

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>









•

•

•

•

.

•

•

•

•

·



GENÈVE. — IMPRIMERIE RAMBOZ ET SCHUCHARDT.

Tien medical congress.

## CONGRÈS

PÉRIODIQUE INTERNATIONAL

DE8

# SCIENCES MÉDICALES

5ME SESSION

GENÈVE (9 AU 15 SEPTEMBRE 1877)

# COMPTES RENDUS ET MÉMOIRES

PUBLIÉS PAR

MM. PREVOST, J.-L. REVERDIN, PICOT, D'ESPINE

SECRÉTAIRES DU COMITÉ D'ORGANISATION

AVEC LE CONCOURS DES SECRÉTAIRES DES SECTIONS



**GENÈVE** 

H. GEORG, LIBRAIRE DE L'UNIVERSITÉ 1878

### COMITÉ D'ORGANISATION

President: Prof. C. Vogt.

Vice-President: Dr H. Cl. LOMBARD.

Secrétaire général : Dr Prevost.

Secretaires adjoints: Docteurs D'Espine et J.-L. Reverdin.

Membres: Docteurs Dunant, Figuière, Julliard, Odier,

REVILLIOD.

#### SOUS-COMMISSIONS:

Finances: Docteurs Prevost et Picot.

Fêtes et réceptions : M. Chauvet, Conseiller d'État, Docteurs H.-Cl. - Lombard, Piachaud, Figuière et Maunoir.

Logements: Docteurs Long, Rapin, Vulliet, Martin, Haltenhoff.

Locaux: Prof. C. Vogt.

Exposition: Docteurs Juliand et Reverdin, M. Demaurex, bandagiste.

NR. Toutes les communications relatives au Congrès doivent être adressées au Secretariat general : D' PREVOST, 8, rue Eynard, Geneve.

### RÈGLEMENT.

- ART. 1. Le Congrès périodique international des sciences médicales (5me session, 1877) s'ouvrira à Genève le Dimanche, 9 septembre, à une heure, sous les auspices du Haut Conseil fédéral suisse et des autorités du canton et de la ville de Genève.
- ART. 2. Le congrès sera exclusivement scientifique et durera une semaine, du 9 septembre au 15 septembre inclusivement.
- ART. 3. Le congrès se composera : de membres du corps médical, étrangers et nationaux, qui se seront fait inscrire et auront retiré leur carte à cet effet.

Ils auront seuls le droit de prendre part aux discussions.

Les membres du Congrès seront tenus de verser une somme de 20 francs, en échange de laquelle ils recevront un exemplaire du Compte-Rendu des travaux de la session. Cette somme sera versée par Messieurs les adhérents en même temps qu'ils enverront leur adhésion, par les participants au moment où ils retireront leur carte.

Les inscriptions et la distribution des cartes se feront le 8 septembre de midi à cinq heures, le 9 septembre de neuf heures du matin à midi et les autres jours de huit heures à neuf heures du matin dans les locaux du Congrès (Université).

- ART. 4. Les travaux du Congrès se répartiront en sept sections (vide infra).
- ART. 5. Au moment où ils retireront leur carte, MM. les membres se feront inscrire dans la section à laquelle ils désireront appartenir. Le comité constituera les bureaux provisoires des sections (un président, trois vice-présidents et deux secrétaires). Les sections éliront leur bureau définitif (un président, trois vice-présidents, deux secrétaires).
- ART. 6. Le Congrès se réunira deux fois par jour : une première fois pour les travaux des sections, une seconde fois pour ceux de l'Assemblée générale.
- ART. 7. Des rapporteurs désignés d'avance par le comité feront aux sections l'exposé des questions qui leur auront été départies. Cet exposé se terminera autant que possible par des conclusions provisoires que les sections examineront dans l'ordre adopté pour les rapports.

### STATUTEN

- 1. Artikel. Der periodische Internationale Congress der medicinischen Wissenschaften (V. Sitzung 1877) wird in Genf Sonntag den 9. September um ein Uhr, unter den Auspitzien des hohen Schweizerischen Bundesrathes, sowie der Behörden des Cantons und der Stadt Genf eröffnet werden.
- II. Art. Der Congress wird ausschliesslich wissenschaftlich sein und eine Woche dauern, vom 9. bis zum 15 September inclusive.
- III. Art. Der Congress besteht aus den fremden und einheimischen Aerzten, die sich als Mitglieder haben einschreiben lassen und zu diesem Zwecke ihre Carte eingelösst haben.

Die Mitglieder haben allein das Recht an den Discussionen Theil zu nehmen.

Sie sind verpflichtet 20 Franken zu bezahlen, wogegen ihnen ein Exemplar des Compte-Rendu der Arbeiten der Sitzung zugeschickt wird. Diese Summe ist zu bezahlen bei Anmeldung der Mitgliedschaft oder für die Ankommenden bei Einlösung ihrer Karte.

Die Anmeldungen und die Austheilung der Mitglieder-Karten werden den 8. September von Mittag bis 5 Uhr, den 9. Sept. von 9 Uhr Morgens bis Mittag und die anderen Tage von 8 bis 9 Uhr Morgens in den Lokalen des Congresses stattfinden.

- IV. Art. Die Arbeiten des Congresses werden in sieben Sectionen vertheilt.
- V. Art. Bei Lösung ihrer Karten werden die Herren Mitglieder sich in die Abtheilung einschreiben lassen, der sie angehören wollen. Das Comité ernennt provisorisch die Bureaux der verschiedenen Sectionen (einen Präsidenten drei Vice-Präsidenten und zwei Secretäre). Die Sectionen werden selbst ihr definitives Bureau wählen.
- VI. Art. Der Congress versammelt sich zweimal des Tages, einmal für die Arbeiten der Sectionen und einmal für die der General-Versammlung.
- VII. Art. Berichterstatter, die vorher vom Comité ernannt sind, werden in den Sectionen die Fragen vortragen, die ihnen zugetheilt worden sind. Jeder Bericht wird möglichst durch provisorische Schlusssätze enden, welche von den Sectionen nach der angenommenen Reihenfolge discutirt werden.

Ce travail terminé, elles disposeront du temps qui leur restera pour recevoir les communications ressortissant à la spécialité de chacune d'elle et étrangères au programme.

Les conclusions adoptées par les sections seront communiquées à l'Assemblée générale.

- ART. 8. Les séances de l'Assemblée générale sont consacrées :
- 1° A la communication des procès-verbaux et rapports des sections et, le cas échéant, à la discussion de ces derniers.
- 2º A des conférences ou à des communications sur des questions d'intérêt général.
- ART. 9. Les membres qui désireront faire une communication sur un sujet étranger aux questions du programme, devront en donner connaissance au comité, quinze jours au moins avant l'ouverture du Congrès. Le comité décidera de l'opportunité des communications et de l'ordre suivant lequel elles seront faites.

Le temps accordé à chaque orateur sera limité à un maximum de 20 minutes. Cette disposition n'est pas applicable aux rapporteurs qui sont instamment priés de rester antant que possible dans ces limites.

- ART. 10. A la première séance le Congrès nommera son bureau définitif qui se composera d'un président, de trois vice-présidents effectifs, d'un nombre indéterminé de présidents honoraires, d'un secrétaire général et de deux secrétaires des séances.
- ART. 11. Tous les travaux lus au Congrès, soit dans les sections, soit devant l'Assemblée générale, seront déposés sur le bureau. Le comité d'organisation, qui reprendra ses fonctions après la session pour procéder à la publication des actes du Congrès, décidera de l'insertion partielle ou totale ou de la non-insertion de chacun d'eux dans le compte-rendu.
- ART. 12. Bien que la langue française soit celle dans laquelle seront conduites les séances, les membres seront également admis à s'exprimer en d'autres langues. Dans ce cas, si le désir en est exprimé, le sens de leurs paroles sera traduit sommairement par l'un des membres présents à la réunion.
- ART. 13. Les statuts, programmes et les conclusions des rapports seront publiés en français et en allemand.
- ART. 14. Le président dirige les séances et les débats suivant le mode adopté dans les assemblées délibérantes en général. Il arrête les ordres du jour en se concertant avec le bureau.
- ART. 15. Les élèves en médecine pourront obtenir des cartes d'entrée gratuites, mais ne pourront être admis à prendre la parole.

Die übrigbleibende Zeit benutzen die Sectionen für Mittheilungen in dem Bereich ihrer Specialität die nicht schon im Programm stehen.

Die durch die Sectionen aufgenommenen Schlusssätze werden der General-Versammlung mitgetheilt.

- VIII. Art. Die Sitzungen der General-Versammlung sind bestimmt :
- 1. Zur Mittheilung der Protokolle und Berichte der Sectionen und der Discussion über dieselben, wenn nöthig
  - 2. Zu Vorträgen oder Mittheilungen von allgemeinem Interesse.
- IX. Art. Die Mitglieder, welche eine Mittheilung zu machen wünschen über eine Frage die nicht im Programm steht, müssen wenigstens 14 Tage vor Eröffnung des Congresses dem Comité davon Anzeige machen. Das Comité beschliesst über die Zweckmässigkeit dieser Mittheilungen und über die Reihenfolge in der sie verhandelt werden sollen.

Die für jeden Redner bestimmte Zeit ist auf 20 Minuten höchstens festgestellt, mit Ausnahme der Berichterstatter, welche aber dringend gebeten werden in diesen Grenzen zu bleiben.

- X. Art. In der ersten Sitzung ernennt der Congress sein definitives Bureau, bestehend aus einem Präsidenten, einem Vice-Präsidenten und einer unbestimmten Anzahl Honorar-Präsidenten, einem Secretär und zwei Schristführern für die Sitzungen.
- XI. Art. Alle im Congresse vorgelesenen Arbeiten, sei es in den Sectionen, sei es in der General-Versammlung, sind auf dem Bureau niederzulegen. Das Organisations-Comité, das gleich nach dem Congress sein Amt wieder aufnimmt, um die Veröffentlichung der Verhandlungen des Congresses vorzunehmen, wird allein über die partielle oder totale Aufnahme oder Nicht-Aufnahme jeder dieser Arbeiten in diesen Bericht entscheiden.
- XII. Art. Obgleich die französische Sprache für die Leitung der Verhandlungen als Regel angenommen ist, so sind doch die Mitglieder auch berechtigt sich in anderen Sprachen auszudrücken. In solchem Falle wird, auf Verlangen, der Sinn ihrer Worte von einem der anwesenden Mitglieder kurz wiedergegeben werden.
- XIII. Art. Die Statuten, Programme und die Schlussfolgerungen der Berichte werden in französischer und deutscher Sprache publicirt werden.
- XIV. Art. Der Präsident leitet die Versammlungen und Debatten nach den Regeln die allgemein in berathenden Versammlungen angenommen sind. In Verein mit dem Bureau bestimmt er die Tagesordnung.
- XV. Art. Die Studenten der Medicin können Freikarten erhalten, welche sie zur Theilnahme an den Sitzungen, aber nicht an der Discussion berechtigen.

### **PROGRAMME**

#### **BUREAU CENTRAL PROVISOIRE**

Président: M. le professeur C. Vogt.

Vice-Présidents: Drs H.-Cl. Lombard, Figuière, Piachaud.

Secrétaire général: Dr Prevost.

Secrétaires adjoints: Dr. J.-L. REVERDIN, D'ESPINE, PICOT.

### PREMIÈRE SECTION

### MÉDECINE

#### BUREAU PROVISOIRE

Président: Dr STRŒHLIN.

Vice-Présidents: Dr. Ducellier, Duval, Revillion.

Secrétaires: MM. SALOZ et VINCENT.

### PREMIÈRE QUESTION

Étiologie de la fièvre typhoïde. D' Ch. BOUCHARD, médecin des Hôpitaux, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

- tagion directe de l'homme à l'homme, telle eine direkte Uebertragung der Krankheit qu'on la pourrait concevoir résultant du von Mensch zu Mensch beweisen, wie man contact, de l'inoculation, de l'ingestion, ou | sie aus der Berührung, der Inokulation, de l'inspiration de matières fournies immédiatement par l'individu atteint actuellement de sièvre typhoïde, le rapporteur sollicite la production de faits nouveaux tendant à établir la nocuité médiate de ces matières et plus particulièrement des déjections du typhus abdominal, l'époque où elles commencent à être nuisibles, l'époque où elles cessent de l'être, les conditions qui paraissent favoriser le développement et la propagation de ces qualités nocives.
- 2º Quelle que soit la solution donnée à cette question de l'origine du poison morbide, le rapporteur fait appel aux docu- | die Art und Weise der l'ebertragung und
- 1º A défaut de faits démontrant la con- 1. Da es an Tathsachen fehlt, welche der Ingestion oder Inspiration von Stoffen herleiten könnte, die unmittelbar von Typhuskranken herstammen, so ersucht der Berichterstatter um Mittheilung neuer Fälle, welche die mittelbare Schädlichkeit jener Stoffe und besonders der Dejektionen von Typhuskranken, sowie die Zeitdauer ihrer schädlichen Eigenschaft und die Bedingungen der Entwickelung und Weiterverbreitung derselben feststellen könnten.
  - 2. Welches auch die Lösung der Frage über den Ursprung des Krankheitsgiftes sein möge, so bittet der Berichterstatter alle Dokumente beizubringen, welche über

ments qui pourraient jeter quelque jour! sur les voies de transport et de dissémination de ce poison, sur les matières (air, eau, etc.; qui pourraient lui servir d'agent intermédiaire, sur son mode d'introduction

lus l'organisme humain.

3' Relativement à l'intoxication par l'air, il serait désirable qu'on put discuter les futs tendant à incriminer l'influence nocire des émanations des fosses, des égoûts, le fumiers, et que des statistiques permissent d'apprécier l'action exercée sur la santé des ouvriers par les émanations de ces fovers, soit en dehors des épidémies,

son pendant ou après les épidémies

4 Relativement à l'intoxication par l'eau, i il y aurait avantage à rassembler de noureanx faits tendant à prouver que certaines epidémies partielles se localisent autour de puits qui servent à l'alimentation du quartier affecté ou suivent la distribution | de conduites d'eaux. Ne peut-on pas suivre! Distribution von leor niveau?

Weiterverbreitung jenes Giftes, über die Träger desselben (Luft, Wasser, u. s. w.) und über den Modus des Eindringens in den menschlichen Organismus Licht verbreiten könnten.

3. In Betreff der Vergiftung durch di**e** Luft wäre es wünschenswerth, dass über die Schädlichkeit der Emanationen von Aborten, Kloaken und Mistablagerungen diskutirt würde, und dass statistische Aufnahmen es ermöglichten, die Einwirkungen jener Emanationen auf die Gesundheit der betreffenden Arbeiter in epidemiefreier Zeit, sowie während und nach den Epidemien zu beurtheilen.

4. In Betreff der Vergiftung durch das Wasser wäre es vortheilhaft, neue Belege zu sammeln, welche für die Lokalisation partieller Epidemien in der Umgebung von Brunnen, die in dem betreffenden Quartier benutzt werden, oder längs der Trinkwasserleitungen eralement la marche de l'épidémie d'un sprechen. Kann man in gleicher Weise village à l'autre le long du cours descen- den Zug der Epidemie von einem Dorf zum dant d'un ruisseau qui sert à l'alimentation | andern langs des Wasserlaufes verfolgen, des riverains et reçoit leurs déjections. Ewelcher Dejektionen aufnimmt und von Enfin, quelle influence convient-il d'accor- den Uferbewohnern zum Trinken benutzt der aux eaux souterraines, aux infiltrations, wird? Welchen Einfluss muss man endlich qu'elles reçoivent et aux fluctuations de dem Grundwasser, dessen Schwankungen , und den in dasselbe gelangenden Infiltra-. ten zuschreiben ?

### DEUXIÈME QUESTION

Résumé des observations et travaux sur l'ulcère chronique simple de l'estomac. D' LEBERT, ancien professeur de clinique médicale à Zurich et à Breslau.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

Le présent travail est fait d'après l'analyse de 252 cas personnels, observés dans la clinique et la policlinique, dont 104 avec observations détaillées et 33 avec autopsie, les autres utilisés pour la statistique.

ll se rapporte principalement à l'ulcère gastrique consécutif à une infiltration sanguine locale, avec interruption circonscrite de la circulation et formation d'une eschare. Cependant, il est également question des ulcérations superficielles, des érosions dites hémorrhagiques de la muqueuse par simple ecchymose érodée, des ulcères folliculaires aphtheux et des ulcérations inflammatoires, plus profondes, plus irrégulières, plus étendues que les érosions.

La fréquence de l'ulcère gastrique varie beaucoup suivant les divers pays, et les div**erses localités du mê**me pays. En moyenne, elle ne dépasse pas le 4 % des antopsies. A Breslau, elle a été de 2% des autopaies et n'a pas atteint 1 % pour les as appartenant à la clinique et à la poli-

Die Arbeit beruht auf der Analyse von 252 eigenen Beobachtungen, von denen 104 vollständig, wovon 33 mit Leichenöffnung, die übrigen sind für Statistik verwerthet.

Während das chronische Magengeschwür den Hauptgegenstand bildet, sind jedoch auch die aus Ecchymosen hervorgegangenen Erosionen, die aphthösen und folliculären Geschwüre, so wie die tieferen entzündlichen Geschwüre berücksichtigt.

Die Häufigkeit des chronischen Geschwürs ist verschieden; sie beträgt im Mittleren 4 %. In Breslau war sie 1 % für die klinische und 2 % (nicht ganz) für die Leichenstatistik.

Oft ist die Ursache unbekannt. Ein örtliches Kreislaufshinderniss, vielleicht unter vasomotorischem Einfluss, führt zu umschriebenen Blutinfiltrat, zu Schorfbildung, und nach Abfallen des Schorfs, zum Ulcus. Neurotische Diathese, besonders Anemie und Chlorose begünstigen seine Entwickeclinique: ainsi 2% de mortalité totale et | lung. Bei jungen Mädchen hat übrigens de 1 % de morbidité hospitalière.

L'ulcère simple de l'estomac survient tantôt sans cause appréciable, tantôt sous l'influence d'un état général anémique et névropathique, peut-être vasomoteur; de là la fréquence de cette lésion dans la chlorose qui en est assez souvent plutôt le mas-

que et l'effet que la cause.

Les principales formes cliniques de l'ulcère simple sont : 1º la forme aiguë avec perforation de l'estomac et péritonite diffuse mortelle; 2° la forme hémorrhagique, avec forte hématémèse; 3º la forme scorbutique qui en est une variété; 4º la forme dyspeptique, qui ressemble au catarrhe gastrique, mais est plus douloureuse; 5º la forme gastralgique avec prédominance de paroxysmes douloureux; 6° la forme vomitive, avec prédominance des vomissements; 7° la forme cachectique, pouvant simuler le cancer; le rétrécissement pylorique avec dilatation de l'estomac en variété, qui ressemble constitue une souvent au cancer du pylore.

Dans mon travail les principaux groupes de symptomes sont analysés et exposés avec soin. En voici quelques fragments:

Les vomissements de sang pur ou à l'état de melaena, y compris les vomissements noirs, la mélanémése, ont existé dans les ,  $^{4}/_{5}$  des cas ; ils ont été la cause de la mort dans 3  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  des observations cliniques. La statistique mortuaire, basée sur les docu- der Morbilität; 2) Die Magenperforaments les plus divers, donne une mortalité cune proportion quelconque entre la morbidité et la mortalité.

Il en est de même de la perforation de *l'estomac* qui a été la terminaison dans  $3^{1/2}$  o<sup>0</sup> des cas cliniques, chez la femme surtout entre la puberté et trente ans, chez l'homme surtout après trente ans. La diathèse chloro-anémique chez les jeunes personnes prédispose à la perforation qui peut survenir au milieu d'une santé en apparence bonne.

La maladie, même dans les cas favorables, a en moyenne une durée de trois à cinq ans au moins, avec des alternatives d'amélioration et d'exacerbation. Elle peut être latente, la guérison et la cicatrisation survenant à peu près sans symptomes. La durée peut être beaucoup plus courte dans des cas qui guérissent aussi bien que dans ceux qui se terminent par la mort. Elle peut être de bien des années: c'est alors souvent l'histoire morbide de plusieurs ulcères, formés à diverses époques de la vie.

, La terminaison par la mort a eu lieu dans 8 % des cas cliniques. Rare pendant la première année, elle devient plus fréquente dans la seconde et surtout la troisième année; elle augmente avec la durée '

scheinbare Chlorose nicht ganz selten im Magengeschwür seinen wahren Grund.

Mannigfach sind die klinischen Formen: 1) In der akuten kann Magenperforation mit tödtlicher Peritonitis ganz unerwartet austreten; 2) Die hämorrhagische Form zeichnet sich durch kopiöses Blutbrechen aus; 3) In der scorbutischen habe ich den Tod durch innere Blutung erfolgen sehen; 4) Die dyspeptische gleicht einem schmerzhaften Magenkatarrh; 5) In der gastralgischen Form herrschen die Schmerzen vor: 6) Die vomitorische zeichnetsich durch häufiges und hartnäckiges Erbrechen aus; 7) Die kachektische Form führt zum Marasmus und zur Erschöpfung; sie gleicht dem Magenkrebs. Hat das Geschwür den Pylorus verengt und consecutiv den Magen erweitert, so hat der Verlauf Aehnlichkeit mit Pyloruskrebs.

Von den sehr sorgsam analysirten Erscheinungsgruppen gebe ich im Auszug folgende kurze Bruchstücke: 1) Blutbrechen in grosser Menge, Melæna und schwarzes Erbrechen, Melanemese, betehen in 4/5 der Fälle. In 3 % der klinischen Beobachtungen trat der Tod durch Blutbrechen ein. Viel höher sind die Zahlen der exclusiven Mortalitäts-Statistik : jedoch entsprechen sie gewöhnlich keiner festgestellten klinischen Statistik tion war in 3 ½ % unserer Klinik tödtlich, bien plus forte, mais elle n'a qu'une valeur eine ebenfalls viel geringere Zahl als die tres restreinte, n'étant l'expression d'au- der auschliesslichen Berücksichtigung der Leichenöffnungen. Beim weiblichen Geschlecht tritt der Tod durch Perforation häufiger ein, beim männlichen öfter nach dem 30. Jahre. — Chloro-Anemie begü**nstigt** diesen schlimmen Ausgang.

> Bei latentem Verlauf, sei es dass er mit Genesung, sei es dass er mit dem Tode ende, fällt jede Berechnung weg. Sonst ist selbst in ungünstigen Fällen die Dauer selten kurz, meist von 3-5 Jahren, nicht selten von 10 Jahren und viel mehr. Hi**e**r nicht mitzurechnen sind die Fälle, in denen nach langer guter Zwischenzeit sich ein neues Geschwür, mit seinen Erscheinun-

gen, gebildet hat.

Der nach meiner Mortalitätsstatistik so häufige, durch so mannigfache Alterationen bedingte tödtliche Ausgang ist in unseren klinischen Beobachtungen nur in 8 % der Fälle eingetreten. Selten im ersten Jahre, wird er im zweiten und dritten häufiger und dann immer mehr, besonders bei mehr fortdauerndem Verlauf.

Wiederhohlungen sind nicht selten. Entwickelt sich ein neues Geschwür, nach jahrelanger Gesundheit, so neigt es später gewöhnlich zur Vernarbung, wie das frühere. Eine aussere Magenfistel ist nicht

de la maladie, surtout si la marche a été | gefährlich während die gastro-pulmonären continue.

Ce que nous avons déjà dit à l'occasion de l'hémorrhagie et de la perforation, s'appique à tonte la pathologie de l'ulcère simple, c'est que la fréquence de la terminaison fatale a été singulièrement exagérée par les auteurs qui n'ont fait que de la statistique mortuaire.

pulmonaires et gastro-coliques sont le plus souvent, sinon toujours, mortelles,

Les rapports entre l'ulcère simple et le cancer ont eté peu étudiés. La coexistence des deux affections a été démontrée dans huit cas personnels, savoir dans 5.5  $\frac{0}{0}$  des cas de cancer de l'estomac. Quant à l'ulcere, cette coexistence a été dans 9 % de entier, ou une partie de sa périphérie, ou simple coincidence.

et le traitement dont le professeur Lebert a obtenu les meilleurs effets. Il insiste sur la nécessité de ne passer que très graduel- ! lement à un régime alimentaire varié et l substantiel. Même longtemps après la guérison la diète doit encore être bien réglée et ngoureusement surveillée.

La constipation est à combattre par les : apéritifs, l'aloès surtout. Si les douleurs ne l cèdent pas au régime, les calmants, surtout l'opium ou les injections de morphine sont nécessaires. Parmi les altérants le sousnitrate de bismuth et l'azotate d'argent sont utiles. Il faut éviter, toutefois, l'emploi des médicaments qui ne sont pas de rigueur. La glace et les astringents combattront l'hématéinèse. En un mot, le traitement symptomatique, exposé au long dans le travail, est d'autant plus nécessaire qu'il n'existe aucune méthode spécifique de traitement.

und die gastro-kolischen gewöhnlich tödtlich verlaufen.

Magenkrebs ist nicht ganz seltene Folge des Magengeschwürs, in 9 % meiner Fälle von Ulcus mit Leichenöffnung, in 5,5 % der von Magenkrebs mit Obduction. Der Krebs kann das Geschwür, oder seine Narbe, oder einen Theil derselben infiltri-Les récidives ne sont pas rares ; un nou- | ren oder sich in der Nähe lokalisiren. Es sel ulcère survenant après une longue épo- « handelt-sich hier um -mehr-als-zufälliges que de santé, comporte un bon pronostic ; l'Zusammentressen. Die Behandlung sei vor il se cicatrise, en général, comme le pre- | Allem hygienisch und diætetisch. Sehr günstige Resultate hat mir nicht selten die La fistule stamacale extérieure n'est absolute Milchdræt geliefert. Stets sei man ps grave, tandis que les fistules gastro- mit der Diat in Auswahl, wie in Menge äusserst vorsichtig und gehe nur **sehr** langsam zu mehr abwechselnder und nihrender Kost über. Sonst ist die Behandlung symptomatisch ; auch gebe man nie ohne Noth Arznei : Aperientia, Aloë, etc., gegen Verstopfung: Sedativa, Opium und Morphium-Einspritzungen gegen die Schmerzen : Eis, Kohlensäure, etc., gegen das Erses cas. Le cancer peut infiltrer l'ulcère brechen; Eis innerlich und ausserlich, Adstringentia gegen Hæmatemese: Reizsa cicatrice, ou se localiser dans le voisi- mittel, Mœschus, feurige Weine gegen momge. Il y a évideniment la plus qu'une mentane Erschöpfung; gegen Dysp**epsie** Bismuth, Alcalien, Argentum nitricum, oft Le traitement de l'ulcère gastrique doit auch kleine Menge Salzsaure, etc., können être avant tout hygienique : la diéte lactée : nach l'mständen sehr nützen. Nie vergesse man aber, dass es, trotz mancher Anpreisungen, keine specifische Methode giebt und dass Diætetik die Therapie ganz beherrscht, während Arzneimittel nur hie und da ergänzend eintreten.

### TROISIÈME QUESTION

Diphthérie, croup, trachéotomic. D' REVILLIOD professeur de clinique médicale à Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1º La diphthérie est une maladie générale, | aigue, spécifique, caractérisée anatomiquement par la production de fausses membranes dans les voies respiratoires, se manifestant par des symptômes et des Krankheit; sie manifestirt sich durch

1. Die Diphtheritis ist eine allgemeine, acute, specifische und anatomisch durch die Erzeugung von falschen Membranen in den Respirationswegen characterisirte lésions variables, affectant tantôt une forme bénigne dans laquelle les symptômes apparents dépendent uniquement de la lésion locale, tantôt une forme maligne qui témoigne d'une intoxication générale.

2º La distinction nosologique des affections croupales et diphthériques, basée sur l'anatomie pathologique, n'est pas conforme aux données de la clinique.

Ces deux formes relèvent d'un seul et même principe, parce que : a) Entre elles s'observent tous les degrés intermédiaires, tant sous le rapport des lésions locales que des phénomènes généraux; b) Elles se développent dans la même épidémie, sous l'influence du même contagium et se succèdent souvent immédiatement sur le même individu.

3° Comme toute maladie infectieuse, la diphthérie endémique dans les villes est épidémique dans les campagnes.

La mortalité par infection diphthérique est plus forte dans les villes que dans les campagnes, dans les hôpitaux que dans les villes, dans les grands hôpitaux que dans les petits. Elle varie, ainsi que la force de contagion, selon les époques et le pays.

La diphthérie se distingue des autres maladies virulentes et miasmatiques par la réceptivité spéciale qu'offrent certaines familles, en vertu de laquelle frères et sœurs sont souvent atteints successivement dans des conditions de lieu et de temps qui ne permettent pas d'invoquer la contagion.

4º Il n'y a pas de spécifique contre la diphthérie.

Les médications les plus opposées peuvent être réclamées selon les formes et les diverses manifestations morbides. Le croup en troisième période ne peut guérir que par la trachéotomie. L'opération est alors indiquée, et doit être faite, quelles que soient d'ailleurs les conditions d'àge, de constitution, de complications et quel que soit le degré d'asphyxie.

Elle dont donner les 2/5 de guérison.

La chloroformisation est inutile et peut être nuisible.

Les procédés de trachéotomie très-lents ou très-rapides étant plus dangereux que le procédé mixte (trachéotomie supéricure en quatre temps), celui-ci demeure le préférable.

Les conditions de succès dépendent : a) Des soins consécutifs ; b) Du plus ou moins d'intensité des symptômes d'intoxication diphthérique.

5° Une des causes de mort les plus fréquentes chez les trachéotomisés est un trouble d'innervation de l'appareil pulmonaire, trouble qui n'est que l'extension des paralysies qui s'observent dans d'autres régions et se traduit par la dyspnée expira-

wechselnde Symptome und Krankheitszustände, indem sie bald unter gutartiger Form auftritt, bei welcher die augenscheinlichsten Symptome einzig und allein von der localen Læsion abhängen, bald dagegen unter bösartiger Form, die dann eine allgemeine Intoxication documentirt.

Die nosologische, auf die pathologische Anatomie basirte Unterscheidung der croupösen und diphtheritischen Affectionen stimmt mit den Resultaten der klinischen Beobachtung nicht überein. Diese zwei Formen hängen von einem einzigen und gleichen Principe ab, denn: a/ Man bemerkt bei ihnen alle Zwischen. stufen und zwar sowohl in Beziehung auf die localen Læsionen, als auch auf die Allgemeinerscheinungen; b) Sie entwickeln sich in der gleichen Epidemie, unter dem Einflussé desselben Contagium und folgen einander oft unmittelbar auf demselben Individuum.

3. Die Diphtherie ist, wie jede Infectionskrankheit, in den Städten endemisch und

auf dem Lande epidemisch.

Die Mortalität der Diphtheritis ist in den Städten stärker als auf dem Lande, in den Spitälern stärker als in der Stadt und in den grossen Spitälern stärker als in den kleinen. Sie wechselt, wie auch die Stärke der Contagion, je nach der Zeit und den Ländern.

Die Diphtheritis unterscheidet sich von andern virulenten und miasmatischen Krankheiten durch die specielle Empfänglichkeit, wie sie bei gewissen Familien vorkommt, so dass unter dem Einflusse derselben oft successiv Brüder und Schwestern ergriffen werden und zwar unter Verhältnissen von Zeit und Ort die nicht erlauben die Contagion anzunehmen.

4. Es giebt kein Specificum gegen die Diphtheritis. Je nach den Formen und den verschiedenen Erscheinungsarten Krankheit können widerdie sich sprechendsten Behandlungsarten empfohlen werden. In der dritten Periode ist Croup nur noch durch die Tracheotomie heilbar. In diesem Zeitpunkte ist die Operation indicirt und soll ausgeführt werden ohne alle Rücksicht auf das Alter, die Constitution, die Complicationen und den Grad der Asphyxie.

Sie soll <sup>2</sup>/<sub>b</sub> Heilungen ergeben.

Die Chloroformnarcose ist unnütz und kann schädlich sein.

Da die sehr langsamen und die sehr beschleunigten Operationsmethoden der Tracheotomie gefährlicher sind wie das gemischte Verfahren (obere Tracheotomie in vier Zeiten), so verdient letzteres den Vorzug.

Der Erfolg hängt ab: a) Von der Nachbehandlung; b) Von der Intensität und dem Grade der diphtheritischen Intoxicationserscheinungen.

5. Eine der häufigsten Todesursachen

trice, l'anesthésie de la trachée et des lésordres nutritifs des poumons.

der durch Tracheotomie Operirten ist eine-Innervationsstörung der Lungen; diese Störung ist nur eine Ausdehnung der Lähmungen, die in andern Regionen beobachtet, werden und sich durch die Dyspnæ bei der Expiration, die Anæsthesie der Trachea und die Ernihrungsstörungen der Lungen kund giebt.

### QUATRIÈME QUESTION

### Pharmacopée universelle. M. le Prof. GILLE de Bruxelles.

#### CONCLUSIONS PROVISGIRES

l' Dans sa quatrième session, tenue à Bruxelles, en 1875, le Congrès périodique international des sciences médicales, a admis l'utilité d'une pharmacopée universelle officielle et il a décidé d'attendre communication du projet déposé au Congrès pharmaceutique qui a siégé, au mois d'août 1874, à St-Pétersbourg, pour s'oc-

cuper de cette question.

2' D'après les décisions prises à St-Pétersbourg, le projet de pharmacopée universelle, élaboré par la Société de pharmacie de Paris, et déposé par M. Méhu, a été renvoyé à un comité qui devait l'exanumer avant le 1<sup>er</sup> décembre suivant, pour pouvoir l'envoyer ensuite, s'il le jugeait convenable, à l'avis des sociétés représentres à ce Congrès. Les délégués de celui-ci devaient ensuite engager le gouvernement russe à adresser ce projet par voie diplomatique à tous les Etats intéressés, en les priant de vouloir bien désigner une commission d'enquête pour l'examiner promptement, afin qu'il puisse être modifié ou publié sans changement.

3º Ces décisions n'ayant pas reçu, jusqu'ici, leur exécution complète, il y a lieu de délibérer, à la cinquième session, qui aura lieu à Genève, sur les mesures à prendre pour activer les travaux en retard, s'ils ne sont pas terminés à l'époque de

l'ouverture de ce Congrès.

4º Dans le cas où ces travaux ne seraient point terminés, au moment de la réunion du Congrès, il conviendra d'examiner, dans cette assemblée, s'il ne serait pas uule de mettre immédiatement en discussion quelques-unes des conclusions qui terminaient le rapport présenté à la quatième session, afin de profiter des lumières des membres, réunis à cette occasion, pour faire faire un pas à la question.

Ces conclusions étaient ainsi conçues :

A! Emettre le vœu que ce dispensaire soit limité, pour le moment, aux médicaments énergiques, en laissant à chaque

1. Der periodische internationale Congress der medicinischen Wissenschaften hat in seiner vierten Versammlung, im Jahre 1875 in Brüssel abgehalten, die Nützlichkeit einer offiziellen allgemeinen Pharmacopæanerkannt und beschlossen, die Mittheilung des sachbezüglichen Projectes abzuwarten, das dem pharmaceutischen Congresse vorgelegt wurde, welcher zur Besprechung dieser Frage im August 1874 in St. Petarsburg zusammenham

tersburg zusammenkam.

- 2. Dieses Project einer universellen Pharmacopœ, ausgearbeitet von der Gesellschaft für Pharmacie von Paris und. vorgelegt von Herrn Méhu, wurde nach den Beschlüssen des St. Petersburger Congresses an ein Comité zurückgewiesen, um vom letzteren vor dem 1. December desselben Jahres begutachtet und, wenn esfür zweckentsprechend erk**ä**lrt würde, sodann dem Urtheile derjenigen Gesellschaften vorgelegt zu werden, welcheam diesem Congresse vertreten waren. Die Congressdelegirten sollten dann die russische Regierung ersuchen, das Project auf diplomatischem Wege allen interessirten Staaten zuzusenden und die Bitte beizufügen, sie möchten zur exacten Prüfung des Entwurfes eine technische Commission eruennen, damit derselbe mit oder ohne Abanderungen veröffentlicht werden kön-
- 3. Diese Beschlüsse wurden bis heute nicht ganz vollzogen; deswegen wird es am Platze sein an der fünften in Genf abzuhaltenden Versammlung die Mittel und Wege zu berathen, welche die Beendigung der verzögerten Arbeiten ermöglichen sollen, im Falle die letztern bis zum Zeitpunkte der Eröffnung des Congresses noch nicht vollendet sein würden.

4. Sollten diese Arbeiten am Eröffnungstage des Congresses nicht vollendet sein, so wird die Versammlung die Frage in Erwägung zu ziehen haben, ob es nicht opportun sei, sofort einige der Schlussfol-

pays la liberté de le compléter d'après ses besoins particuliers:

- B) Associer ses efforts, pour l'obtenir, à ceux du Congrès pharmaceutique international, tenu au mois d'août 1874 à St-Pétersbourg:
- C) Engager le gouvernement russe à prendre l'initiative, conformément à la demande dudit Congrès, afin d'amener les autres puissances à faire ce qui dépend d'elles, pour obtenir la pharmacopée internationale :
- D) Exprimer le désir qu'un certain nombre de médecins et même de vétérinaires fassent partie, avec les pharmaciens, de la commission internationale qui sera chargée d'arrêter le travail définitif de cette œuvre importante;
- E) Joindre ses vœux à ceux exprimés, à peu près dans les termes suivants, par le Congrès de St-Pétersbourg:
- a) Le texte de la pharmacopée internationale, devra être en latin;
- b) Le système décimal des poids et mesures sera de rigueur;
- c) Toutes les températures seront prises à l'échelle centigrade ;
- d) La nomenclature chimique sera établie suivant un plan uniforme (celle de Berzelius a paru rallier la majorité des membres du Congrès de St-Pétersbourg);
- e) Les noms, pour la désignation des drogues, devront être bien exacts et aussi simples que possible;
- f) Les drogues importantes seront l'objet d'une description concise et la quantité minima du principe actif, qu'elles devront contenir, sera rigoureusement établie chaque fois que la chose sera possible;
- g) Les préparations galéniques seront aussi simples que possible et décrites suivant un même plan;
- h) On indiquera le maximum des impuretés que pourront renfermer les produits chimiques.

gerungen zu besprechen, welche das der vierten Session vorgelegte Referat abschlossen. Es wäre so möglich, mit Hülfe der durch die Anwesenden gebotenen sachgemässen Aufklärungen die Angelegenheit um einige Schritte vorwärts zu bringen.

Diese Schlussfolgerungen lauteten:

A) Den Wunsch zu äussern, es m'chte diese Pharmacopæ (Dispensatorium) für einstweilen nur auf die energischen Medicamente beschränkt bleiben und so jedem Lande die Freiheit zu lassen, sie nach seinen speciellen Bedürfnissen zu vervollständigen;

B) Zur Erreichung dieses Zieles die Kräfte der Versammlung mit denjenigen des im August 1874 in St. Petersburg abgehaltenen internationalen pharmaceuti-

schen Congresses zu vereinigen;

C) Die russische Regierung zu ersuchen, die Initiative zu ergreifen, um. im Einklange mit dem Wunsche des gennanten Congresses, die übrigen Mächte zu bewegen, die Einführung der internationalen Pharmacopæ mit allen Kräften anzustreben:

- D! Den Wunsch auszusprechen, es sollte der internationalen Commission, welche den endgültigen Abschluss dieses wichtigen Werkes zu besorgen hätte, neben den Apothekern auch eine bestimmte Zahl von Aerzten und Thierärzten zugetheilt werden:
- E) Den von dem Congresse von St. Petersburg ungefähr in folgender Weise ausgedrückten Wünschen beizustimmen:
- a) Der Text der internationalen Pharmacopæ soll lateinisch sem;
- b) Für Gewichte und Maasse soll das Decimalsystem gelten :
- c) Alle Temperaturen sollen mit der 100-theiligen Scala gemessen werden:
- d) Die chemische Nomenclatur soll nach einem einheitlichen Plane festgestellt werden (es schien, dass die Mehrheit des Congresses in St. Petersburg derjenigen von Berzelius zustimmte);

e) Für die Bezeichnung der Droguen sollen die Namen sehr exact und so einfach

als möglich sein;

f) Die wichtigen Droguen sollen Gegenstand einer kurz gefassten Beschreibung sein und überall da, wo es möglich ist. soll die Minimalquantität des wirksamen Principes, das sie enthalten sollen, möglichst genau angegeben werden:

g) Die Galenischen Præparationen sollen möglichst einfach sein und nach demsel-

ben Plane beschrieben werden;

h) Das Maximum von unreinen Beimischungen, welche die chemischen Producte enthalten dürfen, soll bezeichnet werden.

#### Communications annoncées.

Affections parasitaires de la peau. Docteur HARDY, Professeur de clinique médicale à Paris.

Inoculabilité des diverses affections cutanées (Ecthyma, Impetigo, Herpes, Pemphigus épidémique des nouveaux-nés), Docteur VIDAL, Médecin de l'Hôpital Saint-Louis, Paris.

Diagnostic de la méningite par l'ophthalmoscope. Docteur Bou-CHUT, Médecin des Hôpitaux de Paris.

### DEUXIÈME SECTION

### CHIRURGIE

#### BUREAU PROVISOIRE

Président : Dr MAYOR.

Vice-Présidents: Drs Julliard, Laskowski, Spiess.

Secrétaires: Drs Hilt, Martin.

### PREMIÈRE QUESTION

De l'Ischémic artificielle. Docteur Esmarch, Professeur de clinique chirurgicale à Kiel.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

Les principaux avantages de l'ischémie i artificielle sont:

- 1º D'épargner le sang, ce qui chez les malades déjà épuisés par des hémorrhagies, des suppurations prolongées, etc., est de la plus grande importance et paraît avoir chez tous les opérés une influence favorable sur la marche des plaies.
- **Les** plaies opératoires ne sont pas baignées par le sang, de sorte que l'on opère comme sur le cadavre.

Ce qui rend possible:

nature et l'étendue des lésions morbides; lich:

Die hauptsächlichsten Vortheile künstlichen Blutleere sind:

1. Die Blutersparung. Dieselbe ist von der grössten Wichtigkeit bei solchen Kranken, welche durch Blutverluste, langdauernde Eiterungen, etc. bereits erschöpft sind. Sie scheint aber auch bei allen anderen Operirten einen günstigen Einfluss auf den Verlauf der Wundheilung zu haben.

2. Die Operationswunden werden nicht durch das Blut überschwemmt, so dass man wie an einer a) De reconnaitie plus exactement la Leiche operiren kann. Dadurch ist es mög-

- b) D'exécuter plus facilement plusieurs opérations, telles que extractions de corps étrangers, ligatures d'artères blessées, nécrotomies, etc.
- c) De pratiquer aussi de plus grandes opérations avec un plus petit nombre d'aides.
- 3º Dans les hémorragies menaçantes, on peut, en refoulant temporairement le sang des extrémités (autotransfusion) retenir la vie prête à s'échapper.

Les inconvenients que l'on a reprochés à la méthode dépendent en grande partie de son application défectueuse. C'est ainsi que se développent, par exemple, la paralysie et la gangrène, par suite d'une con-

**strict**ion trop énergique.

On ne doit pas non plus appliquer la compression élastique sur les parties dans lesquelles se trouvent des amas de pus et de sanie, parce qu'elle peut puiser dans les lymphatiques des matériaux septiques **et développer ainsi la septicémie.** 

On doit également éviter la compression de veines thrombosées, parce qu'elle peut donner lieu à l'embolie et à la pyæmie.

L'hémorrhagie souvent assez importante qui se fait à la surface de la plaie après l'enlèvement du tube constricteur est due

à une parésie des vasomoteurs.

Elle se laisse, en règle générale, maîtriser facilement; avant tout par les ligatures soigneuses de tous les vaisseaux intéressés, puis par l'application du froid (douches glacées), l'élévation du membre, la compression des troncs artériels, la compression et la galvanisation de la surface traumatique.

Les hémorrhagies secondaires ne se produisent pas après les amputations, si les ligatures ont été faites soigneusement.

- a) Die Natur und Ausbreitung der krankhaften Veränderungen genauer zu erkennen;
- b) manche Operationen, z. B. Extractionen fremder Körper, Unterbindungen verletzter Arterien, Nekrotomien, etc., leichter auszuführen;
- c) auch grössere Operationen mit wenigen Assistenten zu machen.
- 3. Bei drohender Verblutung lässt sich durch temporare Verdrangung des Blutes **aus den Extremität**en (Autotransfusion) das entslichende Leben aufhalten.

Die Nachtheile, welche man der Methode vorgeworfen hat, hängen grossentheils von einer verkehrten Anwendung derselben ab. So entstehen z. B. Lähmungen und Gaugrän wohl nur in Folge zu

starker Umschnürung.

Auch darf die elastische Compression an **The**ilen, in welchen sich Ausammlungen von Eiter und Jauche befinden, nicht angewendet werden, weil dadurch septische Stoffe in die Lympfbahnen getrieben und somit Septicæmie hervorgerufen werden könnte. Ebenso ist die Compression von thrombosirten Venen zu vermeiden, weil dieselbe Veranlassung zur Embolie und Pv-

æmie geben könnte.

Die oft nicht unbedeutende Blutung. welche nach Lösung der Constriction auf der Wandfläche eintritt, ist eine Folge der vasomotorischen Parese. Dieselbe lässt sich in der Regel-leicht beherrschen, vor Allem durch sorgfältige Unterbindung aller durchschnittenen Gefässe, dann durch Anwendung der Kälte (Eisdouchen), Erhebung des Gliedes, Compression des Arterienstammes, Compression und Galvanisirung der Wandfläche.

Nachblutung nach Amputation kommt bei sorgfältiger Unterbindung

nicht vor.

### DEUXIÈME QUESTION

Influence des traumatismes sur la Grossesse et réciproquement. Docteur VERNEUIL, professeur de Clinique chirurgicale à Paris.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

L'influence réciproque du traumatisme et de la grossesse n'a été étudiée que depuis un petit nombre d'années. À cette étude se rattachent surtout les noms de MM. Valette. de Lyon, Eugène Petit, Cornillon, Massot, Cohnstein et Guéniot.

On peut accepter comme suffisamment prouvées les propositions suivantes :

A) La grossesse et le traumatisme peuvent évoluer normalement, parallèlement,

Der gegenseitige Einfluss, den Schwaugerschaft und Wundverlauf auf einander ausüben, ist erst seit wenigen Jahren studirt worden. An dieses Studium knüpfer sich Namen wie Valette von Lyon, Eugène Petit, Cornillon, Massot, Cohnstein und Guéniot.

Man kann Folgendes als hinreichend be wiesen annehmen:

A) Schwangerschaft und Wundheilun; simultanément, sans s'influencer le moins können in normaler Weise parallel une

es chis graves comme unx plus le-

B Les blessures accidentelles ou chinega ales, depuis les plus minunes jusprair pas seriouses, pouvent troubler la estation de phisieurs mameres, en prosquared laxortement on Incronchement atage en fasant perir la mere avec on ons erfant, want on apres lenfant

Certaines bassines chimigardes. asser detre menagantes pour l'issue man de la grossesse et pour la vie de smerr et de laufant, levienneut pourit substances of mercissances pour comto be in thes, section the lucous plus dan-

It In grossesse peut troubler le proces s-1 annoatique de plusiems manieres, en eta lant ou en empéchant la guérison, en facessor assi Equation de certaines comple itions des blessines

F the grossesse pent aggraver diverses affections non tramantiques, de facon i rendre argentes des operations que dans p

la marche de certames blessures contrac-

les pendint a grossisse

6 La prespendita influence defivorabement les l'assures actidente son bisru que des succenues après l'acconchement t rend plus graves celles qui romontent a

beport to be grassesse.

H I reterention ob surgicale n'est point. est sonnase a des regles particulmes. On n did 130 chez la femme encente quaor tiplas grande reserve, et parfo s'inhas described topoleration mais substebe systematiquement dans tims les cas, was egal-ment one faute grave

The surveites

1 Operated datagence les affections qui

de as the co

J. Operer en temps convenable les affections qui, sans compromettre immédiateexistence la menacent par leurs gres et tendent i devena megrables her date encryquement combattues

Operer les affections qui, sans frou-13 -10 - 10 - 10 - 10 citie aggrances par elle desiennent in te me de cette der

nere cuse de l'istorie. L's disterir, artant que possible lans les affections que a gravidisme a influence he it gar compranent, he compramettent qu'indirectement la grossesse et In part in tion

11 - abstern desolument dans les affectous in comprenettant que la forme et le Function von bloss untergeoidneten Orga-

da monde vect s'applique aux blessures gleichzeitig neben emander ablaufen, ohne sich gegenseitig im mindesten zu beemflussen. Dies zilt von den schweisten, wie von den leichtesten Verletzungen

Bi Accidentelle oder charmasche Verwundungen, von den unbedentendsten bis zu den ernstlichsten, konnen die Schwangerschaft auf mehrfache Art storen indem sie Abortus oder Fruhgeburt, indem sie den Tol ver Mitter ndein, oder auch len der brucht, und zwar den der erstern oder den der letztern zuerst bewirken.

C) Gewisse chain gische Verwindungen, vielteicht nacht ungefährlich für den normalen Ausgang der Schwangerschaft und batta increes affections qui abandonnées i fin das Leben von Mutter und kind werden doch zuwenen lebeusrettend und nothwendig, um diverse Affectionen zu bekämpfen, die sich selber überlassen, noch viel geführlicher wa en

D. Die Schwangeeschaft kum die Wundheilung and mehifiche Art storen durch Verzögerung oder Verhinderung derselben, buren Begunstigung von Wundeemphea-

nonen

E) The Schwangerschaft kann diverse clat be vicuate on amount po eviter on might transmatische Affectionen verschlimmern und es konnen daduri b Operationen I I relive more a nod fire bemiens ment, deingend, werden, die min in nicht schwangerm Zustände vermeiden uder aufschieben konnte

Fy Die Enthindung modificut in gunstigem Sinac den Verlauf gewisser wah-rend der Schwangerschaft zugezogenen

Verletzungen.

to Das Wochenlett beemflosst in ungunstigera Sinne die accidentellen oder are no pendard in grossisse mus elle chirargischer. Verletzurgen, welche nach der hatbindung acquirirt wurden und versch in mert die in der Schwangerschaft zugezogenca

Man kann bis auf Weiteres folgende Re-

geln anfstellen

H. Schlennigst operiren her Affectionen, in, p. it idopter jusqu'a nouvel ordre los livele he das Leben der Mitter unmittelbar

geführden.

1 Zu gelegener Zeit operiren be. Affecwettent in mediatement en danger la vie (tionen welche ohne die Existenz augenblackbelt zu gefahrden, sie doch durch ihr Fortschreiten bedrehen wurden, und welche, wenn an ht energisch bekampft, Nejgung laben, unbender zu werden.

k) Operion ber Affectionen, welche zwar meht die Senwangerschaft stören oder buch su verschlimmert werden, aber an deren Ende I rsache von Dystokie werden

L. Womöglich nu ht opermen bei Affectioner, welche he Schwingerschaft nicht beeintlusst un l'welche ihrerseits nur indirest Schwangerschaft und Entbaidung beeint achtigen

M. Sich der Operation g nylich enthalten bei Affectionen, welche die Form und finationnement d'organes secondaires ou , non beeintinchtigen , oder welche nach susceptibles de guérir spontanément après der Entbindung einer Spontanheilung fala délivrance.

N) Eviter, autant que possible, toute opération pendant l'état puerpéral. — En cas de danger, agir plutôt pendant la grossesse, et dans le cas contraire, ajourner l'intervention à une époque suffisainment éloignée (deux à quatre mois) de l'accouchement.

hig sind.

N) Womöglich jede Operation während des Wochenbetts vermeiden. – Bei drohender Gefahr eher noch während der Schwangerschaft activ eingreifen, im andern Falle den Eingriff verschieben auf eine möglichst späte Zeit (2-4 Monate) nach der Niederkunft.

### TROISIÈME QUESTION

Traitement de l'Ozène. Docteur Rouge, ancien Chirurgien en chef de l'Hôpital Cantonal de Lausanne.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

- 1. L'ozène, fétidité spéciale de l'air expiré par le nez, résulte d'une suppuration des fosses nasales ou de leurs annexes, qui sont: les sinus frontaux, les cellules ethmoidales, les sinus sphénoidaux, les sinus maxillaires.
- 2. Cette suppuration parait avoir toujours pour point de départ une altération du squelette des fosses nasales ou de leurs an-
- 3. Le degré de fétidité de l'halaine nasale est déterminé par l'étendue de la lésion osseuse: plus celle-ci est considérable, plus aussi l'ozène est accentué.
- 4. Abstraction faite de la lésion osseuse, la stagnation du pus dans les sinus, d'où il ne s'écoule que par regorgement, contribue à la production de l'ozène.
- 5. Lorsqu'on ne trouve pas la cause de l'ozène dans une altération des parois de la cavité nasale, il faut la chercher dans les sinus et dans les cellules de l'ethmoïde.
- 6. Le traitement local de l'ozène est le suivant:
  - a) Lavage des fosses nasales au moyen de douches et d'irrigations souvent répétées. Le liquide employé varie suivant | les indications.
  - b) Insufflation de poudres astringentes, caustiques on désinfectantes.
  - c) Cautérisation avec les caustiques chimiques solides, liquides, pulvérulents. Emploi du galvano-cautère.
  - d) Rugination des ulcérations, extraction des séquestres, drainage des sinus. Pour remplir cette indication, il faut détacher le nez par le procédé souslabial, qui permet l'exploration directe des fosses nasales, l'extirpation des parties nécrosées et l'ouverture des sinus. Ce procédé ne laisse aucune cicatrice apparente, aucune disformité.
- 7. Le traitement général est basé sur l'état constitutionnel du sujet malade.

- Ozana nennt man einen spezifischen Fætor der nasalen Expirationsluft, welcher von einer Eiterung der Nasenhöhlen und ihrer Anhangsel, n'mlich der Stirnhöhlen, Siebbeinzellen, Keilbein- und Oberkieferhöhlen, herrührt.
- 2. Diese Eiterung scheint immer von einer Erkrankung des Knochengerüstes der Nasenhöhlen oder ihrer Adnexa auszugehen.
- 3. Die Stärke des von der Nasenluft verbreiteten Geruches hängt von der Ausbreitung der Knochenerkrankung ab : je ausgebreiteter letztere, je störker ist auch die Ozæna.
- 4. Zur Erzeugung der Ozæna tragt, ausser der Knochenerkrankung, noch die Verhaltung des Eiters in den Knochenhöhlen bei, aus denen derselbe nur durch Veberfliessen austritt.
- 5. Findet man die Ursache der Ozæna nicht in einer Erkrankung der Nasenhöhle, so muss dieselbe in den benachbarten Höhlen resp. den Siebbeinzellen gesucht
- 6. Die arztliche Behandlung der Ozena besteht in Folgendem:
  - a) Auswaschen der Hæhlen mittelst hautig wiederholten Nasendouchen und Irrigationen. Die angewendete Flüssigkeit wird je nach den Anzeigen verschieden sein.
  - b) Einblasen astringirender, atzender oder desinficirender Pulver.
  - c) Actzung mit festen, flüssigen oder gepulverten Actzstoffen, auch mit dem galvano-caustischen Apparat.
  - d) Abschaben (ruginiren) der Geschwüre, Extraction des Sequester, Drainage der Knochenhöhlen. Üm diese Auzeige zu erfüllen, muss man die Nase nach dem sublabialen Verfahren **ablö**sen, welche die unmittelbare Untersuchung der Nasenhöhlen, die Entfer-

nung der necrotischen Knochentheile und die Eröffnung der Höhlen erlaubt. Dieses Operationsverfahren hinterlässt keine sichtbare Narbe und keinerlei-Verunstaltung.

7. Die allgemeine Behandlung gründet sich auf den constitutionellen Zustand des

Patienten.

### QUATRIÈME QUESTION

Galvano-caustique. Docteur JULLIARD, professeur de clinique chirurgicale à Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

Les appareils et instruments nécessaires pour pratiquer la galvano-caustique sont :

Une pile fournissant un courant suffisant et qu'on peut graduer à volonté.

L'anse de platine,

Le couteau galvano-caustique,

Le galvanocautère ou cautère de porcelaine.

Le cautère en bec d'oiseau.

La pointe galvano-caustique.

On peut à l'aide de la galvano-caustique: Opérer les tumeurs: particulièrement celles qui sont situées dans des régions où le bistouri, l'écraseur et les autres instruments ne peuvent pas être facilement mamés, ou ne peuvent pas l'être du tout.

Opérer sur les tissus vasculaires nor-

maux ou pathologiques:

Cautériser et débrider des trajets fistuleux.

Pratiquer la cautérisation actuelle.

Pratiquer l'igniponcture.

La galvano-caustique maniée convenablement met à l'abri des hémorrhagies à la condition qu'on n'ait pas affaire à des vaisseaux d'un trop gros calibre.

La réaction générale qui accompagne les opérations est moindre avec la galvano-caustique qu'avec les autres méthodes: les complications (éysipèle, infection purulente) moins fréquentes. — En revanche, la galvanocaustique rend impossible la réunion par première intention.

L'écraseur l'emporte sur la galvano-caustique par sa simplicité; mais il lui est inférieur sous le rapport de la rapidité et de la sécurité de l'opération.

Le thermocautère Paquelin est plus simple et plus commode que le galvanocautère.

Il produit les mêmes effets.

La ligature élastique est habituellement moins douloureuse que la ligature galvanocustique: mais elle opère avec lenteur et participe à ce titre d'un des grands incon-

Die zur Galvanocaustik nöthigen Apparate und Instrumente sind folgende:

Eine Säule, die einen genügend starken Strom liefert, der nach Wunsch verstärkt und schwächer gemacht werden kann.

Die Platinschlinge.

Das galvanocaustische Messer.

Der Galvanocauter od. Porzellanbrenner.

Der Cauter mit «Vogelschnabel.»

Die galvanocaustische Spitze.

Mit der Galvanocaustik kann man:

Tumoren operiren, besonders solche, die in Gegenden liegen, wo Bistouri, Ecraseur und die anderen Instrumente nicht leicht oder gar nicht angewendet werden können.

In normalem oder pathologisch vascula-

risirtem Gewebe operiren.

Fistulöse Stränge cauterisiren und zerstören.

Die eigentliche Cauterisation ausführen. Endlich die Ignipunctur ausführen.

Die gut ausgeführte Galvano-Caustik schützt vor Blutungen, vorausgesetzt, dass nicht zu grosse Gef sse dabei in's Spiel kommen.

Der die Operationen begleitende Schmerz ist geringer bei der Galvanocaustik als bei den andern Methoden ; die allgemeine Reaction ist schwacher, die Complicationen (Erysipel, Pyamie) sind seltener — umgekehrt verhindert die Galvanocaustik die Heilung per primam intentionem.

Der Ecraseur ist einfacher als die Galvanocaustik, aber diese übertrifft ihn durch ihre Raschheit und Sicherheit bei Opera-

tionen.

Der Thermocauter von Paquelin ist einfacher und passender als der Galvanocauter, und erzielt dieselben Wirkungen.

Die elastische Ligatur ist gewöhnlich weniger schmerzhaft als die galvanocaustische Ligatur, aber sie wirkt nur langsam. und theilt somit die Schattenseiten, die die « Ligature en masse » verdrängt haben.

Das grösste Hinderniss an der allgemei-

vénients qui ont fait renoncer à la ligature nen Verbreitung der Galvanocaustik wird en masse.

Le grand obstacle à la vulgarisation de la galvano-caustique est toujours la cherté des appareils et des instruments, leur complication, la facilité avec laquelle ils se dérangent, et la difficulté de leur maniement. nen Verbreitung der Galvanocaustik wird immer der hohe Preis der Apparate bilden, deren Complication, die Haufigkeit eintretender Störungen, sowie die Schwierigkeit ihrer Handhabung.

#### Communications annoncées.

Résultats définitifs des résections articulaires. Docteur OLLIER, chirurgien des Hôpitaux, professeur de clinique chirurgicale à Lyon.

Fistules péniennes. Docteur J.-L. REVERDIN, chirurgien adjoint de l'Hôpital cantonal, professeur de pathologie externe et de médecine opératoire à Genève.

Barraquements et transports des blessés, N\*\*\*.

### TROISIÈME SECTION

### ACCOUCHEMENTS, GYNÉCOLOGIE.

#### BUREAU PROVISOIRE

Président: Dr GAUTIER.

Vice-Présidents: Drs Badan, Long, Odier. Secrétaires: Drs E. Chenevière, Pilicier.

### PREMIÈRE QUESTION

Alimentation artificielle des enfants du premier âge. D' ZWEIFEL, professeur d'obstétrique et de gynécologie à Erlangen.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1. L'aliment naturel dans la première enfance est le lait de femme pris au sein.

Toute autre alimentation doit être considérée comme artificielle, même quand on emploie le lait de femme retiré à l'aide

1. Die natürliche Nahrung im ersten Kindesalter ist die Frauenmilch von der Brust weg.

 dune ventouse a cause de crevasses du sen so de bouts de sem mai conformés.

2 Les resultats de l'alimentation artificelle sont en général, bien inférieurs à reux de l'ahmentation naturelle. Ils peutent etre uncuores mais janius la statistique de la population ne donnera d'aussi bots résultats pour l'alimentation artifi-

d Dans chaque elevage artificiel, il faut apporter les soms les plus minutieux à une paprete absolue des instensiles employés.

I la valeur des succedanes du lait de some depend con pas tant de leur richesse on substances nutritives, mais beaucon plus de lem digestibilité

5 les divers ants provenant des animany formesti paes, que l'on emploie comme maredanes, doivent contenir a peu près la meme emposition et la même proportion de substances nutritives que le lait de Semene

6 La caseme des diverses espèces de derselben. lait attimul n'est pas digérée également bien la cascine du lait de femme se digere plus facilement que celle du lait de ractie

7 On ne doit préférer le lait condensé au lat de vache frais que si ce dernier n'est as hon et ne peut etre obtenu de vaches some mourres de fourrage sec.

\* L'addition de sucre au lait peut augmenter la fermentation lactique quand elle a con mandre et augmenter la gravité de la darit ee infantile

9 Les farmeux de toute soite doivent etre proserits dans les deux ou trois preiners in its parce qu'à cet age les glandes salivaires buccales ne penvent qu'incompletement ligerer l'amidon et que le pancreas ue le peut pas du tout

10 La plupart des farmes lactées conterment de l'unidon non encore transforme et par con-équent ne consiennent

qu'a des enfants plus agés. 11 La soupe de Liebig est plus facile à

digéter que la farme lactée, parce que la dustase qu'elle contient peut contribuer à la transformation de l'amidon en sucre dan- le corps de l'enfant

12 Les cufants qui sont allaités artifiwhement, absorbent beaucoup plus de courriture an biberon que ceux qui tettent.

13 La phipart des diarrhees aigues des tots enfants sont causees par la forma For d'un acide dans le contenu de l'intestin.

14 L'apparition de la couleur verte dans - who est due a la formation d'un acide mantites considérables dans le canal ratestanal

15 Camme le sucre de canne et le sucre le nasse penvent entrainer la fermentahos actique, il faut proseine autant que possible le sucre et les aluments amylacés cours d'une diarrhée infantile. a compagnée de selles fortement acides.

zwar Frauenmilch zur Verwendung kommt. aber aus irgend welchen Gründen, z. B. wegen Hohlwarzen, Schrunden u. s. w. erst unt einem Saugapparat entleert und

dann dem kinde gereicht wird,

2. Die Resultate der kunstlichen Ernährung stehen im Allgemeinen weit zuruck hinter denjenigen der naturlichen. Dieses Verhaltniss kann sich zu Gunsten der künstlichen Ernahrung bessein las-sen, aber niemals wird die Berölkerungsstatistik für die kunstliche Ernahrung ebenso gute Resultate aufzuweisen haben. wie für die naturliche.

3. Be, jeder kunstlichen Ernsbrung ist die grösste Sorgfalt auf eine ganz genaue Reinigung der benutzten Apparate zuver-

wenden.

4. Det Werth der Ersatzmittel der Francismitch richtet sich nicht bloss nach dem Gehalt an Nahrstoffen, sondern noch mehr nach dem Grade der Verdanlichkeit

5. Die Milchsorten der Hausthjere mussen als Surrogate anniherad eine gleiche procentische Zusammensetzung an Nährstoffen haben, wie die Frauenmilch

6. Das Casem der einzelnen Milchsorten ist nicht gleich verdaulich. Das Casem der Frauennulch ist leichter verdaulich als das-

jenige der Kuhmilch

7 Der condensitten Milch ist nur da der Vorzug zu geben vor frischer Kuhmulch, wo diese letztere meht in gutem Zustande von gesunden und mit trockenem Futter genabrten Thieren zu bekommen ist.

8. Die gewohnlichen Zuckerzusatze zur Milch konnen eine eingetretene Milchsauregahrung vermehren und bei ausgebrochener kinderdiarrhie die Gefahr vergræs-

Serri

9. Starkehaltige Nahrungsmittel jeder Art sollen in den eisten 2-3 Monaten nicht verwendet werden, weil in dieseni Altei die Mundspeicheldrüsen nur unvolkommen und das Pancreas gar nicht im Stande ist, Starke zu verdauen

10. Die meisten Kindermehlfabricate enthalten noch unveränderte Stärke und passen deswegen erst für kinder in den

spateren Monaten.

11 Die Liebig sche Suppe ist leichter verdaulich als das Kindermehl, weil das diastasische Ferment auch im Körper des handes zur Umsetzung von Starke in Zucker beitragen kann.

12 Die kinder führen bei der kunsthchen Ernählung mit Sangflaschen viel mehr Nährungsmittel ein als beim Trinken

an der Brust.

13 Die meisten acuten Diarrhæen der klemen Kinder stehen mit einer Saureentwicklung des Darminhaltes in ursächlichem Zusammenhang

14. Dos Auftreten der grünen Farbe bei den Ausleerungen ist auf eine starkere

Saureentwicklung im Darminhalte zurückzuführen.

15 Da Rohr- und Traubenzucker eine Milchsäuregahrung unterhalten können, sollen Zucker- und Stärkehaltige Nahrungsmittel wahrend einer acuten Kinderdiarrhæ mit stark sauren Ausleerungen nach Möglichkeit vermieden werden.

### DEUXIÈME QUESTION

Emploi des anesthésiques pendant l'accouchement naturel. Docteur PIACHAUD, ancien chirurgien en chef de l'Hôpital cantonal de Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1. L'emploi des anesthésiques doit être conseillé d'une manière générale dans l'ac-| den normalen Geburten verdient allgecouchement naturel.

2. Les principaux d'entre eux qui ont été employés jusqu'à présent sont: l'éther, le chloroforme, l'amylène, le laudanum, la l morphine en injections sous-cutanées, le chloral par la bouche et en lavements.

3. Le chloroforme me parait être celui |

qu'on doit préférer.

4. Il doit être administré suivant la mé-! thode de Show, c'est-a-dire par petites doses au début de chaque douleur, et en le suspendant dès que la douleur est passée.

5. On ne doit jamais pousser l'action j**us**qu'à l'in**sens**ibili**t**é complète, mais se **borner à une** demi-anesthésie, c'est-à-dire ! à une atténuation de la souffrance. (Sopor de M. Samson.)

6. On donne généralement le précepte : de n'administrer le chloroforme que pendant la période d'expulsion : cependant dans certains cas de nervosité et d'agitaattendre la complète dilatation du col pour employer les anesthésiques.

tions utérines, ni celles des muscles abdominaux, et qu'elles affaiblissent la résistance naturelle des muscles du périnée.

8. L'emploi des anesthésiques n'a aucun effet fàcheux sur la santé de la mère ni sur celle de l'enfant.

9. En atténuant plus ou moins la suffrance, les anesthésiques rendent un grand service aux femmes qui redoutent la douleur, ils diminuent les chances des crises nerveuses qui ont pour cause pendant le travail l'excès de la souffrance: enfin ils rendent plus rapide le rétablissement de l'accouchée.

10. Les auesthésiques sont spécialement

1. Die Verwendung der Anæsthetica bei meine Empfehlung.

2. Die bis heute gewöhnlich gebrauch-

ten Anæsthetica sind:

Aether, Chloroform, Amylen, Laudanum, Morphium (in subcutanen Injectionen), innerlich und auf dem Wege von Clystieren verabreicht.

3. Das Chloroform sollte den andern vor-

gezogen werden.

- 4. Dasselbe soll nach der Methode von Show verabreicht werden; d.h. in kleinen Dosen bei Beginn jeder Wehe und mit sofortigem Aussetzen nach dem Aufhören derselben.
- 5) Man soll nie bis zur completen Narcose chloroformiren, sondern nur bis zu einer halben Anæsthesie, d. h. einer Herabsetzung der Schmerz-Empfindungen. (Sopor von Samson).
- 6. Es gilt gewöhnlich als Regel, das Chloroform nur in der Austreibungsperiode tion extremes, il est avantageux de ne pas | zu verabreichen; es ist jedoch in gewissen Fallen von Nervositat und hochgradiger Aufregung vortheilhaft, die vollständige 7. Les expériences ont démontré que les Elweiterung des Muttermundes nicht erst anesthésiques ne suspendent ni les contrac- labzuwarten, bevor Chloroform verabreicht
  - 7. Die Versuche haben gezeigt, dass die Anæsthetica weder die Contractionen der Gebarmutter noch diejenigen der Bauchmusculatur aufheben, hingegen die natürliche Wiederstandskraft der Muskeln des Perinæums vermindern.
  - 8. Weder die Gesundheit der Mutter, noch die des Kindes, werden durch die Anwendung der Anæsthetica beeinträch-
  - 9. Durch Herabsetzen der Schmerzhaftigkeit leisten die Anæsthetica den Frauen, die die Wehen fürchten, einen grossen Dienst, sie machen die nervæsen Krisen

utiles pour calmer l'extrême agitation et l'excitation cérébrale que le travail produit souvent chez les semmes très-nerveuses.

- 11. Leur emploi est indiqué dans les cas d'accouchement naturel, lorsque le travail est suspendu ou retardé par la souffrance causée par des maladies antérieures, ou survenant pendant le travail, et dans le cas où des contractions irrégulières et partielles occasionnent une souffrance interne et presque continue, sans concourir au progrès du travail.
- 12. Dans l'accouchement naturel, le chloroforme ne devra être employé qu'avec l'assentiment de l'accouchée et de sa famille.

seltener, die während der Geburt, beim Höhepunkt der Schmerzen, oft eintreten, und tragen somit zur raschen Wiederherstellung der Entbundenen bei.

10. Besonders nützlich sind die Anæsthetica zum Beruhigen der extremen Aufregung und Cerebral-Excitation, die so haufig bei sehr nervösen Frauen wahrend

der Geburt sich einstellt.

11. Ihre Anwendung ist indicirt bei normalen Geburten, wenn die Wehen unterbrochen oder verzögert werden durch
Schmerzen die die Folge sind von früheren
Leiden, oder die während des Geburtsactes
sich eingestellt haben, ferner bei unregelmässigen und partiellen Uteruscontractionen, die innere oft andauernde Schmerzen
veranlassen, ohne zur Beendigung der Geburt beizutragen.

12. Das Chloroform soll bei der normalen Geburt nur angewendet werden mit Beistimmung der Gebarenden und ihrer

Familie.

### TROISIÈME QUESTION

Dysménorrhée membraneuse. D' GAUTIER, médecin de l'Hôpital Butini à Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1. La dysménorrhée membraneuse n'est pas primitivement une endo-métrite.

2. Par sa nature la dysménorrhée membraneuse se rapproche de l'ichthyose de la peau ou de la muqueuse linguale.

3. Le traitement qui parait indiqué en premier lieu est la dilatation ou l'incision du canal cervical. Le succès des médicaments appliqués directement sur la membrane muqueuse uterine est subordonné à l'élargissement permanent des orifices du col de l'utérus.

1. Die Dysmenorrhæa membranacea ist ursprünglich keine Endometritis.

2. In ihrem Wesen nähert sich die Dysmenorrhæa membranacea der Ichthyosis der Haut und der Zungenschleimhaut.

3. Die vor Allem angezeigt erscheinende Behandlung ist die Erweiterung oder Incision des Cervical-Canals. Der Erfolg der unmittelbar auf die Uterin-Schleimhaut angewendeten Heilmittel ist der bleibenden Erweiterung der Oeffnungen des Cervix untergeordnet.

#### Communications annoncées.

Souffle utérin. D' RAPIN, de Lausanne.

De la loi d'accroissement des enfants pendant leurs premières années et de ses déviations physiologiques et pathologiques. D' ODIER, chirurgien en chef de l'Hôpital cantonal de Genève.

### **OUATRIÈME SECTION**

### MÉDECINE PUBLIQUE

### BUREAU PROVISOIRE

Président: Dr H.-Cl. LOMBARD.

Vice-Présidents: Drs Binet, Dunant, Olivet.

Secrétaires: Drs H. LOMBARD, PÉTAVEL.

### PREMIÈRE QUESTION

Influence de l'alcoolisme sur les maladies mentales. D' MAGNAN, médecin de l'Hôpital Sainte-Anne, à Paris.

Les progrès incessants de l'alcoolisme, l'influence pernicieuse qu'il exerce sur l'individu, sur la descendance, imposent son étude aux méditations de tous, de l'hygiéniste, du médecin, du chirurgien. Le champ de l'alcoolisme, très-vaste, se préterait à la discussion d'un grand nombre de questions, mais il est certains points qui paraissent devoir sixer plus particulièrement l'attention, soit en raison des travaux dont ils ont été récemment l'objet, soit à cause de leur utilité ou de l'intérêt immédiat qu'ils présentent.

Les conclusions suivantes résument ces principaux faits :

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1. L'alcoolisme présente des caractères différents selon la nature des boissons dont Art der missbrauchten Getränke, verschieon abuse.

2. L'alcool par lui-même ne produit pas l'épilepsie, quand celle-ci intervient, elle dépend d'une prédisposition du sujet, ou d'une substance autre que l'alcool.

Les attaques épileptiformes de l'alcoolisme chronique reconnaissent pour cause, non la boisson injérée, mais les lésions organiques déjà produites dans les centres nerveux.

- 3. Des caractères particuliers permettent de distinguer trois formes de dilirium tremens, l'une symptomatique d'un traumatisme ou d'une affection intercurrente, l'autre spontanée, apyrétique et bénigne, la troisième spontanée, fébrile et grave.
- 4. L'alcoolisme peut conduire directement à la paralysie générale, certaines lésions terminales de l'alcoolisme chronique ne différant pas des lésions de la paralysie générale.

- 1. Der Alcoholismus bietet, je nach der dene Eigenthümlichkeiten dar.
- 2. Durch sich selbst erzeugt der Alcohol keine Epilepsie. Wenn diese Krankheit austritt, hängt sie entweder von einer individuellen Anlage oder von einer anderen schädlichen Substanz ab. Die epileptiformen Anfalle des chronischen Alcoholismus. sind nicht unmittelbar durch das eingeführte Getränk, sondern durch bereits ansgebildete organische Veränderungen in den Nervencentren bedingt.
- Nach besonderen Merkmalen lassen sich drei verschiedene Formen von delirium tremens unterscheiden: die erste erscheint als Symptom eines Trauma's oder einer intercurrirenden Krankheit; die zweite ist idiopathisch, sieberfrei und gutartig, die dritte idiopathisch, lieberhaft und schwer.
  - 4. Der Alcoholismus kann unmittelbar

5. La folie alcoolique est distincte de toutes les autres formes de la folie, mais elle peut les compliquer, les masquer, hàter leur éclosion, accélérer leur marche, elle peut enfin être le point de départ d'un déhre partiel avec tendance à la systématiestion et à la chronicité.

zur « allgemeinen Paralyse » führen, indem gewisse anatomische Veränderungen am Ausgange des chronischen Alcoholismus von denen der allgemeinen Paralyse nicht zu unterscheiden sind.

5. Die Geistesstörung der Säufer ist von allen anderen Formen von Geistesstörung unterschieden; jedoch kann sie dieselben compliciren oder verdecken, deren Ausbruch und deren Gang beschleunigen; sie kann endlich den Ausgangspunkt eines partiellen Wahnsinnes mit Neigung zur Systematisirung und zu chronischem Verlaufe bilden.

### DEUXIÈME QUESTION

Géographie médicale. De la malaria en Europe et dans l'Amérique du Nord. D' H.-CL. LOMBARD, de Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1. Distribution géographique?

2. Permanente ou passagère?

3. Influence de la latitude sur la fré- | stehen? quence et le type?

4. Influence sur la mortalité et la durée

de la vie?

5. Immunité géographique?

6. Immunité de race?

1. Geographische Vertheilung?

2. Bleibendes oder transitorisches Be-

3. Einfluss des Breitgrades auf Häufigkeit und Typus?

4. Einfluss auf Sterblichkeit und Lebensdauer?

5. Geographische Immunität?

Racen-Immunitat.

### TROISIÈME QUESTION

Influence de l'immigration de la population des campagnes dans les villes. D' DUNANT, professeur d'hygiène à Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

- 1. L'immigration de la population des | ment on indirectement, des changements dans la vitalité et dans la santé: des immigrants eux-mêmes, des populations urbaines envahies, et des populations rurales abandonnées.
- 2. L'influence sur la santé des immigrants est complexe et dépend des conditions nouvelles, hygiéniques ou morbides, dans lesquelles ils se trouvent placés. Quelquesunes de ces conditions sont favorables, un grand nombre d'autres sont pernicieuses.
- 3. La vitalité et la morbidité des populations urbaines se ressentent des conditions physiques, intellectuelles et morales des immigrants. Dans beaucoup de villes |
- 1. Die Einwanderung der Landbevölkecampagnes dans les villes produit, directe- rung in die Stadte erzeugt, mittelbar oder unmittelbar, Veranderungen in der Lebensfähigkeit und Gesundheit sowohl der Eingewanderten selbst, als der so vermehrten Stadtbevölkerung und auch der verlassenen Landbevölkerung.
  - 2. Der Einsluss auf die Gesundheit der Einwandernden ist ein zusammengesetzter und hängt von den neuen hygienischen oder Krankheit erzeugenden Bedingungen ab, unter denen sie gestellt sind. Einige dieser Bedingungen sind günstiger, eine grosse Anzahl sind schädlicher Art.

3. Die Lebensfæhigkeit und Erkrankungsverhaltnisse der Stadtbevölkerungen werden von den physischen, psychischen le chiffre de la population s'abaisserait plus ou moins rapidement sans l'arrivée incessante de nouveaux habitants.

- 4. La santé des populations rurales peut ètre affaiblie par suite de l'émigration vers les villes.
- 5. Les faits relatifs à l'influence de cette migration doivent être étudiés avec soin par les médecins et les démographes, dans l'intérêt de l'hygiène publique.
- 6. Il est désirable pour cette étude que les statistiques médicales et hospitalières, ainsi que les registres d'état civil, fournissent des indications sur les immigrants.

und sittlichen Zuständen der Einwandernden beeinflusst. In Ermangelung des fortwährenden Zuströmens neuer Einwohner würde in vielen Städten die Bevölkerungszahl mehr oder minder rasch sinken.

4. Der Gesundheit des Landvolks kann in Folge der Auswanderung nach den

Stadten geschadigt werden.

- 5. Die den Einfluss dieser Wanderung betreffenden Thatsachen müssen von Aerzten und Volksstatistikern im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege fleissig erforscht werden.
- 6. Für diese Erforschung ist es wünschenswerth, dass die ärtzlichen und Spital-Statistiken, sowie die Civilstands-Register Angaben über die in die Städte Eingewanderten enthalten.

### QUATRIÈME QUESTION

La tuberculose traitée sur les montagnes et sur la plage méditerranéenne. D' THAON, de Nice.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

Un bon climat hivernal:

préserve de la phthisie les gens prédisposés par hérédité ou par débilité constitutionnelle;

prolonge l'existence des phthisiques;

guérit les phthisiques.

L'efficacité de la cure sur les plages méditerranéennes est fondée sur des épreuves séculaires, renouvelées tous les hivers.

Le succès des climats alpestres dans la phthisie, né d'hier, est déjà considérable, mais il n'est pas étayé sur des statistiques suffisantes.

Les indications et contr'indications de ces deux ordres de climats si différents peuvent se résumer ainsi :

1. Les climats méditerranéens sont prophylactiques dans tous les cas; les climats alpestres ne le sont que chez les sujets atteints d'atonie générale, de rétrécissement des diamètres thoraciques, de catarrhes torpides de la muqueuse respiratoire.

· 2. Les climats méditerranéens guérissent les phthisiques ou prolongent leur vie, même lorsque la maladie est au troisième degré; ils en arrêtent quelquefois la marche aigue. Ils conviennent à toutes les constitutions et à tous les tempéraments, à l'exception des sujets trop excitables; ils s'adaptent aux malades venus de toutes les contrées, des zones tempérées, très-chaudes et très-froides.

Les climats alpestres réussissent également dans la phthisie à tous les degrés; mais il faut en éloigner les malades origiEin gutes Winterklima:

bewahrt diejenigen vor Lungenschwindsucht, welche durch Vererbung oder durch konstitutionnelle Anlage prädisponirt sind;

verlängert die Lebensdauer der Phthisiker:

heilt dieselben.

Die Wirksamkeit der Kur an den Ufern des Mittelländischen Meeres gründet sich auf jahrhundertlange, alle Winter erneute Erfahrungen.

Der Erfolg der Höhenkurorte in der Phthisis datirt erst von kurzer Zeit und ist, obwohl schon beachtenswerth, noch nicht hinreichend statistisch festgestellt.

Die Indicationen und Contra-Indicationen jener zwei so verschiedenen Klimas lassen sich in folgender Weise zusammenfassen:

- 1. Das Klima des Mittelländischen Meeres wirkt in allen Fällen prophylaktisch; das Höhenklima nur bei Individuen mit allgemeiner Atonie, Verkürzung des Durchmessers des Brustkorbes und torpiden Katarrhen der Lungenschleimhaut.
- 2. Das Klima des Mittelländischen Meeres heilt die Schwindsüchtigen oder verlängert doch deren Leben und hemmt selbst bisweilen den raschen Verlauf im dritten Stadium der Krankheit; es passt sowohl für alle Konstitutionen und Temperamente, mit Ausnahme der zu erregbaren Individuen, als auch für Kranke aus allen Gegenden der gemässigten, heissen, sowie kalten Zone. Das Höhenklima ist

naires des régions très-chaudes, telles que l'Amérique du Sud; ils ont moins d'action que l'air marin sur les sujets essentiellement scrofuleux; ils sont nuisibles aux phthisiques rhumatisants; ils sont dangereux pour les poitrinaires, atteints de laryngites, de diarrhée, de maladies des reins. — Les indications des climats alpestres sont donc beaucoup plus restreintes.

3. Les deux sortes de climats peuvent ètre appliquées avec succès à un même malade, en ayant soin d'alterner les hivers passés sur les côtes de la Riviera avec ceux

passés sur la montagne.

4. La méthode la plus rationnelle consiste à envoyer en été les malades respirer l'air vivifiant des montagnes, après qu'ils ent joui pendant l'hiver de l'atmosphère tonique de la mer.

ebenfalls in allen Stadien der Phthisis von Erfolg, aber man muss Kranke aus heissen Ländern, wie Süd-Amerika, davon fern halten; es wirkt weniger als die Seeluft, namentlich auf scrophulose Individuen, ist schädlich für die rheumatischen Phthisiker und gefährlich für die Schwindsüchtigen mit Laryngitis, Diarrhæ und Nierenkrankheit. — Die Indikationen für das Höhenklima sind daher viel beschränkter.

3. Beide Arten von Klima können mit Erfolg bei ein und demselben Kranken angewendet werden, wenn man den Winteraufenthalt an der Riviera mit demjenigen

in der Höhe abwechseln lässt.

4. Die vernünftigste Methode besteht darin, die Kranken im Sommer die belebende Gebirgsluft athmen zu lassen, nachdem sie den Winter in der kräftigenden Seeluft zugebracht haben.

#### Communications annoncées.

Influence des adultérations des liqueurs alcooliques sur la santé de ceux qui les fabriquent et les consomment. D' GUILLAUME, de Neuchâtel.

Comment naissent et finissent les épidémies. D' professeur DIDAY de Lyon.

De la valeur de l'hydrothérapie dans l'état nerveux et l'anémie. L'hydrothérapie comme médication révulsive. D' GLATZ, médecin à Champel-sur-Arve, Genève.

### CINQUIÈME SECTION

SCIENCES BIOLOGIQUES

### BUREAU PROVISOIRE

Président: Dr M. Schiff.

Vice-Présidents: Dr. H. Fol, Rapin, Vulliet. Secrétaires: MM. E. Vogt, Darier, Wartmann.

### PREMIÈRE QUESTION

Caractères physiques de la décharge électrique de la torpille. Analogies physiologiques de cette décharge avec la contraction musculaire. D' MAREY, professeur au Collége de France.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

- 1. La décharge se compose de flux successifs d'électricité, de même qu'une contraction musculaire se compose d'une série de secousses successives.
- 2. Chacun des flux dure environ  $\frac{1}{14}$  de seconde.
- 3. Le retour d'un flux électrique de torpille sur l'excitation des centres nerveux de l'animal est environ  $\frac{1}{7b}$  de seconde.
- 4. La fréquence du flux d'une décharge varie de 60 à 140 par seconde; il y a des décharges brèves, qui se composent seulement de 2 ou 3 flux, d'autres fort longues peuvent durer 7 ou 8 secondes et se composent de 800 ou 1000 flux successifs.
- 5. Les flux de la torpille sont de même sens et s'ajoutent partiellement les uns aux autres, comme s'ajoutent les raccourcissements successifs d'un muscle que l'on tétanise.
- 6. Les influences physiques ou physiologiques qui augmentent ou diminuent l'intensité de la contraction musculaire, qui modifient la fréquence ou le rhythme des secousses d'un muscle, semblent produire une action semblable sur la décharge électrique de la torpille.
- 7. Ces études sur la décharge électrique de la torpille ont été faites au moyen du myographe, du signal électro-magnétique de Marcel Deprès et de l'électromètre de Lippmann.

- 1. Die Entladung geschieht durch successive Ströme von Electricität, analog der Reihe von successiven Stössen, die eine Muskelcontraction zusammensetzt.
- 2. Jede Entladung dauert ungefähr 1/14 Secunde.
- 3. Die Reizung der nervösen Centren des Zitteraales löst in ungefähr <sup>1</sup>/<sub>75</sub> Secunde einen electrischen Strom aus.
- 4. Jede Entladung besteht aus circa 60-140 Strömen per Secunde; es giebt kurze Entladungen, die nur aus 2-3 bestehen, sehr lange können 7 oder 8 Secunden dauern, und aus 800 bis 1000 successiven Strömen bestehen.
- Die electrischen Ströme beim Zitteraale sind gleichartig und folgen partiell einer auf den andern, wie die successiven Verkürzungen eines Muskels, den man tetanisirt.
- 6. Die gleichen physicalischen oder physiologischen Einflüsse, die die Intensität der Muskelcontraction vermehren oder vermindern, und die Frequenz oder den Rhythmus der Stösse eines Muskels modificiren, scheinen eine ahnliche Wirkung auf die electrische Entladung des Zitteraales auszuüben.
- 7. Diese Studien über die electrische Entladung des Zitteraales sind mit Hülfe eines Myographen, des electro-magnetischen Signals von Marcel Deprès, und des Electrometer von Lippmann gemacht worden.

### DEUXIÈME QUESTION

Localisations cérébrales. D' BROADBENT, médecin et professeur à l'Hôpital St-Mary, Londres.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

- I. Zone motrice de l'écorce cérébrale.
- 1. Les expériences physiologiques basées soit sur l'excitation électrique, soit sur la destruction ou l'ablation, pratiquées |
- I. Motorische Zone der Hirnrinde.
- 1. Die physiologischen Versuche, die sich theils auf elektrische Reizung, theils auf die Zerstörung oder Abtragung von par Hitzig, Ferrier, Carville et Duret, Noth- Hirntheilen gründen, und die von Hitzig,

ragel et d'antres, ont étable qu'il existe me certaine zone de la partie cort cale des emispt re-cerebranx, qui est en capport de bulbe et de la moelle épuniere

Lette zone est situee chez le singe et ber l'homme ant our du sillon de Rolando et principalement dans les deux circonvoations ascendantes, on marginales, qui le-

intent ce salion

l'existe que un eau des regions plus on mors detunes et circonscrites, spécialement affectees, a la jambe, au bras, a la fore, et.

1 La pathologie de cette zone s'accorde cre numére remarquable avec les résultals de L'expérimentation physiologique

les lesions partielles et irritantes peuent produire repalepsie partielle avec on ans hemiplegie fagilive on permarente,

Les lesions plus étendues avec destruction plus on montes complete de la substance use contrale pearent causer one mono-

pegie on une hemiplegie

3. Tout en admettant la localisation ome cone metra e et de centres moteurs a la surface de l'hemisphère, il faut ajouter que la communication entre les cellues de cette region et les cellules des cornes grises anteriences de la moette ne peut être directe

Le caractère coordonné et la suite on succession des mouvements qui sont proroques par l'excitation electrique, le caractere de la paralysie produite par l'ablation dun centre cortical son intermittence, sa on te durce, la tendance qua l'epilepsie partielle symptematique de commencer par es main, quoique la situation de m lesion ne soit pas la même. la perte de temps dans la teansinission d'une excitation electrique sont autant de raisons pour admetter l'intervention d'un ganglion entre l'éconce cerebrale et les racines des nerfs moteurs

Les centres cortico-moteurs sont les points de depart des impulsions descendantes volontaires, les points de sortie des actions administraces. Les cellules de la zone matrice, qui resemblent à celles des cornes anterieures de la moelle) sont l'ancare, par lequel ses dictées de l'intelligence sont formulées pour l'expression ou pour la transmission au dehors.

Le melleur exemple du fonctionnement un centre cortico-moteur est celui du centre de la parole, qui est la première et la plus importante des localisations cérébrales. L'apt une sans paralysie des lèvres et de la langue est un exemple de ce qu'on appen suppleance on substitution fonebonnelle quorque la suppleance soit in-

4 Dapres les experiences de Ferrier et ie Hitzig, il existe dans la couche corticale me region ou zone de perception.

Ferrier, Carville und Duret, Nothnagel und Anderen ausgeführt wurden, stellten fest, dass es eme gewisse Zone des Randtheiles stime area les noyanx des nerfs moteurs, der Hrin-Hemisphare gient, welche in enger Begiehung mit den kernen der motorischen Nerven, der Medulla oblompata und dem Ruckenmarke stellt,

Diese Zone liegt beim Affen und beim Menschen um die Rolando sche Spalte und hauptsächlich in den zwei aufsteigenden oder Randwindungen, welche diese Spalte

begrenzen.

In dieser Gegend sind niehr oder wentger bestimmt umschriebene Stellen vorhanden, die spezielt mit den Bemen, den Armen, dem Gesicht u. s. w. in Bezichung stehen

1. Die Pathologie dieser Zone stummt auffallend mit den Ergebnissen der physiologischen Versuche überein

Die partiellen, mit einer Reizung verbundenen Lesionen, konnen partielle Epitepsie, mit oder obne transitorische oder blerbende Hemsplegie bedangen

Die ausgedehnteren, mit mehr oder weniger vollstataliger Verstorung der gesunden Rindensubstanz verbundenen Verletzanigen konnen eine Monoplegie oder He-

miplegie verursachen.

3. Ohwohl die Localisation einer motouschen Zone und motorischer Centren an der Oberflache der Hem sphäre anzunehmen ist, ist beizufügen. Jass die Verbindung zwischen den Zeilen dieser Gegend und den Zellen der grauen Vorderhorner des Ruckenmarkes unmoglich eine directe sein kann. Der coordinate Charakter und die Aufeinanderfolge der Bewegungen, welche durch die elektrische Reizung hervorgerufen werden, der Charakter der Lahmung die durch die Abtragung eines Rinden-Centrums bedingt wird, deren Intermission und kurze Dauer, die Neigung welche die symptomatische partielle Epilepsie zeigt, an der Hand zu beginnen, obwold die Stelle der Läsion nicht dieselbe ist; die Zeitdauer, welche zwischen der elektrischen Reizung und ihrer Beantwortung verstreicht, sind eben so viele Grunde, om die Linschaltung eines Ganglions zwisehen der Hirmande und den motorischen Nervenwurzeln anzonehmen

Die motorischen Rindencentren sind die Ausgangspunkte der absteigenden Willensimpulse, der bewusst motorischen Handlungen. Die Zellen der motorischen Zone (welche denen der Vorderhörner des Markes ähnlich sind) bilden den Apparat, durch den die Willens-Vorstellungen für den Ausdruck oder die Uebertragung nach Aus-

sen formulirt werden.

Das beste Beispiel dei Funktion eines motorischen Centrums der Rinde bildet das Sprach entrum, welches die erste und wichtigste der Hamboralisationen bildet. Die Aphasie ohne Paralyse der Lippen und

Cette zone s'étend du pli conche, qui est le centre perceptif de la vue, le long de la circonvolution sous-sylvienne du lobe temporo-sphénoïdal (dans laquelle se trouve le centre auditif) jusqu'à la pointe de ce lobe.

De là cette zone retourne, par l'intermédiaire du lobule et du pli unciforme dont elle occupe le bord interne, vers le lobe occipital dans lequel elle occupe probablement le gyrus calcarinus.

La pathologie n'a pas encore fourni d'indication précise sur cette question. On sait cependant que la destruction complète du lobe occipital n'a pas d'effet sur la sensibilité.

5. Les circonvolutions des lobes frontal et occipital, celles de l'insula, celles de la face interne des hémisphères, celles du lobule sus-orbitaire, ne répondent pas à l'excitation électrique. Les lésions de ces parties de la substance corticale n'ont pas de suites constantes et sont pour la plupart sans effet.

L'ablation des deux lobes frontaux paçait diminuer la spontanéité et l'activité de l'intelligence ; celle de l'extrémité occipitale des deux hémisphères semble abolir l'appétit, mais ces effets ne donnent pas une idée satisfaisante de la fonction de ces lobes.

6. Il ne parait pas y avoir un centre vasomoteur cérébral spécial; l'appareil vasomoteur est en relation avec le système moteur général, et comme lui, il a des centres dans la moelle, dans les ganglions centraux et dans les circonvolutions, ces centres sont subordonnés les uns aux autres.

De même il n'y a pas de centres ni de nerfs trophiques spéciaux. L'influence trophique est commune à tout le système nerveux.

#### II. Corps opto-striés.

1. Le corps strié exerce certainement une fonction motrice: Une grande partie des fibres motrices du pied du pédoncule cérébral se termine dans ce ganglion. L'excitation faradique du corps strié provoque la contraction générale de tous les muscles du côté opposé; sa destruction expérimentale ou pathologique détermine l'hémiplégie.

der Zunge bietet ein Beispiel dessen, was man Ersetzung oder funktionnelle Substitution genannt hat, obschon diese Ersetzung unvollkommen ist.

4. Nach den Versuchen von Ferrier und Hitzig ist in der Rindenschicht eine Gegend oder Zone, die der Empfindung angehört, vorhanden.

Diese Zone erstreckt sich von derjenigen Windung (Falte?), welche die Franzosen « pli courbe » nennen und welche das Perceptions-Centrum für den Gesichtssinn darstellt, längs der subsylvischen Windung des Lobus spheno-temporalis (in der sich das Centrum für den Gehörsinn befindet) bis zur Spitze dieses Lappens.

Von da wendet sich diese Zone durch das Zwischenglied der Hakenwindung, deren inneren Rand sie einnimmt, gegen den Lobus occipitalis hin, in welchem sie wahrscheinlich den gyrus calcarinus beschlägt.

Die Pathologie hat noch keine bestimmten Anhaltspunkte für diese Frage geliefert. Indessen weiss man, dass die vollstandige Zerstörung des Lohus occipitalis keinen Einfluss auf die Sensibilität ausübt.

5. Die Windungen des Stirn- und Hinterhauptlappens, die der Insel, der inneren Fläche der Hemisphären, des Lobulus supra-orbitalis, antworten nicht auf elektrische Reizung. Die Verletzungen di**eser** Theile der Rindensubstanz haben **ke**ine dauernde Folgen und bleiben meistens ohne Wirkung.

Die Abtragung der zwei Stirnlappen scheint die Willkürlichkeit und Thätigkeit der Intelligenz zu beeinträchtigen, die Zerstörung des Hinterhaupt-Endes der beiden Hemisphären scheint Appetitverlust zu bewirken, doch geben diese Wirkungen keine genügende Vorstellung von der Funktion dieser Lappen.

6. Es schemt kein besonderes vasomotorisches Centrum im Gehirn zu existiren; der vasomotorische Apparat steht mit dem allgemeinen motorischen System in Verbindung, und wie dieses besitzt er Centren im Rückenmark, in den Central-Ganglien und in den Windungen; diese Centren sind einander subordinirt.

Ebenso existiren keine trophischen Centren, noch auch besondere trophische Nerven. Der trophische Einfluss kommt dem gesammten Nervensystem zu.

## II. Corpora opto-striata.

1. Das Corpus striatum besitzt sicher eine motorische Funktion: eine grosse Zahl der motorischen Fasern im Fuss des Hirnschenkels endet in diesem Ganglion. Die faradische Reizung des Corpus striatum rust eine allgemeine Contraktion sämmtlicher Muskeln der entgegengesetzten Seite hervor; seine Zerstörung, sowohl durch das Experiment als durch pathologische Il serait, d'après le rapporteur, l'inter- | Vorgange, bedingt Hemiplegie.

maiare entre I beinisphère et la moelle se chabs groupers et combinées par et et en ser ser motrice ser ment l'apparation les centres cortico-moteurs se ser raixat pour transmettre leurs ordres aux miscross.<sup>1</sup>

2 La conche optique serait un ganguon stermediante pour la transmission des immanons sensitives depuis as novaux des wife sensities i squaex centirs perceptifs e socce ca ebrale Malare le nombreuss directions quelle peut soulever, cette aterpte tation à en sa freque les données spetimentation et de l'anatomie pathat grighte. So la laculisation des centres tils est viaie, cest anatomiquement "comble succent les recherches du rapertest quary ait entre es fais caux hemaphe iques une autre vo e de communiest reque par l'intermediaire de la couche mapper fees forts of hermanesthesie sont sufatement daccord wee eithe hypo-Chiphe

les corps opto-stries sétaient dont sinu-animent un instrument de l'hemisoire et in appareil infondique

ton ac interplictation generale de sympbuses forcure par cette manière de voic, opeut lite que

at La paradipate est une rupture, sont de fibres sent de cellules, servant au meur su - de ) appared nerveux moteur

b l'aresthene une cupture dans le mé-

Le tremberment i effet d'une gene dans la conductel ite des tilacs blanches.

the coursel run ex compris la consultana charceque, le resultat l'une restation le la sul stance grise

In contracture precore et jugilier, un effet de pression sur un gringhen.

Pusque il système nerveux intier est un raste no carisino de cellules et de fibres, san activa finctionnelle deviait poutori etre designi en teri, es de cellules et le blue, on enterair unsi les ambignités paraissent fini au progres, et lon curait une vivae localisation physiologique.

le expositem un ph, dans l'état actuel le le secrete, que esquisser imparfaitement

ir meranami cerchial

Heat you see I based a sporte to can dute by a street on the street of t

Nach der Ansicht des Herichterstatters wäre es als Zwischenghed zwischen der Hernsphäre und dem Mark zu betrackten. Seine durch sensorischermotorische Eczubung grupputen und combinitien Zellen winden den Apparat bilden dessen die motorischen Rinden-Centren sich bedienten, um die Befehle den Muskeln zukominen zu lassen!

2. Der Thalamus opticus wia de ein intermediares Ganglion darstellen für die Lebertragung sensibler Erregungen von den kernen der sensiblen Neiven bis zu den Perceptionscentren der Hunrinde. Trotz zahareicher noch zu erkebeider Einwande hat hese taklaring die Thatsach in des Experimentes und der pathologischen Anatomie für sich. Wenn die Localisation der Perceptionscentren richtig ist, so ist es anatemisch unmöglich, nach den l'intersuchungen des Referenten dass zwischen den sensibem Bundem des Himschenkels und threa Centren in der Hemisphare em anderer Verlandungsweg bestehe als durch das Zwischenghed des Thalamais options, Die Erscheinungen der Hemianesthesie stellen mit dieser Hypothese vollständig im Cinklang.

Die Corpora opto-steiata wurden somit geichzeitig ein Instrumient dei Hemisphäre und einen automatischen Appunt darsteiien As allgenieme Deutung der Symptome, die aus dieser Anschauung folgt, kann man angeben

a) Die Lahmung ist eine Ruptur entweder der Fasern oder der Zellen, die zum Michanismus des nervosen Bewegungs-Auparates gehören.

b) Die Anasthesie eine kuptur in dem sensitiven Mechanismus

c) Der Tremor ist die Wirkung einer Leitungshemmung der weissen Fa-

d) Die Comulsion (inbegriffen die Convilsionen bei Chorea) ist die Folge eine. Reizung der gemen Substanz.

v) The contention and viribbergehende Contraction ist das Resultat eines Druckes auf ein Ganglion

Da das gesammte Nervensystem einen wertfäutigen Mechanismus von Zellen und Fasera daistellt, so sollte dessen Einnkton als eine solche von Zellen und Easern beschrieben werden kon en. Man wurde damtt die Unklarheiten vermeiden, die den Fortschrift so sehr huidern und bekäme so

erne wicklich psychologische Localisa-

Der Referent konnte benn gegenwärti-gen Stande der Wissenschaft den Hirnmechanismus nur unvollkommen skuzziren,

#### TROISIEME OUESTION

De la cause du sommeil. D' W. PREYER, professeur de physiologie à l'Université d'Iéna.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

Mes recherches m'out conduit aux conclusions survantes

1 Le sommed normal, périodique, naturel ou physiologique est un état de l'orgamsme tout a fait different des états pathologiques on artificiels, tels que la sompolence, le coma, l'aspliyare, la narcose, avec lesquels il a eté tres souvent confondu

2 La différence principale, quant a la cause, consiste en ce que toujours la fatique (des organes des sens, des muscles on du cerveau) précède le sommeil naturel

3. Aucun phénomène psychique, quel qu'il soit, ne peut se manifester, si le cerveau n'a a sa disposition qu'une certaine quantité d'exygène qui lui est apporté par le sang Les cellules ganghonnaires manquent-elles d'oxygène, les actions cérébrales se relachent comme dans le sommerl.

4. Le cerveau d'un animal qui dort recevant autant de sang et autant d'oxygene qu'à l'état de veille, il faut en conclure que pendant le sommeil l'oxygene du sang ne servant plus a la production des phénomènes psychiques est employé autrement qu'à l'état de veille

5 Pendant le travail intellectuel et corporel, il se forme des substances particulières qui n'existent pas ou qui n'existent qu'en minime quantité à l'état de repos et que l'on « pourrait nommer » Ponugenes (Ermudungsstoffer, tels que l'acide lactique, la creatine tes substances peuvent succumuler dans le sang et dans les orgames et, comme elles sont tres-oxydables elles s'emparent de l'oxygène qui, pendant le travail, est nécessaire au cerveau et aux muscles. Le commencement de cette accumulation caracterise la fatigue, leur oxydation le sommeil, la fin de cette oxydation le réven-

6 En effet, les produits du travail des muscles, comme l'acide lactique, introduits urtificiellement dans l'organisme penvent amener la fatigue et même le sommeil comme le travail loi-même), si on ôte toute excitation

Meme Untersuchungen haben zu folgenden Ergebnissen geführt

1 Dei normale, periodische, naturliche oder physiologische Schlaf ist ein Zustand des Organismus, welcher ganzach verschieden ist von gewissen pathologischen oder kunstlich herbeigeführten oft nut thm verwechselten Zustanden, wie Somnolenz, Coma Asphyxie, Narkose

2 Der fondamentale I nterschied beider Austande bezugach ihrer Ursache ist dieser Immer geht dem naturhehen Schlate Ermudung der Sinnesorgane, der Muskeln,

des Gehrens, vorher

3 kem geistiger Vorgang welcher Art er auch sei, kann sich aussein wenn micht das frehren ein gewisses Quantum Sauer-stoff zu seiner Verfügung hat, welcher ihm vom Blute zugeführt wird. Fehlt es den Ganghenzellen an Sauerstoff, so lasst die Thatigkeit des Geburns nach, wie im Schlaf.

4 Da nun das Gehirn im Schlaf ebensoviel Blut and Saucratoff erhalt wie in wachen Zustande, so muss man schliessen, dass der Sauerstoff, da er mehr zur Hervochringung psychischer Actionen dient, im Schlafe eine andere Verwendung

findet, als im wachen Zustand

5 Wahrend der geistigen und korperlithen Arbeit bilden sich eigenthimmliche Stoffe, welche in der Ruhe nicht oder nur in kleinen Mengen vorhanden sind, Ermudungsstoffe oder « ponogene » Substanzen, wie Milchsaure, Kreatin Diese Stoffe konnen sich im Blute und in den Organen anhaufen, und da sie leicht oxydabel sind bemachtigen sie sich desjenigen Sauerstoffes, welcher während der Anstrengung dem Gehirn und den Muskeln nothwendig ist. Der Beginn dieser Anhaufung ist für die Ermudung charakteristisch, thre Oxydation for den Schlaf, das Ende der Oxydation bezeichnet das naturliche Liwachen

6 In der That können die Producte der Muskelthatigkeit, wie die Milchsaure, wenn sie kunstlich in den Organismus einge-7 Il acrive sonvent que l'introduction fubrit werden, Ermudung und sogar Schlaf unbiselle d'acide lactique seul on des lactues na pas i effet indique. Il y a beaucoup duffuences a examiner attentivement pour enfiquer ces cas et les principes fondamentaux de ma theorie n'en sont pas chennes

herbeifithren (wie die Anstrengung selbst). vorausgesetzt dass man moglichst alle Er-

regungen vermeidet

7. Es geschieht ofters, dass die kunstliche Emfalanne der Milchsame oder der Lactate den angegebenen Erfolg meht hat, Um diese Falle zu erklaren bedarf es einer sorgfaltigen Prufung vieler Entflusse. Die Grundlage meiner Theorie wird durch dieselben nicht erschuttert.

#### QUATRIÈME QUESTION

Fonctions de la rate. D' M. Schiff, professeur de physiologie i Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOINES

l' L'extrepation de la rate n'a ancune taffacture durable sur la quantité absolue on relative des globules blanes on ronges

2 Dans les prenners temps apres l'operation on voit une augmentation considerable des globules blancs avec on sans di minution des globules rouges Ces alterabous as depondent pas de l'absence de la rate mais seulement des actes operatoires que necessite i ablation de l'organe, et ces plantament « restent à peu près les mêmes si ses actes preparatoires ne sont pas sutyis de l'ablation de la rate

3º Apres I eblation de la rate, il ne se forme qu'exceptionnellement des gonflements dans les glandes lymphatiques, ou des augmentations de volume d'autres glandes Les sor disantes rates suppréroentares manquent meme si on a laisse vivre les anomairs plus d'un an et demi et même a topération a etc faite dans les premières

semanes apres la naissance

l' le gentlement des glandes mésentérigues qu'on rencoutre tres-exceptionnellement chez les anunaux deratés parant dûa en persionite partielle prolongée qui parquefois est la soite de l'opération.

be La rate parait angmenter de volunc legans la quatrienie jusque vers la servicine heure d'une digestion stomacale

suffer inte.

& La rate pendant fa digestion, on plutot per lant l'absorption stomneate, presure le ferment qui entrant avec le sung dans le tessu du pancreas, transforme dans tette atande un substance spéciale (prolabetacut adumnionde en pancreatopepand so trypsine, cost-a-dire en une white ante i diginer les corps albumi-

7º Apr s I extupation de la rate, le sucpanerentique perd son influence diges-

1. Die Extirpation der Mitz ist ohne danerden Emfluss auf die absolute oder relative Menge der rothen oder weissen

Blutkerperchen.

2 In den ersten Zeiten nach der Operation sight man eme betrachtliche Vermehrung der weissen Blutkerperchen mit oder ohne Verminderung der rothen. Diese Veranderungen hangen nicht von der Abwesenheit der Milz ab, sondern nur von den operativen Eingriffen welche für die Extirpation erfordet werden diese Veranderungen bleiben dieselben, wenn man die vorbereitenden Operationen allem vornummt ohne Extrepation der Milz

3. Nach Milzextirpation, billion such nur sehr ausnahunsweise Anschwellungen in den Lymphdrusen oder Vermehrung des Volums andrer Drusen, The Bilding sozenaunter supplementarer Milzen fehlt selbst mehr wie anderthalb Jahr nach der Extarpation und selbst wenn letztere in den ersten Wochen nach der Geburt vorgenom-

men worden ist

4. Die ausnahmsweise vorkommenden Auschwellungen der Mesenterial-Drusen scheinen von einer partiellen Peritonitis herzurnhren, die manchmal in Folge der Operation auftritt

5 Von der vierten bis zur siebenten Stunde einer reichlichen Magenverdauung scheint die Milz au Volumen zuzunehmen.

6 Wahrend peptogene Stoffe aus dem Magen ausgesogen werden und der Vagen such ladet, bereitet die Milz gleichzeitig em Ferment, welches mit dem circulirenden Blut in's Pancreis eintretend, eine in demselben befindliche, wahrschealich eiweissartige Substanz in Pancceaspepsine oder Trypsin umsetzt, welches letztere energisch Liweiss verdaut.

7 Nach Milzexturpation hat der pancreatische Saft seinen Emfluss auf die Ver-

tive sur les corps albuminoïdes, tout en conservant ses autres propriétés digestives. La digestion duodénale des albuminoïdes ne se distingue plus par son énergie et sa rapidité : elle est alors faible comme dans les autres parties de l'intestin grêle.

8º Après l'ablation de la rate, la substance destinée à former la pancreatopepsine s'accumule en grande partie dans le pancreas et peut encore être transformée en pancreatopepsine par les influences chimiques qui après la mort accompagnent le commencement de la putréfaction.

9° Après la destruction de ses nerfs, la rate reste flasque; elle ne se gonfle plus et devient atrophique comme en général les tissus érectiles dont les nerfs vasculaires sont paralyses.

dauung des Eiweisses gänzlich und dauernd verloren, während er seine übrigen verdauenden Eigenschaften beibehält.

- 8. Nach Milzextirpation sammelt sich die das Pancreaspepsin zu bilden bestimmte Substanz im Pancreas theilweise an (wie während der Unthätigkeit des normalen Pancreas) und diese Substanz wird noch nach dem Tode durch den Anfang der Faülniss zu einem Pancreasferment umgebildet.
- 9. Die Milz erschlafft nach Zerstörung ihrer Nerven. Ihre Gefässe dehnen sich anfangs passiv aus und sie wird bald atrophisch, wie alle erectilen Gebilde deren Gefässnerven vollständig gelähmt sind.

## CINQUIÈME QUESTION

Histologie de l'œuf et rôle du zoosperme dans la fécondation. D' H. Fol, de Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

La fécondation chez les animaux consiste en une pénétration du corps du zoosperme dans l'intérieur du vitellus de l'œuf. Il se combine avec un peu de substance vitelline pour former un noyau, le pronucléus mâle.

L'œuf mur à point possède un autre noyau constitué indépendamment de la fécondation, le pronucléus femelle. deux pronucléus se soudent pour former le noyau de l'œuf fécondé et prêt à commencer son évolution embryogénique.

Dans le cas normal, chez les animaux inférieurs tout au moins, il ne pénètre qu'un zoosperme dans chaque vitellus. S'il en pénètre plus d'un, c'est un signe que l'œuf se trouve dans un état pathologique et qu'il donnera naissance à un embryon monstrueux.

Im Thierreiche findet die Eibefruchtung dadurch statt dass das Samenkörperchen in das innere des Dotters eindringt. Mit etwas Dottersubstanz vermengt bildet derselbe einen Kern, nämlich den männlichen Vorkern.

Im reifen, befruchtungsfähigen Ei befindet sich ausserdem bereits ein von der Befruchtung unabhängig enstandener Kern, der weibliche Vorkern. Durch Verschmelzung dieser beiden Vorkerne entsteht der Kern des befruchteten, entwickelungsfähigen Eies.

Normalerweise, wenigstens bei niederen Thieren, dringt in jede Dotter nur ein Spermatozoon ein. Diejenigen Fälle wo mehrere Samenkörperchen eindringen sind auf pathologische Veränderungen des Eies zurückzuführen und haben stets monströse Bildungen zur Folge.

# SIXIÈME QUESTION

Antagonisme physiologique. D' PREVOST, médecin en chef de l'Hôpital cantonal, professeur de thérapeutique à Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

une étude critique des nombreux travaux | tigt, eine kritische Untersuchung zahlreiparus sur ce sujet depuis quelques années. | cher Arbeiten, welche seit einigen Jahren

Le mémoire que je présente est surtout | Die vorzulegende Abhandlung beabsich-

tre-vaste qui groupe des faits à plusieurs caras les mates mais qu'il est otile de muture de capprocher les uns des autres protecter a en tues des conclusions

1 Lantagonisms Thysiologique ou dyamque des substan es toxiques et medimette ses, malate les nombreux travany sampels if a donne her dates residernates ! ees, est un count de la physiologie sur l que les intens ne s'int pas d'accord, et demande de nouvelles rechercles,

! I antagotasii e physiologique ou dymaque des substances toxiques et mediin at use- entre elles d'at ctre rapproché I many meme que certames substances proporteuses présentent avec les tronin cui nuels dus à l'aitération morbide e raines

tette question est par consequent, une se tres-maportante pour la therapentique

nt one le et pour la tour d'yre 3. Lantagonisme physiologique ou dynam que a effre que des analogies et non une significade avec l'antagonisme chimire hear substances toxiques qui possedent des actions antagonistes ne peuvent as être impunément introdutes a dose uckon per dans l'economic et neutraliser cour sur leur action, comme le ferment deux substances chimiquement anta-onises l'une de l'autre.

Les causes de cantazonisme dans ces deux cas sont tres différentes; les procédés 4 bservat, in et les féductions qu'on en rest tirer he sont pas identiques

4 limit-on considérer comme antagonisles certaines substances qui, agissant sur "researments an itomique-différents, stryclenne et curare par exemple, d'asimulent implement leur action sans la combatt e? Nous me le croyons pas. L'analyse physiologique fute sur les batraciens permet, en effet, d observer simultanement l'action des teut poisons. C'est la un faux antago-THE PERSON

5 Certaines substances semblent jour le propriétes antaconistes reelles en agisant en sens contraire (propriétés paralysantes et excitantes par exemple) sur un meme ci ane ou sui un meme élement anatomique et neutralisent ainsi leur acuon Mais les substances qui offrent des proprietés paralysantes prédomment généraement celles qui possèdent des propriéles ex stantes

6. L'antagonisme physiologique peut a funtidotisme physiologique, est-a-dire que certames substances, grâce eur action physiologique, sont capables tempecher la mort d'être produite par administration d'une autre substance toaque donnée à dose mortelle.

Mais i antidotisme physiologique est très wwent, si ce n'est toujours, indirect.

l antagonisme physiologique est un sujet über die Frage des physiologischen Antagonismus erschienen sind. Auf desem weiten behiete berühren sich höchst verschiedenartige Litzbirnigen, welche durchaus einer Lebersicht und Zusammenstellang bedutfen, wenn sie überhaupt mitzbrangend werden sollen.

1. Der physiologische oder dynamische Antagonismus der Med camente und der tufte ist, trotz zahmeicher Bearbestungen der letzten Jahre, stets nuch eine Streitfrage der Physiolog e, welche ans zu neuen

Untersuchungen auffordert

2. Der physiologische oder dynamische Antag mismus der Medicamente und der Gifte muss in ahnlicher Weise aufgefasst. werden, wie die Wechselwirkung in welcher viele Medicamente zu der krunkhaft veränderten Thatigkeit der Organe stehen. Damit wird aber diese Frage eine Grundlage after rationellen Therapic und Toxicologie

3 Der physiologische oder dynamische Antagonismus verlalt sich abnheh, über keaneswegs gleichart g wie die chemischen Gegensatze Es ist nicht möglich, dass zwei giftige Stoffe von entgegengesetzter Wirkans sich im lebenden Korper bei irgend welcher Dostrung rasch und gefahrlos neutranstren, wie es rein chemisch wirkende Stoffe than wurden

In diesen beiden Fällen sind die Ursa-

chen des Antagonismus und ebenso die Methoden der Beobachtung und die zulässigen Schlüssfolgerungen sehr verschieden-

artige.

4. Durfen wir Substanzen welche, wie z. B. Strychnin und Curare, verschiedennetige Elementargehilde angredend, bloss thre Wirkung gegenseitig verdecken aber meht bekampfen, ils antagonistische betrackten keineswegs. Das physiologische Experiment an Fröschen lässt vielmehr die Wirkung beider eben genannter Gifte glerchzeitig wahrnehmen: Falscher Antagonismus.

5. Andere Substanzen scheinen in der That antagonistische Eigenschaften in sich zu vereinigen, auf verschiedene Organe oder Form-Elemente gleichzeitig erregend wie auch lahmend einzuwitken und so sich selber zu neutralisiren. Im Ganzen aber werden die erregenden Substanzen durch die Zahl der lahmenden weit aufgewogen.

6. Det physiologische Antagonismus kann die Wirkung eines physiologischen Gegengiftes entfalten, d. h. manche Substanzen können auf physiologischem Wege die todbringende Wirkung anderer, in sonst tödtenden Gaben angewandter Gifte, verlundern.

Dieser physiologische Antagonismus ist aber hautig, wenn nicht immer, ein bloss indirecter, indem die antagonistische Substanz auf ir gend ein lebenswichtiges, aber nicht unmittelbar ergriffenes Organ einLa substance antagoniste agit souvent en s'adressant à un organe important secondairement atteint et empêche ainsi les chances de mort.

C'estainsi que semblent agir le chloral et les anesthésiques relativement à la strychnine; ces agents empêchant les convulsions de se produire, permettent aux fonctions respiratoires de s'exécuter et s'opposent ainsi à l'asphyxie, cause principale de la mort des animaux à sang chaud dans l'empoisonnement par la strychnine.

L'antagonisme ou l'antidotisme indirect groupe un grand nombre de faits d'antagonisme.

- 7. Il est douteux que l'antagonisme, soit direct soit indirect, soit jamais mutuel. Certaines précautions expérimentales semblent cependant prouver dans certains cas l'antagonisme mutuel qui paraissait douteux au premier abord.
- 8. La fixation stricte des doses a une grande importance dans l'étude de l'antagonisme et de l'antidotisme physiologiques.

C'est très-probablement cette circonstance qui a été la cause des divergences d'opinions sur cette question. wirkt und damit die tödtliche Wirkung abschwächt. So scheint es sich mit dem Chloral und den betäubenden Mitteln überhaupt gegenüber dem Strychnin zu verhalten. Diese Mittel unterdrücken die Krämpfe, sichern damit die Athmungsbewegungen und verhindern die Herzlähmung, welche bei allen mit Strychnin vergifteten Warmblütern den Tod bedingt.

Eine grosse Zahl antagonistischer Wirkungen kommt auf Rechnung dieser indi-

rekten Gegengiste.

- 7. Ob der mittelbare und der unmittelbare Antagonismus auch abwechselnd, neben und nach einander auftreten können, ist sehr zweifelhaft, dennoch scheint in einzelnen, mit grosser Vorsicht beobachteten Fällen auch dieses Verhältniss stattzufinden.
- 8. Bei allen Untersuchungen über physiologischen Antagonismus und Gegengiste ist die genaue Feststellung der Dosen von höchster Wichtigkeit und wahrscheinlich dreht sich um diesen Punkt die Meinungsverschiedenheit in der vorliegenden Frage.

## Communications annoncées.

Entozoaires de l'homme. D' C. Vogt, professeur à l'Université de Genève.

Du sort des tissus implantés dans l'organisme. D' ZAHN, professeur d'anatomie pathologique à Genève.

Cas d'anomalie de conformation de la main. D' BOECHAT, de Fribourg.

# SIXIÈME SECTION

OPHTHALMOLOGIE, OTOLOGIE, ETC.

#### BUREAU PROVISOIRE

Président: Dr Warlomont, de Bruxelles.

Vice-Présidents: Drs Barde, Haltenhoff.

Secrétaires: Dr Ferrière, MM. RAVENEL, KOHLER.

## PREMIÈRE QUESTION

Indications de l'énucléation du globe de l'æil dans ses rapports arec l'ophthalmie sympathique. D' WARLOMONT, de Bruxelles.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1. Les accidents sympathiques, suite de traumatisme de l'œil, sont primitifs ou secondaires. Les premiers se présentent peu de jours après l'accident; les autres un temps plus ou moins long, — des mois ou des années — après que le blessé a doublé le cap des premiers accidents résultant de

l'action traumatique.

- 2. Quand un œil vient d'être détruit par une cause traumatique, et que tout espoir dy voir subsister ou revenir un degré de vision utile est perdu, c'est rendre un immense service au blessé que de l'en débarrasser séance tenante par l'énucléation avec anasthésie. On lui épargne ainsi les suites immédiates du traumatisme, ophtalinitis, etc., on le rend pour ainsi dire du jour au lendemain à ses travaux, dans d'excellentes conditions à recevoir bientôt une coque artificielle, dont le port sera mottensif; on le préserve à coup sur des accidents consécutifs. Quand il y a des raisons de croire que le globe blessé recèle quelque corps étranger, l'indication de l'énucléation est plus impérieuse encore.
- 3. Quand un œil, perdu par une cause quelconque, traumatique ou autre, ou le moignon qui le représente, est le siège d'une sensibilité continue ou intermittente, ou d'un état inflammatoire aigu ou chronique, ou l'asile d'un corps étranger ou d'un cristallin crétacé en faisant office, l'enucléation en est indiquée comme moyen preventif, même en l'absence de toute manilestation sympathique.

4. L'énucléation d'un œil perdu, fût-il complétement indolore, est encore indiquée si — ce qui est possible même dans ces conditions — le second œil devient le siège de symptômes attribuables à la sym-

pathie.

- Die sympathischen Zufälle nach Verletzung eines Auges sind entweder primär oder secundär. Die ersteren treten wenige Tage nach der Verletzung, die zweiten mehr oder weniger lange Zeit (Monate oder Jahre) darnach auf, nachdem der Verletzte die ersten durch das Trauma erregten Zufälle überstanden hat.
- 2. Wenn ein Auge soeben durch eine traumatische Ursache zerstört wurde und jede Hoffnung auf Fortbestehen oder Rückkehr eines nützlichen Grades von Sehvermögen verloren ist, bietet man dem Verletzten durch sofortige directe Entfernung des Auges resp. Enucleation in der Narkose einen sehr grossen Dienst. Auf diese Weise erspart man ihm die unmittelbaren Folgen der Verletzung (Augenentzündungen etc.), giebt ihn, so zu sagen, von einem Tag zum andern seinen Beschäftigungen zurück, setzt ihn unter die günstigsten Bedingungen zum baldigen Einsetzen eines ganz ohne Schaden zu tragenden künstlichen Auges und bewahrt ihn sicher vor den entfernteren Folgen des Unfalls. Wenn Gründe vorhanden sind, in dem verletzten Auge einen fremden Körper zu vermuthen, ist die Enucleation um so dringender angezeigt.
- 3. Ist ein durch irgend welche traumatische oder anderweitige Ursache verlorenes Auge resp. der restirende Augenstumpf der Sitz einer continuirlichen oder intermittirenden Schmerzhaftigkeit, oder eines acut oder chronisch entzündlichen Zustandes, oder eines Fremdkörpers oder einer als Fremdkörper wirkenden verkalkten Linse, so ist jedesmal, auch bei vollständiger Abwesenheit sympathischer Erscheinungen, zur Verhütung der letzteren, die Enucleation angezeigt.
- 4. Die Enucleation eines verlorenen Auges erscheint, auch bei vollkommener Schmerzlosigkeit desselben, geboten, wenn (wie es auch in diesem Falle vorkommen kann) das zweite Auge der Sitz krankhafter Erscheinungen wird, die einem sympathischen Einflusse zugeschrieben werden können.

#### DEUXIÈME QUESTION

## Etiologie et prophylaxie de la myopie. D'HALTENHOFF de Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

t. Les causes ordinaires de la myopie sont le travail oculaire et l'hérédité, dont l'action peut être isolée ou combinée, La première de ces causes est prédominante.

2. L'hypermétropie, état normal d'une grande partie sinon de la plupart des yeux sains et au repos, peut se transformer en myopie axile sous l'influence du travail oculaire, en passant par l'emmétropie et la myopie de courbure.

3. Les progrès de la civilisation et surtout de l'instruction tendent à augmenter

l'extension de la myopie.

4. La prédisposition à la myopie acquise est souvent, mais non toujours héréditaire. L'influence de la race sur cette prédisposition est une question encore ouverte.

5. Dans le travail oculaire, trois facteurs principaux concourent chez les individus prédisposés à produire les lésions anatomiques de la myopie progressive, ce sont, dans l'ordre de leur importance, l'accommodation, la convergence des axes visuels et la congestion oculo-céphalique.

6. Les conditions d'age, de tenue, d'é-clairage, de durée, dans lesquelles s'effectue le travail oculaire, ainsi que la nature des objets fixés et l'état de l'appareil visuel lui-même, influent puissamment sur le développement de la myopie.

 La prophylaxie de la myopie comporte un ensemble de mesures d'hygiène individuelle, scolaire et domestique, en grande partie réalisables par le concours des médecins, du corps enseignant et des autorités. Il faut compter aussi parmi ces mesures l'usage de verres convexes pour le travail chez les presbytes et les hypermétropes.

t. Die gewöhnlichen Ursachen der Kurzsichtigkeit sind Anstrengung der Augen und Erblichkeit, welche sowohl vereinzelt als vereinigt wirken können. Die erste dieser Ursachen ist die überwiegende.

Uebersichtigkeit, der normale Zustand einer grossen Anzahl, wenn nicht der Mehrzahl, gesunder und ruhender Augen, kann sich unter dem Einfluss der Augenarbeit in Achsenmyopie verwandeln, wobei Emmetropie und Krümmungsmyopie als Zwischenstufen erscheinen.

3. Durch die Fortschritte der Cultur und namentlich des Unterrichts gewinnt die

Kurzsichtigkeit an Ausbreitung.

4. Die Anlage zur erworbenen Kurzsichtigkeit ist oft, jedoch nicht immer, eine ererbte. Der Einfluss der Raçe auf diese Anlage ist eine noch offene Frage.

5. In der Arbeit der Augen wirken drei Hauptmomente zusammen, um bei bestehender Anlage die anatomischen Veränderungen der progressiven Kurzsichtigkeit herbeizuführen. Diese Momente sind, in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angeführt, die Accomodation, die Convergenz der Achsen und der Blutandrang zu Kopf

und Augen.

6. Die Bedingungen, unter denen die Augen arbeiten (Beleuchtung, Arbeitsdauer, Beschassenheit der Sehobjecte, Alter, Haltung des Subjectes, Zustand des Sehapparates selbst) üben einen mächtigen Einfluss auf die Entwickelung der Kurzsichtigkeit

7. Die Prophylaxis der Kurzsichtigkeit besteht in einer Anzahl, das Individuum sowohl als Schule und Haus betreifender hygienischer Massregeln, deren Verwirklichung zum grossen Theil durch Mitwir-kung der Aerzte, des Lehrpersonals und der Behörden möglich ist.

Zu diesen Massregeln muss auch der Gebrauch von Convexgläsern für die Arbeit hei Hypermetropen und Presbyopen ge-zählt werden.

#### TROISIÈME QUESTION

#### Ténotomie du tensor tympani. D' Colladon, de Genève.

#### CONCLUSIONS PROVISOIRES

1º La ténotomie du muscle tenseur du l

1. Die von Hyrtl theoretisch ausgedachte tympan, entrevue théoriquement par Hyrti, Tenotomie des Tensor tympani wurde erst n'a été expérimentée que dans ces dix dernières années Elle a été employée principalement dans les cas du catarrhe chronique de la caisse, avec surdité progressive, désordres labyrinthiques, vertiges, bourdonnements d'oreilles, tous accidents dépendant, en partie du moins, d'un raccourcissement, d'une rétraction secondaire du muscle tenseur du tympan.

Le procédé opératoire est assez simple; cependant il est nécessaire d'y apporter assez de dextérité pour éviter des lésions du promontoire ou de l'articulation du

marteau avec l'enclume.

3º Il est maintenant assez généralement admis qu'aucun succès durable ne peut être attendu de la ténotomie; la raison en est qu'avec le raccourcissement du tendon il existe presque toujours dans l'oreille moyenne des altérations pathologiques sur lesquelles la section n'a aucune prise. Dans quelques cas le résultat favorable de l'opération a paru tenir surtout à la paracentèse de la membrane du tympan.

4° Les suites peuveut en être fàcheuses car l'on cite un cas d'inflammation violente, consécutive à la ténotomie, qui s'étendit de l'oreille moyenne au labyrinthe en s'accompagnant d'aggravation très-marquée de la surdité et des bourdonnements.

5º Un sort probablement plus favorable est réservé à un mode opératoire proposé dernièrement par le professeur de Tröltsch; il consiste dans la section partielle du tendon à son insertion au manche du marteau dans certains cas pathologiques où il est constaté que cette insertion descend très-bas.

in dem letztverflossenen Jahrzehnt experimentirt. Sie fand ihre Anwendung namentlich in den Fällen von chronischem Katarrh der Paukenhöhle, mit progressiver Schwerhörigkeit, Veränderungen im Labyrinth, Schwindel, Ohrensausen, Symptomen welche, zum Theil wenigstens, von Verkürzung, von secundürer Schrumpfung des M. Tensor tympani abhängig sind.

2. Das Operationsversahren ist ziemlich einfach, erfordert jedoch eine gewisse Geschicklichkeit, um vor Mitverletzungen des Promontoriums oder der Gelenkverbindung zwischen Hammer und Ambos sicher zu

sein.

3. Es ist heute ziemlich allgemein anerkannt, dass kein dauernder Erfolg von der Tenotomie erwartet werden kann, und zwar aus dem Grunde, dass zugleich mit der Verkürzung der Sehne fast immer pathologische Veränderungen im Mittelohr bestehen, auf welche der Sehnenschnitt keine Wirkung hat. In einigen Fällen schien das günstige Ergebniss der Operation hauptsächlich durch die Paracentese des Trommelfelles bedingt.

# SEPTIÈME SECTION

# EXPOSITION D'INSTRUMENTS A L'ÉCOLE DE MÉDECINE

## BUREAU PROVISOIRE

Docteurs G. Julliard et J.-L. Reverdin. M. Demaurex, bandagiste.



# LISTE GENÉRALE

DE8

# MEMBRES DU CONGRÈS

#### A

D' Albrecht, à Neuchâtel.

D' Allbutt, à Leeds.

D' Théophile Anger, à Paris.

D' Aschmann.— Délégué du grandduché de Luxembourg.

#### B

D' Prof. Baccelli, à Rome, délégué de l'association nat. dei med. condotti.

Dr Badan, à Genève.

M. Bader, pharmacien, à Genève.

Dr Prof. B. Ball, à Paris.

D' BARDE, à Genève.

M. Bastard, pharmacien, à Genève

Dr L.-Newton Bates, à New-York.

D' BAUMGARTNER, à Genève.

Dr Baylon, à Genève.

D' Bazzoni, à Milan, délégué par l'Académie royale de Sc. méd. de Palerme et de la Guardia med. chir. not. de Milan.

D' BEAUNIS, à Nancy.

Dr Beck, à Morat.

D' Belin, à Dijon.

D' Bellini, à Florence.

D' BERGMAN, à Upsal, délégué de la Suède.

D' BERTHOLET, à Montreux.

D' van Bibber, à Baltimore.

D' Billeter, à Zurich.

I) Alfred Binet, à Genève.

D' Bisig-Dupré, à Bulle.

D' Bizor, à Genève.

D' Blache, à Paris.

D' Blanc, à Aix-les-Bains.

D' Blanchard, à Genève.

D' BOÉCHAT, à Fribourg.

D' Bondet, à Lyon.

D' Bonnafond, à Paris.

Dr Bonvin, à Sion.

D' Bouchard, à Paris.

Dr Bouchet, à Jussy.

Dr Bouchut, à Paris.

Dr Bouvier, à Lancy.

D' Bover, à Neuchâtel.

D' Brachet, à Aix-les-Bains.

D' Bremer, à Copenhague.

Dr Bricon, à Genève.

D' Prof. Broadbent, à Londres.

Dr Brot, à Genève.

Dr Prof. Bruch, à Alger.

D' Brun, à Paris.

Prof. Brun, pharmacien, à Genève.

D' Buffet, à Ettelbruck (grandduché de Luxembourg).

D' BURCKHARDT - MERIAN, à Bâle, délégué de la Commission médicale suisse.

D' Burnier, à Lausanne.

#### C

D' Prof. de Candolle, à Genève.

M. C. de Candolle, botaniste, à Genève.

Dr Campbell, à Paris.

D' van Capelle, à La Haye, délégué des Pays-Bas.

D' CARRARD, à Montreux.

D' B. Carsten, à La Haye, délé- | D' Dufresne, à Genève. gué des Pays-Bas.

D' CARVILLE, à Menton.

D' Casse, à Bruxelles.

D' Castiglioni, à Rome, délégué de l'ass. nat. dei med. condotti.

D' Cazalis, à Challes.

D' de Cérenville, à Lausanne.

D' Challand, à Lausanne.

D' Chatelain, à Neuchâtel.

D' CHATENAUD, à Frangy.

I<sup>P</sup> Prof. Chauveau, à Lyon.

M. Chauvet, cons. d'Etat, à Genève

D' A. CHENEVIÈRE, à Genève.

D' Ed. CHENEVIÈRE, à Genève.

D' Chossat, à Genève.

D' Conn, à Dantzig.

D' Colladon, à Genève.

D' Colucci pacha, à Alexandrie, dél. du gouvernement égyptien.

D' Coppez, à Bruxelles.

I) Cordes, à Genève.

D' Prof. Courty, à Montpellier.

D' de Crespo, à Buenos-Ayres.

D' CRITCHETT, à Londres.

D' Crocq, à Bruxelles.

## D

D' Damaschino, à Paris.

D'Ancona, à Padoue.

D' Daremberg, à Paris.

M. Darier, assistant de physiol. à Genève.

D David, à Versoix.

D' DEBOUT - D'ESTRÉES, Cona trexeville.

D' Déclat, à Paris.

D' DE GANDT, à Roubaix.

M. Déjerine, interne des hôpitaux de Paris.

D' Eug. Delaharpe, à Lausanne

M. Delchevalerie, pharmacien, à Bruxelles.

M. Demaurex, membre de la commission de l'Exposition.

D' Dentan, à Lutry (Suisse).

D' De Schreyver, à Louvain.

D' Prof. D'Espine, à Genève.

D' Desprez, à Nice.

D' Devrient, à Genève.

Dr Prof. Don, à Lyon.

D' DUCELLIER, à Genève.

D' Dufour, à Lausanne.

D' DUJARDIN-BEAUMETZ, à Paris.

D' Prof. Dunant, à Genève.

Dr Duplay, à Paris.

D' Dupont, à Lausanne.

Dr Dutoit, à Berne.

D' Duval, à Genève.

M. Duvillard, étud. en médecine, à Genève.

#### E

Dr Ehrmann, à Mulhouse.

Dr Prof. Esmarch, à Kiel.

M. A. Eternod, assistant à la policlinique de Genève.

D' Eulenburg, à Berlin.

## F

D' FALQUET, à Genève.

D' Gregorio Fedell, à Rome.

D' FEIGNEAUX, à Bruxelles.

D' FERRIÈRE, à Genève.

D' Fetscherin, à Lucerne.

D' FIEUZAL, à Paris.

Dr Figuière, à Genève.

Dr Fol, à Genève.

D' Fontanel, à Genève.

Dr F.-A. Forel, à Morges.

D' Amédée Forget, à Paris.

D' FORTINA, à Paris.

D' Francillon, à Lausanne.

D' François Frank, à Paris.

Dr Frenoy, à Paris.

D' Froriep, à Leipzig.

#### G

D' Galezowski, à Paris.

D' Gallard, à Paris.

D' Gallez, à Chatelet (Belgique).

D' Prof. GALLI, à Lucques.

D' GARNIER, à Lyon.

D' Gautier, à Genève.

Dr Prof. Gautrelet, à Dijon.

D' GENOUD, à Thonon.

Dr Gerlier, à Ferney.

D' Prof. Giampietro, à Naples.

D' Prof. Gille, à Bruxelles, délégué de la Belgique.

D' GIMBERT, à Cannes.

Dr Giove, à Naples.

D' GIRARD, à la Chaux-de-Fonds.

D' GLATZ, à Genève.

D' Goetz, à Genève.

D' Prof. Gosse, à Genève.

D' Goudet, à Genève.

D' Fabio Grilli, à Livourne.

D' Grilli, à Florence.

D' Rocco Gritti, à Milan, délégué de l'association médicale italienne.

D' Guder, à Chêne.

D' Guelfo, à Ivrée.

D' Guillaume, à Neuchâtel.

M. Guillermet, interne des hôpitaux de Paris.

D' Guiraud, à Menton.

D' Guisan, à Mézières.

Dr Guyor, à Paris.

#### $\mathbf{H}$

M. Habel, pharmacien, à Genève.

M. Hann, pharmacien, à Genève.

D' Halla, à Prague.

D' Haltenhoff, à Genève.

Dr Prof. Hardy, à Paris, délégué de la France.

Dr Hayem, à Paris.

D' Prof. Henrard, à Bruxelles, délégué de la Belgique.

D' Henriette, à Bruxelles.

Dr Heynen, à Bertrix.

Dr Hпл, à Genève.

D' Hochreutiner, à Lausanne.

Dr Georges Hoggan, à Londres.

Dr Elisabeth Hoggan, à Londres.

D' Prof. F. Holmgren, à Upsal.

Dr Prof. Huber, à Louvain.

D' Huc-Mazelet, à Morges.

#### J

D' JACQUEMET, à Montpellier.

Dr Javal, à Paris.

D' JEANNERET, à la Chaux-de-Fonds

D' Joel, à Lausanne.

D' Joris, à Bruxelles.

D' Ch. Juillerat, à Lausanne.

D' Prof. Julliard, à Genève.

D' Julliard, à Genève.

#### K

M. Kampmann, pharmacien, à Ge- D' Edouard Martin, à Genève. nève.

D' Kœberlé, à Strasbourg.

D' Koechlin, à Mulhouse.

M. Kohler, étud. en médecine, à Genève.

D' Kosciakiewicz, à Rive-de-Gier.

Dr Krafft, à Bonn.

#### $\mathbf{L}$

D' Lachenal, à Genève.

D' LAFFIN, à Sallanches.

D' Lahillone, à Pau.

D' Landolt, à Paris.

Dr Landouzy, à Paris.

D' LARGUIER DES BANCELS, à Lausanne.

D' Prof. Laskowski, à Genève.

D' Lassalas, à Alger.

Dr Laure, à Lyon.

Dr Prof. Lebert, à Nice.

D' LEBLOND, à Paris.

D' LE DENTU, à Paris.

D' DE LEINER, à Bruxelles.

D' Prof. LETIEVANT, à Lyon.

D' LEUDET, à Rouen.

Dr Lewandowski, à Wilna.

D' LIBBRECHT, à Gand.

M. Limousin, pharmacien, à Paris.

D' H.-Charles Lombard, à Genève.

D' H.-Cl. Lombard, à Genève.

D<sup>r</sup> Long, à Genève.

## M

D' Robert-F. Maccoun, à Washington, délégué du département de la marine des Etats-Unis.

Dr Macé, à Aix-les-Bains.

M. Madsen, pharmacien, penhague.

Dr Magaud, à Lyon.

Dr Magnan, à Paris.

D' Mahaux, à Bruxelles.

D' Maingault, à Paris.

D' Mallez, à Paris.

D' Manouvrier, à Valenciennes.

D' Marcet, à Cannes.

Dr Prof. Marey, à Paris.

D' MARGARY, à Turin.

Dr Marion-Sims, à New-York.

D' Émile Martin, à Bruxelles.

D' Georges Martin, à Cognac.

M. Martinet, pharm., à Genève.

D' Massor, à Perpignan. D' Léon MAUNOIR, à Genève. D' P. Maunoir, à Genève. D' Prof. Mayor, à Genève. M. Mayor, interne des hôpitaux de Paris. D' Prof. Mazzoni, a Rome, delégué de l'Association médicale D' Perri, à Paris. italienne. D' MÉGEVAND, à Genève. D' Menllaud, à Payerne.
D' Aug. l'ettavel, aux Ponts.
D' Mengis père, à Louèche-les- D' Piachaud, à Genève. Bains. D' MERCANTON, à Moudon. D MERCIER, a Coppet. D' MERMOD, Arthur, à Sainte-Croix D' Porte, à Genève. D' Prof. Merzejewsky, à Saint- D' Portefaix, à Paris-Péterabourg. D' METCALFE, à Genève. D' Meyer, a Paris. M. Michell, botaniste, à Genève. D' MILLARD, à Paris, D' Millio, à Hyères. D' Mollière, a Lyon. D' Morax, à Morges. D' Moricand, à Genève. l' Morin, à Yverdon. Prof. Morren, à Liège. D' MOUAT, a Londres.

D' MULLER, à Zofingue.

D' Nepveu, à Paris. D' NICATI, à Aubonne. D' NIEPCE, à Allevard. D' Prof. Novaro, à Buènos-Ayres, délégué de la République argentine. D' Nozzolillo, à Naples.

I<sup>p</sup> Odier, à Genève. D' Olivet, a Genève. D' Prof. Ollier, à Lyon.

D' Prof. Pacchiotti, à Turin. D' Pagenkopff, à Moscou. D' Prof. Palasciano, à Naples, sénateur, délégué du gouvernement italien.

D' PAMARD, à Avignon. Dr Papillon, a Lille. D' PAQUEUN, à Paris. Dr Parrini, a Pise. D' PAVENTA, à Coni. D' PASTEUR, à Genève. D' Perez, à Paris. D' PETAVEL, à Genève. D' PETIT à Carcassone. Dr Piccinini, à Asti. Dr Picor, à Genève Dr Pilicier, à Genève. Dr Prof. Prevost, à Genève.

D Proust, à Paris. D' Rabow, à Lausanne.
D' Oscar Rapin, à Lausanne. D' Eugène Rapix, à Genève. M. RAVENEL, interne de l'hôpital de Genève, D' RAYMOND, à Lausanne. D' Recordon, a Lausanne. M. MILLER, pharmacien, à Genève. Dr REDARD, à Satigny. Dr Rehberg, a Nice. D' REICHENBACH, a Louèche. D' Reignier, a Neuchâtel. D' Reiniger, a Stuttgart. D' Prof. Reverdix, a Genève. D' Prof. REVILLIOD, à Genève. M. Gustave Revillion, a Genève. Dr Reymond, a Sainte-Croix. Dr W.-L. Richardson, à Boston, délégué de la Soc. méd. du Massachussetts. D<sup>r</sup> Rist a Nyon. M. Rochette, naturaliste, à Ge-D' Edmond Rose, à Zurich. Dr W Roth 5 Moscou. Dr Rottenstein h Paris. D' Prof de Roubaix, a Bruxelles. Dr Eugènede Roubaix, a Bruxelles

D' Rouge, a Lausanne. D' Roussel, à Londres.

D' Roustan, à Cannes. D' Russo, a Nice.

M. Saloz, assistant de la clinique | Dr De Valcourt, à Cannes. médicale de Genève.

D' Prof. Sangalli, à Pavie, délégué de l'Institut roy. des Sc. et des Let de Milan.

D' Sapolini, à Milan, délégué de l'Association médicale italienne

Dr Prof. Schiff, à Genève.

M. Schmidt, pharmacien, à Genève

D' Schneider, à Berne.

Dr Prof. Schnitzler, à Vienne.

D' Seguin, à New-York, délégué de l'Association des médecins américains.

M. Serguéveff, natur., à Genève.

D' Sezary, à Alger.

D' Siordet, a Menton.

D' Sonderegger, à Saint-Gall, délégué de la Commission médicale suisse.

Dr P. Sonsino, au Caire.

Prof. Soret, à Genève.

Dr Soutter, à Morges.

D' Spiess, a Genève.

D' Steiger, à Montreux.

Dr Stræhlin, à Genève.

Dr Suchard, à Lavey-les-Bains.

D' Sylvestre, à Genève.

D' Taberlet, à Evian.

Dr Tavernay, à Menton.

D' Tenore, à Naples.

M. Testuz, pharmacien, à Genève.

D' Texier, à Alger. D' THALER, à Linz.

Dr Thaon, à Nice.

Dr Thiriar, à Bruxelles. Dr Prof. Trélat, à Paris.

Dr Raymond Tripier, à Lyon.

Dr Troillet, à Rolle.

Dr Valentin, à Berne.

D' Prof. Valentin, à Berne.

Dr Valenzuela, à Paris.

D' Vallez, à Tournay.

Dr Vast, à Vitry-le-François.

Dr Prof. Vaucher, à Genève.

D' Prof. Verneuil, à Paris, délégué de la France.

Dr Vidal, à Paris.

D' VIDART, à Divonne-les-Bains.

M. Vincent, int. à l'hôp. de Genève

Dr Prof. C. Vogt, à Genève.

M. Vogt, assistant d'anat. path. à Genève.

D' Prof. Voltolini, à Breslau.

D' Prof. Vulliet, à Genève, délégué de Costa Rica.

## W

D' Warlomont, à Bruxelles, délégué de la Belgique.

M. WARTMANN, étud. en médecine

à Genève. D' WEBER, à Paris.

D' WEBER-LIEL, à Berlin.

D' Weverbergt, à Bruxelles.

D' Wilkinson, à Manchester.

Dr Wilkinson, à Genève.

Dr Willain, à Leuze

Dr Willieme, à Mons

Dr Wollaston, à Cannes.

Dr de Wyss, à Zurich.

#### Z

Dr Prof. Zahn, à Genève.

D' Zanietowsky, à Lausanne.

D' ZAWERTHAL, à Rome. D' ZEHNDER, à Zurich, délégué de la Commission médicale suisse.

D' ZIMMER, à Aubonne.

# LISTE

DES

# OUVRAGES REÇUS PAR LE CONGRÈS

Les titres de ces ouvrages ont été lus dans les assemblées générales par les secrétaires. Ces livres ont été déposés par le Comité à la Bibliothèque publique de Genève, et les doubles à la Bibliothèque de la Société médicale de Genève.)

- L. Appia. Des tumeurs sanguines érectiles, et spécialement de leur traitement par les injections au perchlorure de fer. Paris, 1877.
- G. Bacelli. Di un nuovo segno di tumori ovarici in genere. Roma, 18 septembre 1876.
- La subcontinua tifoïde. Roma, 1876.
- De primitivo splenis carcinomate. Roma, 1876.
- Jean Bernard. Introduction à la théorie et à la pratique de la médecine. Paris, 1871.
- Socrate Cadet. Intorno la cura così preservativa che attuale della peste bubbonica. Bologna, 1874.
- Ragionamento inteso a comprovare la mirabile efficacia terapeutica del solfuro nero di mercurio. Roma, 1875.
- Considerazioni interno l'ipotesi di nervi che avrebbero per ufficio d'infrenare la contrattilità o la tonicità muscolare. Roma, 1876.
- Esempi comprovanti l'uso interno del sottosolfato di mercurio, etc.
- Proposta intorno la cura della lissa.

- Ch. James Campbell. De la narcose utérine directe, etc Paris, 1877.
- Considérations nouvelles sur l'anesthésie obstétricale. Paris, 1877.
- B. Carsten. La vaccination animale dans les Pays-Bas. La Haye, 1877.
- Coletti. Di alcuni succedanci alla Chinina e particolarmente della cinconidia Padoue, 1877.
- Commentario clinico di Pisa. Publ. mensuelle par les Drs Domenico Barduz Carlo Fedeli et Cesare Nerazzini. 1877, nºs 1 à 7.
- Concours sur le repos du dimanche. Rapport du Jury médical. Genéra 1876.
- Davreux. De la contagion du choléra par les cadavres des cholériques (Commication faite au Congrès de Bruxelles.) Liége, novembre 1875.
- Debout d'Estrées. Les causes de la gravelle et de la pierre, étudiées à Cotrexéville. Paris, 1876.
- Thomas M. Dolan. On the etiology of typhoïd fever. Manchester, 1877.

Asmus Duus. Ueber künstliche Blutleere bei Operationen. Kiel, 1874.

- F. Esmarch. Ueber künstliche Blutleere. Leipzig, 1873.
- . Ueber Blutersparung bei Operationen an den Extremitäten. 1873.
- Ueber künstliche Blutleere. Vienne, 1874.
- Bemerkungen zur künstlichen Blutlecre. 7 April 1875.
- Ueber die Nachblutungen bei Anwendung der künstlichen Blutleere. Ber 1876.

Fedeli. Sulle acque termali et fanghi di Bormio. Roma, 1869.

- Sur le traitement de la sièvre quarte. Florence, 1869.
- Della terapia solfitica, etc. Roma, 1869.
- Sulle dimande d'apertura di nuove farmacie in Roma, etc. Roma, 1871.
- Sull'eucalyptus globulus, etc. Roma, 1876.
- Sulle propriete dell' eucalyptus globulus. 1876.
- Traductions diverses en italien. (Churchill, Meyron, Brown-Sequard, Ru Reynolds.)
- François Franck. Sur les changements de volume et les débits du cœur. C. de l'Acac. des sciences, 28 mai 1877.
- Gallard. Lésions peu connues de l'estomac. Congrès de Clermont Ferra
- E. Gampietro. Trattato delle malattie dell' orecchio. Napoli, 1863 et 64
- Su la cura ed educazione dei sordo-muti. Napoli, 1874.
- F. Grilli. Statistica delle malattie curate colla idroterapia marina nello stal mento balneario di V. Pancaldi. Livourne.
- Fr. Holmgren. Om färgblindheten. Upsala, 1877.
- De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la rine (Traduction). Stockholm, 1877.
- A. v. Hüttenbrenner. Ueber den Ileotyphus im Kindesalter. Wien, 1877.
- H. Iversen. Ueber künstliche Ischamie bei Operationen. Kiel, 1873.

- Tillias. Notice sur les eaux de Tarasp-Schuls, traduit par le D<sup>e</sup> Nicati. Paris, 1876.
- A. Kosciakiewicz. Mémoire sur les épidémies de la variole et de la varioloïde de 1861 et 1871. Saint-Étienne, 1872.
- Lahillonne. Histoire des fontaines de Cauterets. Paris (sans date).
- Pau. Étude de météorologie médicale. Paris, 1869.
- D. de Luca. Comunicazioni fatte dal 1873-1876 alla Reale Accademia med.chir. di Napoli. Napoli, 1877.
  - Pasquale Landi. La terza e la quarta ovariotomia eseguita nella clinica chriurgica di Pisa. Milano, 1875.
  - Legatura dell'arteria iliaca interna per ferita di un ramo della glutea. Firenze, 1875.
  - Amputazione totale della lingua con l'ansa galvano-caustica. Firenze, 1876.
  - Contribuzione alla storia clinica della estrofia vescicale. Firenze, 1876.
  - Resezio-disarticolazione sotto-cassulo-periostea della estremità superiore dell' omero destro. Firenze, 1876.
  - Del valore diagnostico della pulzatione a proposito di un tumore pulsante della tibia. Pisa, 1877.
- Lyon, 1877.
- Laussedat. L'art médical. Bruxelles, 1875 nº 21, 1876 nº 5-12 et 14-28, 1877 nº 1-9.
- Marcellino Maggia. Ricerche sulla sede del soffio materno. Padoue, 1877.
- Mouat. Medical statistics with especial reference to cholera and syphilis. London, 1874.
- The porter-clark process for softening and purifying water London, 1877.
- G. Pacchiotti. Atti del settimo Congresso dell' associazione medica italiana tenuto in Torino settembre 1876. Torino, 1877.
- Ed. Perroncito. On the tenacity of life of the helminths and their corresponding larval forms in man and animals. The Veterinarian, July 1877.
- Piccinini. Symphyséotomie sous-cutanée. Lyon médical, 1874.
- Pros. Études obstétricales. Procédés opératoires et instruments nouveaux. La Rochelle, 1877.
- Romanowski. Proposition pour obvier à l'explosion du feu grisou dans les mines carbonifères. Carpentras, 1877.
- M. Samaran. Ueber die Tenotomie des Tensor tympani. Berlin, 1877.
- H. Schænfeld. Rapport sur les indemnités médico-légales, etc. Bruxelles, 1877.
- Jules Schulze. Prospectus d'un « Sanatorium » à Syracuse (Sicile). Wurzbourg (sans date).
- Seguin, de New-York. Prescription and clinic record.
- Serge Serguéyeff. Physiologie générale du sommeil. Genève 1877.
- Le sommeil et le système nerveux, premier fascicule. Genève 1877.

Prospero Sonsino. Sugli ematozoi come contributo alla fauna entozoica egiziana. 1877.

Tremeaux. Principe universel du mouvement. Paris, 1876.

A. Verneuil. De l'influence réciproque de la grossesse et du traumatisme. (Extrait de la Revue mensuelle de méd. et de chir.) Paris, 1877.

Vulliet. D'un nouveau mode de contention de la matrice, etc. Genève, 1871.



# PREMIÈRE PARTIE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

|   | • | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# SÉANCE D'OUVERTURE

#### DU 9 SEPTEMBRE

La séance est ouverte à trois heures dans l'Aula de l'Université.

M. le prof. C. Vogt occupe le fauteuil de la présidence.

A sa droite est placé M. Numa Droz, conseiller fédéral, délégué par le Haut Conseil fédéral suisse.

A sa gauche est placé M. Antoine Carteret, conseiller d'État, délégué par le Conseil d'État de la République et Canton de Genève.

Près de lui est placé M. Rivoire, président du Conseil administratif, délégué par les Autorités municipales de la ville de Genève.

Siégent également au bureau M. H.-Cl. Lombard, vice-président, M. J.-L. Prevost, secrétaire général, MM. J.-L. Reverdin, D'Espine et Picot, secrétaires adjoints, et les membres du Comité d'organisation et des sous-commissions.

Les autres fauteuils de la tribune sont occupés par les Autorités du Canton et de la Ville de Genève.

M. le professeur Vogt ouvre la séance par le discours suivant et donne ensuite la parole aux orateurs annoncés à l'ordre du jour:

# Discours d'ouverture de M. le professeur C. VOGT, président du Comité d'organisation.

Monsieur le Conseiller fédéral,

Messieurs les Présidents et membres des autorités de la République et Canton, ainsi que de la Ville de Genève!

Messieurs les Délégués des gouvernements étrangers! Chers Confrères!

Chaque jour les liens qui unissent les peuples les uns aux autres se reserrent davantage; chaque jour des intérêts communs nouveaux se

présentent, qui dépassent les frontières étroites des États et les limites plus étendues des nationalités, pour se communiquer à l'humanité tout entière et pour demander le concours de tous sans distinction de langue et de nationalité. Les questions qui se rattachent au bien-être comme aux souffrances des peuples ne peuvent de nos jours être résolues par les efforts isolés des États et des gouvernements; elles réclament impérieusement des efforts communs, une entente générale, une action internationale en un mot.

La science, on l'a dit depuis longtemps, ne connaît pas de limites politiques. Embrassant l'univers tout entier, dans son ensemble comme dans ses détails, elle crée ses méthodes, ses règles d'observation et d'expérimentation avec une indépendance complète et les résultats qu'elle a obtenus, les lois qu'elle a établies restent vrais partout où les mêmes conditions se retrouvent.

Mais si c'est l'universalité de ses méthodes et de ses lois qui caractérise surtout la science, nous devons reconnaître que chaque peuple, chaque nationalité, chaque groupe même a sa manière particulière de la cultiver et que c'est par des chemins souvent très-différents que l'on arrive au but proposé, savoir : la connaissance de la vérité. Le génie des différents peuples se manifestant d'une manière différente dans tous les domaines de l'activité humaine, pourquoi ne se montrerait-il aussi par des aptitudes spéciales dans la culture des sciences? Pouvons-nous nier que telle nationalité se sente plus portée vers les questions abstraites, telle autre vers les solutions rigoureuses des méthodes mathématiques, une troisième vers l'expérimentation et l'invention? Et ne doit-on pas inférer de là, que la réunion de tendances si diverses en un seul faisceau peut seule apporter la lumière complète sur toutes les faces si compliquées et si nombreuses d'une question scientifique?

Votre présence, Messieurs, en ce lieu, l'intérêt qu'ont témoigné les Autorités fédérale, cantonale et municipale à notre Congrès, montrent que cette vérité est incontestée et comprise partout. Les réunions internationales dans le genre de la nôtre, qu'elles aient un objet limité et circonscrit, ou qu'elles se rattachent à des domaines de la science plus larges, qu'elles soient provoquées par les gouvernements pour régler des relations réciproques ou qu'elles ressortent de la libre initiative des individus qui éprouvent le besoin d'échanger leurs idées, toutes ces réunions, si nombreuses aujourd'hui et si fécondes dans leurs résultats, prouvent la nécessité qui s'impose aux nations de se consulter, de se concerter, soit pour obtenir des avantages communs, soit pour combattre des ennemis dangereux pour tous.

Le Congrés médical international, dont nous inaugurons aujourd'hui

la 5 session, a déjà siégé à Paris, à Florence, à Vienne et à Bruxelles. S'ils'est transporté des capitales vers un centre plus modeste, à l'extrême frontière d'un petit pays limité dans ses ressources, mais fier de son indépendance et de sa neutralité, nous devons croire que l'on a fait ce choix qui nous honore, dans l'unique but d'affirmer une fois de plus que la science seule est l'objet de nos efforts constants, et l'avancement des sciences médicales en particulier notre but unique.

A la nouvelle que la Suisse avait été choisie par le Congrès de Bruxelles comme centre de la prochaine réunion, chaque ville universitaire de la Confédération aurait voulu avoir l'honneur de vous offrir son hospitalité. Mais nos confrères de la Société centrale des médecins suisses, auxquels la décision entre ces compétitions amicales était échue, ont pris en considération la position particulière de Genève, faite à notre ville par le vœu du Congrès de Bruxelles, et la création récente d'une Faculté de médecine. Ils ont répondu ainsi à nos vives sollicitations. Nous les en remercions du fond de notre cœur; en bens Confédérés ils ont soutenu nos efforts et leurs bons offices ne nous ont jamais fait défaut, lorsque nous les avons réclamés.

Genève, en effet, était tout particulièrement désignée pour votre réunion. Dans notre instruction publique un fait nouveau s'était produit, il y a une année, par la création d'une Faculté de médecine, complément indispensable de notre ancienne Académie, laquelle, par ce fait même, s'élevait au rang d'une Université pouvant marcher de pair avec les autres Universités suisses et étrangères. Cette création n'a peut-être qu'une importance secondaire, lorsqu'on la considère seulement du point de vue général; il n'y a qu'une Faculté de plus en Europe; mais vous me permettrez d'y ajouter un prix considérable, lorsque je l'envisage en me plaçant sur un terrain moins étendu. Fidèle à sa devise antique, Post tenebras lux, le peuple genevois a toujours pensé qu'une instruction publique solide, complète et élevée était la base de son existence; les besoins de son industrie nationale reclament déjà une haute culture dans les sciences et les arts, et le souvenir des grands noms scientifiques, dont s'honore la cité, devait engager le petit pays à faire les sacrifices les plus lourds pour se tenir au niveau des exigences du temps. L'instruction supérieure devait ouvrir aux indigènes toutes les voies pour les carrières libérales; les éléments matériels nécessaires pour une Faculté de médecine se trouvaient sous la main; le personnel enseignant pouvait être complété par l'appel de notabilités étrangères; il ne pouvait donc y avoir de l'hésitation de la part des autorités législative et exécutive. Nous n'avons pas la prétention, Messieurs, que cette œuvre récente soit déjà parachevée; vous saurez nous donner des conseils utiles et nécessaires.

mais je crois pouvoir exprimer la certitude que vous ne refuserez pas votre témoignage, lorsqu'il s'agira de reconnaître l'esprit sérieux et scientifique qui a présidé à cette création.

Notre Faculté remplit en outre une lacune dans le système universitaire suisse. Les trois autres Universités, Bâle, Berne et Zurich, se trouvent en effet en plein domaine de la langue allemande; elles se rattachent nécessairement dans leur enseignement, leurs institutions et même par leur personnel aux autres universités allemandes, dont elles reflètent le type. Le Suisse romand devait ou s'expatrier ou bien faire abandon de sa langue pendant quelques années s'il voulait se vouer à l'art médical. Aujourd'hui, la Suisse romande a aussi son centre universitaire, présentant toutes les facilités pour faire des études sérieuses et équivalentes à celles que l'on peut faire à l'étranger.

Mais ce n'est pas tout. Par sa position même, aux confins des nationalités française, allemande et italienne, par ses institutions libres, ses ressources intellectuelles et ses traditions, Genève présente un caractère international que peu d'autres villes pourraient lui disputer. De tout temps, Genève a été le rendez-vous d'une jeunesse studieuse, venant de tous les points du monde, et pour plusieurs pays de l'Europe, les études faites à l'Académie de Genève auprès de ses anciennes Facultés étaient considérées comme si elles avaient été faites dans le pays même. Nous ne doutons pas que des relations semblables se nouent aussi pour la Faculté de médecine. Rien ne pourrait être plus utile pour nos jeunes gens que de visiter les établissements d'autres pays et de profiter des lumières, qui v sont répandues. Mais si nous encourageons de toute manière, et même par des subventions les études de nos nationaux à l'étranger, nous avons aussi le ferme espoir, que Genève formera un lieu de pérégrination où la jeunesse studieuse des autres pays fera une connaissance plus intime avec des méthodes, des institutions et une langue différentes de celles pratiquées dans le pays natal.

# Messieurs et chers Collègues!

Le Comité d'organisation dont j'ai l'honneur d'être aujourd'hui l'organe, et qui s'est formé par le concours de deux sociétés de notre ville, de la Société médicale et de la Section des sciences naturelles de l'Institut national genevois, vous remercie d'avoir répondu nombreux à son appel, et il compte sur votre indulgence quant à l'appréciation de la réception qu'il pourra vous faire. Nous n'avons aucun faste à vous offrir; nous espérons que la sympathie avec laquelle nous vous recevons, vous

fera accueillir avec bonté nos efforts empreints d'une simplicité toute républicaine. Vous vous joindrez sans doute à nous pour remercier le Haut Conseil fédéral et son digne représentant, président du Département féléral de l'Intérieur, de tout ce qu'ils ont fait pour faciliter notre tâche. Pénétré de l'importance de notre Congrès pour la Suisse tout entière, le Conseil fédéral a voulu être représenté à cette première séance par un de ses membres, M. Numa Droz, par l'initiative duquel il a voté une contribution considérable destinée à nos publications. Nous remercions également le Conseil d'État de la République et Canton de Genève, qui s'est empressé de mettre à notre disposition les bâtiments universitaires, les locaux destinés à l'exposition et qui a fait voter, par notre Grand Conseil, une somme importante. Nous ne saurions oublier enfin que le Conseil municipal de la ville de Genève n'a pas voulu rester étranger à l'honneur que l'on a fait à la ville en la choisissant comme lieu de réunion. Secondé ainsi par toutes les autorités, soutenu par le zèle des médecins genevois qui nous ont prodigué leur coopération, animé par la sympathie de la population tout entière, qui voit dans notre réunion un heureux présage pour l'avenir d'institutions chéries, votre Comité d'organisation a pu assumer la lourde tâche, qui lui était dévolue. C'est en son nom que je vous dis : Soyez les bienvenus, Messieurs et chers Collègues! Puissent les travaux que nous inaugurons aujourd'hui faire avancer la science à laquelle nous avons voué nos forces et contribuer à adoucir les maux dont souffre l'humanité. Encore une fois, soyez les bienvenus sur cette terre républicaine, qui vous accueille avec bonheur!

# Discours de M. Numa DROZ, conseiller fédéral, délégué par le Haut Conseil fédéral suisse.

Messieurs,

Le Conseil fédéral, suisse, en chargeant l'un de ses membres de le représenter à la séance d'ouverture du cinquième Congrès international des sciences médicales, a voulu témoigner par là du très-haut intérêt qu'il porte à votre association et à vos travaux. La voix autorisée de l'honorable président du Congrès, l'éminent professeur M. Carl Vogt, vous a déjà dit avec quelle sympathie la ville et le canton de Genève, ainsi que la Confédération suisse, vous accueillent. Au nom de l'autorité fédérale, je joins à ceux de votre président nos souhaits de bienvenue cordiale, et je puis vous assurer que tout notre désir tend à ce que vous emportiez de vos réunions, à côté du sentiment d'avoir fait progresser votre œuvre, un souvenir amical pour ceux qui se font un honneur et une joie de vous recevoir.

Vous êtes, Messieurs, dans cette ville, sur la terre classique de la science laborieuse, chercheuse, méthodique, persévérante, désintéressée. Genève a toujours eu un rayonnement intense pour un si petit foyer. Je ne sais qui a dit que l'ancienne République de Genève étant, à cause de l'exiguité de son territoire, une tête sans corps, ses citoyens s'étaient trouvés naturellement portés à diriger vers les études spéculatives une activité qui, dans la politique du temps, trouvait forcément ses limites aux vieilles murailles de la ville. Ce que je sais bien, c'est que dans son cosmopolitisme actuel, Genève a su maintenir et continuer les traditions studieuses qui ont fait sa gloire, et à ce titre elle était désignée pour être en Suisse le siège de votre docte réunion.

Mais la Suisse entière revendique aussi sa part de l'honneur que votre présence procure à ce canton. Non-seulement les représentants des trois autres Universités suisses, Berne, Zurich, Bâle, sont venus se joindre avec empressement à leurs collègues genevois, pour faire en commun à nos hôtes étrangers les honneurs du sol helvétique, heureux qu'ils sont de tenir aujourd'hui en quelque sorte sur les fonts de baptême leur sœur cadette la Faculté de médecine de Genève; non-seulement tout le corps médical suisse s'est ici donné rendez-vous, Germains et Romands à la suite de leur vaillant comité central, si dévoué pour tous les intérêts scientifiques et professionnels; mais encore, je puis le dire, le peuple suisse tout entier salue avec plaisir la réunion de ce Congrès, parce qu'il y voit une occasion de plus de rapprochement entre les représentants des Etats civilisés pour la poursuite des grands buts humanitaires qui, c'est notre conviction, sont destinés à dominer toujours davantage la mêlée des intérêts contraires de nations et de races.

C'est devenu, de l'assentiment général, la mission plus spéciale de la Suisse, dans l'histoire contemporaine, de travailler au développement des relations internationales et de réaliser ainsi, dans d'importants domaines le vœu généreux du poète :

Peuples, formons une sainte alliance, Et donnons-nous la main! Cette mission, notre pays démocratique est heureux et fier de la remplir, car il y trouve à la fois un gage précieux pour son avenir et un stimulant qui l'oblige à ne pas s'enfermer dans une neutralité égoïste mais à poursuivre un échange continuel d'idées, tant spéculatives qu'utilitaires, avec le reste du monde.

Parmi toutes les réunions internationales dont nous avons été honorés, celle pour l'avancement des sciences médicales a des droits tout particuliers aux meilleures sympathies de la Suisse. Votre association, Messieurs, a en effet droit de cité dans notre pays. N'est-ce pas de la Suisse, de cette ville même de Genève qu'est sortie cette convention internationale qui a établi pour la première fois un lien étroit de solidarité entre les médecins du monde entier, je veux parler de la Convention du 22 août 1864, dite la Convention de la Croix-Rouge? Ne portez-vous pas maintenant, lorsque vous êtes appelés à servir militairement votre patrie, de quelque nom qu'elle se nomme, le même signe de ralliement? N'êtesvous pas placés sous la protection de la même bannière? Et ce signe de ralliement, cette bannière commune, n'ont-ils pas emprunté les couleurs de ce pays dont vous devenez aujourd'hui les hôtes? La Suisse a donc toutes raisons de vous accueillir comme si vous étiez tous des siens, et j'aime à croire que, de votre côté, vous vous sentirez parmi nous comme dans une Patrie commune à vous tous, la grande Patrie de la fraternité humaine.

## Messieurs,

De toutes les carrières libérales, les professions médicales sont celles auxquelles l'époque moderne a peut-être fait faire les plus gigantesques progrès. La théologie, le droit, le génie civil étaient déjà constitués depuis longtemps en sciences importantes alors que la médecine, la chirurgie, l'hygiène procédaient encore uniquement par la voie empirique, et étaient envisagées comme un simple métier, comme l'art de guérir. Il a fallu la puissante rénovation de l'esprit humain dans les temps modernes pour que ces sciences prissent leur essor; plus que toutes autres, elles ont dû vaincre des préjugés séculaires, fondés sur des convictions respectables, pour s'élever lentement, par l'étude patiente des faits, jusqu'à la hauteur où elles sont arrivées aujourd'hui. Elles sont ainsi devenues non-seulement une chose utile pour l'individu, mais peu à peu une véritable science sociale, une science dont chaque Etat éprouve le besoin de jour en jour plus immédiat. Le législateur, l'administrateur

public, l'économiste, l'homme de guerre, le philanthrope, le pédagogue, tous font appel au précieux concours des sciences médicales. A elles à préparer les solutions de tous les grands problèmes qui agitent notre époque; à elles à sonder les plaies sociales, à étudier les conditions d'existence des classes travailleuses et les moyens d'amélioration, les grands phénomènes de la nutrition des peuples, de la reproductivité et de la mortalité. Prenant l'enfant dès son berceau, c'est elles qui doivent l'accompagner dans toutes les phases de sa vie. Elles sont appelées à fonder le bonheur des familles en apprenant aux femmes à être bonnes mères, en enseignant aux hommes la modération et le sage exercice de leurs forces. Leurs conseils doivent être à la base de tout système d'éducation privée et publique. Et après avoir travaillé à édifier le bonheur de l'humanité, c'est encore à elles qu'il appartient de réparer autant que possible les brèches, en s'appliquant à soulager les maux que la guerre, le crime, la démoralisation et l'ignorance entraînent après eux.

Il n'y a donc pas de vie qui demande plus de labeur et de dévouement que celle des hommes qui se vouent à l'étude et à la pratique des sciences médicales. Mais plus la tâche est grande, plus l'honneur et la considération de tous s'attachent à ceux qui l'accomplissent loyalement. Voilà pourquoi votre association internationale s'est vue, dès le début, entourée des sympathies de tous les États.

Que de l'échange d'idées qui va se produire dans ces conférences, sous l'impulsion des hommes éminents chargés de rapporter sur les différentes questions à l'étude, il résulte pour les sciences médicales un nouvel élan et pour chacun de vous un rafraîchissement intellectuel! Rien n'est meilleur que de secouer de temps à autre le fardeau des préoccupations et des mille soucis quotidiens, pour gravir en si bonne compagnie les hauteurs sereines où jaillissent les sources vives de la science. Je désire et ne doute pas qu'à ce point de vue aussi vous gardiez un bon souvenir des rapides moments que le congrès va passer sur le sol helvétique.

Encore une fois, Messieurs, au nom de l'Autorité fédérale suisse, je salue en vous les représentants honorés des belles et utiles sciences médicales!

Discours de M. A. CARTERET, conseiller d'État, délégué par le Conseil d'État de la république et canton de Genève.

Messieurs les membres du Congrès international des sciences médicales!

C'est un grand honneur pour Genève de recevoir votre réunion de cette année; à quoi le devons-nous? A ce que Genève a été le berceau de l'institution de la Croix-Rouge?

A sa bonne renommée scientifique?

En partie peut-être, mais nous devons tout particulièrement cet honneur à la circonstance que la Suisse étant désignée comme siège du prochain Congrès, nos Confédérés, non-seulement n'ont fait aucune objection, mais encore ont adhéré, avec empressement à ce qu'il eût lieu à Genève.

Quoi qu'il en soit, Messieurs, nous vous remercions sincèrement de l'honneur que vous nous faites, et je vous répète, au nom du canton de Genève : soyez les bienvenus!

Nous souhaitons vivement que vous mettiez en oubli, pendant ces huit jours, Confédérés, que vous n'êtes pas dans votre canton, et vous Messieurs les étrangers à la Suisse, que vous n'êtes pas dans votre patrie.

C'est un des traits particuliers de notre siècle, ou plutôt de notre époque, que ces Congrès internationaux destinés à rapprocher tous ceux qui, en Europe et même dans le monde entier, cultivent telle ou telle branche de la science. Concentrer les forces de l'humanité pour la recherche du vrai, quelle belle chose!

Les savants en se voyant s'apprécient mieux. Ils nouent entre eux des amitiés. C'est un lien de plus entre les nations qu'ils représentent et par conséquent entre les habitants de la terre. Prévoyait-on cet effet humanitaire de la science quand autrefois on la traquait? Est-ce, en partie, à cause de ce résultat que dans certains pays, aujourd'hui encore, on lui met des entraves?

Exprimons, avec force, le vœu que partout on lui laisse la plus grande indépendance: liberté complète dans la chaire du professeur, liberté dans le livre, la revue, l'opuscule, et liberté de se mettre en contact avec les masses qui, elles aussi, désirent pouvoir connaître et se rendre compte. Dans ces Congrès, non-seulement ces savants forment des relations entre eux, mais encore arrivent à se mieux comprendre dans le domaine scientifique. Il y a là, si l'on peut s'exprimer ainsi, de l'étude en action.

D'autre part, la médecine de chaque pays a son caractère trop spécial, soit l'exagération de ses qualités particulières. Du contact entre médecins de plusieurs contrées devra naître une science plus harmonieuse, ce qui en général sera loin de déplaire. Le public, en effet, ne demande pas une médecine allemande, écossaise, française, italienne ou américaine, mais une médecine qui guérisse.

Aucune science n'est mieux qualifiée que la médecine, pour revêtir le caractère international. En effet, le sujet de ce rameau des connaissances humaines, le malade, se trouve partout, et partout il aspire à atteindre le même but que le savant, la guérison.

La chirurgie et la médecine très-évidemment sont en progrès, mais jusqu'à quel point? Je ne suis pas à cet égard juge compétent, mais simple membre de ce grand jury qui s'appelle l'opinion publique. J'ai l'impression très-nette qu'on suit dans ce domaine bien plus qu'autre-fois et d'une manière bien plus générale les voies rationnelles de la vraie science; en même temps, j'ai le sentiment que cette impression est toujours plus partagée.

En tout cas, à l'honneur de l'art que vous professez, on ne peut nier qu'il n'y ait toujours, dans les hommes qui se consacrent à son exercice, plus ou moins de dévouement, souvent même un vrai courage civique.

Au nom du Conseil d'État, j'exprime le désir sincère que votre Congrès, Messieurs, soit encore plus fécond en bons fruits que les précédents. L'humanité souffrante s'en trouvera bien, et Genève ne pourra qu'être très-flattée et considérablement honorée que son nom se trouve associé à ce nouveau succès!

Discours de M. RIVOIRE, président du Conseil Administratif, délégué par le Conseil Administratif de la ville de Genève.

## Messieurs,

Ainsi que vous l'a déjà fait remarquer votre président, si la session que vous venez d'ouvrir est la cinquième de votre Congrès international, elle est la première qui se tienne dans une ville qui n'est point une capitale, et qui n'a à vous offrir que les ressources limitées d'un des chefs-lieux d'une petite république.

Votre choix n'en est que plus flatteur pour notre vieille cité.

Permettez-nous pourtant de croire que ce choix peut se justifier nonseulement par les noms des médecins distingués et des savants illustres que Genève cite avec fierté dans les siècles précédents et encore dans le nôtre, mais aussi parce que, si elle n'est point le centre d'une puissante monarchie, elle a été et elle prétend rester l'un des centres reconnus de l'activité scientifique, de la pensée indépendante et du progrès intellectuel.

Ici, Messieurs, vous devez vous sentir sur un terrain neutre, où peuvent se rencontrer face à face et se déployer librement les tendances qui caractérisent les différentes écoles, et dont la combinaison rationnelle est indispensable au développement indéfini de la science comme au bien-être de l'humanité.

L'administration municipale a donc été heureuse d'ajouter son modeste concours à celui des autorités de la Confédération et du Canton, afin de faciliter la tâche des citoyens qui ont pris l'initiative de votre réunion et qui se sont chargés de l'organiser.

Nous nous faisons en outre un véritable plaisir d'offrir à votre inspection ceux de nos établissements qui sont de nature à vous intéresser : nous avons donné les instructions nécessaires pour que l'accès en soit ouvert à chacun de vous, Messieurs, sur la simple présentation de sa carte de membre du Congrès.

Loin de nous la pensée présomptueuse de proposer ces établissements à votre admiration; nous les présentons à votre curiosité scientifique,

nous les soumettons à votre appréciation judicieuse. Si vous leur accordez une partie du temps bien court que vous laisseront vos nombreuses séances, si vous voulez bien nous communiquer vos observations et nous gratifier de vos sages conseils, nous vous serons reconnaissants de cette preuve de sympathie, et nous tirerons profit de vos rares loisirs.

Nous signalerons d'abord, Messieurs, à votre attention bienveillante, malgré leur caractère essentiellement artistique et historique, le Musée Rath, le Musée Fol et le Musée d'Archéologie.

Nous vous recommandons aussi, comme intéressant plus ou moins l'hygiène et la salubrité publique, notre service hydraulique, nos bâtiments d'écoles primaires et le Théâtre qui s'élève sur la Place Neuve. Puis, notre nouvel Abattoir est tellement rapproché de l'École de médecine que, en visitant celle-ci, quelques-uns de vous, Messieurs, daigneront peut-être parcourir un établissement nouveau dans lequel nous cherchons à introduire toutes les améliorations conseillées par l'expérience.

Quant aux collections municipales qui, par leur nature même, s'imposent, pour ainsi dire, à votre examen, et qui se trouvent si heureusement placées dans le voisinage immédiat de cette Université, il nous suffira de vous les nommer : ce sont la Bibliothèque publique, le Musée d'Histoire naturelle, le Jardin et le Conservatoire botaniques. Lorsque vous verrez l'herbier et la collection conchyliologique que nous devons à la générosité de la famille Delessert, vous vous associerez certainement à nos sentiments de reconnaissance pour les donateurs, et aussi pour les savants dévoués qui nous consacrent depuis plusieurs années leur temps et leurs lumières, afin de donner à ces richesses toute leur valeur par un classement définitif.

Mais, Messieurs, il vous tarde sans doute de pénétrer enfin dans la partie essentielle de votre programme. La place même qui m'a été réservée dans l'ordre du jour me fait un devoir d'être très-bref. Je m'enpresse donc de satisfaire à votre légitime impatience, en cédant la parole à votre président, et je termine, Messieurs, en vous adressant, au nom de la Ville de Genève, nos vifs remerciments pour l'honneur que vous lui faites aujourd'hui, nos meilleurs souhaits de bienvenue, et tous nos vœux pour l'heureux succès de vos nobles travaux.

# Discours de M. le professeur VOGT, président du Comité d'organisation.

Messieurs et chers Collègues,

Le Congrès médical international a accentué, dès sa naissance, le caractère essentiellement scientifique de ses travaux et de ses discussions. Sans exclure le côté pratique de l'art médical, qui ne saurait être négligé et qui constitue l'application des lois dictées par la science, il a voulu cependant se rattacher de préférence à l'étude des phénomènes, à l'observation des faits et à la déduction des principes, qui découlent des observations et des expériences.

Si le but que se propose l'art médical est des plus nobles, le chemin pour parvenir à ce but est, en revanche, des plus hérissés de difficultés. On ne saurait se faire illusion à cet égard. L'objet de nos études est l'homme, ce microcosme vivant, cet organisme compliqué entre tous par sa structure comme par les manifestations multiples de sa vie, et cet organisme nous devons le connaître non-seulement dans ses fonctions normales, mais aussi dans ses états morbides, dans les milles accidents qui peuvent troubler le jeu des organes et menacer ainsi son existence même! Outre cette tâche déjà immense, il nous en incombe une autre, plus considérable encore, celle de prévenir ces états maladifs et de les guérir si possible. En considérant ce champ d'activité si vaste et si important pour l'humanité tout entière, ne doit-on pas se demander quels moyens il faut employer pour le parcourir et pour en dominer l'étendue? Quelle est l'essence de cette science, qui doit nous servir de phare? De quelle manière devons-nous nous y prendre pour la faire avancer et pour lever un coin du voile qui cache l'inconnu?

De spéculative qu'elle était jadis, la science médicale cherche à s'élever graduellement au rang des sciences exactes et positives. Il s'en faut bien qu'elle y soit parvenue déjà; il s'en faut surtout beaucoup que cette conviction ait pénétré dans les masses. Les vérités ne filtrent que lentement de haut en bas. L'histoire de la médecine nous démontre, que pendant des siècles elle dépendait des idées philosophiques, métaphysiques et religieuses qui dominaient à une époque donnée. On ne peut donc pas s'étonner si, aujourd'hui encore, bien des gens croient pouvoir

s'adresser à des causes occultes, lorsqu'il s'agit de maladies et de leur guérison et que d'autres ont foi dans un certain empirisme aveugle, dont la base est l'ancienne erreur: Post hoc, ergo propter hoc.

Il faut avouer aussi, Messieurs et chers collègues, que, vis-à-vis des autres sciences exactes, la science médicale se trouve dans une position éminemment gênée. La physique, la chimie, toutes les autres sciences naturelles peuvent disposer à leur gré de la matière qui fait l'objet de leurs études; elles peuvent se livrer à l'expérimentation dans le sens le plus étendu du mot. Les substances brutes, comme les corps organisés, peuvent être mis dans toutes les conditions imaginables; l'observation et l'expérimentation peuvent même aller jusqu'à la destruction complète de l'objet d'étude, si cet anéantissement est nécessaire pour dévoiler la vérité que l'on cherche.

Il en est autrement des sciences qui s'occupent de l'homme. Sa vie non-seulement, mais tout ce qui le touche est sacré et soustrait à notre disposition volontaire; nous pouvons observer, mais nous ne pouvons guère expérimenter. Nous ne pouvons pas, comme le demande l'expérimentation, éliminer les causes secondaires pour étudier les effets d'une seule cause principale que nous cherchons à approfondir; nous ne pouvons pas écarter les chances d'erreur si multiples qui se présentent, lorsque nous avons affaire à des phénomènes mixtes; à de rares exceptions près, nous ne pouvons faire sur l'homme que des observations, mais nous ne pouvons installer des expériences. Notre champ d'étude est infiniment borné par le respect que nous devons au bien-être, à la santé, à la vie de l'homme; dans la plupart des cas même, nous sommes incapables de le placer dans les conditions voulues, de l'éloigner du milieu dans lequel il vit, de le soustraire aux influences délétères qui l'assiégent. Pour le dire en un mot: Par la nature de l'objet même dont elle s'occupe, la science médicale n'est qu'une science d'observation et ne peut être une science expérimentale.

Or, personne ne peut nier que, dans la plupart des sciences positives, ce n'est que l'expérimentation qui peut donner la certitude, tandis que l'observation seule des phénomènes ne saurait atteindre ce dernier but de la recherche que dans des cas spéciaux. Il y a sans doute des sciences où l'observation seule est accessible. Telle, par exemple, l'astronomie. Mais aussi dans ce cas n'a-t-on affaire qu'à des causes extrêmement simples, à des effets mathématiquement calculables. Encore faut-il avouer que bien des problèmes, aujourd'hui insolubles ou accessibles seulement par des voies détournées, auraient déjà reçu leur solution depuis longtemps s'il y avait possibilité d'expérimenter avec les corps célestes. En revanche, la physique, la chimie, les sciences naturelles en général peurevanche.

vent se livrer à l'expérimentation, éliminer, autant que possible, les chances d'erreurs, les influences multiples qui cachent, contre-carrent et détruisent souvent les effets que l'on voudrait observer; elles peuvent employer des méthodes rigoureuses, des instruments et appareils de toutes sortes et arriver ainsi à des conclusions nettes et franches.

Sauf un petit nombre de cas fort restreints, la science médicale ne peut user de tous ces moyens applicables dans les autres sciences. Elle ne peut créer les phénomènes dont elle voudrait étudier l'essence; elle doit les accepter tels qu'ils lui sont présentés par le malade. Elle ne peut vérifier ses observations, en produisant des phénomènes analogues, par l'expérimentation; elle ne peut que les soumettre à une critique sévère et raisonnée, et les conclusions qu'elle pourra en tirer ne seront appuyées que par le hasard, mais non pas par des expériences calculées d'avance.

Je ne sais si je m'exprime clairement. Il me semble cependant que cette différence capitale entre la science médicale et les autres sciences doit être nettement saisie et comprise, lorsqu'on veut s'occuper de cette science elle-même. Mais choisissons un exemple. Voilà un individu atteint d'une fièvre maligne. Nous en recherchons la cause; nous voulons savoir quelle influence délétère a pu engendrer le fonctionnement irrégulier des organes. Nous accusons tour à tour un refroidissement, un abus de nourriture ou de boisson, une habitation malsaine, un air vicié, des spores inconnus, des micrococcus flottants dans l'air, que sais-je encore, et nous croyons enfin avoir trouvé cette cause première. Pouvons-nous soumettre notre induction à l'épreuve de l'expérience? Pouvons-nous exposer une quantité d'autres individus aux mêmes influences dans l'unique but de savoir si nous avons réellement touché juste? Certainement non! Il ne nous est pas permis d'exposer la santé et la vie de l'homme par des recherches pareilles; il nous faut attendre patiemment jusqu'à ce qu'il plaise au hasard de nous fournir des cas analogues. Mais ces cas seront seulement semblables, ils ne seront jamais identiques; il y aura donc toujours d'autres causes secondaires dont les effets troubleront nos conclusions et les rendront plus ou moins incertaines.

La science médicale en tant qu'étude des fonctions anormales, repose sur la physiologie, sur l'étude des fonctions normales. Or, Messieurs, nous savons tous quels pas énormes la physiologie a faits par l'expérimentation, exercée, non pas sur l'homme, mais sur les animaux. Nous pouvons dire, sans crainte d'être contredits, que les neuf dixièmes de notre gain physiologique n'existeraient pas ou seraient réduits à des suppositions vagues et à des conclusions sujettes à caution, si nous n'avions comme corollaires constants les expériences sur les anim

ou moins rapprochés de l'homme. Où trouver un domaine physiologique sur lequel l'expérimentation et la vivisection n'auraient pas jeté des vives lumières? Je n'en connais aucun et il serait impossible aux adversaires de cette méthode d'indiquer un terrain sur lequel la physiologie pourrait travailler avec succès si l'expérimentation devait être pour elle le fruit défendu.

Je n'ai pas besoin d'insister auprès de vous, Messieurs, sur la nécessité absolue de ces études expérimentales. Pendant vos études universitaires, vous avez tous passé par cette école de l'expérimentation; vous en avez savouré les fruits et vous savez que toute votre science médicale reposerait sur de bien faibles bases si on voulait lui enlever les connaissances gagnées par ces études. Je n'insisterai donc pas sur ce point; ce n'est pas devant vous, mais devant un public très-différent qu'il faut plaider aujourd'hui en faveur du droit absolu de la science de choisir ses méthodes et de les appliquer comme bon lui semble pour la recherche de la vérité.

Mais nous ne devons pas oublier, Messieurs, que ces résultats, obtenus par l'expérimentation, la science médicale ne peut les appliquer que par analogie. Je l'ai déjà dit, l'expérimentation sur l'homme, objet de nos études spéciales, nous est en général défendue; nous ne pouvons travailler que sur des animaux. Si la physiologie doit user déjà de précautions lorsqu'elle veut transférer sur l'homme les conclusions tirées des résultats obtenus sur les animaux, la science médicale à plus forte raison doit redoubler de vigilance pour ne pas être entraînée à des applications erronées qui peuvent devenir funestes. L'organisation des animaux étant plus ou moins différente de celle de l'homme, chez lequel les fonctions cérébrales dominent d'une façon si puissante, il est évident que le jeu des organes doit se ressentir de cette différence et que l'harmonie des fonctions normales doit être établie d'une autre manière que chez l'homme. Bien restreint est le nombre des maladies communes à l'homme et aux animaux voisins; l'expérience nous a démontré que bien des fonctions saines ou régénératrices se font d'une manière différente et que des substances, énergiques dans leur action sur l'organisme humain, peuvent passer sans influence appreciable chez certains animaux. Lors donc que nous étudions des procès morbides chez l'animal, en les provoquant par nos expériences : lorsqu'il s'agit de connaître les effets des poisons ou d'autres corps délétères, ainsi que des substances dont nous croyons pouvoir tirer quelque remède, nous devons sans cesse nous rappeler que ces expériences ne sont pas décisives, et qu'elles laissent toujours quelque incertitude lorsqu'il s'agit de les appliquer à l'homme.

Quoi qu'il en soit, Messieurs, de ces expériences, nous ne devons pas

nous dissimuler que leur installation demande un ensemble de connaissances dont bien peu de médecins peuvent disposer. La pratique de l'expérimentation a fait de tels progrès, elle a su attirer à elle si bien toutes les ressources techniques et autres, que bien peu de personnes peuvent en dominer le champ tout entier. Je me rappelle bien le temps, où le cours de physiologie consistait uniquement dans des leçons professées du haut de la chaire, où quelques hommes d'élite seulement s'occupaient d'expériences et où une loupe, quelques scalpels, une grenouillère et un chenil pour chiens et lapins suffisaient pour monter un laboratoire de physiologie de premier ordre. Que voyons-nous aujourd'hui? Les instruments les plus délicats, les appareils les plus compliqués, des enregistreurs merveilleux, des microscopes puissants, une foule de mécanismes plus ingénieux les uns que les autres, pour la construction desquels la physique, la mécanique, l'optique, l'électrologie ont épuisé tous leurs efforts et qui travaillent avec une exactitude dont on n'avait nulle idée dans le passé.

La vue de ces appareils et de leurs applications nous fait concevoir immédiatement le caractère dominant de la science actuelle. Par la méthode expérimentale on cherche à introduire dans les études physiologiques et pathologiques la même précision rigoureuse qui existe dans les sciences physiques et chimiques. On veut bannir, autant que possible, l'à peu près et le remplacer par des résultats positifs, capables d'être vérifiés et contrôlés. Plus la machine de l'organisme vivant est compliquée, plus il faut d'efforts sagaces et soutenus pour en apprécier le jeu.

L'exactitude des appareils marche toujours de pair avec la rigueur des méthodes. Les chances d'erreur ne peuvent jamais être éliminées complétement; mais les méthodes et les appareils doivent être assez exacts pour indiquer avec précision les limites des erreurs possibles, ce qui fait juger aussi de la valeur des résultats obtenus.

Permettez-moi un exemple. Vous connaissez tous, Messieurs, les recherches si remarquables faites dans ces derniers temps sur la maladie appelée le charbon ou le sang de rate; vous savez comment des dissensions, en apparence incompatibles, entre des observateurs tels que MM. Pasteur et Joubert d'un côté, MM. Davaine, Koch et Paul Bert de l'autre, ont été parfaitement aplanies grâce à la sagacité, à la bonne foi et à l'habileté consommée de ces expérimentateurs. C'est, si je ne me trompe, le seul exemple constaté jusqu'à présent, où l'on ait suivi un organisme microscopique pas à pas, par toutes ses évolutions successives, tant dans le corps des animaux qu'en dehors et où l'on ait prouvé jusqu'à l'évidence, que c'est cet organisme rasitique qui engen-

dre seul la maladie, soit par ses filaments adultes et mûrs, soit par ses spores doués d'une vitalité surprenante. Or, suivez l'histoire des recherches faites sur ce champignon infectant, découvert il y a à peine quelques lustres par Davaine et vous serez surpris du labeur immense qu'il a fallu pour mener ces recherches à bonne fin, pour suivre, dans tous ses détours, l'évolution de ce champignon parasitaire à travers toutes les vicissitudes auxquelles sa végétation est soumise. Encore faut-il convenir que ces recherches étaient relativement assez faciles, parce qu'elles concernent une maladie engendrée le plus souvent par les animaux et transmise seulement à l'homme, ce qui permettait un contrôle incessant par des expériences presque toujours mortelles pour les animaux choisis.

L'histoire du charbon serait-elle aussi connue qu'elle l'est maintenant, si cette maladie n'avait pu être inoculée aux animaux, si elle était bornée à l'homme seul?

Or, si je compare ces recherches remarquables avec beaucoup d'autres, faites sur des maladies analogues, je suis frappé, Messieurs, sous un double point de vue : je m'étonne d'un côté bien souvent de l'insuffisance des méthodes employées, qui ne peuvent en aucune façon mener vers des résultats positifs, et je suis douloureusement impressionné par la facilité avec laquelle on accepte des déductions tirées de ces résultats incomplets et dont une critique quelque peu logique démontre immédiatement la faiblesse. En face de ces défaillances dont je pourrais citer une foule d'exemples, je me suis souvent demandé si elles ne résultent pas d'un défaut dans notre éducation scientifique et si l'instruction préparatoire qui mène à l'étude de la médecine répond réellement aux exigences actuelles? Je l'avoue franchement, plus je considère cet état des choses, plus je penche vers une réponse négative, et je me sens souvent entraîné à me demander si cette instruction préparatoire n'a pas plutôt pour effet de fausser l'esprit et de lancer le jeune homme sur des voies qui le détournent de son véritable but? En d'autres termes : les études dites classiques ne sont-elles pas en opposition directe avec les méthodes que réclament les sciences exactes? Et les études préparatoires, telle que chimie, physique, sciences naturelles, anatomie et physiologie, comme doit les faire aujourd'hui l'étudiant en médecine, sont-elles suffisantes vis-à-vis des exigences de la science médicale actuelle?

Loin de moi la pensée de vouloir faire de chaque médecin un expérimentateur consommé, un logicien rompu à toutes les subtilités, un inventeur ingénieux, comme doivent l'être ceux qui s'occupent de recherches semblables. Il faut des aptitudes particulières pour fournir une telle carrière; il faut, outre ces aptitudes et connaissances, la disposition libre d'un temps que la plupart des médecins pratiques doivent vouer aux

soins à donner à leurs malades. Le praticien ne peut guère être expérimentateur.

Mais ce que l'on peut exiger, c'est que le médecin soit assez initié, pendant ses études, aux méthodes de l'expérimentation et de la recherche scientifique, pour pouvoir discerner le vrai du faux, pour être en état de critiquer de lui-même les méthodes employées, les résultats obtenus, pour savoir à quoi s'en tenir dans le dédale d'opinions diverses qui lui sont présentées comme des déductions rigoureuses, tirées d'observations irréprochables, et qui malgré ces apparences ne sont que trop souvent des trompe-l'œil, des feux follets miroitant au-dessus de l'inconnu. Ce que l'on peut demander, c'est que le médecin sache voir, par sa propre expérience, les défauts de la cuirasse scientifique, sans se laisser tromper par l'éclat brillant de l'armure; qu'il se soit assez pénétré des principes sur lesquels s'appuient les méthodes employées pour pouvoir juger sainement, suivant les principes d'une logique raisonnée, les déductions qu'on lui présente. A mon avis le jeune médecin a besoin, en premier lieu, et avant toutes ces connaissances classiques, dont on le bourre sous prétexte de culture générale, il a besoin, dis-je, d'une instruction serrée qui le mette à même de pouvoir juger des faits observés et des déductions qui en découlent.

Soyons sincères, Messieurs. Ce que nous savons, est peu de chose; ce que nous croyons savoir repose trop souvent sur des bases chancelantes. Que l'on essaie une fois l'épreuve en instruisant le procès juridique de nos connaissances sur l'origine d'une foule de maladies, sur l'efficacité du plus grand nombre des remèdes et des traitements! Certes, si un juge d'instruction présentait à un tribunal des preuves aussi faibles, aussi mal enchaînées pour démontrer la culpabilité d'un prévenu, comme nous les voyons acceptées dans les cas cités, jurés et tribunal voteraient à l'unanimité l'acquittement de l'accusé faute de preuves!

En y regardant de près, nous voyons que la crédulité héritée du moyen âge joue un rôle encore beaucoup plus considérable qu'il ne le semble à première vue! Certes, nous sommes encore loin d'avoir appliqué dans tous les domaines de la science médidale ce principe élémentaire formulé par M. Huxley, qui soutient que le doute est le premier devoir et la crédulité le plus grand crime de l'homme de science!

Si cet état des choses existe, il serait pourtant injuste de vouloir en faire un reproche au monde médical. Je disais dans l'exorde de ce discours que la science médicale, comme toutes les autres sciences, a dû se transformer petit à petit et qu'elle n'a pu sortir que lentement de la phase spéculative pour entrer dans la phase positive. Or, tandis que les autres sciences, en subissant la même évolution, se sont vues placées en

face de problèmes relativement peu enchevêtrés, qu'elles ont pu marcher pas à pas du simple au composé, du connu à l'inconnu, la science médicale s'est trouvée, au contraire, jetée au milieu des questions les plus compliquées, des problèmes les plus ardus. Si les autres sciences pouvaient, jusqu'à un certain point, trier leurs sujets d'étude et renvoyer à l'avenir les problèmes insolubles dans le moment, la science médicale, au contraire, n'avait qu'un seul sujet et celui-là était justement le plus difficile de tous. Il n'y avait pas à hésiter, il fallait aborder de front toutes les difficultés à la fois, courir au plus pressé; il fallait agir au risque même de se fourvoyer. L'étude des maladies étant forcément imposée, on ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que la physiologie eût éclairé les fonctions normales du microcosme humáin en s'entourant de toutes les précautions nécessaires. Ce qui aurait dû être réservé pour les dernières études, devait être attaqué en premier; il fallait faire de la chirurgie avant de connaître l'anatomie, s'occuper de pathologie avant d'avoir approfondi la physiologie. C'est bien un développement à rebours, si vous voulez, mais il était forcément imposé par la nature du sujet même.

On a certes fait des choses bien grandes dans cette direction; le zèle et le dévouement ne se sont jamais relâchés et on peut prédire avec certitude qu'ils ne diminueront pas dans l'avenir. Mais il est temps, ce me semble, de développer dans une mesure égale les études qui s'adressent aux sciences préparatoires pour en constituer de plus en plus la base des études médicales proprement dites. L'esprit ne peut se débrouiller que lorsqu'il arrive, petit à petit, des problèmes plus simples aux tâches plus compliquées; il se rebute ou se fourvoie lorsqu'on le place d'emblée en face de sujets inextricables. Il faudra continuer hardiment le chemin qu'ont pris les sciences médicales dans leur développement. Isolée dans le commencement de sa phase positive, notre science a cherché d'aborl un appui dans l'étude de l'anatomie, puis dans celle de la physiologie; les théâtres anatomiques datent d'une centaine d'années à peu près; les laboratoires de physiologie ne peuvent reculer leur origine au delà de notre siècle. Les études pratiques en histoire naturelle, en chimie, en physique n'ont pas encore pris, il me semble, le rang qu'elles devraient occuper dans le développement scientifique du jeune médecin. Notre maître, M. Claude Bernard, a certainement raison lorsqu'il dit que « le but, que doit poursuivre le physiologiste, est de ramener sans cesse les phénomènes de la matière vivante aux grandes lois physiques et chimiques. > Mais qui dit < physiologiste > dit aussi < pathologiste, > --- la pathologie est-elle autre chose que la physiologie appliquée aux phénomènes morbides? Et si tel est le but, Messieurs, ne faut-il pas connaître et connaître à fond, pour les avoir pratiquées, ces grandes lois chimiques et physiques avant qu'on essaie d'y ramener les phénomènes de la nature vivante?

Je ne veux pas abuser de votre temps, Messieurs, en développant cette pensée. Il me semble que j'ai déjà dépassé la limite que nos statuts imposent aux orateurs. Mais en terminant, je crois devoir exprimer le vœu que dans un futur Congrès, aux Sections établies actuellement, il en soit ajoutée une nouvelle, ayant pour objet l'enseignement médical. Ce n'est que dans une section pareille que pourront être débattues une foule de questions graves que soulève l'organisation de cet enseignement; ce n'est que par des discussions nourries et approfondies, par le choc des idées, que peut jaillir l'étincelle de la vérité.

N'oublions pas que de cette organisation dépendent l'avenir de l'art médical, le développement progressif des bases exactes de nos connaissances et la victoire définitive de la science raisonnée sur l'erreur et la superstition. L'avenir cueillera les fruits des efforts faits dans le présent et nos successeurs sauront perpétuer notre mémoire si ces efforts ont contribué à leur aplanir les voies qui peuvent les conduire à la vérité.

J'ai dit.

# Rapport de M. le Dr J.-L. PREVOST, secrétaire général, sur l'organisation du Congrès.

Messieurs,

Je viens, à l'occasion de l'ouverture de la cinquième session du Congrès périodique international des sciences médicales, vous rendre compte en quelques mots de la manière dont cette session a été organisée jusqu'à ce jour.

Les médecins réunis à Bruxelles en 1875 (quatrième session) choisirent la Suisse et Genève en particulier comme lieu de leur réunion de 1877.

M. le prof. Verneuil, que nous avons l'honneur de compter aujourd'hui parmi nos rapporteurs, informa M. le prof. C. Vogt de cette décision en lui demandant si les autorités et les médecins suisses seraient disposés à recevoir la session bisannuelle de 1877, exprimant le désir que cette réunion se fit à Genève.

M. Vogt nantit de cette proposition, soit la Société médicale du canton de Genève, soit la section scientifique de l'Institut national genevois, qui toutes deux manifestèrent leur satisfaction de cette perspective.

MM. les docteurs Dunant et Odier se rendirent à Olten à la réunion des médecins du Central-Verein et communiquèrent à cette assemblée et à la commission médicale suisse la lettre de M. le prof. Verneuil, en exprimant le désir que les médecins de Genève avaient de recevoir le Congrès.

La commission médicale suisse, par l'organe de son président, M. le = D<sup>r</sup> Sonderegger, de St-Gall, et de son secrétaire, M. Burckhardt-Mérian, - de Bâle, envoya à la société médicale et à l'Institut national genevois son acquiescement ainsi qu'il suit :

- La commission médicale suisse, réunie à Olten le 23 octobre 1875,
  a pris la résolution suivante, que nous avons l'honneur de vous com-
- < muniquer.
  - « La commission médicale suisse apprend avec plaisir que les méde-
- cins de Genève sont disposés à recevoir le Congrès international en
- < 1877; elle les remercie de leur bonne volonté et annonce qu'elle est
- rête éventuellement à seconder le comité dans sa tâche.

(Signé:) D' Sonderegger, président.
D' Burckhardt-Mérian, secrétaire.

Il fut décidé que les Sociétés médicale et de l'Institut national genevois désigneraient chacune cinq délégués pour constituer le Comité d'organisation du Congrès, qui nommerait son bureau.

Le Comité d'organisation fut ainsi constitué de:

Président : M. le prof. C. Vogt.

Vice-Président: M. le Dr H.-Cl. LOMBARD.

Secrétaire général: M. le D' Prevost.

Secrétaires a ljoints: MM. les D'Espine et J.-L. Reverdin.

Membres: MM. les D<sup>rs</sup> Dunant, Figuière, G. Julliard, Revilliod et Mayor, remplacé plus tard par M. Odier, puis par M. Picot.

Dès lors le Comité d'organisation s'est activement occupé de l'organisation du Congrès. Il fut utilement secondé dans cette tâche par les précieux renseignements que lui fournit M. le D' Warlomont, secrétaire général de la session de Bruxelles, qu'il se fait un devoir de remercier ici publiquement.

Le Comité a envoyé dans le mois de janvier 1876 une circulaire dans les principaux centres scientifiques des divers pays, en demandant des adhésions au Congrès, et cherchant à avoir comme rapporteurs des notabilités médicales et scientifiques.

Le Comité s'est adressé aux autorités cantonales et municipales de Genève afin d'obtenir les subsides nécessaires pour faire face à une partie des dépenses du Congrès.

La commission médicale suisse a bien voulu se faire son intermédiaire auprès des autorités fédérales suisses pour obtenir une subvention faisant face aux frais d'impression des actes du Congrès.

Ces autorités fédérales, cantonales et municipales ont répondu à cet appel et des sommes importantes ont été votées pour le Congrès.

Le Comité a tenu essentiellement à conserver à l'organisation du Congrès un caractère éminemment suisse. A cet effet il s'est adressé aux notabilités médicales de la Suisse pour obtenir des rapports. Dans sa première circulaire, le Comité avait décidé que la langue française serait la langue officielle du Congrès. La commission médicale suisse, considérant que cette condition ne devait pas exister parce que les deux tiers de la Suisse parlent la langue allemande, le Comité s'est rendu à cette réclamation et a décidé que les règlements et programmes, ainsi que les conclusions des mémoires ou thèses seraient publiés en français et en allemand, que les orateurs pourraient prendre la parole en diverses langues et que les mémoires pourraient être publiés en d'autres langues qu'en français.

Le Comité d'organisation a élaboré des statuts qu'il a faits à l'imitation de la session précédente et qui se trouvent en langues française et allemande en tête de ses programmes.

Ces statuts et règlements furent publiés avec les titres des mémoires et rapports annoncés au commencement du mois de mai 1877, et distribués, au nombre de 1500 à 2000, aux principaux journaux, aux membres du Congrès de Bruxelles, et envoyés dans les principaux centres scientifiques, ainsi qu'à tous les médecins qui lui en firent la demande.

Depuis lors les résumés et conclusions des rapports et mémoires annoncés furent publiés par le Comité. Cette publication parut le 1<sup>er</sup> juillet 1877 et fut distribuée à tous les membres du Congrès de Bruxelles et à tous les médecins qui en firent la demande.

Vous avez pu voir, Messieurs, par la lecture de ces conclusions, que des sujets du plus haut intérêt seront traités dans cette session et plusieurs d'entre eux par des notabilités médicales qui nous honorent de leur visite.

famille, le second retenu par le congrès des gynécologues allemands, dont la session a été malheureusement fixée au même moment que le nôtre.

Nous avons divisé les séances du Congrès en six sections, en distribuant les communications dans ces diverses sections. Vous trouverez peut-être avantage à scinder plusieurs d'entre elles en sous-sections. Les travaux de ces sections auront lieu le matin de 9 h. à midi, du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre.

Les assemblées générales, qui auront lieu de 3 h. à 5 ½ h., seront destinées à des communications d'intérêt général et au compte rendu des travaux de sections.

Des séances extraordinaires de 2 à 3 heures seront réservées à des conférences d'intérêt général.

Enfin une septième section d'*Exposition* organisée par les soins de MM. Julliard et Reverdin, secondés par M. Demaurex, bandagiste, a été installée dans les bâtiments de l'École de médecine.

Chaque section a été pourvue d'un bureau provisoire que vous trouverez indiqué en tête de chacune dans le programme. Nous prions nos confrères genevois qui nous ont en cela prêté leur obligeant concours de recevoir nos remerciements.

Le Comité vient, en terminant sa tâche d'organisation, d'élaborer les ordres du jour dans lesquels il a groupé les communications indiquées au programme et celles qui lui ont été annoncées depuis lors.

Il y a ajouté l'indication des fêtes et réceptions officielles du Congrès. Soirée ce soir au bâtiment électoral, à laquelle les dames sont invitées. Le jeudi, promenade en bateau à vapeur avec déjeuner à bord et débarquement à Chillon.

Plusieurs réceptions particulières nous sont offertes: Trois par nos confrères genevois MM. les docteurs Binet, Martin et Gautier, les deux premières annoncées au programme, et la troisième, chez M. le D<sup>r</sup> Gautier, rue des Granges, 12, ne devant avoir lieu que si le temps est favorable, le lundi 10 septembre. Vous serez avertis par voie d'affiches.

En outre M. Gustave Revilliod nous convie à visiter, le lundi 10 septembre de midi à 3 heures, son musée, où il a l'amabilité de nous offrir une collation.

La Direction de l'établissement de Champel-sur-Arve vous convie de même à une réception à l'établissement hydrothérapique le vendredi 14, à 5 1/2 heures.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette réception a eu lieu.

La session se terminera par un banquet d'adieu à l'Hôtel Bellevue; nous prions ceux de MM. les membres qui désirent y prendre part de s'inscrire d'avance.

## DÉLÉGUÉS.

Sur la demande du Comité, le Haut Conseil fédéral Suisse a prié les principales nations de se faire représenter au Congrès par des délégués. Plusieurs États ont répondu à cet appel.

Ce sont d'après l'ordre dans lequel elles ont été annoncées au secrétariat :

Le Luxembourg représenté par M. le D<sup>r</sup> Aschmann, président du Collège Médical du grand-duché.

Le Mexique par M. le D' Don Francisco de P. Chacon (Paris).

L'Italie par M. le Commandeur Ferdinand Palasciano, sénateur du royaume.

La Hollande par MM. les docteurs H. van Cappelle, référendaire du département de l'Intérieur (La Haye), et B. Carsten, inspecteur adjoint pour la surveillance médicale (La Haye).

La France par MM. les professeurs Gosselin, Hardy et Verneuil.

L'Égypte par le D' Colucci Pacha, président de l'Intendance générale sanitaire égyptienne.

La Belgique par M. le D' Warlomont (Bruxelles), M. le professeur Gille, et M. le D' E. Henrard, inspecteur du service de santé civil (Bruxelles).

La Suède par M. le professeur D<sup>r</sup> F.-A.-G. Bergman, agrégé à l'Université d'Upsal.

L'État de Costa Rica par M. le D' Vulliet (Genève).

La République Argentine par M. le D<sup>r</sup> G. Rawson, qui se fait remplacer par M. le D<sup>r</sup> professeur Novaro (Buenos-Ayres).

En outre plusieurs Sociétés nous ont officiellement annoncé des délégués. Ce sont :

L'American Medical Association (Philadelphie), qui a délégué MM. les docteurs Édouard Séguin, J.-M. Drysdale et J. Marion-Sims.

L'Association Médicale Italienne, MM. le profes

MAZZONI, de Rome; le D' Rocco Gritti, de Milan, et le D' Giuseppe Sapolini, de Milan.

La Commission médicale suisse: MM. les Docteurs Sonderegger, de St-Gall; Burckhardt-Merian, de Bâle; Zehnder, de Zurich.

L'Académie royale des Sciences médicales de Palerme : M. le Docteur C. Bazzoni, de Milan.

La Guardia medico-chirurgica notturna de Milan délègue M. le D<sup>r</sup> C. Bazzoni.

L'Associazione Nationale dei medici condotti délègue MM. les D<sup>rs</sup> Pierre Castiglioni, Augustin Berhani et Guido Baccelli.

La Société médicale du Massachussets: MM. les Docteurs Williams, de Boston; Richardson, de Boston.

Le Département médical de la Marine des États-Unis: Docteur R.-T. Maccoun, U.-S. Navy.

L'Institut Royal Lombard des Sciences et des Lettres, Milan: Docteur Professeur Sangalli, de Pavie.

Enfin, Messieurs, le Comité, comme il l'annonçait dans ses programmes, a fait des démarches auprès des Compagnies de chemins de fer pour obtenir une réduction des tarifs en faveur de MM. les membres du Congrès. Ces démarches ont, nous le regrettons, eu peu de succès.

Deux pays seulement ont accordé cette faveur. Ce sont la Belgique qui a répondu aux démarches faites par M. le Docteur Warlomont en accordant un rabais de cinquante pour cent sur ses tarifs; et l'Italie où grâce à M. le Docteur Pacchiotti de Turin, M. le Commandeur Massa, Directeur général des chemins de fer de la Haute-Italie, a accordé un rabais de trente pour cent.

Telle est, Messieurs, en résumé, la manière dont la cinquième session a été préparée.

Le Comité d'organisation fait des vœux pour que les travaux qu'il a annoncés soient discutés avec fruit pour l'avancement de la science et le bien de l'humanité.

M. le Président Vogt : Messieurs, le premier objet à l'ordre est la constitution définitive de notre bureau, qui prendre bureau central provisoire désigné dans les programmes.

Sur la proposition de M. le professeur Hardy, de Paris, le bureau provisoire est proclamé comme bureau définitif.

M. le Président remercie l'assemblée de cette marque de confiance et désigne de suite comme Présidents d'honneur les personnes dont les noms suivent :

#### Liste des Présidents d'honneur.

Allemagne. M. le prof. Esmarch.

Autriche. M. le doct. Schnitzler, de Vienne.

Belgique. MM. prof. de Roubaix et doct. Warlomont.

Égypte. M. le doct. Colucci Pacha.

États-Unis. MM. les doct. D. Seguin et Marion-Sims.

France. MM. les prof. Gosselin et Hardy.

lles-Britanniques. M. le doct. Critchett et M. le doct. Wilkinson, président de l'Association britannique.

Italie. MM. les prof. Palasciano et Baccelli.

Luxembourg. M. le doct. Aschmann.

Mexique. Don Francisco de P. Chacon.

Pays-Bas. MM. les doct. Van Cappele, et B. Carsten.

Suède. M. le prof. BERGMAN.

Suisse, M. le doct. Sonderegger.

Messieurs les membres du Congrès n'étant pas tous arrivés, le Comité se réserve de faire de nouvelles nominations de Présidents d'honneur dans les séances subséquentes.

L'ordre du jour étant achevé, le Président déclare la séance levée.

Dans la seconde Assemblée générale (10 septembre), le Congrès a jouté à ses présidents d'honneur:

Comme représentant de

Argentine, M. le prof.

Novaro de Buenos-Ayres, qui remplace officiellement M. le D' Rawson, délégué de cet État.

#### Puis:

M. le prof. Bouillaud, de Paris.

M. le prof. Verneuil, de Paris.

M. leprof. Lebert.

M. le prof. Ollier, de Lyon.

M. le D' Letiévant, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

Dans l'Assemblée générale du 14 septembre le Congrès a ajouté aux : présidents d'honneur :

M. le prof. MAREY, de Paris.

Le Secrétaire,

J.-L. PREVOST.

## SEANCE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE

Présidence de MM. H.-CL. LOMBARD et PALASCIANO.

- M. H.-Cl. Lombard occupe le fauteuil de la présidence en l'absence de M. Vogt, empêché par une indisposition.
- M. Prevost, sécrétaire général, donne lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre, qui est adopté.

Le Président ajoute aux présidents d'honneur déjà nommés dans la séance du 9 septembre : MM. Novaro, délégué de la République Argentine (en remplacement de M. Rawson), Bouillaud, Verneuil, Ollier, Letiévant, Lebert.

Le Président annonce que M. Bazzoni est délégué de la Guardia medica notturna di Milano.

Sur la proposition de M. H.-Cl. Lombard, le Congrès vote l'envel d'une dépêche télégraphique à M. Bouillaud qui n'a pu se rendre Congrès, pour lui annoncer sa nomination de président d'honne

Le Président donne la parole à M. Broadbent pour la lectur rapport.

# LOCALISATIONS CÉRÉBRALES

#### apport de M. BROADBENT, médecin et professeur à l'hôpital St.-Mary à Londres.

La question de la localisation des propriétés fonctionnelles dans les difféntes parties du cerveau et celle des maladies cérébrales, étudiées d'après méthodes inaugurées par les expériences de Hitzig et de Ferrier, ont pris développement si rapide que les conclusions auxquelles on peut s'arter à présent ne peuvent être que provisoires et présentées à titre de nple tentative. Les observateurs capables et enthousiastes qui ont conbué à ces recherches sont trop nombreux, les expériences, les théories, s critiques et les faits importants, se sont multipliés trop vite pour qu'il it possible de discuter d'une manière complète ou même de résumer tout equi a été écrit sur ce sujet. Aussi ne sera-t-il guère question dans ce rapori que de critique ou plutôt d'interprétation.

#### Zone motrice de l'écorce cérébrule.

1. Les expériences de Hitzig et Fritsch et celles de Ferrier, basées soit sur excitation électrique, soit sur l'ablation ou la destruction, ont établi qu'il siste une certaine zone de l'écorce grise des hémisphères qui est en raport intime avec les noyaux des nerfs moteurs du bulbe et de la moelle

oinière.

Ces expériences sont trop connues pour qu'il soit nécessaire de les exoser ici. Elles ont été répétées et variées par beaucoup d'observateurs et nt été soumises à un contrôle rigoureux. On a pu s'assurer que les mouements qui sont produits par l'excitation électrique ne sont pas dus à la ffusion des courants; les résultats obtenus ont été trop constants et trop guliers pour que leur signification soit douteuse ou qu'elle puisse être fectée par les effets obtenus par l'ablation soit de l'hémisphère entier soit un ou deux de ses lobes.

La zone dans laquelle une stimulation électrique provoque des mouveents dans les membres (et qu'on peut appeler zone motrice), est située ez l'homme et chez le singe autour du sillon de Rolando, et surtout ns les deux circonvolutions ascendantes qui limitent ce sillon, et elle t répartie en régions plus ou moins circonscrites et définies qui sont écialement affectées à la jambe, au bras, à la face, etc. Le centre, dit oteur de la jambe, est situé à la partie postéro-supérieure de la zone, lui du bras est en avant et un peu au-dessous, enfin celui des lèvres et de langue est dans la partie inférieure du pli frontal ascendant et dans la ırtie postérieure de la 3<sup>me</sup> circonvolution frontale.

On ne peut pourtant admettre l'excitabilité de la substance grise des ciravolutions, ou conclure que les cellules de l'écorce sont mises en activité r la stimulation électrique, puisque les mouvements sont produits aussi r l'excitation des fibres blanches lorsque l'écorce a été enlevée ou cautésée. Cette expérience fait disparaître en même temps une objection qui a é soulevée en démontrant que ce n'est pas par les vaisseaux ou par les art de la pie-mère que l'excitation arrive aux grands centres moteurs b la base du cerveau, puisque la pie-mère est enlevée avec la substance In peut, en effet, conclure que c'est par une voie physiologique, c'ester des fibres ani \* circonvolutions, que le stimulus est r contror h

On a donné plusieurs interprétations aux résultats de ces expériences: on a attribué ces monvements à une action réflexe; mais les actions réflexes ne sont que l'expression d'un rapport nerveux, et elles demandent un appareil de fibres et de cellules. C'est précisément l'existence d'un tel appareil entre une certaine partie de l'écorce cérébrale et les centres moteurs du bulbe et de la moelle que révélent ces mouvements. De même, si l'on supposait que les régions dont il est question fussent des centres pour la sensibilité tactile, pour le sens musculaire, ou pour la coordination (ce que je n'admets pas), il faudrait un mécanisme dont un des éléments serait constitué par des fibres partant de l'écorce grise pour aller aux centres moteurs situés plus bas.

2. La pathologie de cette zone s'accorde d'une manière remarquable avec les résultats de l'expérimentation physiologique, et démontrerait à elle seule qu'il y a des parties de l'écorce qui sont en rapport avec la motilité

tandis que d'autres ne le sont pas.

Les lésions partielles et irritantes d'un centre cortico-moteur peuvent produire l'épilepsie partielle avec ou le plus souvent sans perte de connaissance. Ces attaques peuvent être suivies ou non d'hémiplégie ou de monoplégie fugitive ou permanente, accompagnée quelquefois d'anesthésie fugitive.

Les lésions plus étendues, avec destruction plus ou moins complète de la substance grise corticale, peuvent causer une monoplégie (c'est-à-dire une paralysie d'un seul membre) ou une hémiplégie. Il peut y avoir dans ces cas, si la paralysie s'établit subitement, élévation de température dans les

membres paralysés.

Les exemples cités par l'illustre prof. Brown-Séquard, de paralysie ou d'anesthésie du même côté que la lésion, de monoplégie, d'hémiplégie ou d'aphasie avec lésions de situation diverse, sont sans doute importants et demandent une explication, mais provenant de sources diverses ils n'ont pas la même valeur, et en présence de la grande prépondérance d'observations contraires, on peut les considérer comme exceptionnels. De plus, si nombreux et si bien constatés qu'ils soient, ils ne neutralisent pas les résultats positifs, constants et cohérents des expériences et des données corroborantes de l'observation clinique, qui se sont accumulés si rapidement. On ne refuse pas à l'irritation à distance ses effets, mais on ne peut les refuser non plus à la destruction, et ici l'expérience physiologique et la pathologie nous montrent les résultats de l'irritation et de la destruction dans une même région.

3. Tout en admettant la localisation d'une zone motrice et de centres moteurs à la surface de l'hémisphère, il faut ajouter que la communication entre les cellules de cette région et les cellules des cornes grises antérieures, noyaux des nerfs moteurs, ne peut se faire directement par des fibres continues. On sait qu'il existe, dans les corps opto-striés et les parties du système nerveux situées au-dessous de ces ganglions, un appareil par lequel tous les mouvements du corps peuvent s'exécuter après l'enlèvement des hémisphères. Les centres cortico-moteurs doivent se servir de cet appareil et

agir ainsi d'une manière indirecte sur le système musculaire.

Les considérations qui amènent à cette conclusion sont les suivantes. Le caractère des mouvements qui résultent de l'excitation faradique d'un de ces centres moteurs est remarquablement coordonné et adapté. Si l'excitation est prolongée ou augmentée, l'on voit non-seulement une contraction plus énergique se produire, mais encore d'autres muscles du membre entrer en mouvement comme pour compléter une action commencée. Mais comme ces phénomènes pourraient s'expliquer par une diffusion des

L'un argument plus important se tire de l'ablation d'un centre moparalysie qui en résulte ne consiste pas précisément dans l'abolition rvements excités par la stimulation du centre détruit. De plus cette e est fugace (au moins chez le chien) elle guérit dans quelques jours, ant sa durée elle paraît varier d'intensité.

sthologie fournit d'autres arguments.

nner lieu à une hémiplégie; ordinairement, il est vrai, avec prédoè de la paralysie dans le membre dont le centre cortical est le plus Le siège aussi d'une altération qui est la cause d'une monoplégie, la face soit d'un des membres, peut varier dans certaines limites, pour le bras, et les monoplégies n'ont pas de caractères différentiels s différentes situations, c'est-à-dire la paralysie ne porte pas connt sur les fléchisseurs ou sur les extenseurs suivant le siège de la

les convulsions ont une tendance remarquable à commencer par et surtout par le pouce et les deux premiers doigts, sans qu'il y ait e invariabilité dans le siège de la lésion qui en est la cause. S'il y si fibres qui allaient directement des cellules de l'écorce des héres aux cellules des racines des nerf moteurs, toutes les fois que les débuteraient d'une certaine façon, il faudrait que la situation de la it la même, ce qui n'est pas.

oit donc conclure que la communication entre la surface des hémiset les novaux des nerfs moteurs n'est pas directe; l'on sait, d'autre ne le temps que met une excitation de l'écorce pour arriver aux oteurs est plus long qu'il ne devrait l'être si les deux points étaient

emble par des fibres continues.

t-ce donc que l'on a localisé dans les centres cortico-moteurs? Si des hémisphères est le siège et l'instrument des opérations intellecil devrait y avoir une voie nerveuse par laquelle les dictées de l'inre seraient transmises aux muscles, et il devrait y avoir un point ou
nts de départ dont partiraient les impulsions volontaires. C'est ce
trouvé dans les centres moteurs : ils sont les points de départ, et
les de la zone motrice (qui ressemblent à celles des cornes grises
tres de la moelle) sont l'appareil par lequel les dictées de l'intelliont formulées pour être transmises aux muscles.

eilleur exemple du fonctionnement d'un centre cortico-moteur est centre de la parole, qui a été la première et qui est toujours la plus nte et la plus intéressante des localisations cérébrales. La perte de e n'est pas toujours identique à elle-même, il y a amnésie, aphasie, tres formes encore dont l'analyse n'a pu être faite d'une manière e. Les différences qui sont maintenant établies entre les diverses ns qui ont pour conséquence la perte de la parole nous aideront à e les difficultés que présente l'étude des centres cortico-moteurs.

dans l'aphasie, sans paralysie de la langue ou des lèvres, une illuset une explication de la difficulté. Au moment de l'attaque il y a par et hémiplégie droite ou monoplégie faciale avec perte de la parole; vsie guérit, les mouvements des lèvres, de la langue, etc.. se font ne; on pourrait croire que la parole va reparaître, mais non, l'aphaiste. Ce qui est perdu par la destruction du centre moteur de la ne circonvolution frontale gauche est le réseau de cellules par lecerveau complète et transmet aux organes de la parole le travail nel dont le résultat est l'expression verbale. Il faut se rappeler encore que l'aphasie ne résulte ordinairement que d'une lésion du côté gauche du cerveau, et que la destruction de la troisième circonvolution droite pourrait n'avoir aucun effet apparent. Il devrait y avoir d'autres faits analogues et il y en a un dans l'agraphie, mais ce ne peut être le seul. Un ouvrier, par exemple, a une légère monoplégie faciale droite accompagnée d'aphasie et d'agraphie incomplète; il a perdu complétement son habileté dans son travail, sans paralysie appréciable du membre supérieur, mais ce qui est important à noter c'est qu'il peut y avoir des cas de lésions dans la zone motrice sans paralysie.

### Zone perceptive de l'écorce cérébrale.

4. D'après les expériences de Ferrier et de Hitzig, il existe dans la couche

corticale du cerveau une zone de perception.

La démonstration expérimentale n'est pas aussi complète sur cette question que sur celle des centres cortico-moteurs, et l'on n'a pas encore sur ce point le contrôle d'autres observateurs. Les expériences sur la perception visuelle paraissent pourtant très-concluantes. Le centre perceptif de la vue se trouve dans le pli courbe. Si l'on détruit cette circonvolution dans l'un des hémisphères, la vue de l'œil du côté opposé est perdue pendant quelque temps (un ou deux jours). La destruction de ce pli des deux côtés donne lieu à la cécité complète et permanente.

Ferrier localise le centre auditif dans le pli marginal inférieur de la scissure de Sylvius près de la pointe du lobe sphénoïdal. Les centres du goût et de l'odorat se trouveraient dans le lobule unciforme ou dans son voisinage; le centre de la perception tactile serait le long du pli unciforme sur le bord interne du lobe sphénoïdal. Ces déterminations sont très-difficiles et ne sont probablement pas définitives. S'il est vrai que le pli unciforme est le siège du tact, il est probable que cette fonction est partagée par le pli calcarin qui en est la continuation et qui a absolument les mêmes rapports avec les

parties centrales du cerveau.

La pathologie n'a pas encore fourni d'indications précises sur cette question. On a été disposé à croire que l'extrémité occipitale de l'hémisphère est affectée à la sensibilité ou à la perception commune et spéciale, mais le lobe occipital entier a été détruit sans perte d'aucune espèce de sensibilité.

Les faits les plus importants relatifs à la localisation de la sensibilité sont les observations d'hémianesthésie de cause cérébrale de Charcot et de Turck, auxquelles sont venues s'ajouter les expériences de Veyssière et d'autres élèves du prof. Charcot. Le siége de la lésion dans ces cas a toujours été dans la partie postérieure de la capsule interne entre la couche optique et la partie postérieure du noyau lenticulaire; le plus souvent la couche optique a été atteinte. On a attribué la perte de sensibilité dans la moitié opposée du corps et le trouble dans les sens spéciaux, l'odorat, la vue, etc., qui l'accompagnent, à la rupture d'un faisceau de fibres qui a été tracé du tegmentum cruris cerebri jusque dans le lobe occipital de l'hémisphère. Mais ce lobe n'est certainement pas le centre de la perception et une lésion dans le point en question, détruirait non-seulement les fibres du tegmentum au lobe occipital, mais aussi les fibres de distribution de la couche optique à toutes les parties de l'hémisphère indiquées par les expériences de Hitzig et de Ferrier comme centres de perception, c'est-à-dire au pli courbe et aux circonvolutions marginales du lobe sphénoïdal.

5° Les circonvolutions, qui n'appartiennent pas aux zone perceptives des lobes frontal et occipito-sphénoidal. ce

face interne de l'hémisphère, du lobule susorbit

l'excitation électrique et les lésions de ces parties de l'écorce grise n'ont pas de suites constantes mais sont pour la plupart sans effet bien constaté.

D'après Ferrier l'ablation des deux lobes frontaux chez le singe paraît diminner la spontanéité et l'activité de l'intelligence et la destruction du lobe occipital des deux côtés semble abolir l'appétit; mais ces résultats ne donnent pas une idée satisfaisante des fonctions de ces parties du cerveau et il fant attendre de l'observation clinique des données plus précises.

6º Il ne paraît pas y avoir un centre vaso-moteur cérébral spécial; l'appareil vaso-moteur ou le système des nerfs vaso-moteurs est en rapport avec le système moteur général et comme lui, il a des centres dans la moelle, dans les grands ganglions de la base du cerveau et dans les circonvolutions,

res centres sont subordonnés les uns aux autres.

De même il n'y a pas de centres ni nerfs trophiques spéciaux. L'influence imphique est commune à tout le système nerveux.

### Localisation des lésions dans l'hémisphère et dans la zone motrice.

I. Aphasie. La localisation la plus certaine et la plus constante a été constalée à propos de l'aphasie. La lésion siége presque toujours dans la troisième circonvolution frontale gauche; le plus souvent l'écorce est affectée, mais quelquefois elle est intacte et ce sont les fibres blanches qui sont coupées par un abcès, une tumeur, un foyer, etc. Il ne suffit pas que la capsule interne, ou ses fibres radiées soient intéressées, il faut aussi, pour que la perte de la parole soit permanente, que les fibres commissurales transversales soient sectionnées.

Il y a divers degrés et on peut même dire plusieurs variétés d'aphasie (ans y comprendre l'amnésie) et les particularités du cas, la forme de l'attique, les symptômes peuvent indiquer la nature et la situation exacte (surfice ou substance) de la lésion.

Le temps ne me permet pas de m'occuper des exceptions ou des diffi-

rullés qui ont été soulevées à ce sujet.

2. Les monoplégies, c'est-à-dire la paralysie d'un seul membre ou l'hémipléle faciale seules sont ordinairement de cause hémisphérique et peuvent provenir d'une lésion de l'écorce grise du centre moteur correspondant, ou quelquefois de la destruction des fibres qui en descendent dans le centre ovale. La localisation de l'altération est moins exacte pour le bras que pour la jambe ou pour la face.

Il peut y avoir une hémiplégie dont la cause est une altération dans une grande partie de la zone motrice ou dans le centre ovale sans implication du corps opto-strié ou de la capsule interne. On peut penser qu'il en est sinsi quand il y a prédominance de paralysie dans l'un ou l'autre membre ou dans la face, mais il y a des cas qui ressemblent complétement à l'hémiplégie vulgaire. Quelquefois on peut les distinguer par la forme de l'attaque, ou

pr des symptômes accessoires.

3. Après l'aphasie, la localisation la plus certaine se fait dans les cas dits l'épilepsie partielle, et surtout dans ceux où la convulsion est limitée a un membre sans perte de connaissance. L'épilepsie partielle a été décrite par plusieurs médecins et quelques-uns avaient reconnu qu'elle tenait ordinaiment à une altération organique du cerveau, mais c'est le Dr Hughlings lackson qui le premier a compris la signification de ces convulsions et ce sont ses études qui ont inspiré les recherches de Ferrier.

L'épilepsie partielle offre plusieurs degrés et plusieurs variétés.

d) La convulsion n'affecte qu'un membre, ou une moitié de la face ou de la langue, et il n'y a pas perte de connaissance. (L'aphasie fugitive, avec ou sus convulsion dans la langue, est une variété de cette forme.)

Le plus souvent c'est le membre supérieur qui est atteint, et alors c'est surtout par le pouce et par les deux premiers doigts que débutent les mouvements convulsifs. Dans le membre inférieur il n'y a pas la même régularité dans le début de la convulsion. Dans la face, c'est ordinairement les lèvres et la langue qui sont atteintes.

b) Avec des accès plus ou moins fréquents de simple convulsion locale, il y a de temps en temps dans d'autres cas des attaques dans lesquelles la convulsion, après avoir commencé de la même manière, semble se propager du membre au reste du corps (gagne la tête, comme le disent les malades), il y a perte de connaissance, hémiconvulsions ou convulsions générales, ou bien hémiconvulsions doubles, c'est-à-dire convulsions se répétant dans l'autre moitié du corps. Après les attaques, il y a souvent parésie fugitive du membre, quelquefois aussi anesthésie (mono-anesthésie), plus rarement élévation de la température.

Dans ces deux formes on trouve toujours une lésion de l'écorce grise dans la zone motrice ou très-près de cette région, et très-souvent précisément dans le centre moteur du membre dans lequel les convulsions avaient l'habitude de commencer. La localisation est plus sûre et plus exacte pour

les centres de la jambe et de la face que pour le centre du bras.

c) Dans d'autres cas, il peut y avoir une monoplégie ou une hémiplégie permanente avec attaques de convulsions dans le membre ou les membres paralysés, le plus souvent accompagnée de perte de connaissance. Ici la lésion peut sièger dans l'écorce de la zone motrice ou dans la substance blanche sous-jacente qui appartient à cette zone.

#### Lésions de la zone perceptive et des autres circonvolutions.

On ne peut encore localiser une altération à la surface des hémisphères d'après les indications fournies par la perte de sensibilité cutanée ou des autres formes de sensibilité. Les observations d'hémianesthésie de cause cérébrale dépendant d'une lésion de la partie postérieure de la capsule interne et dans la couche optique, déjà mentionnées, sont les seules définitives.

On n'est pas, non plus, parvenu encore à localiser les causes des différentes formes de troubles intellectuels, et pourtant ces troubles devraient être plus caractéristiques des lésions de l'hémisphère que la paralysie ou la convulsion. Une observation minutieuse permettra un jour de distinguer entre les effets des altérations dans les différentes régions des circonvolutions et de savoir s'il y a une différence, suivant que c'est l'un ou l'autre hémisphère qui est atteint. Il faudra, dans ce but, faire avant tout une analyse plus approfondie qu'il n'en existe à présent des déviations de l'intelligence. L'amnésie, par exemple, résulte de modifications des facultés intellectuelles très-diverses les unes des autres, et l'on sait qu'elle peut être la conséquence d'une altération dans l'aire de l'artère sylvienne ou de la cérébrale postérieure, mais on n'a pas trouvé de liaison entre une déviation spéciale de la mémoire et une région artérielle particulière.

J'ai observé une perte simple et nette d'une faculté intellectuelle que je me permettrai de signaler. Un homme très-intelligent avait complétement perdu le pouvoir de nommer une lettre ou un objet présenté à ses yeux. Il parlait facilement et écrivait, mais il lui était impossible de trouver le nom d'aucune des choses qu'on lui montrait, un doigt, un habit, un meuble, par exemple, ou de lire un seul mot, ou une seule lettre, même de ce qu'il avait lui-même écrit. On lui montrait un cercle et un carré en lui demandant ce qu'ils étaient, il ne pouvait pas le dire; mais si on indi-

quit le cercle en disant : « C'est un carré, » il répondait immédiatement : Non, mais en voilà un, · montrant la vraie figure. Cet état a duré plusieurs mois jusqu'à la mort du malade causée par une hémorrhagie cérébrale. On trouva à l'autopsie, outre une hémorrhagie récente, un foyer ancien dans la substance blanche de l'hémisphère gauche au niveau du point qui sépare le ventricule de l'extrémité postérieure de la scissure de Silvius; point qui correspond à la jonction de la corne descendante.

#### Corps opto-striés.

Un examen ou une critique des diverses interprétations qui ont été données au sujet des expériences et des observations pathologiques faites sur ces ganglions ne nous est pas possible, et nos conclusions seront certainement contestées

Le corps strié paraît certainement exercer une fonction motrice : une grande partie des fibres motrices du pied du pédoncule cérébral se termine dans ce ganglion L'excitation faradique du corps strié provoque la contraction générale de tous les muscles du côté opposé; sa destruction expérimentale ou pathologique détermine l'hémiplégie avec les modifications. bien entendu, entraînées par le mécanisme spécial de la moelle de l'animal, comme par exemple le mouvement de manège chez le chien, qui est représenté chez l'homme par la déviation conjuguée de la tête et des yeux (Prevost).

D'après Charcot, l'hémiplégie résulte non de la lésion du corps strié mais de la rupture des fibres de la capsule interne. S'il était démontré que le novau lenticulaire put être détroit sans paralysie, comme le fait aurait été observé dans un cas cité par Lépine; ou si la sclérose descendante consécutive à une lésion de la zone motrice de l'écorce se prolongeait sans interription dans la couronne radiée et dans la capsule interne jusque dans le rédoncule sans implication du corps strié, notre conclusion ne serait plus soutenable. Le noyau caudé n'a pas la même importance que le noyau lenlimbire. Il a été détruit sans paralysie, il n'a pas le même rapport avec le pédoncule, et il devient relativement petit dans le développement proressif du cerveau, soit chez le fœtus soit dans l'échelle zoologique.

Le corps strié, comme ganglion moteur, serait l'intermédiaire entre l'hémisphère et la moelle. Ses cellules groupées et combinées par l'éducation sensitivo-motrice seraient l'appareil dont les centres cortico-moteurs se serviraient pour transmettre leurs ordres aux noyaux des nerfs moteurs. La destruction complète des corps opto-striés laisse intact le mécanisme spinal, et le fonctionnement indépendant de ce dernier chez les animaux inférieurs

n'est pas un argument contre notre interprétation.

La couche optique serait un ganglion intermédiaire servant à la transmission des impressions sensitives entre les novaux des nerfs sensibles et les centres perceptifs de l'écorce cérébrale. Malgré de nombreuses objections qu'elle peut soulever, cette interprétation a en sa faveur beaucoup de faits expérimentaux et anatomo-pathologiques. Si la localisation des centres perceptifs est vraie, il est anatomiquement impossible qu'il y ait entre les faisceaux sensitifs ascendants du pédoncule et ces centres une autre voie de communication que par la couche optique. Les faits d'hémianesthésie sont parfaitement d'accord avec cette hypothèse.

La couche optique et le corps strié auraient entre eux des rapports analogues à ceux qu'affecte le novau d'un nerf sensible avec le novau du nerf moteur correspondant, et les deux ganglions seraient simultanément un in-

strument de l'hémisphère et un appareil automatique.

Les effets des différentes lésions de ces centres sont trop connus pour

qu'il soit nécessaire de s'en occuper ici.

J'ai tâché de présenter les conclusions au point de vue de la structure et du mécanisme. Puisque le système nerveux entier est un vaste appareil de cellules et de fibres, son action fonctionnelle devrait pouvoir être décrite en termes de cellules et de fibres. On éviterait ainsi les ambiguïtés qui nuisent tant au progrès. D'après cette manière de voir le cerveau est le terminus auquel toutes les impressions sensorielles doivent arriver et le point de départ de toutes les impulsions volontaires motrices; il doit donc y avoir dans l'hémisphère des fibres ascendantes et descendantes. La localisation d'une zone motrice et de régions perceptives a montré que les circonvolutions ne partagent pas indifféremment toutes les fonctions du cerveau, mais qu'il y en a quelques-unes qui sont en rapport avec la sensation et qui doivent en conséquence recevoir les fibres ascendantes et d'autres qui émettent des fibres descendantes qui sont en communication avec l'appareil moteur dans la moelle. L'anatomie avait fait deviner cette conclusion, et il sera peut-être permis de suivre un peu plus loin des spéculations fondées sur cette base.

En passant de la moelle aux hémisphères cérébraux, les deux divisions sensitive et motrice de l'axe cérébro-spinal se distinguent anatomiquement l'une de l'autre pour la première fois dans le pédoncule du cerveau sous le nom de tegmentum (calotte) et de crusta (pédicule), pour se confondre encore en plongeant entre les masses grises du corps opto-strié. Les fibres se répandent alors en éventail; elles s'accroissent énormément en nombre par l'addition de nouvelles fibres qui, émanant des cellules de la couche optique et du corps strié, montent avec elles aux circonvolutions. Avant de quitter la région centrale pour entrer dans l'hémisphère, les deux éventails sensitif et moteur se perdent l'un dans l'autre, formant ainsi la capsule interne. A leur issue, sous le nom de couronne rayonnante, les fibres du corps calleux viennent se joindre à la masse et se mêler avec les fibres mixtes.

Quant aux fibres rayonnantes, elles proviennent de sources variées aboutissant toujours aux mêmes circonvolutions. Elles viennent de la couche optique, du corps strié, des deux divisions du pédoncule et du corps calleux. Elles sont trop intimement mélées pour qu'on puisse le démontrer d'une manière absolue, mais cela est très-probable et dans certaines parties de l'hémisphère on voit les fibres dérivées de chacune de ces sources arriver par différentes routes (quelquefois après de longs circuits) à la même circonvolution. Mais ces fibres rayonnantes et celles du corps calleux ne sont pas distribuées indifféremment à toutes les circonvolutions. Elles vont surtout aux plis qui sont sur les bords de l'hémisphère : au bord longitudinal supérieur (où les fibres du corps calleux prédominent), aux extrémités frontale et occipitale, aux bords supérieur et inférieur de la scissure de Sylvius, au pli courbe qui les réunit, ainsi qu'aux plis qui en sont la continuation en avant (3<sup>me</sup> frontale) et en arrière, aux circonvolutions frontale et pariétale ascendantes, et enfin au bord du lobe sphénoïdal et aux hippocampes.

Cè serait donc dans ces circonvolutions que se trouveraient les points où, d'une part, arrivent les impressions sensibles à l'écorce grise des hémisphères pour y être traduites en perception, et de l'autre ceux d'où partent les impulsions volontaires descendantes qui mettent en jeu l'appareil moteur de la moclle.

Les expériences physiologiques et la pathologie de l'homme ont localisé dans quelques-uns de ces plis les centres, dits moteurs, et les centres perceptifs, et les conclusions de l'observation sont ainsi d'accord avec les ndications anatomiques, mais la distribution des fibres radiées d'origine variée à chacune des circonvolutions nommées, n'aurait pas permis de distinguer entre les régions sensitives et motrices de la surface de l'hémisphère ou de conclure que ces régions seraient séparées l'une de l'autre.

Les circonvolutions qui ne sont pas mises en rapport avec les pédoncules pa les ganglions centraux par des fibres rayonnantes, qui sont par conséquent à l'abri de toute excitation sensorielle directe et qui ne peuvent être employées directement pour la transmission d'impulsions volontaires aux noyaux des nerfs moteurs, sont les plis de la surface interne de l'hémisphère, ceux de la surface inférieure des lobes sphénoïdal et orbitaire, ceux de l'insula, et ceux de la convexité en arrière du pli frontal (postérieur) ascendant.

Ce sont aussi les mêmes circonvolutions qui apparaissent les dernières dans le développement du cerveau du fœtus humain et qui sont peu à peu intercalées, pour ainsi dire, dans le cerveau des singes et des anthro-

poides pour le rapprocher du type humain.

Il est logique de conclure que les plis qui sont les plus caractéristiques dans le cerveau de l'homme sont, selon toute probabilité, le siège des opérations intellectuelles qui distinguent la race humaine, et il peut être permis de voir dans l'absence de communication directe entre ces plis et la sensibilité ou la motilité un rapport établi entre l'instrument et la fonction. Pour la perception d'une sensation qui reconnaît une cause extérieure, il fant qu'il existe un rapport entre le centre et les sens, et pour mettre en action l'appareil moteur il faut une voie directe de communication; mais pour combiner les différentes perceptions de la vue, du toucher, etc., qui forment ensemble l'idée d'un objet, on est tenté d'imaginer une convergence de fibres venant de tous les centres perceptifs et en relation avec une partie intermédiaire de l'écorce dans laquelle l'élaboration intellectuelle de l'idée serait faite.

Les résultats suivants peuvent être déduits de l'étude du système nerveux considéré comme je l'ai fait dans ce mémoire.

- a) Il ne faut pas chercher un centre spécial ou des centres spéciaux de coordination. Il y a plusieurs formes et différents degrés de coordination : tout centre combine et coordonne. La coordination est un mécanisme et tout un principe, son instrument consiste quelquefois dans un faisceau de fibres, quelquefois dans un groupe ou un réseau de celiules.
- b) La paralysie est une rupture, soit de fibres, soit de cellules servant au mécanisme de l'appareil nerveux moteur.
  - c) L'anesthésie, une rupture dans le mécanisme sensitif.
- d) Le tremblement, l'effet d'une gêne dans la conductibilité des fibres blanches.
  - e) La convulsion, le résultat d'une irritation de la substance grise.
- f) La contracture précoce ou fugitive, un effet de pression sur un gaugion.

M. Schiff. La question des localisations cérébrales est une des plus la company de la physiologie; malheureuqui l'on s'est adressé pour avoir des a pas fournis. Les physiologis-

tes qui se sont le plus occupés de l'étude du cerveau (Brown-Séquari, Goltz, Hermann, etc.) sont opposés aux localisations cérébrales, tandis que ce sont des médecins qui en ont été les partisans enthousiastes. -M. Broadbent s'est appuyé dans son travail sur des expériences physiologiques; mais les expériences de Hitzig et Fritsche et celles de Ferrier ne disent pas en réalité ce qu'on a voulu leur faire exprimer; ces auteurs ont cru que les faits basés sur l'irritation de l'écorce du cervent étaient suffisants pour faire admettre des centres moteurs; je ne crois pas qu'il en soit ainsi et une analyse exacte des faits démontre que les mouvements obtenus par suite de l'irritation sont des mouvements réflexes. Il est une vérité incontestable, c'est que jusqu'ici les centres véritables ne sont pas encore démontrés excitables par les agents chimiques ou électriques, mais seulement par les actions réflexes; il ca est ainsi de la substance grise de la moelle qui est inexcitable; il en est probablement de même des véritables centres du cerveau. Je ne dis pourtant pas qu'il ne puisse y avoir de centres véritables qui soient excitables, mais jusqu'à présent on n'en a pas trouvé.

Nous ne pouvons du reste démontrer la motricité ou la sensibilité d'une partie par l'excitation; le seul moyen est l'extirpation de la partie. C'est seulement quand il en est venu à la section des racines des nerfs rachidiens que Magendie a pu démontrer péremptoirement que les unes sont motrices, les autres sensibles, mais l'irritation avait toujours donné des résultats équivoques.

L'extirpation, il est vrai, n'a pas été négligée par les auteurs qui ont cherché à établir l'existence des centres; mais qu'a-t-on obtenu? Hitzig qui a fait ces expériences a vu chez les animaux opérés non pas des paralysies, mais seulement une certaine irrégularité dans les mouvements.

Ces expériences je les ai répétées, et j'ai vu que lorsqu'on extirpe les parties données comme centres moteurs du cerveau, on observe chez les animaux non des paralysies, mais de l'ataxie dans les mouvements; les descriptions des expérimentateurs nous donnent l'image exacte de cette ataxie, c'est-à-dire de l'abolition de la sensation tactile. J'ai fait sur des chiens l'extirpation des centres moteurs de la face; or, les mouvements sont conservés, mais la sensation tactile est abolie; le pain qu'on leur fait manger reste, du côté où cette sensation est abolie, entre les dents et la lèvre supérieure l. Les centres dits moteurs sont donc en réalité des centres de sensibilité tactile, comme cela a été prouvé par les expérieures de sensibilité tactile, comme cela a été prouvé par les expérieures de sensibilité tactile, comme cela a été prouvé par les expérieures.

Lorsque les extirpations ont été bien faites, les phénomènes qualités sont durables et ne disparaissent pas, comme on l'a souvent dit. annuelle ou quelques semaines. M. Schiff a vu persister l'anesthésie qui en résultent, encore quinze mois après l'opération, c'est-l'qu'il a laissé vivre les animaux.

riences qui ont été décrites depuis longtemps dans l'appendice de la seconde édition de mes leçons sur l'encéphale!.

Voici un rat auquel on a extirpé, il y a deux mois, tous les centres dits moteurs du côté gauche<sup>2</sup>; il est pourtant parfaitement maître de ses mouvements comme il l'était déjà un quart d'heure après l'opération, mais on peut voir aussi que la sensibilité tactile de l'oreille droite et de tout le côté droit est abolie. L'ataxie des mouvements résultant de cette abolition de la sensibilité tactile ne s'observe du reste bien que dans certaines conditions qui nécessitent l'intégrité de la sensibilité. Un chien opéré peut courir parfaitement bien; l'ataxie ne se révèle à l'observateur que quand il marche lentement. Notre rat peut sauter, courir, grimper comme un rat normal.

Une autre observation vient corroborer mon opinion: c'est que chez les enfants nouveau-nés ainsi que chez les jeunes mammifères, la sensibilité tactile n'a presque point d'influence sur les mouvements; il faut non pas un attouchement, mais une vive pression pour lui faire tourner les yeux vers le point excité; or Soltmann avait remarqué que les centres dits moteurs n'existent pas encore chez les jeunes animaux et n'apparaissent qu'au bout d'un certain temps. Ces observations ont été confirmées et étendues dans le laboratoire de physiologie de Genève. Faut-il pour tout cela rejeter l'existence des centres moteurs chez l'homme? Je ne le crois pas. Honneur à Charcot, qui par ses recherches a démontré leur existence! Il se peut fort bien que chez l'homme, grâce au perfectionnement de son organisation, ces centres s'étendent jusqu'à la surface du cerveau.

Mais c'est seulement à l'observation clinique et non aux expériences physiologiques qu'il faut s'adresser pour en démontrer l'existence.

Quant au rôle que M. Broadbent et les partisans des doctrines de Todd attribuent au corps strié et à la couche optique, je ne peux pas l'admettre; il a été prouvé par l'observation clinique, qui a reçu un puissant appui dans une publication récente de M. Lafforgue, que la couche optique, c'est-à-dire sa partie grise, ne peut être regardée ni comme un centre, ni comme une station pour la sensibilité, et plusieurs faits cliniques nous démontrent quelque chose d'analogue pour le corps strié.

M. Broadbent répond que pour lui, et c'est ce qu'il a cherché à étabir, les expériences démontrent une relation physiologique entre la

Une réponse aux objections qui ont été faites à ma manière de voir est dans ce en voie de public real pour les maladies nerveuses et la

substance corticale et les centres moteurs. Son opinion n'est donc pas aussi différente de celle de M. Schiff, que celui-ci paraît le croire.

M. Palasciano prend le fauteuil de la présidence et donne la parole à M. H.-Cl. Lombard pour la lecture de son rapport.

# GÉOGRAPHIE MÉDICALE DE LA MALARIA

Rapport de M. le Dr H.-Cl. LOMBARD, de Genève.

M. le prof. Bouchardat disait il y a quelque temps: deux grandes quetions dominent l'hygiène: la misère et les marais. Nous ne sommes pas une Académie des sciences morales et politiques pour traiter ici la question de la misère, mais seulement celle de la malaria, et nous pourrions complèter la pensée du savant professeur d'hygiène, en disant que la malaria engendre la misère, non-seulement la misère physique, mais aussi la misère physiologique qui sont deux conséquences intimement liées l'une à l'autre. En effet, là où le sol développe la malaria, il est évident que les forces manquent pour le cultiver, et que là où la santé est affaiblie, la misère ne tarde pas à venir s'asseoir au foyer domestique, et l'une de ses conséquences les plus immédiates est de favoriser l'influence délétère de la malaria. En sorte que l'on peut dire que si la malaria engendre la misère, celle-ci à son tour engendre la malaria.

Cela dit, entrons en matière et donnons quelques détails sur les cartes qui sont exposées. Les unes représentent la distribution géographique de la malaria en Europe et dans quelques contrées européennes, comme la France et la Suisse. D'autres sont destinées à montrer la répartition mensuelle et trimestrielle de la mortalité dans différentes villes ou pays. L'on peut y voir comment la malaria agit pour transposer l'époque de la mortalité et pour la rendre plus forte à différents âges. La méthode que nous avons employée pour cela peut être facilement appréciée par le modèle dont j'ai fait usage et qui représente d'une manière graphique l'influence des mois et des saisons pour augmenter ou restreindre la mortalité.

1º Distribution géographique. La première question qui se présente est celle de la distribution géographique en Europe et dans l'Amérique du Nord. L'inspection des cartes peut servir à résoudre ce problème de géographie médicale. L'on peut voir l'immunité absolue de l'Islande, ainsi que celle presque complète de la Norwège, des Îles Britanniques, de la majeure partie de la Russie septentrionale, du Danemark, de l'Allemagne, de la France et de la Suisse et, d'autre part, la grande fréquence de la malaria en Suède, en Finlande, sur les bords de la mer Baltique, dans la Hollande, sur les côtes occidentales et méridionales de la France, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Grèce, en Hongrie et dans la Turquie d'Europe. En ce qui regarde l'Amérique du Nord, nous constatons que les régions polaires et celles situées autour de la baie d'Hudson sont complétement indemnes quant à la malaria qui ne commence à se montrer dans le nord des Etate-

La plupart de ces cartes et diagrammes seront publiés dans un atlas qui en même temps que le 3<sup>me</sup> volume de notre Traité de climatologie médi deux premiers volumes ont paru dernièrement à Paris, chez J.-B. Baillie.

Inis que sur les bords des grands lacs, sur le cours du Mississipi et dans ous les États du Sud, ainsi que partout où l'on défriche un sol vierge, andis que les anciens États du Nord-Est en sont actuellement à l'abri.

2º L'influence de la malaria est-elle permanente ou temporaire? Cette mestion vitale a été souvent posée et résolue dans des sens très-divers. Funcôté, le D<sup>r</sup> Vleminckx, ancien médecin en chef des armées belges, avait on dire avec conviction qu'il était au pouvoir de l'homme de faire disparaître completement la malaria du sol de l'Europe. D'où il resulte que, pour l'aueur belge, l'intoxication tellurienne devrait être classée avec les influences qu'on a désignées dernièrement comme maladies évitables (variole, diphtérie, lièvre typhoïde) et qu'il était possible de faire disparaître.

D'autre part, des faits nombreux établissent d'une manière irréfutable que la malaria persiste et persistera indéfiniment dans une grande partie

de l'Europe.

Examinons d'abord les faits réjouissants qui démontrent la disparition de la malaria dans des villes ou des pays où elle régnait autrefois sans partage. Londres est un exemple frappant, puisque dans les quinzième, seizième et dix-septième siècles, le nombre et la gravité des sièvres intermittentes étaient si considérables, qu'elles augmentaient la mortalité d'une manière effrayante et qu'elles l'avaient rendue estivale ou automnale au lieu d'hivernale et printanière qu'elle est actuellement. C'est à la densité de la population, au desséchement des terrains marécageux et aux nombreux égoûts qu'est due cette heureuse transformation. Les mêmes observations s'appliquent au cours de la rivière Cham et à l'île d'Anglesea qui sont devenus sains, d'insalubres qu'ils étaient autrefois.

Mais nous pouvons signaler un autre exemple de cette transformation dans la ville de Rochefort qui avait au siècle dernier une mortalité considérable, atteignant annuellement la proportion d'un sur seize habitants, et qui, grâces au desséchement d'un marais de 500 hectares transformé en terre arable, a vu sa mortalité descendre à un sur quarante-un habitants,

æqui la rapproche de la plupart des villes françaises.

C'est ainsi qu'en Toscane l'on a vu la mortalité des *maremmes* augmenter on diminuer suivant que les écluses, qui empêchent le mélange des eaux douces et des eaux salées, étaient détériorées on maintennes en bon état. Ce sont des faits de ce genre qui ont inspiré au Dr Vleminckx l'opinion que mus avons signalée sur la possibilité de détruire l'influence de la malaria. Malheureusement il n'est pas probable que nous et nos contemporains voient disparaître les conséquences désastreuses de la chaleur et de l'humidité dans les pays entrecoupés de marécages, comme la Finlande, la Suède, les rives de la Baltique, de la mer Noire, de l'Océan ou de la Méditerranée ou ceux non moins délétères qu'amène le défrichement des terres, en Algérie et aux États-Unis, ainsi que les effluves pestilentiels de l'agro romano ou campagne de Rome, autrefois si bien cultivée et si fortement habitée, à présent presqu'entièrement inculte et solitaire.

Ainsi donc, s'il est certaines localités qui sont à l'abri de la malaria après qu'elle y a régné pendant de longues années, il en est d'autres où elle s'est établie dans les temps historiques et d'autres enfin, en trop grand nombre.

où elle est et sera probablement toujours permanente.

3º Influence de la latitude sur la fréquence et le type. C'est une opinion assez généralement admise que la fréquence de la fiévre intermittente diminue dans les hautes latitudes et augmente à mesure que l'on s'approche le l'équateur. Il y a néanmoins des exceptions à cette règle, car il existe des bays situés non loin du cercle polaire où la malaria exerce de grands ra-

vages, tel est le cas de la Finlande et de quelques portions de la Suède, tandis qu'on l'observe rarement dans certaines régions de la zone tempérée, comme, par exemple, l'Allemagne centrale, la France et la Suisse. D'autre part il est bien certain que dans les régions chaudes de l'Europe orientale et méridionale la fréquence et la gravité de la malaria est la règle, tandis que son absence est l'exception. Il en est de même des régions tropicales

où la malaria règne sans partage et cause de grands ravages.

L'influence de la latitude sur le type des fièvres intermittentes n'est pas moins certaine. D'après Griesinger, les accès se rapprochent à mesure que l'on gagne les régions méridionales. Cette opinion a été combattue par Hirsch comme trop absolue, mais en définitive tous les faits qui ont passé sous nos yeux dans nos études géographiques concourent à prouver l'exactitude des conclusions de Griesinger, en démontrant que le type tierce est le plus répandu dans le nord de l'Europe et de l'Amérique, tandis que le double tierce et le quotidien sont plus fréquents dans le midi et, en outre, que les formes continues et pernicieuses deviennent de plus en plus nombreuses à mesure que l'on gagne les régions méridionales.

4º Influence de la malaria sur la mortalité et sur la durée de la vie. La malaria exerce une double influence sur la mortalité : la première consiste à déplacer l'époque de la plus forte et de la plus faible léthalité. La seconde se rapporte à l'action délétère de la malaria aux différents àges. Examinons ces deux importantes questions et disons d'abord que l'influence de la malaria sur l'époque des décès se manifeste d'une manière très-évidente par la comparaison des pays salubres avec ceux où sévit l'impaludisme. C'est ce que l'on peut voir dans nos cartes. En effet, tandis que dans la majeure partie de l'Europe la plus forte mortalité est hivernale ou printanière, là où règne la malaria c'est l'été ou l'automne qui sont les plus insalubres, tandis que le printemps est, au contraire, l'épogue de la plus faible mortalité. Aux Etats-Unis c'est l'inverse, puisque les Etats où domine la **malaria,** comme le Mississipi, la Floride, la Georgie et le Texas ont une mortalité printanière ou hivernale, tandis que pour les États du nord d'où la malaria a presque complétement disparu, c'est en automne et en été que les décès sont les plus nombreux. Ainsi donc, quoiqu'avec des faits en apparence contradictoires, la malaria transpose l'époque de la mortalité, aussi bien dans le nouveau que dans l'ancien monde.

L'influence de la malaria sur la mortalité aux différents âges est non moins évidente que celle de la transposition pour l'époque des décès. Nous avons élucidé cette question par de nombreuses recherches faites dans des pays salubres et insalubres; en voici les principaux résultats 1.

- Les nonveau-nés ne subissent que fort peu l'influence des modifications « atmosphériques, mais à partir du premier jusqu'au troisième mois la cha-leur augmente très-notablement la mortalité de telle manière qu'il existe
- « une forte disproportion entre les saisons extrêmes. La même observation
- « peut être faite pendant le reste de la première année et pendant les sui-· vantes. Chez les adultes et les vieillards c'est le froid qui fait le plus grand
- « nombre de victimes. »

En résumé : dans tout le cours de la vie, sauf chez les nouveau-nés, l'influence tellurique ou malarienne diminue la force de résistance aux actions délétères qui amènent la maladie et la mort. Ét si, pendant l'enfance, la choleur exerce une action désastreuse à cet égard, c'est le froid qui, chez les adultes et surtout chez les vieillards, contribue à augmenter la mortalité proportionnelle de l'hiver et du printemps.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité de climatologie médicale, t. I, p. 530.

Entin, en ce qui regarde l'influence de la malaria sur la durée de la vie, c'est un axiome qu'il n'est plus besoin de démontrer depuis les travaux de Villermé et des statisticiens de tous les pays. C'est une des conséquences évidentes des faits que nous venons de passer en revue qui nous ont démontré que la force de résistance et par conséquence la vitalité diminuaient en raison directe de l'influence malarienne.

5º Immunité géographique. Nos cartes peuvent servir de réponse à cette question, aussi bien pour l'Europe que pour l'Amérique du Nord. Nous n'avons pas à y revenir. Mais il ne sera pas inutile de faire connaître l'intensité de l'influence malarienne appréciée d'après la mortalité proportionnelle. C'est ainsi que dans la Finlande les 18<sup>mes</sup> des décès sont la conséquence de h malaria. En Suède, la mortalité n'est pas en proportion de la fréquence. En Norwège elle est excessivement rare. Il en est de même actuellement en Danemark où l'on n'a compté que le 0<sup>me</sup>,3 des morts à Copenhague; à St-Pétersbourg le 0<sup>me</sup>,6; à Riga le 0<sup>me</sup>,5; en Hollande les 8<sup>mes</sup>,3 aux II---,8 et en Zélande les 20mes; pour Amsterdam les 10mes,6. En Belgique les 3 - 4; à Bruxelles 0 - 96; en Angleterre elle est très-rare; à Londres k 0-.26; en Écosse et en Irlande seulement 0. Pour les villes francaises l'on compte les 6<sup>mes</sup>,3, pour Rochefort les 12<sup>mes</sup>,1, à Narbonne les 22 4, et à Paris les 4 es, 6. En Allemagne elle est fort rare, sauf à l'embouchure de l'Elbe et sur les bords de la Baltique. En Hongrie et dans les provinces danubiennes ainsi que dans la Turquie d'Europe la malaria régne wec une grande intensité. En Suisse elle est très-peu répandue et pour le canton de Genève la mortalité n'atteint pas un demi-millième (0<sup>me</sup>,48). En Italie, l'on a tous les degrés depuis les 72mes,5 des dècès dans la province de Grossetto jusqu'aux régions montueuses où la malaria est presque inconnue. La Sardaigne, la Corse, l'Espagne et le Portugal en sont fortement atteints.

Ensin pour l'ensemble des États-Unis nous voyons, d'après le dernier recessement, que les 14<sup>mes</sup>,5 des décès ont été amenés par la sièvre intermittente, les 8<sup>mes</sup>,7 par la sièvre rémittente, et 0<sup>me</sup>,5 par la sièvre pernicieuse désignée sous le nom de tyfo-malarial fever. En tout, près des 24<sup>mes</sup> (23,7) qui reconnaissent pour cause la malaria. Mais cette proportion est beaucoup plus élevée dans les États du sud-est où elle dépasse le chissre des,57<sup>mes</sup> (57,4) qui n'est atteint nulle part en Europe, sauf dans les maremmes de Toscane, où est située la province de Grossetto.

6º Immunité de race. Nous n'avons rien de précis à signaler pour ce qui concerne l'Europe, vu le mélange des différentes races et l'impossibilité d'établir des statistiques exactes. Néanmoins nous croyons pouvoir affirmer qu'il n'existe aucune population européenne qui soit à l'abri des influences de la malaria et qui paraisse jouir de l'immunité à cet égard.

Il n'en est pas de même pour les États-Unis où les races blanche, jaune, rouge et noire se rencontrent en proportion variable dans les différents États. Les trois premières ne jouissent certainement d'aucune immunité à l'égard de la malaria, tandis que la race noire est très-privilégiée à cet égard, non-

seulement dans son pays natal, mais également aux États-Unis.

L'on sait quelle mortalité atteint les Européens dans les régions néfastes de l'Afrique occidentale, et l'on n'a pas oublié la malheureuse expédition anglaise du Niger où, sur 145 blancs, 130 tombérent malades et 40 succombérent; tandis que sur 185 nègres, 11 seulement tombèrent malades et pas un seul ne mourut. L'immunité de la race nègre n'est pourtant pas absolue, car dans l'intérieur de l'Afrique, comme par exemple au Sénégal, toute la population nègre indigène est soumise aux fièvres à l'époque des pluies,

mais elles sont généralement légères et n'offrent de gravité que par les ma-

ladies consécutives auxquelles elles donnent lieu!.

Cette immunité se maintient également chez les pègres hors de leur pays natal, comme, par exemple, aux Antilles et aux États-Unis. Il résulte des observations faites dans ces régions que les nègres et les hommes de couleur sont très-rarement atteints par les fièvres intermittentes dont la gravité est assez peu prononcée pour qu'elles entraînent la mort. Cette opinion du D<sup>r</sup> Bartlett <sup>2</sup> a été confirmée par tous les médecins qui ont pratiqué de longues années dans les États du sud où l'on comptait autrefois deux nègres pour un blanc. Ainsi donc, l'on peut considérer comme suffisamment démontrée l'immunité de la race nègre à l'égard de la malaria et des fièvres qui en sont la conséquence.

#### Conclusions.

Et maintenant que nous avons constaté l'influence désastreuse de la malaria sur la durée de la vie et sur l'époque de la mortalité, nous pouvons aborder la question étiologique et rechercher la cause ou les causes de ce fléau qui fait autant de victimes que tous les autres réunis.

En premier lieu, il est certain que le nom de malaria est une expression parfaitement exacte, puisque c'est par la respiration que le poison miasma-

tique est introduit dans l'économie.

En second lieu: quel est le principe générateur de cette intoxication tellurique comme la désigne le D' Collin? Autrefois l'on estimait qu'il y avait une liaison intime entre l'existence des marais et la fièvre que l'on désignait sons le nom de paludéenne et l'on croyait pouvoir résoudre la difficulté de son existence là où il n'y avait pas de marais apparent, en attribuant aux eaux souterraines une influence suffisante pour développer la maladie. Mais depuis que l'on a pu constater l'absence de marais souterrains et que l'on a vu paraître les fièvres malariennes partout où l'on défrichait une terre vierge, cette hypothèse a dû être complétement abandonnée.

Quelle est donc la cause efficiente de la malaria? Elle n'est point unique, puisqu'on la voit paraître dans des circonstances très-différentes dont voici l'énumération :

4° La chaleur et l'humidité sont les deux conditions à peu près nèces-saires pour la formation du miasme tellurien. Là où il n'y a que l'humidité, il ne peut se développer, témoin les régions islandaises, norwégiennes et irlandaises. Là où il n'y a qu'une chaleur sèche, le miasme ne peut apparaître, témoin certaines régions de l'Amérique du Sud et de la Nouvelle Zélande, où la chaleur ne fait pas défaut et où cependant il n'y a pas de malaria.

2º Les alternatives de sécheresse et d'humidité sur le trajet des rivières

sujettes aux inondations.

3° Le mélange des eaux douces et des eaux salées à l'embouchure des fleuves.

4° Le défrichement d'un sol vierge.

Et maintenant pour en revenir à l'assertion du D' Vleminckx, qu'il est au pouvoir de l'homme de faire disparaître la malaria du sol de l'Europe, lesquelles de ces causes pouvons-nous combattre efficacement?

<sup>1</sup> W. Griesinger, Traité des maladies infectieuses, traduit par C. Lemaître; in-8°, Paris, 1868, p. 19.

<sup>2</sup> D<sup>r</sup> E. Bartlett, The history, diagnosis and treatment of the fevers of the United States; in-8°, Philadelphia, 1848, p. 345.

Il est évident que si l'on ne peut diminuer la chaleur atmosphérique, l'on peut tout au moins atténuer son action sur un sol humide, en veillant au cours régulier des rivières, en desséchant les flaques marécageuses, en empéchant surtout que le sol soit alternativement sec et humide et que par conséquent les débris végétaux et animaux ne passent par une décomposition putride.

Ensuite l'on peut par des travaux hydrauliques, comme ceux des Maremmes de la Toscane, empêcher le mélange des eaux douces et des eaux

salées.

Les grands travaux faits pour assainir les Marais Pontins ont également montré que l'homme peut diminuer l'influence délétère de ces régions insalubres et lui permettre d'y habiter impunément, comme on le voit dans l'ouvrage du prof. Contini sur l'hygiène publique.

L'on peut aussi prévenir les conséquences fâcheuses du desséchement des marais salants et les éloigner assez des habitations pour qu'ils ne vicient pas l'air et que leurs effluves malsains ne soient pas apportés par les vents

str les villes ou les villages.

L'on peut veiller également aux effets délétères de la cultivation du riz et du rouissage du chanvre ou du lin, et en diminuer l'action désastreuse qui résulte de cette industrie en Piémont, en Lombardie et en Espagne.

Comme on le voit, s'il y a quelque possibilité de diminuer l'intoxication ellurienne, elle est bien minime en comparaison des influences inévitables tirrémédiables. Aussi devons-nous conclure de ce qui précède qu'il n'est us au pouvoir de l'homme de faire disparaître complétement la malaria du ol de l'Europe, mais que cependant il est bon d'avoir un idéal très-élevé, fin de ne s'arrêter que lorsqu'on aura constaté de grandes et heureuses ransformations dans la pathologie et par conséquent dans la mortalité des opulations exposées à la malaria. Ainsi donc, que tous les philanthropes nettent les mains à cette œuvre excellente et qu'ils entreprennent une croiade victorieuse contre les influences délétères qui déciment nos populatons et ils auront mérité mieux que bien des conquérants le titre glorieux e bienfaiteurs de l'humanité.

M. B. Carsten. Je pense que la question ne peut être décidée en s'apayant seulement sur la mortalité. On ne meurt pas dans nos contrées le la fièvre tierce directement, mais on meurt de ses suites, par la rate, ar le foie, etc.; pour arriver à une conclusion il faudrait étudier non mortalité, mais la morbidité, au moins en Europe. Il en est autrement ous les tropiques où les fièvres malariennes tuent directement; l'étude le la mortalité dans les pays chauds serait suffisante pour établir l'in-luence de la malaria.

Quant à la question de l'immunité de race, je partage l'opinion de M. Lombard que j'ai pu vérifier dans les colonies hollandaises; la race lègre présente en effet une immunité relativement à la malaria.

M. DE VALCOURT réclame contre l'affirmation de l'existence de la malaria sur tout le littoral méditerranéen; certaines parties en sont exemptes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>La Statistica mortuaria applicata all'Igiene pubblica; in-8°, Roma, 1872.

- M. Lombard répond qu'il maintient son affirmation de l'existence de la malaria sur tout le littoral méditerranéen; que son influence s'y fait si bien sentir, que les médecins de ces contrées emploient le sulfate de quinine dans une foule de maladies.
- M. Déclat appuie l'opinion de M. Lombard; il a eu l'occasion de soigner un malade atteint de fièvre intermittente aux environs de Fréjus et il a appris que des cas nombreux avaient été observés dans une localité voisine.
  - M. DE VALCOURT. Ces cas étaient dus à des influences toutes locales.
- M. Bergman fait remarquer à M. Lombard qu'en Suède, contrairement à ce qu'indiquent les cartes exposées, la malaria n'est en lémique que sur le littoral de la mer et au bord de deux des principaux lacs; elle a régné, il est vrai, épidémiquement dans tout le royame à certaines époques aussi bien qu'elle a pu régner épidémiquement en Allemagne et dans d'autres contrées.
- M. Lombard a puisé ses renseignements sur la Suède dans les cartes publiées par M. Bergman.
- M. Bergman. J'ai publié deux cartes, l'une relative à l'endémie malarienne, l'autre relative aux épidémies, ce qui peut avoir entraîné une confusion.
- M. Kosciakiewicz appuie l'opinion de M. Lombard sur l'existence de la malaria sur tout le littoral de la Méditerranée.
- M.CARVILLE. M. Lombard nous a parlé des immunités de race, mais les exemples choisis ne me paraissent pas probants; dans une expédition faite en commun par des blancs et des nègres on nous a montré les blancs atteints de la malaria, les nègres y résistant; c'est qu'ils n'arrivaient pas là dans les mêmes conditions; ceci est d'autant plus vrai que pour la fièvre jaune on a aussi remarqué que les nègres résistent mieux que les blancs, mais il faut ajouter : « que les blancs nouvellement débarqués. »
- M. Lombard. J'ai dit que les nègres dans leur propre pays sont sujets eux aussi à la malaria, mais moins et d'une façon moins grave que la race caucasique.
- M. B. Carsten. Dans les Indes nous avons une armée composée d'Européens, de Malais, de Javanais et de Nègres; les trois premières races succombent à la malaria, tandis que la race nègre y résiste.
- M. Seguin. Le mot de malaria est un nom singulier qui devrait être an pluriel; il y a en effet plusieurs espèces de malaria; je fonde ma remarque sur ce que la malaria dans le nord produit la fièvre intermittente, plus au midi la rémittente, et plus au midi encore la fièvre jaune. Quant à la typho-malaria, elle a été un incident pathologique de la guerre de sé-

cession; elle présenta le double caractère de la fièvre intermittente et du bouton typhoïdal de l'intestin et n'offrit pas les caractères du typhus des camps.

La séance est levée.

Le Secrétaire, J.-L. Reverdin.

# SÉANCE DU II SEPTEMBRE

Présidence de M. Vogt.

Le procès-verbal de la séance générale du 10 septembre est lu et adopté.

Le Président donne la parole à M. Schiff, qui présente son rapport sur les fonctions de la rate dont il remet le résumé suivant :

### FONCTIONS DE LA RATE

Rapport de M. le Dr M. SCHIFF, Professeur de Physiologie à Genève.

M. Schiff expose les faits et les observations qui l'ont conduit à chercher dans la rate une condition essentielle de la digestion duodénale des corps albuminoïdes. Il montre ensuite que la digestion duodénale ne peut pas être l'effet du suc gastrique qui est versé dans l'intestin, parce que ses expériences lui ont prouvé que le suc gastrique perd son influence digestive dans le duodenum, même dans les cas où par suite de la ligature des canaux excréteurs, la bite et le suc pancréatique ne peuvent pas neutraliser son acidité. Le suc intestinal ne contribue que dans une proportion relativement faible à la digestion duodénale, dont l'agent principal doit être le suc pancréatique. L'influence de la rate doit donc agir principalement sur le développement du ferment pancréatique. Il est prouvé par les expériences directes que le pouvoir digestif du suc intestinal ne souffre pas sensiblement par l'extirpation de la rate.

M. Schiff décrit les méthodes par lesquelles on peut prouver que, après l'extirpation de la rate, le pancréas de l'animal vivant perd d'acceptable son pouvoir digestif sur les substances albuminoi

se réduisent à trois :

1. L'infusion du pancréas faite après la mort de l'a les précautions nécessaires pour qu'il ne se dévelop

dù à la décomposition cadavérique de la *propancréatine*, qui est toujours déposée dans le pancréas.

2. La fistule pancréatique, dont le produit doit être mis en digestion arti-

ticielle avec les mêmes précautions que dans la méthode précédente.

3. On agit sur l'animal vivant dont le duodénum est rempli d'albuminé cuite après qu'on a transformé cette partie de l'intestin, comprise entre deux ligatures, en un sac inerte auquel arrive le suc pancréatique. On très les animaux vers la fin de la septième ou de la huitième heure avant que la fièvre traumatique ne puisse altérer les conditions.

Toutes ces expériences doivent être faites sur des animaux en digestion et comparativement, c'est-à-dire en même temps sur deux animaux de taille égale, dont l'un est intact et l'autre a été privé de sa rate depuis plusieurs

semaines ou plusieurs mois.

M. Schiff, bien qu'il se soit servi de toutes ces méthodes, donne la prélèrence à la troisième, parce qu'elle évite les dangers de la digestion artifcielle. C'est la troisième méthode dont il s'est servi presque exclusivement dans les huit dernières années. Cependant M. Hertzen a indiqué dans ces derniers mois (Centralblatt 1877) une méthode qui, fondée sur l'infusion après la mort, sans aucune vivisection préalable, et qui paraît démonter d'une manière aussi simple qu'ingénieuse que la rate, seulement pendant la période de la digestion stomacale avancée, produit une substance qui transforme en ferment digestif la propancréatine déposée dans le pancrèss d'un animal pendant le temps de l'abstinence.

M. Schiff ne donne pas une description détaillée de ses méthodes et des expériences qu'il a faites. D'ailleurs les méthodes ont déjà été publiées en différentes reprises depuis 1861, époque à laquelle il avait déjà obtenu les résultats principaux qui forment l'objet de cette communication dans

laquelle il cherche à appuyer les conclusions suivantes :

1º L'extirpation de la rate n'a aucune influence durable sur la quantité absolue on relative des globules blancs ou rouges du sang. — Cette proposition qui, dans ces derniers temps, a été vérifiée même pour l'homme, ne nie pas que certaines maladies de la rate et même ses lésions traumatiques (injections d'alcool dans mes propres expériences) peuvent augmenter considérablement le nombre des leucocytes dans le sang de l'animal.

2º Dans les premiers temps après l'opération, on voit une augmentation considérable des globules blancs avec ou sans diminution des globules rouges. — Ce fait a été découvert en 1863, et a été confirmé depuis par un physiologiste russe sur la même espèce animale (chien). Ces altérations ne dépendent pas de l'absence de la rate, mais seulement des actes opératoires que nécessite l'ablation de l'organe, et ces phénomènes restent à peu près les mêmes si les actes préparatoires ne sont pas suivis de l'ablation de la rate.

3º Après l'ablation de la rate il ne se forme qu'exceptionnellement des gonflements dans les glandes lymphatiques, ou des augmentations de volume d'autres glandes. Les prétendues rates supplémentaires manquent même si on a laissé vivre les animaux plus d'un au et demi et même si l'opération a été faite dans les premières semaines après la naissance.

4° Le gonflement des glandes mésentériques qu'on rencontre très-exceptionnellement chez les animanx dératés paraît dû à une péritonite partielle

prolongée qui quelquefois est la suite de l'operation.

5º La rate paraît augmenter de volume depuis la quatrième jusque vers

la septième heure d'une digestion stomacale suffisante.

6º La rate pendant la digestion, ou plutôt pendant l'absorption stomacale, prépare le ferment qui, entrant avec le sang dans le tissu du pancréas, transforme dans cette glande une substance spéciale (probablement albuminoïde) en pancréatopepsine ou trypsine, c'est-à-dire en une substance

pte à digérer les corps albuminoïdes.

7° Après l'extirpation de la rate, le suc pancréatique perd son influence ligestive sur les corps albuminoïdes, tout en conservant ses autres proriétés digestives. La digestion duodénale des albuminoïdes ne se distingue alus par son énergie et sa rapidité; elle est alors faible comme dans les aures parties de l'intestin grêle.

8 Après l'ablation de la rate, la substance destinée à former la panréatopepsine s'accumule en grande partie dans le pancréas et peut encore tre transformée en pancréatopepsine par les influences chimiques qui près la mort accompagnent le commencement de la putréfaction.

9º Après la destruction de ses nerfs, la rate reste flasque; dans les preniers jours ses vaisseaux se dilatent d'une manière passive, et plus tard elle devient atrophique comme en général les tissus érectiles dont les nerfs

asculaires sont paralysés.

M. Schiff présente un chien dont la rate, tout en conservant sa communicaion normale avec ses vaisseaux, a été retirée hors de la cavité abdominale 4 placée immédiatement au-dessous de la peau. Elle s'est sixée là et forme was la plaie cicatrisée une espèce de tumeur dont on peut constater par la palpation le changement de volume suivant les périodes de la digestion. Ce chien vit avec cette tumeur et en parfaite santé depuis onze mois. Dans plusieurs cas, où la même opération a été faite à Florence, la rate a paru s'atrophier quelque temps après la guérison de la plaie. Même chez le chien, qui est l'objet de cette démonstration, un certain degré d'atrophie parait se montrer depuis deux mois.

Après la séance générale du vendredi 14 septembre, M. Schiff fait l'auopsie de deux chiens qui ont été opérés la veille en présence de pluseurs membres du Congrès, d'après la méthode n° 3, en introduisant de falloumine dans le duodenum de ces deux animaux. L'un d'eux était normal: l'autre, dératé depuis cinq mois, était en parfaite santé. On constate pe tandis que chez le chien normal il ne reste que quelques faibles traces falbumine, chez le chien dératé il y a des morceaux et des cubes d'albumine presque intacte en grande quantité. Cependant le chien dératé (pour lire une expérience à fortiori) a été tué quatre heures après le chien sain.

Cette lecture n'étant suivie d'aucune discussion, le Président donne la parole à M. HARDY, qui fait la communication suivante:

# QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉTIOLOGIE

LA NATURE ET LE TRAITEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES DU SYSTÈME PILEUX.

#### Par M. le D' HABDY, Professeur de clinique médicale à Paris.

Il arrive parfois qu'on rencontre des individus dissimulant sous une pernque une alopécie plus ou moins complète, portant à la place des sourcils me raie noire faite habituellement avec un morceau de liège carbonisé, et

<sup>1</sup> Cette substance entre dans les zymogènes de M. Heidenhain. Nous distinguons eux espèces de zymogènes : celle de l'estomac que nous appelons propepsine, et elle du pancréas la propancréatine.

auxquels l'absence de cils et de tout poil sur la face donne une physionomie étrange, surtout s'il s'agit d'hommes adultes qui devraient être pourvus de barbe, de moustaches ou de favoris. Cette alopécie est quelquefois congénitale; mais le plus ordinairement elle est acquise, elle est survenue dans l'age adulte; et, soit qu'elle reste circonscrite à certaines régions, soit qu'elle ait atteint toutes les parties pileuses du corps, elle est le résultat de maladies spéciales du système pileux.

D'autre part on observe, soit chez les adultes, soit chez les enfants et plus particulièrement dans les établissements consacrés à l'éducation de la jeunesse, certaines maladies du cuir chevelu caractérisées principalement par une altération de la peau et par une chute spontanée des cheveux. Chez les hommes adultes cette affection se développe souvent à la barbe. Chez certains malades elle peut se généraliser et atteindre non-seulement les poils qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui

existent presque partout sur l'enveloppe cutanée.

Ces maladies du système pileux, qui penvent ainsi amener l'alopécie, ont été bien étudiées dans ces dernières années, elles ont été l'objet d'observations nombreuses, de travaux très-importants; on a décrit avec soin leurs variétés, leurs différents aspects; et néanmoins, malgré ces recherches d approfondies, on est encore loin d'être d'accord dans le monde médical sur un assez grand nombre de points se rapportant à l'histoire de ces affections. La symptomologie est parfaitement connue, mais les opinions diffèrent relativement à l'étiologie, à la nature et même au traitement. Ce sont précisément ces dernières parties de la question dermatologique dont il s'agit dont je veux m'occuper ici, en m'appuyant sur mon expérience personnelle et surtout sur les travaux des médecins français qui ont suivi les premières découvertes des savants allemands et suédois, signalant dans le favus et dans l'herpès tonsurant la présence d'un végétal parasite. A la tête de ces médecins français je dois placer mon collègue et ami Bazin, dont les expériences ont jeté une si vive lumière sur ce point de pathologie cutanée, et qui a proposé de réunir ces affections sous le nom général de teignes, indiquant ainsi leur similitude de nature.

## Étiologie. Causes efficientes, occasionnelles.

Les maladies dont il s'agit sont le favus ou teigne faveuse, la trycophytie comprenant l'herpès circinné, l'herpès tonsurant et le sycosis, et enfin la pélade; mais les questions litigieuses se rapportent surtout à la tricophytie et à la pélade; tout le monde étant maintenant d'accord sur la nature du favus, maladie essentiellement contagieuse, attaquant presque exclusivement les classes inférieures de la société et due incontestablement à la présence d'un champignon de l'achorion Schænleinii, ainsi nommé pour perpétuer le nom du savant, Schænlein, qui l'a observé pour la première fois en 1839. Pour ces trois maladies, m'occupant d'abord de l'étivlogie, je commencerai par cette proposition, qui doit soulever des contridictions: elles sont toutes contagieuses et la contagion, directe ou indirecte, doit être regardée comme la seule cause occasionnelle de leur développement.

Cette faculté contagieuse, comme je le disais tout à l'heure, est incontesté pour le favus; elle est acceptée généralement pour l'herpès tonsurant, mais elle est discutée pour l'herpès circinné et pour le sycosis, et elle est rejetée pour la pélade par beaucoup de médecins des plus distingués. Parlant de bord de la tricophytie, en anglais ringworm, je pense que les faits pe de contagion existent en assez grand nombre pour qu'on ne puist



oquer en doute. Comment expliquer sans cela ces exemples d'herpès cinne et d'herpès tonsurant développés successivement sur les membres me même famille; comment comprendre les épidémies des mêmes aftions survenant dans des asiles, dans des pensions, dans des ateliers; et la ntagion n'est-elle pas la cause bien évidente de la maladie, puisqu'on voit tte maladie cesser alors qu'on a éloigné tous les malades? Dans les hôpiix, dans les hôpitaux d'enfants principalement, on a vu l'herpés circinné l'herpès tonsurant affecter des malades placés à proximité des sujets atints de la même affection; à l'hôpital Saint-Louis, de Paris, j'ai vu plueurs élèves atteints d'herpès circinné au cou, au visage ou aux mains, ors que la même maladie existait dans la salle; je puis même citer le fait un de mes collègues et amis, médecin à l'hôpital des Enfants, de Paris, et taché au service des malades atteints d'affections cutanées, lequel contracta l'avant-bras un herpès circinné rebelle qui ne céda qu'au bout de plueurs mois de traitement. La maladie fut si longue et si pénible qu'elle stermina ce médecin à quitter l'hôpital des Enfants pour un autre établisment hospitalier, il ne voulut pas s'exposer à une nouvelle contagion. Je ne fais aucune difficulté d'admettre également la contagion comme la use du sycosis, malgré l'autorité de quelques dermatologistes des plus itorisés parmi lesquels je placerai en première ligne Erasmus Wilson et ebra. Mais ici, il est indispensable d'admettre d'abord que sous le nom de cosis on a confondu deux maladies bien distinctes et de nature différente : me dans laquelle il existe une inflammation simple des follicules pileux. que j'ai proposé d'appeler adénotrichie, l'autre dans laquelle existe. mme cause des phénomènes inflammatoires, la présence d'un champinon et pour laquelle je désirerais qu'on réservat exclusivement le nom de cosis. Cette dernière forme est seule contagieuse, elle se développe à la ille de la cohabitation avec des personnes atteintes soit de la même madie, soit d'herpès circinné ou tonsurant; on la voit aussi se produire chez s individus qui se font raser chez des barbiers se servant d'un rasoir mal. Qu'on interroge les malades atteints de véritables sycosis, et la pluart diront qu'ils ont senti les premières atteintes du mal deux ou trois surs après s'être fait raser. Cette circonstance est évidente surtout alors vil s'agit de personnes qui se rasent elles-mêmes habituellement et qui ar exception ont recours à un barbier. Je puis citer l'exemple d'un de mes lients habituels qui réclama un jour mes soins pour un sycosis bien caracrisé; c'était un homme riche, appartenant à une classe de la société dans quelle on ne rencontre guère ces sortes d'affections. Un jour, étant pressé. t n'ayant pas le temps de rentrer chez lui, il s'était fait raser par un barier et la maladie avait apparu quelques jours après sur une des joues sous forme d'un disque érythémateux bientot suivi d'une éruption de pustules t de tubercules avec l'altération spéciale des poils. Ces faits de contagion ont très-communs, très-faciles à établir; on remonte ordinairement assez sement à la source du mal, et j'ai de la peine à comprendre comment ébra, qui admet la contagion de l'herpès tonsurant de la barbe, déclare 'avoir jamais rencontré un seul fait de contagion du sycosis, alors qu'il écrit dans cette maladie tous les caractères appartenant au vrai sycosis. A côté des exemples que je viens de citer, j'invoquerai encore en faveur

A côté des exemples que je viens de citer, j'invoquerai encore en faveur e la nature contagieuse des herpès les inoculations qui ont été tentées vec succès par Bazin, Dessis et Kobner de Breslau. Je sais bien que ces ntatives d'inoculations n'ont pas toujours réussi, et quelques expérimentaurs assirment avoir toujours échoué dans leurs essais: ma je le irai tout à l'heure, il saut pour être atteint d'un he us ne prédisposition spéciale sans laquelle la mate

lopper. Tout le monde n'est pas susceptible d'être affecté de ces maladies; je dirai même que fort heureusement cette prédisposition se rencontre rement : et cela explique non-seulement l'insuccès des inoculations, mais le possibilité pour certaines personnes de vivre impunément à côté de mé lades atteints des diverses variétés de teignes.

Mais c'est surtout à propos de la pélade, désignée encore sous le nom de porrigo decalvans (Wilson), de vitiligo (Cazenave), d'alopécie aréatée (Hebrik de teigne aréatée (Anderson), que se sont élevées les opinions opposées à la faculté contagiense de la maladie; Cazenave, Devergie, Erasmus Wilson, Tilbury Fox. Hébra, nient positivement la contagion de la pélade, et ca dernier auteur, qui admet que cette affection est cansée par un trouble de l'innervation, va jusqu'à dire que lorsque plusieurs personnes ont été alteintes de pélade dans la même famille, ce qui arrive fréquemment, on doit alors admettre que le développement de la maladie est le fait d'une disposition héréditaire à une névrose spécifique, comme pour les névroses d'uni autre genre (Hebra, Traité des maladies de la peau, t. II, p. 209, traduction Doyon).

J'avoue pour ma part que je ne puis comprendre que des observateurs aussi distingués que ceux dont je viens de citer les noms refusent de croire à la contagion de la pélade, en face des faits si nombreux et si incontestables de transmission de cette affection d'un individu malade à d'autres personnes saines, après un contact direct ou indirect ou après une cohabitation. C'est ainsi qu'on a vu fréquemment et dans beaucoup de pays de véritables épidémies de pélade se développer dans des asiles, dans des écoles et ayant eu pour point de départ l'arrivée dans l'établissement d'un enfant malade. A Paris, ces épidémies ont été observées très-souvent et ont été notées même par les médecins qui refusent à la pélade toute faculté contagieuse.

D'une manière plus restreinte, dans les familles, on voit également le pélade gagner successivement plusieurs personnes vivant en communauté: j'ai vu un grand nombre de fois des frères, des sœurs, des enfants, des pères, des mères être atteints successivement de plaques de pélade, de manière à ce qu'on put suivre la propagation de la maladie de l'un à l'autre. J'ai vu encore plusieurs fois la pélade importée dans une maison par des domestiques. L'ai déjà cité ailleurs ce fait d'un homme aisé qui vint me consulter pour une pélade de la barbe et qui avait à son service un domestique atteint depuis plusieurs mois de la même maladie à la tête; il avait gardé chez lui ce domestique, d'après l'avis d'un médecin qui avait qualisié la maladie de vitiligo, et qui lui avait assirmé qu'elle n'était pas contagieuse. Il y a quelques années, en 1871, j'ai vu, dans la maison d'un de mes parents, un concierge ayant gagné une pélade pendant le siège de Paris, après avoir couché dans des corps de garde et sur des matelas sales servant à un grand nombre de personnes; cet homme est une pélade rebelle et étendue; il faisait un service de domestique chez le propriétaire, un valet de chambre et le fils de la maison furent successivement atteints de la même maladie, et pour éviter une contagion fort étendue je dus lui faire interdire l'entrée des appartements.

D'après ces faits, dont je pourrais multiplier considérablement le nombre, et quoiqu'on ne puisse pas s'appuyer jusqu'à présent sur le résultat d'inculations directes, je me crois autorisé scientifiquement à admettre que pélade est contagieuse et que cette proposition doit guider le médecin des les mesures préventives destinées à empêcher la propagation de la médicalie.

La contagion des maladies, dites teigneuses, peut avoir lieu suivant sieurs modes, d'abord par inoculation ainsi que cela a eu lieu dans

périmentations ayant pour but de démontrer la nature contagiense de ces aladies et qui ont réussi, relativement au favus et à la tricophytie, entre s mains d'un assez grand nombre de médecins parmi lesquels je citerai ennett, Hébra, Vogel pour le favus, Kobner, Bazin, Deffis et Anderson our la tricophytie. Mais cette inoculation peut également être accidentelle ir le grattage et le dépôt dans l'épaisseur de l'épiderme d'une poussière vique on de squammes tricophytiques ; c'est encore par une espèce d'inodation que se développe souvent la sycosis : plusieurs malades disent en let avoir été coupés par le rasoir d'un barbier quelques jours avant l'apaition des premiers signes de la maladie, et c'est à l'endroit de cette mpure que se développent d'abord la rougeur et la desquammation ini-मंहर.

Le second mode de contagion, plus commun, est le contact direct, ainsi ue cela arrive en couchant dans le même lit qu'une personne malade, en yant de fréquents rapports de cohabitation et de contact, comme le font 5 enfants en jouant ensemble, les parents et les enfants en s'approchant Len vivant intimement. Comme exemple de propagation par contact, je iterai encore l'apparition fréquente de l'herpès circinné sur le dos de la uin des personnes atteintes de sycosis, et qui pour calmer la démangeaison r frottent le menton avec le dos de la main.

Mais le plus ordinairement la contagion est indirecte et a lieu soit par es objets ayant été en contact avec la partie malade, soit par l'interméizire de l'air. Très-souvent la maladie se transmet par des bonnets, des lapeaux, des vêtements, des peignes, des brosses, des objets de toilette omnums à plusieurs personnes; c'est de cette manière que se propage orunirement l'herpès circinné et la pélade dans les asiles et dans les penions. Le plus souvent c'est chez les coiffenrs et les barbiers que les adultes out prendre les pélades et les sycosis dont ils sont atteints. Je signalerai were comme un lieu de contagion les voitures publiques, dans lesquelles tête de chaque voyageur est appuyée au même endroit. J'ai vu plusieurs 's la pélade se développer après un voyage, et il me semble permis d'adettre alors le mode de contagion que j'indique.

Mais dans bien des circonstances il n'y a eu aucun contact, ni direct, ni inrect, et alors on est bien obligé d'admettre que la contagion peut avoir lien r l'intermédiaire de l'air : il est indubitable que la poussière des croûtes-faques et des squammes épidermiques provenant de la peau atteinte de tricoytie ou de pélade se répand dans l'atmosphère et peut aller se porter sur i point quelconque du corps d'un individu sain et particulièrement sur le ir cheveln et sur la face, qui ne sont pas habituellement couverts et on tte poussière peut être retenue plus facilement par les cheveux ou par la rbe. Cette propriété contagieuse de l'air et la présence réelle de pousères favigues au milieu de l'atmosphère, ont d'ailleurs été rendues inconstables par une expérience aussi curieuse qu'ingénieuse de Bazin. Ayant misi un malade atteint de favus étendu à tout le cuir chevelu, il le plaça vant une fenêtre, de manière à ce qu'un violent courant d'air passat iméliatement au-dessus de la tête en se dirigeant sur un bassin rempli d'eau acée et placé à cinquante centimètres de distance. Le malade se frottant tête avec ses doigts, on distinguait manifestement dans le courant d'air ne poussière visible a l'œit un et dans laquelle le microscope permit de connaître des spores d'achorion; dans l'eau du bassin on trouva égaleent un grand nombre de spores isolées, une trentaine dans une remite eau.

La transmission des maladies contagieuses du systèeu des animaux à l'homme : l'herpès tonsurant, l

chez quelques animaux; le premier a été indiqué chez quelques animaux domestiques, chez les chevaux, les mulets, les chats, les chiens, et particultèrement dans l'espèce bovine. Malherbe de Nantes, avant qu'on ne connt la nature parasitaire de cette maladie, avait cité des observations incontentables d'herpès tonsurant transmis des vaches et des veaux à ceux qui les soignaient. Bazin, Anderson et moi, nous avons vu des exemples d'herpès circinné développé chez des soldats cavaliers et chez des palefreniers parant des chevaux qui présentaient des taches circulaires, squameuse, supportant des poils cassés et altérés, comme cela se rencontre dans l'herpès tonsurant.

Le favus paraît exister également chez les animaux et plus particulièrement sur les souris et les chats. Dans ses leçons sur les affections paraîtaires de la peau, Bazin raconte qu'un médecin américain, le docteur Draper, lui communiqua la relation d'une maladie observée à New-York sur plasieurs souris prises au piège et caractérisée par des croûtes jaunâtres, déprimées au centre et représentant assez exactement, pour la couleur et la forme, des croûtes faviques. Ces souris furent données à manger à un chat, qui offrit quelque temps après une croûte semblable au-dessus de l'odi; plus tard deux jeunes enfants de la maison, qui jouaient habituellement avec le chat, furent affectés successivement et à quelques jours d'intervalle de croûtes jaunes, circulaires, qui se montraient à l'épaule, à la face et à la cuisse. Le médecin appelé crut reconnaître l'existence d'un favus. Quelquesunes de ces croûtes, qui avaient été recueillies, ayant été envoyées plus tard à Paris par le docteur Draper, de retour dans son pays, Bazin y découvrit au microscope des spores évidentes d'achorion.

Anderson rapporte avoir vu au dispensaire pour les maladies de la peau, à Glascow, en 1864, une pauvre femme et un de ses enfants affectés de favus sur les parties non pileuses du corps; le mari de cette femme et deux autres de ses enfants étaient atteints de la même maladie. Il y avait beaucoup de souris dans la maison et on leur avait donné un chat pour les détruire. Les souris ne purent être examinées; mais le chat présentait sur les pattes de devant de nombreux godets de favus. Anderson cite une autre observation à peu près semblable, puis le fait d'un chien atteint de favus à la patte: ce chien avait l'habitude de tuer des souris nombreuses dans la maison. Dans les croûtes provenant du chien et des souris, le microscope

démontra la présence de spores d'achorion.

Enfin, Muller a observé le favus sur un coq cochinchinois et sur plusieurs poulets de la même basse-cour; Gerlach dit avoir noté la transmission de la même maladie du coq à l'homme, et Kobner réussit à développer le favus chez des cochons d'Inde en leur inoculant des croûtes faviques prises sur un sujet humain. Ces différents exemples prouvent l'existence de la tricophytie et du favus chez quelques espèces animales, et la possibilité de la transmission de cette maladie des animaux à l'homme.

# Causes prédisposantes.

J'ai déjà dit que tout le monde n'était pas susceptible de contracter une maladie contagieuse du système pileux, et qu'il fallait pour cela une disposition spéciale de l'économie. C'est ce qui explique l'immunité d'un grand nombre de personnes au milieu des sources de la contagion; c'est ce qui explique surtout la difficulté des inoculations réussies. Suivant moi, cet distingénéral de l'économie joue un très-grand rôle dans le développement des maladies dont nous nous occupons ici et dans leur durée. C'est un élément dont il faut tenir grand compte et qu'on néglige peut-être un peu trep dans le traitement de ces affections.

Le jeune age est une des conditions les plus favorables pour le dévelopment des teignes et particulièrement du favus et de la tricophytie onsurante : cette dernière variété d'herpès se rencontre à la tête, exinsivement chez les enfants; on en observe quelques plaques sur la arbe des adultes, soit seules, soit unies aux lésions du sycosis; la tricohytie circinnée, la pélade s'observent indifferemment à tous les âges; ces naladies sont cependant rares chez les vieillards. Le sycosis, qui siège dans a barbe, ne se rencontre guère qu'à l'âge adulte. De même il ne se déveoppe ordinairement que chez les hommes; on en a cité cependant quelques as chez des femmes, à la face chez certaines femmes, dites à barbe, parce p'elles ont le système pileux très-développé, et aussi chez quelques autres lans les régions velues; mais ces cas sont tout à fait exceptionnels. A part e sycosis, il y a peu de chose à dire du sexe; d'après les statistiques, il emble cependant que les garçons sont plus souvent sujets que les filles au bvus, à l'herpès tonsurant et à la pélade 1; peut-être est-ce parce que les petites filles ont l'habitude d'avoir la tête plus souvent couverte que les garms, ou que leurs cheveux longs empêchent la poussière contagieuse de pénétrer jusqu'au cuir chevelu.

L'herpès tonsurant, le favus surtout, se développent de préférence chez les individus lymphatiques et principalement chez les scrofuleux, et on voit fréquemment les croûtes faviques et les plaques d'herpes associées à d'autres lésions de la scrofule. Néanmoins le sycosis, la pélade se rencontrent chez des individus vigoureux et n'ayant aucune apparence de lymphatisme. Le favus est presque inconnu dans les classes aisées de la société, chez les rens habitués aux soins ordinaires de la propreté; c'est une des maladies de la misère; il est plus commun dans les campagnes que dans les villes, et Il m'a semblé que l'habitude de coucher pendant la nuit dans des écuries dans des étables pouvait constituer une cause prédisposante spéciale; **schorion** trouverait alors, comme d'autres cryptogames, une condition brorable de développement dans l'atmosphère chaude des écuries et des

Hables.

Mais je ne saurais trop insister sur ce fait, qu'indépendamment de l'âge, le sexe, du tempérament, du rang social, la contagion sévit surtout sur des modividus dont la constitution a été débilitée par de mauvaises conditions ygiéniques soit momentanées, soit permanentes; les gens mal logés, mal wurris, ceux qui font des excès, ceux qui sont surmenés par des fatigues vessives ou tourmentés par des chagrins, sont plus sujets que d'autres à

untracter des maladies contagieuses du système pileux.

Pendant le dernier siège de Paris par les armées allemandes, alors que la upulation enfermée dans la ville était profondément débilitée par les priations de toute sorte, le nombre des herpès et des pélades fut augmenté, t je me suis trouvé plus tard appelé à donner des soins à un assez grand combre d'hommes et de femmes de la classe aisée de la société atteints rincipalement de pélades. Comme cause efficiente et accidentelle de conta-100, on pourrait invoquer chez les premiers le séjour dans les corps de arde, pour les femmes la fréquentation des ambulances. Mais chez tous il avait eu préalablement une grande dépression de l'économie.

# Nature des maladies contagieuses du système pileux.

A Paris, et principalement dans l'école de l'hôpital Saint-Louis, depuis les avaux de Bazin, on ne fait plus difficulté de considérer les maladies dites

On a constaté plus souvent des épidémies de ces maladies dans les lycées et ins les écoles de garçons que dans les pensions de jeunes filles.

teigneuses comme étant de nature parasitaire et comme étant dues à la présence d'un parasite végétal. Les oppositions manifestées au moment de la naissance de cette doctrine se sont peu à peu effacées, et on peut dire aujourd'hui que cette manière de voir est à peu près unanime à Paris et en France. Mais il n'en est pas de même partout : en Angleterre, en Allemagne, il règne encore sur ce point des opinions diverses qui créent la nécessité d'une discussion scientifique.

Pour le favus, sauf Erasmus Wilson qui ne veut reconnaître la présence d'un parasite végétal dans aucune maladie cutanée et qui considère les organes du champignon comme des débris d'éléments normaux de la peau, tout le monde aujourd'hui reconnaît que la maladie est due à la présence d'un fungus, de l'achorion Schænleinii; de même pour l'herpès tonsurant dans lequel on reconnaît l'existence du tricophyton; mais les dissidences se produisent à l'occasion de l'herpès circinné et du sycosis et elles s'accentuent bien davantage relativement à la pélade. Je crois cependant, pour ma part, qu'il y a moyen de démontrer scientifiquement la nature parasitaire de ces affections.

Pour l'herpès circinné, il est facile de trouver au mîlieu des squames épidermiques et sur les poils follets, des spores semblables pour la forme et pour l'aspect à celles de l'herpès tonsurant; elles sont seulement un peuplus petites, un peu moins régulières et se rapprochent de la première description donnée par Gruby en 1843 du champignon trouvé dans la mentagre et pour lequel il avait proposé le nom de mentagrophyte; Bazin le considére comme un tricophyton altéré ou peu développé, peut-être en raison du sol peu favorable dans lequel il se trouve. L'observation clinique vient également démontrer l'identité de nature de l'herpès tonsurant et de l'herpès circinné, en faisant reconnaître fréquemment chez le même malade la coincidence d'un herpes tonsurant à la tête et d'un herpes circinne dans un point quelconque du corps, mais plus particulièrement à la face, au tronc ou au dos des mains; il semble que le champignon se soit semé en tombant de la tête. Fréquemment aussi on voit sur les personnes d'une même famille exister des plaques d'herpès tonsurant chez les enfants, des cercles d'herpès circinnés chez les adultes et plus particulièrement chez les mères ou chez les domestiques qui soignent les enfants. Enfin l'observation permet souvent de reconnaître sur des enfants une plaque d'herpès développée aux confins du cuir chevelu et placée de manière à ce que la moitié supérieure du disque affecte la surface pileuse et la moitié inférieure la peau de la nuque ou du front. Dans cette circonstance on peut voir la partie de la plaque malade correspondante au cuir chevelu présenter l'aspect de l'herpès tonsurant et la partie inférieure, développée sur une partie non pileuse, offrir tous les caractères de l'herpès tonsurant; dans ce cas il est évident que les deux parties de la plaque, quoique dissemblables à l'apparence, appartiennent à la même maladie et qu'il n'y a là qu'une question de siège; si donc l'herpès tonsurant est parasitaire (ce que tout le monde accepte), l'herpès circinné est évidemment de même nature. Ces raisons tirées de l'inspection microscopique et de l'observation clinique nous paraissent donc suffisantes pour conclure que l'herpès circinné est comme l'herpès tonsurant une maladie parasitaire due à la présence du tricophyton, d'où le nom de tricophytie circinnée que j'ai proposé pour désigner cette maladie.

La nature du sycosis a été encore plus discutée, et parmi les adversaires de la nature parasitaire de cette affection, je rencontre un champion redoutable, par sa science dermatologique et par sa position médicale élevée, Hebra, de Vienne. Ce savant, pour lequel je professe la plus haute estime, dit n'avoir jamais concentré de cryptogames dans le vrai sycosis carac-

érisé par des pustules, des tubercules et une infiltration inflammatoire du issu cellulaire sous-cutané, et « considérant à quel point il est facile de comnettre des erreurs dans les recherches microscopiques et combien nombre l'ouvrages sur les maladies cutanées renferment d'assertions erronées en matière de fait, il continue à exprimer un doute sur l'existence du sycosis parasitaire, jusqu'à ce qu'il ait vu lui-même un exemple de l'affection à une période quelconque de son évolution « (Traité des maladies de la peau, traduct. Doyon, t. I. p. 740).

Cette opinion émise par Hebra a été partagée en Allemagne par Barensprung, G. Simon et Wedt; néanmoins, malgré ces autorités, je pense qu'il st facile de la combattre et de prouver la nature parasitaire du sycosis, d'abord par l'inspection microscopique et ensuite par les observations cliniques. Il est, en effet, très-commun de pouvoir rencontrer soit dans la gaine épidermique qui recouvre le poil malade et qui lui donne une couleur blanche près de son implantation, soit dans le poil lui-même des spores caractéristiques n'ayant aucune ressemblance avec des débris épidermiques, rt qui appartiennent d'une manière bien évidente au tricophytou rencontré dans les cheveux arrachés sur une surface d'herpès tonsurant. Onne trouve ps ces spores sur tous les poils pris sur la surface d'un sycosis, cela est vrai, on a même souvent de la peine à rencontrer un poil contenant des spores: quelquefois même on n'en trouve pas; mais cela tient à ce que tous les poils re contiennent pas de matière cryptogamique, plusieurs étant sains, et dans d'autres le champignon ayant été détruit on altéré soit par le pus qui se développe dans la gaîne épidermique du poil, ainsi que l'a dit Bazin, soit par toute autre cause. Il en est dans ces circonstances comme pour certains cas de gale dans lesquels il est impossible de pouvoir se procurer un acare. et cependant quel est le médecin aujourd'hui qui conclurait à la nature non parasitaire de la gale, parce qu'il ne réussit pas toujours à trouver des acares. Dans les deux cas, il y a des parasites, seulement nous ne les découvions pas.

D'autre part les observations cliniques nous démonfrent l'association fréquente du sycosis et de l'herpès circinné, l'existence simultanée sur plusieurs membres de la même famille de l'herpès tonsurant, de l'herpès circinné et du sycosis, et le développement fréquent de cette dernière maladie chez le père d'un enfant atteint d'un herpès tonsurant de la tête ou d'un herpès circinné; si donc ces herpès sont causés par la présence d'un champemon, il est également impossible de nier la nature parasitaire du sycosis.

Farrive maintenant à la pélade, et c'est certainement à propos de la naure parasitaire de cette dernière affection qu'on voit surgir les objections les plus nombreuses et les plus motivées, elles s'appuyent sur ces motifs que cette maladie n'est pas contagieuse et que pour la plupart des médecins et des savants qui l'ont cherché, le champignon, décrit sons le nom de mitrosporon Audouini a été introuvable. Je crois avoir déjà répondu à la première objection en cherchant à établir par des faits nombreux la faculté contagieuse de la pélade; quant à la seconde, je dirai que si on n'a pas trouvé le microsporon, c'est qu'on l'a mal cherché, c'est qu'on ne savait pas où il se trouve; et les recherches de Malassez (Archives de physiolog., 1874, p. 203) ont appris maintenant que ce champignon se trouve, non dans le poil où on le cherchait en vain, mais dans les écailles épidermiques obtenues en radant la peau sur des plaques dénudées. J'ai été à même de constater plusieurs fois dans des écailles épidermiques pris chez des malades atteints de pélade, le champignon décrit par Malassez et pour ma part, en me fondant sur ces résultats microscopiques et sur la contagion bien évidente de cette maladie, je persiste à considérer la pélade comme une maladie parasitaire, laquelle cependant, ainsi que je l'ai déjà indiqué, demande pour se produire des circonstances prédisposantes particulières, de la part du sujet qui en est atteint.

J'en aurais fini avec les recherches microscopiques afférentes aux maladies contagieuses du système pileux, si je ne croyais pas devoir dire encore un mot relativement à une opinion née en Angleterre et avancée par Lowe, Johès Hogg et Tilbury Fox lesquels cherchent à établir que toutes les maladies parasitaires de la peau dues à un végétal parasite, sont causées par le même champignon et que la diversité d'aspect de ces maladies dépend seulement du degré de développement du végétal, et de son siège dans les parties constituantes du poil ou de l'épiderme. Tilbury Fox, prenant pour exemple ce qui se passe pour les cysticerques et pour les tænias, pense qu'il en est de même des parasites végétaux et que l'achorion étant le végétal parvenu à son entier développement, le microsporon Audouini représenterait ce végétal à l'état naissant, tandis que les âges intermédiaires se retronveraient dans la tricophytie. Le même auteur invoque encore à l'appui de sa doctrine l'observation de faits cités par lui dans lequel le diagnostic était très-difficile à établir entre le favus et l'herpès tonsurant et d'autres plus concluants dans lesquels on a cru voir la transformation du favus en herpes tonsurant et le développement du favus à la suite du contact avec des malades atteints de tricophytie. Si ces derniers faits étaient incontestables, ils apporteraient un appui puissant à la doctrine professée par Lowe et Tilbury Fox; mais précisément, dans les cas douteux, la difficulté du diagnostic peut expliquer des erreurs; et d'autre part dans des cas où l'on a inoculé des poussières végétales, ainsi que cela a été fait par Bazin et Deffis, par Kobner et Anderson, on a toujours vu le favus inoculé donner lieu au favus et le tricophyton donner lieu à un herpes tonsurant ou à un herpes circinne, de même que dans l'observation clinique on voit chaque maladie contractée par contagion ressembler à l'affection qui a été le point de départ de la maladie. Pour ma part je n'ai jamais vu la transformation des maladies parasitaires du système pileux invoquée par Fox et j'ai toujours vu les espèces garder leur individualité soit chez le même malade, soit chez les victimes de la contagion. Et je ne puis expliquer ces faits apparents de transformation que par des difficultés de diagnostic ou par la coïncidence possible et réelle, chez la même personne, de deux affections parasitaires, dont les caractères propres à chacune se montreraient successivement. Mais ces faits sont bien rares, et si dans la pratique on voit fréquemment l'herpès circinné, l'herpès tonsurant et le sycosis coïncider soit sur le même individu, soit sur les membres d'une même famille, et si l'examen microscopique démontre positivement l'identité du champignon dans ces trois variétés, de manière à ce qu'on soit en droit de considérer ces trois affections comme causées par le même parasite et comme ne devant leur différence d'aspect qu'à la différence de siège, d'un autre côté on est obligé d'admettre que le favus, la tricophytie et la pélade dépendent de la présence d'un parasite différent, décrit et dénommé d'une manière différente en histoire naturelle et que ces maladies poursuivent leur cours avec leur individualité propre sans qu'une espèce puisse se transformer dans une autre. En un mot, soit sur la même personne, soit chez d'autres par transmission, le favus reste toujours favus, la tricophytie tricophytie et la pélade pélade.

### Traitement.

Je ne crois pas devoir entrer ici dans les détails du traitement des maladies contagieuses du système pileux; je tiens seulement à répéter d'abord que, grâce aux travaux contemporains et principalement grâce aux recherches de Bazin, la thérapeutique rationnelle et scientifique de ces affections est venue maintenant remplacer l'empirisme le plus grossier qui règne encore malheureusement sur ce point dans certains pays. Les maladies dont il s'agit sont de nature parasitaire, il faut donc détruire le parasite; c'est la première chose à faire, mais il faut aussi s'efforcer de modifier les conditions constitutionnelles sous l'influence desquelles il a pu se développer et se perpétuer. La première indication est remplie par le traitement local qui comprend d'abord l'épitation des parties malades en l'étendant un peu au delà des surfaces atteintes d'une manière apparente, et en la répétant au besoin; puis des lotions et des frictions parasiticides faites à l'aide de solutions ou de pommades dont la composition peut varier, mais dont les préparations mercurielles font les bases les plus communes et les plus sûres. Quant à la seconde indication qui se rapporte à l'état général du malade, elle est remplie par l'emploi des moyens médicamenteux et hygiéniques qui peuvent fortifier l'économie. En parlant de l'étiologie, j'ai insisté sur le rôle que les causes débilitantes me paraissent jouer sur le développement et la durée des parasites; et dans le traitement des maladies parasitaires du système pileux, je crois de la plus grande importance de chercher à modifier les mauvaises conditions de l'économie à l'aide de médicaments reconstituants, à l'aide d'une bonne nourriture, à l'aide d'un air vif et salubre, à l'aide d'eaux minérales ferrugineuses ou sulfureuses. C'est en remplissant ces dernières indications que j'ai réussi plusieurs fois à guérir des maladies parasitaires rebelles, traitées antérieurement sans succès par des moyens rationnels mais evclusivement locaux.

Enfin, pour terminer, je dirai un mot de la prophylaxie qui consiste dans l'isolement des personnes malades et dans le soin qu'on devra mettre nonseulement à éviter leur contact, mais encore à ne pas se servir des objets de toilette on d'habillement à leur usage. De plus, dans les asiles, dans les écoles, dans les lycées on devra surveiller avec soin les enfants et renvoyer dans leurs familles les personnes reconnues atteintes d'une affection contagieuse du système pileux; sous ce dernier rapport je me crois en droit d'indiquer les précautions qui sont prises actuellement dans les lycées de Paris, d'après les indications fournies par le docteur Hillairet et moi. Dans les établissements d'instruction secondaire de Paris appartenant à l'Etat : 1º les enfants doivent avoir les cheveux coupés courts à un ou deux centimètres de longueur, de manière à rendre facile l'examen du cuir chevelu; 2º A leur entrée dans l'établissement et tous les quinze jours, les élèves doivent subir l'inspection du médecin; 3° dès qu'un élève est soupçonné atteint d'une maladie du cuir chevelu non encore bien caractérisée, il est isolé de ses camarades et placé à part dans une salle spéciale de l'infirmerie; et dès que le diagnostic d'une maladie contagieuse du cuir chevelu est établi, l'enfant est renvoyé dans sa famille pour n'être repris que lorsque la guérison a été constatée par le médecin. Depuis que ces précautions ont été prises on n'a pas eu à constater les épidémies de tricophytie tonsurant et de pélade si communes auparavant dans les établissements consacrés à l'éducation des jeunes enfants. Il serait à désirer que ces mesures de surveillance hygiénique fussent prises dans tous les établissements qui contiennent un certain nombre d'enfants.

### Conclusions.

De ce travail, je crois pouvoir déduire les conclusions suivantes :

le Le favus, la tricophytie (herpès circinné, herpès tonsurant et sycosis) et la pélade se transmettent par contagion.

auxquels l'absence de cils et de tout poil sur la face donne une physionométrange, surtout s'il s'agit d'hommes adultes qui devraient être pourvus barbe, de moustaches ou de favoris. Cette alopécie est quelquesois congitale; mais le plus ordinairement elle est acquise, elle est survenue de l'enfance ou même dans l'âge adulte; et, soit qu'elle reste circonscrite certaines régions, soit qu'elle ait atteint toutes les parties pileuses du come elle est le résultat de maladies spéciales du système pileux.

D'autre part on observe, soit chez les adultes, soit chez les enfants et pla particulièrement dans les établissements consacrés à l'éducation de la june nesse, certaines maladies du cuir chevelu caractérisées principalement qui en altération de la peau et par une chute spontanée des cheveux. Chez la hommes adultes cette affection se développe souvent à la barbe. Chez catains malades elle peut se généraliser et atteindre non-seulement les pet qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions, mais même les poils rudimentaires qui existent sur certaines régions qui existent de la certaine de la certai

existent presque partout sur l'enveloppe cutanée.

Ces maladies du système pileux, qui penvent ainsi amener l'alopécie, ce été bien étudiées dans ces dernières années, elles ont été l'objet d'observe tions nombreuses, de travaux très-importants; on a décrit avec soin leur variétés, leurs différents aspects; et néanmoins, malgré ces recherches d approfondies, on est encore loin d'être d'accord dans le monde médical s un assez grand nombre de points se rapportant à l'histoire de ces affections La symptomologie est parfaitement connue, mais les opinions différent relativement à l'étiologie, à la nature et même au traitement. Ce sont précisément ces dernières parties de la question dermatologique dont il s'agi dont je veux m'occuper ici, en m'appuyant sur mon expérience personnelle et surtout sur les travaux des médecins français qui ont suivi les premières découvertes des savants allemands et suédois, signalant dans le favus & dans l'herpès tonsurant la présence d'un végétal parasite. A la tête de ces médecins français je dois placer mon collègue et ami Bazin, dont les expériences ont jeté une si vive lumière sur ce point de pathologie cutanée, et qui a proposé de réunir ces affections sous le nom général de teignes, indiquant ainsi leur similitude de nature.

# Étiologie. Causes efficientes, occasionnelles.

Les maladies dont il s'agit sont le favus ou teigne faveuse, la trycophytie comprenant l'herpès circinné, l'herpès tonsurant et le sycosis, et enfin la pélade; mais les questions litigieuses se rapportent surtout à la tricophytie et à la pélade; tout le monde étant maintenant d'accord sur la nature du favus, maladie essentiellement contagieuse, attaquant presque exclusivement les classes inférieures de la société et due incontestablement à la présence d'un champignon de l'achorion Schænleinii, ainsi nommé pour perpétuer le nom du savant, Schænlein, qui l'a observé pour la première fois en 1839. Pour ces trois maladies, m'occupant d'abord de l'étiologie, je commencerai par cette proposition, qui doit soulever des contradictions: elles sont toutes contagieuses et la contagion, directe ou indirecte doit être regardée comme la seule cause occasionnelle de leur développe ment.

Cette faculté contagieuse, comme je le disais tout à l'heure, est incontesté pour le favus; elle est acceptée généralement pour l'herpès tonsurant, mai elle est discutée pour l'herpès circinné et pour le sycosis, et elle est rejeté pour la pélade par beaucoup de médecins des plus distingués. Parlant d'a bord de la tricophytie, en anglais ringworm, je pense que les faits positif de contagion existent en assez grand nombre pour qu'on ne puisse le

l'Association médicale dei medici condotti, annonçant que cette Société a délégué au Congrès les docteurs Pierre Castiglioni, Augustin Bertani et Guido Baccelli.

M. Sapolini lit une lettre du Président de l'Association médicale italienne qui invite tous les membres du Congrès à venir au Congrès national qui aura lieu à Pise en 1878. (Applaudissements.)

Le Président donne la parole à M. Bouchard pour la lecture de son rapport.

# ÉTIOLOGIE DE LA FIÈVRE TYPHOIDE

Rapport de M. le Dr Ch. BOUCHARD, médecin de l'hospice de Bicêtre, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

Messieurs,

Quand le Comité organisateur du Congrès a résolu de soumettre à vos délibérations l'étude des causes de la fièvre typhoïde, il avait probablement en vue de préparer les mesures d'hygiène publique et privée qui arriverout un jour, j'en ai l'espoir, à restreindre, je ne dis pas à supprimer ce flèm. Mus jugeant avec raison que cette question n'est point encore arrivée à maturité, il a écarté ce qui a trait à la prophylaxie et limité le débat à l'étiologie. Sur ce terrain, en face du donte du plus grand nombre, s'élèvent des doctrines adverses. Le comité n'a pas voulu prendre parti. Plus d'une voix semblait désignée pour ouvrir à ma place cette importante enquête ; la patrie de Louis ne mauque pas d'hommes qui font autorité en cette matière; l'Angleterre, l'Allemagne et bien d'autres pays offraient des noms qui sont sur toutes les lèvres. Si je siège ici comme rapporteur, mon principal titre à ce choix honorable est sans doute que ne m'étant rangé dans aucun camp et n'étant compromis dans aucun parti, je pouvais avec toute liberté d'esprit présenter à ce tribunal le résumé des plaidoiries.

La question de l'étiologie de la fièvre typhoïde se présente chaque jour à l'esprit du médecin; le Comité l'a choisie au lendemain d'épidémies plus ou moins sévères qui venaient d'attrister ou de désoler diverses contrées de l'Europe; elle a pris depuis ce moment un véritable caractère d'actualité; elle a été l'objet d'une importante publication de M. N. Gueneau de Mussy; elle a rempli de nombreuses séances à l'Académie de médecine de Paris où la discussion n'est pas encore épuisée et a été agitée le mois dernier au sein de l'Association médicale britannique, à l'occasion d'un rapport du docteur

M. Dolan.

Je rappellerai les diverses opinions qui sont en présence, je résumerai les principaux groupes de faits qui étayent ces opinions, je chercherai enfin a interpréter ces faits, et alors nous verrons peut-être que telle solution doit être abandonnée, que telle autre peut être amendée et doit être rectifiée, que d'autres enfin peuvent être conciliées qui paraissaient contradictoires.

Il sut un temps où l'on considérait la sièvre typhoïde comme une maladie commune qui pouvait résulter de l'action de causes banales. L'examen de

diverses épidémies, l'analyse statistique des éléments de ces épidémies, mirent en lumière l'influence de l'âge, du sexe, des maladies antérieures, de la fatigue physique, des chagrins, de l'épuisement moral, de l'alimentation mauvaise ou insuffisante, de l'encombrement ou de l'existence dans un air confiné, du séjour dans les villes, de l'acclimatement, des saisons, surtout de l'automne, des étés frais et humides bien qu'on ait accusé aussi les étés chauds et secs, des hivers chauds et humides, de l'altitude, des inondations et enfin de l'insalubrité en général. Tout cela est vrai; mais toutes ces causes banales ne sont plus considérées que comme des circonstances adjuvantes dans le développement ou dans la propagation de la fièvre typhoïde.

Cependant, l'idée de spécificité se faisait jour. Depuis bien longtemps, alors que ses différentes formes ne constituaient pas encore une unité, on désignait la maladie sous le nom de sièvre putride et l'on devait naturellement attribuer à une cause putride le développement de ces affections putrides. Suivant les progrès accomplis par les sciences chimiques et biologiques, l'idée de la putridité se transforme, son nom se modifie. Dès 1826, la sièvre typhoïde est considérée par M. Bouillaud comme une entérite septique capable d'engendrer la septicémie. Puis lorsque les phénomènes de la putréfaction sont assimilés à ceux des fermentations, la sièvre typhoïde prend sa place parmi les maladies zymotiques. Lorsqu'enfin cette opinion fut formulée que les fermentations ont pour agents des êtres organisés, vibrions, bactéries, protococcus, microphytes ou microzoaires, proto-organismes en un mot, il n'y avait plus qu'un pas à faire et la fièvre typhoïde allait devenir une maladie parasitaire. Ce pas n'était pas franchi, que déjà la sièvre typhoïde était reconnue contagieuse. Encore un effort, elle devenait une maladie virulente. Dans cette succession des opinions, voici donc la gradation, sinon chronologique au moins logique: maladie commune, maladie putride, maladie septique, maladie zymotique, maladie parasitaire, maladie contagieuse, maladie virulente.

Qu'elle soit zymotique ou virulente, car la question semble se limiter à ces deux termes, la fièvre typhoïde est, en tous cas, une maladie spécitique. Elle n'est plus, je crois, pour personne une maladie commune.

Ferment ou virus, on devait chercher le point de départ de l'agent morbifique, ses modes de dissémination, ses voies d'introduction dans l'organisme sain. Mais tout d'abord nous sommes arrêtés par une question préjudicielle.

On a pensé qu'il n'était pas besoin de chercher le point de départ; on a dit que, bien que spécifique, la maladie pouvait être spontanée; que malgré sa spécificité elle pouvait naître de causes banales; que, dans des conditions spéciales, mais sans agent spécifique, l'organisme par un effort spontané, autonome, souverain, créateur, pouvait engendrer, avec la maladie, le germe capable de la transmettre. De telle sorte que la question de l'origine peut être ramenée à ces trois propositions : le germe peut-il naître spontanément; le germe peut-il être puisé dans certains réservoirs où s'élaborent certaines fermentations; le germe peut-il être puisé dans l'organisme d'un individu atteint de la même maladie. Ces trois propositions, je les résume en trois mots : spontanéité, infection, contagion.

L'idée de spontanéité a pendant longtemps paru suffisante; elle hante encore bien des cerveaux; il est peu de personnes cependant qui aient le courage de la formuler; c'est qu'elle heurte des principes de biologie que l'observation et l'expérimentation n'ont pas encore pu ébranler. Elle a reçu ce pendant l'appui prévu d'un homme dont j'admire également la hauteur des

idées et l'élévation du langage, je veux parler de M. le professeur Chauffard. Cette doctrine je ne la passerai pas sous silence, je ne la traiterai pas avec dédain, mais je lui demanderai de faire ses preuves, et j'aurai le droit, j'aurai le devoir de me montrer sévère dans l'appréciation de ces preuves, ne considérant la démonstration comme fournie que si les faits qu'elle in-

voque ne peuvent être interprétés d'autre sorte.

L'idée d'infection, la plus ancienne après l'idée de spontanéité, attribue la maladie à la putridité, à la septicité, à la fermentation; elle a fait intervenir les émanations ou l'ingestion des substances putrides; puis elle s'est limitée aux matières fécales. On trouverait déjà dans les rapports de M. Piorry et de Bricheteau l'indication de l'influence nocive de ces substances excrementitielles; mais sans remonter à 1836 ou à 1838, on peut dire que cette doctrine a véritablement pris corps en 1857 quand M. Murchison l'a faite sienne et lui a imposé une nouvelle dénomination, traduisant le mot putridité par le mot pythogénie. Parmi les matières pythogènes, les évacuations alvines tiendraient le premier rang dans la production de la fièvre typhoïde que M. Murchison appelle fièvre pythogénique. Cette théorie de la pythogénie a eu plus de retentissement qu'elle n'a compté de partisans, au moins sur le continent. C'est qu'elle s'est produite presqu'au même instant qu'une autre doctrine par laquelle elle devait être absorbée, je veux parler de la théorie de Budd, une des variantes de la doctrine contagioniste.

L'idée de contagion, la dernière en date, pouvait déjà dès 1826 invoquer des faits probants. Elle aussi s'est spécialisée, et dans le même sens que l'idée d'infection. C'est par l'intermédiaire des matières fécales seules que devait s'opérer la contagion. A partir de 1856, M. Budd a accumulé en faveur de cette opinion des faits qui ont paru démonstratifs. Dans la théorie de Murchison c'est par les matières fécales communes, saines ou morbides, que s'opère l'infection. Dans la théorie de Budd c'est exclusivement par les déjections des sujets atteints de fièvre typhoïde que se produit la con-

tagion.

De ces deux opinions dissemblables dont le seul caractère commun est d'attribuer un même foyer à la matière morbifique, devait surgir une troisième doctrine, doctrine anonyme et peu intelligible qui, sous prétexte de simplifier, établit la confusion et qui, malgré sa complexité, est plus exclusive que chacune des deux théories qu'elle prétend résumer. C'est ce qu'on appelé la théorie de l'origine fécale de la fièvre typhoïde. Passons, messieurs, à l'examen des principaux groupes de faits sur lesquels reposent ces théories.

La contagion n'a pas été seulement affirmée, elle a été établie par Bretonneau, en 1829, dans les Archives, par Gendron, en 1834, dans le Journal des connaissances médico-chirurgicales, par Bricheteau, en 1838, à l'Académie de médecine. Louis qui ne la reconnaissait pas à Paris, et qui ne pouvait pas la constater, puisqu'il observait dans un milieu où la maladie est endémique, acceptaitce pendant qu'elle était démontrée par les faits recueillis dans les départements. Piedvache en 1850, Budd en 1856, Gintrac en 1865 et cent autres observateurs ont publié des relations d'épidémies qui loutes déposent en faveur de la contagion. Les premiers faits probants, à ma connaissance, sont ceux qu'on désigne sous le nom d'épidémie de La Flèche. Là, comme dans les observations de Gendron, qui sont un modèle et dont la puissance démonstrative n'a pas été surpassée, on voit des individus qui ayant contracté le germe du mal dans un milieu infecté arrivent dans un pays qui depuis de longues années n'avait pas été visité par la fièvre

typhoïde ; la maladie, latente au moment de l'arrivée, se développe chez ces individus; puis autour d'eux, le père, la mère, les frères, les sœurs, les parents, les serviteurs, les amis, ceux qui donnent des soins au malade, ceux qui le visitent sont atteints de la même affection et chacun de ces nouveaux malades devient dans sa demeure, dans son village, le centre d'un nouver foyer d'épidémie circonscrite. Cette dissémination par le malade, dans le lien qu'il habite et dans son plus proche voisinage transporte quelquefois la maladie à de grandes distances. Je n'en veux pour exemple que l'histoire de ces quatre jeunes filles anglaises, rapportée par Budd, qui viennent à Paris, séjournent dans un hôtel près d'une chambre occupée par un malade atteint de tièvre typhoïde, qui rentrent en Angleterre, alors que la maladie ne régnait pas dans ce pays, et qui, chacune dans sa résidence, tombent malades et deviennent le point de départ de foyers-épidémiques isolés. Quand dans les hôpitaux on veut, à l'exemple de Jenner, de Griesinger, de Streckeisen, remonter au lieu d'origine des malades typhoïdes, on reconnaît le plus souvent qu'ils viennent de maisons où la maladie a déjà fait plusieurs victimes. Si ces derniers faits peuvent être interprétés par la théorie de l'infection, les premiers, au moins, ne peuvent s'expliquer que par la contagion et vraisemblablement par la contagion directe de l'homme malade à l'homme sain.

Le contage peut être également transporté par l'homme en santé. Deux observations de Budd donneraient à penser que des garde-malades ont pa être les intermédiaires de la contagion. Ce fait fût-il établi, on ne saurait en conclure que l'organisme humain peut s'imprégner des émanations contagieuses de la fièvre typhoïde, les garder en dépôt sans en être impressionné et les restituer en quelque sorte à un troisième organisme qui en subirait l'influence nocive. La seule conclusion raisonnable serait que le contage peut avoir pour véhicule les mains ou les vêtements souillés par des produits typhoïdes.

Ce transport par les vêtements a été fréquemment invoqué. On a affirmé plutôt que prouvé la fréquence de la fièvre typhoïde chez les laveuses et les blanchisseuses, chez les employés des buanderies dans les hôpitaux. Une observation de M. Murchison semblerait justifier cette opinion: une femme était atteinte de fièvre typhoïde; le linge venant à manquer, on envoie les draps et les vêtements à sa sœur qui n'avait eu aucun contact avec la malade et qui habitait un village où la fièvre typhoïde n'avait pas encore fait son apparition. Cette sœur étend à l'air les linges contaminés avant de les laver et contracte la maladie quelques jours après.

Les habitations elles-mêmes peuvent receler le germe morbifique. M. Budd raconte qu'une famille ayant été anéantie par la fièvre typhoïde, la chaumière reste fermée pendant un an, puis passe à de nouveaux locataires qui sont à leur tour victimes du même mal. M. Trousseau croyait aussi que les habitations peuvent s'imprégner des émanations typhoïdes de même que la lèpre s'attachait aux murailles aux temps de la pathologie mo-

saïque.

La transmission par l'air repose sur des données plus positives. Gielt raconte qu'un homme ayant contracté à Ulm le germe du typhus abdominal revient dans son village où la maladie ne s'était pas montrée depuis de longues années; l'affection se développe chez lui et parcourt ses périodes; les déjections du malade sont jetées sur un fumier. Au bout de quelques semaines, cinq hommes sont employés à enlever ce fumier; sur les cinq, quatre sont atteints de fièvre typhoïde, le cinquième présente un catarrhe abdominal avec tuméfaction de la rate. Les déjections de ces nouveaux malades sont enfouies sous un autre fumier qui n'est enlevé qu'après neuf

ois. Deux hommes ont été employés à ce travail, l'un d'eux contracte la vre typhoïde et meurt. Budd rapporte une observation non moins déonstrative, elle a pris rang dans la science sous le nom d'épidémie du nvent du bon pasteur. Un vice de construction des conduits de vidange rait produit depuis longtemps déjà des infiltrations très-étendues : la fièvre phoide n'existait cependant pas dans cette maison. Elle y fut importée r une pensionnaire venue du dehors; le mal n'atteignit pas plus particurement les personnes qui avaient eu des rapports avec cette malade; la mtagion s'opéra médiatement par les émanations du foyer souterrain qui, nocentes jusqu'à ce jour, deviennent contaminantes après l'introduction s déjections spécifiques. Il fut reconnu après l'épidémie qu'aucune comunication ne s'était établie entre les conduits obstrués et rompus et les servoirs d'eau potable. M. Liebermeister rapporte que dans l'hôpital de ale se développaient des cas internes de sièvre typhoïde chez des serviurs ou chez des malades qui n'avaient pu avoir aucune relation directe vec les salles des siévreux. Cela s'était observé en particulier dans les diisions des varioleux et des syphilitiques et spécialement dans deux salles tuées l'une au-dessus de l'autre dans des étages différents. On reconnut ue ces salles étaient longées par un tuyau en bois qui conduisait au-dessus u toit les gaz de la fosse et que des fissures de ce tuyau laissaient se dégaer des émanations dans ces salles. Si ce dernier fait peut être également evendiqué par les partisans de l'infection, les deux précédents que nous vons pris au hasard parmi beaucoup d'autres, témoignent sans conteste en

weur de la contagion médiate par l'air.

L'eau est également le véhicule de cette contagion; ici les faits sont enore plus nombreux et plus probants. Un ruisseau reçoit chaque jour des éjections d'un malade atteint de sièvre typhoïde. Quatre cents mêtres auessous de ce point, la maladie se déclare dans une famille qui puise dans ruisseau son eau potable. Je puis rapprocher de cette observation de udd la relation d'une épidémie observée et très-judicieusement analysée ar un de nos confrères du département de l'Oise, M. le Dr Ch. Bailly. Au wis de juillet 1873 la fièvre typhoïde fait son apparition dans le village de ornel que traverse l'Esches. Le mal se répand d'abord par contagion diete, puis il envahit les villages voisins, mais plus particulièrement les entres de population situés le long du cours descendant de la rivière, elle-Eglise et Chambly. Dans ces deux pays, les habitants dont les demeussont situées immédiatement au bord de la rivière et qui y puisent direcment leur eau potable, sont proportionnellement beaucoup plus atteints ue les autres. Sur onze cas de fièvre observés à Belle-Eglise, sept concerent des personnes qui s'abreuvent à la rivière; à Chambly où il n'est fait ue très-exceptionnellement usage de cette eau, sur quinze malades, six employaient pour leur alimentation. Ajoutons que, pendant l'épidémie de lornel, les déjections avaient été versées dans l'Esches. En 1872, dans le etit village de Lausen, qui depuis sept ans n'avait pas été visité par la fière typhoïde, il fut rigoureusement établi que la maladie s'était développée xclusivement chez les personnes qui avaient fait usage de l'eau d'une des intaines dans laquelle se déversaient les produits des latrines et du fumier rovenant d'une maison située très-loin de là et dans laquelle trois persones avaient été atteintes de sièvre typhoïde pendant les mois de juin, juillet août. L'épidémie de Lausen éclata le 7 du mois d'août. Ce n'est pas excluvement l'eau des boissons qui a pu servir de véhicule au contage. L'inhalaon d'eau pulvérisée a pu être incriminée; c'est ce qui résulterait de conatations faites près de Berne où une eau contaminée réduite en poussière ir la roue d'un moulin a paru être l'intermédiaire de la contagion.

Dans tous les faits que nous venons d'indiquer, on a pu découvrir la présence d'une matière spécifique provenant d'un organisme atteint de sévre typhoïde. Les cas que nous allons analyser maintenant, concernent l'infection véritable et incriminent des matières malsaines, mais sans mélange de produits fournis par un malade typhoïde. M. Murchison et beaucoup d'autres avant lui et après lui ont accumulé des observations qui ne sont ni moins nombreuses ni moins probantes. Ce sont ces épidémies développées dans des casernes ou dans des forts, alors que des matières excrémentielles étaient versées librement dans les fossés et répandaient soit leurs émanations dans l'air, soit leurs infiltrations dans les puits ou dans les citernes. Ce sont tous ces faits où l'on a invoqué la réplétion exagérée des fosses, l'obstruction des égoûts, les fissures ou les ruptures des réservoirs ou des conduits de vidange, les infiltrations de leur contenu dans le sol, dans les fondations, dans les murailles, dans les planchers, leurs émanations dans l'air ou leur pénétration dans l'eau des citernes, des puits, des aqueducs. Mais on pourrait citer des faits plus nombreux encore où de semblables conditions ont été réalisées sans que la sièvre typhoïde en résultat. Dans bien des cas, ces infiltrations existaient depuis longtemps sans produire d'inconvénients, puis tout à coup la maladie se développe et quelquesois alors on a pu établir que dans ces foyers infects avaient été introduites de nouvelles matières. C'est le cas pour l'épidémie attribuée à l'obstruction de l'égoût de Westminster; la sièvre typhoïde ne se développa qu'après le nouvel apport du contenu de petites fosses, et l'on pourrait supposer que les dernières matières introduites renfermaient des déjections typhoïdes. Budd et plusieurs autres l'ont établi pour quelques cas; mais d'autres observations se refusent absolument à cette interprétation. Il y a quelques semaines, M. le professeur Jaccoud, avec la lucidité et la précision qui sont la marque de toutes ses œuvres, présentait à l'Académie de médecine de Paris l'analyse de ces observations réfractaires, pour une période de dix années. J'affaiblirais en la reproduisant cette démonstration qui est encore dans toutes les mémoires, mais j'en maintiens énergiquement les conclusions. Sur cent cinq épidémies de fièvre typhoïde, soixante fois l'influence des matières fécales a été établie; trente-six fois les déjections typhoïdes ont été présentes; mais vingt-quatre fois elles ont été positivement absentes.

Au surplus, si dans les cas d'infection par les matières fécales on peut toujours soupçonner l'existence de fièvres typhoïdes méconnues, il est des circonstances où cette interprétation est inadmissible; ce sont ces faits où l'infection a été produite par des matières alimentaires altérées. Ce n'est peut-être pas ici le cas de parler de l'infection par le lait, j'en dirai cependant quelques mots, faute de pouvoir accorder ailleurs une place plus naturelle à un mode d'infection qui se prête aux interprétations les plus diverses. Depuis le rapport du D' Ballard sur l'épidémie d'Islington, en 1870, de nombreuses épidémies de fièvre typhoïde ont été attribuées au lait; on a remarqué que tous les cas de ces épidémies locales s'observaient dans la clientèle de certaines laiteries. On a pu supposer à la suite d'enquêtes provoquées par ces faits que le lait avait été réellement le véhicule du contage; on a dit que les vaches buvaient une cau corrompue; on a admis que le lait séjournant à proximité de malades atteints de fièvre typhoïde, soit dans la ferme, soit dans la laiterie, avait pu fixer les émanations contagieuses; on a été mieux inspiré sans doute quand on a accusé l'eau qui servait à laver les vases et peut-être à augmenter la quantité du lait, et l'on a reconnu positivement dans plusieurs cas que cette eau de la ferme était souillée par des infiltrations de fosses ou de fumiers et dans quelques cas positifs par des déjections typhoïdes. Dans quelques circonstances enfin c'est par les porteurs de lait et non par ce liquide que s'est transmise la contagion. Nore collègue, le D' Carsten, me signalant une de ces épidémies par le lait, observée à Amsterdam, ajoutait cette judicieuse remarque que les servantes surtout avaient été atteintes, bien qu'elles fissent fort peu usage du lait et seulement pour leur café au lait après l'avoir fait bouillir; mais il y avait des cas de fièvre typhoïde à la laiterie et ces servantes y puisaient la contagion en allant y faire leurs provisions. Laissons donc de côté ces prétendus faits d'infection par le lait; on trouve d'autres infections alimentaires. Un a plusieurs fois accusé les viandes gâtées. L'une des épidémies les plus connues est celle qui se produisit à Andelfingen, dans le canton de Zurich, en 1839. Dans une fête très-nombreuse, on servit de la viande de veau corrompue. Presque toutes les personnes qui en mangèrent, au nombre de près de cinq cents, tombèrent malades. Griesinger, qui a eu entre les mains tous les documents, déclare qu'il s'agissait bien de fièvre typhoïde et appuie sa déclaration sur les caractères anatomo-pathologiques de la maladie. On a cependant voulu donner une autre interprétation: Küchenmeister et, après lui, M. Liebermeister ont pensé qu'il s'agissait d'une infection trichineuse, mais des autopsies pratiquées ultérieurement sur des vieillards qui avaient été frappés lors de la maladie d'Andelfingen, ne permirent de reconnaître dans les muscles aucun vestige de kystes de trichine, l'examen ayant été fait par Sigg et par M. Liebermeister lui-même.

Messieurs, il nous reste à apprécier et à interpréter ces faits. Nous avons rappelé les observations qui prétendent démontrer la contagion; quelquesunes nous permettent de remonter au premier malade qui a été le point de départ d'un foyer épidémique; elles établissent la contagion en bloc; d'autres précisent le mode, le temps, le lieu de la contagion. Si les premières peuvent être citées à l'appui de la contagion immédiate, les autres démontrent clairement la contagion médiate et placent sa source dans les déjections typhoïdes. Aussi les matières alvines ont-elles été considérées comme le véhicule du contagium. Si on leur a attribué exclusivement le pouvoir contaminant, c'est que ce pouvoir est démontré; et s'il a pu être démontré, c'est que ces matières se disséminent suivant une voie connue, restreinte, facile à suivre. Il n'en est pas de même pour les autres émanations de l'homme malade, pour l'haleine, pour la sueur, pour la desquamation cutanée, pour la salive, pour l'expectoration; on ne peut ni limiter, ni suivre leur dissémination. Pour ce motif, on ne peut pas démontrer que ces produits sont contagieux. Peut-on démontrer qu'ils ne le sont pas? Si ces matières qui forment une sorte d'atmosphère autour du malade, dans son plus proche voisinage, étaient contaminantes, la contagion frapperait surtout les personnes qui sont avec lui en contact direct et intime, le médecin. les insirmiers et, dans les hôpitaux, les voisins de lit. Or cela n'est pas, ou du moins, cela ne s'observe que dans des proportions très-restreintes, à l'inverse de ce qu'on constate dans le typhus exanthématique, maladie que nous considérons, est-il besoin de le dire, comme essentiellement distincte de la sièvre typhoïde. Jusqu'en 1865 le professeur Liebermeister n'avait pas vu un seul cas développé à l'hôpital. Dans une période de plus de quatorze ans, sur 2506 cas de sièvre typhoïde, M. Murchison n'a compté que 8 cas internes. C'est parce que ces cas sont excessivement rares qu'Andral ne croyait pas à la contagion et que Chomel n'y croyait guère. Je sais qu'on pourrait opposer d'autres statistiques à ces affirmations, celle de Griesinger en particulier; je n'ai pas oublié que d'après M. Laveran, les corps de troupes qui fournissent la plus grande mortalité par fièvre typhoïde sont précisément les infirmiers militaires, mais je suis obligé de te

cette réserve formulée par M. Liebermeister, d'après ses observations à Bâle et à Tübingen, que des foyers d'infection peuvent se produire dans les hôpitaux et expliquer les cas internes autrement que par la contagion directe.

Messieurs, si la critique que je viens de faire du prétendu pouvoir contaminant des émanations fournies par les malades, vous a paru concluante, vous en pourriez déduire que les déjections effes-mêmes ne sont pas contagieuses, car elles concourent à former cette atmosphère dont je parlais. M. Budd lui-même a écrit que la matière fraîche ne paraît pas éminemment contagieuse. On devait renchérir sur cette affirmation et l'on a imaginé que le germe est inerte au moment où il s'échappe de l'organisme et que, pour reprendre son pouvoir contaminant, il doit se révivisier dans la pourriture; qu'il doit, à l'exemple de certains entozoaires, passer par un stade intermédiaire avant de pouvoir produire de nouveau son action misible sur l'organisme humain. Mais, Messieurs, cette hypothèse, très-admissible en principe, n'est nullement nécessaire. Si la matière fraîche paraît peu nocive, ce n'est pas, comme on l'a dit, parce qu'elle est immédialement enlevée, car je pourrais répondre : elle est encore plus vite remplacée ; c'est parce qu'elle ne peut pas se mêler aux boissons; c'est parce que, n'étant pas sèche, n'étant pas transformable en poussière, elle ne peut pas se mêler à l'air. Au surplus, les matières non fermentées se sont montrées contaminantes, soit sur les vêtements souillés, où la dessication s'opposait à la fermentation, soit dans les eaux courantes qui présentaient un milieu défavorable à la putréfaction. Concluons donc en disant :

La fièvre typhoïde est contagieuse;

Le contagium réside surtout, sinon exclusivement, dans les déjections;

Les déjections gardent longtemps le pouvoir contagieux;

La putréfaction ne détruit pas, mais ne développe pas le contagium.

Cherchons maintenant à apprécier les faits sur lesquels repose la doctrine de l'infection. Ces faits prouvent que les matières animales altérées, les viandes, les dépouilles, les matières fécales peuvent, sans contamination par des déjections spécifiques, produire la fièvre typhoïde. Est-ce à dire qu'il suffise des émanations ou de l'ingestion de substances animales altérées pour provoquer cette maladie? Loin de là, car s'il en était ainsi, le typhus abdominal serait de tous les temps et de tous les lieux et régnerait endémiquement dans le monde entier. La putridité nous assiège de toutes parts, la putréfaction est en nous et nous sommes en elle; nous vivons dans la pourriture et nous en vivons, car si nous la repoussons souvent, il nous arrive aussi de la rechercher; nous mangeons des fromages putréfiés et nous les déclarons faits; nous mangeons des viandes pourries et nous les déclarons faisandées; et malgré tout cela, la fièvre typhoïde est un accident pour les peuples comme pour les individus. Faut-il limiter aux matières fécales le pouvoir d'engendrer la sièvre typhoïde? Pas davantage. Il est d'immenses étendues du territoire habité par l'homme où ces déjections sont abandonnées au hasard ou accumulées sans plus de souci de la propreté que de l'hygiène, et cependant la fièvre typhoïde n'apparaît qu'à de rares intervalles. Reconnaissons donc que la matière animale altérée, que les déjections humaines, comme les dépouilles des bêtes, à quelque degré de putréfaction qu'on les suppose arrivées, n'engendrent pas la fièvre typhoïde, mais que ces substances peuvent très-exceptionnellement et dans des circonstances spéciales être le milieu où se développe, je ne dis pas où naît, le principe du typhus abdominal. J'affirmais tout à l'heure la contagion, j'affirme maintenant l'infection.

Que dire de cette opinion bâtarde qui a nom théorie de l'origine fécale? n'elle est trop exclusive, puisqu'elle supprime la contagion directe et l'inection par les matières organiques autres que les excrémentielles; qu'elle l'est que l'expression brutale de la majorité des faits, qu'enfin elle n'est pas proprement parler une théorie, puisqu'elle ne propose pas une interpréation, puisqu'elle ne choisit pas entre l'infection et la contagion, et qu'elle ne concilié pas ces deux doctrines.

Messieurs, nous sommes arrivés à la limite des faits positifs, nous allons maintenant nous heurter aux hypothèses. La contagion d'une part, l'infection d'autre part ressortent avec certitude de l'analyse que nous venons de faire. Bien qu'ils paraissent contradictoires, ces deux résultats doivent être maintenus, ils ne sont peut-être inconciliables qu'en apparence. Réservons-les; saisissons fortement les deux bouts de la chaîne, lors même que nous ne

voyons pas par où l'enchaînement se continue. •

Il nous reste à parler de la doctrine de la spontanéité, nous l'apprécierons au double point de vue des faits et de la philosophie biologique.

Que disent les faits? que dans certains cas on n'arrive pas à reconnaître la contagion, ni à découvrir le foyer d'infection. Que dit la philosophie bio-

logique? que rien ne se crée : nihil de novo.

Qui pourrait prouver que la contagion typhoïde ne peut pas s'opérer par les procédés médiats lointains et insaisissables, qu'on est obligé d'admettre pour plus d'une maladie virulente? Qui pourrait surtout affirmer qu'il n'y a pas à portée des malades quelque foyer d'infection? La matière animale putréfiée est partout, à la campagne comme à la ville, dans la maison comme dans la rue. Partout le germe, s'il préexiste, peut se développer, il n'est pas besoin de supposer la génération spontanée. Je sais que les partisans de la spontanéité se défendent d'une telle hypothèse. Ils sont obligés d'admettre la virulence de la fièvre typhoïde, mais se refusent à reconnaître au virus les caractères de l'être vivant; ils n'invoquent donc pas la génération de noro. Messieurs, j'ai peine à croire que la fièvre typhoïde soit virulente et je ne prétends pas que les virus sont constitués par des germes figurés; c'est là en effet une hypothèse, mais une hypothèse que rendent bien vraisemblable les recherches des Chauveau, des Sanderson, des Davaine, des Billroth et de tant d'autres, parmi lesquels je ne puis me dispenser de citer et l'illustre Tyndall et notre grand Pasteur. Il est en tous cas une différence considérable qui sépare les maladies virulentes des maladies parasitaires, c'est ce qu'on a appelé l'unicité, c'est l'impossibilité créée par la maladie de contracter ultérieurement le même mal. Est-ce là une distinction décisive, radicale? Ne pourrait-on pas, au contraire, supposer que ce qui s'observe pour des espèces végétales supérieures, peut être vrai pour ces proto-organismes et que le terrain épuisé par une première pullulation n'est plus un milieu favorable pour le développement des mêmes êtres? Je ne veux pas le prétendre et je laisse la question en suspens. Je dirai toutefois que si la natière virulente ne possède pas, de la vie, sa caractéristique morphologique, cependant la molécule virulente est douée de cette étrange puissance m'elle peut, à l'aide de la matière vivante, créer des molécules semblables à elle, reconnaissables à une même activité physiologique et capables ausside reproduire indéfiniment des molécules spécifiquement semblables. Cette puissance d'engendrer son semblable, n'est-ce point un attribut de la vie? Le développement spontané d'un virus, c'est donc encore la génération spontanée, hypothèse possible et qui n'a rien d'absurde, mais que je repousse provisoirement, parce qu'elle n'a jamais été observée quand l'observation a été à l'abri de certaines causes d'erreur, parce qu'elle n'a jamais été obtenue quand l'expérimentation s'est mise à l'abri de ces causes d'erreur, je ne dis pas depuis que le monde existe, ni même depuis que l'homme existe, mais depuis que l'homme se souvient, c'est-à-dire depuis ces quelques six mille ans auxquels se réduisent les temps historiques. Pour démontrer la spontanéité de la sièvre typhoïde, peut-être faudrait-il prouver qu'elle est virulente, mais assurément il faudrait établir qu'elle a fait son apparition sans lien possible avec des épidémies ou des cas sporadiques antérieurs. Mais la fièvre typhoïde n'a pas d'histoire. Si elle est nouvelle pour le médecin, elle est ancienne pour l'homme. Même si l'on pouvait établir historiquement qu'elle n'existait pas dans la pathologie des siècles antérieurs, qui prouverait qu'elle n'a pas été une importation ou une réviviscence? La syphilis au quinzième siècle n'était nouvelle que pour notre Occident et la peste d'Athènes a sommeillé pendant six cents ans avant de faire sa réapparition. La spontanéité doit cependant être maintenue dans la doctrine médicale; il faut y croire, mais jusqu'à la génération spontanée exclusivement; c'est à elle qu'il appartient d'expliquer les variations de la réceptivité et les différents modes réactionnels de l'organisme.

Je me suis efforcé jusqu'ici de me maintenir dans le domaine de l'observation pure; me permettrez-vous maintenant de risquer une hypothèse, non pour vous la proposer, mais pour montrer qu'il n'y a pas contradiction nécessaire entre les deux faits positifs que nous avons établis, le développement contagieux et le développement infectieux de la sièvre typhoïde?

Deux causes spécifiques pour une seule maladie spécifique, c'est trop assurément. Mais supposez que, dans ce monde aérien presque inexploré où s'agitent tant d'êtres inférieurs dont quelques espèces ont été à peine entrevues, il existe un germe capable de se développer et dans la matière animale morte, et dans l'organisme vivant; ce germe tombant dans un foyer putride y pourra pulluler: il pourra de là passer dans le corps de l'homme et provoquer la maladie par sa multiplication; il pourra d'un individu malade passer ensuite dans un autre organisme sain. Cette conception qui n'est qu'une hypothèse gratuite pour la fièvre typhoïde, est une réalité pour une autre maladie. Il est un vibrion flexueux et transparent qui, dans certaines circonstances encore indéterminées, mais assurément rares, se développe dans le cadavre des animaux en partant de la surface intestinale, qui se multiplie dans la matière morte et qui, transporté dans un organisme vivant s'y reproduit avec une extrême activité et détermine des accidents parfois fondroyants. Cet agent de la septicité dont nous devons la connaissance récente à M. Pasteur, a peut-être son analogue dans la fièvre typhoïde. Si cette supposition était une réalité, l'infection et la contagion s'expliqueraient par une cause unique. Je ne vois pas qu'il soit possible de formuler aujourd'hui une autre hypothèse, mais je ne vous donne pas cette hypothèse comme vraie. Avant de disserter sur ce germe, il faudrait le démontrer. On pourrait alors s'efforcer de cultiver cet agent morbifique et la pathologie expérimentale de la fièvre typhoïde entrerait enfin dans la voie positive dont s'écartent, il faut le dire, les tentatives louables mais infructueuses de Seitz, de Murchison, de Barker, de Coze et de Feltz, de Davaine, de Béhier et de Liouville, de Birch-Hirschfeld, de Motschutkoffsky et de J. Guérin. Ce germe hypothétique ne serait, en tous cas, qu'un agent accessoire et exceptionnel de la fermentation putride, agent rare dans la nature ou soumis à des causes nombreuses de destruction ou de neutralisation, soit que l'organisme humain se défende facilement contre ses atteintes, soit que d'autres germes travaillent à son anéantissement, comme fait le vibrion flexueux de M. Pasteur à l'égard de la bactéridie du charbon, soit entin que les grands modificateurs météorologiques exercent sur lui une action profonde. On comprendrait ainsi et certains antagonismes morbides, et l'influence réelle des causes banales, des variations de la pression barométrique, de la température, de l'état hygrométrique, de l'électricité et de l'ozone, toutes circonstances dont M. Spinzig a signalé récemment le rôle prédominant.

Ainsi considérée, la sièvre typhoïde n'est ni une maladie contagieuse, ni une maladie infectieuse, c'est une maladie miasmatique, infectieuse quand le germe vient directement d'un foyer putride, contagieuse quand il a déjà traversé un organisme vivant. De cette façon s'expliqueraient par une cause unique, la contagion, l'infection, les grandes et les petites épidémies, les cas sporadiques et les prétendus cas spontanés. Si ce principe morbifique, miasmatique, unique doit être un jour admis, on peut dire, dès à présent, quelles sont ses sources et quelles sont ses voies de dissémination. Il vient de l'homme atteint de sièvre typhoïde et de ses déjections; il peut venir de viandes gâtées et peut-être aussi d'autres matières alimentaires; il peut se développer primitivement dans les amas de débris d'animaux et dans les lieux qui les renferment, halles, marchés, abattoirs; il peut se multiplier dans les fumiers, dans les accumulations de matières stercorales, dans les fosses, dans les canaux de vidanges, dans les égoûts, dans ces derniers foyers surtout qui renferment et qui charrient les déjections humaines. Il peut avoir pour véhicule l'homme sain comme l'homme malade; il peut se fiver dans les vêtements souillés, dans les maisons contaminées, se répandre dans le sol, dans l'air, dans l'eau, qu'il y arrive par dépôt direct, par l'apport des égoûts, par les infiltrations des fosses ou des fumiers. Il peut s'introduire dans l'organisme humain par l'air respiré, par l'eau des boissons et par l'inhalation de l'eau pulvérisée.

Messieurs, je n'ai plus qu'un mot à dire. Je voudrais apprécier le rôle que Buhl en 1855 et Pettenkofer en 1857 ont voulu faire jouer à la nappe d'eau souterraine. Je ne puis que poser la question, n'ayant pas de documents suffisants pour la résoudre. On a dit que l'abaissement du niveau dès eaux souterraines coïncide avec l'. ugmentation des fièvres et ce fait a été expli-

qué de différentes façons.

On a supposé que l'abaissement du niveau des eaux souterraines permettant à l'air de pénétrer le sol plus profondément, rendait les fermentations plus actives et pouvait ainsi multiplier les germes typhogènes, tandis que l'élévation du niveau limitait le champ de la fermentation et noyait les germes.

On a formulé également cette hypothèse que l'abaissement du niveau de l'eau augmentant l'épaisseur de la couche gazeuse du sol, des échanges pouvaient se faire en plus grande quantité entre l'air extérieur et les gaz souterrains et entraîner ainsi vers la surface les germes telluriques morbifiques.

Ces deux théories paraissent peu acceptables, car elles sont en contradiction avec ce que nous savons de la localisation ou de la dissémination des foyers typhogènes. Elles suppriment en quelque sorte les foyers d'infection pour les répandré sur toute l'étendue du territoire infecté. Elles pourraient expliquer les variations d'une maladie endémique, elles ne se prétent pas à l'interprétation d'une maladie épidémique.

Cette influence des variations du niveau des eaux souterraines concorde u contraire avec les faits que nous avons exposés précédemment, si l'on considère avec Liebermeister et Buchanan que l'abaissement du niveau failite les infiltrations des fosses et des égoûts et la contamination des puits et du sol par les matières putrides; que, d'autre part, l'élévation, du niveau emprisonne ces matières dans leurs réservoirs habituels et s'oppose à leur

dissémination dans l'air ou dans les eaux potables.

Une circonstance rend vaines toutes ces interprétations : la règle établie à Munich ne s'est pas rencontrée exacte dans d'autres villes; elle a soufert des exceptions à Berlin et il a été impossible de reconnaître à Bâle qu'il y eût des relations entre les variations de fréquence du typhus abdominal et les fluctuations de la nappe souterraine.

Messieurs, arrivé au terme de cette étude, je la résume dans les conclu-

sions suivantes:

### Conclusions.

Dans l'étiologie de la fièvre typhoïde, la doctrine de la contagion et la doctrine de l'infection sont toutes deux trop exclusives;

La doctrine de l'origine fécale ne répond pas à l'universalité des faits;

La doctrine du développement spontané n'est pas prouvée. La fièvre typhoïde est une maladie spécifique, miasmatique.

Dans sa production, les choses se passent comme si la matière morbifique venant, on ne sait d'où, mais ne venant pas nécessairement d'un organisme infecté, était capable de se développer dans les matières animales qui deviendraient alors foyers d'infection et dans l'organisme humain vivant qui deviendrait alors foyer de contagion.

La contagion est presque toujours médiate.

La matière morbifique, qu'elle vienne des foyers d'infection ou des individus contaminants, peut souiller l'air, le sol et l'eau. Cette matière morbifique peut être disséminée par l'homme, par les objets contaminés, par l'air et surtout par l'eau alimentaire.

Le rôle des réservoirs et des conduits de vidange défectueux, mal entretenus ou mal construits est démontré, qu'on les considère comme agents

d'infection ou comme agents de contagion médiate.

Le rôle des variations de niveau de la nappe d'eau souterraine n'est pas clairement établi.

- M. Lebert présente à ce sujet deux observations:
- 1° Il a eu l'occasion de s'assurer que l'épidémie d'Andelfingen mentionnée par M. Bouchard n'était pas une épidémie de fièvre typhoïde. Les malades qui ont succombé n'ont pas présenté à l'autopsie les lésions de cette maladie; c'était un empoisonnement par la viande gâtée; cette épidémie ne peut donc être invoquée comme une preuve que la viande gâtée engendre la fièvre typhoïde.
- 2° Dans tous les cas qu'il a observés à Breslau, M. Lebert n'a constaté aucun passage entre la fièvre typhoïde, le typhus exanthématique et la fièvre à rechutes; ces trois maladies ne garantissaient nullement les unes des autres, ce sont trois maladies distinctes.
- M. Bouvier demande si la contagiosité de la fièvre typhorde est absolue ou relative? Dans vingt-trois cas observés par lui dans diverses familles aucun fait de contagion ne s'est produit; dans un autre cas un malade transmit la maladie à son frère et à ses deux sœurs. Ne faut-il pas pour la contagion une certaine aptitude?

M. Mouar n'est pas d'accord sur deux points avec M. Bouchard: Quant à la spontanéité de la fièvre typhoïde, il n'a pas vu un seul cas pa la maladie fût due à la putréfaction des matières animales sauf des matières fécales. Lorsqu'il était professeur de médecine à Calcutta où la résidé longtemps, trois cas de fièvre typhoïde bien caractérisée dont l'un terminé par la mort et vérifié à l'autopsie, se développèrent à la mêm e époque, la maladie y était inconnue auparavant, et, depuis lors il s'écoula quinze ans avant que de nouveaux cas se reproduisissent; ainsi la spontanéité de la fièvre typhoïde peut exister dans certains cas.

Il y a cinq ou six ans on a fait un drainage de la ville de Calcutta, les matières fécales passent dans les égoûts, depuis lors les cas de fièvre typhoïde sont fréquents.

Quant à la contagion, M. Mouat dit que M. Murchisson sur des milliers de cas observés à l'hôpital n'a pas eu un seul cas de contagion, aussi M. Mouat croit-il la contagion directe impossible. Il a actuellement six à sept cent asiles en Angleterre à surveiller; des milliers de cas de fièvre typhoïde se sont développés dans ces établissements, il n'y a pas eu un seul exemple de contagion; il croit que les cas de contagion qui ont été cités se rapportent à des affections miasmatiques qu'on avait confondues avec la fièvre typhoïde; mais que jamais un miasme n'a produit la fièvre typhoïde.

M. Déclat rapproche l'évolution de la fièvre typhoïde de la fermentation alcoolique; la maladie se développe sous l'influence d'un être organisé, le sang est modifié sous l'action de cet être; la fièvre typhoïde est donc une affection spécifique et contagieuse.

M. Cl. Lombard a proclamé il y a quarante ans la contagiosité de la fevre typhoïde malgré l'opinion de ses maîtres; la contagion ne peut atteindre que des individus prédisposés, elle n'est pas générale, c'est pour cela qu'elle a été méconnue. La question de la spontanéité est très-obscure.

Les Anglais divisent les maladies en évitables et inévitables; les trois maladies évitables sont la fièvre typhoïde, la diphthérie et la variole; il y a lieu d'espérer que par des moyens prophylactiques, par des procédés de désinfection on arrivera à diminuer la fréquence de la fièvre typhoïde. Les évacuations humaines sont des foyers de propagation de la maladie.

Le D' Colucci Pacha dit que depuis quarante-cinq ans qu'il est au service médical du gouvernement égyptien il a assisté à un grand nombre d'épidémies de peste et de choléra; la fièvre typhoïde est fréquente aussi en Égypte, mais il n'a jamais vu un seul cas de contagion de cette maladie.

M. Bouchard répond à M. Lebert qu'il renonce à invoquer l'épi mie d'Andelfingen sur son autorité, mais qu'il existe d'autres faits per vant que la fièvre typhoïde peut se développer sous l'influence d'autagents que les matières fécales. Quant à la contagion, M. Bouch reconnaît qu'elle est exceptionnelle, mais elle existe; des médecins étaient restés des années sans observer un seul cas de contagion ont par en voir.

La séance est levée à 5 heures.

Le Secrétaire :

C. PICOT.

# SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE

Présidence de M. Vogt.

Le procès verbal de la Séance générale du 12 septembre est li adopté.

M. Prevost, Secrétaire général, lit les procès-verbaux des Séance sections du 11 et du 12 septembre qui sont adoptés.

M. Laskowski fait la communication suivante:

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du 5<sup>me</sup> congrès international sciences médicales, au nom de M. le D' Thadée Zulinski, de Lember motion suivante :

Attendu que les notions exactes d'hygiène publique et privée sont a lument indispensables tant pour les familles que pour les individus, prégler les besoins et les conditions de la vie.

Attendu que la connaissance et la pratique des prescriptions les plus mentaires de l'hygiène, en détruisant les abus et les préjugés, peuvent duire une très-heureuse influence sur la santé publique, source fécond la richesse, dont tout gouvernement doit se préoccuper à juste titre.

Attendu que l'ignorance absolue des règles élémentaires de l'hygiène nouveau-nés et des nourrissons, produit une très-fâcheuse influence si vie et la santé de cette intéressante partie de la population, en augmen la proportion des décès d'une manière effrayante.

Attendu que l'observation rigoureuse des prescriptions hygiéniques parantir les ouvriers contre l'influence dangereuse de certaines prosions insalubres.

Attendu que les chefs d'ateliers, les instituteurs, les directeurs et les rectrices des institutions d'enseignement publiques et privées doivent a lument connaître les règles les plus indispensables de l'hygiène, pour exe consciencieusement leurs fonctions.

Vu l'opinion unanime exprimée dans ce sens par le Congrès des m cins de Lemberg le 23 juillet 1875. Le cinquième Congrès international émet le vœu que le cours élémentaire d'hygiène soit considéré comme un objet réglementaire et obligatoire et introduit comme tel dans les établissements publics d'enseignement au même titre que les autres matières d'enseignement.

Le Président fait observer qu'il a proposé que l'on traitât dans le prochain Congrès de l'enseignement médical et demande qu'on renvoie à cette époque la discussion de la motion de M. Zulinski. Adopté.

Le Président donne la parole à M. Lebert pour la lecture de son rapport et annonce que le temps ne permettra pas la discussion de ce travail.

### RÉSUME DE MES OBSERVATIONS ET TRAVAUX

SUR

# L'ULCÈRE CHRONIQUE SIMPLE DE L'ESTOMAC

Par M. le D' H. LEBERT, ancien professeur de clinique médicale à Zurich et à Breslau, médecin consultant à Nice.

Je publie dans ce moment une clinique des maladies de l'estomac. L'ulcère chronique simple y est exposé avec beaucop de détails. Je donne ici

un résumé succinct de cette partie de mon travail.

L'ulcère chronique simple de l'estomac a déjà été connu de quelques auteurs du XVI<sup>me</sup> et du XVII<sup>me</sup> siècle. La première observation que j'ai trouvée dans le Sepulcretum de Bonnet (Lib. III, p. 21, obs. 25) est de Jean Baubin. Puis viennent les faits observés par Marcellus Donatus dans le XVI<sup>me</sup>, et ceux de Courtial, de Littre dans le XVII<sup>me</sup> siècle. Dans le XVIII<sup>me</sup> les observations se multiplient au point que déjà au commencement de notre

sècle Voigtel a pu résumer l'état de la science sur ce sujet.

Toutefois l'étude anatomique et clinique approfondie et pratique de l'uldre gastrique est de date plus récente. Cruveilhier a le mérite de l'avoir bite le premier en 1830. Peu d'années après Rokitansky à Vienne, Dittrich et Jaksch à Prague ont complété l'histoire de cette maladie et ont contribié à la faire connaître aux cliniciens et aux praticiens. Dès lors beaucoup de travaux ont été publiés sur ce sujet. — Schiff a le premier démontré par la voie expérimentale que l'ulcère gastrique pouvait naître sous l'influence de l'irritation de certains points du cerveau et qu'il était la conséquence de l'infiltration hémorrhagique, avec interruption circonscrite de la circubtion, résultat auquel je suis arrivé aussi, il y a bientôt trente ans, par des études de pathologie comparée.

L'histoire générale de l'ulcère gastrique a été faite jusqu'à présent d'arès les souvenirs de cliniciens distingués, ou par la comparaison de nombreax faits, empruntés aux sources les plus diverses, compilation sans unité, hite avec des matériaux inégaux, souvent d'une valeur douteuse. J'ai fait mes descriptions d'après mes propres matériaux, recueillis pendant plus de brente-cinq ans. J'ai observé ainsi dans mes services d'hôpitaux et dans la policlinique de Breslau 252 cas, qui bien contrôlés, peuvent tous servir à le statistique et dont 104 constituent des observations assez complètes pour pouvoir servir à une analyse consciencieuse. J'ai ensuite comparé mes 33 autopsies cliniques très-complètes avec 65 cas avec autopsie, appartent à d'autres auteurs, mais choisis parmi les meilleures observations public

L'origine hémorrhagique et escharotique de l'ulcère rond ne s'applini aux érosions superficielles, ni aux ulcères aphtheux glandulaires, ni ulcères plus profonds, plus irréguliers, à origine franchement gastritique inflammatoire.

## Étiologie.

Déjà en 1800 Morin déclara que dans l'ulcère chronique de l'eston l'origine hémorrhagique par stase dans les vaissaux sanguins conduisait à perforation. Dès 1839, Rokitansky indiqua comme principale cause

cet ulcère le ramollissement escharotique.

En 1852 j'ai communiqué à mon excellent ami le docteur André Duvi de Genève une observation de pathologie comparée qui ne laissait aud doute sur l'origine nécrotique et hémorrhagique de ces ulcères, ayant troit chez un chien qui avait péri à la suite d'une maladie du cœur, tous les p sages entre une eschare sanguine et les ulcères ronds ambiants. En 1851, été frappé aussi de la formation rapide d'ulcères gastriques chez deux chie auxquels j'avais fait successivement un certain nombre d'injections de l dans les veines. Dès 1845 et dans un second travail en 1846, Schiff? montra que la section des couches optiques et des pédoncules cérébrat celle de la moitié de la protubérance ou de la moelle allongée, provoquait des infiltrations sanguines circonscrites qui conduisaient à l'ulcère. La lésie du centre vaso-moteur pour les nerfs des vaissaux de l'estomac lui parti cause des infiltrations sanguines locales, des eschares et des ulcères. C expériences furent reprises, étendues et confirmées par Ebstein. Les t cères de l'estomac et du duodennm que j'ai trouvés dans une de mes expl riences et dans une autopsie de trichinose ont été probablement occasional par embolie de petits vaissaux.

J'appelle volontiers l'ulcère chronique, ulcère escharotique. On comprens facilement que l'eschare puisse atteindre les parois d'une artère, toute l'é paisseur même de l'estomac et occasionner ainsi, à sa chute, une hémoi

Thagie grave, ou une perforation mortelle.

Les troubles vaso-moteurs ne sont pas rares dans les névroses, surtot dans celles accompagnées d'anémie, ainsi que dans la chlorose. Or, ces étal offrent une prédisposition remarquable à la formation de l'ulcère eschan

tique.

La fréquence de l'ulcère gastrique varie beaucoup, suivant les divers pay et les diverses localités du même pays. En moyenne elle varie entre 4 % % des autopsies. A Breslau elle a été de 2 % des autopsies et n'a patteint 1 % pour les cas appartenant à la clinique et à la polichique. I encore la morbidité hospitalière reste bien au-dessous de la statistique motuaire.

L'ulcère à eschare est trois fois plus fréquent chez la femme que ch l'homme; ma proportion est de 23 % à 77 % ou en chisfres ronds 3 c

chez les hommes pour 10 chez les femmes.

Ma statistique moyenne pour l'âge donne 25 % avant 20 et après ans. Les 75 % de 20 à 60 ans se distribuent d'une manière assez égavec maximum entre 40 et 50 ans. La morbidité clinique est plus forte ent 20 et 40 ans, la mortalité entre 40 et 60 ans. L'influence des professio

<sup>1</sup> Morin, De la perforation de l'estomac. Thèses de Paris nº 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiff, De vi motoria bascos encephali, inquisitiones experimentales 1845.

difficile à déterminer. Parmi les femmes, les cuisinières m'ont paru peu plus prédisposées que les personnes adonnées à d'autres occupas. Les classes aisées fournissent un contingent relativement considé-

### **Symptomes**

Le début peut être subit, par hématémèse, même par perforation morle, l'eschare corrodante s'étant formée à l'état latent. Mais le plus souvent
la la die débute par une dyspepsie douloureuse, qui va en progressant;
douleurs sont surtout vives après le repas. La gastralgie peut prédomipendant quelque temps; la dyspepsie dominante peut s'accompagner
peu de douleurs, mais la combinaison de la douleur et la difficulté de diter, leur connexion intime, leurs paroxysmes pendant la digestion sont
autrement caractéristiques. L'hématémèse abondante ne survient le
souvent, même de bonne heure qu'après que les troubles de la digesont déjà été constatés. A mesure que la dyspepsie augmente, l'appétit
inue ou devient irrégulier; des nausées, des vomissements, rares d'ard, puis plus fréquents surviennent, les douleurs vives et fréquentes rentsouvent les nuits mauvaises; le pyrosis n'est pas rare, l'état général
mence à s'altérer.

Le début représente donc déjà en diminutif, très en raccourci, le tableau la maladie. Passons à l'analyse succincte des principaux symptômes. Les vomissements de sang manquent rarement dans le cours de l'ulcère harotique. Si nous comptons aussi les vomissements noirs, la mélanéme de la période avancée, du sang est rendu dans 80 % des cas. — Le nissement de sang pur est accompagné ou suivi le plus souvent de sources, sanguinolentes, de mélaena. L'hématémèse de l'ulcère, prestoujours abondante, peut manquer, malgré une hémorrhagie gastrie abondante, le sang étant exclusivement rendu par les selles, sous me de mélaena.

Jai observé la mort par hématémèse dans 3 % des cas de ma morbidité ique, chiffre bien inférieur au résultat de la statistique mortuaire excluive, basée souvent sur une collection de cas exceptionnels. Toutefois la **Equence** dans mes autopsies cliniques atteint 9  $\frac{9}{0}$ ; mais il s'agit dans les leux groupes de questions bien différentes. Il n'y a en effet rien de conradictoire entre ces deux faits : que sur 100 malades atteints d'ulcère sim**le, 3 meurent par hémorrhagie; tandis que sur 100 morts, l'autopsie fait** constater 9 cas de mort par cette cause. Mais il y a une grande différence **entre la statistique mortuaire clinique et celle compulsée de sources diver-**🗫 Ayant réuni 65 cas bien observés avec autopsie, provenant de sources diverses je trouve la mort par hématémèse dans 35 %. Pourquoi cette différence? C'est que dans la mortalité et dans les autopsies cliniques on arrive à des résultats sévérement contrôlés, réunis et analysés en dehors de toute prédilection, de toute idée préconçue. Dans la statistique mormaire compilée, au contraire, les cas frappants ont été publiés de préférence et l'exception frappe le plus souvent plus que la règle. Les chiffes tout positifs et exacts qu'ils puissent être ainsi obtenus ne sont en corrélation ni avec la morbidité, ni avec la mortalité clinique. C'est pour cela que nous rencontrerons la même exagération, plus accentuée encore, dans **à statistique** de la perforation. Or il est évident que la valeur des groupes de symptômes et leur pronostic sont complétement faussés par une telle manière de compulser les faits.

Le vomissement de sang est suivi, quelques fois précédé de vertiges, d'un

sentiment de faiblesse, qui peut aller jusqu'à la défaillance. La quantité sang rendue à la fois est souvent de 500 à 1000 centimètres cubes, qui quefois de 1500, de 2000 et même de 3 à 5000 dans les cas rapident mortels. D'un autre côté, l'organisme supporte beaucoup mieux qu'on pourrait le croire des pertes successives, très-abondantes par gastrort gie, lorsqu'elles sont séparées par des intervalles d'un, de deux ou de pli sieurs jours. L'anémie qui succède à une ou à plusieurs hémorrhagie fortes est très-considérable; mais le plus souvent son effet se dissipe dant temps qui varie entre six semaines et deux à trois mois.

Le vomissement de sang a lieu une fois ou à plusieurs reprises et capstitue alors une phase hémorrhagique; l'un et l'autre peuvent se répéter à bout de plusieurs années. — Chez une de mes malades les deux phase ont été séparées par 28 ans; il y avait évidemment là deux fois des ulcère avec érosion artérielle qui se sont cicatrisés les deux fois. Il n'est pas rate cependant, que même dans un ulcère de longue durée, la première héme témèse ne se répète point. N'oublions pas, que le vomissement de sa peut ne jamais survenir, dans des cas fort graves, de longue durée, ma tels même. La mélanémèse persistante s'observe de préférence dans les cas fort graves de préférence de préfére

phase cachectique de l'ulcère.

Les douleurs d'estomac que nous avons déjà rencontrées dès le début manquent rarement. Elles sont très-opiniâtres, à moins que de bonne heur une diéte sévère, continuée pendant longtemps rende la digestion plus à cile et moins douloureuse. La localisation fixe, circonscrite de la douleur son irradiation au dos sont souvent caractéristiques. L'irradiation per cependant devenir beaucoup plus étendue. Les douleurs sont augmentées, à mesure que la maladie progresse, persistent même quelquefois april la cicatrisation de l'ulcère par suite d'adhérences de l'ulcère aux organiques.

Dans ce dernier cas, ce ne sont plus les nerfs sensitifs de l'intérieur de l'estomac qui sont le siège de la douleur, mais le tiraillement ou la compression de fibres nerveuses en est la principale cause; aussi ces douleur

sont elles essentiellement périgastriques.

La névralgie intercostale n'est pas rare. L'irradiation de la douleur est bien plus fréquente à droite qu'à gauche. La position horizontale après le repas soulage. Chez quelques malades les douleurs cessent après le vomis sement. La pression les augmente et fait reconnaître leur centre, le siég de leur maximum souvent très circonscrit, surtout lorsque la maladie n'a pas duré depuis longtemps. Les cas d'adhérences douloureuses exceptés, le cicatrisation de l'ulcère fait cesser la douleur. Chez quelques malades le paroxysmes de douleurs sont accompagnés d'accès de dyspnée, d'une fort oppression même.

Les vomissements simples manquent ou sont rares pendant les pre miers temps. Leur absence pendant toute la durée est bien plus fréquent que celle des vomissements de sang, de la douleur et de la dyspepsie. Sou vent cependant les vomissements, rares d'abord deviennent plus fréquent avec les progrès de la maladie. Dans quelques cas ils prédominent et d même qu'il y a une forme hémorrhagique, une autre gastralgique, une tro sième dyspeptique, il peut aussi y avoir une forme vomitive de l'ulcèr escharotique. La mélanemèse survient et devient peu à peu habituell lorsque le catarrhe gastrique est devenu intense et que l'état général ten à la cachexie.

Lorsqu'un rétrécissement pylorique est devenu considérable, on cor state non-seulement les signes de la dilatation de l'estomac, mais les vomis

ements aussi changent, ils deviennent plus rares, plus abondants, mais miniatre : et le dépôt de couleur marc de café y manque rarement.

Dans les vomissements simples on trouve des substances alimentaires **mal digérées, plus ou moins de mucus et souvent aussi les produits d'une** ermentation acide. Dans la mélanémèse, le microscope et le spectroscope iont découvrir des éléments sanguins non douteux. Lorsque l'ulcère gastrique communique avec le colon, des vomissements de matières fécales peuvent mrvenir. Chez un de mes malades ils ont été fréquents pendant cinq semaines. Dans ces cas les malades rendent aussi par les selles des aliments non digérés.

L'épigastre est souvent tendu ou saillant, très-hombé et dilaté dans une usez grande étendue. Dans des cas rares l'ulcère gastrique s'ouvre à l'épipetre, formant une fistule sans gravité, qui peut se cicatriser, même s'ouwir de nouveau plus tard. L'absence d'une tumeur dans la région de l'es**besac a une grande valeur pour le diagnostic. Mais n'oublions pas que des** cordons d'adhérences, la saillie de quelque organe ou d'une de ses parties mée par suite de ses adhérences avec l'estomac et l'ulcère peuvent simuler tumeur accidentelle. Plusieurs fois j'ai constaté un bruit de frottement i l'épigastre et dans son voisinage, par suite d'une péritonite fibrineuse bcale.

La dyspepsie varie, mais elle manque rarement. Peu prononcée au début et même plus tard chez quelques malades, elle est le plus souvent très incommode de bonne heure; elle est en rapport toutefois, quant aux doules qu'elle excite, avec la sobriété et la prudence prolongées des malades. Outre la pesanteur épigastrique, les sensations pénibles, les malades sont commodés par des renvois fréquents, du pyrosis, des maux de cœur et melquefois à la suite d'une fermentation anomale, par des renvois nido-

ten à odeur d'œus pourris ou d'acide butyrique.

Si l'on en excepte le cancer, la dyspepsie n'est aussi douloureuse dans **Eune maladie** de l'estomac, surtout pas dans le catarrhe gastrique chronire idiopathique. Après une longue durée, après une opiniatreté continue, to ou point interrompue par des phases d'une digestion moins laborieuse, le conduit à la cachexie et à l'inanition. Heureusement l'ulcère simple a tendance bien prononcée à la cicatrisation. C'est alors que le catarrhe nsécutif de la muqueuse peut disparaître ou diminuer très-notablement. dyspepsie dans ces cas disparait complétement, ou elle est devenue bien is supportable, non accompagnée de douleurs. Lors même que la cicasation ne se fait pas complétement, il n'est pas rare de voir cesser ou mender notablement pendant quelque temps les troubles et les douleurs la digestion. La clinique hospitalière en fournit tous les jours des exemrappants, aussi les malades expérimentés redoutent-ils leur sortie.

L'appètit peut se maintenir en bon état pendant longtemps. Chez queles malades sa diminution n'est qu'apparente; ils craignent les repas, surit copieux, à cause des douleurs. Cependant pour peu que la maladie se plonge, il devient irrégulier, capricieux et peu à peu il diminue, par moents il y a même anorexie complète, qui devient permanente lorsque la spepsie devient presque de l'apepsie et que la cachexie s'est établie dé-

itivement.

La soif n'est vive que dans les cas de complications ou après de fortes morrhagies. Sans cela elle n'appartient nullement à la symptomatologie l'ulcère.

La langue reste peut-être plus longtemps nette que dans la gastrite chroque: mais à coup sûr, moins que dans le cancer. Elle est en rapport avec itensité et la continuité de la dyspepsie et se montre couverte d'un enduit blanc ou jaunâtre plus ou moins épais, lorsque la digestion continue être laborieuse.

Le goût est souvent mauvais, pâteux, amer ou acide. Des aphthes viennent fréquemment, tandis que le muguet avec ses champignons montre que dans la période terminale.

Les selles restent rarement régulières; la tendance à la constipation et de plus en plus prononcée, elle peut alterner avec la diarrhée, qui, à set tour, prédomine dans la phase cachectique qui conduit à la terminaise fatale.

Les troubles de la menstruation ne sont pas rares, moins toutefois à suite de l'ulcère, que comme conséquence de l'état névropathique and mique, chlorotique, qui a largement contribué au développement de l'état.

La perforation est sans contredit l'accident le plus redoutable. Des la commencement du siècle passé elle a préoccupé les pathologistes. Aussi la observations de perforation de l'estomac abondent-elles dans la science peut-ètre beaucoup trop. Dans les 65 cas d'ulcère avec autopsie que perforation est de 50 % pour tout les autopsies. Dans mes autopsies de la clinique je trouve seulement 27 % et dans ma morbidité clinique je ne trouve que 3,5 %. Je veux bien admettre que cette terminaison désastreuse de l'ulcère puisse être plus fréquent dans d'autres pays, mais je doute qu'elle dépasse en moyenne le chiffre dans d'autres pays, mais je doute qu'elle dépasse en moyenne le chiffre d'a 5 %, chiffre toutefois bien inférieur à celui des 50 % de la statistique.

mortuaire exclusive et compulsée.

La perforation peut être à la fois le commencement et la fin de la mel ladie, lorsque l'ulcère et l'eschare se sont formés d'une manière latente. Lorsqu'elle a lieu dans la grande cavité du péritoine, elle est rapidement mortelle, quelquefois déjà après 8 à 10 heures, par le shoc, avant que l'exsudation inflammatoire ait pu se produire. Le plus souvent elle tre dans l'espace de 24 à 48 heures avec les signes connus de la péritonite perforative. Chez la femme cet accident est plus fréquent avant, ches l'homme après 30 ans. Lorsque l'ulcère avait déjà contracté des adhérences au dehors avec les organes voisins, celles-ci peuvent se détacher partiellement et donner lieu ainsi à une perforation limitée par une péritonite adhésive voisine. Celle-ci se prolonge, dure 8, 12 jusqu'à 15 jours, mais se termine également le plus souvent par la mort. La guérison peut avoir lies, mais elle est très-rare. Ordinairement il se forme alors un abcès, qui devient volumineux et qui finit par s'ouvrir dans la grande cavité du péritoine. Quelquefois le travail destructeur s'étend en haut, traverse le diaphragme, atteint le poumon, provoque le pneumothorax, avec expectoration de matières alimentaires et conduit ainsi à la terminaison fatale. La perforation dans le colon donne lieu aux signes d'une fistule gastro-colique avec vomissements de matières fécales liquides et conduit aussi à la mort, bien que plus lentement. La fistule cutanée après la perforation au dehors, à travers les parois abdominales, n'est pas dangereuse et peut même guérir plus tard.

La cachexie terminale, quelquefois assez prolongée, constitue une phase intéressante, qui peut offrir une si grande ressemblance avec celle du cancer de l'estomac, que j'ai donné à cette forme le nom de cancroïde. Elle se développe surtout après une longue durée et lorsque la dyspepsie et l'anoréxie ont atteint un haut degré. L'appetit a à peu près cessé, la digestion est devenue très-laborieuse. L'inanition fait des progrès rapides, les douleurs et les vomissements persistent, le teint devient d'un jaune-paille, le malade maigrit considérablement, les forces baissent tellement, que bientôt il ne

peut plus quitter le lit, sa disposition d'esprit est triste et abattue. Le liquide noirâtre, couleur marc de café se montre presque dans chaque vomissement et souvent se joignent à ces symptômes les signes du rétrécissement pylorique et la dilatation de l'estomac. Ces malades succombent épuisés, le plus souvent dans le dernier degré du marasme.

## Marche, durée, terminaisons.

Dans les cas suraigus dans lesquels l'ulcère ne se révèle que par la perforation, la mort a lieu très-rapidement, au milieu d'une santé en apparence parfaite. L'hématémèse initiale n'est que bien exceptionnellement mortelle,

au hout de quelques heures, d'un ou deux jours.

Le plus souvent la maladie a une marche chronique. La durée de 6 mois à 1 an n'est pas rare, lorsque dans des cas récents, la guérison a lieu par cicatrisation. Il n'est pas rare même de rencontrer des cicatrices, sans que jamais aucun trouble n'ait indiqué une maladie de l'estomac. La formation de l'eschare, sa chute, l'ulcère, ses progrès, sa réparation, sa guérison,

tout se fait d'une manière complétement latente.

D'un autre côté une amélioration même considérable, reste incomplète, il y a des alternatives de mieux et de plus mal, qui peu à peu cependant font place à un mieux plus complet, à la guérison. Dans ces cas la maladie peut avoir une durée de 2, de 3, de 5 ans et au delà. Les difficultés, contro lesquelles la maladie a à lutter, sont en effet considérables. Les adhérences génent les mouvements de l'estomac et ajoutent des douleurs périgastriques à celles de l'intérieur de l'organe, dont la muqueuse se trouve dans un état bien prononcé d'inflammation chronique. L'ulcère persiste, le suc acide ainsi que la fermentation acide, de la dyspepsie troublent le travail de réparation. Des hémorragies accidentelles provoquent pour des mois une anémie profonde. Et pourtant, malgré tous ces obstacles, la guérison peut devenir, avec le temps, complète et durable. Il n'est pas rare que la durée soit bien plus prolongée, de 8 à 10 ans, tandis que celle de 20, de 30 ans et au delà, observée par moi est l'exception. Les signes de l'ulcère peuvent aussi survenir à de longs intervalles, pendant lesquels les malades, jouissent d'une bonne santé. C'est qu'il y a eu alors deux ulcères développés et guéris à diverses époques de la vie. Une de mes malades a en deux fois à 28 ans de distance une forte hématémèse suivie de quelques mois de dyspepsie; mais les deux fois elle a été complétement rétablie au bout de 6 mois.

Si la durée continue ou interrompue peut être très-longue, ce qui constitue plutôt la règle, une marche moins prolongée n'est pas rare dans les cas graves. L'ulcère simple peut devenir mortel, même sans hémorragie, sans perforation, après 1 à 2 ans de durée totale. Dans la marche prolongée un ulcère peut être à peine cicatrisé qu'un nouveau se forme et parcourt sa marche, aggravée par les altérations secondaires du premier ulcère.

La durée, pour les cas mortels, est sujette aux mêmes variations que pour les cas plus heureux. Si la mort dans la première année, sans accidents particuliers, est rare, elle devient déjà plus fréquente pendant la deuxième et davantage encore entre 2 et 3 ans. Toutefois la mortalité est plus fréquente entre 3 et 6 ans de durée qu'avant 3 ans. Après 6 ans de durée continue, le nombre des cas de mort est encore considérable et en rapport avec la continuité progressive de la maladie.

Nous avons déjà constaté la fréquence relativement grande de la guérison. Nous avous aussi tenu compte des obstacles qu'elle rencontra lons qu'une cicatrice solide peut rétrécir tellement le pylore que succombe à cette complication grave, bien que la guérison de l'ulcère soit complète. Malgré un régime et un traitement appropriés, nous n'arrivois dans un certain nombre de cas opiniâtres qu'à une amélioration qui laisse subsister la possibilité d'accidents graves et de rechutes. Toutefois, les malades qui suivent régulièrement le régime et le traitement se placent dans de meilleures conditions et peuvent parvenir après bien des vicissitudes à la guérison ou à un état stationnaire supportable.

N'exagérons cependant pas la valeur de nos ressources. Malgré les soins les plus éclairés, les plus assidus, chez un certain nombre de malades, le pronostic est bien moins satisfaisant et s'aggrave des chances de l'hémorragie, de la perforation, ou de celles du rétrécissement pylorique, ou

de celles enfin de la cachexie progressive et cancroïde.

Si, impressionnés par ces faits, nous nous demandons quelles sont les chances d'issue funeste de l'ulcère de l'estomac, la clinique nous offre un résultat infiniment moins décourageant que la statistique mortuaire. La mortalité a été dans mes services d'hôpitaux et dans ma policlinique de 8 %, ainsi d'un douzième à peine. Une mortalité clinique de 8 à 40 % peut donc être admise comme une moyenne. Il est très-probable que cette proportion est bien moins forte dans la pratique privée, bien plus riche en ressources que dans les hôpitaux. Ceux-ci offrent, il est vrai, plus de garanties pendant le séjour des malades dans les salles, mais, à peine sortis, il sont obligés d'affronter des conditions antihygiéniques que les malades de la classe aisée peuvent bien plus facilement éviter.

#### Formes de la maladie.

Nous avons déjà vu que parmi les symptômes caractéristiques chaque groupe pouvait prédominer. C'est ainsi que l'on obtient les formes suivantes : 1º La forme aiguë ou suraiguë avec perforation ; 2º La forme hémorragique, non-seulement avec hématémèse répétée, mais même avec phases répétées de ce grave accident; 3º La forme scorbutique est très-rare, mais j'ai vu succomber un malade à un épanchement de sang très-considérable dans le péritoine ; 4º La forme essentiellement dyspeptique, grave par les troubles prolongés et progressifs de la digestion ; 5º La forme vomitée avec des vomissements fréquents et persistants, forme qui, lorsqu'elle se prolonge, tend à consumer les forces du malade ; 6º La forme gastralgique très-douloureuse et fatigante pendant toute la durée de la maladie ; 7º La forme cachectique, plutôt terminale, le plus souvent mortelle, compliquée quelquefois du rétrécissement pylorique. Toutefois celui-ci peut tuer platôt par obstacle mécanique. Il y a donc 8º une forme sténosique pouvant aussi avoir son siège au cardia.

Parmi les complications que j'ai observées, je dois signaler les malades du cœur et les affections tuberculeuses des poumons. Dans quelques cas, l'origine de la maladie remontait à une fièvre typhoïde. Les névroses anémiques et la chlorose existent tantôt comme complication, tantêt comme cause, tantôt comme effet après de fortes gastrorragies. Le capterieur à celui de l'ulcère simple mais son développement est alors potérieur à celui de l'ulcère. On le trouve comme infiltration ou comme plasie dans son voisinage. Dans ces cas, les signes du cancer peuvent de l'ulcère aussi d'une manière assez distincte pour voir déterminer l'époque à laquelle cette complication survient, qu'elle ne soit pas rare, elle a jusqu'à présent peu attiré l'attenti-

pathologistes.

## Anatomie pathologique.

On a souvent confondu des érosions et des ulcérations d'une autre origine avec l'ulcère escharotique. Les érosions hémorrhagiques ont été signalées par les écoles de Vienne et de Prague comme propres à l'ulcère. Il n'en est rien et je les ai vues le plus souvent sans ulcère rond. Il ne s'agit que de petites hémorrhagies capillaires avec érosion épithéliale de la surface. Ces érosions peuvent paraître plus étendues par confluence et former alors des tigures irrégulières.

L'ulcère catarrhal aphtheux, folliculaire, montrant souvent encore sur son fond et sur ses bords des glandules malades, en partie érodées, est aussi une lésion bien différente de l'ulcère rond, profond. Comme sur d'autres membranes muqueuses, l'ulcère folliculaire appartient à la surface ou aux conches un peu plus profondes de la muqueuse gastrique qu'elle ne dépasse pas. J'ai vu quelquefois ces ulcérations superficielles très-nom-

brenses. En guérissant, elles s'entourent d'une auréole ardoisée.

L'ulcère inflammatoire plus profond, plus étendu, ne se borne pas à la couche glandulaire; il occupe tous les éléments de la muqueuse et le plus souvent toute son épaisseur. Les bords et le fond sont irréguliers; sa cicatrice est lisse, ferme, non rayonnée, comme pour l'ulcère rond. Le suc gastrique, par son action corrosive, peut en faire une lésion opiniâtre et lui donner plus de protondeur et plus d'étendue, lorsque la gastrite chronique

est plus intense, plus dégénérative.

L'ulcère rond, simple, escharotique, a toute, une autre physionomie, toute une autre origine. Il se forme le plus souvent dans un estomac sain auparavant. Il est la conséquence d'une infiltration sanguine circonscrite. La circulation s'est arrêtée dans la région artérielle terminale correspondante. Une eschare plus ou moins profonde s'est formée. Atteignant la muqueuse dans une plus grande étendue que le tissu sous-muqueux, elle frappe la couche musculaire dans une étendue moindre encore, aussi après la chute de l'eschare, l'ulcère récent forme pour ainsi dire des terrasses et lorsqu'il frappe l'épaisseur tout entière de la paroi de l'estomac, l'ouverture de la perforation est comme le sommet d'un cône plat dont la base est la perte de substance de la muqueuse.

Le siège le plus fréquent de l'ulcère escharotique est la petite courbure, surtout sa partie postérieure et en général toute la partie pylorique de l'estomac qui fournit les deux tiers du nombre total des cas, ceux de la petite courbure compris. Viennent ensuite la partie antérieure de l'estomac, la grande courbure, le fond, la région du cardia et, pour des

ulcères multiples, plusieurs régions à la fois.

Quelquefois on rencontre un ulcère à l'anneau pylorique qui, par le contact et le frottement avec le côté opposé peut ulcèrer celui-ci à son tour

et v produire un véritable ulcère décubital.

La forme ronde ou ovale prédomine dans l'ulcère, de là un de ses noms, selui d'ulcère rond. L'extension de la surface, inégale dans les diverses uniques après la chute de l'eschare, s'égalise plus tard. Les bords devienment alors saillants, souvent calleux et le fond s'indure aussi par infiltration connective et leucocytique. De bonne heure le fond de l'ulcère tend à elhèrer aux parties voisines, adhérences qui deviennent tellement intimes praprès la disparition des tuniques, le fond peut de l'escorganes voisins. Des cordons de tissu connection même dans l'estomac autour de l'ulcère, e

pour plus tard l'aspect rayonné et l'étendue des cicatrices. D'autres sois l'estomac offre une arête saillante, transversale ou oblique, près de son milieu qui le divise en deux cavités. L'hypertrophie des tissus ambiants et sous-jacents étend l'inslammation chronique qui, plus concentrée autour

des orifices, conduit au rétrécissement cardiaque ou pylorique.

La muqueuse de l'estomac offre d'abord les altérations du catarrhe superficiel, borné même pendant quelque temps au pourtour de l'ulcère. Mais, à mesure que la maladie se prolonge, il gagne en étendue et en profondeur. La muqueuse devient mamelonnée, d'un gris ardoisé par places, le tissu sous-muqueux et la tunique musculaire s'épaississent à leur tour. C'est ainsi que le catarrhe devient pen à peu une gastrite profonde et étendue, dont la plus grande intensité se trouve encore concentrée autour du pylore et dans l'estomac pylorique.

### Des rapports qui existent entre l'ulcère simple et le cancer de l'estomac.

Cette partie de mes recherches étant en majeure partie nouvelle, j'entrerai un peu plus dans les détails, comptant publier plus tard les principales observations d'une façon plus étendue. Il n'est pas rare de voir l'ulcère non compliqué de cancer prendre, après une durée plus ou moins longue, après une marche plutôt bénigne, une marche grave, un caractère de malignité qui ressemble beaucoup à celui du cancer. C'est cette phase qui entraîne le marasme, la cachexie, la dyspepsie à un très-haut degré, l'anorexie et qui, après un dépérissement rapide, conduit à la terminaison fatale.

Toutefois le diagnostic peut offrir de grandes difficultés: la tumeur peut manquer dans la phase cancéreuse, la cachexie peut déjà naître sous l'influence de l'ulcère avant son infiltration cancéreuse ou avant l'apparition du cancer dans son voisinage. Un rétrécissement pylorique avec dilatation de l'estomac, conséquence lente de l'ulcère, est loin d'éclairer le médecin. Le diagnostic anatomique est même quelquefois loin d'être facile et ne peut alors être fixé qu'après l'examen microscopique, aidé de toutes les ressour-

ces de l'histologie moderne.

C'est en rédigeant mon travail sur le cancer de l'estomac, que j'ai trouvé dans mes observations les faits principaux dont je donne ici une courte

analyse.

1º Cancer du cœur, de la plèvre, du péritoine, des glandes lymphatiques abdominales, estomac volumineux, squirrhe ulcéré du pylore avec rétrécissement. On voit à la petite courbure de l'estomac un ulcère simple d'environ trois centimètres de diamètre, adhérent au pancréas; des granulations cancéreuses se trouvent dans le fond de l'ulcère.

2º Cancer du pylore avec léger rétrécissement. Au-dessus du pylore se trouve un ulcère simple, creux, arrondi, adhérant à la face inférieure du lobe gauche du foie. L'ulcère creux montre l'absence complète d'éléments cancéreux à l'examen microscopique, qui les démontre au contraire de la manière la plus évidente dans le squirrhe du pylore.

3º Tumeur cancéreuse du volume d'un œuf de pigeon à la partie antérieure de l'estomac pylorique, léger rétrécissement. On voit au milieu de la petite courbure une cicatrice rayonnée en partie pigmentée de noir, tout à

fait caractéristique pour l'ulcère simple.

4º Depuis six ans signes d'un utcère simple de l'estomac. Pendant les derniers temps, marche très-grave, ressemblant à celle du cancer. A l'autopsie péritonite perforative, on constate à la paroi antérieure de l'estomac, à deux centimètres au-dessus du pylore, un vaste utcère rond, à fond très-dur, garni d'excroissances verruqueuses, à bords durs et épais; l'infitration

cancéreuse de ces bords de l'ulcère et des excroissances du fond n'est pas douteuse. Extérieurement l'ulcère adhère au pancréas.

5º Cancer du pylore, estomac petit; dans le voisinage du pylore, à la grande courbure, un ulcère simple de cinq centimètres de diamètre, non induré, non infiltré de matière cancéreuse; perforation de l'ulcère dans une cavité circonscrite qui entoure une partie de l'estomac.

6° Depuis longtemps signes de l'ulcère simple; peu à peu amélioration, puis disparition des symptômes. Pendant les derniers six mois surviennent les signes d'une affection grave organique de l'estomac et du foie. L'autopsie montre un vaste ulcère ovoïde au-dessus du pylore, son fond est lisse, comme cicatrisé, mais infiltré, ainsi que les bords saillants, de cancer,

tumeurs cancéreuses dans le foie.

7º Signes d'un ulcère simple à la période terminale cachectique. A l'autopsie, ulcère simple de trois centimètres de diamètre à la petite courbure; adhérences de l'ulcère à la partie inférieure du foie; érosion d'une artère du fond de l'ulcère; deux livres de sang dans l'estomac; fond de l'ulcère lisse, légèrement induré, bords durs, infiltrés de suc cancéreux, infiltration qui s'étend à un centimètre tout autour de l'ulcère; deux petites tumeurs cancéreuses dans le voisinage de l'ulcère, occupant la profondeur de la membrane muqueuse et le tissu sous-muqueux.

8º Adhérences de la petite courbure de l'estomac à l'épiploon, à la partie correspondante de l'intérieur cicatrice d'ulcère. Dans un point voisin, tou-chant même une partie de la cicatrice, existe une tumeur encéphaloïde du

volume d'un cruf d'oie.

La statistique de nos observations de cancer de l'estomac recueillies dans les cliniques de Zurich et de Breslau nous montre dans 9%, 1/11 du total de ces cas cette combinaison avec l'ulcère, qui toujours avait précédé le cancer. Quant au mode d'envahissement par le cancer, nous ne trouvons tien de fixe. Une cicatrice peut aussi bien s'infiltrer qu'un ulcère. Le cancer peut se développer à côté de l'ulcère, en le touchant même, ou il naît à une retaine distance. Un ulcère simple devenu cancéreux peut à son tour lisséminer le cancer par granulations ou petites tumeurs dans d'autres parties de l'estomac. Qui pourrait encore penser, après tout cela, à une simple coïncidence?

On trouve presque aussi souvent dans les autopsies les plus diverses des ficatrices d'ulcères que ceux-ci à l'état d'ulcération; parfois l'une et l'autre, a cicatrice peut être rayonnée ou lisse, creuse, adhérente aux organes voisins. Près du pylore le retrait cicatriciel favorise le rétrécissement de cet organe déjà produit en partie par l'épaississement de ses tuniques, de la tu-

nque musculaire surtout.

Le péritoine autour des adhérences est souvent épaissi, induré, rétracté. Nat qui explique la compression et le tiraillement des filets nerveux voisins ainsi que les douteurs opiniâtres qui en sont la conséquence.

Les adhérences les plus fréquentes sont celles au pancréas et au foie ; elles sont souvent multiples. La rate, l'épiploon, le diaphragme, le colon,

les parois abdominales adhèrent plus rarement au fond de l'ulcère.

La perforation de l'estomac, avec épanchement dans la grande cavité du péritoine, peut provoquer la mort dans l'espace de 8 à 40 heures, par la perturbation nerveuse excessive, le shoc, avant que l'exsudation perturbation nerveuse excessive, le shoc, avant que l'exsudation avoir lieu. Le plus souvent on trouve pourtant les altérations de mite diffuse; des foyers circonscrits peuvent la compliquer. Cet dent la péritonite lorsque la rupture a été partielle sur le trajer rences. Une inflammation adhésive les délimite, mais plus tait de ces abcès dans la grande cavité a lieu, s'ils ne cherchent pr

nellement une issue à travers le diaphragme et les poumons. La perforation au dehors est sans danger, tandis qu'une fistule gastrocolique est mortelle quoique plus lentement que la péritonite perforative même circonscrite.

Les vomissements noirs, la mélanémèse sont la conséquence d'hémorragies capillaires, tandis que dans la véritable hématémèse on constate facilement l'érosion d'une artère, d'une des coronaires de l'estomac, de la

splénique, des vaissaux du pancréas, etc.

Un ulcère duodénal coexiste quelquefois avec celui de l'estomac. Après une longue durée de la maladie, on trouve souvent des lobules disséminées du foie en voie de transformation graisseuse surtout à la périphérie du côté de la veine porte. La colite diphthéritique terminale offre ses caractères connus, ainsi que les affections pleurales et pulmonaires de la fin. Il n'est pas rare de trouver des altérations de la broncho-pneumonie disséminée chronique et des granulations tuberculeuses.

Nous serions entraînés trop loin si, dans ce court résumé, nous voulions

discuter le diagnostic différentiel avec toutes ses difficultés.

#### Pronostic.

Le pronostic général de l'ulcère escharotique de l'estomac est sérieux, mais nullement fatal. La mortalité clinique est de 8 à 40 %, chiffre assez élevé pour rendre très-réservé dans le jugement à porter sur la maladie, mais pourtant pas très-considérable pour une des maladies chroniques qui atteignent profondément un organe. Le chiffre de la mortalité clinique est encore diminué par le fait que neus rencontrons assez souvent dans les antopsies des cicatrices solides d'ulcères, sans qu'aucun trouble gastrique ait été constaté pendant la vie. La statistique mortuaire qui est en moyenne de 4 à 5 % dans les autopsies, n'est en réalité que de 2 à 2 ½ % par rapport à toutes les autopsies, les cicatrices en nombre égal à celui des ulcères, appartenant à la guérison de l'ulcère. Il faut aussi tenir comple du fait, que beaucoup de cas se rapportent à des malades qui ont succombé à une tout autre maladie et chez lesquels on n'a trouvé qu'accidentelement un ulcère de l'estomac.

Il y a aussi des différences selon les localités, puisqu'à Breslau 2% au total ne sont pas dépassés. D'un autre côté, nous ne savons pas à quelle fréquence de la maladie, à quelle statistique de morbidité clinique répondent les chiffres mortuaires, fait qui leur ôte toute valeur de proportion.

Si bien des dangers peuvent menacer ces malades, n'oublions pas que nons voyons aussi des cas, en apparence fort graves, se terminer par la guérison, ou arriver à une amélioration inespérée. Ce sont là les cas de prétendant constituent de l'esterme.

prétendues guérisons du cancer de l'estomac.

Toutefois, du moment que le diagnostic est certain, il faut être réservé dans le pronostic. Il faut tenir compte de la marche souvent progressive de la maladie, malgré des améliorations passagères, une fois qu'elle a duré un certain temps et du fait que des rechutes inattendues peuvent

survenir à diverses reprises.

La guérison de l'ulcère n'implique même pas tonjours celle du malade, qui continue à souffrir du catarrhe gastrique, de la dyspepsie, de douleus vives et fréquentes dues à la compression de filets sensitifs intra et périgastriques, du rétrécissement pylorique de plus en plus considérable. La posibilité d'une hémorragie, d'une perforation imprévues, de la cachesie tinale, de la complication terminale du cancer, doivent également entrer en ligne de compte, pour bannir du pronostic toute tendance optimiste-

Une hématémèse abondante comporte toujours un pronostic sérieux, avec la réserve toutefois que la mort par l'hématémèse est l'exception et que le corps humain peut supporter des pertes de sang relativement trèsfortes, pourvu qu'à chaque fois l'hémorragie ne soit pas excessive. Il faut avoir vu des malades qui, arrivés pour ainsi dire aux portes du tombeau, se sont peu à peu rétablis, guéris même de leur ulcère, pour comprendre tontes les ressources de la nature et de l'art en pareil cas.

La perforation est bien autrement grave, présque toujours mortelle, les cas très-rares de perforation au dehors et ceux plus rares encore de la limitation définitive et salutaire de la péritonite, exceptés. Lorsqu'elle est diffuse, la péritonite a un pronostic ordinairement fatal, mais, même circonscrite, pendant 8 à 40 jours, elle ne vaut pas mieux, elle donne bien quelquefois des fausses lueurs d'espérance, mais elle ne se termine pas

moins par la mort.

En faisant abstraction de ces accidents graves, il faut tenir compte aussi dans chaque cas de toute la marche de la maladie et de la docilité des malades. Les chances sont meilleures pour ceux qui peuvent et veulent se soumetre pour longtemps à la sévérité des prescriptions diététiques, hygiéniques, médicamenteuses, climatologiques et balnéothérapeutiques. L'alcoolisme aggrave le pronostic. L'anémie qui est la suite de la dyspepsie avancée et des troubles nutritifs qui en résultent est grave, tandis que celle consécutive à l'hématémèse l'est beaucoup moins.

ll arrive dans bien des cas une phase dans laquelle le mal résiste aux soins les mieux entendus; c'est alors que le pronostic est grave. La ca-dexie, une fois bien établie, est presque toujours mortelle. L'aggravation subaigné de la maladie à une période moins avancée, ne doit nullement dre jugée aussi sévèrement. Elle se calme souvent et fait place à une amé-

lloration notable, à la guérison même.

Des douleurs vives, très-persistantes, résistant au régime et aux calmants comportent un pronostic sérieux, grave même, lorque la dyspepsie a atteint un hant degré. Une rechute non douteuse, la formation d'un nouvel ulcère après une longue guérison comporte un assez bon pronostic, vu qu'alors le nœavel ulcère se cicatrise ordinairement, comme le premier. La fistule extérienre est sans danger, tandis que la fistule gastro-pulmonaire et la fistule gastro-colique sont mortelles. La diathèse chloro-anémique chez les jeunes personnes prédispose à la perforation. D'un autre côté, la jeunesse et l'âge moyen offrent plus de chances de guérison qu'un âge plus avancé. Les détails dans lesquels nous venons d'entrer, prouvent qu'il faut bien peser la valeur de tous les signes, leur coordination, leur succession, l'origine et la marche de la maladie, avant de formuler le pronostic.

#### Traitement.

Malgré tous les écueils amenés par les accidents variés et la marche souvent prolongée, insidieuse même de l'ulcère chronique, la thérapeutique de cette affection peut devenir très-efficace et rendre de bons services à un grand nombre de ces malades. Nous l'avons même vu former en partie la base du pronostic, lorsque le mal n'était pas trop invétéré.

Le traitement étiologique est rarement possible, à moins que la principale cause réside dans un mauvais régime, une hygiène impropre et que le malade ait à la fois la faculté et la volonté de changer son genre de vie et de se sonmettre aux prescriptions sévères du médecin. Nous avons vu que les névropathies anémiques et la chlorose prédisposaient loutenlièrement à l'ulcère de l'estomac. Au premier abord, le basées sur ces causes paraissent faciles à remplir. Il n'en est rien cependant. On ne saurait être trop réservé, une fois l'ulcère reconnu, dans l'emploi des ferrugineux, des antispasmodiques, des toniques et d'un régime succulent. L'estomac ne les supporte pas; on aggrave ainsi la dyspepis et toute la maladie. C'est, au contraire, une alimentation ni trop abordante ni trop substantielle, d'une digestion facile qui, adaptée aux force digestives, sera la plus salutaire et, quant au fer, il faut être tout aussi predent, ne choisir que les préparations les plus faciles à supporter et conmencer par de fort petites doses. Il faut être, en outre, en garde contre le fait, pas très-rare dans la pratique, que la chloro-anémie est souvent plutét l'effet, le masque pour ainsi dire de l'ulcère, au lieu d'être sa principale cause. Cette anémie consécutive, cette chlorose apparente survient également, sans perte de sang, sans hématémèse, ce qui peut rendre le diagnostic difficile.

Des anteurs d'un grand mérite, Trousseau, de Ziemssen, Leube ont proposé des traitements spéciaux qu'ils appliquent à l'ulcère dans la généralité des cas. De mon côté, je suis arrivé à la conviction qu'il n'existe ni moyen spécifique, ni traitement d'une application générale contre cette maladie. Le renvoie pour les détails de ces méthodes à ma clinique des maladies de l'estomac.

Le régime et l'hygiène forment en tout premier lieu la base du traitement. Le régime doit avant tout être approprié à l'altération des forces digestives, être léger et bien combiné, tant pour la qualité que pour la qualité.

La diète lactée exclusive, utile dans bon nombre de maladies chroniques, a ses plus beaux succès, d'après ma longue expérience sur ce sujet, dans le traitement de l'ulcère chronique. Je commence par quelques cuillerées à soupe de lait, toutes les 3 à 4 heures; peu à peu j'arrive à faire prendre la 2 litres de lait par jour, quantité suffisante pour entretenir une nutrition normale. Des lavements nutritifs de lait, de jaunes d'œufs, du mélange parcréatico-carné de Leube, peuvent rendre momentanément quelques services, mais ils sont bien insuffisants à la longue.

La meilleure forme est le lait fraîchement trait. Lorsque l'on ne peut pas se le procurer, il faut le faire cuire, pour qu'il puisse être bon pendant les 24 heures. Beaucoup de malades supportent mieux le lait refroidi dans de la glace que chaud, ou à la température ambiante. Le lait glacé est aussim des meilleurs moyens contre des vomissements opiniatres. A la suite de la cure lactée les douleurs diminuent, la digestion devient plus facile, les nausées disparaissent et, une fois habitués, les malades éprouvent souvent un bien-être qu'ils ne connaissaient plus depuis longtemps. Quelques malades, dont l'estomac est rebelle au lait, le supportent mieux, lorsqu'à chaque tasse, à chaque verre, on ajoute une demi à une cuillerée à café de rhum, de cognac ou d'eau-de-cerises.

J'ai rarement continué le régime lacté exclusif pendant plus de deux ou trois mois. Au bout de ce temps il continue à entrer pour une large part dans l'alimentation, pour les petits repas surtout. Mais je commence alors à varier la nourriture pour l'un et plus tard pour les deux principaux repas. Des potages au bouillon bien dégraissé, des farineux, des viandes blanches en petite quantité font le passage à une nourriture plus substantielle de viandes noires, de gibier, etc., dont la quantité très-modérée doit être déterminée avec soin pendant longtemps encore. Pendant la cure lactée exclusive, et plus tard pour les petits repas, la farine lactée de Nestlé peut rendre de grands services, car malheureusement dans beaucoup de localités on a de la peine à se procurer du bon lait. Ayant habité Vevey

lant trois ans, j'ai pu me convaincre que la farine lactée y est prépaavec les matières premières les meilleures, d'après d'excellentes méles, et qu'elle est d'une bonne composition nutritive. Je voudrais qu'on rimentat ce produit dans les hôpitaux, non-seulement dans le traitet des maladies de l'estomac, mais aussi dans d'autres maladies chroes.

relques malades supportent mieux, une fois l'amélioration obtenue, la de salée, le jambon que la viande rôtie; mais ces cas sont rares. Tout mant compte des caprices de l'estomac, je le fais avec réserve, souvent métiance. Je recommande après chaque repas principal le repos penune heure ou deux, mais le sommeil est plutôt à éviter. Si, une fois é aux viandes rôties en petite quantité, on peut permettre de l'eau ie avec du vin de Bordeaux, de Màcon, etc., je défends cependant penlongtemps encore le vin pur, les vins forts, les alcooliques, le café, le 1, parmi les aliments solides, les végétaux d'une digestion difficile, tels les choux, les haricots secs, les aliments très-gras, fortement salés, les choux, les haricots secs, les aliments très-gras, fortement salés, les choux, les haricots secs, les aliments très-gras, fortement salés, les choux, les haricots secs, les aliments très-gras, fortement salés, les choux, les haricots secs, les aliments très-gras, fortement salés, les choux, les haricots secs, les aliments très-gras, fortement salés, les choux, les la controlle de l'eau de l'

n observant toutes ces règles, en ne progressant pour le régime que nellement et en observant avec soin son effet, on arrive plus lentet, mais avec plus de succès, à une alimentation suffisamment variée et ulente. La viande crue, si vantée de nos jours, est d'une digestion e, surtout celle du tilet, mais elle renferme trop souvent des germes tozoaires. J'ai vu assez souvent le tænia se développer chez des enfants mis de viande crue pendant quelque temps

rris de viande crue pendant quelque temps.

ors même qu'un mieux sensible s'est opéré, le médecin doit continuer rveiller le régime, tant pour le choix que pour la distribution des is, ainsi que l'hygiène du travail par rapport aux heures des principaux is, l'exercice, les distractions, la vie morale. Le praticien moins expérenté est quelquefois tenté de s'écarter de cette voie de prudence. Un ade paraît épuisé par des hématémèses répétées; il est très-pâle, très-le, et prie d'instinct le médecin de le nourrir pour réparer ses forces lues. Mais, même dans ces cas, j'ai vu avec quelle prudence, avec lle lenteur on devait procèder à l'augmentation des aliments, même c le lait comme aliment exclusif. Le moindre écart, un petit excès de ntité peuvent amener des troubles digestifs qui retardent considérablent la convalescence. Il en est de même pour le fer contre l'anémie pro-le des malades. Donné trop tôt, il fait du mal; ordonné à temps et c prudence, il peut devenir très-salutaire.

Incère de l'estomac une fois bien constaté, les malades doivent s'abstede grands efforts musculaires, qui plus d'une fois ont conduit à la perntion mortelle. L'exercice modéré en plein air est à recommander. Il est entiel de surveiller la régularité des garde-robes et de l'entretenir au oin par des lavements d'eau froide, par des pilules d'aloès, de pododline, par le sel de Carlsbad, par l'eau purgative hongroise (Hunjady-

(∻).

Le traitement par les médicaments ne saurait être que symptomatique. Est très-essentiel aussi d'être sobre de leur emploi et de ne pas fatiguer domac, déjà si impressionnable, si troublé dans ses fonctions. Il y a loin pendant de cette prudence au scepticisme exagéré de beaucoup de médes modernes.

Pour combattre les douleurs, lorsqu'un régime bien ordonné ne ce pas suffisamment, les narcotiques doivent être employés en ce.

Des injections sous-cutanées de morphine, des petits lavement

sés, la morphine ou la codéine à l'intérieur sont les meilleurs moyen. Après l'opium, la belladone est un des meilleurs calmants pour l'estonse;

Le sous-nitrate de bismuth à la dose de 0,5 à 1,0, deux à trois sois par jour, est quelquesois sort utile. Sans que son action soit hérosque, il per épargner les sortes doses d'opium, dont les préparations unies au bis-

muth agissent déjà suffisamment à faible dose.

Le nitrate d'argent m'a souvent rendu de bons services contre l'irritabilité douloureuse de l'estomac. Son action cicatrisante sur l'ulcère est un supposition gratuite qui n'a point été confirmée par l'observation. Je le fair prendre en pilules, contenant 0,01 à 0,02 chacune, jusqu'à la dose de deux pilules répétée trois fois par jour; j'y associe, selon le besoin, l'extrat d'opium ou de belladone. Brinton recommande dans ces cas la poudre de Kino composée qui, sur 20 parties, en contient 15 de gomme Kino, 4 de cannelle et 1 d'opium; il en fait prendre 0,3 à 0,6, trois à quatre fois par jour.

Les moyens externes, les calmants et les révulsifs peuvent souvent épargner l'usage interne des sédatifs. On peut calmer les douleurs par le papier sinapisé, par des compresses hydropathiques, par des cataplasmes la danisés, par des liniments chloroformés. Dans les cas opiniatres un vésicatoire à l'épigastre peut servir en même temps à l'application endermique de la morphine. Il en est de même des plaies des moxas, qui m'ont quelque fois parues utiles dans le traitement de l'ulcère de l'estomac, lorsqu'il étal.

rehelle.

L'hématémèse réclame avant tout le repos absolu. L'usage interne de la glace et son application à l'épigastre sont de rigueur. L'extrait de scigle ergoté purifié à la dose de 0,05 à 0,01 avec de l'extrait d'opium 0,02 à 0,03, répété toutes les heures, est utile pour empêcher le retour des vomissements de sang; si cet accident se reproduit pourtant, le perchlorure 🌢 fer liquide à la dose de 5 gouttes, d'heure en heure, est un des meilleurs. moyens. Plus tard des astringents plus doux, le tannin, l'alun, le nitrale d'argent, etc., sont utiles. S'il y a menace de mort par hémorragie, il faut donner du vin de Champagne, de Bourgogne, du Rhin et prescrire le mus à 0.2 à 0,3, de demi-heure en demi-heure. Une préparation très-efficace et facile à employer est *ma teinture ammoniacale de musc*, composée de 4 grammes de musc, de 2 de carbonate d'ammoniaque, de 20.0 d'est distillée, de 60,0 d'alcool absolu et de 4 gouttes d'huile essentielle de menthe. On en fait prendre 30 gouttes dans une cuillerée d'eau sucrée 📭 d'un vin généreux. On donne le médicament d'abord toutes les demiheures et plus tard d'heure en heure. Si l'épuisement n'est pas trop grand, il est bon de nourrir les malades pendant quelques jours par le rectum, au moyen de lait ou de bouillon mélé de jaune d'œuf, ou des lavements de Leube préparés avec de la viande finement hâchée, rendue plus soluble par le mélange avec du pancréas frais, finement divisé. La poudre de Nestlé à la dose de 50,0 dans 100,0 d'eau, peut aussi être utilement employée en lavements. Ceux-ci sont salutaires aussi lorsque, par moments, les vomissements paraissent presque incoercibles.

Lorsqu'on voit les malades arrivés à une anémie profonde, à une atonie de l'estomac bien avancée, à une débilité générale, on est très-tenté de recourir aux amers, aux toniques, au fer. Cependant il faut en user sobrement et, même après les pertes de sang, après les vomissements opiniatres, il faut commencer par des toniques légers et à petite dose, l'élixir d'écorces d'oranges, le quassia, la petite centaurée, le colombo, pour passer peu à peu à la teinture composée de quinquina mélée de sirop d'écorces d'oranges, au vin de quinquina. Quant au fer, surtout utile aux chloro-anémique

après les gastrorragies abondantes, je commence volontiers par de pess doses d'une poudre effervescente avec du lactate ou du citrate de fer, par le lactate en pilules avec de l'extrait de quassia ou de gentiane, pour river plus tard au pyrophosphate, à la teinture de perchlorure, au fer réit par l'hydrogène.

Lorsque la dyspepsie est accompagnée d'un pyrosis incommode et tece. le meilleur des alcalins est le bicarbonate de soude, mais il ne faut : le donner longtemps de suite. Les eaux de Vichy, de Vals, de Bilin, es aux repas, peuvent souvent le remplacer. Mais l'excès d'acide gasque est dans bien des cas bien moins une hypersécrétion acide des glanles de pepsine qu'un produit d'une fermentation acide, c'est celle-ci 'il faut combattre. Dans ces cas, comme en général dans la dyspepsie ælle. l'acide chlorhydrique, à la dose de 6 à 8 gouttes dans 1/4 de verre au, deux à trois heures après les repas, amène souvent un mieux sensiet diminue définitivement les aigreurs en arrêtant les fermentations omales. Les autres antiseptiques sont mal supportés. Peut-être pourran tirer parti de l'acide phénique. Les préparations de rhubarbe, combies avec les amers, avec la noix vomique en teinture ou en extrait, m'ont ivent rendu de bons services contre la dyspepsie de l'ulcère. J'y ajoute l'extrait de belladone lorsque les douleurs sont fréquentes pendant la restion.

Parmi les cures balnéo-thérapeutiques faites sur place, je n'en connais pas meilleure que celle de Carlsbad. Vichy et Kissingen ne viennent qu'après. Nous avons vu qu'il y avait une forme particulière de l'ulcère dans laelle les vomissements prédominaient. Dans ce cas, il faut les combattre ergiquement. Mais même bien moins fréquents, ils méritent toute la solitude du praticien, vu qu'ils affaiblissent et fatiguent considérablement les alades. La diète lactée exclusive, surtout le lait glacé, pris à petites doses , début, suffit assez souvent pour les faire cesser. L'usage intérieur de la ace pure. l'eau de seltz glacée, les poudres effervescentes, la potion de vière seule ou laudanisée peuvent les combattre efficacement. Dans des s de vomissements opiniatres. l'iodure de potassium seul ou associé ux amers, m'a paru plusieurs fois très-utile. La perforation de l'estomac : permet qu'un traitement palliatif : le repos absolu, l'opium à haute dose, s applications hydropathiques sur l'abdomen. Le rétrécissement du pylore rec dilatation de l'estomac, tout dangereux qu'il est, est susceptible d'être mélioré au moins pour ce qui concerne les vomissements copieux et les ouffrances du malade. L'évacuation régulière des liquides de l'estomac au 16 jeur de la pompe ou du double levier fixé à une sonde œsophagienne, vec les lavages simples ou alcalins de l'intérieur de l'estomac, est tout fait indiqué dans ces cas. Depuis les travaux de Kussmaul un certain ombre de cas de ce genre ont été publiés, dans lesquels cette méthode a aru vraiment salutaire, malgré la gravité des circonstances.

La période cachectique terminale est la plupart du temps au-dessus des sources de l'art. Cependant on voit quelquefois un mieux inespéré s'étalir qui peut prolonger l'existence pendant des mois et bien plus longtemps rore. Le régime, dans ce cas, tout en ne s'écartant pas des règles d'une rudence sévère, surtout pour la quantité de la nourriture, doit être plus eculent, plus substantiel; on prescrit des vins généreux en petite quantité, s'amers et les toniques sont mis en usage. Le changement d'air, le séur à la campagne, aux bords de la mer, à la montagne, dans une station éridionale pendant la mauvaise saison, changement si utile souvent aux verses phases de la maladie, peut encore rendre de vrais services à cette riode avancée.

Nous pouvons donc formuler ainsi le résumé de nos conseils théraper ques: Malgré tous les dangers qui peuvent survenir dans le cours de l'un chronique de l'estomac, malgré son opiniâtreté fréquente, il y a cependant de maladies chroniques graves dans lesquelles le médecin puisse être putile, surtout si, avec le traitement par les médicaments, il sait toujours a biner avec soin les préceptes du régime et de l'hygiène.

Le Président donne la parole à M. Marey pour une communication.

## LA DÉCHARGE ÉLECTRIQUE DE LA TORPILLE

COMPARÉE A LA CONTRACTION MUSCULAIRE

Par M. le Dr MAREY, professeur au Collège de France.

Messieurs,

Le sujet que j'aurai l'honneur de traiter devant vous pourrait s'appel un point de physiologie philosophique; en effet, il s'agit de comparer ent elles deux fonctions qui sont très-dissemblables si on les considère super ciellement, mais qui se rapprochent singulièrement l'une de l'autre qua on les envisage à un point de vue plus général. C'est ainsi que l'anatom philosophique montre l'analogie d'organes en apparence dissemblable comme l'aile d'un oiseau, le bras d'un homme, le membre antérieur d'un vertébré quelconque.

Comparer l'électricité au travail mécanique eut semblé autrefois un nonsens, mais un tel rapprochement n'a rien que de très-naturel aujourd'hui que l'unité de la force sous ses manifestations diverses est admise par les

physiciens comme par les physiologistes.

De même, au point de vue anatomique, comparer l'appareil électrique d'une torpille à un muscle semble absurde au premier abord : D'un côté on voit un organe libre, aplati et de forme invariable; de l'autre un corps allongé, muni de deux tendons qui le rattachent au squelette et susceptible de changer de dimensions sous l'influence nerveuse. Et pourtant, si nous entrons dans le détail de la structure de ces deux organes, nous trouvous, de part et d'autre, des faisceaux prismatiques, striés transversalement et pourvus abondamment de filets nerveux dont l'action est centrifuge : c'est-à-dire que ces nerfs portent à l'appareil électrique aussi bien qu'au muscle des ordres émanés des centres nerveux.

L'analyse chimique signale dans l'un et l'autre de ces organes la même

composition.

Les expériences faites par le professeur Colladon sur l'action de la température ont montré que le froid, aux environs de 0° centigrade, suspend la fonction électrique ainsi que l'action musculaire, tandis qu'une élévation de température ramène et active également ces fonctions, jusqu'à un certain degré entre 40 et 50° centigrades, degré auquel l'organe électrique aussi bien que les muscles ont leur fonction complétement supprimée. Enfin Matteuci, étudiant sur la torpille l'action de la strychnine, a vu que ce poisson dounsit des décharges électriques au moindre attouchement, absolument comme un animal strychnisé donne des convulsions musculaires. Aussi A. Moreau frappé de la ressemblance des effets de l'empoisonnement sur l'appareil de la torpille et sur l'appareil musculaire. a-t-il pu appeler tétanos électrique les décharges que la strychnine provoque chez la torpille.

Tels sont les points de ressemblance qui depuis un demi-siècle ont attir

les physiologistes. Mais, jusqu'ici, l'analogie entre la fonction élecfonction musculaire n'a été qu'entrevue, car on ne connaissait

parfaitement la physiologie des muscles.

à méthode graphique et à l'emploi des instruments nommés qu'est due l'analyse plus détaillée et la connaissance plus parbénomène éminemment complexe qu'on appelle une contraction. Pouvait-on appliquer la même méthode pour analyser les phéectriques de la torpille? Pouvait-on obtenir de ces actes une qui permit de juger s'ils présentent la même complexité que les plaires? Telle est la question qui se présentait tout d'abord. Je ent j'ai réussi à inscrire les actes électriques de la torpille et stracés obtenus justifient pleinement l'assimilation dont il a été aut de la fonction électrique à la fonction musculaire.

rd, comme la myographie est encore peu répandue, qu'il me soit poser en quelques mots en quoi elle consiste et quelles sont les

ncipales qu'elle a données sur la fonction des muscles.

e que tous les appareils enregistreurs, le myographe consiste en rivant que le muscle fait mouvoir en ligne droite, dans un sens utre, suivant que cet organe se raccourcit ou reprend sa longueur e style trace sur un papier qui se meut dans un sens perpendinouvement du muscle; il suit de là que les différents mouve-culaires se traduisent par des courbes à inflexions simples ou entes ou rapides, etc., exprimant le caractère des mouvements produites. Depuis Volkmann et Helmholtz qui ont introduit dans 'emploi du myographe, cet instrument a suhi des modifications la part de différents physiologistes; j'ai cherché moi-même à rtaines erreurs qu'il présentait dans ses indications et lui ai donné un représentée dans la fig. 1.



Myographe simple disposé pour inscrire les secousses d'un muscle de grenouille.

Le tendon d'un muscle de grenouille est lié à un levier léger dans pointe écrit, en les amplifiant, tous les mouvements que lui imprime muscle. Cette urscription se fait sur la surface d'un cylindre tournant convert de papier noirci à la fumée d'une bougie. Les mouvements en provoqués dans le muscle de la grenouille par des excatations électropappliquées au nerf moteur ou au muscle lui-même. Or voici les principal faits que la myographie permet de constater.

Quand on soustrait le muscle de la grenouille à toute estion des ceurs nerveux, en coupant son nerf moteur, on n'obtient plus que les nomments artificiellement provoqués par des excitations du nerf on descen-

Si un courant induit vient à exciter une fois le muscle, il s'essète mouvement simple et bref nommé secousse (Zackung des Allemands).

Si une série de conrants agit à intervalles suffisamment rapproché, le secousses s'ajoutent entre elles et le mouvement consiste en un état viroire qui finit par disparaître quand la fréquence des excitations est samment grande. Le muscle est alors en état de tétanos.

Entre le moment où l'on excite un muscle et celui où se produit la cousse il s'écoule environ un centième de seconde; ce retard découver

Helmholtz s'appelle période d'excitation latente.

Les convulsions strychniques des animaux se traduisent au myographer l'état vibratoire dont il a été parlé plus haut et qui exprime la suo sion de seconsses très-rapprochées les unes des autres; parfois la fusion des seconsses est complète.

Entin, les contractions volontaires ne présentent pas de vibrations, leur complexité se révèle encore à l'oreille par la tonalité du son manier.

laire.

Telles sont les notions fondamentales que la myographie a données sur nature des actes musculaires; voyons comment on peut constater que la mêmes caractères se retrouvent dans la décharge électrique de la torpille,

Le myographe, avons-nous dit, traduit par la secousse d'un muscle tourant induit qui s'adresse à ce muscle ou à son nerf. Nous trouvert donc dans la myographie un premier moyen d'étudier l'acte électrique la torpille, en faisant agir l'électricité de ce poisson sur un muscle applique au myographe. Cette méthode va nous permettre de constater un premium de ressemblance entre les actes électrique et musculaire : à savoir qu'il eviste une période d'excitation latente pour l'appareil électrique comme pour le muscle.

On prend une torpille vivante et d'un coup de scalpel mené parallèlement à l'ave spinal, à travers les branchies, on tranche tous les nerfs électriques d'un côté. L'appareil électrique correspondant est soustrait à toute influence de la volonté de l'animal. Mais si l'on excite le bout périphérique d'un de ces nerfs pendant qu'on tient l'appareil entre ses doigts, on sent, à chaque fois, une commotion qui fait voir que cet appareil obéit à la façon d'un mus-

cle à chaque excitation de son nerf.

Conduisons, au moven de fils métalliques, cette électricité de la torpile dans le muscle d'une grenouille appliquée au myographe et nous aurons us signal ecrit de l'acte électrique, signal qui permettra de connaître l'instant precis où se produit ce phénomène. La fig. 2 montre le résultat de l'expérience qui va permettre de constater l'existence d'une période d'excitation latente pour l'acte électrique de la torpille et de mesurer la durée de cette période.



g. 2. Mesure de la periode d'excitation latente dans l'appareil électrique de la torpille.

so hoses sont disposées de fa jon que le cylindre, dans sa rotation rapide, loque une excitation du n'erf de la lo pulle, au mom ent où la pointe errie passe sur le point e dont la position est déterminée par une lizare duce. A ce mom ent, le muscle de grenouille est encore immobile, il atrera en mouveurent qu'en « et produira une secousse dont la courbe proposition experiu » les deux phases. L'as reasion assez brusque de cette fibe correspon la tapperio le de raccouraissement du muscle; la descente, stouzare expraine la pério le de refáchement musculaire.

u los de la figure, une ligne singense tracec, par un diapison qui vibre, fois par se on le perm et de mesurer les durées relatives des deux phases la secousse unsi que le temps qui s'e oule entre l'ex itation e du nerf de

ille et la reaction y da muscle de la grenouille.

ce retard est composé d'élèments divers : il a falla que l'excitation du de la torpille amonait le phénomène electropie, ce qui n'a dû se faire vec un certain retard, pais it a failu que l'électricité de la torpille dont ausport jus pi un miscle de la grenouille à dû être instantimé, provo juât ce miscle une seconsse, ce qui a nécessité un nonveau retard. Le lemps e compose donc de deux retards, l'un apporten int à l'appareil de la torset l'autre au muscle de la grenouille. Pour sépaier ces deux retards de l'autre et pour mesurer ce qui constitue la période d'excitation late le la torpille est elamnée. En e' on excite directment le muscle de la gresille, en s'appurait le seconse. Cette fois le retard est beaucoup moindre : sure la periode d'excitation latente du muscle. Or, on constate que i puo le est environ moite du retard primitif es. D'où il suit : que l'applie electrique de la torpille presente une période d'excitation latente sensient eque à celle que presente une période d'excitation latente sensient eque a celle que presente une muscle de grenouille.

Test : Viptes en 1871 que l'obtins ce premier résultat, au moven de la bode graphique appliquée à l'étude de la fonction électrique de la tor-L'emplea du muscle-siqual me permit, à la même époque, de détermila ducée du courant qui se produit dans l'appareil de la torpille chaque

jou'un excite un des nerfs de cet appareil.

méthode consist nt a exciter le nerf de la torpille dans une série d'exes, et a explorer, après chaque excitation, l'état électrique de l'appapend int un millieure de seconde environ, au moven du mus lessignal, de brève exploi dion de l'appareit électrique se faisait au moven d'une are passice, e da circuit métalli que rehant la torpille a la grenouille, dans expérience on déplacia l'instint ou ce circuit était h

de que, apres une premiere excitation, si l'on explorait l'appendant un millième de seconde, la grenouille ne donna l'acte électrique n'était pas encore commencé. Si, au bout d'un centième desconde après l'excitation, on explorait l'appareil, la grenouille donnait in secousse, preuve que l'acte électrique était commencé et que la pérod d'excitation latente était franchie. Deux centièmes de seconde après l'excitation, la grenouille constatait encore l'existence d'un courant électrique d'la torpille, on pouvait ainsi suivre la durée de ce courant pendant sept en tiemes de seconde, mais au delà de ce temps ou ne le retrouvait plus. Aus le courant électrique qui succède à l'excitation du bont peripherique d'un un électrique coupe duré environ sur centiemes de seconde. C'est a pen pres durée d'une seconses musculaire de grenouille. Ce courant simple et a duré limitée que provoque une excitation unique d'un nerf electrique est du assimilable à la seconses, nous lui donnerons le nom de flux pour le d'un grenouille de sa des complexes produits sous l'influence de la volonte de l'atmai et dans l'état d'intégrité de son système nerveux.

L'emploi de la grenouille-signal ne pouvait donner de plus amples resseignements sur les caractères de l'acte électrique; j'ai pensé que des gnaux électro-magnétiques me fourniraient le moyen de juger si li de charge volontaire de la torpille est composée de flux multiples, de n'em qu'une contraction volontaire semble formée d'une sèrie de secousses mus

culaires.

M. Marcel Deprèz a donné aux signaux électro-magnétiques une mobilist grande qu'il peut, au moven de ces instruments, inscrire plus de huit rent courants successifs dans une seconde. L'ai souvent recoura à l'emploi de cé appareils pour des études physiologiques et ne connais pas de meiller moyen pour déterminer l'instant précis ou se produit un phénomène, o pour déterminer le nombre ou la fréquence d'une série d'actes à succession rapide. La fig. 3 représente le signal électro-magnétique de Deprèz avec l'tracé qu'il fournit quand, au moyen d'un diapason vibrant, on ouvre ferme, à courts intervalles, le courant qui traverse l'appareil.



Fig. 8. Signal Deprèz et tracés fournis par cet instrument sous l'influence d'un courant de pile interrompu 240 fois par seconde.

Au moyen du signal Deprèz, j'ai pu inscrire le nombre des vibration du larvux pendant qu'on parle ou qu'on chante, en disposant l'experience de façon que chaque vibration du larvux produisit une interruption du contract électrique.

Tel est l'appareil que je crus ponvoir employer pour savoir si la décli...ge de la torpilie est un phénomène complexe comme le faisaient supposer le analogies frappantes qui ont déja été signalées entre l'acte électrique (

l'acte musculaire.

Le 5 octobre 1876 je fis l'expérience suivante. Une torpille rapidement retiree de l'eau et trés-vivace fut mise en rapport par les deux faces d'un de ses appareils électriques avec les fils qui traversaient un signal de itai l'animal; aussitôt un bruit strident se fit entendre: le signal rer et avait laissé sur le cylindre tournant le tracé représenté e f. Un autre animal me donna la ligne 2. Ainsi, la décharge la terpille produite sous l'influence de la volonté de l'animal se ux multiples. l'observai la même complexité dans les décharges ent quand l'animal est empoisonné par la strychuine; c'était avelle et éclatante confirmation des vues théoriques sur l'anactions électrique et musculaire.



 Tracés fourms par les décharges électriques d'une torpille inscrites au moyen du signal de M. Deprèz.

mivre cette comparaison jusque dans ses détails et à rép éte l de la torpille les différentes expériences de la myographie.

d'abord vérifier les expériences que j'avais faites sur la durée le d'excitation latente de l'appareil électrique au moyen de la gnal.

it au myographe le signal de M. Deprèz, je fis une série s en excitant une série de fois la torpule à l'instant E fig. 5, série de petites décharges, toutes composées d'un même lux, et qui toutes présentaient un retard absolument semblable de l'excitation.



charges de torpille provoquées par june série d'excitations électriques erveux. Les excitations ont lieu à l'instant E dans toutes ces expé-

n animal entre en tétanos strychnique, ou quand, sous l'inne lésion médiane des centres nerveux, on provoque chez lui
ions musculaires, les deux moitiés du corps entrent en mouvesis. Il en est de même chez la torpille, au point de vue de la
de l'électricité dans ses deux appareils. Si on recueille dans
ts métalliques distincts la décharge des deux appareils de la
i chacun de ces circuits traverse un signal électro-magnétique,
con inscrive au moyen de deux instruments semblables les dédroite et de gauche, on constate que les décharges commencent
en même temps dans les deux appareils; qu'elles se composent
valu même nombre de flux, et que si quelque variation se produit
sité d'un ou de plusieurs flux électroques, cette variation existe

simultanément dans la décharge des deux appareils. Il m'a semt que les décharges volontaires présentaient plus de force d'un cô

l'autre; leur maximum d'intensité s' du côté où l'animal reçoit une excita matique. Mais je n'ai pas encore une complète à cet égard; ce sont des es à reprendre.

La fatique qui suit un travail r prolongé existe aussi pour la fonctio que. Tous les auteurs ont signalé qu'u qu'on excite donne des décharges de moins fortes, c'est-à-dire produisant si qui les reçoit des sensations de moins donloureuses. On a noté aussi que le la torpille lui rend l'aptitude à donn charges électriques intenses. Mais la phie a montré que la fatigue se trada caractères spéciaux de la secousse n celle-ci devenant de moins en moin mesure que le muscle est plus fatigue

Le signal de M. Depréz ne pouvai la fatigue électrique par une dimir l'amplitude des excursions du style, c la construction même de l'instrument une excursion limitée par deux obstac lesquels l'armature vient butter tour modifiai l'instrument de manière qu': ner des excursions d'une amplitude suivant l'intensité du courant qui le A cet effet, entre l'armature et l'élect je placai un fil de caoutchouc qui s'éc on moins suivant l'intensité de l'attra gnétique laquelle croît elle-même ave courant. L'appareil ainsi modifié et qu rait nommer électro-dynamographe n dans les longues décharges de torp tigue se traduit par une décroissance o tude des tracés. La figure 6 traduit c ment de l'appareil électrique dans une provoquée par la piqure des centres n niveau de ces organes que Matteucci lobes électriques. On voit que les pre de la décharge sont presque 20 fois p que les derniers. Or, au delà du mon flux ont la force d'actionner l'appareil. longent longtemps encore, deviend faibles pour qu'on ne puisse plus les sur la langue, et enfin ne sont plus r par les réactifs les plus sensibles de l' la patte galvanoscopique d'une g**ren** exemple.



Le repos rend aux flux de la torpille une amplitude plus grande : ainsi, au pirt de vue de l'intensité des flux exprimée par l'amplitude des signaux aits produisent, la fangue se traduit dans l'appareit de la torpille de la ture façon que dans les muscles.

Quand on empoisonne une grenouille par la strychnine, le moindre choc ai ebranle la table sur laquelle l'animal est posé le met en état de tétanos. La montré, au moven du myographe, que ce tétanos est formé de vibrators ou se ousses multiples. La décharge de la torpille se produit dans les têmes conditions et avec les mêmes caractères. Au moindre choc, au hombre bruit parfois, la torpille strychnisée donne une décharge et celle-ci a formée, comme les autres décharges, d'une sèrie de flux successifs.

Mus il est un détail curieux que l'on doit signaler encore, car il se promi dans le phenomène électrique aussi bien que dans l'acte musculaire, aand un animal strychnisé a donné ses grands accès convulsifs, de nou-lles excitations ne provoquent plus que des convulsions plus brèves qui, aus leur partie moyenne, présentent une diminution d'intensite. Ainsi, la 3,7 montre le trocé myographique d'une de ces convulsions observées sur prenouille.



Fig. 7. Tetanos strycamque de la grenouille.

En concordance avec ce phénomène dont la cause est encore inconnue, a observe dans l'empoisonnement strychnique de la torpille un affaiblissemen, ou une interruption au milieu de la décharge. La tig, 8 montre sur la gue A un type de ce genre d'interruption qui s'observe tres-fréquemment us les décharges de la torpille strychnisec.



Fig 8. Décharge strychnique de la torpille.

La chaleur et le froid agissent, avons-nous dit, sur la décharge électrique mine sur l'appareit musculaire, en ce sens que ces deux fonctions s'affaissent, ou prennent de l'intensité, toutes deux dans les mêmes conditions à température. Mais il est un caractère spécial des effets de la chaleur et froid que la méthode graphique permet seule de reconnaître; c'est le langement qui se produit sous l'influence des variations de température, us la frèquence des seconsses musculaires et des flux électriques.

Une grenouille strychnisée donne, par exemple, vingt sero donne par seconde a chacune de ses convulsions. Echanflon diffe

la fréquence des secousses augmentera; refroidissons-la, au contraire, per des applications de glace, et la fréquence des secousses diminuera beaucop,

tombant à quinze et même à dix par seconde.

Il en est de même pour les flux de la torpille. La fig. 9 montre de petites décharges à flux inégalement fréquents. Au commencement la température était celle de l'eau de la mer, 25° environ, la fréquence des flux était grande comme on le voit en haut de la figure. On a refroidi graduellement l'eau de mer où la torpille était plongée et l'on a obtenu une diminution graduelle de la fréquence du flux comme cela se voit dans les deux tracés inférieurs.



Fig. 9. Changements de fréquence du flux d'une décharge de torpille sous l'influence des changements de la température.

Pour entrer plus avant dans la connaissance du phénomène électrique de la torpille, il faut essayer de déterminer les phases de ses flux, afin de savoir st elles présentent les caractères que la myographie signale dans la seconsie des muscles.

On a vu dans la fig. 2 que les phases d'une secousse ne sont pas égales entre elles; que la première phase, celle de raccourcissement, dure plus que la seconde, c'est-à-dire celle qui ramène le muscle à sa longueur primitire.

Les mêmes phases a'observent dans un flux de torpille. Si l'on insert un de ces flux isolés au moyen de l'électro-dynamographe, on obtient la courbe représentée, fig. 40, sur la ligne b, et dans laquelle la phase initiale du flux est beaucoup plus brève que la phase terminale. Ainsi, plus on pénètre intimement dans les caractères des actes électriques et musculaires, plus ces deux phénomènes présentent entre eux d'analogies frappantes. De part et d'autre l'acte élémentaire, secousse ou flux électrique, présente les mêmes phases d'accroissement brusque et de lente diminution.



Fig. 10. Phases d'un flux électrique de torpille.

On n'a peut-être pas oublié ce que je disais en commençant, relativement à la durée du flux électrique : cette durée serait d'environ six ou sept centièmes de seconde, c'est-à-dire à peu près égale à celle d'une secousse masculaire. Dans les tracés du flux électrique fournis par les appareils inscripteurs, la durée du phénomène semble deux ou trois fois moins longue, mais il ne faut pas oublier que ces appareils n'entrent en mouvement que si l'intensité du courant qui les traverse est assez grande. Il s'ensuit que l'inscripteur ne parle que pendant une partie de la durée du flux : lorsque celui-ci offre son intensité maximum. Aussi, dans la fig. 10, une partie de phénomène échappe-t-elle à l'inscription. Pour restituer le phénomène dans son entier, il faudrait prelonger les deux branches de la courbe ainsi

e cela a été fait au moyen de la ligne ponctuée a. De sorte que la courbe elle du phénomène aurait une durée beaucoup plus grande que celle de courbe inscrite. L'existence de cette partie latente du flux n'est pas ne hypothèse, elle a été démontrée dans les mesures faites au moyen de patte de grenouille qui est, comme on le sait, le réactif le plus sensible our signaler les faibles courants électriques.

Je terminerai ce rapprochement des fonctions électrique et musculaire i montrant que dans la formation du tétanos d'un muscle, aussi bien que ins celle d'une décharge de torpille, les actes élémentaires s'ajoutent les

is aux autres et se fusionnent de la même façon.

On sait que si une série de secousses se suivent avec une fréquence de ngt ou trente par seconde, chacune de ces secousses n'ayant pas le temps s'accomplir avant qu'une autre ne survienne, le muscle effectue une rie de raccourcissements successifs de plus en plus petits et finit par se ser dans un état de rétraction qui semble permanent. Il en est ainsi dans décharge électrique et l'on constate, quand les flux se suivent avec vitesse, n'un courant continu résulte de leur fusion, car chaque flux n'a pas le emps de parcourir ses phases avant l'arrivée du flux suivant.

Ainsi, dans la décharge électrique, les flux successifs s'ajoutent et se fusion-

ent de la même façon que les secousses musculaires dans le tétanos.

Toutes ces ressemblances n'autorisent-elles pas à admettre qu'on en trouera d'autres encore, et que mieux on connaîtra l'une de ces deux fonctions omologues entre elles, plus on avancera dans la connaissance de l'autre? est ainsi que si on les considère à un point de vue général, les différents tes de la vie s'éclairent les uns les autres. La fonction des muscles, dont connaissance plus avancée nous a guidé pour comprendre la décharge ectrique, va sans doute à son tour recevoir des clartés nouvelles. Ainsi on nsidérait, d'après certaines preuves indirectes, la contraction volontaire mme un phénomène complexe à la façon du tétanos que provoque la rychnine dans les animaux qu'elle a empoisonnés. Mais la preuve directe anquait encore puisque le myographe traduit les contractions volontaires ar une courbe absolument dépourvue de vibrations. It fallait donc admete que les secousses multiples d'un muscle contracté étaient parfaitement sionnées.

Or la décharge volontaire fournie par la torpille est manifestement omplexe et formée de flux successifs, absolument comme celle que proque l'empoisonnement par la strychnine. Après toutes les ressemblances ni viennent d'être signalées, n'a-t-on pas le droit de considérer comme strêmement probable que la contraction volontaire est complexe comme i décharge électrique volontaire de la torpille?

Je crains, Messieurs, de fatiguer votre attention et pourtant je suis loin **'avoir épuisé mon sujet. L'emploi** de la méthode graphique pour étudier s phénomènes électriques est fécond en résultats nouveaux. Cette méthode :laire également la nature de l'électricité animale au point de vue physique, le montre que la décharge de la torpille diffère sensiblement des autres anifestations connues de l'électricité : que ses flux, lancés dans une hobine ductrice, ne donnent pas, comme les courants de pile, deux courants duits, l'un de clôture l'autre de rupture, mais que le début seul de chacun s flux de la torpille présente une rapide pour produire **lets** de l'électricité e induction. Je voudrais vous simale sur un appareil nouve '**lectromè**tre de ppmann. Cette partie de mes **moire** spécial les développements qu'elle comporte 1 et je termine cette conférence déjà trop longue en vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu me prêter.

M. Vogt propose de nommer M. Marey Président d'honneur. Adopté. Le Président donne lecture d'une lettre de M. le D<sup>r</sup> Billoud invitant les membres du Congrès à visiter les bains de St.-Gervais.

Le Président ouvre la discussion sur une proposition de MM. Seguin et Gille.

M. Gille énonce cette proposition: La section de médecine publique, après avoir voté les conclusions proposées par M. Seguin sur le besoin d'uniformité dans les moyens d'observation en médecine (poids, mesures, thermomètres, etc.) et par M. Gille sur la création d'une pharmacopée universelle, a émis le vœu que le Congrès réuni en assemblée générale confirmât cette décision.

Le Président donne lecture de ces conclusions déposées sur le bureau.

#### Monsieur le Président et confrères,

La section de Médecine publique du Congrès, après avoir adopté à l'unanimité la proposition de M. le Dr Pacchiotti, de Turin, ayant pour but d'adopter les conclusions de MM. Seguin et Gille, et de faire imprimer ces documents, ainsi que la communication de M. Madsen, de Copenhague, a décidé de demander au Congrès réuni en assemblée générale la confirmation de sa décision, afin qu'elle puisse être présentée au corps médical tout entier comme l'acte du Congrès.

La section a chargé une commission, composée de MM. Seguin, Gille, Madsen et Brun, de résumer ces conclusions. C'est ce travail que nous avons l'honneur de vous soumettre.

Voici ce que nous vous proposons :

le L'adoption par le Congrès du principe d'uniformité médicale internationale.

2° L'adoption des conclusions essentielles du rapport présenté par M. le professeur Gille.

3º Le vœu que la pharmacopée universelle soit limitée d'abord aux médicaments énergiques et à ceux compris dans le projet qui n'auront donné lieu à aucune objection fondamentale.

4º Ecrire aux organisateurs du Congrès pharmaceutique de St-Pétersbourg pour leur rappeler que le Congrès médical de Bruxelles a voté l'utilité d'une pharmacopée internationale officielle, et que celui de Genève lui donne la même approbation.

5º Le texte de cette pharmacopée devra être en latin.

6° Les drogues importantes seront l'objet d'une description concise, et la quantité minimum de leurs principes actifs sera rigoureusement établie chaque fois que la chose sera possible.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On trouvera ces développements dans un mémoire spécial des travaux de laboratoire de M. le prof. Marey, t. III, Paris, G. Masson, 1877.

7º Les préparations galéniques seront aussi simples que possible et décrites suivant un plan uniforme.

8° On indiquera le maximum des impuretés que pourront renfermer les

produits chimiques.

9º Le système décimal des poids et mesures sera de rigueur, et les instruments seront ramenés autant que faire se pourra à l'uniformité d'échelles, de calibres et de proportions métriques.

10° Il est désirable que les notes, régulièrement tenues, de la pratique privée, se rapprochent de plus en plus des tables cliniques des hôpi-

taux.

11º Les éléments statistiques de la pratique privée seront recueillis avec le même soin que ceux de la pratique hospitalière.

Toutes les nomenclatures seront établies d'après un plan uniforme.

13º Des questionnaires statistiques uniformes seront répandus, partout où besoin sera, des conditions étiologiques, épidémiques, climatériques, etc.,

qu'il importera d'étudier.

14º La nomination d'une commission de médecins et de pharmaciens, qui présentera à l'ouverture du Congrès de 1879 des conclusions plus précises sur les points de ce projet qui ne sont pas détaillés ici, et communiquera les actes d'internationalisme médical, au fur et à mesure de leur promulgation.

15º La commission sera chargée de communiquer tous les documents relatifs à cette question au gouvernement suisse, avec prière de les communiquer aux autres gouvernements pour en faciliter et hâter partout la sanction officielle.

Messieurs, avec la présentation de ces conclusions, notre mission finit et votre tâche commence.

M. Seguin insiste sur le besoin que nous avons actuellement en médecine d'entrer dans une voie de positivisme et d'uniformité qui permettra des rapports intellectuels plus faciles entre les médecins des différents pays; sur le besoin que nous avons de la forme mathématique, et demande que le Président désigne une commission chargée d'étudier ces questions et d'apporter les premières bases de ce travail nécessairement long.

M. Pacchiotti explique que le Congrès pourrait parfaitement donner son approbation à ce programme, et s'adresser pour arriver à une entente entre les différents pays aux bons offices du Gouvernement suisse.

Le Président se récuse quant à la nomination d'une commission; il faut que les auteurs de la proposition, qui sont mieux placés que personne pour cela, proposent des noms.

- M. Lombard pense que la commission composée de MM. Seguin, Gille, Pacchiotti et Brun pourrait préparer une liste pour la séance de demain.
  - M. Seguin propose d'ajouter à cette liste le nom de M. Verneuil.
- M. VERNEUIL se récuse, et montre que ce n'est pas par une votation ju'on arrivera à l'uniformité. C'est par la persuasion semi-remements pourront s'imposer les uns aux autres l

Il croirait beaucoup plus au succès d'un bon livre fait par des hommes compétents; d'ailleurs il y a deux questions distinctes dans les propositions de la commission, et ces deux questions n'ont pas de rapport direct entre elles.

M. Pacchiotti. Il y a plusieurs moyens pratiques d'arriver à la solution désirée: parmi tous ces moyens, il nous a paru que celui que nous avons proposé, et qui consiste à s'adresser au Gouvernement suisse et à lui demander son patronage serait le meilleur.

M. Javal n'engage pas le Congrès à nommer une commission; il a va au Congrès des ophthalmologistes une semblable question n'être point résolue par les commissions nommées, mais l'être par une sorte de consensus universel.

Le Président met aux voix la demande de la commission de confirmer ses conclusions.

Elles sont adoptées.

La séance est levée à 5 heures.

Le Secrétaire:

J.-L. REVERDIN.

### SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

#### 1º — SÉANCE DU MATIN

Présidence de MM. Vogt et WARLOMONT.

Le procès-verbal de la séance générale du 14 septembre est lu et adopté.

La Commission nommée dans la séance du 14 septembre, présente la liste suivante pour la Commission qui sera chargée de rapporter au 6<sup>m</sup>. Congrès sur la Pharmacopée universelle:

- M. Pacchiotti, de Turin, président de la Commission.
- M. GILLE, de Bruxelles, secrétaire de la Commission.
- M. Seguin, de New-York, délégué de l'Association des médecins américains.
- M. CRITCHETT, de Londres.
- M. Wilkinson, de Manchester, président de l'Association médicale d'Angleterre.
- M. Marion Sims, de New-York, vice-président de l'Association médicale américaine.

- 105
- M. H.-P. Madeen, de Copenhague, vice-président de la Société pharmaceutique de Danemark.
- M. Gubler, de Paris, président de la Société de Thérapeutique de Paris.
- M. Méнu, pharmacien à Paris.
- M. Brun, de Genève, président de la Société de Pharmacie de Genève.

Cette liste est adoptée.

M. Vogt cède le fauteuil de la présidence à M. Warlomont, et présente son rapport sur les Entozoaires de l'homme.

#### LA PROVENANCE DES ENTOZOAIRES DE L'HOMME

Par M. le Dr C. VOGT, Professeur à l'Université de Genève, Président du Congrès 1.

#### Messieurs,

Un sujet aussi vaste que celui des entozoaires humains ne saurait être mité dans le court espace d'une conférence; aussi, me bornerai-je aujour-Thui à une seule question : Comment les parasites arrivent-ils à l'homme et de quelle manière s'y développent-ils? Ou, en d'autres termes, de quelle Panière l'homme est-il infecté de ces parasites si nombreux et si redoutables en partie? La réponse à cette question étant une fois donnée, il est clair que l'on saura par cela même de quelle manière il faudra se défendre contre l'introduction des parasites.

Tout en laissant de côté les inconvénients résultant de la présence des parasites dans le corps et les traitements divers qu'on peut instituer pour S'en débarrasser, je dois encore me borner à des généralités très-condensées, à quelques aperçus plus ou moins écourtés. La masse des faits recueillis est tellement considérable, les observations et les expériences sont tellement nombreuses, qu'il serait impossible d'entrer dans des détails circonstanciés à ce sujet. Je ne puis que résumer, encore dois-je demander toute votre indulgence, si ce résumé présente peut-être des lacunes et si les noms des observateurs qui ont recueilli les faits, sont passés sons silence. Les noms de van Beneden, Bilharz, Cobbold, Davaine, Küchenmeister, Leuckart, de Siebold, Vix et de tant d'autres, reviendraient sans cesse et souvent même il serait difficile d'attribuer à chacun sa part dans des découvertes faites simultanément.

Je fais abstraction de toute considération historique; je laisse entièrement de côté toutes les théories établies jadis sur la provenance des vers intestinaux; je ne dirai pas un mot de ces opinions, qui attribuaient ces êtres à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Toutes les figures qui se trouvent dans le texte sont extraites du grand Traité sur les parasites de M. Leuckart, que je remercie de la complaisance avec laquelle ils est empressé de m'accorder l'usage des clichés de son ouvrage.

une génération spontanée ou hétérogène, due à une diathèse vermiculair, particulière à certains individus, à une déviation maladive de la force viab ou autres réveries dans ce genre, qui cachaient seulement l'ignorance dans laquelle on se trouvait. En s'appuyant sur l'observation et surtout sur l'espérimentation, la science actuelle ne peut considérer le parasite que count un ennemi, qui s'introduit dans un autre corps organisé, par force ou par ruse, pour vivre aux dépens de cet hôte. Cette définition étant une fois acceptée (et elle ne saurait être contredite), il est clair que l'introduction de pend uniquement des circonstances extérieures et non des conditions intérieures de l'individu envahi.

Nous connaissons aujourd'hui, d'après des données plus ou moins exacte, 38 espèces de vers parasites entozoaires de l'homme. C'est une richese considérable, Messieurs, et peu enviable sans doute, mais nous ne pouvous guère nous en étonner. Nous pouvons dire, en effet, que les parasites sont au moins aussi nombreux en espèces que les animaux vivant en liberté; que nous ne connaissons guère d'animaux qui n'aient pas leurs parasites 👊 commensaux particuliers; que beaucoup d'espèces en nourrissent plusieur et que plus les recherches se multiplient, plus aussi le nombre des parasités affectés à certaines espèces va en augmentant. Mais il faut convenir auxi que nous ne connaissons aucun autre animal qui nourrisse un nombre auxi considérable d'entozoaires que l'homnie; l'animal le plus parfait est aud celui qui offre le plus de facilités aux parasites. Pour comprendre ce fait, il faut mettre en compte d'un côté l'ubiquité de l'homme sur toute la surfact de la terre, dans les conditions d'existence les plus variées, et de l'autre h multiplicité des recherches que l'on a faites sur le chef-d'œuvre de la créstion. Enfin, je ne dois pas oublier que, sous le rapport parasitaire, si j'on m'exprimer ainsi, l'homme se comporte d'une double manière: il est herbivore et carnivore à la fois. Si les mammifères carnivores hébergent de préférence certains parasites, introduits par la chair fraîche qu'ils engloutisses; si les mammifères herbivores en nourrissent d'autres, ingérés avec les nourriture végétale ou avec l'eau qu'ils boivent, l'homme par sa nature omivore, est susceptible d'être infecté des deux manières à la fois. C'est un triste privilége; mais tout privilége a ses conséquences, auxquelles le privilégé ne saurait échapper.

Les nombreux parasites de l'homme, dont je veux parler, appartiennes à plusieurs groupes bien définis du grand embranchement des vers; dans le classe des Vers plats on Platyelmes se rangent les Cestodes et les Trématodes; dans celles des Vers ronds on Nématelmes les Nématodes et les Acanthoce

phales.

Les Cestodes de l'homme, connus sous les noms vulgaires de ténias, de vers solitaires et de vers vésiculaires, appartiennent à deux genres parfaitement distincts: Les Tanias proprement dits, caractérisés par quatre vertouses, par un rostellum médian garni de crochets, placés à l'extrémité actérieure et par des organes de copulation situés aux bords des segments allongés murs; les Bothriocéphales, chez lesquels l'extrémité antérieure porte seulement deux fossettes, mais point de ventouses, ni de rostellum ét où les organes générateurs externes sont placés sur la ligne médiane des articles très-larges et peu longs.

Nous connaissons aujourd'hui en tout douze Cestodes de l'homme, neuf

Ténias et trois Bothriocéphales.

Mais parmi ces Ténias, il convient de distinguer, suivant leur développement, deux groupes, que l'on peut désigner sous le nom de Cystiques et de Cysticercoïdes.

Les premiers, les Cystiques, forment pendant une certaine époque de les

développement un Cysticerque, c'est-à-dire une larve, dont le scolex (la tête du futur Ténia) fait corps avec une vésicule plus ou moins considérable, remplie de liquide, et dans laquelle le scolex peut se retirer par invagination. Chez les Cysticercoïdes, au contraire, il n'existe, pendant cette même phase de développement, qu'une double membrane repliée sur elle-même et enveloppant le scolex; mais cette membrane n'est point développée en vésicule, le liquide faisant presque entièrement défaut. On peut désigner sous le nom de Cysticercoïde cette forme larvaire particulière. Cette distinction des deux groupes est importante, car les Cysticerques des Ténias humains se trouvent exclusivement, d'après nos connaissances actuelles, chez des mammiferes, tandis que les Cysticercoïdes des Ténias de l'homme se rencontrent exclusivement chez des insectes.

Des douze Cestodes connus, six ténias (Tænia solium, medio-canellata, mana, flavio-punctata, cucumerina, madagascarensis) et trois bothriocéphales (Bethriocephalus latus, cordatus, cristatus) habitent l'intestin de l'homme, lersqu'ils sont parvenus à l'âge adulte; trois Ténias au contraire, tous Cysticerques (Cysticercus cellulosæ, acanthotrias, Echinococcus polymorphus), se trouvent dans différents organes du corps à l'état larvaire, à l'état de Cysticerques; une seule espèce, le Tænia solium a été trouvée à la fois dans l'intestin à l'âge adulte et dans les organes à l'état de larve connue sous le nom de Cysticercus cellulosæ. C'est ici surtout que se retrouve le double caractère de l'homme. Les Ténias adultes et mûrs habitent en effet, de préférence. Tintestin des carnivores, tandis que les larves enkystées hantent surtout les larbivores.

Si les Cestodes sont, à l'état adulte, des animaux composés, les Trématodes **a contraire** présentent toujours des individus isolés, hermaphrodites dans \*plupart des cas et munis de ventouses en petit nombre. Nous ne comptons dez l'homme que neuf Trématodes, distribués dans quatre genres : six listomes, un Bilharzia, un Amphistome, un Monostome. Les Distomes sont termaphrodites et portent deux ventouses : une antérieure perforée, dans **Equelle se trouve l'ouverture buccale et une postérieure non perforée, placée** or la face ventrale. De ces Distomes, deux vivent à l'état adulte, dans les anaux biliaires, dont ils peuvent émigrer, quoique rarement, dans l'intestin, Distomum hepaticum lanceolatum); trois, également adultes, se trouvent ans l'intestin des habitants des pays chauds (D. crassum, spathulatum, herophyes); une sixième espèce enfin s'est rencontrée une seule fois, mais à état jeune, non encore développé, dans l'œil de l'homme (D. ophthalmoium). La seule espèce de Monostome, caractérisé par une seule ventouse ntérieure, que l'on ait rencontré chez l'homme, s'est trouvée également, **l'état jeune**, dans la capsule du cristallin (*M. lentis*). Il est fort probable ue ces Trématodes jeunes étaient accidentellement fourvoyés. Le genre mphistome est caractérisé par une large ventouse située à l'extrémité pos**rieure ; l'espèce (A. hominis**) a été rencontrée dans le cœcum de deux inividus morts du choléra dans les Indes. Les Bilharzia (B. hæmatobia) au

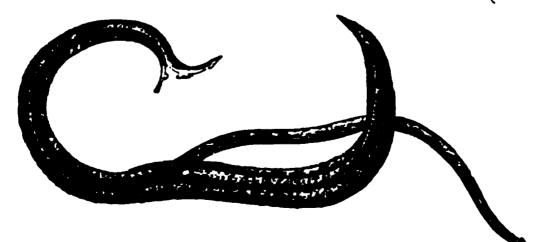

Fig. 1. Bilharzia hæmatobia, le mâle portant la femelle.

contraire vivent dans le sang de la veine-porte et de ses affluents. Ce ver, terrible par les accidents qu'il cause et qui a été découvert en Égypte, a commun avec les Distomes, les deux ventouses, mais les sexes sont séparts, il y a des mâles et des femelles. Chose curieuse et rare, le mâle est beaucoup plus grand que la femelle; les bords de son corps sont considérablement élargis et recoquillés de manière à former un canal longitudinal, le canai gynæcophore, dans lequel est cachée la femelle presque entièrement. C'est là certainement, Messieurs, un exemple très-remarquable de la protection du sexe faible par le sexe fort! On trouve, il est vrai, beaucoup de mâles, qui ne sont pas pourvus d'une tendre moitié, mais ceux qui sont heureusement accouplés, gardent l'épouse enveloppée dans les replis de leur corps pendant toute leur vie.

Les Nématodes ou vers ronds sont les plus nombreux en genres et en expèces. Nous en comptons en tout seize espèces, réparties sur neuf genres: trois Lombrics (Ascaris lumbricoides, mystax, maritima), vivant, à l'état adulte, dans l'intestin; une espèce d'Oxyure (Oxyuris vermicularis) habitant le gros intestin et le rectum; une espèce d'Eustrongle, heureusement trèrare et même douteuse, car elle cause invariablement la mort de l'individa par la destruction du rein qu'elle habite (Eustrongylus gigas); deux Strongles proprement dits (Strongylus longevaginatus, duodenalis), trouvés, le premier, une seule fois dans le poumon d'un garcon, le second, au contraire, très-commun dans le duodénum et l'intestin grêle des habitants des pays chauds; un Trichocéphale (T. dispar) enfoncé avec sa partie atténuée antérieure dans la muqueuse du gros intestin; une Trichine (Trichina spiralis), habitant à l'état jeune, les muscles et à l'état adulte, l'intestin; quatre Filaires, dont une trouvée une seule fois dans la substance de la lèvre inférieure d'un étudiant (Filaria labialis), une dans la conjonctive de l'œil des Nègres de Goa (F. loa), une troisième à l'état jeune, dans la capsule du cristallin (F. lentis) et enfin une quatrième, pullulant à l'état d'embryon, dans k sang de l'homme des tropiques (F. sanguinis); le ver de Médine (Dracunculus medinensis) habite le tissu sous-cutané de l'homme et deux espèces d'Abguillules (A. stercoralis et intestinalis) pullulent souvent dans l'intestin des habitants de la Cochinchine et déciment d'une manière cruelle les colors français en causant la diarrhée endémique particulière à ce pays.

Pour être complet, nous devons mentionner encore, parmi les Acanthecéphales, l'Echinorhynque de l'homme (Echinorhynchus hominis) dont un seul exemplaire, incomplétement développé, a été trouvé dans l'intestin

grêle d'un jeune garçon.

La répartition géographique combinée avec les conditions particulières de nutrition que nécessite l'habitat, peut sans doute fournir d'utiles indications sur la provenance même des parasites. Mais il faut avouer aussi, que nous sommes ici en présence de faits en partie mal connus et peu cohérents. Si les recherches ont été poussées avec beaucoup d'activité dans les pays civilisés, nous devons dire, en revanche, que les entozoaires répandus dans d'autres régions ne sont que fort incomplétement connus et que le grand nombre de découvertes faites dans les temps récents, soit en Egypte, soit dans les Indes, nous fait entrevoir encore un accroissement considérable de nos listes pour les pays d'outre-mer.

Il faut sans doute faire abstraction d'abord des entozoaires excessivement rares ou trouvés une seule fois. La présomption est toujours, pour ces cas, que nous sommes en face d'un phénomène extraordinaire, d'un animal accidentellement fourvoyé, qui n'est point propre à l'homme, mais doit à un concours de circonstances particulières son existence au milieu du corps humain. Or, parmi ces espèces excessivement rares, se trouvent deux Té-

adultes (T. madagascarensis, flavio-punctata), deux Cysticerques (C. acantrus, tennicollis), trois Trématodes, dont l'un (Distomum heterophies) contre dans l'intestin d'un garcon égyptien une seule fois, et les deux tres trouves dans Verl (Distomun ophthalmobium, Monostomum lentis), by New Modes (Ascaris mystax, Enstrongylus gigas, Strongylus longeragiio, Fdaria labialis, lentis, et enlin l'Echinophynque; en tout treize espèce qui réduit le nombre des especes plus répandues à vingt-ring. Nous cons perfinemment, de quelques-unos de ces especes trés-rares, qu'elles ment d'autres animaux; le Cysticerous termicollis est un des parasites les s communs du mouton; le Lombre a monstaches manque carement is l'intestin des chats. l'Enstrongle géant à son habitation ordinaire dans 🖟 convoces se nom rissant volontiers de poissons et plus rarement dans duent nous pouvous donc dire avec certifule, que ces parasites doivent entres dans l'homme de la mémo mamère, qu'ils, pénètrent dans leurs. sordinares; -- mas pour plusieurs autres nous ne connaissors, jusprésent, que la seule observation isolée faite sur l'homme, dont on ne tileduire ancune conclusion.

les recherches sur la repartition, géographique des entozoaires humains sendent necessairement un certain vagne à cruse des migrations de mune qui emporte avec lui ses animairy domestiques et ses plantes culdes et qui, malgre ces transports, change volontiers de régime suivant pass et les différentes epoques. La race blanche a envalu le monde eur non-seulement avec ses chevaux, ses vaches, ses montons, ses porcs, ses ensiet ses chats, mais aussi avec ses rats et ses souris; nous ponvous donc attendre a ce que les entozoaires originaires à cette race et dus, comme s verrous, a l'echange entre l'homme et les bêtes, se rencontrent partout est parvenu l'homme blanc avec ses animany domestiques ou commen-🗽 Le Tama solum, l'Echinocoque, le Lombric, l'Oxviire, le Trichocephale, 🗎 ete en effet répandus dans le monde entier, et si certains de ces vers nt nes-frequents dans des régions erronscrites, comme par exemple l'Echirogae en Islande, cela tient certainement à des conditions particulières, a comme l'absence du Tæma solum chez les Mahométans et les Jinfs déad aniquement de la proscription de la chair de porc chez les adhérents

l'Islam et de la loi de Moise Mais il en est autrement pour d'autres espèces, qui sont confinées dans taus pays d'origine, dont elles rayonnent quelquefois de la même macomme d'intres animaux libres. C'est ainsi que le Bothriocephalus rdatus n'a eté trouvé jusqu'a présent qu'au Groenland, tandis que son agenere, improprement appele le Tema suisse, et que la science connaît 🕦 le nom du Bothriocephalus latus, a une patrie bizarrement decoupée : Susse, la Hollande et l'Europe orientale depuis la rive droite de la Vis-🚉 et que le Bothmocéphale a crêtes n'a ete rencontré jusqu'à present deux fois en France. Le Tanta nana, en revanche, est évidemment oriarre de l'Egypte, tout comme le Distomum heterophyes, le Bilharzia natobia et le Strongylus (Dochmus) duodenalis. Mais ces dermères ses ont ravonne vers le Nord comme vers le Sud; des cas d'infection ete observés tant dans les nutres pays méditerraneens que dans le Sud l'Afrique L'Indo-Chine montre, comme parasites circonscrits dans ces cons, les Distomum crassum et spathulatium; les tropiques sont surtout es en Nématodes particuliers, tels que les Auguillules de la Cochinchine, Filmres du sing et de la conjonctive de l'œil et le Ver de Medine. Il fort probable que cette aboudance de Vers ronds dans les pays mêrinany et leur rarete relative dans les climats tempérés et froids, tient à berssite de s'abreuver à des eaux stagnantes et souvent vaseuses.

Nous pouvons donc assigner à un certain nombre de vers entozogies humains une patrie assez bien circonscrite. Mais nous ne devons pas casi blier aussi, que sous l'influence de certaines causes, connues seulement et partie, le caractère parasitique d'une contrée peut changer. Il faut, cela va sans dire, faire abstraction, dans l'évaluation des faits, des individus qui si sont infestés dans la patrie d'origine du parasite et qui, grâce à la rapidité des communications actuelles, transportent l'entozoaire avec eux et souvent à leur insu. On ne dira pas que le caractère parasitique de Paris, par exemple, a changé par le fait qu'un certain nombre de Suisses y transportent annuellement le Bothriocéphale large qu'ils expulsent après leur arrivée dans la capitale de la France. Mais il y a d'autres faits qui prouvent ces changements, et dans la plupart des cas on peut en démontrer les causes. Je ne veux pas trop insister sur ce fait que, suivant M. Davaine, les Lombrics auraient diminué en nombre à Paris, depuis que l'usage des pierres a filtre l'eau a pénétré jusque dans les basses classes de la société. Mais le Tæna inerme (Tænia mediocanellata), très-répandu dans les pays musulmans, universel en Abyssinie, était autrefois très-rare en Europe. Aujourd'hui on peu dire qu'il a commencé une marche triomphale à travers l'Europe toute catière, et qu'il devient de plus en plus commun, depuis qu'on a préconist dans nos pays la nutrition d'enfants et de personnes adultes débiles at moyen de la chair crue de bœuf. Cela ne peut étonner ceux qui savent que le Cysticerque de ce tenia vit dans le tissu cellulaire intermusculaire de l'espèce bovine. En revanche, le Tænia solium, autrefois si commun, devient de plus en plus rare depuis que la crainte des Trichines a engagé nombre de consommateurs à renoncer à l'usage de mets préparés avec de la chair non cuite de porc. Depuis 25 ans que je professe à Genève, le caractère parasitique de notre ville a évidemment changé. C'était, il y a cinquant ans et plus, la patrie classique du Bothriocéphale large; tout bon Genevois hébergeait son ver, les étrangers le prenaient souvent après un court sèjour. Je l'ai eu moi-même, bientôt après mon arrivée à Genève, et après un séjour de dix-huit mois aux portes de la ville, j'en expulsais huit à la fois. Les pilules Peschier, souveraines contre ce ver, ont été inventées à Genève. Or, aujourd'hui, ce Cestode est devenu beaucoup plus rare; si je pouvais en avoir autrefois par l'entremise de mes collègues tant que j'en voulais, j'ai souvent maintenant de la peine à m'en procurer, et dans de longs intervalles le matériel pour mes expériences me fait entièrement défaut. En revanche, le Tænia mediocanellata a pris maintenant droit & cité. On m'en apporte à chaque moment, et lorsque je vais aux informations, le ver provient d'enfants nourris avec de la chair crue. Quant à la diminution du Bothriocéphale, je ne puis guère en indiquer les causes, l'histoire de ce ver n'étant pas encore bien élucidée. Mais si un auteur récent a prétendu que la rarêté actuelle du Bothriocéphale à Genève dépendait du fait qu'on recueille aujourd'hui l'engrais humain pour la campagne au lieu de le laisser se perdre dans le lac, nous n'avons qu'à répondre qu'aujourd'hui, comme jadis, les cloaques débouchent dans le Rhône!

Ces changements du caractère parasitaire peuvent donc nous fournir d'utiles indications, mais elles ne peuvent donner rien de plus, et si l'on veut connaître la provenance des parasites, il faut s'adresser à l'observation directe et surtout à l'expérimentation. Nous entrons ici dans le cœur de la question que nous nous sommes posée; mais pour suivre les vers dans leurs évolutions et leurs migrations, il faut s'adresser aux différent groupes séparément, chacun ayant son mode de développement parti-

culier.
Parlons d'abord des *Cestodes*.

savez que l'on doit considérer un Cestode adulte, un ver solitaire, on l'appelle assez improprement dans le langage vulgaire, non pas un seul animal, mais comme une colonie composée d'animaux difet réunis bout à bout. Il y a toujours, dans une colonie pareille, un u antérieur, qui porte les organes de fixation, le rostellum ou trompe, se crochets, les ventouses ou fossettes d'attache. C'est cet individu, vulgaire appelle la tête du ver, tandis que la science lui donne,



Fig. 2. Scolex isolé d'un Ténia.

les travaux de van Beneden, le nom de scolex. Cet individu est tousexuel; mais il produit, sur son hord postérieur et par bourgeonnevial continu, les individus sexuels, hermaphrodites, qui restent réunis



Fig. 3. Scolex bourgeonnant du Tænia serrata du chien.

thle, que l'on nomme les articles ou segments, et dans le langage sique, les proglottides. Le bourgeonnement à l'extrémité postérieure



¿4. Deux proglottides du Tzenia solium de l'homme, avec les ramifications de l'oviducte et les pores sexuels alternant sur les bords.

104

Il croirait beaucoup plus au succès d'un bon livre fait par des homes compétents; d'ailleurs il y a deux questions distinctes dans les propositions de la commission, et ces deux questions n'ont pas de rapposition direct entre elles.

- M. Pacchiotti. Il y a plusieurs moyens pratiques d'arriver à la solution désirée: parmi tous ces moyens, il nous a paru que celui que nous avons proposé, et qui consiste à s'adresser au Gouvernement suisse et à lui demander son patronage serait le meilleur.
- M. Javal n'engage pas le Congrès à nommer une commission; il a va au Congrès des ophthalmologistes une semblable question n'être point présolue par les commissions nommées, mais l'être par une sorte de consensus universel.

Le Président met aux voix la demande de la commission de confirmer ses conclusions.

Elles sont adoptées.

La séance est levée à 5 heures.

Le Secrétaire:

J.-L. REVERDIN.

## SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

#### 1° — SÉANCE DU MATIN

Présidence de MM. Vout et Warlomont.

Le procès-verbal de la séance générale du 14 septembre est lu et adopté.

La Commission nommée dans la séance du 14 septembre, présente la liste suivante pour la Commission qui sera chargée de rapporter au 6<sup>m2</sup> Congrès sur la Pharmacopée universelle:

- M. Pacchiotti, de Turin, président de la Commission.
- M. GILLE, de Bruxelles, secrétaire de la Commission.
- M. Seguin, de New-York, délégué de l'Association des médecins américains.
- M. CRITCHETT, de Londres.
- M. Wilkinson, de Manchester, président de l'Association médicale d'Angleterre.
- M. Marion Sims, de New-York, vice-président de l'Association médicale américaine.

M. H.-P. Madsen, de Copenhague, vice-président de la Société pharmaceutique de Danemark.

105

- M. Gubler, de Paris, président de la Société de Thérapeutique de Paris.
- M. Ménu, pharmacien à Paris.
- M. Brun, de Genève, président de la Société de Pharmacie de Genève.

Cette liste est adoptée.

M. Vogt cède le fauteuil de la présidence à M. Warlomont, et présente son rapport sur les Entozoaires de l'homme.

#### LA PROVENANCE DES ENTOZOAIRES DE L'HOMME

# Par M. le D' C. VOGT, Professeur à l'Université de Genève, Président du Congrès 1.

#### Messieurs,

Un sujet aussi vaste que celui des entozoaires humains ne saurait être traité dans le court espace d'une conférence; aussi, me bornerai-je aujour-d'hui à une seule question : Comment les parasites arrivent-ils à l'homme et de quelle manière s'y développent-ils? Ou, en d'autres termes, de quelle manière l'homme est-il infecté de ces parasites si nombreux et si redoutables en partie? La réponse à cette question étant une fois donnée, il est clair que l'on saura par cela même de quelle manière il faudra se défendre contre l'introduction des parasites.

Tout en laissant de côté les inconvénients résultant de la présence des parasites dans le corps et les traitements divers qu'on peut instituer pour sen débarrasser, je dois encore me borner à des généralités très-condentées, à quelques aperçus plus ou moins écourtés. La masse des faits re-queillis est tellement considérable, les observations et les expériences sont beliement nombreuses, qu'il serait impossible d'entrer dans des détails cirtonstanciés à ce sujet. Je ne puis que résumer, encore dois-je demander toute votre indulgence, si ce résumé présente peut-être des lacunes et si les noms des observateurs qui ont recueilli les faits, sont passés sous silence. Les noms de van Beneden, Bilharz, Cobbold, Davaine, Küchenmeister, Leuckart, de Siebold, Vix et de tant d'autres, reviendraient sans cesse et souvent même il serait difficile d'attribuer à chacun sa part dans des découvertes faites simultanément.

Je fais abstraction de toute considération historique; je laisse entièrement de côté toutes les théories établies jadis sur la provenance des vers intestinaux; je ne dirai pas un mot de ces opinions, qui attribuaient ces êtres à

<sup>1</sup> Toutes les figures qui se trouvent dans le texte sont extraites du grand Traité sur les parasites de M. Leuckart, que je remercie de la complaisance avec laquelle ils s'est empressé de m'accorder l'usage des clichés de son ouvrage. C. V.



Fig. 8. Œuf de Tænia solium de l'homme, à deux enveloppes.

l'ovaire, dont l'extérieure est plus molle, tandis que l'intérieure est dure et brunâtre, résistante à tous les gaz, acides ou alcalis qui peuvent se développer par la pourriture; ni le desséchement, ni l'excès d'humidité n'ont de prise sur elle. Les excréments sont depuis longtemps décomposés, que les œufs restent parfaitement viables dans le purin, sur les fumiers, sur les herbes lavées par la pluie. Des mois, des années mêmes peuvent s'écouler, jusqu'à ce que cet œuf parvienne dans les conditions voulues pour son développement; ce n'est qu'alors que l'embryon commencera à se former. Voulezvous avoir des embryons de Bothriocéphales? Metlez les morceaux de chaîne détachés dans l'eau, décantez de temps en temps les masses pourries pour les remplacer par de l'eau fraîche; vous aurez à la fin un sédiment jaunâtre composé de milliers d'œufs, et après quelques mois vous



Fig. 9. Œuf du Bothriocéphale large (Bothriocephalus latus) de l'homme montrant l'embryon inclus et armé de ses six crochets.

verrez sortir les embryons. Voulez-vous étudier des embryons de Ténias? Faites avaler à un animal favorable pour ces recherches, car le cochon de tait ne l'est guère, des proglottides ou des œufs de Ténia, quelques jours après vous trouverez les embryons libres dans l'intestin ou cheminant dans les tissus.

Mais ici il convient de faire remarquer que, pour la formation des embryons, les œufs des Bothriocéphales et des Ténias suivent des chemins différents et demandent des conditions différentes. L'œuf du Bothriocéphale se développe dans l'eau; il en sort un être que nous pouvons appeler le pro-embryon, et qui est revêtu partout, sur toute sa surface, de longs de



Fig. 10. Pro-embryon du Bothriocéphale nageant librement au moyen de sa couronne ciliaire.

sibratiles, au moyen desquels il nage et tournoie dans l'eau avec vivacité. Lette époque de natation libre dure au plus quelques jours; lorsqu'elle est épuisée, le pro-embryon tombe au fond du vase, l'enveloppe ciliée se fend



Fig. 11. Embryon du Bothriocéphale sortant de son enveloppe ciliaire.

etil en sort un véritable embryon, constitué comme celui des Ténias. Cette phase de liberté, sans doute très-importante dans l'histoire du Bothriocéphale, et qui permet une migration active, n'existe point chez les Ténias—ceux-ci étant enlièrement réduits à la migration passive, — et pour que leurs embryons puissent se développer, il faut que les œus arrivent directement dans l'intestin d'un animal déterminé, d'un hôte intermédiaire.

L'embryon directement développé dans l'œuf du Ténia ou formé dans le pre-embryon du Bothriocéphale, peut être caractérisé comme un globule



Fig. 12. Œnf du Tænia nana de l'homme montrant l'embryon à 6 crochets.

de protoplasma, dans lequel on voit trois paires de crochets minces et allongés, sortant du globule avec leurs extrémités. L'une des paires est burnée en avant, les deux autres sont placées latéralement. Prenons, pour voir ces embryons à l'œuvre, l'exemple du Tœnia solium. Les proglottides chargés d'œufs sont sortis de l'intestin de l'homme avec les excréments. répandus sur le fumier, sur les terres et les berbes avec le purin. Le cochon remue le fumier, il avale, avec les substances nutritives qu'il y trouve, les proglottides. Ceux-ci sont digérés dans l'estomac du cochon; les œufs, dévenus libres, sont poussés par le mouvement péristaltique dans l'intestin gréle; les embryons se sont développés et ils éclosent armés de leurs crochets , dans l'intestin même. A peine libres, ils s'attachent à la momeuse et se fravent un chemin dans les tissus en s'aidant de leurs crodets antérieurs comme perforateurs, et de leurs crochets latéraux comme buers. C'est le spectacle d'un individu se frayant un chemin, au moyen de ses coudes, à travers une foule serrée. Ils suivent ainsi les trainées de tissu ollulaire mon, percent jusqu'aux vaisseaux sanguins, circulent peut-être même avec le sang et arrivent ainsi aux endroits, où ils vont se fixer, aux tisus cellulaires intermusculaires et sous-cutanés.

C'est ici que les attend une nouvelle transformation. Le cochon devient lidre. L'embryon se transforme en Cysticerque.



Fig. 13. Cysticerque ladre (Cysticercus cellulosa) du cochon. En haut commens la formation du scolex.

Je n'entrerai pas dans les détails de cette transformation, suivie, avec beauconp d'exactitude, par les observateurs modernes. Il me suffira de dire que le Cysticerque complet est formé d'un scolex, portant toutes ses parties



Fig. 14. Le même Cysticerque plus âgé, avec le scolex parfaitement développé et sorti.

essentielles, le rostellum avec ses couronnes de crochets ainsi que les ventouses, conformées identiquement comme le scolex du Ténia adulte; c'est même cette conformité qui a conduit en premier heu à l'identification des Cysticerques avec les Ténias. Mais le scolex du Cysticerque se continue dans une vessie plus ou moins considérable, remplie d'un liquide visqueux; cette vessie est même la partie primitive du Cysticerque et le scolex se développe dans son intérieur par une espèce de bourgeonnement. Dans la plupart des cas, le scolex mûr peut sortir et rentrer dans la vésicule en se



Fig. 15. Le même Cysticerque avec le scolex rentré et invaginé.

retroussant absolument comme un doigt de gant, et ce sont là, avecles contractions du corps et de la vessie, les seuls signes de vie qu'il donne.

Enclavé de cette manière dans les tissus, retiré pour ainsi dire dans a cellule, le Cysticerque existe sans changements notables pendant fort long-temps, pendant des années peut-être. A la fin ses mouvements de contraction, ses retroussements du scolex languissent et cessent enfin complètement par la mort. Les tissus environnants se comportent alors vis-à-vis de lui comme vis-à-vis de tout autre corps étranger inerte. Il est résorbé en partie, en partie remplacé par un dépôt calcaire, et sa présence n'est indiquée que par un nodule inoffensif.

Mais vienne le moment où la chair de cochon fraîche et infestée de Cysicerques soit mangée par l'homme, cet animal carnassier par excellence; la vésicule du Cysticerque est digérée dans l'estomac de la même manière de la chair musculaire; mais le scolex détaché de cette vésicule résiste l'action du suc gastrique; il passe avec le chyme dans l'intestin grêle, s'y ve, hourgeonne et aura bientôt produit une série de proglottides, un stroila, un ver complet, dont les œufs recommencent le cercle de vie que nous enons de décrire.

Notez bien, Messieurs, qu'il faut, pour faire périr les Cysticerques, renrmés dans la chair, le même degré de chaleur que celui nécessaire pour i coagulation de l'albumine, soixante degrés environ. Or il s'en faut bien ue ce degré soit atteint dans une foule de nos préparations culinaires. es viandes saignantes, les roasts à l'anglaise ne parviennent pas à cette haleur dans leur partie centrale. J'ai fait quelques expériences sur des gros ondins, remplis de chair hâchée, de lard en petits cubes et de sang, tels qu'on s fabrique surtout en Allemagne. Après deux heures de cuisson soutenue t lorsque le boucher déclarait que le boudin était suffisamment cuit, un rermomètre plongé dans le centre n'accusait que 45 degrés centigrades. utre ces préparations insuffisamment cuites, combien d'occasions d'infecon n'y a-t-il pas par les viandes peu salées et peu fumées, que l'on mange ans cet état, et par les viandes crues, les hâchis, les remplissages des sauissons, etc., que l'on goûte avant de les mettre à la cuisson! On a remarué que ce sont surtout les cuisiniers, les bouchers, les fumeurs et les saeurs qui souffrent du Ténia. Tous ces gens ont l'habitude de goûter leurs idchis après les avoir épicés et de prendre le coutelas avec lequel ils déoupent les viandes, entre les dents, pendant qu'ils sont occupés des deux mins. Un petit scolex est vite avalé!

Mais résumons cette histoire, composée uniquement de migrations pasives. L'œuf expulsé doit passer dans un premier hôte, qui l'avale, pour s'y hanger en Cysticerque; celui-ci doit être avalé par un second hôte, dans equel il se transforme en Ténia. C'est une loi invariable pour tous les lénias, dont nous connaissons actuellement l'histoire; il leur faut, pendant ecycle de leur évolution, deux hôtes distincts, l'un pour l'état de cysti-

erque, l'autre pour l'état de strobila.

Vous me direz qu'on a trouvé quelquefois le Cysticercus cellulosæ dans homme. C'est vrai, et ces cas ne sont pas même trop rares, car le célèbre ruliste Graefe a opéré à lui seul, plus de cent cas de Cysticerques fixés dans ril humain; ces cas, dis-je, s'expliquent peut-être par l'introduction d'œufs ins l'estomac de l'homme faite de la même manière que chez le cochon, ne faut jamais trop compter sur l'observation des règles de propreté. La lace du reste, où se trouvent ces Cysticerques chez l'homme, prouve assez, ue l'habitat ne leur convient guère et que la grande majorité des œufs de l'énias, parvenus dans l'intestin de l'homme, ne s'y développent pas.

On connaît donc aujourd'hui, avec une certitude complète, toutes les hases du développement du Tænia solium; on sait pertinemment que son



Fig. 16. Tête du Tænia solium de l'homme avec sa couronne de crochete et ses ventouses.

Cysticerque vit dans le cochon, on sait comment il est transporté du cochon à l'homme, de l'homme au cochon. Mais toutes ces données. Messieurs, on ne les doit nullement à l'observation seule, mais uniquement à l'expérimentation, laquelle seule peut corroborer les observations et confirmer les conclusions que l'on peut tirer des faits observés. On a rendu ladres par l'agestion de proglottides des jeunes cochons séquestrés et nourris seulement avec du lait cuit préalablement; on a donné le Ténia à des hommes de bonne volonté et à des criminels condamnés à mort, en leur faisant avaler des Cysticerques. J'insiste particulièrement, Messieurs, sur ce point! Toutes les données positives que nous avons sur les migrations des entozoaires, nous ont été fournies par l'expérimentation et par l'expérimentation seule; nous restons dans le vague, dans les suppositions auxilongtemps que nous ne pouvons pas avoir recours à ce moyen précieux.

La provenance de la seconde espèce, du Tænia inerme (T. mediocanellata) ne nous est pas moins connue. Son Cysticerque, plus petit que celui de



Fig. 17. Cysticerque du Tænia mediocanellata, provenant du bœuf, avec la tête sortie.

T. solium, dont il diffère par des particularités de structure, habite la chair de l'espèce bovine. Le ver lui-même diffère aussi beaucoup du Tæna solium ; il est plus robuste, manque de couronnes de crochets, mais possède



Fig. 18. Tête et segment du Tænia inerme.

des ventouses beaucoup plus fortes, plus profondes, ordinairement teintées de noir et des oviductes autrement disposés dans les proglottides. Les voies d'introduction sont les mêmes ; mettez le hœuf en place du porc et vous avez l'histoire du Tienia mediocanellata. J'ai déjà dit que ce ver devient de plus en plus fréquent par l'usage de la chair de bœuf crue comme aliment.

Il en est autrement d'une troisième espèce de Ténia, du Tenia cucumerina ou elliptica, que l'on a rencontré quelquefois, mais bien rarement, dans



Fig. 19. Tænia cucumerina (grandeur naturelle).

l'intestin des enfants. Ce Ténia habite ordinairement l'intestin des chiens, des chats et des loups, de concert avec deux autres espèces, les Tænia marginata et serrala. C'est sur cette dernière espèce que portaient les expériences primitives de van Beneden, qui le premier a ouvert la voie pour les observaters futurs. Ces expériences faillirent être troublées par le fait, que des chiens, allaités encore par leur mère, et qui ne devaient avoir aucun Ténia, montraient le Tænia cucumerina, ou que d'autres, nourris avec le Cysticercus tenicoltis des lapins et des lièvres, montraient outre le Tænia serrata provenant de ce Cysticerque, encore le Tænia cucumerina, dont on distingue faciement les proglottides, par le fait qu'ils ont les pores sexuels latéraux



Fig. 20. Proglottide de T. cucumerina avec les organes de génération débouchant des deux côtés.

doubles, tandis que les autres Tamias ne les ont que d'un côté. Van Beneden touva déjà l'explication de ces faits, qui fut confirmée dernièrement par un élève de M. Leuckart. Le chien nourrit, entre autres insectes, aussi une espèce de pou, le Trichodectes canis. C'est dans cet épizoaire que se trouve le Costecronile, dont provient le Tama cocumerina. On sait très-bien comment



Fig. 21. Cysticercoïde du Tænia cucumerina avec la tête invaginée et rétirée.

le chien fait la chasse à ses puces et à ses poux. Il les croque à belles dents losqu'il peut les attraper et les avale ensuite. En avalant des Trichodectes hélergeant des Cysticercoides, il se donne le Tania aucumerina. Les expériences ont prouvé cette provenance; elle ne saurait être révoquée en doute. Ca expériences nous donnent aussi la clef pour connaître la provenance da Tænia cucumerina, rencontré quelquefois chez des enfants. On a par-ci par-là, la détestable habitude de ces caniches de chambre, dont on raffole et que l'on donne aux enfants comme jouets. Les enfants les caressent, les enbrassent, imitent (que n'imitent-ils pas?) tous les agissements des chiem, leurs grignotements dans les poils, ils s'infectent de la même manière que les chiens.

C'est à cela que se bornent nos connaissances sur la provenance des Ténias qui habitent, à l'état complet, l'intestin de l'homme. Nous ne savons rien sur la provenance du Tanja nana des Égyptiens, ni sur celle des espèces

très-rares que je vous ai énumérées.

Parmi les vers, qui habitent l'homme à l'état vésiculaire, il se trouve sutout une espèce, intéressante autant par sa structure particulière que par les maladies souvent mortelles qu'elle cause, c'est l'Échinocoque. Il se dis-



Fig. 22. Vésicule d'Échinocoque ouverte (grandeur naturelle).

tingue des Cysticerques proprement dits par la faculté que possède la vésicule mère, provenant de l'embryon, de produire par gemmation des



Fig. 23. Bourgeons de l'Échinocoque. A gauch une vésicule en gemmation encore fermée.

vésicules secondaires, lesquelles participent de cette faculté gemmatrice, de manière qu'il se produit des générations successives, reliées ensemble, de vésicules contenant une foule de scolex. La vésicule primitive grandit,



:olex d'Échinocoque avec la couronne de crochets, les ventouses et la tige sur laquelle il est primitivement fixé.

ence de ces générations internes successives, souvent d'une maesurée et lorsque l'Échinocoque s'est fivé dans des organes entraîne la destruction de ces organes et par là souvent la

; connaissons expérimentalement la moitié du cycle vital de que. Il habite, à l'état vésiculaire, outre les organes de l'homme, de la plupart de nos animaux domestiques et surtout le foie des n a nourri des chiens avec ces Échinocoques fraichement on a trouvé leur intestin grêle tapissé, pour ainsi dire, par des



Fig. 25. Scolex d'Échinocoque de l'intestin du chien.



Fig. 26. Ténia de l'Échinocoque adulte, douze fois grossi.

E Ténias particuliers, fort petits, ayant les mêmes crochets et vene les scolex des Échinocoques et se développant avec une msidérable. Nul doute donc que le Ténia adulte habite l'intestin lassier domestique et il est facile à concevoir comment il y arrive. l'homme s'infecte-t-il? C'est ce qu'on n'a pas osé expérimenter me, avec raison à cause du danger, mais il est assez facile de l'ette lacune. Les œufs, expulsés avec les excréments des chiens river dans l'estomac de l'homme. Comment cela peut-il se faire?

L'homme vit souvent dans une communauté par trop étroite avchien. L'Islande, Messieurs, est célèbre dans les annales de la médeci la fréquence de l'Échinocoque chez l'homme. On prétend que ving cent des cas de mort en Islande sont causés par l'Échinocogue. M comprend cela, quand on a vu, comme je l'ai vu, la manière dont l'Is vit dans sa maison et avec son chien. La saleté la plus immonde est cor avec la communauté la plus intime. Là où les mœurs n'ont pas chan suite du contact avec les étrangers, l'Islandais ne se gêne pas de re sur votre table l'assiette que vous lui tendez pour la laver, après l'av lécher par son chien. Après avoir jeté un coup d'œil dans ces espé caveaux malpropres, que le pauvre Islandais est forcé d'habiter av chien, on comprend de suite que l'introduction des œufs expulsés du echinococcus peut se faire de mille manières et que le retour de l'É coque vers le chien est chose facile, les autres animaux domestique Islande n'y étant pas moins sujets que l'homme.

Si nous avons ainsi des notions claires et précises sur la provenanprincipaux ténioides qui habitent l'homme, nous devons avoyer, Mes que nous sommes encore dans une complète ignorance quant à la nance des Bothriocephales. Nous avons suivi l'œuf du ver suisse, cara



27. Bothriocéphale large de l'homme (grandeur naturelle)

rses proglottides adhérents, très-larges et très-courts, portant l'orifice ital au milieu et par sa tête à fossettes médianes, sans ventouses ni cros, jusqu'au moment où le pro-embryon, sorti de sa coque, est détruit quelque temps de natation libre, pour laisser échapper l'embryon, i, comme celui des Ténias, de six crochets mobiles.



Fig. 28. Tête de Bothriocéphale; A. de face, B. de profil.

lais arrivés à ce point, nous nous trouvons entièrement dans l'incertitude. servation et l'expérimentation nous délaissent complétement. Nous sas que le ver est commun en Suisse, en Hollande et dans le Nord-Est de arope, depuis la rive droite de la Vistule jusqu'en Finlande; s'il se trouve cidentellement dans d'autres pays, c'est qu'il y a été importé par des invidus qui s'en sont infestés dans son pays natal. J'ai connu un Suisse qui mesait ses hivers à Paris, ses étés dans une propriété sur les bords du lac Morat. Régulièrement il se ressentait de la présence du Bothriocéphale Paris à l'époque du printemps; régulièrement, chaque année, il l'expulsait our le conserver à l'esprit de vin; régulièrement il le reprenait pendant Mé suivant aux bords du lac. Ce sont là des indications, mais rien de plus. eus ne pouvons faire que des suppositions. L'enveloppe ciliaire du pro-emyon nous impose presque forcement la conclusion que ce pro-embryon bit nager dans l'eau; la constitution de l'embryon doit nous faire croire l'il est destiné, comme les embryons des autres Ténias, à se frayer un chehin à travers les tissus d'un hôte. Mais quel peut être cet hôte? MM. Koch, : St.-Pétersbourg, Leuckart, à Leipzig, ont installé des expériences sans réultats. Depuis des années, je m'en suis occupé également en mettant dans s aquarinms remplis de petits mollusques, de Gammarus, de Cyclopes, de phnies et d'autres crustacés, ou de petites larves d'insectes, des œufs et spro-embryons de Bothriocéphales; aucun de ces animaux ne s'est trouvé blecté de Cysticerques ou d'une autre forme larvaire que l'on aurait pu **At**ribuer au Bothriocéphale. On a supposé que le ver pourrait se développer ns l'homme sans passer par un état cystique intermédiaire; ce serait une esception peu vraisemblable vis-à-vis des autres Cestodes! Tout ce que nous Pouvons dire jusqu'à présent, c'est qu'on ne peut se donner le Bothriocé-Phale en mangeant du poisson, comme on le croit vulgairement. Il est vrai, Sessieurs, que nos truites, nos féras ont en général leurs intestins farcis de Bothriocéphales; dans chaque appendice pylorique se trouve fixée une tête, andis que le corps s'allonge dans l'intestin grêle du poisson; mais ce sont **Les Bothriocéphales adultes d'une espèce fort différente et nous savons bien qu'un ver adulte de ce genre ne peut passer tel quel dans l'intestin d'un** autre animal. L'histoire du Bothriocéphale est donc entièrement fragmen-Laire à l'heure qu'il est; il est probable que ce sera un heureux hasard qui conduira un jour un expérimentateur sur la piste vainement cherchée jusqu'à présent.

Je puis être plus court quant à la provenance des Trématodes, quoique leur histoire soit peut-être encore plus intéressante sous le point de vue

scientifique. Les Trématodes parasites de l'homme sont très-rares dans au pays; ce n'est que dans les contrées méridionales que quelques espèces de viennent communes; sauf les jeunes évidemment fourvoyés, on n'a rencontré, chez nous, que les Distomum hepaticum et lanceolatum, dont l'habital ordinaire sont les canaux biliaires du mouton et qui doivent parvenir l'homme par les mêmes chemins qu'ils suivent pour arriver au mouton.

Prenons, comme point de départ, l'œuf d'un de ces Distomes. Il en sort un pro-embryon cilié sur toute sa surface (D. hepaticum) ou seulement sur



Fig. 29. Pro-embryon de la grande Douve (Distomum hepaticum) avec un point oculaire (?) en forme de croix.

sa moitié antérieure (D. lanceolatum), qui peut se comparer au pro-estr



Fig. 30. Pro-embryon de la petite Douve (Distomum lanceolatum).

bryon du Bothriocéphale et qui s'élance dans l'eau. Dans l'intérieur de ce pro-embryon se trouve, dans la plupart des cas déjà préformés, un cope



Fig. 31. Pro-embryon du Monostomum mutabile, avec le sporocyste enfermé dans la partie postérieure.

bryon est arrivé d'une manière quelconque dans l'intérieur d'un e corps, que porte le pro-embryon dans son intérieur, est en réalité vidu asexuel, se reproduisant par gemmation interne et qui affecte rmes diverses. Tantôt ce n'est qu'un boyau creux sans aucun organe et pourvu seulement d'une couche protoplasmique tapissant sa cax dépens de laquelle se forment les bourgeons; on appelle les corps, à cette dégradation, des Sporocystes; ou bien cet individu asexuel a



Sporocyste renfermant des Cercaires à différents états de développement. iments d'intestins, une bouche, des canaux aquifères et jouit d'une stion supérieure; dans ce cas on l'appelle une Rédie. Souvent les



Fig. 33. Rédie, renfermant des Cercaires.

ner un écheveau, comme le Bucéphale de nos moules d'eau douce eucochloridium des Succinées; mais quoi qu'il en soit de ces formes ntes, toujours est-il que Sporocystes et Rédies produisent, par geminterne, une quantité de nouveaux individus qu'on appelle Cercaires, corps de ces Cercaires a déjà une certaine ressemblance avec les Disfuturs. Elles en ont les ventouses, l'intestin, les canaux aquifères; en distinguent surtout par la présence d'une queue, rame natatoire dans la plupart des cas, rarement bifurquée, semblable à la queue étard. Le plus souvent aussi ces Cercaires se distinguent par l'exisd'armes agressives, sous la forme d'un stylet ou d'une collerette gare piquants. Les formes des Cercaires sont encore plus variées que celles porocystes et des Rédies; il y en a dont l'organe locomoteur est nul,

on transformé de manière à ne plus servir à la natation et qui so condamnés à une migration seulement passive; mais la plupart ont



Fig. 34. Cercaire armée (C. armata) de face et de profil.

gane bien approprié à la fonction et dès que la Cercaire est dévele mure, elle s'élance hors du boyau qui l'a engendrée, hors de l'hô lequel ce boyau est enfermé (le plus souvent un mollusque), pot librement dans l'eau.

Voilà donc une seconde phase de liberté dans la vie du Diston elle ne dure pas longtemps. On a observé la manière dont certain caires pénètrent dans le corps d'un second hôte, d'un petit crus d'une larve aquatique d'insecte. La Cercaire s'approche en nageant colle au corps de l'hôte qu'elle a choisi et rampe dessus pour attei endroit propice où la peau est molle. Arrivée là, elle fixe sa ventor cale, enfonce son dard et se coule, pour ainsi dire, par le trou ainsi l'intérieur de l'hôte. La queue, désormais inutile, lui est ordinaires rachée par le rétrécissement des téguments traversés. Elle n'y pren chemine entre les organes jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à celui quassigné et y reste à demeure en s'enkystant. On peut la comparer



Fig. 35. Cercaire enkystée, ayant perdu la queue.

état, au Cysticerque du Ténia. La Cercaire enkystée attend, en dévses organes hermaphrodites de reproduction, que son hôte soit ma un autre animal. Son kyste est digéré dans l'estomac de celui-ci e tome, désormais libre et se développant jusqu'à ce qu'il soit prêt produire, se trouve ainsi dans son hôte définitif.

C'est un résumé que je vous ai présenté ainsi, Messieurs, et il fau un résumé rapièce par les observations faites sur plusieurs espèces n'a pas encore réussi de suivre le même Distome à travers toutes ses de son développement. Il faut dire aussi que certaines phases celle de Cercaire libre on enkystée, peuvent être entièrement suppri sautées, suivant les circonstances; cela nous importe peu, car nous dire en toute sincérité que nous ne savons encore rien de positif su venance d'aucun des Trématodes parasites de l'homme sans exceptie

le fortes raisons de croire que les Sporocystes ou les Cercaires enqui fournissent les deux Trématodes si communs du mouton, les D. im (la Douve) et lanceolatum, se trouvent dans des petits mollusques



36. La grande Douve (D. hepaticum) à différents états de développement; a, b, c, jeunes; d, adulte (grandeur naturelle).

podes des eaux douces, des Lymnées et des Planorbes. De là cette uivie par les bergers, qu'il ne faut pas faire paître les moutons dans trées infestées de Douves, avant que la rosée du matin, par laquelle maçons rampent sur les herbes, n'ait disparu. Des gens peu soigneux en buvant, ou en mangeant des herbes crues, avaler ces mollusques ssi bien que les moutons; mais nous n'avons pas encore des preuves entes de ce fait. Quant aux autres Trématodes humains, nous n'avons me des indices et il y aurait là, pour nos confrères d'Egypte, un beau d'observation et d'expérimentation ouvert, pour faire savoir enfin ovient ce curieux Bilharzia, si commun en Egypte et dont les œufs, us dans les reins et les voies urinaires, causent de si graves accidents bitants de ce pays.



37. Œufs du Bilharzia à deux formes différentes. Peut-être œufs mâles et femalles ?

arrivant aux Nématodes proprement dits (car je fais entièrement tion des Echinorhynques, dont on n'a trouvé chez l'homme qu'un cemplaire), nous nous voyons en face de phénomènes beaucoup moins quès. Les Nématodes ou Vers ronds de l'homme ont en effet toujours exes, mâles et femelles, la fécondation des œufs se fait par copulation; eloppement de l'embryon dans l'œuf se poursuit toujours d'une ma-.rès-simple; la génération est directe; il n'y a aucune intercalation sidus asexuels, se reproduisant par bourgeonnement ou par gemmasterne. Mais il y a d'autres difficultés à vaincre. Sauf certaines particude détail par lesquelles les jeunes différent des adultes, ces premiers courent point de métamorphoses, mais tous ces jeunes se ressemblent ioint que la distinction des genres et des espèces devient excessivedifficile. Il se trouve en outre presque partout des Nématodes libres ne sont jamais parasites; on en rencontre dans toutes les eaux, dans e. dans la terre humide, sur toutes les substances organiques en déosition. Les anguillules du vinaigre, de la colle, du blé mellé, etc., en sont des exemples très-connus. Or, il devient souvent extrêmement difficisinon impossible, de distinguer, entre ces Nématodes microscopiques libri qui pullulent partout, les Nématodes parasites, dont un grand nombre pasent une partie de leur vie en liberté, mangent et se développent pendacette phase de leur vie, se comportent, en un mot, comme des espèce libres.

A ces difficultés de recherche s'en ajoutent d'autres provenant de l'énorm vitalité de ces animaux. Beaucoup d'entre eux, parasites comme non-para sites, peuvent être desséchés pendant des années et ressuscitent immédia tement des qu'arrive l'humidité. Chez beaucoup d'espèces, la vitalité de ceufs dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Des alcalis ou des acide assez concentrés n'ont aucune influence sur ces œufs; ils se développed dans les liquides les plus putrides; on a vu même sortir des embryon d'œufs emprisonnés depuis quelques mois dans du baume de Canada entr deux verres pour servir de préparations microscopiques! Il est vrai 👊 d'autres espèces sont plus sensibles; mais il est évident que vis-à-vis de ce faits on ne peut presque jamais être sur que les matières employées por l'expérimentation ne contiennent pas d'autres Nématodes, dont la présent embrouille les résultats des observations. Enfin les modifications dans cycle de développement sont très-nombreuses, de sorte que l'on ne per guère se guider par l'analogie, lorsqu'il s'agit de conclure d'une espèce l'autre.

Dans la majorité des cas, que nous pouvons poser comme règle général les œufs ou les petits nés vivants des Nématodes sont expulsés du conhabité par la mère. Les embryons, comme nous voulons les nommer, vent pendant quelque temps en liberté, de préférence dans des eaux vent pendant quelque temps en liberté, de préférence dans des eaux vent seuses, puis pénètrent par force ou par la bouche dans un premier hête Favorisés par leur forme svelte et pointue, par leur petitesse et souver aussi par la présence d'un piquant ou dard à la partie antérieure, ils pénète trent facilement par les tissus, circulent souvent avec le sang et enfin tixent quelque part pour s'enkyster. On trouve alors les jeunes Nématode enroulés sur eux-mêmes ou pelotonnés dans un kyste fourni par les tissue environnants. Après quelques temps, lorsque les organes reproducteurs sont développés jusqu'à un certain point, ou lorsque l'hôte est avalé par un autre animal, le ver quitte le kyste, développe ses organes reproducteurs et engendre de la progéniture.

Tel est, je le répète, un tableau abstrait du développement de la plupart des Nématodes parasites connus. Mais que d'exceptions à cette règle! On peut presque dire que chaque espèce habitant l'homme a aussi son déve-

loppement particulier.

Parmi les Nématodes de l'homme, deux font des petits vivants en quantité énorme, ce sont la Trichine, connue dans les deux sexes, et le Drague neau de Médine, dont la femelle seule a été observée jusqu'à présent. Tous les autres produisent des œufs, mais quelques-uns en quantité prodigieuse; c'est ainsi que, suivant un calcul assez juste, un seul Lombric femelle expulse dans l'espace d'une année, environ soixante millions d'œufs viables.

Nous connaissons aujourd'hui avec une entière certitude les migrations de deux Nématodes humains seulement et ce sont justement les deux espèces vivipares, dont l'une seulement, le *Dragonneau*, rentre entièrement dans le cadre que je vous ai tracé. Ce ver, dont nous ne connaissons que le femelle, laquelle peut atteindre un mètre de longueur sur un diamètre maximum d'un et demi millimètre, habite le tissu cellulaire sous-cutané de l'homme dans les contrées chaudes de l'Afrique et de l'Asie jusque dans le

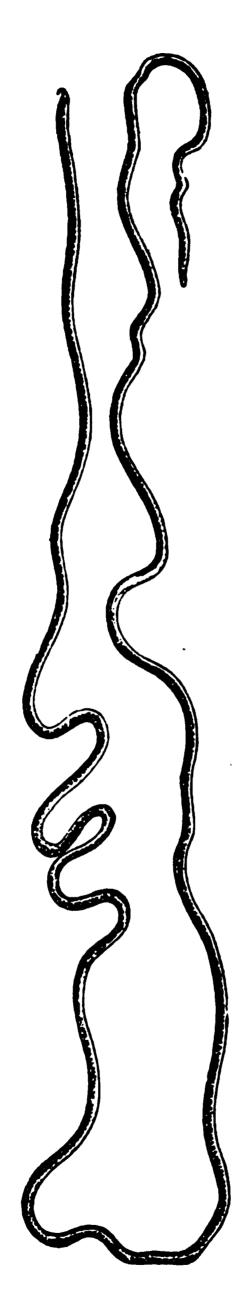

Fig. 38. Dragonneau de Médine (Dracunculus medinensis), grandeur naturelle.

130 assemblées générales. — séance du 15 septembre.

steppes du Tarkestan. La femelle mure n'est presque qu'un boyau re



Fig. 39. Coupe transversale du Dragonneau, montrant le boyau rempli d'embryo et en bas l'ovaire et le canal intestinal rudimentaire.



Fig. 40. Embryon du Dragonneau fortement grossi.

d'embryons à longue queue pointue au nombre de plusieurs millions, lequels sortent du corps de la mère par rupture de sa peau. Pour les déposit le ver se fraie un chemin dans le tissu sous-cutané vers le derme, qui a perce au moyen d'un petit abcès, au fond duquel sort la tête du ver. Vou savez qu'on l'extrait d'une manière très-lente, en se gardant bien de rompre, l'expérience ayant démontré que cette rupture, par laquelle les enbryons et le liquide remplissant le boyan se répandent dans la cavité de l'abcès, exercent une action venimeuse. Les jeunes Dragonneaux arrivel avec les linges, les vers rejetés, etc., dans l'eau, se cramponnent au moyet de leurs longues queues effilées à des peuts Cyclopes, pénètrent dans la &vité ventrale de cenx-ci de vive force en perçant la peau molle entre les segments, y restent mobiles sans s'enkyster, mais en se transformant d'une manière notable et arrivent sans doute sous cette seconde forme dans l'ade l'homme qui, en s'abreuvant à ces eaux stagnantes et vaseuses, les petits Cyclopes sans y prendre garde. Les indigènes connaissent

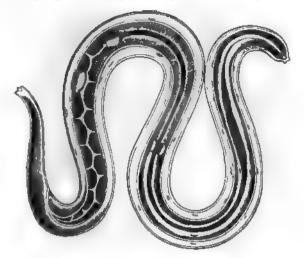

41. Larve de Dragonneau extraite d'un Cyclope et très-fortement grossie.

hes mares qui donnent le Dragonneau, mais ils attribuent à l'eau direcnt ce qu'ils devraient attribuer aux habitants presque microscopiques ètte eau.

ous voyez, Messieurs, que cette histoire présente encore bien des lac. Comment la larve du Dragonneau se transforme-t-elle sur son cheà travers les tissus du corps humain depuis l'intestin jusqu'à la peau?

transformation se fait-elle immédiatement après qu'elle est sortie du
ope par la digestion de celui-ci dans l'estomac, ou bien y a-t-il encore
teurs phases de transition entre la forme de la larve et celle du ver
te? En second lieu, comment se fait-il qu'on n'ait jamais vu un Dragont mâle? Faut-il croire que ce parasite redoutable se reproduit sentet par parthénogénèse, et que les mâles font entièrement défaut? On
t existe-t-il deux générations parallèles, une sexuelle, composée de mâet de femelles, vivant peut-être dans l'eau, et une autre parthénogénique
stat parasitique? On pourrait enter des analogies pour la vraisemblance
toutes ces suppositions, mais la réponse décisive ne sera donnée que
des recherches ultérieures.

La seconde espèce dont nous connaissons parfaitement la pr c'est la terrible *Trichine*, vivipare aussi, dont les ravages s'exerce

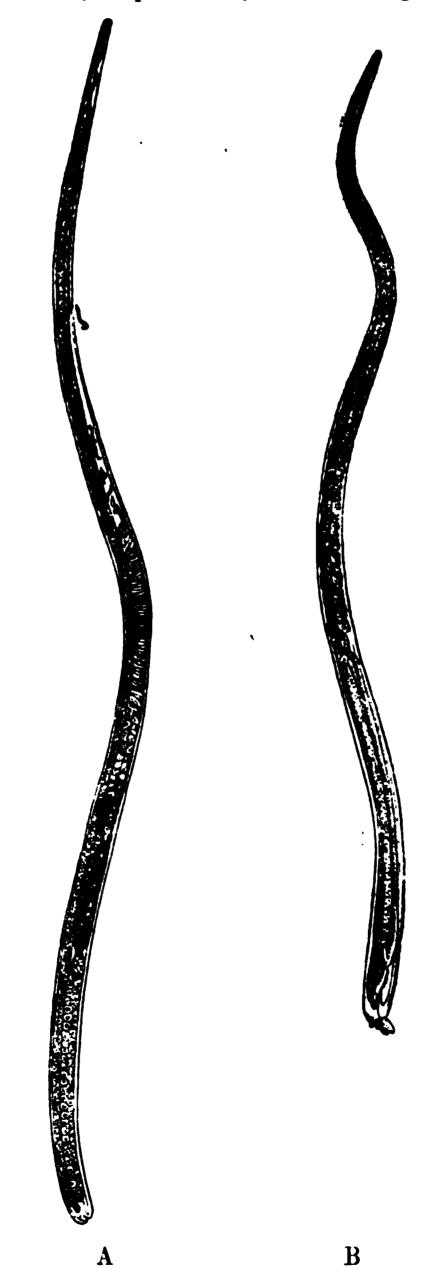

Fig. 42. Trichines adultes extraites de l'intestin. A femelle, B mâle. Fortement grossies.

i l'Allemagne du Nord, en Saxe et dans la Prusse saxonne, où l'usage de boudins et d'autres préparations mal cuites ou entièrement crues de r porcine est à l'ordre du jour. Nous connaissons aujourd'hui avec une ision pour ainsi dire mathématique toutes les phases de la Trichinose. Le eune, à organes reproducteurs seulement indiqués, se trouve enkysté



Fig. 43. Trichines enkystées dans la chair musculaire.

La chair musculaire du cochon. L'homme mange de cette chair; elle est rée dans l'estomac avec les kystes; les trichines devenues libres, pas-dans l'intestin, développent leurs organes génitaux; s'accouplent, les se développent avec une rapidité fort grande, traversent les memes de l'intestin, émigrent en suivant les interstices du tissu cellulaire l'aux muscles volontaires, se nourrissent pendant quelque temps des

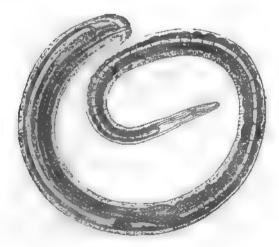

Fig. 44. Trichine sortie du kyste.

134 assemblées générales. — séance du 15 septembre.

tibres musculaires mêmes, puis s'enkystent et restent dans cet état jui



Fig. 45. Embryon de Trichine nouveau-né.

ce que la chair soit mangée ou jusqu'à ce qu'après leur mort le kyste cruste de substance calcaire.



Fig. 46. Trichiue arrivant dans les muscles.



F.g. 47. Trichines mangeant les fibres musculaires contenues dans le Sarco

C'est donc toujours le cochon qui infecte l'homme; mais nous ne pourrions concevoir l'infection du cochon, la chair humaine n'étant pas offerte cet animal, si nous ne savions pas par les recherches des expérimentateurs que la Trichine peut habiter presque tous nos mammifères, qu'elle est excesivement commune chez les rats, au moins dans certaines contrées, et que les cochons peuvent s'infecter en dévorant des rats trichinisés, tout comme aussi le rat s'infecte en mangeant d'un autre rat ou le cochon d'un autre cochon trichinisé. Ces faits expliquent tout; le cercle des infections peut être plus ou moins limité ou étendu; il peut se borner du rat au rat, il peut s'étendre du rat au cochon et du cochon à l'homme.

Nos connaissances sur les Nématodes humains produisant des œufs sont essez incomplètes. Sur aucune espèce nous n'avons des expériences conchantes; sur la plupart nous ne pouvons faire que des suppositions, tirées d'espèces voisines, avec lesquelles on pouvait expérimenter sur des animaux. Mais ici encore, combien d'analogies trompeuses! Des espèces voisines ont souvent des genres de vie bien différents!

Aucune expérience positive n'a été faite sur le Lombric, ce ver si commun, si universellement répandu. Nous savons que ses œufs sont expulsés

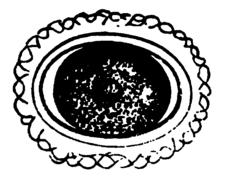

Fig. 43. Œuf d'Ascaride Lombric encore renfermé dans l'ovaire, avec enveloppe albumineuse.

par millions au milieu des excréments; que les embryons mûrs restent in-

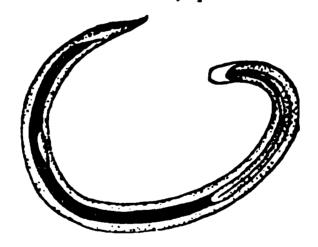

Fig. 49. Embryon de Lombric.

définiment dans leurs coques, lorsqu'on les laisse dans l'eau ou la terre humide; que l'homme peut les avaler impunément, sans que ces œufs se développent dans son intestin. On a cherché un hôte intermédiaire. Le rat est jusqu'à présent le seul animal dans l'intestin duquel on a trouvé les embryons vivants, libres, débarrassés de leurs coques à partir de douze heures après l'ingestion des œufs. Les embryons auraient-ils la faculté de se dessérber avec les excréments du rat et à revivre plus tard, lorsque des poussières provenant des excréments sont parvenues, d'une manière ou de l'autre, avec des aliments dans l'estomac de l'homme? C'est possible. L'énorme quantité d'œufs que produisent les lombrics, fait présumer que le chapt lequel ces œufs arrivent dans l'homme est très-chancens. Af la grande quantité, il y a fort peu d'élus qui arrivent.

Rien de positif non plus sur l'Ascaris mystax, le Lombric à m



Fig. 50. Ascaris mystax, grandeur naturelle. A måle, B, C feme

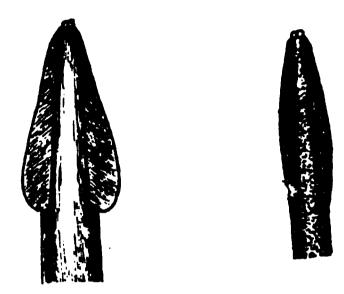

Fig. 51. Tête de l'Ascaris mystax avec ses ailes latérales à différen de contraction.

cet hôte rare chez l'homme, commun chez le chat. Des œufs de cet c ingérés par le chat, n'ont jamais laissé sortir les embryons. Ils se comportés, dans l'intestin du chat, comme les œuss du Lombric de l'homme. Des embryons vivants ont été trouvés, en nombre

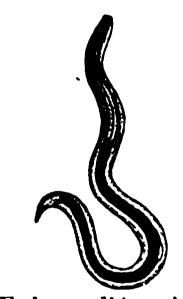

Fig. 52. Embryon d'Ascaris mystax.

ble, dans l'estomac de jeunes chats, mis en pension pendant six j un endroit (maison avec jardin potager et fumier), d'où l'expéri (Leuckart) avait reçu des chats, infestés d'Ascarides. Cette tre nous dit pas grand'chose; elle rend probable la conclusion, q bryons sont arrivés comme tels dans l'estomac, mais elle ne ne si ces embryons ont été avalés directement ou, ce qui me paraî bable, indirectement par l'ingestion d'un petit animal constitu hôte intermédiaire.

s embryons des Oxyures éclosent très-facilement sous l'influence

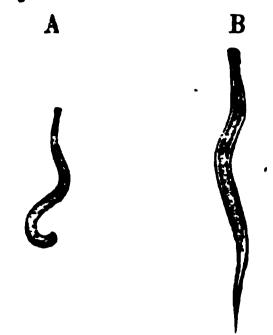

Fig. 53. Oxyures vermiculaires 5 fois grossis. A mâle, B femelle.

chaleur humide et, desséchés avec précaution, ils peuvent revivre. rouve des embryons, développés jusqu'à un certain point, dans les





Eufs d'Oxyure renfermant l'embryon. A. Vue de face. B. Vue de profil.

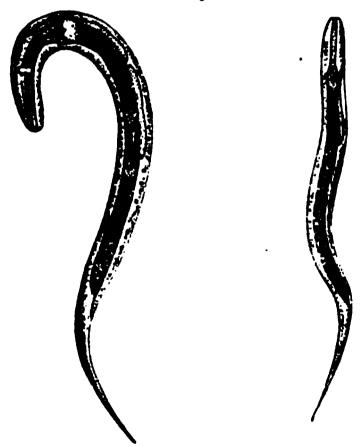

Fig. 55. Jeunes Oxyures.

tés anales et même dans les vers desséchés et collés aux poils des res de l'anus chez des personnes malpropres. On sait que les Oxyures abitude d'émigrer du rectum à l'entrée de la nuit, et de causer des reaisons insupportables. D'après toutes les observations, il est fort le que les œufs ou les embryons desséchés arrivent d'une manière autre dans l'estomac de l'homme, pour se développer dans son in-L'homme peut sans doute s'infecter lui-même. Les individus se t, des œufs arrivent ainsi sous les ongles et de là à la bouche il n'y pin, surtout chez les personnes qui ont l'habitude de ronger leurs avec les dents. Mais si ces probabilités sont très-grandes, elles ne us prouvées péremptoirement et bien des naturalistes ne les accepts. On ne peut pas nier, suivant ces derniers, la possibilité que les migrés de l'anus puissent être transportés sur un autre individu,

couché dans le même lit, et que les œuss de ces Oxyures trai développent dans l'intestin de leur nouvel hôte.

Le Strongle du Duodénum (Strongylus s. Dochmius duodenalis



Fig. 56 et Fig. 57. Måle et femelle grossis du Strongylus duoder

la maladie connue sous le nom de la «Chlorose d'Égypte» en suç dans l'intestin grêle, n'a pas encore été soumis à l'expérimentation sa provenance. Mais une espèce très-rapprochée, qui vit dans l'entien, développe ses œufs dans l'eau, et les embryons qui en sorte pendant assez longtemps comme des Nématodes libres dans la va par le chien, ces embryons se développent dans son intestin, s'



Fig. 58. Jeune Strongylus trigonocephalus du chien.

et produisent des œufs. Il est donc fort probable que le Strongle de l'homme, et qui est répandu dans les régions tropicales des de phères, présente un cycle de vie analogue, et qu'il immigre dan sous forme d'embryon, lorsque celui-ci s'abreuve à des eaux sta

1'y aurait donc, pour ce Strongle, point d'hôte intermédiaire ; que l'homme et une phase passagère de liberté. probablement le même pour le *Trichoctphale*. Ses œufs, très-



de, Fig. 60. B. Femelie du Trichocéphale, le premier engagé avec sa tête filiforme dans la muqueuse de l'intestin. Grossis.



vivaces, se développent dans l'eau, dans la terre humide, souvent seulement après des années; les embryons peuvent dessécher et revivre; mais les œufs font naître l'embryon assez vite, lorsqu'on les met dans une température voisine de celle du corps humain. Des expériences faites avec une espèce voisine (Tr. affinis), commune chez le mouton, ont prouvé que ses œufs, ingérés par un agneau, se développent assez vite dans l'intestin. Il est donc probable que le Trichocéphale de l'homme a le même sort; qu'il n'y a pas d'hôte intermédiaire, et que les œufs microscopiques parviennent, par la poussière, par mille accidents divers, dans la bouche et dans l'intestin de l'homme, pour s'y développer ensuite.

Vous pouvez voir, Messieurs, par ce qui précède, que les résultats obtenus jusqu'à présent par l'expérimentation, sont encore assez maigres. Sur 38 espèces d'helminthes, nous ne connaissons, avec certitude, que la provenance de cinq Cestodes et de deux Nématodes; celle de toutes les autres nous est inconnue. Nous pouvons faire des suppositions plus ou moins fondées sur plusieurs de ces espèces, en nous basant sur l'analogie, mais la certitude (j'insiste sur ce point très-fortement) ne peut être donnée que par une expérimentation exempte de tout reproche. Là, où l'expérimentation nous abandonne, nous nous trouvons absolument dans la même position, comme vis-à-vis de la plupart des origines des maladies, savoir : dans le vague. A est assez curieux que tous les helminthes sur lesquels nous avons des certitudes, soient du nombre de ceux qui empruntent un hôte intermédiaire pour accomplir le cycle de leur évolution, et que nous n'ayons, jusqu'à présent, que des présomptions plus ou moins probables au sujet de ceux qui accomplissent peut-être dans un seul hôte leur vie entière, interrompue seulement par une époque de liberté. Mais telle que se présente la question, nous pouvons dire hardiment que malgré les brillantes découvertes des dernières années, malgré les recherches assidues des expérimentateurs, le champ est loin d'être épuisé, et que les discussions sur la provenance des vers, sur lesquels l'expérimentation n'a pas encore parlé, peuvent être continuées à perte de vue sans profit réel pour la science.

Je me hâte, Messieurs, de terminer cette conférence par trop incomplète, mais cependant trop longue, par quelques conclusions générales, destinées à résumer en peu de mots les résultats des observations modernes.

Il n'y a ni génération spontanée des vers dans le corps humain, ni diathèse vermiculaire particulière, qui facilite leur développement. Tous les parasites viennent de l'extérieur et sont introduits dans le corps de l'hôle de vive force ou par un véhicule quelconque, aliments, boissons, poussières, etc. Toutes les théories contraires doivent être abandonnées une fois pour toutes.

La plupart des entozoaires doivent passer par plusieurs phases de développement différentes les unes des autres, pendant laquelle ils habitent des milieux et des hôtes différents.

C'est le parasite qui cause, dans tous les cas, la maladie, et non la maladie qui engendre ou favorise le parasite. Le parasite recherche au contraire de préférence l'homme sain ; dans beaucoup de cas il émigre, lorsque son hôte devient malade, et dans d'autres cas la maladie, engendrée par le parasite, tue en même temps l'hôte et le parasite, ou seulement ce dernier.

Enfin, il faut redoubler d'efforts pour découvrir et démontrer avec certitude les voies par lesquelles les parasites, dont la provenance est encore inconnue, s'introduisent dans le corps humain. Ces voies, une fois connues, les mesures de prévoyance, pour empêcher cette introduction, se dictent d'elles-mêmes. Il vaut toujours mieux de prévenir cette introduction, que de se fier à l'expulsion, laquelle souvent est impraticable.

re tâche, Messieurs, en tant que médecins pratiquants, ne peut guère expérimentation. Mais vous pouvez aider les expérimentateurs en urnissant le matériel nécessaire qui vous passe par les mains. Je dresse donc un pressant appel pour m'envoyer des Bothriocéphales. les dans des flacons avec un peu d'eau et faites-les-moi parvenir dans t. D'où qu'ils viennent, ils arriveront assez à temps pour élever les t pour continuer des expériences, lesquelles jusqu'à présent, n'ont à aucun résultat, mais qui pourront peut-être un jour élucider cette n tant débattue de la provenance des Bothriocéphales.

LEGUIN demande que le Congrès vote l'impression à part de la nication de M. Vogt, ainsi que des diagrammes qui l'accompa-(Adopté.)

'oor reprend le fauteuil de la présidence. Il engage MM. les mem-1 Congrès à aller visiter les bâtiments de l'École de médecine, 1 le l'exposition d'instruments qui s'y trouve.

invite aussi de la part de M. le lieutenant-colonel Göldlin, qui se actuellement à Genève commandant une école sanitaire, à venir aux Casernes, où M. Göldlin leur montrera les nouveaux four-rambulance de l'armée suisse.

éance est levée.

Le Secrétaire, A. D'Espine.

## SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

2º — SÉANCE DE RELEVÉE

Présidence de M. Vogt.

rocès-verbal de la séance du matin est lu et adopté.

Prevost, secrétaire général, lit les résumés des procès-verbaux noces de sections.

'résident lit un télégramme du Conseil d'État du canton de Vaud, ziant de l'invitation qu'il a reçue pour le banquet d'adieu, et rent de ne pouvoir l'accepter.

'résident met en discussion le siége du prochain Congrès; il expose Comité n'a reçu à cet égard d'invitation d'aucun pays et qu'il t faire aucune proposition; il en attend des membres de l'Assem-Le vœu général paraît être de se réunir dans deux ans quelque part; mais on a présenté diverses objections relativement au lieu qu'on pourrait choisir pour la réunion; de plusieurs côtés on est disposé à recevoir le Congrès dans quatre ans, mais pas avant.

- M. Warlomont rappelle quelles ont été les villes où se sont tenues les précédentes sessions; il dit que le Congrès de Vienne n'a pas rémisun grand nombre de savants venus de l'Occident de l'Europe; il résulte de cette expérience qu'il faut choisir pour siége du Congrès un pays central et exclure les pays qui sont sur les limites de l'Europe, tels que l'Espagne, le Portugal, le Danemark, etc. M. Warlomont propose les Pays-Bas, État très-central, très scientifique et où tout le monde parle français; il demande que le bureau entre dans ce but en négociation avez la Hollande, les Hollandais présents au Congrès n'ayant pas qualité pour accepter ou refuser de recevoir la prochaine session. Il propose, en outre, que dans le cas où la Hollande refuserait on recommence le tour par la France, en choisissant, comme siége du Congrès, Lyon, Nancy ou Lille.
- M. Van Capelle est très-flatté pour son pays de la proposition de M. Warlomont; il ne peut l'accepter ni la refuser, mais il dit que la Horlande ne sera pas prête dans deux ans; on n'invite pas ses amis quant sa maison est en réparation; une nouvelle loi va renouveler l'enseignement supérieur dans les Pays-Bas, mais ce renouvellement ne sera terminé que dans quatre ans; dans deux ans on ne pourrait donc pas recevoir le Congrès en Hollande. M. Van Capelle propose donc d'aller d'apprende de France, puis dans quatre ans en Hollande, où le Congrès sera reçu avec la même cordialité qu'à Bruxelles et à Genève.
- M. H.-Cl. Lombard demande si dans trois ans la Hollande pourra recevoir le Congrès. Il lui semble que trois ans lui suffiront bien pour les préparatifs; il propose donc d'ajourner le Congrès à trois ans malgré le règlement.
- M. Sapolini dit qu'au Congrès de Florence l'ambassadeur d'Espagne avait réclamé le troisième Congrès pour son pays en même temps que celui d'Autriche; on pourrait donc aller à Madrid.
- M. Verneuil n'admet d'entorse au règlement qu'en cas de force majeure; il ne veut donc pas d'ajournement à trois ans, non plus que d'un Congrès dans un an à Paris pendant l'exposition, mais il croit que la Hollande pourra recevoir le Congrès dans deux ans; il n'y a pas besoin de grands préparatifs dans un pays où il y a beaucoup de savants commé la Hollande. Au cas cependant où le Congrès ne pourrait se réunir dans ce pays ou ailleurs, M. Verneuil croit que Lyon pourrait le recevoir dans deux ans, bien que les bâtiments de la Faculté de médecine ne puissent pas être achevés pour cette époque.

- M. Pachiotri demande si l'Université de Leyde ne serait pas prête dans deux ans,
- M. VAN CAPELLE dit que l'Université d'Amsterdam ne sera pas prête; mais que si le Congrès veut néanmoins se réunir en Hollande, on sera très-heureux de l'y recevoir. (Applaudissements.)
- M. Warlonont dit que le Congrès de Bruxelles n'a rien eu à faire avec les Universités et s'est organisé sans elles.
- M. B. Carsten dit que quand on vient en Hollande, on ne peut être mieux qu'à Amsterdam; cette ville doit être le siége du Congrès.
- M. Palasciano rappelle que le Congrès de Florence s'est organisé sans appui ni fonds du gouvernement qui n'a fourni que les locaux; la cotisation des membres a suffi à payer la publication des actes du Congrès.
- M. Warlomont désire qu'on laisse aux Hollandais le choix de la ville on se réunira.
- MM. Sapolini et Lombard ayant retiré leurs propositions, le premier de choisir Madrid comme siége du Congrès, le second d'ajourner le Congrès à trois ans, le président met aux voix la proposition de M. Warlomont qui charge le bureau de négocier avec la Hollande pour lui demander de recevoir le Congrès dans deux ans. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. (Applaudissements.)

Le président met ensuite aux voix une proposition subsidiaire de M. Verneuil demandant qu'au cas où les négociations avec la Hollande échoueraient on recommencerait le tour des États par la France. Cette proposition est adoptée à une grande majorité.

M. Forget demande pourquoi on ne fait pas de propositions à l'Espagne.

Le Président répond que M. Sapolini a retiré sa proposition relative à ce pays, qui n'a été reprise par personne.

M. Warlonont dit qu'il a repoussé l'Espagne uniquement parce que ce pays est trop excentrique.

Le Président déclare que la discussion sur le siège du Congrès a été dese par la votation et qu'il ne peut la laisser reprendre.

### Le Président prononce le discours de clôture suivant :

- « Messieurs et chers Collègues!
- · Nous voici arrivés au terme de nos travaux.
- « Il serait impossible de donner un résumé même très-succinct des communications importantes faites aux Sections comme aux Séances générales, ni des discussions auxquelles ces communications ont donné

lieu. Le volume que vous recevrez dans le courant de l'année prochain témoignera de l'activité que vous avez déployée et occupera, j'en ai ferme conviction, une place digne à côté de ceux qui l'ont précédé.

- « Malgré l'époque difficile que nous traversons, vous avez répon nombreux à notre appel. Une guerre atroce, implacable et cruelle dans l'Orient; l'Europe flotte entre la crainte et l'espérance; le mon entier souffre sous l'influence d'une crise commerciale et financière, ta dis que des crises politiques, d'une intensité non moins grave, agite des pays dont la position morale et matérielle a une influence capital sur les nations voisines. Eh bien! Messieurs, telle est la vitalité du pri cipe en vertu duquel nous sommes assemblés ici, que toutes ces circu stances fâcheuses n'ont pas pu empêcher le monde médical d'accourir presque tous les pays civilisés. Nous pouvons dire, en nous appuyants les listes des adhérents, que notre Congrès a été réellement internati nal: 17 pays ont été représentés, et si, outre les Genevois et les Suis des autres cantons, nous voyons la France, la Belgique, l'Italie, l'Ali magne, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Autrichi la République Argentine, le Danemark, l'Égypte, la Hollande, Luxembourg, la Pologne et la Suède apparaître avec des contingen plus ou moins nombreux, nous pouvons bien soutenir l'universalité notre réunion.
- « Je ne veux pas examiner, Messieurs et chers Confrères, quel autété le triste sort de tant de malades, privés pendant une huitaine jours des soins des amis, auxquels ils auraient voulu demander des conseils. Espérons que les listes de mortalité n'auront pas grossi par l'élégiquement de tant de médecins et chirurgiens distingués et que les malades seront récompensés, pour leur attente patiente, par le plaisir qu'il éprouveront à revoir leurs Esculapes.
- Avant de nous séparer, Messieurs et chers Collègues, permettez-mai de vous soumettre encore quelques observations, suggérées par l'expérience des huit jours écoulés.
- considered des Congrès dans le genre du nôtre ne peuvent porter des fruits réellement mûrs et durables, que lorsque les discussions se bornent à des sujets déterminés d'avance, à quelques grandes questions d'une importance capitale. Ces questions, intéressantes pour tous sans exception, devraient être traitées largement dans les séances générales et discutées à fond de manière que de cette discussion ressortirait avec clarté et précision l'état actuel de nos connaissances sur la matière. Ce ne serait pas de trop, ce me semble, que de consacrer à une de ces grandes questions même plusieurs séances dans le cas où le temps ne suffirait pas pour l'épuiser. Les séances des sections, en revanche

its et de cas d'un intérêt moins général, à l'exhibition des appareils des instruments, etc. En divisant ainsi le travail d'avance et en tenant remain à ce que le programme soit rigoureusement observé, on pourra, pense, utiliser mieux encore un temps précieux pour tous. Un seul fiet bien préparé, bien examiné et discuté fait, si je ne me trompe, rencer la science beaucoup plus, qu'une multitude de questions et de sisolés, qui ne peuvent guère se rattacher les uns aux autres.

- Vous allez rentrer, chers Collègues, dans vos foyers. Mais soyez perradés que vous laissèrez des souvenirs durables parmi nous. La populaentière a suivi avec intérêt vos travaux; si elle vous a accueilli avec ie, elle voit avec contentement que votre séjour au milieu de nous aura **entribué à l'avancement de la science et au progrès de l'art médical,** int chacun a intérêt de voir augmenter les ressources. Nous autres, Collègues, nous conserverons toujours le meilleur souvenir des heures linstructives passées avec vous; nous cultiverons les relations qui se tet nouées et qui ont été si faciles par l'indulgence avec laquelle vous bez bien voulu juger les efforts que nous avons faits pour vous rendre agréable que possible le trop court séjour que vous avez fait parmi cus. Si les travaux des Congrès ont leur utilité en eux-mêmes, il faut pourtant se dire que la connaissance personnelle des hommes, les conersations intimes ajoutent non-seulement au charme, mais aussi à atilité de ces réunions. On s'estime en s'abordant, on s'aime en se mittant. C'est dans ces sentiments, chers Collègues, que nous vous souinitons un heureux retour et que nous vous disons: Au revoir au prochain Congrès! > (Applaudissements.)
- M. Pacchiotti remercie le bureau du Congrès, tous les bureaux des sections et le Président. (Applaudissements.)
- M. Bouchard déclare que le Congrès associe à sa reconnaissance le Conseil fédéral suisse, le Conseil d'État de Genève, le Conseil Administratif de la ville de Genève et tous les médecins genevois. (Applaudissements.)

Le Président prononce la clôture du Congrès.

Le Secrétaire, C. Picot.

|   | • |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   | ı |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | , |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   | 1 |   | • |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | 4 |   |   |   |  |

## DEUXIÈME PARTIE

SÉANCES DES SECTIONS

| • |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

### PREMIÈRE SECTION

### **MÉDECINE**

## SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE

Présidence de M. STRŒHLIN.

Le Président remercie au nom de ses collègues genevois Messieurs les édecins étrangers qui ont bien voulu leur faire l'honneur d'assister au ongrès.

L'ordre du jour appelle la nomination du bureau définitif:

Sur la proposition de l'un de ses membres, la Section décide de mainenir le bureau provisoire.

Sur la proposition du Président, MM. BACCELLI, professeur à Rome, \*\* Bouchut, médecin des hôpitaux de Paris, sont nommés présidents honoraires.

M. BACCELLI fait la communication suivante :

# DE NOVA QUORUMDAM AORTICORUM ANEURYSMATUM CURATIONE

### Par M. le Dr BACCELLI, professeur de Clinique médicale à Rome.

Illuc ubi diagnosis anatomoclinica vividiori luce perfunditur, contingit interdum, arctiori medicaminum inopia vexari.

Hujusce rei luculentissimum argumentum exhibent aneurysmata aorta. Medicam artem, sedulam operam quotidie per experimenta navando, in spem propitioris conditionis erigere, non modo laudabile, sed necessarium omnino censendum existimo.

Præsidia quæ, hucusque ad aneurysmatum curationem adhibita, medicis innotuere, vix brevissimæ paginæ limites excederent; in qua tamen Itali non ultimam lineam sibi vindicare posse videntur.

Ciniselli Cremonensis, firma fide atque rara perseverantia pollens, eo landem pervenit ut per electro-puncturam, in quibusdam casibus, aneurys-matum aorticorum curationem feliciter absolvi posse, ratum hodie exploratumque sit.

Nos quidem hac metodo utentes contributionem non exiguam, periculis factis, obtulimus; at semel dumtaxat felicissimo eventu: nos enim pluries in eadem methodo spes nostra fefellerat.

Præterea, arteriam magnam aneurysmate laborantem comprimere 🕊

directo vel indirecto modo, absurdum esse neminem fugiet.

Glacies, digilatis, acetas plumbicus, aliaque hujusce generis adminicus, propemodum vel prorsus inutilia.

Methodus, quam Valsalva excogitaverat, damnosa.

Ergo?

In saccum aneurysmaticum extraneum corpus introducere, supra quod sanguis ruens fibrinam suam coagulare posset, ecce idea; ast hæc nullam

reapse novitatem habebat.

In elocubratissimo opere, quod Doctor Quincke Clinicus Bernensis in lucem edidit, traditur Velpeau omnibus prior acus in aneurysmate peripherico cujusdam arteriae defixisse; acus tamen non fuerant ex integro in turnamum internal aigusticitam infinitalismos fixtas anno 1820.

tumorum intrusi, sed simpliciter infixi ; idque fiebat anno 1830.

Moore anno circiter 1864 cannula alicujus ope filum ferreum dulce ad \$26 ellen introduxit in aneurysma aorticum, sed æger extemplo in pejus ruens occubuit. Post hæc, primum nostrum experimentum apparuit; deinde, Levis Philadelphiæ per subtilem troicart in vastum subclaviæ aneurysma, 24 pedes equini crinis invexit. Tandem Bryant eadem methodo in arteriæ poplitene aneurysmate curando usus est.

Operati omnes perierunt; at distinguamus oportet inter periphericarum arteriarum aneurysmata, et aneurysmata aortæ: quapropter si pericula quæ instituerant Velpeau, Levis, Bryant præterire licuerit, præ nobis, non

nisi Moore dignus animadversione manebit.

Hunc tamen non constat caute adeo processisse, ut ferreo filo arteriæ lumen non iniret : lethum e contra quod confestim accidit, de hoc damno

patrato, suspicionem indere naturalissimum est.

Experimentum infelix nos hercle de novo pariter tentando discrimine, suadere non poterat. Quod si infensior nova, scilicet in arteriæ lumen extranei corporis penetratio, vitari potuisset, tunc certe de altero faciundo periculo nullo pacto detineremur.

Hac mente volutabam, quum *horologii elasterium* uti præ cæteris adhibendum visum fuit, consilio præsertim Doctoris Montenovesi, qui mecha-

nico ingenio inter clinices auditores præstabat.

Elasterium enim vix aneurysmatis cavitatem attigisset, sua elasticitatis gratia in orbem concentricum flecti oportebat : ideoque de penetratione in arteriam nullus omnino metus supererat. Quod si una feliciter difficultas abierat et altera non hercle minor solvenda manebat.

Elasterium horologii (ressort d'horlogerie) per cannulam (trocart) invehendum erat; et cum ipsum lineare sit, et cannulæ foramen rotundum spatium hæmorragiæ duplici segmento hiabat; ideoque ante novum discimen nutantes hærebamus. Ex physicis doctrinis constabat, si qua dareur sphæra elastica, liquido oppleta, undequaque æqualiter intus pressa, in quo puncto saucia foret, per illud, liquidum protinus exilire debuisset; et id pariter, instituto experimento constabat. Vires enim elasticæ in vires projectionis extemplo conflatæ, super lesæ continuitatis punctum sese exercuissent, ita ut liquidum vehementer detrudi necesse esset. Quod quidem ex physico-mathesi facillimo negocio probatur. Etenim ampullam præfatæm ad lineare schema reducenti, obviam venit, quod singula puncta quibus circulus coalescit, inscriptionem totidem tangentium patiuntur; ab iisque, verticales lineæ produci possunt ad punctum x coordinandae. Punctum x continuitatis solutionem repræsentat.

Atqui thesis physica et physico-mathematica poterunt ne aneurysmati lamussim adplicari? Minime sane. Aneurysma enim aorticum neque circum perfectum exæquat, nec in unoquovis puncto, æquali prorsus elasticitate unitur. Ergo non ad circulum, sed ad polygonum potius et quidem irrevlarem, aneurysma aorticum reducatur oportet: tangentes in polygono ascriptæ, verticales dabunt nullimodo coordinandas; ideoque in attritu pro- aiscno vires elidentur.

Hæc omnia factis collimant: siquidem experientia duce compertum sit, ullam hæmorragiam ex duplici sanciato aneurysmate locum habuisse.

At unum quodvis aneurysma aorticum hac methodo curari poterit? Miime sane. Aneurysmata quæ huic methodo subjicienda erunt, quasdam eculiares conditiones habeant necesse est.

Et primum: in ampulæ formam conflari debent, ita ut arctiori collo cum rteriæ trunco jungantur; deinde, arteritis chronica deformans ex qua, dmoda probabilitate, erit aneurysma subortum, non valde gravis, neque xtensa esse debet; tertio cor, in hostiis atque valvulis, cujuslibet organicæ lterationis immune.

Hæc omnia per diagnosim rite perfectam innotescant oportet. Igitur, musquisque videt methodum hanc generalem non esse, sed omnino sin-mlarem datis facti speciebus.

Per breve spatium unicuique oratori concessum non sinit diagnosis huusce rationes exponere de quibus fuse alio loco et alio tempore dicam.

Pariter clinicas meas historias omitto, de quibus amicus meus Doctor averthal in hoc virorum conventu loquetur.

Experientia constat, elasterium in aneurysmate insinuatum oxydari, et in dura fragmenta abrumpi; quodvis fragmentum sanguinei coaguli centrum deri; fragmenta nullam ciere posse sacci aneurysmatici inflammationem. De quibus omnibus longum esset argumenta exhibere; quæquidem publici duris fient in lectione clinica mox in lucem edenda.

A Vobis tandem, conlegæ in medicina præstantes, siqua dabitur propitia prerimentis occasio, hujusce communicationis non immemores, methodum unc, scientia atque arte vestra numeris omnibus absolvendam, instituatis, phementissime precor.

M. DUJARDIN-BEAUMETZ a, dans un cas d'anévrysme de la crosse, praiqué l'opération de Ciniselli; le malade a été amélioré, mais il a fini par uccomber aux progrès de la maladie du cœur. L'autopsie a démontré u'une partie de la poche était obturée par des caillots. M. Dujardin-leaumetz croit que cette méthode ne présente pas de dangers, mais que. ous le rapport du pronostic définitif, il faut faire une grande part à la saladie du cœur coexistante (dilatation et hypertrophie).

Enfin, il demande à M. Baccelli s'il croit que sur un individu porteur un anévrysme de grandes dimensions, on peut sans danger introduire n trocart, et surtout s'il pense que le sang peut fournir assez de fibrine oagulable pour obtenir l'oblitération de la poche.

M. Baccelli avoue n'avoir jamais obtenu que des résultats incomdets. Il répète que sa méthode n'est applicable que dans le cas où l'anérysme est ampullaire, de moyenne dimension et qu'il ne correide wec une altération trop prononcée des parois artériell appuie encore sur le fait que l'hémorrhagie n'est pas à craindre et que les parois artérielles offrent peu de tendance à l'inflammation consécutive,

- M. DUJARDIN-BEAUMETZ croit qu'il n'est pas facile de déterminer exactement la forme de l'anévrysme, la position et la dimension de l'orifical
- M. Zawerthal est un fervent adepte de la méthode préconisée par M. Baccelli, et rapporte à ce sujet les deux observations suivantes, recueillies dans la clinique de M. Baccelli.

### DEUX OBSERVATIONS D'ANÉVRYSME DE L'AORTE

### TRAITÉ PAR LA MÉTHODE DE M. BACCELLI

#### Par M. le D' ZAWERTHAL de Rome.

Dans le premier cas on posa le diagnostic : anévrysme ampullaire de la paroi antérieure de l'aorte ascendante dans sa partie extrapéricardique.

Le malade, àgé de quarante-trois ans, était cordonnier. Il vint se présenter à la clinique en se plaignant de légères douleurs au côté droit du thorax. sur l'articulation sterno-claviculaire et à la région postérieure correspons dante. It ne pouvait supporter une grande fatigue parce qu'il souffrait bientôt de dyspnée. Les sensations douloureuses se propagèrent ensuite dans le bras droit. On observait aussi de la toux. A l'examen de la poitrine on aperçut une tumeur pulsatile tout près de l'articulation sterno-claviculaint droite et au niveau de cette tuméfaction, on entendait très-distinctement les bruits normaux du cœur. Ces faits et d'autres signes concomittants dons nérent la conviction qu'il s'agissait d'un anévrysme. Alors le professeme Baccelli songea à essayer l'efficacité de sa méthode dans le traitement de ce cas clinique, c'est-à-dire, qu'il se proposa de faire pénétrer au dedans de l'auévrysme un ressort métallique suffisant pour afteindre le fond de sac anévrysmal. Dans ce but il prit l'un des plus minces trocarts explorateurs de Geoffroy et introduisit dans sa canule un ressort d'horlogerie qui au fur et à mesure qu'il sortait par l'extrémité opposée de la cande, s'enroulait en spirale. L'opération consistait donc à plonger dans l'anévrysme le trocart armé de sa lame, puis à retirer celle-ci et à introduire pet à peu et avec beaucoup de ménagement, par la canule, le ressort tout entier, l'obligeant ainsi à se développer en spirale dans l'intérieur de la tumeur.

Entre cette technique opératoire si détaillée, et l'opération de Moore qui se bornait à faire arriver dans le sac de l'anévrysme son fil de fer, sans se soncier de ce qui pouvait se passer dans la cavité de la tumeur, il y a toute la différence de deux méthodes. Est-ce que le D<sup>r</sup> Moore savait ce qui allais se passer dans l'anévrysme sous l'action du fil introduit ? Pas du tout, parce qu'll ne savait nullement si ce fil de fer se plierait, se terdrait, se romprait, ou enfin s'il ne piquerait pas quelque part les parois de l'anévrysme, tands que dans la méthode de Baccelli tout cela est prévu d'avance.

Le 27 mars à cinq heures du soir on procéda à l'opération. On plaça le malade horizontalement, la tête tournée a gauche; on ploagea un trocat de Geoffroy de la longueur de douze centimètres au bord inférieur et et terne de la tumeur, après avoir bien tendu la peau au-dossus afin de de truire tout parallélisme entre la piqure de la peau et celles des parois de

trocart, dont le diamètre était à peu près d'un millimètre et demi, ngé de quatre centimètres dans le sac, on le dirigea de bas en haut, fors en dedans et d'avant en arrière, en formant un angle de 35 decec la poitrine. On choisit pour la piqure le point où la pulsation était évidente, et on pénétra doucement et en tournant un peu l'instru-

'y eut pas d'hémorrhagie quand on retira la lame de la canule, il la seulement trois à quatre gouttes de sang artériel. On avait préparé ce un ressort d'horlogerie de 35 centimètres, large d'un millimetre. e d'embrasser un espace circulaire de 5 centimètres de diamètre on l'aurait abandonné à sou élasticité. On introduisit l'une de ses Atrémités dans la canule jusqu'à ce qu'une moitié eût pénétré dans eur; à cet instant il sembla qu'un obstacle venait se présenter devant ort, mais il n'en fut rien. Toujours avec le même ménagement et en ulant à la fin avec une tige appropriée, le ressort fut introduit tout dans le sac. Il n'y avait plus que sa queue qui débordait la piqure de 1; on la recouvrit de deux bandelettes trempées dans le collodion. ation fut achevée en vingt-cinq minutes sans que le implade éprousouffrance. On plaça sur la tumeur, des vessies remplies de glace révenir toute réaction. Au bout de deux jours les pulsations étaient joins évidentes, la toux parut s'apaiser. Au bout d'une som ime on ôt i idelettes. La peau était parfaitement cicatrisée : les bruits du cœur se tirent en soufdes. Le malade allait toujours mieux, quand, après avoir initivement le 9 avril les bandelettes, on remarqua dans les jours ts que l'extrémité du ressort qu'on avait refoulé avec ce moven conm-dessous de l'anévrysme, avait changé de place et allait tendre la Le 12 on l'apercevait juste an-dessons de la peau : il survint une ination érysipélateuse dans le voisinage, on décida alors de détivrer les le ce corps étranger. On fit une incision et on tacha de couper le u ressort ; mais à cause de la difficulté de le faire, il fallut le refouler ans, toujours en employant le même procédé qu'autrefois. On pans i sure et on y plaça des vessies de glace. Deux jours plus tard le resaparut encore à travers les bords de la blessure : alors, ne voulant pas er à des manœuvres dangereuses, le docteur Montenovesi auquel était : la conduite de l'opération, imagina un instrument pour trancher xtrémité du ressort au niveau de la tumeur. Avec cet appareil trèsdont je vous épargue la description détaillée, on coupa quatre centi-« de ressort ; un autre morceau-fut enlevé-tout simplement avec les . Le malade allait bien jusqu'au 22 lorsque les douleurs de l'épaule se renouvelèrent, la toux devint persistante : le 25 apparut aussi un e au voisinage de la tumeur qui s'agrandit dans la même journée. Le conditions du malade étaient désespérées; il avait une toux insupporle pouls petit, fréquent. Enfin il mourat le 27 à 4 heures du matin. trouva à l'autopsie un œ lème qui occupait toute la surface autérieure rale de la moitié droite du thorax. Le sternum se brisa sous les efqu'on tit pour le soulever, bien qu'on s'y prit avec beaucoup de ménent parce que cet os était rongé à sa face postérieure par la tu-; les extrémités de la deuxième et de la troisieme côte étaient restées entes à la tumenr, de telle façon que le sac s'ouvrit pendant ces efforts. vrysme occupait presque toute la moitié droite du médiastin aur; il était rongé au point d'introduction du ressort, où celui-ci se ait en partie enveloppé par un caillot sanguin. i le ressort placé à côté du formus du collet ar x morceaux entourés de caillots stratifiés

d'organisation; la paroi interne du sac était même tapissée de couches au guines solidifiées. Le collet du sac ayant un diamètre de 2 centimètre, to placé sur la face externe droite de l'aorte ascendante, au-dessus des crosse; ses parois offraient des traces d'endartérite. Le poumon droit ét comprimé, complétement dépourvu d'air, hépatisé, refoulé contre la colon vertébrale. Le poumon gauche était ædémateux et le cerveau très-anique de connées on peut conclure que le diagnostic était irréprochable, que la mort du malade étant due à des causes étrangères à l'anévrent telles que l'œdème pulmonaire. l'anémie du cerveau; les résultats de l'aprention ne peuvent que la recommander pour des cas semblables.

L'opération du reste était bien réussie : le ressort était, comme on viu de le rappeler, placé du côté du collet anévrysmal, juste dans la direction diquée par le chemin suivi par le courant sanguin lors de l'entrée du su dans la tumeur, et c'est aussi un fait incontestable que la défibrination par battage avait en lieu, témoins les caillots trouvés autour du ressort.

Quant à la fragmentation du ressort qu'on a rencontrée, on ne sur décider si elle fut l'effet des manœuvres employées pour refouler le resu au fond du sac ou pour le couper; ou s'il s'agissait plutôt d'une fragilité

l'acier, causée par son oxydation au contact du sang.

Je corrige ici une inexactitude dans laquelle est tombé M. le Dr Quinckel Berne lorsqu'il a rapporté ce cas clinique dans son traité des anévrysme Les dimensions qu'il a données au ressort ne sont pas exactes et, contrait ment à ce qu'il a dit, on n'a jamais essayé de retirer le ressort du sacte tenta de le refouler et d'en couper les parties qui se montraient de temps autre au-dessus du niveau de la peau.

Deux aus après un autre cas d'anévrysme vint s'offrir à l'expérimentalisé du procédé curatif du professeur Baccelli. Je vais vous le résumer sui brièvement que possible.

Une femme de chambre âgée de quarante-six ans, encore fille, vint est sulter le cliuicien de l'hôpital du Saint-Esprit pour de la dyspnée, des des leurs entre les épaules, plus fortes à droite sur la clavicule et le long de bras droit qui en était privé de toute fonction. Dans les derniers jours parut une petite tumeur au-dessus de la région sterno-claviculaire drait qui était le siège de pulsations remarquables; les donleurs s'accrurent et malade se vit contrainte de s'adresser à la clinique médicale. Elle n'avit pas en jusque-là de maladie grave, elle avait épronvé seulement quelque accès de fièvre intermittente, des douleurs vagues dans les jambes et que ques gonflements au mollet gauche. Je passe tous les renseignements que sont pas rigourensement liés à l'anévrysme. En examinant le thorax et vit s'élever sur la région sterno-claviculaire droite une tumeur ronde offrance, pulsation qui était plus accentuée dans un point circonscrit de sa su face.

La tumeur avait un diamètre transversal de sept centimètres.

En percutant en avant et en arrière sur la fosse sus-épineuse, on perd vait une diminution de sonorité.

Les données de l'anscultation ne fournissaient pas grand'chose au de gnostic dont nous allons parler.

Quant à l'examen du cœur, sa pointe battait avec beaucoup d'énerg dans le sixième espace intercostal et le soulèvement de la paroi thoracif s'étendait à trois centimètres en dedans de la ligne mamillaire. L'auscultion de cet organe fit entendre la substitution d'un léger bruit de souffet premier bruit, le second bruit était accentué. Sur le trajet de l'aorte t

ième résultat sthétoscopique. Le pouls du côté gauche était plus is tardif que le pouls de l'artère radiale droite.

t que notre tumeur occupait l'aorte, et s'était développée juste prend naissance le tronc brachio-céphalique. Il s'agissait main-lécider quelle configuration devait avoir l'anévrysme. Était-il ou s'agissait-il d'un élargissement in toto du calibre de l'aorte, oche placée sur l'aorte déjà élargie, c'est-à-dire d'un anévrysme sur un vrai?

t en affaire à une dilatation uniforme de l'aorte, on aurait dû ssi tous les phénomènes de la stase sanguine dans le système innominée gauche qui siège sur la crosse de l'aorte : comme s fournies par la jugulaire interne et la veine sous-clavière gauche nt à ce système, on aurait dû aussi constater un engorgement y anastomotiques entre les jugulaires des deux côtés et de la veine ou ; le Cingulum collariforme aurait dû se montrer; rien de tout ne innominée gauche n'est pas la seule qui aurait dû souffrir ression, mais aussi bien la veine cave descendante et par consérrait dû observer un engorgement dans les vaisseaux qui s'y le l'œdème du bras droit. Mais rien de cela.

de tout symptôme de compression de la trachée ou des deux ents parlent encore dans le même sens contre une dilatation l'aorte.

Fes fournies par l'examen du cœur étaient aussi précieuses: elles l'idée d'une hypertrophie grave de cet organe qu'on aurait dû s'il y avait eu une grande déviation du courant sanguin. Un dél'un demi-centimètre de la pointe du cœur de son siège normal mais à lui seul le diagnostic d'une hypertrophie des ventricules, ut donc rester sous et derrière la tumeur qui alla à son tour le poumon et la bronche droite sous-jacente, ainsi que l'a aractère soufflant de l'expiration à la région supérieure et inmoitié droite du thorax dont nous avons déjà parlé.

long le diagnostic: Anévrysme ampullaire de l'aorte dans son trapéricardique, commençant au-dessus de cette portion jusqu'au crosse de l'aorte avec un léger degré d'hypertrophie compensatrice

le quuche.

e fut reçue dans la clinique où elle resta du 8 avril jusqu'au 23, ter d'autres phénomènes que les suivants : bourdonnement d'oeurs plus ou moins vives de l'articulation sterno-claviculaire, enent du bras droit, quelquefois insomnie.

il fut arrêté pour pratiquer l'opération de l'anévrysme suivant

! la méthode du prof. Baccelli.

rea avant tout au moyen d'une ligne imaginaire la tumeur en phères : dans l'hémisphère supérieur était situé le point *minoris* 

t le quart inférieur et externe de l'hémisphère inférieur pour y trocart caché dans une cauule assez large pour permettre l'inl'un ressort d'horlogerie.

- l'à l'instrument une direction de haut en bas, de dehors en delant en arrière.
- ne fut nullement suivie d'hémorrhagie : il s'écoula seriement uttes de sang, et d'ailleurs l'opération s'accomp le la part de la malade.
- r ent plongé la canule dans la tumeur, on ·
- ressorts entiers d'horlogerie, lesquels p

Alors on procéda à l'extraction de la canule, on appliqua une vesse de glace, on prescrivit six poudres de digitale, chacune de 5 centigr. La malade alla un peu mieux, reposa, dormit. Après deux jours passés ainsi la tument s'abaissa remarquablement, les pulsations furent bieu moins fortes, le soul perdit de sa rudesse. Le même jour on commença à entendre, en ausculture la tumeur, un bruit de cuir neuf.

Le temps s'écoulait de cette façon jusqu'à la fin du mois d'avril, c'estadire pendant une semaine depuis l'opération, lorsque le matin du 28, aprè une exploration avec le stéthoscope pressé malheureusement sur la tume par un étudiant, la malade fut prise de dyspnée; la tumeur commença augmenter, les palsations qui s'étaient, après l'opération, bornées à la partissupérieure sus-claviculaire de la tumeur, reprirent avec violence; la temperature qui s'était toujours tenue dans les 37 et les 38 degrés, s'éleva juqu'à 39 degrés et même plus dans la journée du 28 avril et la suivante. La malade eut des vomissements, le nombre de ses mouvements respiratoire monta jusqu'à 30 par minute; elle eut pendant la nuit du 2 au 3 mai de rêves qui l'effrayèrent. La tumeur s'élargit, les pulsations de sa moitié apérieure devinrent violentes, la cyanose augmenta dans l'après-midi, et 8 heures du soir la malade succomba.

v On pratiqua l'autopsie qui fournit des données d'une très-grande importance.

Le ventricule gauche était légèrement hypertrophié. La partie ascendante de l'aorte était remarquablement étargie, sa surface interne présentait tous les caractères anatomiques de l'endartérite déformante. Sur la crosse de l'aorte et juste en avant et au-dessous du tronc innominé on aperquit le point d'insertion d'un anévrysme ampullaire de l'aorte à conformation irrégulièrement circulaire. Cette ouverture avait un diamètre de quatorze millimètres.

On incisa sur le champ le sac anévrysmal de haut en bas, et l'on trouve dans son intérieur plusieurs caillots fibrineux accolés à ses parois; celles avaient l'épaisseur de 4 à 5 mm. Nulle trace d'inflammation du sac. En s'avançant vers le centre de la tumeur on trouva des caillots fibrineux, solides massifs, stratifiés; et çà et là entre les caillots on recuillit dix morceaux de ressort. Quand on eut délivré la tumeur de tout corps, on vit clairement les parties érodées de la clavicule, du sternum et même de la deuxième con droite.

La trachée et les vaisseaux artériels et veineux droits du cou étaient comprimés par le sac.

Ainsi, vous le voyez Messieurs, la méthode étant toujours la même, on des progrès techniques dans les manœuvres opératoires, et peut-êtres la malheureuse exploration d'un étudiant, la malade était sauvée. Le peut-être, parce que personne ne pourrait se considérer comme autoris avancer une pareille proposition avec une certitude inétranlable; mais est aussi hors de doute que l'état dans lequel se trouvait la malade, à peut événement, était si satisfaisant à tons égards, l'amélioration dans les ditions matérielles de la tumeur si heureuses que les espérances les érieuses sur la guérison étaient, on ne peut mieux légitimées. Peut-étant est-ce le choc avec lequel le stéthoscope alla heurter la tumeur qui a bit le ressort en détruisant sur le champ la tranquille organisation des canno de la le reste.

Je sais bien avec vous que la grande question du traitement des vrysmes de l'aorte qui doit jouer un rôle si souverain dans l'intérêt de ce

Me et pitoyable humanité, n'est pas avec cela complétement débarrassée loule incertitude.

Lewis, de Philadelphie, a essayé, il y a quelque temps, de résoudre l'ente problème sur un anévrysme de l'artère sous-clavière droite au la de crins de cheval; mais le patient mourut à la suite d'un accès de lation. Briant tacha d'atteindre le même but sur un anévrysme de repoplitée, mais il ne s'en tira pas plus heureusement.

i qu'il en soit, il est indéniable que la méthode rationnelle du prof. li, qui présente l'avantage d'un code des règles diagnostiques auquel icien jusqu'à ce jour n'eut pensé pour la mise en action d'un semprocédé, est destinée à amener de grands résultats dans la thérapeus anévrysmes.

ÉCLAT croit qu'il n'est pas sans danger d'introduire un corps r dans le courant sanguin, qu'on doit être très-réservé à cet en tout cas prendre certaines précautions pour détruire les miss, par exemple par le passage au feu des instruments.

césident donne la parole à M. Proust qui fait la communication ::

### 'RIBUTION A L'ÉTUDE DE LA MYÉLITE AIGUE

OBSERVATION DE MYÉLITE A DÉBUT APOPLECTIFORME
PARAISSANT

ÉDER A UNE CHUTE QUI N'EN A ÉTÉ QUE LE PREMIER SYMPTOME

1. PROUST, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Lariboisière,

et M. A. JOFFROY, membre de la Société de biologie.

Messieurs,

t que j'ai l'honneur de vous exposer, au nom de M. le D<sup>r</sup> Joffroy en présente quelques particularités qui me paraissent dignes d'injette un certain jour sur le début de quelques myélites aiguës et apports qui existent entre des traumatismes et des altérations de la pinière. L'examen histologique a donné lieu à quelques remarlesquelles, il me le semble du moins, il est important de fixer l'at-Voici ce fait :

décembre 1875, je trouvais à l'hôpital, couché dans mon service, ne de 58 ans, offrant une paralysie des quatre membres, plus proà gauche. De ce côté, en effet, les mouvements sont abolis, prestalité, tandis que, du côté droit, le malade parvient encore à tirer et à porter la cuisse en demi-flexion sur le bassin. Le membre r droit est également moins affecté. Le malade peut, quoique avec orter son bras à droite et à gauche. Il lui est même possible de vec assez de force l'avant-bras sur le bras; mais la main ne peut léchie, ni étendue, elle reste complétement inerte.

ouvements réflexes sont conservés; la sensibilité est à peu près i gauche; si l'on touche légèrement le malade, il n'éprouve aucune 1, et il a perdu également la sensibilité de température. Cepen-

dant, il se plaint d'une sensation douloureuse au moignon de l'épu droite.

On constate quelques phlyctènes sur le membre inférieur gauche, sur la face interne de la cuisse, au niveau du tiers supérieur, et deux sur le mollet. On constate également deux plaques ronges au sacrum colonne vertébrale examinée avec soin ne paraît le siège d'aucune at ration.

D'un autre côté, le ventre est volumineux; il est très-douloureux, & palpation permet de constater à la partie inférieure une tumeur de la greseur d'une tête d'adulte, remontant à un travers de doigt au-desus l'ombilic. Cette tumeur est constituée par la vessie; le malade exhale d'leurs une odeur d'urine repoussante, et, pendant l'examen, il urine regorgement. Il est immédiatement sondé, et on obtient deux litres d'urine acide chargée de mucus et ne renfermant ni sucre, ni albumine

Cet homme pousse des gémissements continuels ; il n'a pas de fièvre langue est seulement un peu blanchâtre ; il n'a pas été à la garde-robe

puis trois jours.

La respiration, la circulation ne présentent rien d'anomal, l'intelligest intacte; la face et les organes des sens ne sont le siège d'aucune n fication.

Les phénomènes morbides, que nous venons d'exposer, se sont pro

dans les circonstances suivantes.

Jusqu'au 4 décembre, c'est-à-dire cinq jours avant son entrée à l'hô cet homme avait toujours eu une bonne santé. Ce jour-là, il tra comme d'habitude près d'un four dont il se rapprocha d'autant plus, venait du dehors, où il faisait un froid extrêmement vif.

Il resta plusieurs heures près de ce four, puis alla dehors sans pra aucune espèce de précaution. La température extérieure était de plus

degrés au-dessous de zéro.

Il eut une impression pénible de froid. Le lendemain, il ne ressenta cun mal, et pouvait porter sur son dos un sac de pommes de terre, penviron soixante livres; il tenait même de l'autre main un panier re de provisions; il marcha par mégarde sur une glissade que des et avaient faite sur le trottoir et tomba en arrière. Il ne put se relev n'avait plus l'usage de ses membres, mais, à aucun moment, il ne per connaissance. On le porta au poste, on le coucha sur un matelas, et o sur lui une couverture. Le lendemain, il fut transporté dans sa mai Montreuil; il n'était capable de faire aucun mouvement et ne pouva ner. Le 7, un médecin fut appelé, essaya de le sonder, ne put y réus ce jour ni le jour suivant, et c'est alors qu'on le conduisit à l'hôpital.

Les accidents que nous venons d'exposer: la paralysie des membre tant sur la sensibilité comme sur le mouvement, la rétention d'uri constipation, l'escharre qui se montrait déjà au sacrum, l'absence de de connaissance et de troubles intellectuels, nous firent admettre l'exidime affection de la moëlle épinière, et comme la paralysie affect quatre membres, il était évident que la lésion devait sièger sur un très-élevé de la moèlle. L'absence de troubles respiratoires ne peru pas d'accepter l'altération du bulbe, de même que l'absence de perconnaissance et de troubles intellectuels avait fait éliminer la lésion d'encéphale.

Mais ce n'était pas tout et il restait à déterminer la cause et la de la lésion. Cette alteration était-elle le résultat de la chute or chute n'a-t-elle été que le premier symptôme d'une lésion médu s'effectuait?

en laissant de côté la cause provocatrice, quelle était la nature de sion médullaire ?

De nous l'avons vu précèdemment, l'examen le plus attentif de la vertébrale n'avait permis de reconnaître aucune altération des vation, ni fracture.

mettant la première hypothèse, c'est-à-dire celle d'un traumatisme, bence de fracture et de luxation des vertèbres, il n'était plus pos-voquer qu'une contusion ou une commotion de la moëlle épi-ce l'intégrité de l'enveloppe osseuse protectrice. Or, c'était là une bien difficile à expliquer par une simple chute. La commotion et on ne survenant ordinairement qu'à la suite d'un grand ébran-1 lorsqu'un individu est projeté violemment d'un lieu très-élevé; nprenait pas comment la moelle aurait pu être altérée, ses envent restées intactes, aussi nous pensames que la chute n'était pas tais seulement l'effet de l'altération de la moëlle.

re question surgissait: quelle était cette altération spontanée? Il années encore, la réponse eut été facile et le diagnostic n'aurait uteux; un début aussi brusque, un début véritablement apoplecrait fait admettre immédiatement et sans discussion l'existence forrhagie de la moelle. Mais, dans ces dernières années, tous les fatomyélie ont été soumis à une critique sévère, et bien peu à un examen rigoureux, de sorte qu'aujourd'hui, depuis que ches très-complètes ont été faites sur l'anatomie pathologique de on peut se demander s'il existe un seul cas bien authentique fagie de cet organe.

s conditions, nous acceptames l'opinion d'une myélite aiguë dont u matade sur la glace avait été le premier symptôme, myélite œut-être pour cause la différence très-grande de température que avait éprouvée quelques jours auparavant.

yélite, pour les raisons que nous avons indiquées plus haut,

ir pour siège la région cervicale.

Aysie portant sur le mouvement comme sur la sensibilité, la vait être intéressée dans toute son épaisseur, la myélite devait être ; enfin, comme les altérations du mouvement existaient à gauche, avec prédominance à gauche, la myélite devait intéresser le côté le côté droit, et être plus prononcée du côté gauche.

nostic entrainait un pronostic à peu près fatal. Cependant, nous les des applications révulsives énergiques le long de la colonne

et à sa partie supérieure.

ide devait être sondé plusieurs fois par jour; nous ordonnames ent purgatif, enfin, nous soutinmes les forces de cet homme par rations toniques

emain, 44 décembre, l'état du malade reste le même, mais les nènent déjà au bleu le papier de tournesol rougi. Il y a eu quels frissons à la suite du cathétérisme. La température reste nor-

ouls est un peu lent.

mbre.— Les urines sont toujours ammoniacales, il y a en outre de nce des matières fécales: d'un autre côté, la sensibilité est à peu nue, mais la motifité présente toujours les mêmes altérations. Le int étendu, ne peut parvenir, en traînant sa jambe gauche dans après beaucoup d'efforts, qu'à la placer dans la demi-flexion, et ne peut la maintenir dans cet état. I' mouvoir us facilement sa jambe droité. Le est nent inerte le long du corps. I-

depuis son accident, de trouble des fonctions génitales. La tempé

reste normale, le pouls est assez bon.

15 décembre. — Les urines sont toujours alcalines, mais elles son nuées dans une proportion très-grande; il y a émission de quatre cents grammes d'urine seulement; tandis que les autres jours le crisme en donnait plus d'un litre et demi. Elles sont mélangées à une proportion de sang. Par le repos, elles laissent déposer au fond d'une couche épaisse d'hématies et de globules de pus. Les phlyctèn le malade portait sur le membre inférieur gauche sont cicatrisées, n plaques rouges gangréneuses siégeant sur le sacrum prennent de l'sion.

On constate du côté du membre inférieur gauche un certain d'atrophie.

17 décembre. — L'atrophie a augmenté, le malade paraît très-al la sensibilité semble revenir légèrement, mais la motilité se perd cen plus; il y a incontinence de l'urine, qui est toujours ammoniacale gée de sang et de pus.

Le malade a perdu l'appétit et dort d'un sommeil agité; l'escha

sacrum s'agrandit.

Le 20, on constate des plaques érythémateuses sur le scrotum face interne des cuisses.

Le 23, la température s'élève (38° dans l'aisselle droite, et 38°. l'aisselle gauche).

Le  $24 - 37^{\circ},8$  à droite;  $-38^{\circ},1$  à gauche.

Le 25 — 38°,2 à droite; — 38°,6 à gauche.

Le 26 — 38° à droite; 38°,5 à gauche.

On constate un peu de dyspnée.

Le 27, le malade s'affaiblit de plus en plus, il répond à peine au tions qui lui sont adressées, mais il répond cependant avec lucid température s'est élevée, elle est de 39° degrés le matin, et de soir.

28 décembre. — La nuit a été agitée; la température s'est encore (39°,4). La situation s'aggrave de plus en plus, la respiration devieu cile, le malade succombe le 29, à 5 heures du matin.

L'autopsie a été pratiquée le 30 décembre, vingt-huit heures apmort.

Un examen très-attentif permet d'affirmer qu'il n'y a ni fracture placement des vertèbres, ou aucune autre lésion de la colonne vert La dure-mère paraît absolument saine.

La moelle étant enlevée, l'examen à l'œil nu ne fait reconnaître modification dans l'aspect de la pie-mère, ni dans la forme de la mot

Mais en passant légèrement le doigt le long de ce cordon nerveux, marque une légère diminution de consistance vers la partie moye renslement cervical. Une section transversale faite à l'état frais per constater un foyer de ramollissement inflammatoire, présentant les tères suivants :

1° La substance nerveuse est diffluente et elle l'est d'autant plus q rapproche davantage du centre de la coupe; cependant, le point le po

2° Cette moitié gauche de la moelle plus diffluente que celle du cê présente aussi une augmentation notable de volume telle que, sur la la partie gauche représente certainement les trois cinquièmes de la :

de section.

substance grise présente une teinte rosée, cette teinte dépasse les le la substance grise, envahit la substance blanche dont la partie ique paraît à l'œil nu former une sorte d'anneau de substance non

rticulièrement la substance grise, mais empiétant toutefois sur la ce blanche, et se traduisant par une injection vive donnant lieu à la sée, par une diminution de consistance et par une hypertrophie du côté malade.

section transversale faite deux centimètres plus haut, permet à peine puver quelques modifications dans l'aspect ordinaire de la substance e de la moelle. Cet organe est encore un peu mou, mais il serait ble à l'œit nu, d'en reconnaître et d'en affirmer la lésion si l'on ne sait l'existence d'un foyer de ramollissement placé immédiatement pus.

coupe pratiquée quatre centimètres plus bas que le point où l'on a lé le foyer de ramollissement, montre que la substance grise la substance blanche, présentent leurs caractères normaux.

rveau, le mésocéphale, le bulbe et les portions dorsale et lombaire oelle, paraissent également à l'œil nu parfaitement sains. Avant de les résultats de l'examen histologique de la moelle épinière, nous quelques mots des altérations des autres organes.

eux poumons sont fortement congestionnés, ils sont comme spléla coupe il s'écoule une grande quantité de sang brunâtre. La face des bronches et de la trachée est recouverte d'une écume sangui-. On constate en outre un grand nombre de lobules empliysémateux. r ne présente pas d'altération, mais les deux ventricules sont remplis ng noir, gelée de groseille, à peine coagulé. Le foie est très-congesun peu gras, la rate très-friable; les reins sont aussi très-hyperhéle rein gauche surtout est le siège de modifications assez graves. Le t et les calices sont fortement dilatés, ils sont enflammés et la surface recouverte de muco-pus. Il en est de même de l'urétère du côté ; la vessie est également le siège d'une dilatation très-grande, elle érente au péritoine et au niveau de cette jonction, on constate les d'une péritonite circonscrite, du pus et des fausses membranes. Le la vessie est d'ailleurs très-ramolli, sa muqueuse est presque comnt détruite et recouverte de pus et de mucus; elle forme une sorte ilage verdâtre. Les ulcérations dont elle est le siège ont presque ement détruit le tissu musculaire. Les vaisseaux sont également it**és et apparaissent sur** sa surface interne comme de grosses ner-

région sacrée, on voit sur la ligne médiane une escharre plus grande nain, occupant toute l'épaisseur du derme.

revenons à l'examen histologique de la moelle épinière. Occuponsabord de cet examen à l'état frais.

açant sur un verre à microscope, une petite quantité de la matière de la moelle et en la dissociant on voit un très-grand nombre de ranuleux; dans la plupart de ces corps les granulations graisseuses ez abondantes, pour en masquer le noyau, qui, au contraire est très-lans un certain nombre, surtout après leur coloration par le carmin. également sur les préparations une grande que le la matière de la matiè

aisseaux apparaissent entourés d'une so

des granulations graisseuses et des corps granuleux, plus ou moins about dants suivant les points.

Les noyaux des parois vasculaires sont tellement nombreux après la contration par le carmin qu'il n'y a aucun doute à conserver sur l'existence l'une prolifération puelégire très abandante dans ces parois

d'une prolifération nucléaire très-abondante dans ces parois.

Les cellules nerveuses vues dans quelques préparations paraissaient preque toutes absolument saines; quelques-unes cependant sont remplies de granulations pigmentaires et elles sont comme ratatinées. On ne voit pas de cellules nerveuses hypertrophiées.

Les cylindres d'axe paraissent presque tous sains, non hypertrophies, or peut les suivre sur une grande longueur. Cependant sur presque toutes le préparations faites avec la substance blanche du cordon antéro-latéral grande en trouvait quelques cylindres d'axe très-courts et présentant un mêtre trois, quatre, cinq et six fois plus grand. L'un d'eux nous a paru miliforme. Les autres étaient cylindriques, leur coloration est plus pâte que celle des cylindres d'axe normaux.

Les noyaux de la névroglie ne paraissent pas manifestement en proliféra

tion.

Les muscles du triceps crural sont sains; ceux du membre supérieur ganche, de l'avant-bras, l'extenseur des doigts, paraissent également avoir conservé leur intégrité complète, mais dans quelques fibres, la striation de beaucoup moins nette et avec le carmin, on constate des noyaux plus about dants dans le sarcolemne. Toutefois, peu de fibres sont altérées.

Au membre supérieur droit les fibres musculaires sont presque tout complétement saines. Le nerf radial gauche n'offre aucune altération croscopique soit à l'examen à l'état frais, soit à l'examen après durcissement.

C'est de ce dernier examen, c'est-à-dire l'examen de la moelle après de cissement que nous allons maintenant nous occuper. La moelle a été de dans une solution d'acide chromique. Sur cet organe ainsi préparé, on marque que, dans toute la région dorsale, là où à l'état frais il ne paraisse exister aucune lésion, il y a une zone de sclérose, dans les cordons latéral sur les points qui sont habituellement le siège des dégénérations secondaires. Cette particularité se trouvera d'ailleurs particulièrement mentionée dans la description des altérations que nous allons faire connaître.

Au milieu même du foyer de myélite, le tissu est tellement désagrégé, cela dans presque toute l'épaisseur de l'organe qu'il est absolument impos

sible de faire des coupes à ce niveau.

Ce n'est qu'un peu plus haut, ou bien un peu plus bas, que le foyer désintégration diminuant d'étendue permet d'étudier, sur des coupes minocolorées au carmin et éclaircies par la térébenthine, les altérations produit par l'inflammation. Nous allons exposer le résumé des principales particularités observées sur des coupes faites dans les parties inférieures et supérieures du foyer, ainsi que dans tout le reste de l'étendue de la moelle.

Nous commencerons par la description des altérations que montre un

coupe pratiquée au niveau du tiers inférieur de la région ramollie.

On est d'abord frappé de l'existence d'un vaste foyer de désintégration qui a détruit presque complétement la corne antérieure gauche de la sabstance grise. Un foyer de dimensions beaucoup plus petites a détruit la portion antéro-interne de la corne antérieure du côté droit. Au voisinage de confoyers la substance grise présente les caractères d'une inflammation très intense. Les noyaux de la névroglie sont manifestement plus abondant qu'à l'état normal. Les vaisseaux sont distendus et nous rappellerons qu'à l'état normal. Les vaisseaux sont distendus et nous rappellerons qu'il l'examen microscopique à l'état frais montrait déjà que leur paroi était siège d'une multiplication considérable de leurs noyaux. Les cellules nes-

granuleuses, pigmentées; on n'en voit point qui présentent les le l'hypertrophie, elles auraient plutôt de la tendance à se rata-

ations vont en s'atténuant à mesure qu'on s'éloigne des foyers tration, mais la myélite s'étend néanmoins à la corne postérieure iche, à la commissure de substance grise, au canal central et à noitié de la corne antérieure du côté droit. Les portions de sube qui sont le siège de cette inflammation se colorent plus forte carmin.

rs de désintégration diminuent et disparaissent à mesure qu'on u point le plus fortement lésé, de sorte qu'on peut dire que les paraissaient diffluentes à l'œil nu, occupaient le siège des foyers tration qu'on retrouve sur les coupes. Dans la corne gauche la de la substance grise existe dans une étendue de six à sept centauteur, mais le foyer de destruction présente des dimensions entes suivant les points où on l'examine. Très-étendu à sa partie e foyer lacunaire n'offre que peu de dimension à sa partie supésa partie inférieure.

corne droite, le foyer est beaucoup moins large et n'a pas une plus de quatre à cinq centimètres de hauteur.

is et au-dessous de ces foyers de désintégration, les caractères de ion de la substance grise disparaissent peu à peu. Les derniers ent consistent essentiellement dans la dégénérescence granurellules nerveuses des cornes antérieures avec coloration pigautant plus accusée que la lésion est plus intense.

lésions n'existent pas seulement dans la substance grise; déjà à la constatait qu'au centre du fover le ramollissement s'étendait pisinage de la surface de la moelle, ne se trouvant plus protégé, e mince couche de substance blanche, offrant la consistance nor-

roupes faites au niveau du tiers inférieur de la région ramollie, avons observé deux foyers de désintégration dans la substance rouve dans toutes les régions de la substance blanche, des lésions pires.

s ne sont pas répandues uniformément, et sur une coupe elles oit des foyers assez nettement limités, soit au contraire des napconfondent, sans ligne de démarcation, avec les parties restées les coupes que nous décrivons actuellement, c'est-à-dire, au niers inférieur des portions ramollies, ces foyers ou ces nappes ines occupent presque toute la surface transversale de la moelle; que le cordon latéral gauche est presqu'entièrement envahi par tion, très-intense en plusieurs points, et au contraire assez légère utres parties.

on latéral droit est beaucoup moins altéré, les cordons antérieurs ore moins, mais dans les cordons postérieurs, les lésions sont ues et très-profondes surtout du côté droit.

mé, ce qui frappe dans l'examen de ces coupes, c'est le désordre l se trouve répartie l'inflammation dans les différentes régions de ce blanche.

reste à déterminer les caractères que présente cette substance islammée :

oglie est peu épaissie, et, dans les points on a examen minutieux permet de reconnaître a gonflés, écartés, comme dans l'ædèm

ant

male de noyaux; c'est seulement aux nœuds d'entre-croisement de ces trabécules, que l'on peut constater la présence de noyaux plus abondants. En core faut-il ajouter qu'ils ne sont que très-peu nombreux et très-peu voire mineux.

Les vaisseaux présentent dans la substance blanche enslammée les carres tères que nous leur avons trouvés dans les foyers de myélite de la substant grise. Ensin, les tubes nerveux offrent çà et là, soit isolément, soit par groupes plus ou moins nombreux, les altérations qui leur ont fait donner le net de cylindres d'axe hypertrophiés, c'est-à-dire que le diamètre du tube nerveux, se trouve agrandi et même doublé et que sa cavité, souvent entièrement vidée de myéline, est presque complétement remplie par le cylindre d'axe. Ce cylindre d'axe, hypertrophié, est, le plus souvent, d'autant plus fortement coloré par le carmin qu'il est moins volumineux, et d'autre par la ligne de démarcation est d'autant moins nette, qu'il présente un diamètre plus grand, excepté toutefois lorsque le cylindre d'axe hypertrophié trouve isolé au milieu d'un tissu complétement sain, comme cela se ren contre fréquemment à une distance assez grande du foyer de ramollisse ment.

C'est ainsi que dans la moelle que nous décrivons, ces cylindres d'axis hypertrophiés, se retrouvent dans les cordons latéraux de la région dorsit jusque vers la huitième paire.

C'est du reste surtout dans les cordons latéraux, que nous avons rencue tré cette altération et principalement du côté gauche, mais elle existe aux

dans les cordons antérieurs et postérieurs.

L'absence de la myéline dans les tubes qui contiennent ces cylindres hypertrophiés, est un caractère important qui n'a pas encore attiré suffisament l'attention et qui est du reste l'analogue du phénomène observé dans les tubes des nerfs en voie de dégénération.

On se rend facilement compte de la disparition de la myéline, parce qui sur les coupes bien réussies, la myéline forme des zones concentriques au tour des cylindres d'axe restés sains, tandis qu'au contraire on ne les observe jamais autour des cylindres d'axe quand leur hypertrophie est assez notable.

C'est dans cette absence de la myéline que se trouve sans doute l'expli-

cation du fait suivant :

Lorsque les cylindres d'axe hypertrophiés forment un groupe assez nombreux et que leur diamètre est considérablement augmenté, il peut arriver, que, dans les manipulations que nécessite la préparation de la coupe de la moelle, ceux-ci s'échappent et ne laissent à leur place que les trabécules de tissu conjonctif qui les entouraient et dont on observe alors facilement les modifications que nous avons décrites plus haut.

Cela tient, pensons-nous, à ce que le cylindre d'axe remplit incompléte.

ment le tube nerveux dont la myéline a disparu.

Au-dessus du foyer de ramollissement, la moelle perdait rapidement le caractère inflammatoire même dans les cordons postérieurs. Au-dessous le n'en était pas de même, du moins pour les cordons latéraux qui présentaient jusque vers la partie inférieure de la moelle dorsale une altération, appraissant à l'œil nu et après durcissement, comme une dégénérescence secondaire double. Au microscope, on retrouvait là l'épaississement des trabécules et un certain nombre de cylindres d'axe hypertrophiés.

Sur les coupes longitudinales, les cylindres d'axe hypertrophiés se voyaient très-difficilement, mais on pouvait néanmoins observer qu'en certains points de leur longueur, ces cylindres étaient plus larges et souvent en ce point,

ils semblaient creusés d'une lacune.

La moelle lombaire ne présentait aucune altération.

ions que nous ferons à propos des particularités anatomiques de orteront que sur un point : l'altération dite hypertrophique des ixe. En 1864, Frommann i a figuré la tuméfaction moniliforme s d'axe, observée par lui dans un cas de myélite aiguë. Mais ion était presque complétement tombée dans l'oubli, lorsqu'en it de nouveau observée par M. Charcot dans deux cas de myélique et par l'un de nous dans un cas de myélite spontanée, publia alors sur ce sujet une note où se trouve le résumé de ces itions et depuis cette époque, l'hypertrophie des cylindres d'axe ée un grand nombre de fois dans des cas de myélite. Toutefois ion n'est pas encore bien connue ni dans sa nature, ni dans son t c'est en partie pour résoudre cette question que les expériont cherché à la produire chez les animaux.

ières études expérimentales sur ce point furent faites par l'un 1872 au Muséum d'histoire naturelle, et l'hypertrophie des cye de la moelle fut reproduite chez un grand nombre d'animaux. sux résultats de ces expériences ont été communiqués à la sologie 3; ces expériences furent reprises par M. Hayem 4 et enfin n 5. C'est avec la plus grande facilité que l'on provoque le dévele cette altération qui devient pour ainsi dire la caractéristique

e aigüe de la substance blanche.

t donc la nature de cette altération et quel est son rôle dans la 1ê? Nous pensons qu'il s'agit là d'une sorte d'inflammation du 1x qui n'est pas sans analogie avec ce qui se passe dans les tubes s nerfs en voie de dégénération secondaire.

ve-t-on en effet dans ces cas? La myéline se segmente et se en granulations graisseuses qui sont elles-mêmes absorbées par cellulaires environnants. Dans la myélite aiguë, on voit égaleéline disparaître et on trouve sur les préparations faites à l'état mbre considérable de corps granuleux.

art, dans la névrite aiguë, on voit deux autres phénomènes se la multiplication des noyaux de la gaîne de Schwann et la describilité d'axe.

nyélite, il ne peut être question que de la seconde de ces lésions raîne des tubes nerveux de la moelle ne présente pas de noyaux terne.

sons qu'il s'agit dans ces deux cas, dans le cas de névrite parencomme dans celui de myélite aiguë, d'une action irritative aboudestruction du cylindre d'axe. Et si l'on en juge d'après l'aspect itions, il semblerait qu'il se produit une sorte d'imbibition ou de tion spéciale qui rend le cylindre d'axe plus volumineux et moins e mode d'altération permet de comprendre comment cette lésion oir sur les préparations après durcissement, se distingue beau-

sx, Untersuchungen über die normale und patholog. Anatomie des is. — Jena, 1864, pl. IV, fig. 11 et 12.

<sup>.,</sup> Sur la tuméfaction des cellules nerveuses motrices et des cylindres bes nerveux dans certains cas de myélite. Archives de physiologie, 1872, antes.

<sup>,</sup> Faits expérimentaux pour servir à l'histoire de la myélite et de l'at axie Tuméfaction des cylindres d'axe. Société de biologie, 1873. In Mé-7 et suiv.

Société de biologie, 1874 et Archives de physiologie

x, Quarterly Journ., Oct. 1875.

coup moins bien sur les préparations fraîches. Cela tient à ce que le cylindre d'axe semi-liquide se désagrége pendant la dissociation des élément, faite à l'état frais, tandis que cette substance semi-liquide s'étant congulée sous l'influence des agents durcissants, présente sur les préparations durcies assez de résistance pour persister avec sa forme. Ausi à l'état frais, sur les préparations par dissociation, ne trouve-t-on guère que des cylindres d'axe peu hypertrophiés et dont le diamètre ne sera que deux, trois ou quatre fois plus grand qu'à l'état normal, tandis que sur les préparations durcies, on en trouve qui présentent un diamètre 8, 40 et 15 fois plus grand qu'à l'état sain.

Si le rapprochement que nous faisons entre l'inflammation du tube nerveux des nerfs et celle du tube nerveux de la moelle est fondé, on trouvelà un argument à l'appui de l'opinion soutenue par M. Vulpian relativement à la destruction du cylindre d'axe dans la névrite parenchymateuse. Pour M. Vulpian, il s'agirait d'une lésion primitive du cylindre d'axe qui se détruit par cela même qu'il est séparé de son centre trophique. Cette opinion est opposée à celle de M. Ranvier, qui, ayant découvert les noyaux de la gaîne de Schwann, avait pensé que c'étaient ces noyaux qui, en s'hypertrophiant et en se multipliant, amenaient la compression, la section et la destruction du cylindre d'axe dont les altérations n'étaient plus alors que secondaires. Les recherches de MM. Cossy et Déjerine 1 sur la dégénérescence des nerfs viennent sanctionner les idées de M. Vulpian. Dans la moelle, les tubes nerveux ne s'hypertrophieraient probablement que par propagation d'une action irritative partie des centres trophiques. Aussi ne trouve-t-on cette altération que lorsqu'il y a des lésions profondes de la substance grise et principalement des cellules nerveuses.

De plus, la présence des cylindres hypertrophiés, loin du foyer principal mais dans les régions de la moelle où se développent les dégénéres-

cences secondaires, plaide encore dans le même sens.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'hypertrophie des cylindres d'axe est une lésion qui aboutit à la destruction du tube nerveux, soit comme conséquence d'une irritation primitive de ce tube nerveux, soit par propagation d'une irritation qui aurait d'abord frappé la cellule nerveuse qui lui sert de centre trophique.

#### Conclusions.

Nous demanderons la permission à la fin de ce travail de résumer sons forme de propositions synthétiques les conclusions qui nous paraissent devoir être déduites de l'étude du fait que nous venons d'exposer. Ces conclusions peuvent être envisagées au point de vue nosologique, médico-chirurgical et histologique.

I' Au point de vue nosologique. La myélite aigué revêt fréquemment

le début brusque que l'on attribuait autrefois à l'hématomyélie.

L'hémorrhagie de la moelle n'a pu être observée d'une manière incontestable, depuis que l'attention des anatomo-pathologistes a été appelée su cette question et que les faits publiés sous cette appellation ont été l'objet d'un examen rigoureux.

La plupart des cas de paraplégie à début apoplectiforme doivent et

rangés dans le groupe des myélites.

2º Au point de vue médico-chirurgical. La chute qui dans certains comme dans l'exemple qui vient d'être cité, est le premier symptôme de la chute qui dans l'exemple qui vient d'être cité, est le premier symptôme de la chute qui dans l'exemple qui vient d'être cité, est le premier symptôme de la chute qui dans certains comme dans l'exemple qui vient d'être cité, est le premier symptôme de la chute qui dans certains comme dans l'exemple qui vient d'être cité, est le premier symptôme de la chute qui dans certains comme dans l'exemple qui vient d'être cité, est le premier symptôme de la chute qui dans certains c

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cossy et Déjerine, Arch. de physiol. 1875, p. 583.

nyélite à début apoplectiforme, pourrait faire attribuer au traumatisme un vie qu'il n'a pas. La chute n'est pas alors la cause de l'altération médullaire ille n'est que la première expression symptomatique saisissante d'une myélite en évolution.

A une époque où les lésions de la moelle épinière n'étaient pas étudiées comme elles le sont aujourd'hui, quelques faits de ce genre ont dù rentrer, a tort dans le *caput mortuum* des commotions et des contusions de la moelle.

3° Au point de vue histologique. La myélite aiguë est caractérisée par des altérations qui portent sur tous les éléments, aussi bien sur les cellules perveuses et les tubes nerveux que sur le tissu conjonctif et les vaisseaux.

La caractéristique de l'inflammation aigné du tube nerveux de la moelle rousiste dans l'hypertrophie du cylindre d'axe, tandis que pour la cellule nerveuse, cette inflammation se traduit tantôt par l'hypertrophie, tantôt au contraire par l'atrophie, avec dépôt abondant de granulations pigmentaires dans le protoplasma de la cellule.

La prolifération des noyaux du tissu conjonctif, assez abondante dans la substance grise, ne prend que très peu de part aux lésions inflammatoires de la substance blanche.

Ainsi donc, cette myélite est aussi bien parenchymateuse qu'interstitielle.

- M. Bouchard croit que dans le cas rapporté par M. Proust, la chute doit être considérée comme la cause de la myélite. Il ne lui paraît pas suffisamment établi que la myélite ait été primitive et la chute une simple conséquence de l'affection médullaire, le malade n'ayant présenté auparavant ni fourmillements, ni crampes, ni d'autres symptômes caractéristiques de myélite. M. Bouchard croit qu'on pourrait rester dans le doute si l'on ne connaissait pas déjà plusieurs faits analogues, dans lesquels des myélites aiguës ont succédé rapidement à des traumatismes. Il estime qu'une chute peut produire d'emblée un foyer de myélite sans que cette dernière soit précédée d'hématomyélie.
- M. Hardy rapporte un cas de myélite tout à fait analogue à celui de V. Proust, avec chute subite.
- M. Bouchur croit, comme M. Bouchard, qu'il faut être très-réservé à 'égard des myélites aiguës spontanées. Il rapporte un cas de paraplégie ubite chez une petite fille pour laquelle l'affection reconnaissait évidemment comme cause une chute sur le siège. La malade guérit au bout de ix semaines. Il estime que l'hématomyélie est plus fréquente que ne le ense M. Proust.
- M. HAYEM rapporte les expériences qu'il a faites sur l'irritation des nerfs pour éclairer la pathogénie des paralysies dites réflexes. Il a observé, à la suite de sections ou résections de nerfs, des lésions médulaires; non-seulement il existe des lésions de la substance blanche. M. Hayem croit nerfs, des racines et des méninges il peut se

la moelle et qu'il peut se produire ainsi des myélites diffuses. Dans les cas d'irritation intense d'un nerf périphérique on constate une névrite ascendante avec gonflement et aspect moniliforme du cylindre d'axe; cette névrite peut se constater jusque dans les parties centrales de la moelle. Il estime aussi qu'une commotion ou une chute peut produire une hématomyélie circonscrite suivie de myélite diffuse incurable.

- M. Bondet croit aussi que la chute a été la cause première de la myélite. Si la myélite avait été primitive, la chute eût été précédée d'autres symptômes tels que fourmillements, crampes, douleurs constrictives dans les jointures. Cependant M. Bondet ne croit pas que ces myélites soient aussi graves que le dit M. Hayem. Il cite le cas d'un clown qui fut atteint subitement de paraplégie à la suite d'une chute sur les pieds et qui recouvra cependant le mouvement au bout de trois mois. M. Bondet admet qu'une myélite peut se développer à la suite d'une chute, mais il ne la croit pas fatalement mortelle.
- M. HAYEM répond à M. Bondet qu'il s'est mal exprimé s'il a dit que les myélites traumatiques sont incurables. Dans un traumatisme de la moelle il peut se produire une myélite transverse, mais qui tue le malade si elle devient diffuse. M. Hayem appuie sur ce fait que la myélite transmatique n'est si souvent mortelle qu'à cause de sa grande tendance à la diffusion.
- M. HARDY admet qu'une myélite peut survenir subitement et occasionner une chute brusque: ces cas ont été rapportés autrefois comme des faits d'hématomyélie. On doit donc admettre en clinique des myélites à début brusque pouvant amener une chute.
- M. HAYEM. Le début brusque de la myélite est très-rare. Il ne se présente que dans les cas de rupture d'une poche anévrysmale, ou hydrique, ce sont en définitive des myélites traumatiques. Dans la grande majorité des cas les symptômes de paralysie sont précédés de phénoments prémonitoires (fourmillements, crampes, douleurs).
- M. Bouchard. La question est de savoir si une myélite peut succéder immédiatement à une commotion de la moelle sans hématomyélie.
- M. Maingault cite le fait d'un homme jeune, jouissant habituelleme d'une excellente santé, qui fut atteint subitement d'une violente double à la région lombaire, suivie bientôt d'une paralysie complète. Le précédent il avait fait une chute insignifiante. Comme le malade jeune marié, on attribua à des excès de coît le développement subjeune myélite. Au bout de quelques jours la paralysie disparut et temps que les articulations devinrent le siège de douleur vies de gonflements des parties molles. Dans ce cas il ment d'une myélite rhumatismale.

M. Valenzuela ne pense pas qu'on puisse déduire des lésions trouées à l'autopsie la nature de la lésion primitive.

M. Proust cite le cas d'un soldat qui ayant été exposé pendant toute me nuit à une pluie glaciale fut atteint le surlendemain et subitement le paralysie des membres. Dans ce cas il n'y a eu aucun traumatisme, et ependant la paralysie n'a été précédée d'aucun des symptômes qui se présentent d'ordinaire au début d'une myélite. D'ailleurs, dans la plupart les cas de commotion de la moelle, par exemple, dans les accidents de themin de fer, on trouve toujours des signes d'hémorrhagie et des lésions extra-médullaires. M. Proust maintient ses conclusions.

Le Président donne la parole à M. Proust, qui lit au nom de M. Gran-CHER le mémoire suivant :

## DE L'UNITÉ DE LA PHTHISIE

## Par M. le Dr J. GRANCHER, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux.

La tuberculose pulmonaire existe sous trois formes cliniques et anatomi**qB**⇔.

le La phthisie commune, à marche lente, à début insidieux, caractérisée par des excavations ulcéreuses au sommet du poumon, et par des grappes de pueumonie lobulaire disséminée dans les lobes moyens et inférieurs.

🏖 La pneumonie dite caséeuse, à début brusque, avec frissons et fièvre we, à marche rapide; caractérisée anatomiquement par une broncho-pneu-Monie lobulaire très-étendue, et simulant la pneumonie lobaire.

3º La phthisie aiguë qui débute insidieusement, marche comme une ma-Mie infectieuse et tue avec la granulation tuberculeuse.

Laënnec croyait que ces divers aspects étaient simplement des formes ifférentes d'une même maladie, mais depuis une vingtaine d'années une ture opinion a prévalu.

Beaucoup de médecins pensent que la pneumonie caséeuse est une maidie inflammatoire non tuberculeuse. Ils fondent leur opinion sur ce fait rai, que la granulation miliaire manque souvent dans la pneumonie aséeuse à évolution rapide, et ils ajoutent à cette raison des considérations rées du début de la maladie, et de sa marche.

Reinhardt, Virchow, Niemeyer, et après eux, beaucoup de médecins

rançais ont partagé et professé cette opinion.

Un autre groupe de médecins a tenté de séparer la phthisie aigué de la hthisie commune, en la décrivant sous le nom de Granulie. Le nom de L'Empis est attaché à cette doctrine qui s'appuie sur la marche clinique pute spéciale de la granulie et sur ce fait anatomique vrai : Les granulations niliaires sont presque toute la lésion, et les processus ulcératifs n'existent

- **Ainsi hattue en bréche de deux côtés à la fois,** l'idée maîtresse de

laconec disparait, et la phthisie commune reste seule debout.

"ai défendu l'opinion de Laënnec. en m'appuyant sur l'anatomie patho**rn** mai 1872 (Arch. de que et en montrant 'dan' nologie de B. Séquard **us une** communication à la Société de Biologie de Paris (Bulletins de la Soc. de Biol. juillet 1872) « l'identité de structure d'un lobule de pneumonie caséeuse et d'un granulation tuberculeuse miliaire. »

Je n'ai pas cessé depuis cette époque d'étudier la même question, et mes nouvelles recherches appuyées et confirmées par celles du professeur Charcot, me permettent de formuler de nouveau, et avec une précision encomplus grande la proposition suivante :

La pneumonie casécuse et la granulie n'existent pas en dehors de la tuber-

culose.

Je laisserai de côté les raisons d'ordre purement clinique pour m'étendre sur les arguments tirés de l'anatomie pathologique. Il me suffira de faire remarquer ici que les cliniciens purs ont toujours défendu Laënnec contre les anatomo-pathologistes. Car si les cliniciens connaissent les types extrêmes de la tuberculose, ils connaissent aussi les formes intermédiaires qui soudent tous ces anneaux d'une même chaîne indivisible.

Anatomiquement, la pneumonie caséeuse pure n'existe pas. Cette pneumonie dite caséeuse n'est jamais une pneumonie lobaire comme on l'a cra, mais toujours une pneumonie lobulaire ou pseudo-lobaire Or, chacun de ces lobules pneumoniques constitue un gros tubercule qui se fond rapidement

avec les tubercules voisins pour former une masse compacte.

De même, la granulation tuberculeuse miliaire est composée de petits

tubercules microscopiques fusionnés.

Il n'est donc pas juste de dire qu'une pneumonie caséeuse dans laquelle on ne trouve pas de granulations, n'est pas tuberculeuse. Au contraire, elle est presque uniquement formée de gros tubercules.

L'erreur des médecins qui ont soutenu l'opinion allemande provient de ce qu'ils ont cru avec Virchow que le mot tubercule était rigoureusement synonyme de granulation miliaire. Celle-ci n'est qu'un des états du tubercule

qui peut être plus gros ou plus petit sans changer de structure.

Les gros tubercules de la pneumonie caséeuse ont de **2 à 4 millim. de** diamètre. D'abord isolés dans un lobule sain ils envahissent avec une rapidité foudroyante tout le lobule, puis les lobules voisins, et enfin un lobe, j

un poumon tout entier.

Quand cette invasion est achevée, quand les tubercules se sont confondes dans une masse grisâtre, le microscope est impuissant à leur trouver les caractères histologiques de la granulation miliaire. Il faut, pour faire une étude fructueuse, observer les parties les moins altérées du poumon. Li, les tubercules sont encore discrets, et chacun d'eux a la structure d'une granulation. On connaît cette structure : une masse centrale caséeuse, et une zone périphérique embryonnaire forment une petite tumeur assez bien limitée : c'est le tubercule.

Donc la *pneumonie cuséeuse* n'existe pas, et il faut revenir au vieux m**d** ]

de *pneumonie tuberculeuse* qui est rigoureusement exact.

plus développée dans la granulation miliaire, et c'

La granulie n'existe pas davantage en tant que maladie distincte de la taberculose; car si Virchow a en le tort de croire à la pneumonie casécule non tuberculeuse, il a aussi le mérite d'avoir donné une description exacte de la granulation miliaire. Or cette granulation se retrouve dans presque toutes les phthisies, communes ou pneumoniques; et personne, deput Bayle, ne saurait contester qu'elle ne soit, non-seulement pour le poume mais pour tous les organes, le signe anatomique par excellence de la tabe culose. Dans le poumon, elle n'est elle-même qu'une pneumonie de très-petite, et il n'existe entre elle et un gros tubercule cariaties.

mdeur, sa transparence et sa dureté. Dans le gros tubercule, au contraire, zone centrale caséeuse est dominante, ainsi paraît-il plus mou plus blanc plus diffus. La zone périphérique reste embryonnaire, car elle n'a pas le emps de s'organiser en tissu fibreux.

La phthisie commune offre presque toujours la réunion de tous les proessus tuberculeux, on y trouve côte à côte, le tubercule microscopique ou lémentaire, la granulation, et le gros tubercule pneumonique. En effet si n regarde avec quelque soin la marche des lésions dans un poumon tteint de phthisie, on reconnaît que le procédé d'envahissement est touours le même:

Le lobe supérieur est creusé d'une caverne, le lobe moyen est occupé ar une pneumonie fibro-caséeuse non encore ulcérée, et le lobe inférieur st semé de petites masses grises isolées ou réunies en grappes. Souvent, les grains sont dispersés à distance, et occupent en avant-garde un lobule ulmonaire entièrement sain. Bientôt, autour de ce premier grain d'autres e développent, envahissent tout le lobule, et la grappe est constituée.

Or, chacun des *grains* de cette *grappe* est un tubercule ayant la même tructure que la granulation miliaire. Ce tubercule est moins gros que celui le la pneumonie tuberculeuse; et il est plus gros qu'une granulation. Voilà

oute la différence!

Qu'est-ce donc que le tubercule?

C'est une néoplasie fibro-caséeuse formant une petite tumeur de volume a d'aspect un peu différents, mais d'une structure identique. De même que e cancer peut être squirheux ou encéphaloïde, selon sa plus grande fichesse en tissu fibreux ou en cellules, de même le tubercule peut être plus breux, plus arrondi, comme la granulation miliaire ou plus caséeux, plus etalé comme le gros tubercule de la pneumonie dite caséeuse.

Mais toujours on retrouvera le double caractère histologique : zone cen-

rale caséeuse, zone périphérique embryonnaire.

S'il arrive que cette dérnière se développe rapidement en tissu fibreux, le enkyste la zone caséeuse; plus tard elle l'envahit, et le tubercule deient une masse fibreuse jusque dans sa partie centrale. Alors, le tubercule d'envaire. Si, au contraire, la zone caséeuse gagne très-vite une grande rface. Le tissu embryonnaire n'a pas le temps de s'organiser, et le tuberde s'étend comme une tache d'huile. C'est ce qui arrive dans la pneumole caséeuse.

L'avenir d'un malade atteint de phthisie dépend donc de sa puissance former du tissu conjonctif. C'est la zone caséeuse qui crée le danger, ndis que la zone embryonnaire joue le rôle d'une barrière protectrice. ela est vrai pour tous les tubercules gros ou petits.

Ainsi se trouve démontrée par le microscope, non pas seulement l'unité

iathésique mais encore l'unité anatomique de la tuberculose.

La séance est levée.

Les Secrétaires,

CII. SALOZ et A. VINCENT.

# SÉANCE DU II SEPTEMBRE

Présidence de M. STRŒHLIN.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté après une rectification de M. Hayem.

La parole est à M. Revillion pour la lecture de son rapport :

# DIPHTHÉRIE, CROUP, TRACHÉOTOMIE

Rapport de M. le Dr REVILLIOD, Professeur de clinique médicale à Genève.

Messieurs,

Il est en médecine des questions toujours vieilles et toujours nouvelles des sujets qui ont passionné les esprits, suscité des recherches et des traivaux qui, éclos simultanément ou successivement à différentes époques de dans différents pays, ont apporté les uns aux autres leur contingent de fait, leurs nombreuses interprétations qui s'attaquent ou se confirment, se resversent ou se soutiennent mutuellement, sans que, malgré le proverbe, le vérité ressorte toujours du choc des opinions. Ces réflexions peuvent s'appliquer à la diphthérie. Depuis une cinquantaine d'années qu'elle est à l'étude, cette affection a déjà donné lieu à tant de publications qu'elle pet à bon droit être considérée comme vieille. Mais les générations se succèdent les faits et sujets d'observation abondent, les moyens d'investigation se perfectionnent et cependant les problèmes restent en suspens, attendant une solution unanimement acceptable.

La diphthérie s'exprime-t-elle différemment d'une époque ou d'un pays à l'autre, ou est-elle comprise différemment, selon que ses caractères principaux sont cherchés dans les lésions anatomiques ou les symptômes cliniques, il n'en est pas moins vrai que la confusion règne, qu'une description qui est exacte ici est inexacte ailleurs, vraie aujourd'hui, elle est peut-elres fausse demain. Il s'agit donc là d'un sujet qui prête le flanc à la discussion et trouve sa place dans les délibérations d'un congrès appelé à donner son verdict et à formuler la résultante des opinions les plus autorisées.

Ayant eu l'honneur d'être désigné par mes collègues du comité d'organisation du Congrès pour présenter un rapport sur la diphthérie, j'ai condevoir en lui donnant comme titre diphthérie, croup, trachéotomie, fair ressortir en trois mots les points de vue sur lesquels l'attention devrait porter. Mais vous n'attendez pas, Messieurs, un exposé complet de la que tion qui m'a été confiée, encore moins une opinion personnelle. Il n'apritiendrait pas au plus obscur d'entre vous de revenir sur les données acque nous sommes trop heureux de laisser de côté et qui ont de cemment développées aussi exactes que complètes dans de la diphthérie de notre collègue le Dr Sanné. Les

la diphthérie de notre collègue le D' Sanné. Les ront simplement et brièvement exposés comme

le la discussion que la docte assemblée est invitée à ouvrir. La concision st du reste en pareilles circonstances, une vertu précieuse dont je puis pour de hons motifs faire parade.

Etablissons de suite les bases qui touchent au fondement de toute nosologie savoir le sens qui est attaché aux mots selon les différentes écoles.

Lorsqu'on parle de croup et diphthérie, les uns s'appuient purement et simplement sur la lésion et c'est d'après les différences d'altération de tissu qu'ils déterminent la notion de maladie, si même maladie il y a, puisque tout est réduit à la nosorganie.

Les autres recherchent la synthèse d'états organopathiques, différents en réalité ou en apparence, mais réunis en un tout d'après les données

éliologiques, symptomatiques, en un mot cliniques.

Ces deux vues arrivent à des résultats différents, et constituent le nœud de la question qui divise aujourd'hui les auteurs en deux catégories ou toles qu'on peut appeler l'allemande dualiste et la française uniciste.

Partis de l'anatomie pathologique, les auteurs allemands, sectateurs de ter illustre chef, le prof. Virchow distinguent la diphthérie et le croup comme deux états foncièrement différents, la diphthérie étant caractérisée pr une ulcération gangréneuse du chorion muqueux, le croup par un simple exsudat superficiel (Rindfleisch), une degénérescence des cellules pithéliales (Wagner) ou un dépôt fibrineux avec leucocythes emprisonnés la les mailles. C'est sur chacune de ces données anatomiques que s'élève n édifice symptomatique et une distinction nosologique dont le cadre peut 'étendre indéfiniment, pourvu qu'il ne s'écarte pas des limites déterminées ar l'inspection de la lésion. C'est ainsi que l'adjectif croupal s'applique à mte affection, quelle que soit sa nature, qui se traduit anatomiquement ar un dépot fibrineux à la surface d'une muqueuse avec intégrité du chorion. 'où, les expressions pneumonie croupale, néphrite croupale, voire même leurésie croupale, ont passé dans le langage scientifique allemand.

La diphthérie de son côté exige la nécrose du derme muqueux. Élément écessaire et suffisant dans le diagnostic, elle s'expose à englober toute affec-

ion qui s'accompagne de cette lésion.

Le croup est sur la muqueuse, la diphthérie dans la muqueuse. De là la istinction en deux états morbides réunis seulement par leur caractère inammatoire, processus qui, pour les histologistes, comprend d'ailleurs auourd'hui la moitié de la pathologie.

L'inflammation croupale ne représente qu'une forme plus intense de 'inflammation catarrhale, l'inflammation diphthéritique de la gorge syno**lyme de l'angine maligne, gangrenquse, comprend encore la stomatite** 

ilcéro-membraneuse mercurielle, scarlatineuse, etc.

L'inhalation de vapeurs irritantes donnera le croup des voies respirabires. Le contact d'une substance toxique donnera le croup ou la diphthérie le l'estomac selon que son action aura été plus ou moins profonde. L'effet tecondaire du typhus, de la septicémie, de la variole donnera aussi la gas**lite croupale ou diphthéritique.** Il y a aussi le croup ou la diphthérie des roies biliaires, il y a le croup du rein, de la vessie, croup et diphthérie du Main qui sera dû à l'écoulement du suc cancéreux, de l'urine, à la présence **Des**saire.

Toute distinction cherchée ailleurs que dans l'examen physico-chimique **la pièce est interdite : l'étiologie, la nature,** la pathogénie en un mot la **"" p souvent l**orsque la lésion et la

A cette doctrine qui est en honneur de nos jours au delà du Rhin opposons la grande voix de Bretonneau qui disait en 1821: Dans cette inflammation couenneuse je vois une phlegmasie spécifique, aussi différente d'une phlogose catarrhale que la pustule maligne l'est du zona; une maladie plus distincte de l'angine scarlatineuse que la scarlatine elle-même l'est de la petite vérole, enfin une affection morbide sui generis qui n'est pas plus le dernier degré du catarrhe que la dartre squameuse n'est le dernier degré

de l'érysipèle. •

Affection sui generis, tout est là; Inflammation si l'on veut, mais inflammation sui generis, catarrhale, mais catarrhale sui generis. Fidèle à l'observation clinique, l'école française a son point de départ diamétralement opposé à celui de l'école allemande. Pour elle la lésion, la fausse membrane n'a pas une valeur moindre, mais elle ne la considère que comme un facteur mis sur le même rang que les autres éléments du diagnostic et elle n'admet pas que tous les problèmes se resolvent sous le champ du microscope. On distingue l'angine pultacée (simple desquamation épithéliale d'une phlogose superficielle et benigne), l'angine herpétique, l'aphtheuse, la scarlatineuse, l'ulcéro-membraneuse et en fait autant d'espèces aussi distinctes entre elles qu'elles le sont de la diphthérique. Elle classe eu un mot les affections pseudo-membraneuses d'après leur nature, leurs allures cliniques.

Laissant parer les faits, cherchant ses éléments nosologiques dans le tableau symptomatique comme dans les lésions, elle laisse au mot croup sa définition réelle, savoir diphthérie du larynx. Autrement dit, la pseudomembrane du larynx est toujours diphthéritique, car jamais les autres pseudo-membranes de la bouche ne descendent dans le larynx. D'autre part, il n'y a pas croup ailleurs que dans le larynx. Ainsi se trouve constituée sous le rapport des lésions, des symptômes, de la causalité, etc., une maladie bien déterminée au point de vue de son siège et de sa nature.

La diphthérie n'est pas seulement une affection pseudo-membraneuse des couches plus on moins profondes du chorion muqueux; elle est avant tout une affection générale, infectieuse. La fausse membrane en est, il est vrai, la manifestation caractéristique, mais ce n'est là qu'un des nombreux éléments dont l'ensemble témoigne d'une intoxication générale primitive, caractérisée par une altération spéciale du sang, par la leucocythèmie diphthéritique (Bouchut) par le purpura, par l'albuminurie diphthéritique, par la dépression des forces, par les paralysies de la vie de relation et de la vie végétative et autres phénomènes qui sont compris dans la diphthérie au

même titre que la lésion de la muqueuse respiratoire.

Si nous supprimons par la pensée les symptômes locaux du croup, la dyspnée et l'asphyxie dépendant du larynx, nous sommes en présence d'un état général que rien ne distingue de la diphthérie proprement dite. Les complications, ou plutôt les manifestations sont identiquement les mêmes. Le croup donne par contagion la diphthérie et vice versà. L'albuminurie, les paralysies s'observent quel que soit le siège des lésions. Le même sujet qui ne présente au début que des symptômes croupaux, aura par la suite toute la série des accidents diphthériques. Mais n'oublions pas que toutes les modalités de la maladie peuvent varier à l'infini. Si, pour la facilité et la clarté de l'étude, on décrit une forme bénigne et une forme maligne, cette division dichotomique peut encore se subdiviser en une multitude de formes qui, considérées anx extrêmes peuvent être complétement disparates en présenter aucun phénomène semblable, mais qui se rejoignent toujour par une série de variétés et de nuances insensibles. Entre une petite pla qui convre une amygdale ou un pilier et un vaste tapis grisâtre et saig una qui convre une amygdale ou un pilier et un vaste tapis grisâtre et saig una particular des convents de la convent de l

veloppe toute la muqueuse de l'arrière-bouche, entre un état général arence satisfaisant et le tableau de l'intoxication générale, il n'y a différence d'étendue et d'intensité. De même que pour toute mala-ifique, telle que les fièvres éruptives, la syphilis, etc., nous avons un principe, un, fixe, qui se manifeste de mille manières sans per-ersonnalité. C'est ainsi qu'on voit en temps d'épidémie diphthérique bres d'une même famille être les uns sidérés d'emblée, et d'autres nême influence ne présenter que quelques vestiges légers et transin résumé, la diversité des formes, des manifestations sur les divers , passagères ou persistantes, superficielles ou profondes, légères ou variables selon les sujets, les épidémies, les lieux, cette diversité née par le grand principe de l'unité. Si la quantité varie, la qualité noins dissimulée se retrouve toujours.

est qu'avec une foi implicite dans la spécificité qu'on peut se ompte de la nature de la diphthérie opposée aux autres affections nembraneuses et aborder les questions qui s'y rattachent, savoir : hérie est-elle un parasite, un virus, un miasme ou un contage? Est-ours transmise ou peut-elle se développer spontanément? La faussene est-elle un accident primitif ou secondaire? Faut-il classer la ie à côté des fièvres éruptives, typhoïdes, saisonnières ou des af-

inoculables, telles que la syphilis, la morve, le charbon?

estion parasitaire, qui est actuellement plus que jamais à l'ordre du ropos de presque toutes les maladies, devait naturellement se poser

de la diplithérie.

nnaît les patientes recherches des auteurs allemands sur ce sujet. In ne met pas en doute l'existence du zygodesmus fuscus ou de la iphtherica, qui, partie de la gorge, envahirait le sang, les ganses nerfs, muscles et jusqu'aux reins. Mais pour OErtel c'est le bactermo qui caractérise la diphthérie, pour Laboulbène des vibrions, llier le diplosporum fuscum. Jaffli a trouvé l'oidium albicans, le leplassen des petits organismes ronds et brillants. En face d'une telle ité, il est difficile de savoir lequel de ces organismes mérite ce titre bericus que Senator supprime du reste, ayant trouvé ces mêmes dans mainte autre affection nullement diphthérique de la mu-ouccale.

a des faits avérés de contagion directe par contact de fausses memu par l'air ambiant, d'inoculation accidentelle ou expérimentale e à homme, d'homme à lapin, si l'explosion soudaine d'une épidés une localité jusque-là indemne doit la rapprocher des maladies iques et contagieuses, est-on autorisé pour cela à ranger la diphthérie e la gale ou de la syphilis, et n'est-ce pas forcer les faits au bénéfice éorie jusque-là hypothétique que de vouloir faire dépendre d'un seul, les phénomènes complexes qu'offre un diphthéritique?

que pour les maladies cutanées parasitaires, pour les virulentes.

ntion d'un acarns, d'un microspore ou d'un virus est en même
iffisante et nécessaire, nous devons reconnaître que pour la diphi contraire elle n'est pas suffisante et que l'influence du miasme,
contage, est ici plus qu'ailleurs dominée par la prédisposition ou
ité du terrain, innée ou acquise. Mais, dira-t-on, le martyrologue de
e n'est-il pas déjà assez long, les noms des Valleix, Blache, Weber,
Gillette, Herpin, Regnault, Brière, Merandon, Cintrat, Dubois,
Dublanchet et bien d'autres annus neut-être, ne parlent-ils pas
ut pour prouver l'insité! Loin de moi l'idée
mer le courage :

ombreuses victimes.

Mais qu'est-ce que ce nombre, si regrettable qu'il soit, si l'on songe à la fréquence de la diphthérie et au nombre de trachéotomies pratiquées pour ainsi dire chaque jour dans les grands centres et je me demande, qu'en se rait-il de nous, si la diphthérie était tant soit peu assimilable à la variole or à la syphilis! Le fait qu'une épidémie éclate subitement dans un village & exerce ses ravages dans un cercle limité pendant un certain temps ne plaide pas plus en faveur de la contagion s'il s'agit de la diphthérie que pour telle antre constitution médicale en vertu de laquelle régneraient la grippe ou la dyssenterie. Pour affirmer que telle maladie est réellement contagieuse, il faut la voir propager dans les maisons, les écoles, les hôpitaux de lit en lit, comme cela se voit pour la variole, la rougeole, la coqueluche, etc. Or, co mode d'extension nous semble exceptionnel pour la diphthérie. Il y a des conditions spéciales, nécessaires pour la contagion, de même que pour l'inoculabilité qui n'est que bien faiblement démontrée par les expériences sur les lapins, d'ailleurs inaptes à contracter la maladie spontanément. L'hypothèse très probable d'une manière générale de l'existence de germes silescieux et sommeillants pendant un laps de temps, puis se réveillant brusque ment sous forme d'épidémie, ne peut guère se soutenir en présence de l'endémicité de la diphthérie qui règne constamment dans les villes et de l'éclosion constante de cas isolés en dehors de tout contage appréciable.

Il est donc permis de supposer que la diphthérie peut se developpe pour ainsi dire spontanément sous l'influence de causes somatiques ou coiniques, sans qu'il soit nécessaire d'admettre l'intervention d'un parasité quelconque à titre d'agent unique créateur des symptômes caractéristique de la maladie, comme voudraient le faire croire les partisans quand mem de l'inoculabilité. Le parasite diphthérique ent-il une existence réelle et # place dans l'échelle zoologique ou végétale, son rôle ne serait encore qui secondaire, car sa vitalité est liée à un terrain spécial lequel à lui seul sul pour constituer déjà l'entité morbide. Il en est de même de telles autre maladies parasitaires qui, quoique parfaitement déterminées, ne sont par transmissibles sur n'importe quel sujet. Ce qui fait la caractéristique de muguet et en constitue la gravité, ce n'est pas seulement la présence de 🕊 microphyte sur la muqueuse digestive, c'est l'état de cette muqueuse of plutôt de l'organisme entier qui permet cette végétation. Aussi le traite ment antiparasitaire seul sera-t-il impuissant, tant que le terrain n'aura pa été profondément modifié et rendu impropre à la pullulation des spores De même, si un micrococcus diphthérique rencontre un terrain favorable son évolution, c'est que ce terrain est déjà modifié et préparé d'une ma nière spéciale pour le recevoir, autrement dit qu'il est déjà diphthérisé. L maladie déjà constituée précède la germination, de même qu'elle peut s prolonger au delà, aucune loi n'établissant une relation nécessaire entre so évolution et la durée du parasite.

Si, pour expliquer les cas isolés, spontanés, nous devons admettre que le germes existent partout et toujours, autant vaut-il en vérité s'en passer e constater simplement les faits qui nous enseignent que la diphthérie règne constamment dans les villes plus ou moins intense, plus ou moins maligne sous l'influence de causes inconnues. Dans la plupart des maladies virules tes, miasmatiques et contagieuses qui frappent indifféremment toute population, l'immunité constitue une exception, presque une anomalie de les lois de la pathologie; la diphthérie au contraire choisit ses sujets, je de la pathologie; la diphthérie au contraire choisit ses sujets, je de la contraire de cas que d'enfants, tandis que telle autre dans les me conditions restera toujours à l'abri de ses atteintes. Les auteurs qui ont e sur les maladies des enfants et sur les épidémies ont tous signalé la coi

lence des manifestations diphthériques dans la même famille, avançant ces aits à l'appui de la contagiosité. De mon côté j'ai observé et cité quatorze amilles dans lesquelles le croup a reparn à diverses reprises, mais, remarquez ceci, dans douze de ces quatorze familles, c'était à plusieurs mois ou nnées d'intervalle, donc dans des conditions où la contagion n'est plus adnissible. Il y a donc, à n'en pas douter, une prédisposition innée, une uni-

ormité d'organisation qui crée une receptivité de famille.

Coîncide-t-elle avec un tempérament, une constitution, une diathèse déerminée? Rilliet et Barthez ont fait observer la fréquence de la diphthérie hez les scrofulo-tuberculeux. Que de fois, en effet, n'avons-nous pas enendu des mères nous dire avoir perdu leurs enfants les uns du croup, les autres d'hydropisie du cerveau! Ajoutons cependant qu'il est presque aussi réquent de voir la diphthérie sévir sur des enfants exempts de toute diahése, de toute tache dans leurs antécédents. La prédisposition originelle existant, nous verrons alors parmi les circonstances qui agissent à titre de zause déterminante, la contagion occuper une large place. Gare aux frères et sœurs d'enfants contaminés! s'ils ne sont pas éloignés, ils risquent fort Têtre victimes et s'ils échappent à telle épidémie, ils ont un quart de chance 14/20 d'être diphthérisés dans une prochaine. Mais les faits sont là qui nous obligent d'affirmer que la force de la contagion prise dans son sens absolu est sujette aux plus grandes variations et que les divergences d'opinions entre mteurs plus ou moins contagionistes, dépendent moins d'une fausse interprétation des faits que des allures différentes que la diphthérie présente se**lon les** pays et les années. De même que la scarlatine, par exemple, est plus tontagiense et plus meurtrière en Angleterre que sur le continent, de même me les virus et les venius varient de force selon les saisons et mille autres tirconstances atmosphériques ou individuelles, de même la diphthérie peut aussi avoir des formes et une force de contagion différentes selon les pays et les époques. Tandis que pour ce qui concerne les hôpitaux de Paris, les rapports de M. Besnier signalent dans ces dernières années une énorme mortalité et une contagiosité évidente, opinion confirmée dans la thèse de 📕 Léon Maunoir, interne à l'Hôpital des enfants en 1876, nos souvenirs de Paris qui remontent à quinze ans (1861 et 1863) nous ont laissé une toute autre impression, et à Genève, malgré la fréquence relative de la diphthérie, nous sommes obligés de dire, mes honorables confrères et moi, que nous **Navons** pas en lieu de constater des cas de contagion évidente ni dans la dientèle civile, ni dans les hópitaux. Le D<sup>r</sup> Duval, médecin de la maison des enfants malades du chemin Gourgas, a reçu depuis trois ans et demi (15 mars 1874) 400 malades dont 52 cas de croup sur lesquels 48 ont été opé-略(42 à l'hôpital, 6 en ville) et n'a pas eu *un seul* cas de contagion et quant à l'Hôpital cantonal, nous n'avons eu depuis une dizaine d'années qu'un sent cas de croup développé dans les salles. Nous convenons qu'en Migre, il est sage et prudent d'admettre la contagion, mais les théories mopinions, ne devant découler que de l'observation des faits, il ne nous 🛤 pas permis jusqu'à ce jour, à nous médecius genevois, d'admettre d'une Mière générale et absolue la contagion de la diphthérie.

In résumé, la diphthérie n'est pas une maladie virulente, comparable à syphilis, au charbon, à la morve, à la rage. Elle n'est pas miasmatique mme la fièvre intermittente, ni contagieuse en tout lieu, en toute saison me la variole ou la rouge ole. Elle n'est pas une maladie parasitaire en sens que les parasites trouvés sur les fausses membranes n'ont rien de écial, qu'ils n'ont jamais, ap rès inoculation sur l'ex. reproduit la mie diphthérie avec tous ses caractères constituer la series morbi. Mais elle est une mala

développer épidémiquement ou spontanément, principalement dans cer-

taines familles qui offrent un degré évident de prédisposition

Traitement. Ceux qui considérent la fausse membrane comme la cause et le point de départ des autres symptômes insistent sur le traitement local Ceux qui la considérent comme effet, ou accident secondaire donnent le pas au traitement général. Cette seconde manière de voir, qui est la plus généralement admise, a sollicité la recherche des médications les plus propres à arrêter la production des fausses membranes et à soutenir les forces si profondément altérées par le poison diphthérique. Malheureusement le médicament empirique ou rationnel qui posséderait la vertu antidiphthérique et corroborante spéciale contre cette adynamie spéciale est encore à trouver, de sorte qu'on est reduit à combattre les symptômes selon les indications qui devront naturellement varier avec les milles formes qu'affecte la diphthérie. C'est ainsi que les antiphlogistiques ou les toniques, les altérants, les alcalins ou les acides, les balsamiques, les désinfectants, trotvent leur emploi selon les cas. Mais nous ne sommes pas entraînés à partager la conviction avec laquelle certains auteurs préconisent tel remède unique et infaillible malgré les faits avancés à l'appui et nous ne voyons la qu'une preuve évidente de ce que nous disions plus haut au sujet de la diversité des formes et du pronostic qui comporte la diphthérie. Si, en effet, comme le fait bien ressortir M. Cadet de Gassicourt dans une étude consciencieuse sur le chlorate de potasse, le cubèbe et le salicylate de soude (Bull. de Thérapeutique, juin 1877), si l'on divise les diphthériques en cas 1º très-légers, 2º d'intensité médiocre, 3º graves, 4º très-graves, toxiques, on arrive à ce résultat peu encourageant que, quel que soit celui des trois remèdes employés, les cas des trois premières catégories ont guéri et que ceux de la 4<sup>me</sup> catégorie sont morts, ce qui ne veut pas dire cependant que la guérison des cas graves (3<sup>mo</sup> catégorie) ne doive être mise au bénéfice de traitement. Nous croyons avoir essayé à Genève à peu près tous les médicaments préconisés et après avoir élagué ceux qui nous ont paru les moins efficaces, nous sommes restés fidèles au chlorate de potasse, et au perchlorure de fer nous laissant guider par les indications pour déterminer le choix de ces diverses médications. « Quoi qu'il en soit, il faut avant tout, comme termine M. Cadet de Gassicourt, par l'alimentation, par les cordiaux, par; · les toniques s'efforcer de donner au malade la force qui lui fait défaut 🔩 « lui fournir ainsi la vigueur nécessaire pour résister aux assauts de la ma-· ladie ou pour attendre sans défaillir le secours suprême de la trachéotomie. »

En effet, lorsque le larynx est devenu le siège principal des accidents, le traitement, de principalement général, devient principalement local. La seconde période est celle des vomitifs. La troisième réclame impérieusement la trachéotomie, seul moyen de combattre la cause de mort la plus rapide, la plus certaine, la plus immédiate.

Pour mettre une canule cito et tuto dans une trachée, plusieurs procédés

se disputent encore la supériorité.

En Allemagne on procède lentement, méthodiquement, visant à la précision et à l'absence d'hémorrhagie. Les diverses couches celluleuses, aponévrotiques, musculaires sont incisées sur la sonde cannelée, les lèvres des incisions tenues écartées avec des pinces, tous les vaisseaux sectionnés, liés à mesure ou rabattus du haut en bas par un crochet mousse, précisions qui me paraissent superflues, réclament des aides expérimentés de prolongent la durée de l'opération, ce qui n'est guère prudent en troisièmes période.

En France, sa patrie, la trachéotomie a subi depuis Trousseau des molli-

blus ou mours importantes qui ont porté sur le choix et le nombre raments tendant plutôt, chose rare, à en restremdre l'usage. Au vue du hen d'election, la tracheotomie inferience (au-dessous du Proi le Velpeau, Troussera, Guersant) à été abandonnée et avantaet remplacee par la tracheotomie supérieure au niveau des preneaux, donc au-dessus du corps thyroide, ou même par la cricoome qui a eu et a encore ses défenseurs. Quant aux différents où dépend le plus ou moins de rapidité de l'opération, nous avons 🐷 variantes depuis le procède très-lent des Allemands jusqu'à la famie en un seul temps que M. de St-Germain vient de constituer à

ur d'une methode.

intion recente et les perfectionnements des appareils thermiques écessairement trouver leur application dans une opération dont Phagie constitue un des principany dangers. Millieureasement jussent, pour les enfants du moins, les inconvéments paraissent primer tages. Il est dit en effet que vers la fin de la trachéotomie, le thertere dont faire place au bistourn; or, comme c'est justement alors, région pretrachéenne que l'hémorrhagie est le plus à craindre, la méthode perd de ce fait tout le bénéfice auquel elle prétendant. e moment, nous pensons que la tracheofomic supérieure, en plucorps, est encore le procédé le plus sige ; nous pretendons qu'il pent bord supérieur du corps tayroide, se mettre ainsi à l'abri des acci-Moutes sans interesser le cartilage, cricoide, et qu'un bistouri et une vec Fuides gauche pour guide sont les seuls instruments neces-C'est le procede classique que nous avons vu pendant de longues employé dans les hopitaux de Paris, c'est celin qui est en usage ment i Geneve. Nous crovons qu'aucune objection serieuse ne peut faite et que les accidents qui peuvent survenir dans, son cours sont aputables a l'opérateur qu'à l'opération : culpa non artis, sed arti-

doroforme est inutile et peut être nuisible. Inutile parce que l'entroisième période est déjà plus ou moins anesthésié par l'asphysie, le aussi par un certain degré de paralysie diplithérique. Il semble, b, qu'il son sons l'influence d'une sorte d'hypnotisme par le fait de on qu'on est oblige de lui faire prendre, de sorte qu'il n'accuse géent pas desensation douloureuse et ne garde aucune rancune confre rateur. Tout trachéotomiste a pu observer en effet qu'aussitôt étendu tenu la nuque sur le rouleau, l'enfant s'ague d'abord, puis cède s'il entrait dans un état de résolution générale, état fivorable au operatorie, mais dont il faut se meller, car un incident imprevu peut circonstances suspendre la respiration.

join de l'endormir, nous voulons donc qu'il réagisse le plus possible les couses asphyxiques et opératoires conjurées contre ce dernier le vie, d'intant plus que le chloroformo accélère les phénomènes de de. Nous voulous qu'aussitôt la trachée ouverte, l'operétousse enerant pour expulser les fausses membranes et les mucosites qui enat la trachée et nous n'irons pas ajonter à l'état, syncop il contre leragit de lutter rapidement, un sommeil artificiel auquel nous ne ssons nut avantage.

disors dans nos conclusions provisoires que la trachéotomie pratias la troisiente periode du croup doit donner le 40 % de guerisons, The sount of alleurs les conditions d'age, de conion de compliet quel que sou le degre d'asphytie.

\* proposition pourrait paralire ambi-

statistiques parus jusqu'à ce jour. Si, en effet, nous consultons les chiffres de Sanné, qui donnent pour ainsi dire tous les documents publiés en diférents pays jusqu'en 1875, si nous y ajoutons les 505 cas, dont 147 guéris, publiés depuis par Kronlein (Archiv für klinische chirurgie, 1877), les 31 trachéotomies, dont 11 guéris, du Kinderspital de Bâle, 1876-1877, nous arivons à un total de 7717 trachéotomies, dont 2185 guéris, ce qui ne représente que 28,31 % de guérisons. Mais quand nous dirons que ces chiffres remontent à l'origine de la trachéotomie, alors que cette opération, encore dans l'enfance, ne donnait que fort peu de succès, qu'ils comprennent les statistiques des hópitaux mélées à celles de la pratique civile, on ne sera pas étonné de la faible proportion des guérisous. Si nous séparons, en effet, les statistiques des hôpitaux de celles de la pratique privée, nous trouvons que 5498 trachéotomies pratiquées dans les hôpitaux ne donnent que 1339 guérisons, soit 24,35%, tandis que 848 faites en ville ont donné 285 guérisons, soit 33,60 %. Or dans cette dernière moyenne rentrent un certain nombre de trachéotomies, dont la date remonte à 20 ou 40 ans en arrière et qui abaissent par conséquent la moyenne des résultats plus récents dont bon nombre dépasse le 40 %. On sait, du reste, que de toutes les maladies, la diphthérie est peut-être celle dont la morbidité est la plus capricieuse; on connaît les longues séries de succès ou d'insuccès de la trachéotomie, d'oit résultent les données statistiques les plus variables, selon l'époque à laquelle elles se rapportent, selon le jour d'ouverture et de clôture de tel tables, si bien que la simple impression d'un praticien basée sur les éléments divers qui entrent en ligne de compte dans l'appréciation du pronostic, exprime souvent mieux la réalité des choses que les longues séries de chiffres dans lesquelles les faits les plus disparates sont indistinctement compris.

La statistique ne peut juger les conditions multiples qui influent sur les chances plus ou moins bonnes; elle ne peut établir autant de catégories qu'il y a de degrés dans l'intensité des symptômes d'intoxication diphthéritique, elle ignore si tous les opérés sont entourés avec la même vigilance et mille autres détails auxquels le pronostic est intimement lié, et ne s'appuyant que sur une partie des faits, elle ne peut donner qu'une partie de la vérité. Mais elle nous offre néanmoins quelques grandes lignes dont il faut tenir compte; elle nous enseigne, comme nous venons de le voir et comme ne le révèlent que trop les tableaux de M. Besnier, que les statistiques des hépitaux sont inférieures à celles de la ville, de même que cellesci sont inférieures à celles des opérations pratiquées à la campagne, ainsi que cela ressort de ma petite expérience. C'est là du reste une proposition banale à force d'être vraie et qui s'applique à toute autre opération qu'il la trachéotomie.

Mais voici, chose singulière à première vue, qui nous est révélée par notre illustre vice-président dans son Traité de climatologie médicale sortant de presse à l'instant même, voici, dis-je, que la mortalité par croup et diphthérie est plus forte dans les campagnes que dans les villes! Mais M. Lombard s'empresse en même temps de nous donner la vraie cause de ce fait en apparence contradictoire avec l'opinion ci-dessus; c'est parce que dit-il, les soins sont plus faciles à obtenir dans les villes que dans les cause de pagnes. Ainsi s'explique l'apparente contradiction de ces deux données d'instiques. La mortalité, qui est plus forte à la campagne, serait donc met forte si les soins étaient suffisants et si en particulier la trachéotement d'autre mérite que de démontrer que l'art de guérir n'entre un vain mot, que les soins donnés aux diphthéritiques diminuel mortalité, je n'aurais plus de regrets d'avoir mis votre patience à l'ép

Que les praticiens ruraux se tiennent donc pour avertis, qu'ils se munissent de canules, et qu'avec le beau jeu qu'ils ont en mains, ils ne laissent

plus faiblir lear statistique au-dessous de celle des villes.

Revenons à la question des hôpitaux. Leur chiffre de guérisons étant inférieur à celui de la pratique civile, la conclusion naturelle serait que désormais les croups devraient être traités et opérés en dehors de ces établissements. Mais dans bon nombre de cas, la position sociale et les conditions hygiéniques du patient rendent l'opération et les soins consécutifs impossibles à domicile et nécessitent l'admission à l'hôpital. Il ne s'agit donc plus que de combattre autant que possible l'influence nosocomiale, et de placer les malades dans des conditions analogues à celles qui donnent les meilleurs résultats; ce qui revient à dire qu'il faut les isoler du contact d'autres maladies aiguës et leur consacrer un personnel ad hoc, car on peut dire que chaque croup réclame la surveillance continue d'une garde expérimentée, qu'une sœur ou infirmière si dévouée qu'elle soit ne saurait remplacer, si elle a toute une salle à sa charge. C'est cette mesure de l'isolement qui est énergiquement réclamée par la voix de M. Besnier et des médecins des hôpitaux d'enfants de Paris, et que tout le corps médical ne saurait qu'appuyer. C'est cet idéal qui se trouve réalisé par le petit hopital des enfants malades au Chemin Gourgas. Grace à ce qu'il reçoit peu de maladies aiguës, puisqu'il n'a reçu que 400 malades depuis mars 1874, qu'il est pourvu d'un personnel d'infirmiers suffisant comme quantité et qualité, nous le voyons faire bonne figure avec la statistique de 22 guerisons sur 42 opérées, soit 52,38 %.

Nous arrivons à notre cinquième conclusion sur les causes de mort après la trach éotomie.

La présence de la canule a dégagé le tableau de l'élément laryngé, et mus permet de suivre l'évolution successive des diverses modalités de la diphthérie. Il est alors généralement admis que lorsque la terminaison la la survient, elle est due à la propagation des fausses membranes dans les bronches, à des complications inflammatoires de l'appareil broncho-pulmonaire, à des paralysies ou à un état général d'asthénie, qui, avec ou suns localisation déterminée, se caractérise par un affaiblissement général, rapide et progressif.

De tous ces modes de terminaison, le plus fréquent et le plus important est, sans contredit, celui dont les symptômes prédominent du côté de l'appareil broncho-pulmonaire. En même temps que la déchéance s'empare de tout l'organisme, on constate de la dyspnée, un état fébrile, quelques bruits anomaux à l'auscultation, et l'on conclut à l'existence d'une bronchite ou d'une broncho-pneumonie qui vient à titre de complication terminer la

scène.

Certes nous ne venons pas nier la fréquence de la vraie broncho-pneumonie inflammatoire. Mais avant d'admettre l'intervention d'un nouvel élément morbide surajouté à titre de complication, il nous semble plus naturel de considérer comme également diphthériques les processus morbides qui, dans la marche naturelle des choses, succèdent aux manifestations pseudo-membraneuses de la muqueuse aérienne. De même que la bronchite de la rougeole revêt des caractères particuliers qui, en clinique, lui imposent l'épithète de bronchite rubéolique, bien que les lésions ne paraissent autres que celles de l'inflammation de même toutes les lésions viscérales indéterminés de même toutes les lésions viscérales indéterminés de la diphthérie doivent être

statistiques parus jusqu'à ce jour. Si, en effet, nous consultons les chiffres de Sanné, qui donnent pour ainsi dire tous les documents publiés en differents pays jusqu'en 1875, si nous y ajoutons les 505 cas, dont 147 guéria, publiés depuis par Kronlein (Archiv für klinische chirurgie, 1877), les 31 trachéotomies, dont 11 guéris, du Kinderspital de Bâle, 1876-1877, nous arrivons à un total de 7717 trachéotomies, dont 2185 guéris, ce qui ne représente que 28,31 % de guérisons. Mais quand nous dirons que ces chiffres remontent à l'origine de la trachéotomie, alors que cette opération, encort dans l'enfance, ne donnait que fort peu de succès, qu'ils comprennent les statistiques des hôpitaux mélées à celles de la pratique civile, on ne sen pas étonné de la faible proportion des guérisons. Si nous séparons, en effet, les statistiques des hôpitaux de celles de la pratique privée, nous trouvons que 5498 trachéotomies pratiquées dans les hôpitaux ne donnent que 133 guérisons, soit 24,35%, tandis que 848 faites en ville ont donné 285 guérisons soit 33,60 %. Or dans cette dernière moyenne rentrent un certain nombre de trachéotomies, dont la date remonte à 20 ou 40 ans en arrière et qu abaissent par conséquent la moyenne des résultats plus récents dont bot nombre dépasse le 40 %. On sait, du reste, que de toutes les maladies, l diphthérie est peut-être celle dont la morbidité est la plus capricieuse; ot connaît les longues séries de succès on d'insuccès de la trachéotomie, d'oi résultent les données statistiques les plus variables, selon l'époque à laquelle elles se rapportent, selon le jour d'ouverture et de clôture de tel tables si bien que la simple impression d'un praticien basée sur les éléments de vers qui entrent en ligne de compte dans l'appréciation du pronostic, exprime souvent mieux la réalité des choses que les longues séries de chiffre dans lesquelles les faits les plus disparates sont indistinctement compris.

La statistique ne peut juger les conditions multiples qui influent sur les chances plus ou moins bonnes; elle ne peut établir autant de catégories qu'il y a de degrés dans l'intensité des symptòmes d'intoxication diphthéritique, elle ignore si tous les opérés sont entourés avec la même vigilance et mille autres détails auxquels le pronostic est intimement lié, et ne s'appuyant que sur une partie des faits, elle ne peut donner qu'une partie de la vérité. Mais elle nous offre néanmoins quelques grandes lignes dont faut tenir compte; elle nous enseigne, comme nous venons de le voir et comme ne le révèlent que trop les tableaux de M. Besnier, que les statistiques des hòpitanx sont inférieures à celles de la ville, de même que cellecci sont inférieures à celles des opérations pratiquées à la campagne, ainsi que cela ressort de ma petite expérience. C'est là du reste une proposition banale à force d'être vraie et qui s'applique à toute antre opération qu'à la trachéotomie.

Mais voici, chose singulière à première vue, qui nous est révélée par notre illustre vice-président dans son Traité de climatologie médicale sortant de presse à l'instant même, voici, dis-je, que la mortalité par croup et diphthérie est plus forte dans les campagnes que dans les villes! Mais M. Lombard s'empresse en même temps de nous donner la vraie cause de ce fait en apparence contradictoire avec l'opinion ci-dessus; c'est parce que dit-il, les soins sont plus faciles à obtenir dans les villes que dans les campagnes. Ainsi s'explique l'apparente contradiction de ces deux données statistiques. La mortalité, qui est plus forte à la campagne, serait donc moins forte si les soins étaient suffisants et si en particulier la trachéotomie y était pratiquée. Ce fait valait la peine d'être relevé, et ces lignes n'eus-sent-elles d'autre mérite que de démontrer que l'art de guérir n'est pas un vain mot, que les soins donnés aux diphthéritiques diminuent leur mortalité, je n'aurais plus de regrets d'avoir mis votre patience à l'épreuve.

Que les praticiens ruraux se tiennent donc pour avertis, qu'ils se munissent de canules, et qu'avec le beau jeu qu'ils ont en mains, ils ne laissent

plus faiblir lear statistique au-dessous de celle des villes.

Revenous à la question des hôpitaux. Leur chiffre de guérisons étant inférieur à celui de la pratique civile, la conclusion naturelle serait que désormais les croups devraient être traités et opérés en dehors de ces établissements. Mais dans bon nombre de cas, la position sociale et les conditions hygiéniques du patient rendent l'opération et les soins consécutifs impossibles à domicile et nécessitent l'admission à l'hôpital. Il ne s'agit donc plus que de combattre autant que possible l'influence nosocomiale, et de placer les malades dans des conditions analogues à celles qui donnent les meilleurs résultats; ce qui revient à dire qu'il faut les isoler du contact d'autres maladies aiguës et leur consacrer un personnel ad hoc, car on peut dire que chaque croup réclame la surveillance continue d'une garde expérimentée, qu'une sœur ou infirmière si dévouée qu'elle soit ne saurait remplacer, si elle a toute une salle à sa charge. C'est cette mesure de l'isolement qui est énergiquement réclamée par la voix de M. Besnier et des médecins des hôpitaux d'enfants de Paris, et que tout le corps médical ne saurait qu'appuyer. C'est cet idéal qui se trouve réalisé par le petit hôpital des enfants malades au Chemin Gourgas. Grâce à ce qu'il reçoit peu de maladies aiguës, puisqu'il n'a reçu que 400 malades depuis mars 1874, qu'il est pourvu d'un personnel d'infirmiers suffisant comme quantité et qualité, nous le voyons faire bonne figure avec la statistique de 22 guérisons sur 42 opérées, soit 52,38 %.

Nous arrivons à notre cinquième conclusion sur les causes de mort après la trach éotomie.

La présence de la canule a dégagé le tableau de l'élément laryngé, et mous permet de suivre l'évolution successive des diverses modalités de la diphthérie. Il est alors généralement admis que lorsque la terminaison fatale survient, elle est due à la propagation des fausses membranes dans les bronches, à des complications inflammatoires de l'appareil broncho-pulmonaire, à des paralysies ou à un état général d'asthénie, qui, avec ou sans localisation déterminée, se caractérise par un affaiblissement général, rapide et progressif.

De tous ces modes de terminaison, le plus fréquent et le plus important est, sans contredit, celui dont les symptômes prédominent du côté de l'appareil broncho-pulmonaire. En même temps que la déchéance s'empare de tout l'organisme, on constate de la dyspnée, un état fébrile, quelques bruits anomaux à l'auscultation, et l'on conclut à l'existence d'une bronchite ou d'une broncho-pneumonie qui vient à titre de complication terminer la

scène.

Certes nous ne venons pas nier la fréquence de la vraie broncho-pneumonie inflammatoire. Mais avant d'admettre l'intervention d'un nouvel élément morbide surajouté à titre de complication, il nous semble plus naturel de considérer comme également diphthériques les processus morbides qui, dans la marche naturelle des choses, succèdent aux manifestations pseudo-membraneuses de la muqueuse aérienne. De même que la bronchite de la rougeole revêt des caractères particuliers qui, en clinique, lui imposent l'épithète de bronchite rubéolique, bien que les lésions ne paraissent autres que celles de l'inflammation ou du catarrhe, de même toutes les lésions viscérales indéterminées que nous observons dans le cours de la diphthérie doivent être considérées comme diphthériques,

lors même que la fausse membrane ne serait plus là pour lui do caractère pathognomonique. La durée de la formation des lambeau neux est limitée; elle constitue une période au même titre que dents secondaires de la syphilis. Leur évolution terminée, arrivent le tômes tertiaires constitués pour la diphthérie, par les paralysie développent aussi dans un ordre déterminé, compromettant success les fonctions de la déglutition, de la respiration, de la locomotion. E temps surviennent les troubles vaso-moteurs et dyscrasiques, les tions viscérales, infarctus, éruptions, ulcérations et gangrènes qui encore être imputées à des troubles nerveux. Il y a là une évolut les opérations successives forment une chaîne non interrompue, e tuent un tout bien défini. Si toutes les fonctions ne sont pas comp au même degré, ni avec la même fréquence, les troubles respirator pour ainsi dire constants. Qu'observons-nous en effet trop souver cette phase de calme et de bien-être qui succède à la trachéotoi accès de toux ont nettoyé la trachée et les bronches; il ne s'agit pl stacle mécanique, cependant le rhythme respiratoire perd sa régu s'accélère ou se ralentit, il exige un effort plus prononcé, à l'expirat tout et détermine une hypersécrétion de mucosités dont l'évacua mène aucun changement. Il s'ensuit de la fatigue et de l'ango l'abattement. L'enfant ne mange plus et ne songe qu'à lutter col gene respiratoire qui ne s'explique ni par une quantité suffisante d membranes dans les bronches, ni par des lésions étendues du pare pulmonaire appréciables à l'auscultation. La trachée, devenue inser réagit plus contre les mucosités qui l'encombrent, ni même contr tact d'une plume. Enfin il n'y a souvent aucun rapport entre la gr symptômes et l'état fébrile, quelquefois intense, peu après l'opérat gré un état général et local satisfaisant, modéré au contraire, alors annonce une sin prochaine. Et à l'autopsie que trouvons-nous? plus quelques amas de mucosités dans les bronches, quelques ! splénisation, de pneumonie ou de congestion lobulaire, de l'emp d'autres fois si peu que rien.

En vérité, il y a dans ce tableau autre chose que la broncho-pn vulgaire et qu'un processus réellement inflammatoire, autre chos complication. Ce qu'il y a, c'est une manifestation du processus pa qui joue un si grand rôle dans l'histoire de la diphthérie. La fréq ces symptômes pulmonaires indéterminés, n'a en effet. d'égale q quence de la paralysie de l'isthme du gosier et du pharynx, para reste limitée à cette région ou se propage à d'autres associations mu ou d'autres départements du système nerveux. Mais son siége de tion, celui par lequel elle prélude est dans les ramifications du gastrique. C'est par l'appareil de la déglutition qu'elle commence régurgitation des aliments par la canule qu'elle s'annonce. Elle sensibilité comme le mouvement; le vestibule de la glotte perd soi sensibilité, il ne se révolte plus au contact du bol solide ou liquide librement dans les bronches. Les mouvements péristaltiques de l'e sont abolis et le liquide dégluti remonte souvent sans effort ou d l'orifice supérieur pour retomber dans les voies respiratoires. Nous donc en face d'une série de symptômes témoignant de la paraly rynge supérieur, des plexus pharyngien, œsophagien, c'est-à-dire sions nerveuses en rapport immédiat avec les plexus cardiaques ( naires qui sont peu à peu envahis à leur tour et répondent à la de cence possible ou au trouble fonctionnel de leurs filets par les moi

de pouls l'angoisse précordiale ou la mort subite d'une part, la dyspnée et

les troubles pulmonaires d'autre part.

Les effets de la section des nerfs vagues ne sauraient que de loin représenter les symptômes de la névrose paralytique de la diphthérie, la pathologie expérimentale ne pouvant malheureusement pas toujours imiter la nature dans ses déterminations spontanées. Cependant, comme le professeur Schiff a bien voulu nous le faire voir, un chien dont les vagues sont sectionnés, présente une modification évidente du rhythme respiratoire caractérisée par le ralentissement et un effort expiratoire très-énergique. C'est en esset au pneumogastrique qu'est départie l'innervation du poumon; c'est lui qui anime les muscles de Reissessen dont le rôle est de présider à la distribution de la colonne d'air (Schiff), tandis que les fibres grises innervent les muscles des vaisseaux et régularisent le passage du sang dans leur intérieur (Sterling). La paralysie du vague se traduit donc par une répartition inégale de l'air, un manque de résistance des extrémités bronchiques Coù résulte anatomiquement l'atélectasie, la splénisation, l'état fœtal du poumon, l'obstruction des bronches, l'emphysème et fonctionnellement la dyspuée, l'effort expiratoire et cet état particulier d'angoisse par anhématose que présentent les croups trachéotomisés, alors que la mort les surprend sus qu'aucune autre cause appréciable soit suffisante pour l'expliquer. Bien que la démonstration n'en soit pas encore faite, nous sommes en droit de apposer par analogie que les lésions de certaines parties du système nerven décrites par Charcot, Vulpian, Leyden et Degerine pourraient se rencontrer également dans les plexus pulmonaires.

En résumé, la cause la plus fréquente de la mort chez les trachéotomisés à été peut-être trop souvent attribuée à la propagation des fausses membranes dans les petites bronches et à des lésions broncho-pulmonaires

de nature inflammatoire.

En effet, les fausses membranes accumulées dans la trachée et les grosses bronches avant l'opération sont facilement expulsées ou extraites par la canule; lorsque à l'autopsie on en trouve dans les petites ramifications bronchiques, ce qui n'est pas constant, elles sont disséminées, flottantes, d'autant moins adhérentes qu'on les examine plus bas et rarement assez abondantes pour constituer un obstacle suffisant à la pénétration de l'air.

En second lieu la diphthérie n'est pas plus phlogogène qu'elle n'est ellemême un processus inflammatoire. La diphthérie a remplacé l'ancienne diphthérite. La pneumonie lobaire n'est pas fréquente et n'est pas habituellement une complication très-grave. Les lésions des poumons et les symptômes concomitants, l'anesthésie de la muqueuse trachéale, la dyspnée expiratrice, l'écume bronchique, sans signes perçus à l'auscultation, sans élévation notable de la température, éloignent l'idée d'une véritable phlegmasie, mais rappellent les lésions et les symptômes produits expérimentalement par la section des nerfs vagues.

D'où l'on doit conclure que la mort, tout en ayant lieu le plus souvent par le poumon, provient moins d'un processus inflammatoire proprement dit que d'une paralysie du nerf vague et en particulier des rameaux qui se terminent dans les muscles de Reissessen. Cette paralysie du poumon qui n'est que l'extension des troubles d'innervation qui s'observent plus haut dans le domaine de la même paire nerveuse, constitue ainsi que la prostration générale des forces la principale cause de mort par diphthérie.

En terminant, je ne me fais aucun scrupule d'ajouter que si ce n'est là qu'nne hypothèse de clinicien, j'attendrai patiemment qu'elle soit confir-

mée par l'anatomie pathologique.

M. Duval lit à propos du rapport de M. Revilliod la communication suivante:

## NOTE SUR LES CAS DE CROUP

### SOIGNÉS A LA MAISON DES ENFANTS MALADES A GENÈVE

#### DE 1874 à 1877

#### Par M. le Dr A.-J. DUVAL

Messieurs,

ربر

M. le prof. Revilliod ayant fait allusion dans son travail aux résultats de trachéotomies pratiquées dans la maison des effants malades, dont je dirig le service médical, je crois devoir vous donner quelques détails de plus

ce sujet.

Ce modeste établissement privé ne compte que cinq ans d'existence et a eu à lutter contre des débuts difficiles. Aussi n'est-ce guère que depuis l présente année que les trente lits environ, dont nous pouvons dispose ont été plus ou moins régulièrement occupés. Les chiffres statistiques qu je vais avoir l'honneur de vous communiquer ne sont donc pas très-comi dérables. Cependant, grace aux facilités que nons avons pu offrir à nos con frères, la proportion des cas de croup a été assez forte, relativement a nombre total des malades. S'il n'est pas permis de tirer des faits qu nous avons sous les yeux, des conclusions générales, je puis du moies e extraire quelques matériaux relatifs au traitement du croup dans les établis sements hospitaliers.

Il va sans dire qu'une maison comme la nôtre ne saurait, en aucu façon, être assimilée aux grands hôpitaux d'enfants, encore moins a hopitaux généraux. Elle est située en dehors de la ville, le nombre des la est très-restreint, nous avons toujours pu isoler les enfants atteints d croup dans une ou deux salles et les confier aux soins de deux insirmière spécialement dressées à ce service, ensin ils ont tous été suivis de très-pré Toutes conditions, que je considère comme indispensables pour assurer à

trachéotomie les meilléures chances de réussite.

Je ne vous fatiguerai pas de la lecture du tableau statistique, qui se déposé sur le bureau. Je vous demande seulement la permission d'en re

sumer brièvement les traits principaux.

Le premier enfant atteint du croup est entré à l'hôpital le 16 mars 187 le dernier en est sorti le 20 août 1877. Pendant cet espace de temps, # enfants, environ, ont habité nos salles, parmi lesquels 52 avaient le cros Ici, je confirme, en passant, ce que vous a dit M. le prof. Revilliod, que p un seul cas de contagion ne s'est manifesté dans la maison.

Ces 52 cas se répartissent de la manière suivante : 42 ont été opérés des l'établissement 1, 22 ont guéri, 20 sont morts. 6 ont été apportés dans salles après avoir été opérés en ville, 3 guéris, 3 morts. 4 n'ont pasopérés, 3 guéris, 1 mort. Je reprendrai séparément ces trois séri malades.

Les enfants opérés dans l'établissement, l'ont été presque tous période très-avancée de la maladie, soit en pleine asphyxie;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur ces 42 cas, 15 ont été opérés par M. le prof. Revilliod (5 guille et font, par conséquent, double emploi avec sa statistique particuliar

eté trachéotomisés au début de la période asphyxique. On conçoit donne pas ici des chiffres absolus, puisqu'il s'agit d'une appréni dépend entièrement de l'expérience et du tact du médecin, les phases de la maladie passant des unes aux autres par des transitions es. Je dirai seulement, pour donner plus de poids à mes assertions nos enfants ont été vus par deux médecins au moins et la plupart ou quatre. MM. les docteurs Maunoir, Revilliod et d'Espine ont s souvent appelés, soit à opérer eux-mêmes, soit à assister aux es et plusieurs autres confrères nous ont occasionnellement apporté irs de leurs lumières.

le nos enfants a varié de 11 mois à 10 ans. C'est dire que nous ne pas plus devant l'âge que devant la période à laquelle est parvenue e. Les deux plus jeunes, 11 et 14 mois, opérés, le premier par le sir, le second par moi, ont guéri. Les enfants de 15 à 36 mois nous è une guérison sur 13 opérés; ceux de 3 à 5 ans, 12 sur 16; ceux nt plus de cinq ans, 7 sur 11.

à l'influence des saisons, nous avons obtenu en additionnant les nnées : au printemps, 9 guérisons sur 17 cas ; en été, 6 sur 8 ; en

, 5 sur 41 ; en hiver, 2 sur 6.

érence est bien plus sensible en groupant les cas par années. 1874 onné 2 guérisons sur 4 cas; 1875, 6 sur 19; 1876, 6 sur 10; 1877,

s suivis de mort ont été, comme je l'ai dit, au nombre de 20 sur se sont morts dans les trois premiers jours; six, du quatrième au jour; un seul a succombé le 24° jour à une hémorrhagie survenue ment.

esterait à parler de l'époque du décanulement chez ceux de nos ui ont guéri., Mais je pense que les indications, les difficultés et les tions du décanulement réclament de nouvelles recherches et nos ont pas assez nombreux pour que nous puissions même faire pressonclusions à cet égard.

pnode catégorie de nos malades comprend les enfants opérés en pportés dans nos salles pour y recevoir les soins consécutifs. Ils sombre de six, sur lesquels nous avons eu trois guérisons et trois ls n'ont offert d'intérêt qu'au point de vue du décanulement, que e, comme je l'ai dit.

aux enfants atteints de croup et non opérés, j'en compte quatre, ant les cas douteux. Trois ne sont pas parvenus à la période, à nous estimons que l'opération devient indispensable et ont guéri, tanément, soit sous l'influence du traitement médical. Le quatrième ept mois a succombé le cinquième jour, sans avoir été opéré.

ts que je viens de résumer brièvement me permettent, malgré leur ibre, de poser les conclusions suivantes, que je ne donne point jouvelles et que je n'ai aucunement la prétention de généraliser. is un petit hôpital d'enfants, avec une bonne organisation et un

pécial pour les cas de croup, les résultats de la trachéotomie sont prables qu'en ville.

elle que soit l'opinion que l'on ait sur la contagiosité du croup, l'est, en tout cas, pas plus à craindre dans un établissement de ce l'en ville.

période plus ou moins avancée à laquelle l'opération est pratiquée,

s de ces cas appartiennent au Dr.P. aent en traitement, appartient

In septième,

n'a que peu d'insluence sur le résultat. En esset, parmi les ensants été opérés dans la période asphyxique, nous avons eu la même pro de guérisons, qu'ils aient été opères au début de l'asphyxie ou hiel tremis. Je ne donne point ceci comme absolu et je pense que le c moment précis où il saut opérer dépend des circonstances particul chaque cas.

4º Je serai plus affirmatif au sujet du procédé opératoire. Sans et dans les détails, je crois fermement que le procédé le plus simple, créclame le minimum d'instruments, d'aides et de durée, compatible sécurité de l'opération, est le meilleur. Je ne suis pas aussi sûr que tails opératoires soient sans influence sur les difficultés du décanule

5° L'importance des soins consécutifs administrés par des insirmi

telligentes et spécialement dressées à ce service est capitale.

6° On peut opérer avec chances de succès des enfants àgés d d'une année, mais les chances sont beaucoup plus favorables à p trois ans.

7º L'été paraît être la saison la plus favorable. Viennent ensuite

temps et l'automne, puis l'hiver.

- 8° La circonstance qui a exercé la plus grande influence sur nos la après l'âge, est le génie épidémique. Il n'y a, pour s'en convaince comparer les résultats de l'année 1875, où l'épidémie genevoise son maximum d'intensité, avec ceux de l'année 1877, où elle s'est ment montrée sur son déclin.
- 9° Toutes les questions relatives à l'enlèvement momentané et de la canule, doivent être considérées comme à l'étude et constituer tard, un des chapitres importants de l'histoire de la trachéotomie.

### Tableau statistique.

|                         |            |        | •                                             |
|-------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------|
|                         | guėris     | morts  | Morts.                                        |
| Opérés à l'hôpital 42   | ${\bf 22}$ | 20     | Le 1er jour 2 (1 mor                          |
| Sexes.                  |            |        | » 2° » 6                                      |
|                         |            |        | » 3° » 5                                      |
| Garçons 25              | 12         | 13     | * 4° * 1                                      |
| Filles 17               | 10         | 7      |                                               |
| Ages.                   |            |        | 1                                             |
| 11 mois 1               | 1          |        | ( )                                           |
| 14 > 1                  | ī          |        | > 8° > 1                                      |
| 15 à 18 mois 3          |            | 3      | » 24° » 1 (1 hém                              |
| 19 à 24 > 3             | 1          | 9      | 7.                                            |
| 2 ans 7                 |            | 2<br>7 | $m{D}$ écanulements.                          |
|                         | 7          | 3      | Le 5 <sup>me</sup> jour 2 )                   |
| -                       |            |        | > 6 <sup>me</sup> > 2 { 1 <sup>re</sup> semai |
| 4 6                     | 5          | 1      | » 7 <sup>me</sup> » 2                         |
| $5 \rightarrow \dots 5$ | 2          | 3      | ,                                             |
| 6                       | 2          |        | » 8 <sup>me</sup> » 1                         |
| 7 • 2                   | 1          | 1      | » 9 <sup>me</sup> » 1 /                       |
| 10 • 2                  | 2          | -      | > 10me > 4 ( 0me come                         |
| Années.                 |            |        | > 11 <sup>me</sup> > 1 ( 2 50mm               |
| ·                       | Q          | 2      | » 12 <sup>me</sup> » 2                        |
|                         | 2<br>6     |        | » 13 <sup>me</sup> » 2 ′                      |
|                         |            | 13     | > 17me > 1 ]                                  |
| 1876 10                 | 6          | 4      | 19me 1                                        |
| 18779                   | 8          | 1      | 4 All Man                                     |
| Saisons.                |            |        | > 28 <sup>me</sup> > 1                        |
| Printemps 17            | 9          | 8      | > 24 <sup>me</sup> >                          |
|                         | 6          | 2      | » 27 <sup>me</sup> »                          |
|                         | 5          | 6      |                                               |
|                         |            |        |                                               |
| Hiver 6                 | 2          | 4      |                                               |

## Tableau statistique (suite).

|                                             | guér.  |     | $m{D}$ écanulements.                                                         |  |
|---------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--|
| nts entrés à l'hôpital<br>rès l'opération 6 | 8      | 3   | Le 21 <sup>me</sup> jour 1                                                   |  |
| Age.                                        |        |     | » 107 <sup>me</sup> » 1                                                      |  |
| ois                                         |        | 1 2 | Croups non operés.                                                           |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 1      |     | En 1874 — fille de 4½ ans — guérie                                           |  |
| Morts.                                      |        |     | > 1875 — garçon de 6 ans — guéri                                             |  |
| Le 3 <sup>me</sup> jour                     | 1<br>1 | 1   | > 1875 — fille de 7 mois — morte<br>> 1876 — fille de $5^{1/2}$ ans — guérie |  |
| » 13 <sup>me</sup> »                        | 1      | 1   | <del></del>                                                                  |  |

PHUT, HAYEM, D'ESPINE, la Section décide que, vu l'importance de lestion, chaque conclusion du mémoire de M. Revilliod sera discutée et, que le Congrès sera appelé à se prononcer sur chacune d'elles, l'enfin la discussion durera tant qu'il y aura des orateurs inscrits. discussion est ouverte sur la première conclusion.

Bouchut voudrait y voir apporter deux modifications: en premier a thèse « la diphthérie est une maladie caractérisée par la présence usses membranes dans les voies respiratoires » ne lui semble pas itement exacte. Ce sont non-seulement les voies respiratoires qui peuêtre affectées de diphthérie, mais bien toutes les muqueuses et même au.

e seconde modification plus importante est celle qui a trait à thèse « la diphthérie est une maladie générale. » M. Bouchut se nde si, présentée ainsi, cette proposition est l'expression de la 5. La diphthérie est-elle d'emblée générale, comme la variole par ple, ou n'est-elle pas plutôt locale d'abord pour devenir générale te, comme la pustule maligne devient le charbon. M. Bouchut et cette dernière interprétation et rapproche la diphthérie d'aumaladies infectieuses. Elle ne devient générale que lorsqu'on ouvre porte d'entrée aux germes infectants. Cette porte peut rester fermée maladie demeurer locale. C'est un fait analogue à celui qu'on obte chez les femmes en couche: on peut n'avoir qu'une simple métrite pir se développer tous les accidents redoutables de la septicémie. I l'analogue encore de ce qui se passe après toute plaie.

puissant appui est fourni à cette doctrine par le résultat de l'examen tecopique des poumons. Maissant in dit, « on n'a pas sous les les lésions de la "est qu'en effet le prolique. C'est ce qui

ressort pour M. Bouchut de l'examen attentif du cœur chez les individu qui ont succombé à la diphthérie. Il a constaté l'existence d'une endou dite végétante, ayant son siége sur les valvules (par ordre de fréquent elle se rencontre sur la mitrale, sur la tricuspide, sur les valvules aortique et pulmonaires) et donnant naissance à des embolies. On a, en effet, observe des cas de mort subite par embolie de l'artère pulmonaire. C'est que de la diphthérie, les embolies grosses ou petites naissent avec une grant facilité; on en trouve partout, pour peu qu'on se donne la peine de cha cher : c'est ainsi que dans le tissu cellulaire qui entoure les gros vai seaux, de même que sous la peau ces petites taches bleuâtres que l'u observe sont dues à l'existence d'embolies capillaires. M. Bouchut au mile les noyaux de pneumonie lobulaire à des abcès métastatiques.

La diphthérie peut rester bénigne et ne donne pas fatalement lieu à le empoisonnement septicémique. De là découle un important enseignement pratique quant au traitement : il faut empêcher le développement de septicémie en agissant énergiquement sur le processus local et en sont nant l'organisme par une nourriture et un traitement toniques.

- M. D'ESPINE admet que la diphthérie est une maladie générale d'ablée; la preuve en est l'inutilité du traitement local, même le plus émigique; quelque puissant que soit le caustique employé dans certait cas, la fausse membrane se reproduit et se propage avec une rapid désespérante. C'est d'ailleurs l'opinion de deux maîtres d'écoles bidifférentes, M. Barthez, à Paris, M. Traube à Berlin. Cependant on peut pas assimiler sous ce rapport la diphthérie à la variole, par exemple Dans la première la lésion locale a une importance particulière.
- M. D'Espine attire à ce point de vue l'attention des membres du Congrès sur la marche de la fièvre après la trachéotomie, suivant que cet opération se pratique sur un enfant sain ou en puissance de diphthéri Il a pu constater chez un enfant opéré par lui deux fois de trachéotomique cette opération fut suivie d'une fièvre intense lorsqu'elle fut néce sitée par le processus diphthéritique; tandis qu'elle n'occasionna aucu réaction fébrile lorsqu'elle fut pratiquée une seconde fois dans le but remédier à la sténose trachéale consécutive à la première opératic Deux opinions peuvent être en présence : ou bien l'instrument tranche a ouvert une nouvelle voie à l'infection, ou bien on peut invoquer l'édiathésique.

En raison même de l'importance qu'il accorde à la plaie comme sont d'infection, M. D'Espine recommande les pansements rares et ne capas qu'il faille enlever la canule trop tôt.

M. Revillion ajouterait le mot principalement avant dans « les ve

ratoires ». Il maintient sa conclusion que la diphthérie est une magénérale.

SCHNITZLER admet que la diphthérie est une maladie générale, mais ut pas qu'on confonde croup et diphthérie.

HAYEM partage l'opinion de M. Revilliod. Pour lui c'est une maspécifique, générale, contagieuse. L'opinion contraire se base sur t qu'on trouve dans la diphthérie des processus analogues à ceux naladies infectieuses, pyémie et septicémie. Mais c'est ce qui peut er toutes les fois qu'il existe une plaie. — Ce n'est qu'une complin de l'affection primitive.

Hayem combat l'opinion de M. Bouchut, que les lésions valvulaires le point de départ de l'infection.

Bouchur réclame contre cette assertion. Il n'a jamais prétendu que ion valvulaire fût le point de départ de l'affection : elle n'en est ne conséquence; l'infection part de la plaie.

HAYEM ne s'explique pas la nécessité de la lésion valvulaire dans othèse de M. Bouchut.

Bouchur réplique que l'altération valvulaire existant, il se borne à lettre, sans vouloir l'expliquer.

Halla admet que l'infection diphthéritique est due à l'introduction microphyte, mais qu'il faut un terrain spécial. Il croit que la diphest primitivement locale.

sonne ne demandant plus la parole, la première conclusion est aux voix et adoptée avec la modification acceptée par M. Rel.

Section passe à la discussion de la deuxième conclusion.

Morax demande à M. Revilliod ce qu'il entend par différence noque. Pour lui l'exsudat couenneux peut se rencontrer dans des affecétrangères à la diphthérie.

REVILLIOD admet avec M. Morax que toute affection couenneuse pas nécessairement diphthéritique, mais il ne connaît pas de larynouenneuse non diphthéritique.

SCHNITZLER admet la distinction du croup et de la diphthérie, tant int de vue anatomo-pathologique, qu'au point de vue clinique. Pour omme pour M. Virchow, la diphthérie est une maladie générale, ieuse, contagieuse, le croup une affection purement locale.

REVILLIOD croit que les termes croup et diphthérie doivent être rvés comme l'expression d'un même processus morbide; il n'y a le différence de siége.

La majorité de l'Assemblée adopte sans changement la seconde conclusion de M. Revilliod.

La troisième conclusion est adoptée sans discussion.

La Section passe à la discussion de la quatrième conclusion.

- M. Dujardin-Beaumetz trouve qu'on réunit trop toutes les médicantions. Il rappelle qu'en France on abandonne de plus en plus le traitement local. Il croit que la cautérisation offre des dangers parce qu'elle facilite l'envahissement de la maladie. Il n'admet que les irrigations. Il insiste surtout sur la nécessité d'une médication générale. Pour lui la médication tonique est la seule rationnelle. Il rejette complétement l'assage des balsamiques recommandés par certains auteurs, parce qu'ils que me fâcheuse influence sur les fonctions digestives. On a proposé comme un spécifique le chlorate de potasse en solution saturée (5 %). M. Dujardin-Beaumetz reconnaît qu'il donne parfois de bons résultats; mais le succès est inconstant. L'emploi de l'acide salicylique et de salicylates préconisés dernièrement doit être proscrit, vu l'action délétère qu'il exercent sur les fonctions digestives. En résumé, comme traitement local des irrigations, comme traitement général une médication tonique, l'alimentation et dans certains cas le chlorate de potasse.
- M. Beaumetz ajoute que, quelle que soit la médication, les chances de guérison sont très-minimes au-dessous de deux ans.
- M. Bouchur voudrait que parmi les indications du moment favorable pour opérer on mentionnât d'une façon plus explicite celle qui est tiré de l'insensibilité tégumentaire due à l'asphyxie.
- M. Revillion n'estime pas cette modification nécessaire; elle est implicitement comprise par le fait qu'il s'agit exclusivement du croup parvenu à la troisième période. Il a d'ailleurs insisté sur ce point dans le cours de son travail.
- M. Morax combat la conclusion de M. Revilliod, que la chloroformisation est inutile et peut être nuisible. Il croit au contraire qu'elle doit être employée; elle permet d'agir plus tôt et plus sûrement. L'enfant souffre moins sinon physiquement du moins moralement, on obtient plus facilement des parents l'autorisation de pratiquer l'opération, enfin, le chloroforme a le grand avantage, surtout pour des opérateurs peu exercés, d'amener la résolution musculaire et de faciliter ainsi la découverte de la trachée et l'introduction de la canule.
  - M. Morax cherche à établir qu'il n'y a pas similitude entre l'action du

Moroforme et celle de l'asphyxie. Le danger de la chloroformisation l'est pas nécessairement augmenté par le fait de l'asphyxie de cause aryngée.

A l'appui de son opinion il cite des faits tirés de sa pratique et de celle de M. le D' Dentan de Lutry. Les quatre dernières trachéotomies faites par M. Morax sur des enfants de 3 à 4 ans ont donné trois succès. La mort d'un des opérés a eu lieu trois jours après l'opération par complications pulmonaires; la chloroformisation n'a eu aucune influence fâtheuse.

MILLARD partage les idées de M. Dujardin-Beaumetz sur le traitement de la diphthérie. La meilleure médication est l'alimentation. Quant la question du chloroforme il est adversaire déclaré de son emploi. Il se voit pas la nécessité d'ajouter un nouveau danger à ceux que fait déjà courir la maladie. Il voudrait que l'Assemblée se prononçât sur ce point d'une manière définitive. Enfin il demande que l'on ajoute à la conclusion: « Il n'y a pas de spécifique de la diphthérie » les mots « connus jusqu'à ce jour. »

Cette modification est adoptée.

M. Lahillone. Il ne suffit pas de dire « il faut alimenter les malades; » mais comment faut-il les alimenter?

Voici la méthode qu'il emploie dans le traitement du croup: Après avoir fit usage des vomitifs, il fait placer l'enfant dans un bain chaud sinapisé, au sortir duquel il lui fait jeter sur la tête et le dos un pot d'eau foide. Il provoque ainsi une toux violente et le rejet d'une grande quantité de fausses membranes. Il survient bientôt une amélioration sensible lans l'état du malade qui respire mieux et prend plus facilement de la ourriture. Il a donné ainsi jusqu'à 12 et 14 bains. Ces bains ont en utre l'avantage de faire baisser la fièvre.

Vu l'heure avancée, la discussion est suspendue.

La séance est levée.

Les Secrétaires,

Ch. SALOZ, A. VINCENT.

# SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE

Présidence de M. STRŒHLIN.

Le procès-verbal de la séance du 11 septembre est lu et adopté. M. Schnitzler présente la communication suivante :

## LA PNEUMOTHÉRAPIE

DANS LES MALADIES DES POUMONS ET DU CŒUR

Par M. le D' Jean SCHNITZLER, Directeur de la section des maladies de la gorge et de la poitrine à la Policlinique de Vienne.

L'idée d'employer pour le traitement des malades l'air comprimé et n-

réfié n'est point nouvelle.

Les phénomènes divers remarqués dès longtemps chez les personnes qui travaillaient dans des puits souterrains, qui descendaient dans la mer dans des cloches à plongeurs, qui vivaient sur de hautes montagnes ou s'été vaient en ballon, devaient amener les médecins à utiliser en thérapeutique l'influence de l'air comprimé et raréfié sur la respiration et la circulation.

Déjà en 1664 un médecin anglais, nommé Henshaw, construisit un appareil dans lequel il pouvait à volonté faire respirer au malade de l'air comprimé ou raréfié. Le fait trouva peu de retentissement et tomba bienté

dans l'oubli.

Ce n'est que deux cents ans plus tard que l'idée fut reprise, et presque à la même époque Junod (1834), Tabarié (1838) et Pravaz (1840) étudièrent l'action de l'air comprimé et raréfié sur l'organisme humain et en recom-

mandèrent l'emploi dans un but thérapeutique.

Le physicien Tabarié fonda, en 1840, à Montpellier, le premier établissement pneumatique, et Bertin, qui en avait la surveillance médicale, publis en 4855 les résultats de ses observations de quinze années. Elles concernaient surtout le catarrhe chronique des voies respiratoires, la phthisie & l'emphysème.

Peu après, des établissements analogues furent fondés à Lyon et à Nice,

plus tard à Londres, Stockholm et Pétersbourg.

En Allemagne le premier appareil fut coustruit en 1862 par Lange et

Johannesberge.

Pendant longtemps on n'accorda pas à cette méthode de traitement l'attention qu'elle méritait. On ne le fit que lorsque les travaux scientifiques approfondis de Vivenot attirèrent sur elle l'attention des médecins. Sur son indication on construisit à Vienne, en 1864, un appareil pneumatique. Biene, tôt après on construisit dans d'autres villes et stations thermales des appareils analogues destinés à utiliser l'air comprimé. L'air raréfié fut très rarement employé dans « ces cabinets pneumatiques. »

La nouvelle méthode est bien différente, car le corps entier n'est pas

exposé à l'influence de l'air comprimé.

One les praticiens ruraux se tiennent donc pour avertis, qu'ils se munissent de canules, et qu'avec le beau jeu qu'ils ont en mains, ils ne laissent

plus faiblir lear statistique au-dessous de celle des villes.

Revenous à la question des hôpitaux. Leur chiffre de guérisons étant inférieur à celui de la pratique civile, la conclusion naturelle serait que desormais les croups devraient être traités et opérés en dehors de ces Mablissements. Mais dans bon nombre de cas, la position sociale et les conditions hygiéniques du patient rendent l'opération et les soins consécutifs mpossibles à domicile et nécessitent l'admission à l'hôpital. Il ne s'agit lonc plus que de combattre autant que possible l'influence nosocomiale, it de placer les malades dans des conditions analogues à celles qui donent les meilleurs résultats; ce qui revient à dire qu'il faut les isoler du ontact d'autres maladies aigues et leur consacrer un personnel ad hoc, car n peut dire que chaque croup réclame la surveillance continue d'une rarde expérimentée, qu'une sœur ou instrmière si dévouée qu'elle soit ne aurait remplacer, si elle a toute une salle à sa charge. C'est cette mesure le l'isolement qui est énergiquement réclamée par la voix de M. Besnier et des médecins des hôpitaux d'enfants de Paris, et que tout le corps médical ne saurait qu'appuyer. C'est cet idéal qui se trouve réalisé par le petit hôpital des enfants malades au Chemin Gourgas. Grâce à ce qu'il reçoit peu de maladies aiguës, puisqu'il n'a reçu que 400 malades depuis mars 1874, qu'il est pourvu d'un personnel d'infirmiers suffisant comme quantité et qualité, nous le voyons faire bonne figure avec la statistique de 22 guérisons sur 42 opérées, soit 52,38 %.

Nous arrivons à notre cinquième conclusion sur les causes de mort après **l**a trach éotomie.

La présence de la canule a dégagé le tableau de l'élément laryngé, et **lous permet de suivre l'évolution successive des diverses modalités de la** whthérie. Il est alors généralement admis que lorsque la terminaison bale survient, elle est due à la propagation des fausses membranes dans ks bronches, à des complications inflammatoires de l'appareil broncho-Polmonaire, à des paralysies ou à un état général d'asthénie, qui, avec ou sans localisation déterminée, se caractérise par un affaiblissement général, Apide et progressif.

De tous ces modes de terminaison, le plus fréquent et le plus important st, sans contredit, celui dont les symptômes prédominent du côté de l'appareil broncho-pulmonaire. En même temps que la déchéance s'empare de out l'organisme, on constate de la dyspnée, un état fébrile, quelques bruits momaux à l'auscultation, et l'on conclut à l'existence d'une bronchite ou Fune broncho-pneumonie qui vient à titre de complication terminer la

cene.

Certes nous ne venons pas nier la fréquence de la vraie broncho-pneumonie inflammatoire. Mais avant d'admettre l'intervention d'un nouvel élément morbide surajouté à titre de complication, il nous semble plus naturel de considérer comme également diphthériques les processus morbides qui, dans la marche naturelle des choses, succèdent aux manifestations pseudo-membraneuses de la muqueuse aérienne. De même que la bronchite de la rougeole revêt des caractères particuliers qui, en clinique, lui imposent l'épithète de bronchite rubéolique, bien que les lésions ne paraissent autres que celles de l'inflammation ou du catarrhe, de même loutes les lésions viscérales indéterminées que nous observons dans le ours de la diphthérie doivent être considérées comme diphthériques,

#### Description de mon appareil.

l'ai cherché à remédier aux défectuosités de l'appareil de Waldenbe-dont le principe est juste, en construisant mon « appareil respiratoire a fait ses preuves. Tout dernièrement j'ai établi un second appareil quappelé, pour le distinguer du premier, « appareil respiratoire à continue, « qui répond à tout ce qu'on peut exiger d'un appareil genre.

Il se compose d'un vase ovide en tôle, haut de 75 centimètres sur il timètres de long et 24 centimètres de large, ouvert en lout et fer bas (A). Il renferme deux cylindres, B et C, également en tôle, qui somés en haut et ouverts en bas. Ils ont une hauteur de 75 centimètres diamètre de 25,25 centimètres. Sur le couvercle des deux cylindres il



une tige longue de 5 centimètres sur 2,5 centimètres de diametre, lons encore, accessoirement, que le vase extérieur est mum à sa papérieure d'un rebord haut de 5 centimètres sur 5 centimètres de le est en outre pourvu d'un pied de dimensions semblables, mais évasé.) Par le milieu des deux cylindres (dd) passent deux tuvaux d'plus de 2 centimètres de diamètre. Ils attenguent en haut l'extrémit coupole pour se diriger ensuite vers le fond du vase extérieur et

ivement subi deux changements de direction à angle droit, ils dans une plaque de laiton adaptée à la grande paroi antérieure. forme le robinet à disques, lequel est une des parties les plus

pour le fonctionnement de l'appareil.

est composé de deux plaques de laiton à surfaces polies exacées l'une sur l'autre. L'interne est fixée à l'appareil, l'externe r d'un axe de 5 centimètres de long et de 1 centimètre de diaen forme de tuyau. A côté de cet axe, que nous pouvons déen nom de tube médian ou respiratoire, s'en trouve un second court, de même diamètre, situé latéralement (q). A droite et à uyau central se trouvent les embouchures des deux tubes indres. Les deux plaques de laiton, soit l'externe mobile, soit sont percées de deux trous disposés de telle façon que les et q, suivant la rotation de la plaque mobile, correspondent l'autre des deux cylindres. Le tube médian communique avec s laquelle il est situé, le tuyau latéral q, avec la cloche de larapproché par la rotation du disque. La rotation s'effectue le nt en saisissant le tuyau latéral et en le déplaçant.

le caoutchouc long de 75 centimètres sur 1 centimètre de diaà au tube du milieu et est muni à son extrémité d'une soupape

ue.

ylindres sont reliés l'un à l'autre par des cordes g, qui courent ilies h, fixées sur le côté large du vase extérieur, de façon uilibre, et que l'un monte chaque fois d'autant que l'autre n résulte que l'un des deux cylindres atteint toujours la posi-

levée quand l'autre est le plus bas.

e postérieure de l'appareil se trouve une manivelle k à l'aide eux tiges de fer l peuvent être facilement élevées et abaissées. à leurs extrémités supérieures une cuvette m destinée à rece; n qui peuvent de cette façon être facilement transportés d'un l'autre. La cuvette destinée à recevoir les poids se compose de fonte en forme d'anneau, épaisse d'environ 2 ½ centimènt 5 kilos. Elle est percée à son centre et munie latéralement a forme circulaire de la cuvette était nécessaire pour qu'elle sur les deux cylindres. C'est pour cette même raison que j'ai aux autres poids surnuméraires la forme d'anneaux aplatis, nte et pèsent 1 à 5 kilos. Le poids relativement considérable présente l'avantage de produire une compression modérée et fisante sans l'auxiliaire d'autres pods.

ntion de l'appareil est la suivante :

des cordes qui courent sur les poulies les deux cylindres sont açon à ce que l'un touche le fond du réservoir, pendant que plus élevé possible et dépasse le premier d'une hauteur de es. On ne remplit le vase extérieur d'eau que jusqu'à une hauteur de plus de 65 centimètres, pour éviter l'entrée de l'eau dans les r des cylindres. L'extrémité inférieure du cylindre supérieur ainsi dire la surface de l'eau.

deux robinets o, sixés au pied du réservoir d'eau, restés out le remplissage de l'appareil, sont fermés. La cuvette est souren de la manivelle, et, par un petit mouvement de rotation, un des cylindres. Le cylindre B, sur lequel elle a été déposée, ne quantité correspondante au poids de la cuvette, mais en le cylindre C s'élève d'une quantité égale. Il en résulte que primé dans la cloche B et rarésié dans la cloche C. Nous avons donc dans une des cloches de l'air comprimé, dans l'autre de l'air raréfé. Un manomètre p, mis en communication avec les cloches au moyen du robinet à disques, indique l'état de raréfaction ou de compression de l'air. Le tube du milieu, porteur du tuyau respiratoire, communique avec l'un ou l'autre cylindre, suivant la position du disque mobile. On peut ainsi à vo-

lonté respirer de l'air comprimé ou de l'air rarésié.

Quand, par exemple, comme l'indique la figure, le tube q est tourné vers la cloche B qui, se trouvant en haut, supporte les poids et renferme par conséquent de l'air comprimé, le tube respiratoire communique avec la cloche C, qui se trouve en bas, et renferme de l'air raréfié. Cette disposition de l'appareil est utilisée pour l'expiration dans l'air raréfié. Si maintenant nous déplaçons le robinet de 180°, le tube latéral sera placé près de la cloche C contenant l'air raréfié, et le tube médian sera tourné vers la cloche B, renfermant de l'air comprimé. Le tube respiratoire est donc en communication avec l'air comprimé qui peut alors être inspiré. En déplacant le tuyau latéral de 90° on interrompt la communication avec les cyliques et on l'établit avec le manomètre. L'appareil peut ainsi servir de pneumatomètre.

On peut facilement déterminer le degré de compression ou de rarélac-

tion de l'air. Le manomètre évite la peine de faire un calcul.

L'appareil est employé de la façon suivante :

Après que le réservoir extérieur (A) a été rempli d'eau, comme il a été dit, et que les deux cylindres ont été préparés, la cuvette m est placée sur le cylindre B avec les poids nécessaires. Ensuite, si on ne l'a pas déjà fait, le robinet est placé d'une façon convenable, c'est-à-dire que le tube médian est tourné vers la cloche qui doit être utilisée.

L'eau du réservoir doit être souvent renouvelée. Un robinet fixé à la

base du réservoir extérieur sert à la vider.

Si l'on veut faire respirer au malade de l'air comprimé, on tourne le robinet de façon à ce que le tube médian (f) paraisse tourné vers la cloche; chargée de poids et la plus élevée, tandis que le tuyau latéral q est situé vers la cloche inférieure. Alors le malade, debout ou assis devant l'appareil, prend l'embout z du tuyau respiratoire dans la bouche ou bien applique le : masque aussi hermétiquement que possible sur le nez et la bouche. Il inspire aussi profondément que possible, après avoir abaissé le piston s avec le doigt. L'air comprimé pénètre dans les voies respiratoires avec une pression correspondante à la charge que supporte la cloche. Pour expirer ensuite à l'air libre on peut enlever chaque fois l'embout ou le masque, ou bien rétablir la communication avec l'atmosphère en lâchant simplement le piston, qui reprend sa position primitive. Mais comme la plupart des malades ne sont pas assez habitués à cette manière de procéder, la première, qui consiste à ne se servir de l'embout ou du masque que pour l'inspiration et à les enlever pour expirer dans l'air ambiant, est préférable. La cloche baisse naturellement d'une quantité égale à l'air qui en est sorti pour pénétrer avec la pression donnée dans les voies respiratoires. Mais, vu leur relation, la cloche inférieure doit monter d'une quantité égale. En même temps elle aspire de l'air atmosphérique par le tuyau latéral, de sorte que la cloche C atteint son maximum d'élévation quand la cloche B est arrivée au fond du réservoir. Pour cela 10 à 20 respirations en movenne suffisent.

Lorsque la cloche B est en bas et la cloche C en haut, et qu'on déplace le robinet de 180°, le tuyau moyen communique de nouveau avec le cylindre le plus élevé, et le tuyau latéral avec la cloche inférieure. Un place maintenant, au moyen de la manivelle R, la cuvette avec les poids sur la

e qui est en hant, et le malade peut de nouveau respirer l'air com-🗄 dans celle-ci, jusqu'à ce qu'elle soit redescendue et que l'autre se Hevée. On renouvelle l'opération aussi longtemps que le médecin le nécessaire. Le déplacement du robinet à tourniquet et le chargement cuvette et des poids sur le cylindre est très-facile : on saisit la maniavec la main droite, tandis qu'avec la gauche on prend l'anse de la te, afin que les tiges de fer ne plient pas sous le poids et que la cupuisse, aussitôt qu'elle arrive en haut, être placée sur l'autre cylindre. nous voulons faire expirer le malade dans l'air raréfié, le robinet est de façon que le tube médian f soit tourné vers de cylindre inférieur ontient de l'air raréfié, tandis que le tube latéral q communique avec lindre le plus élevé. Le malade, comme nous l'avons indiqué plus haut, d l'embout dans la bouche ou applique le masque hermétiquement dela bouche et le nez et expire aussi vigoureusement que possible, après abaisse le piston s avec le doigt. Pendant l'inspiration qui suit on enlever chaque fois l'embout et le masque, ou bien, en làchant le piscelui-ci revient spontanément en position), rétablir la communication l'air extérieur. Dans ce cas aussi il vant mieux ne se servir de l'emet du masque que pendant l'expiration dans l'air raréfié de la cloche senlever pour inspirer dans l'air libre.

chaque expiration dans l'air raréfié de la cloche C, celle-ci aspire des respiratoires du malade une quantité d'air proportionnée au degré de réfaction. Naturellement la cloche monte d'une quantité égale à celle air expiré. La cloche B s'enfonce autant que la cloche C s'élève, l'air appant par le tuyau latéral, de façon que la cloche B arrive au fond du extérieur au moment où la cloche C atteint le maximum de son élén. 5 à 10 expirations suffisent pour produire cet effet. Lorsque la cloche arrivée en bas, et que la cloche C est en haut, on déplace le robinet 80°; à la suite de ce déplacement le cylindre qui se trouve en bas comique de nouveau avec le tube médian, et celui qui est en haut avec le latéral. La cuvette et les poids sont de nouveau transportés au moyen la manivelle sur la cloche qui est en haut, et le malade peut expirer

s l'air-raréfié.

i nous voulons faire expirer le malade dans l'air raréfié, de suite après il a inspiré une cloche pleine d'air comprimé, nous n'avons besoin que transporter les poids du cylindre qui s'est abaissé, sur l'autre. Il ne faut 3 changer la disposition du robinet, puisque l'expiration se fait dans la volle qui a servi à l'inspiration de l'air comprimé.

Il faut bien avoir présent à l'esprit que les deux tuyaux f et g communipent avec les cylindres vers lesquels ils sont tournés et que, quand on temploie qu'un tube respiratoire, le tuyau moyen est celui-où-il-doit être

**bé**; dest lui qui représente le vrai tube respiratoire de l'appareil.

len est autrement quand après chaque inspiration d'air comprimé on rent expirer dans l'air raréfié. Dans ce cas on adapte aussi au tuyau (q) un table de caoutchouc analogue à ceini du tuyau médian f et l'on fixe les deux extrémités libres du tuyau de caoutchouc à une soupape double construite à cet effet. L'on adapte l'un des bouts du tube au tuyau y, l'autre au tuyau z de la soupape. En enfonçant le piston de la soupape à moitié ou en entier. en peut, au moyen de l'embout v et w, inspirer l'air comprimé de la cloche sinée en haut et expirer dans l'air raréfié de la cloche inférieure.

Lais les malades employent presque toujours au rebours la soupape double. Cette méthode combinée est du reste dans beaucoup de cas désavantageuse, cer les malades supportent rarement bien des variations de pression aussi considérables dans les voies respiratoires. J'ai complétement renoncé à em-

ployer cette méthode, et je me sers toujours de la méthode précédems décrite.

On peut calculer de la façon la plus simple le degré de compressio de raréfaction de l'air dans les deux cloches, ainsi que la quantité d'a

spirée et expirée.

Le diamètre des cylindres de mon appareil est, ainsi que nous l'a indiqué plus haut, 25,25 centimètres; il en résulte que la surface, d'api formule  $r^2 \pi$ , (12,625 × 12,625 × 3,14 = 500,486) exprime en ch ronds est de 500 centimètres. Donc, chaque élévation ou abaissement cloche d'un centimètre correspond à 500 centimètres cubes d'air. Co nous savons que la pression atmosphérique sur chaque centimètre can égale à 1033 grammes, nous aurons pour une surface de 500 centin carrés (1033  $\times$  500 = 516,500); en chiffres ronds 500 kilogrammes. Par séquent chaque kilogramme des poids fournira une pression de 1/sog mosphère. Comme la cuvette pèse 5 kilogrammes à elle seule, elle pe une augmentation de pression de 1/100 d'atmosphère, laquelle est égale millimètres de mercure. Chaque autre plaque augmentera la pression cloche en proportion de son poids. Comme les deux cloches sont en libre, celle des deux qui n'est pas chargée montera chaque fois que l' descendra par l'effet des poids. L'air est donc toujours raréfié en prope de ce qu'il est comprimé dans l'autre cylindre.

#### Effets physiologiques.

En inspirant de l'air comprimé, les malades et les gens bien portant sentent au premier moment un afflux plus considérable d'air. Ils ont le sation de l'introduction d'une plus grande quantité d'air dans les pour La respiration devient plus profonde, la poitrine plus large et plus p Quand la compression de l'air est plus considérable, il s'établit bien sentiment de pesanteur sur la poitrine et d'oppression, de telle sort l'inspiration ne peut être longtemps continuée. En fait il entre plus dans les poumons pendant l'inspiration dans l'air comprimé que dans l' ration ordinaire. On peut démontrer au moyen du thoracomètre ou de timètre l'élargissement du thorax. On observe que des personnes q fait descendre la cloche équilibrée de mon appareil de 3 à 5 centimèt font baisser de 4 à 6 centimètres quand elle est chargée de poids; c dire que dans ce cas au lieu de 1500 à 2500 centimètres elles ins 2000 à 3000 centimètres d'air; ceci a lieu seulement avec des poids f Quand ils sont plus considérables j'ai pu me convaincre souvent c quantité d'air inspiré est moindre, parce que le sentiment d'oppression se manifeste aussitôt, rend difficile et presque impossible l'inspiration fonde. Il faut prendre de grandes précautions pour calculer l'air inspi il s'en échappe à côté du masque; il en est de même avec l'embout si l lade ne serre pas fortement les lèvres.

Dans le jugement que nous portons sur l'action physiologique et peutique de l'air comprimé et raréfié il ne faut pas seulement tenir c de la plus grande quantité d'air qui est introduite dans les poumons

nous devons aussi considérer la pression, qui est plus élevée.

En premier lieu l'augmentation de préssion agira sur les alvéoles distendant et l'air pénétrera dans leurs ramifications où il n'arriverait l'état ordinaire et surtout dans certains états pathologiques (dans les rhes, la compression et l'atélectasie des poumons). De cette façon l'ox n'est pas seulement introduit en plus grande quantité, mais sous une

Les expériences physiologiques nouvelles ont démontré que l'introduction d'une plus grande quantité d'oxyles est toujours accompagnée d'une plus grande élimination d'acide carlenique; nous avons donc dans l'emploi de l'air comprimé deux facteurs qui contribuent à l'augmentation de l'échange gazeux dans les voies respiles dans chaque mouvement respiratoire une plus grande proportion l'oxygène est absorbée pendant qu'il est éliminé plus d'acide carbonique que dans la respiration à l'air libre.

Les conditions sont autres dans l'expiration dans l'air comprimé qui, d'après mes expériences, ne présente pas le moindre avantage; elle fatigue
au contraire le malade, l'incommode et ne le soulage que dans des cas trèsrares. Loin d'être favorisé, dans ce cas l'échange des gaz est, selon moi,

**ral**enti.

Pendant l'expiration dans l'air raréfié les malades et les gens valides prouvent un serrement de poitrine. La plupart disent qu'ils ont la sensa-d'aspiration de l'air. Dans les cas de raréfaction considérable de l'air, pelques malades signalent une sensation d'aspiration du poumon. D'autres sentiment de soulèvement du diaphragme (Waldenbourg). Plusieurs se prignent d'une sensation douloureuse à la région sternale qui se fait sentire tout à la fin d'une forte expiration. Mais ensuite, quand les malades ont displusieurs fortes expirations dans l'air raréfié de l'appareil, ils disent

Presque tous se sentir la poitrine plus légère, plus dégagée.

L'esset de l'air rarésié sur la respiration est en premier lieu purement mémique. L'air du poumon est aspiré, dans le sens propre du mot et avec i l'air résidual qui dans la respiration tranquille resterait dans les poumons; ri est d'autant plus accentué que, par suite de catarrhes des voies respitoires, l'élasticité du poumon étant diminuée, l'échange gazeux est plus nt. L'élimination d'acide carbonique est notablement augmentée. Comme rès chaque expiration aussi complète, l'inspiration devient involontairent plus prosonde, il en résulte l'inspiration d'une plus grande quantité aygène, même sans l'emploi de l'air comprimé; l'échange gazeux est ac très-énergique. En somme l'expiration dans l'air rarésié produit : Une pmentation de la force respiratoire, un agrandissement de la capacité pulnaire et une activité plus considérable de l'échange gazeux.

Waldenbourg attribue un résultat semblable à l'inspiration de l'air raréfié. n'est pourtant pas du tout le cas: la cloche descend à peine, elle reste me immobile quand les poids sont un peu considérables et même, quand raréfaction atteint  $\frac{1}{20}$  ou  $\frac{1}{25}$  d'atmosphère négative, l'inspiration se nge en expiration. La pression négative de l'appareil surpasse la force

xtension des poumons pendant l'inspiration.

lest donc parfaitement clair que seules l'inspiration d'air comprimé et piration dans l'air raréfié ont une valeur thérapeutique, et qu'on ne doit attendre grand résultat de la méthode recommandée par d'autres auteurs consiste à expirer dans l'air comprimé et à inspirer de l'air raréfié.

l'influence considérable que la respiration exerce sur la circulation, changements de pression artificiels qu'amènent la respiration d'air com-

mé ou rarésié agissent naturellement aussi sur le cœur.

l est bien connu que le cœur, à cause de l'élasticité pulmonaire, se uve soumis à une pression négative, qui augmente pendant qu'on inspire offre son maximum à la fin d'une inspiration profonde. Pendant l'expiran la pression négative diminue pour atteindre son minimum à la fin d'une piration énergique. Cette pression négative est notablement atténuée par spiration de l'air comprimé et peut même devenir positive quand l'air est

fortement comprimé, en sorte que les poumons, non-seulement n'exerces, pas une attraction sur le cœur et les vaisseaux contenus dans la cavité the racique, mais au contraire exercent une véritable compression. Les contiquences de ces changements de pression doivent être en premier lieu ma augmentation de la force motrice du cœur, le sang doit être chassé plus énergiquement dans les artères. D'un autre côté l'écoulement du sang vir neux dans le cœur droit doit être un peu entravé. Ensuite de l'augmentation de pression dans le système aortique, le pouls doit devenir fort, plein et vir brant, tandis que, vu la difficulté de l'écoulement du sang veineux, les veine jugulaires doivent devenir turgescentes et gonflées.

En résumé, l'inspiration de l'air comprimé produit une augmentation de la quantité de sang dans la grande circulation et une diminution dans la petit.

Ces phénomènes sont encore plus nets dans l'expiration dans l'air con-

prime.

Pendant l'inspiration de l'air raréfié la pression négative, déjà considérable dans l'inspiration ordinaire, est notablement augmentée. Ensuite de la diminution de pression dans le système aortique, le pouls doit devenir plupetit, moins tendu, tandis que les veines du cou doivent s'affaisser, vu l'air piration plus forte du sang veineux par le cœur droit.

L'inspiration d'air raréfié aurait donc comme conséquence une diminutient de la quantité de sang dans la grande circulation et une augmentation rele-

tive dans la petite circulation et par conséquent dans les poumons.

Le même résultat serait obtenu par l'expiration dans l'air raréfié, mais pour cela la raréfaction doit être plus intense. En outre le pouls doit toujours devenir plus lent pendant l'emploi de l'air comprimé et plus rapide dans celui de l'air raréfié.

Ces conclusions si légitimes, tirées de l'influence mécanique de la respiration sur la circulation, paraissent au premier abord si naturelles qu'on n'a presque pas l'idée de mettre en doute leur justesse, et cependant un exament plus approfondi montre que les choses ne sont pas aussi simples et qu'à l'influence purement mécanique exercée sur la circulation s'ajoutent encore d'autres éléments.

Traube, après avoir curarisé un animal et lui avoir coupé les nerfs vagues et sympathiques, le soumit pendant un certain temps à la respiration artificielle. Après avoir interrompu celle-ci, il trouva que la pression sanguine subissait une rapide augmentation, mais était soumise en même temps à des oscillations lentes. Traube les attribua à une excitation du système nerveux central produite par une surcharge d'acide carbonique dans le sang. Ludwig et Thiry arrivérent par leurs expériences à des résultats semblables, qui furent confirmés par Hering. Mais quoiqu'il soit plus que probable que dans l'inspiration de l'air comprimé il y ait une absorption plus considérable d'oxygène, et une élimination plus forte d'acide carbonique dans l'expiration dans l'air raréfié, il ne faut néanmoins pas regarder ces facteurs comme indifférents.

Les conditions de pression dans la petite circulation ne sont pas non plus

aussi simples qu'on pourrait le croire à priori.

L'influence de la respiration sur l'aspiration qu'exerce le cœur sur le sang veineux est claire. Il n'en est pas de même de cette influence sur la circulation intrapulmonaire. On a cependant observé, dans les vivisections que, lorsqu'on établit la respiration artificielle et quand le poumon est collabé, le ventricule gauche devient pauvre en sang et le droit ne se remplit pas complétement. Des recherches récentes de Quincke ont démontré qu'il faut, non seulement tenir compte de l'état de dilatation ou d'affaissement du poumon, mais encore de la pression exercée sur les capillaires. Il n'est donc pas in-

tiférent que la pression thoracique soit diminuée par le fait de la distention du poumon par une inspiration normale, ou bien par de l'air insufflé, comme cela a lieu dans l'inspiration d'air comprimé. Le sang passera cerainement plus facilement par les poumons distendus par l'inspiration qu'à ravers ceux-ci affaissés par l'expiration; mais le sang circulera plus difficiement à travers le poumon distendu s'il existe dans les alvéoles une augmentation de pression au lieu d'une diminution, ainsi que cela a lieu dans 'inspiration d'air comprimé, cas dans lequel il est pour ainsi dire insufflé lans les poumons (Brücke).

Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'avec l'emploi de forces égales gissant sur la respiration, on n'obtient pas constamment les mêmes effets ur la circulation. Hänisch à Greifswald observa pendant l'emploi de l'air omprimé un pouls plus fort, plus plein et plus tendu, et par conséquent me augmentation de la tension artérielle, tandis que Drosdoff et Botschets-aroff à Pétersbourg ont vu dans ce cas un abaissement immédiat de la

ension artérielle.

Bien d'autres facteurs qui ne peuvent être exactement calculés, sans compter les facteurs purement mécaniques, entrent en ligne de compte lans l'action exercée sur le cœur. Du reste les facteurs mécaniques sont à eax seuls très-compliqués. On ne peut donc pas faire aussi facilement que Waldenbourg le pensait un schéma des effets produits par des changements de pression de l'air.

Il résulte de ce qui précède que l'emploi méthodique de l'air comprime et raréfié augmente la force respiratoire, agrandit la capacité pulmonaire et

rend plus intense la ventilation de cet organe.

#### Effets thérapeutiques.

De l'insluence de la variation artificielle de la pression de l'air sur la respiration se déduisent les indications de son emploi dans la thérapeutique pneumatique. Ce sont : La faiblesse des organes respiratoires, la diminution de la capacité pulmonaire et leur ventilation insuffisante.

Comme ces états compliquent presque toutes les maladies de poitrine, on pourrait dire en résumé que cette méthode peut être employée dans toutes les maladies des organes de la respiration, à l'exception de celles qui

sont aiguës et fébriles.

Nous voulons cependant préciser les indications. — La méthode est donc indiquée :

## I. Dans les cas d'affaiblissement général des voies respiratoires.

Cette définition s'applique aux cas dans lesquels, quand bien même la maladie des poumons ne peut être démontrée, on peut cependant craindre son développement. Par conséquent, chez les individus qui ont un thorax long, aplati et étroit, qu'on nomme thorax paralytique. Chez ceux qui, grâce à leur genre de vie, respirent rarement profondément et énergiquement; enfin dans tous les cas où, ensuite d'une nutrition insuffisante ou fune dyscrasie du sang, la respiration est courte et superficielle, sans que pour cela l'examen physique puisse démontrer la présence d'une lésion pulmonaire. Dans les cas de pleurésie sèche dans lesquels les adhérences pleurales provoquent une respiration superficielle, fréquemment cause de phthisie.

Il faut dans ces cas faire une gymnastique pulmonaire, c'est-à-dire inspirer on expirer énergiquement et profondément de l'air comprimé ou rarésié. Puisque pendant l'inspiration de l'air comprimé on amène au sang plus d'oxygène, et que pendant l'expiration dans l'air rarésié on lui sousirit plus d'acide carbonique, la méthode de traitement pneumatique conduirat un meilleur résultat que la simple gymnastique des poumons.

J'ai observé des cas dans lesquels, après l'emploi de cette méthode, la circonférence du thorax s'est agrandie de 1 à 3 centimètres et dans lesquels

la capacité pulmonaire gagna 500 à 1000 centimètres.

II. Dans les catarrhes bronchiques chroniques accompagnés de dyspaté incommode, de toux importune et de sécrétion profuse. Le catarrhe ne tarde pas à s'affaiblir, sous l'influence de l'inspiration de l'air compriné, le toux diminue. A la suite d'une ventilation plus complète et aussi de l'ausmentation de pression, une quantité plus considérable d'oxygène est absorbée et par cela, non-seulement la capacité pulmonaire est augmentés, mais toute la nutrition reçoit une impulsion favorable.

Les auteurs se servent dans cette affection de l'air comprimé; je pesse cependant aussi dans ce cas recommander plus chaleureusement l'expira-

tion dans l'air comprimé qui agit comme expectorant.

Je profite de l'occasion pour recommander dans la bronchite et l'emphysème des inhalations médicamenteuses en même temps que d'air com-

primė.

Cube à Menton met son appareil en communication avec un flacon de Wulff, qu'il remplit d'eau mélangée à de l'essence de bourgeons de sapia, à de la térébenthine, à de l'acide carbonique et à d'autres substances. De manski à Kahan remplace dans le flacon l'eau par de la ouate arrosée avec les solutions médicamenteuses. Tobold fait chauffer l'air comprimé de mon appareil. A cet effet on a construit un réservoir d'eau en tôle dans lequel so trouve un serpentin dont les extrémités doivent être fixées entre l'appareil et le robinet: en chauffant l'eau, l'air qui traverse le serpentin se réchause. En mettant un gazomètre en rapport avec l'appareil on peut aussi mélanger des gaz à l'air comprimé.

#### III. Dans les catarrhes pulmonaires et la phthisie commençante.

Dans tous ces cas j'ai vu s'établir une amélioration de l'état général et particulièrement des souffrances subjectives du malade. J'ai toujours pa constater une dilatation du thorax et une augmentation de la capacité vitale du poumon; en même temps le sommet des poumons rend un son plus plein et plus net à la percussion, le murmure respiratoire devient aussi plus distinct; je pense que dans ce cas l'augmentation de pression introduit de l'air dans les alvéoles collabées et atélectasiées à la suite d'une respiration superficielle. Il est sans doute inutile de faire ressortir le rôle important qu'offre sur l'organisme entier et surtout sur les organes respiratoires, l'introduction de l'air jusque dans les parties périphériques des poumons. Dans tous ces cas on peut aussi bien employer l'air comprimé que l'air raréfié, le premier pour aider l'inspiration, le second pour faciliter l'expiration.

## IV. Le traitement pneumatique a la plus grande valeur et est vraiment curatif dans l'emphysème pulmonaire.

Lorsque nous faisons expirer un emphysémateux dans l'air raréfié de mon appareil, il expirera en premier lieu l'air qui serait exhalé dans l'atmosphère ordinaire par la rétraction du poumon. Comme les poumons de notre malade sont en communication avec un réservoir dans lequel se trouve de l'air raréfié, l'air pulmonaire s'écoulera selon les lois de diffusion

des gaz. On pourrait arriver, au moyen d'une raréfaction suffisante, nonseulement à aspirer tout l'air d'un poumon dont l'élasticité est diminuée, mais même totalement supprimée. Cela n'est pourtant pas nécessaire; pour remplir notre but il suffit de faire expirer le malade dans un air raréfié de <sup>1</sup>/<sub>60</sub>, <sup>1</sup>/<sub>40</sub>-<sup>1</sup>/<sub>20</sub> de pression et par là faciliter l'expiration. S'il existe un catarrhe concomitant on peut en outre faire inspirer de l'air comprimé.

Non-seulement on peut atteindre une amélioration subjective, mais même une guérison complète de l'emphysème lorsque la maladie n'est pas trop avancée et qu'il n'existe pas encore de modifications pulmonaires in-

curables.

V. J'ai obtenu aussi un résultat favorable dans un cas d'asthme nerveux qui, selon moi, est dû à une irritation du nerf vague. Il est difficile de décider si elle produit une contraction tonique des bronches de moyen ou de petit calibre (Biermer), ou si elle produit une dilatation des vaisseaux pulmonaires (Weber). Il est probable que l'asthme est produit par un spasme des ramifications bronchiques.

Il existe, sans aucun doute, à côté de l'asthme dû à des catarrhes aigus ou à l'emphysème, un asthme nerveux sans lésions appréciables des poumons, qui peut à la longue et à la suite de récidives fréquentes conduire à l'emphysème. L'étiologie ou les causes éloignées de l'asthme nerveux sont

actuellement bien loin d'être expliquées.

Ces derniers temps le hasard m'a fourni un assez grand nombre de cas d'asthme chez lesquels la thérapeutique expiratoire a donné des résultats surprenants. J'ai aussi dans ces cas fait parfois inspirer de l'air comprimé et expirer dans l'air raréfié, mais j'ai employé plus souvent et obtenu des résultats plus satisfaisants de cette dernière manière de procéder. Chez tous les malades les accès devinrent moins fréquents et plus faibles, et chez deux malades ils ont complétement disparu après un traitement de plusieurs semaines. D'autres traitements, il est vrai, procurent des rémissions, mais par notre traitement l'amélioration a été si remarquable et si durable qu'il est impossible de mettre en doute son effet bienfaisant.

VI. J'ai rarement employé cette méthode thérapeutique dans les affections du larynx, car la gêne respiratoire n'en est qu'exceptionnellement le symptôme dominant, cependant plusieurs fois les inspirations d'air comprimé se sont montrées utiles.

Dans les sténoses du larynx on peut obtenir une amélioration de la gêne

respiratoire, quand le rétrécissement n'est pas trop considérable.

### VII. Dans les affections cardiaques.

Waldenbourg dit: L'inspiration d'air comprimé est indiquée dans les mabdies du cœur, dans lesquelles l'écoulement du sang pulmonaire ou du ventricule gauche est entravé; par conséquent dans les affections du cœur gauche, dans l'insuffisance des valvules bicuspides et aortiques, et dans les sténoses des orifices veineux et artériel gauches.

L'expiration dans l'air raréfié est indiquée quand l'afflux du sang aux poumons est diminué et que celui des artères périphériques est augmenté; par conséquent, dans les maladies du cœur droit, dans l'insuffisance des valvu-

les tricuspides et pulmonaires et dans les sténoses de ces orifices.

Waldenbourg recommande l'inspiration d'air rarésié et l'expiration dans l'air comprimé, mais dans ces cas encore je présère l'inspiration d'air comprimé et l'expiration dans l'air rarésié. Le procédé de Waldenbourg exige

des efforts de la part des organes respiratoires qui paraissent défavorables dans les maladies du cœur.

Je n'ai jamais dans ces cas obtenu de résultats réellement satisfaisants: c'est à peine si j'ai observé une amélioration. Chez plusieurs malades le traitement dut être interrompu et même complétement abandonné à cause de la céphalalgie, des tournements de tête, des bourdonnements d'oreilles, des scotomes scintillants, en un mot des congestions cérébrales qu'il causait.

Quelques symptômes, tels que la dyspnée, sont cependant soulagés par

ce traitement.

Quoique d'une façon générale les théories de Waldenbourg relatives à l'action qu'exercent les variations de pression de l'air pulmonaire sur la circulation soient justes, on doit reconnaître, en s'en rapportant aux expériences physiologiques et à diverses observations, que d'autres facteurs que la respiration influencent la circulation. Il est donc légitime d'avoir un peu de scepticisme relativement à l'action qu'exerce l'air comprimé et raréfié sur les maladies du cœur.

M. Carville croit que M. Schnitzler n'a pas assez spécifié les indications et les contre-indications de sa méthode. Il ne croit pas que l'emploi de l'air comprimé soit sans danger; il en admet l'application, mais d'une façon limitée. L'altération des parois bronchiques et du parenchyme pulmonaire est une contre-indication formelle à son emploi: dans la phthisie il doit être rejeté absolument. Dans l'asthme et dans l'emphysème il y a aussi des distinctions à faire. M. Carville croit que la méthode peut rendre des services au début de l'emphysème, mais il la rejette complétement quand la maladie est déjà avancée. Quant à son usage dans les maladies du cœur et du larynx, il partage la réserve de M. Schnitzler.

M. Schnitzler croit qu'il n'a pas été parfaitement compris. Il a reconnu que son appareil ne pouvait convenir à tous les cas et a formulé des réserves. C'est ainsi que dans le traitement de la phthisie il a mentionné et il maintient comme contre-indication la prédisposition à l'hémoptysie. C'est ainsi encore que dans ses premiers travaux, il rejetait absolument l'emploi de l'air comprimé dans le catarrhe bronchique; son expérience des deux dernières années lui ont cependant prouvé qu'il devait être moins affirmatif à cet égard. C'est ainsi enfin qu'il n'a point prétendu pouvoir, par sa méthode, guérir l'emphysème avancé, mais il la croit, même à cette période, éminemment propre à remplir certaines indications fondamentales. En résumé, il n'a point proposé sa méthode comme un procédé de guérison radicale, mais comme un-traitement palliatif.

M. Lahillone croit qu'il existe un appareil supérieur à celui de - M. Schnitzler, et c'est celui de Gekl et Mayer qu'il a vu employer à Wurtzbourg; son avantage est de pouvoir graduer avec la plus grande facilité et à volonté la pression atmosphérique. Mais quel que soit l'ap-

il employé, le principe de la méthode est vrai, et il ne suffit pas la combattre de formuler des objections a priori, qui sont infirmées les faits. On aurait tort de rejeter ce traitement, qui est appelé à re service à un grand nombre de malades.

HARDY s'associe à M. Carville quant à ses réserves; il faut être en très-circonspect dans l'emploi de ce moyen thérapeutique. Mais it être évidemment utile dans certains cas déterminés, particulière-quand domine l'élément nerveux: ainsi dans l'asthme, dans la co-iche, M. Hardy a vu des résultats vraiment instantanés obtenus par aitement. Par contre l'inflammation est une contre-indication à peu absolue.

NIEPCE confirme l'opinion de M. Hardy. On obtient beaucoup s d'amélioration, et quelquefois on observe des accidents quand il e un processus inflammatoire. Mais la médication est souveraine d l'élément nerveux prédomine.

Carville constate que M. Lahillone n'a pas répondu à ses objec-, et il affirme de nouveau qu'il estime imprudent de soumettre à un il traitement une personne atteinte d'inflammation bronchique ou onaire.

Schnitzler croit que certains orateurs ont le tort de confondre sa ode, la médication pneumatique locale, avec le bain d'air, de Prapar exemple, employé anciennement. Quoiqu'il ne veuille pas faire casuistique médicale, il cite deux cas de sa pratique dans lesquels btenu d'excellents résultats. Enfin il répond à M. Lahillone que ression atmosphérique peut être très-facilement graduée avec son reil, grâce à une sorte de piston que le médecin tient en main.

- LAHILLONE résume son opinion en ces termes : « L'appareil de Schnitzler ou tout autre meilleur peut remplir certaines indications toute espèce de maladies chroniques du poumon. »
- . GIMBRET lit la communication suivante :

#### EXPOSÉ DES RÉSULTATS OBTENUS

DANS LE

#### TRAITEMENT DE LA PHTHISIE PULMONAIRE

PAR LA CRÉOSOTE VRAIE

Par M. le Dr GIMBERT (de Cannes).

puis plusieurs années, de concert avec mon confrère, M. le D<sup>r</sup> Boud, nous avons dirigé nos recherches vers le difficile problème de la bilité de la phthisie pulmonaire. Malgré tous nos efforts nous ne som-

mes pas arrivés à une solution péremptoire, ce qui, j'en suis abso

convaincu, ne vous étonnera pas.

Néanmoins les résultats de nos investigations sont assez sérieu que nous ne craignions pas de vous les apporter. Réservant le trai hygiénique de la phthisie, nous ne nous sommes occupés que de si tement médicinal proprement dit.

Notre moyen d'action a été la créosote vraie, qui rappelle les pro du goudron dont les applications dans les maladies pulmonaires sont daires, et notre communication aura pour titre : Exposé des résulta nus par la créosote vraie dans le traitement de la phthisie pulmonair

Cet exposé, du reste, a trait au même objet qui a été étudié ( numéros 31, 32, 33, de la Gazette hebdomadaire de Paris du mois dernier.

Il existe deux créosotes : l'une provient de la distillation du gou-

bois, l'autre est la créosote commune du commerce.

La première a l'odeur du goudron, la deuxième celle de l'acide que; la densité de la créosote de bois est de 1060. Celle de la c commune de 1040. Si dans une solution faible de ces deux substanc l'alcool vous versez du perchlorure de fer très-affaibli, vous obten la créosote de bois une coloration verte passant au brun, avec l'au coloration bleue tournant au violet. Enfin la créosote commune le collodion, tandis que la créosote de bois le laisse parfaitement tran

Ces réactions sont celles que Rust, en 1867, avait données pour c

cier la créosote vraie de l'acide phénique.

Nous avons donné nos préférences à la créosote de bois qui ne pas trace de phénol et qui est la seule vraie, l'autre n'est qu'un r

impur d'acide phénique.

L'emploi de la créosote dans la phthisie pulmonaire ne date pas Vers 1830, sous l'impulsion de Reichenbach, de Grandjean, Verbe guetet, elle donna un moment des espérances qui s'évanouirent

ment par suite d'expériences mal dirigées.

C'est en étudiant de près les succès et les conditions de ces rev nous avons pensé que ce produit méritait une nouvelle étude. I Messieurs, à vrai dire ce médicament n'avait jamais été employé s règles de l'art, ne tenant qu'à moitié compte de sa causticité viole le donnait à l'intérieur en suspension dans des mucilages, ou bien n à des poudres inertes, préparations qui avaient l'inconvénient très-irritantes et de provoquer des troubles gastro-intestinaux. I souvent elle était administrée à des doses in-uffisantes pendant ui fort court; une ou deux gouttes pendant deux ou trois jours devaie duire des merveilles dans une maladie aussi matérielle que la phth seul auteur, Verbech, qui sit prendre pendant quatre mois la cré ses malades, obtint des résultats qui auraient dû attirer l'attention.

Des inhalations tentées à cette époque à l'aide de l'évaporation créosotée n'avaient pas leur raison d'être, ces auteurs confondant voir odorant de la substance, qui est très-grand, avec la puissance

qui est nulle.

Enfin la créosote vraie fut malheureusement remplacée par la c commune, et dès ce jour on eut les effets de l'acide phénique que l sote vraie devait endosser.

Nous avons renversé ces conditions; notre première pensée a dissoudre la créosote dans l'alcool, l'eau et l'huile de foie de mo l'administrer à des doses convenables, 20 à 40 centigrammes par pendant trois mois, et même une année. Nous avons ainsi évité la

cité et les irritations gastriques. C'est à l'intérieur seulement que le médi-

Voici une de nos principales formules :

Créosote de goudron de bois, 13,50 grammes;

Alcool de Montpellier, 250 grammes;

Vin de Malaga, 915 grammes; pour faire un litre.

On peut y associer, dans certains cas, où existe de l'apepsie, de la teinture de gentiane.

Une cuillière à soupe de ce vin contient 20 centigrammes de créosote; on en prend une ou deux par jour dans un verre d'eau, le matin à jeun et le soir.

Certains malades ne tolèrent pas ce vin, qui est fort au goût. Les enfants l'ailleurs ne sauraient l'avaler; on peut donner le médicament dans l'huile le foie de morue, qui le dissout parfaitement. Voici d'ailleurs une formule:

Créosote vraie, 1 à 2 grammes; Huile de foie de morue, 130 grammes.

Cette solution n'a point d'acreté, elle est très-limpide, les enfants l'ac-

zeptent très-bien. Mais arrivons à l'appréciation des résultats.

Nous avons donné la créosote à 93 malades sans nous soucier ni de la forme de la maladie, ni de son degré. Nous aurions pu ajouter à ce nombre des faits nombreux fournis par des confrères, mais nous avons préféré pour l'instant ne nous servir que de faits personnels, voulant éviter une sélection qui pourrait nous procurer des conclusions trop favorables, et ensuite en thérapeutique, lorsqu'on cherche, il faut regarder directement poi-même. Nos malades ont pris la créosote un temps assez long, afin qu'il fit possible de constater des modifications sérieuses ou des insuccès.

Ces observations sont inédites, et leur nombre est tel qu'on ne peut en pulité le donner dans un congrès. Nous avons du les grouper en quatre mégories et en faire une statistique. Nous savons quels sont les côtés failles de ce procédé, mais comment l'éviter, alors même que ces observations seraient toutes connues. Ce qui, du reste, aura lieu prochainement.

Lorsque nous avons observé simultanément la disparition totale de la vax et de l'expectoration, la cessation de la sièvre et de la consomption, retour de l'embonpoint, la suppression des râles bullaires et la modifition graduelle des signes physiques faisant place soit à l'état normal, vit à un état permanent que nous pensions être en droit d'attribuer à une duration cicatricielle, nous avons inscrit sur l'observation: Guérison apprente. Le temps seul peut dire ce que deviendront ces guérisons, car pus avons vu des malades rechuter.

Nous disons qu'il y a amélioration, quand nous avons observé simultaément le retour de l'embonpoint ou la suppression de la consomption, diminution durable de la toux et de l'expectoration, ou l'état stationaire des signes physiques.

Les états stationnaires, les aggravations constituent les insuccès.

Examinons maintenant en détail ces 93 faits. Vous verrez dans le tableau ivant le résumé général des quatre catégories:

nérisons apparentes
 25 (27 %)
 
$$\begin{cases} 1^{er} \text{ degré } 5\% \\ 2^{e} \end{cases}$$
,  $20$ 

 méliorations
 29 (30 %)
  $\begin{cases} 1^{er} \text{ degré } 5\% \\ 2^{e} \end{cases}$ ,  $20$ 

 A reporter.
  $54$ 

|          | Report | <b>54</b>                |                    | 3      |
|----------|--------|--------------------------|--------------------|--------|
| Insuccès |        | 18 (19 º/ <sub>0</sub> ) | 1 er<br>2 e<br>3 e | ) ·    |
| Insuccès |        | 24 (23 °/ <sub>0</sub> ) | 1er<br>20<br>30    | )<br>) |
|          | -      | 93                       |                    |        |

Le tableau suivant montre les résultats obtenus suivant le degré a était arrivée la maladie au moment où a été commencée la médicati

| 1er degré 8 cas     | Guérisons 5 $(62^{\circ}/_{\circ})$<br>Améliorations . 3 $(38^{\circ}/_{\circ})$<br>Insuccès — —<br>Morts — —                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2• • 67 •           | Guérisons 20 $(29^{\circ}/_{o})$<br>Améliorations . 20 $(30^{\circ}/_{o})$<br>Insuccès 15 $(23^{\circ}/_{o})$<br>Morts 12 $(18^{\circ}/_{o})$ |
| 3°         18     • | Guérisons $\frac{-}{}$ Améliorations . $\frac{6}{}$ (33%) Insuccès $\frac{3}{}$ (47%) Morts 9 (50%)                                           |
| 93                  | 93                                                                                                                                            |

Ces chiffres indiquent que la médication créosotée aurait été a geuse dans tous les cas au 1° degré, dans plus de la moitié des cas a dans le tiers au 3<sup>m</sup>°. Elle a échoué dans les deux tiers des cas au 3<sup>m</sup>° dans moins de la moitié au 2<sup>m</sup>°, dans un cas au 1°. Aucun phthisic 1° degré n'est mort; aucun phthisique au 3<sup>m</sup>° n'a été guéri.

En somme, sur 93 malades, 54 ont notoirement bénéficié du traite Sur ce nombre, voici quelle était la proportion des symptômes av traitement:

Consomption, 40. Fièvre, 40. Hémoptysies, 31.

Voulant nous rendre compte des modifications qui pouvaient se prodans la nutrition, nous avons pesé un certain nombre de malades, 38 pendant et après le traitement. Voici les résultats:

Poids diminué, 0.
Poids stationnaire, 7.
Poids augmenté, 31.

Sur ces 38 malades, les augmentations de poids ont varié entre kilos.

Recherchons les effets de la créosote chez nos malades.

Au bout de huit à quinze jours de l'administration du médicamen pectoration diminue consécutivement la toux. Cet effet, qui est se plus rapide, est suivi du retour ou de l'amélioration de l'appétit, de minution et de la cessation de la sièvre, du relèvement des sorce

zeurs diminuent et se suppriment dans les cas heureux après trois semaisses de traitement, dans d'autres circonstances ce symptôme disparaît beausep plus lentement et résiste même.

L'arrêt de la consomption survient avec la suspension de la transpiration

kturne.

Le poids tout d'abord diminue moins rapidement, puis reste stationire, et enfin s'élève jusqu'à une limite qui paraît être le poids normal du jet avant l'invasion de la tuberculose.

Si nous portons notre investigation du côté du poumon, nous notons e amélioration qui dépend de la diminution ou de la disparition des nides qui séjournent dans les bronches ou les cavernules — et de la ndensation ou induration du tissu pulmonaire — et on perçoit souvent bruit respiratoire, net, mais plus ou moins rude, dans des régions où

ristaient que des bruits étrangers.

Cette amélioration peut persister des mois et des années, quelquefois, au ment où l'on croit être voisin d'une dessication des poumons, les accints reparaissent, la fièvre, la toux et l'expectoration purulente éclatent, en continuant néanmoins le traitement, on voit peu à peu ces symptòs s'améliorer, et le malade rentrer dans son état stationnaire antérieur. Nous aurions voulu vous apporter des preuves matérielles des modificions intimes qui se produisent dans le poumon, mais nous n'avons pas faire de nécropsie. Nous-comblerons cette lacune à l'occasion.

Il nous paraît indispensable de nous appesantir davantage sur les modi-

ations que présentent les principaux symptômes.

La toux n'est nullement modifiée en bien par la créosote, elle cesse rsque les lésions sommeillent: on la voit au contraire prendre quelqueis, sous l'influence du vin, un caractère d'âcreté qui rend pour l'instant te médication difficile. On est obligé de diminuer les doses ou de anger la préparation, et quelquefois même de suspendre pour quelques irs la médication.

Les vomissements par la toux s'améliorent par la créosote; la diarrhée,

buminurie, ne sont pas modifiées.

La modification la plus manifeste dans les sécrétions se produit lorsque spectoration est purulente. Nous avons vu des malades qui crachaient pus depuis plus d'un an, cesser d'en sécréter après un mois de traitent. Ajoutons que toute odeur fétide disparaît dans ces produits.

l'hémoptysie ne saurait être pour nous justiciable directement de la osote, mais elle paraît en être un préventif sérieux par suite des moditions qui s'opèrent dans l'état local. C'est ce que nous avons observé

s quatre cas de phthisie congestive.

a fièvre ne cède pas à la créosote; elle se modifie suivant les modificas de l'état local. Il en est de même de la consomption, elle s'arrête
sque l'état local guérit, — cette assertion, du reste, a été vérifiée expénentalement par notre collaborateur. — Pendant 34 jours, notre confrère
serve sur un homme de 65 kilogrammes la température rectale matin et
ir, le pouls, la respiration, — tous les jours il a recueilli pendant 24 heures
s urines, et en dose l'urée, l'acide urique, l'acide phosphorique, le chlore
tles matières colorantes; — pendant les 27 premiers jours, aucun médiment n'a été administré, pendant 7 jours le malade a pris 40 centigramles de créosote, le poids du corps n'a pas varié, le poids des substances
minées présente dans les deux cas des différences à peine notables, sauf
pur l'acide urique, qui, sous l'influence de la créosote, a diminué d'un
les, le pouls, la chaleur, la respiration, sont restées à peu près identiques,
l'où on peut conclure qu'à l'état sain la créosote administrée à dose

thérapeutique ne modifie en rien la nutrition générale et les fonctions à la circulation et de la respiration.

Notre médication n'aurait donc d'autre effet dans la phthisie qu'une me dification du poumon malade, dont on ne peut, dans l'état actuel, apprécia

les caractères anatomiques.

Pouvons-nous faire ici un chapitre des indications et contre-indications de la médication, — cela nous serait impossible malgré le grand nombre nos observations. — Il nous a paru que la phthisie unilatérale paraisi plus justiciable de la créosote que la phthisie bilatérale, mais nous avec eu des guérisons dans cette dernière condition.

La phthisie chronique, la phthisie subaiguë avec expectoration purulent a donné des résultats bien supérieurs à la phthisie aiguë, mais ces faits a sauraient suffire. L'avenir comblera cette lacune; il nous faut bien des fait pour éclairer les points obscurs qui se présentent à chaque instant de

l'évolution de cette affection.

Notre but n'a pas été de vous apporter un spécifique pour la phthia loin de là, mais d'attirer votre attention sur un médicament et une thode qui nous paraît donner des résultats sérieux qui pourront peut s'accentuer davantage s'il vous plaît de les contrôler vous-même au lit malade.

M. Carville croit qu'avant tout il faudrait changer le titre de ce moire contre celui de: « Traitement de l'expectoration dans la phthisie. Il ne se fondera pas sur les statistiques pour combattre les assertions l'auteur; en effet, les statistiques sont facilement trompeuses, surte quand il s'agit d'une maladie qui, comme la phthisie, offre tant d'aspet variés. Mais si on examine les résultats indiqués par M. Gimbert, on forcé de reconnaître que tout découle de la suppression ou de la din nution du symptôme, expectoration et de ses conséquences (diminuté de la fièvre, arrêt de la consomption, etc.). Or, bien d'autres médica ments peuvent produire ce résultat: tels sont les balsamiques en gtal ral et l'eucalyptus en particulier. D'ailleurs il importe de considérer milieu dans lequel on expérimente. M. Bouchard, employant la créosti dans son service, a obtenu les mêmes résultats qu'obtient tout médeci d'hôpital tant qu'il peut fournir à son malade une médication tonique et une alimentation reconstituante. M. Gimbert, il ne faut pas l'oublist expérimente dans le Midi où séjourne un grand médecin, le docteur Sejourne un grand médecin de la contre de la cont leil, qu'il serait absolument injuste de passer sous silence dans les résil tats obtenus. Cette méthode ne peut donc être adoptée avant confir mation.

M. Déclar voudrait qu'on lui expliquât l'action physiologique de la créosote. Quel est dans cette substance l'élément actif? Est-ce l'acid phénique qui agit en tuant les germes infectants. Dans ce cas, pour quoi ne pas l'employer seul en injections hypodermiques; ce mode d'al ministration est bien plus puissant que l'ingestion par la bouche. L

- HAYEM. ALTÉRATIONS ANATOMIQUES DU SANG DANS L'ANÉMIE. 211 réosote ne pourrait être employée de cette façon, c'est pour elle une ause d'infériorité.
- M. Schnitzler traite depuis deux ans avec succès ses phthisiques ar des injections hypodermiques d'acide phénique.
- M. GIMBERT regrette de ne pas pouvoir rappeler ses observations; ce rait la meilleure manière de répondre aux objections qui lui ont été sées.
- M. Carville conseille au rapporteur de se contenter de prendre date d'attendre pour la discussion complète de sa méthode la publication s observations; chacun pourra juger en connaissance de cause. Il est possible de le faire aujourd'hui, la question n'est pas assez mûre.

M. HAYEM lit la communication suivante:

## DES ALTÉRATIONS ANATOMIQUES DU SANG

#### DANS L'ANÉMIE

# ar M. le D<sup>r</sup> Georges HAYEM, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux.

Le procédé de numération des globules du sang imaginé par Vierordt, is perfectionné par Welcker, procédé qui remonte déjà à près d'un quart siècle, a obtenu, à bon droit, une grande notoriété; mais il est resté sans rtée clinique. Méthode laborieuse, d'une application difficile, ne donnant illeurs qu'un petit nombre de renseignements sur l'état anatomique du ag, elle a été négligée par les médecins, et elle est restée pour ainsi dire rangère à la pratique. La tentative que Cramer sit à peu près à la même oque (1855), à la veille de sa mort prématurée, resta presque inconnue n'eut pas d'imitateurs, si bien que jusque dans ces dernières années les niciens, soucieux de l'état anatomique du sang de leurs malades, se borient à un examen histologique d'une goutte de ce liquide déposé entre eux lames de verre.

La question de la numération des globules du sang était donc, sinon nouile, du moins encore peu avancée et en quelque sorte abandonnée lorsle, récemment, M. Potain eut le mérite d'attirer de nouveau l'attention le repoint.

Son élève M. Malassez nous a fait connaître sous le nom de mélangeur stain un instrument ingénieux qui permet d'effectuer des mélanges sannins en proportions définies, et que M. Potain a également utilisé pour ire la numération des globules. Ces essais ont encouragé M. Malassez dans es recherches du même genre, et bientôt le capillaire de Cramer fut ressecté sous une nouvelle forme.

A partir de ce moment, grâce aux travaux de M. Malassez, la numération se éléments du sang a été remise à l'ordre du jour. C'est alors, en 1874, le dans le but de poursuivre certaines études cliniques je voulus me rvir de l'appareil de MM. Potain et Malassez.

Je ne tardai pas à m'apercevoir que cet instrument, d'un maniement assez impliqué et difficile, est, surtout à cause de sa capillarité, la source d'erurs plus nombreuses et plus importantes que celles qui ont été signalées

par son inventeur. Je pus me rendre compte également que les liquides recommandés par MM. Potain et Malassez étaient défectueux et qu'ils dissol vaient une partie des hématies. Cette question demandait donc à être reprise dans tous ses détails, et tout d'abord il fallait rechercher une autre méthode de numération.

M. A. Nachet et moi nous résolumes ce problème en proposant de compter les globules dans une simple cellule de hauteur connue. Ce petit apparel d'une construction facile, met à l'abri, grâce à un artifice de préparation des erreurs dues à la capillarité; il permet d'obtenir des résultats paraite ment comparables entre eux et se rapprochant autant qu'il est possible de la vérité absolue.

Au moment où je sis mes premiers essais on ne se préoccupait que de dénombrement des éléments du sang. Dans toutes les observations publiée par les élèves de M. Potain et par M. Malassez tout le premier, il n'est se

mention que du nombre des globules.

Cependant les globules rouges du sang sont loin d'être des éléments fixet, dès le début de mes études, je sus frappé de la fréquence extrême de leurs altérations. Dès lors je considérai l'appréciation de leur nombre commun simple facteur de l'examen anatomique du sang, facteur important, il et vrai, mais souvent trompeur.

D'ailleurs j'emploie depuis longtemps, pour faire la numération, a liquide qui, en conservant parfaitement la forme, les dimensions et la con leur des globules, facilité singulièrement l'observation de faits qui échappes lorsque le sang est mélangé avec des sérums artificiels altérant les hématie et ne permettant pas d'étudier les caractères histologiques de ces éléments

Je pris, de plus, l'habitude de compléter les examens des mélanges sai guins par l'étude du sang pur dans la chambre humide et je pus ainsi cot signer à côté du nombre des globules les différents caractères anatomique de ces éléments : diamètres des différents globules et proportions dans le quelles ces éléments de diamètre différent sont mélangés dans le sang forme, couleur, résistance aux réactifs, etc.

Mais ce n'est pas tout. Le résultat principal des altérations des hématiétant, à nombre égal d'éléments colorés, la diminution de l'hémoglobine, posai en principe que le facteur indispensable de tout examen anatomique du sang était la détermination du contenu de ce liquide en matière colorante j'imaginai alors un procédé de dosage de l'hémoglobine extrêmement simp et rapide, auquel on peut donner le nom de procédé des teintes coloriées.

Ce procédé a quelque analogie avec l'échelle des taches de sang de Welker; mais tandis que cet observateur a proposé de doser l'hémoglobit pour remplacer la numération des globules, j'ai, au contraire, établi us comparaison, un rapport entre les renseignements donnés par l'une et l'attre méthode de façon à obtenir, outre la dose d'hémoglobine contenue da le sang, la richesse moyenne des globules en hémoglobine (valeur individuelle des globules).

Ainsi s'est complétée la méthode clinique que j'utilise pour l'étude d sang et que je mets journellement en pratique depuis deux ans et dem Elle comprend en définitive trois opérations : étude du sang dans la chambe humide, — numération des globules, — dosage de l'hémoglobine .

Le procédé chromométrique de M. Malassez n'a été publié que trois mois apriles notes dans lesquelles j'indique non-seulement ma méthode d'examen du sange du pouvoir colorant de ce liquide, mais encore les principaux résultats qu'elle mi fournis. (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, juillet 1876).

<sup>2</sup> Pour faciliter la lecture de mes observations, j'en note les résultats principes sous une forme graphique. Une première courbe représente les variations du chiff

En me servant de ces procédés j'ai pu poursuivre une série de travaux Le physiologie et de clinique, et, en particulier, faire l'étude de l'aglobulie onsiderée dans ses caractères généraux. C'est cette étude (la plus avancée le toutes celles que j'ai entreprises jusqu'ici) qui sera l'objet de ma com-**Dunication.** 

Permettez-moi de vous présenter un résumé de mes recherches sur ce wint.

L'aglobulie ou anémie globulaire, lésion anatomique commune à un grand ombre de maladies, est caractérisée par une altération à la fois quantitaire et qualitative des globules rouges. C'est le résultat d'une diminution ans la production des hématies et en même temps d'une perturbation lans l'évolution de ces éléments. Ce second phénomène a une importance elle que souvent il existe seul et que, souvent aussi, il est combiné avec me production exagérée d'éléments.

Cette altération qualitative des globules rouges, je me suis efforcé de la nettre en évidence et de l'étudier dans tous ses détails. Je la considère comme une lésion commune à toutes les anémies avant atteint un certain

legré, et non comme un fait particulier à telle ou telle anémie.

Je la rattache ainsi à une déviation dans l'évolution physiologique du rang, déviation qui fait le fond même de toutes les anémies et se retrouve **lans** chaque espèce, chaque variété.

Ce vice dans l'évolution physiologique des hématies se révèle par des

mérations de volume, de couleur et de forme.

Les modifications dans le volume sont de toutes les plus faciles à remarquer et, en conséquence, elles ont, plus souvent que les autres, attiré -Fattention des observateurs. Mais on s'était tellement habitué à consi-**Mirer le globule rouge comme un élé**ment fixe et inaltérable qu'on a cru **levoir considérer ses altérations de diamètre comme des lésions spéciales å telle ou telle forme morbide.** 

**Ainsi, on a désigné sous le nom de** *microcythémie* **un état dans lequel le** ing renferme un plus ou moins grand nombre de petits globules qu'on a **ru doué**s de propriétés particulières ; d'autre part, et par opposition, on a finalé la macrocythémie comme une autre altération particulière des glodes rouges, altération dont M. Malassez a voulu faire un caractère propre l'anémie saturnine.

Après avoir fait porter mes recherches sur toutes les variétés d'anémie, je rois pouvoir dire que ni la microcythémie, ni la macrocythémie ne sont **le altération**s des globules spéciales à telle ou telle maladie. Dans toute **émie, quelle qu'elle soit, le t**rouble apporté à la formation et au dévelopenent des globules fait apparaître des formes anomales d'hématies rappe**et plus ou moins-nettement l'état fœtal des éléments.** 

landis qu'à l'état normal, et chez l'adulte, les différentes variétés de gloes quant à la taille (grands, moyens, pétits) sont mélangés en propor-s toujours fort analogues, chez les anémiques les éléments deviennent inégaux et l'on trouve des globules de dimensions extrêmes, en pro-

**Prions trės-variables** .

La plus fréquente des modifications du sang est évidemment celle qui sulte de l'accumulation d'éléments plus ou moins petits et quelquefois si **Pigus que** j'ai cru devoir les désigner sous le nom de *globules nains*.

des globules; une seconde courbe indique le pouvoir colorant du sang exprimé 🟲 globules sains; une troisième courbe représente les variations du contenu moyen 🕻 globules en hémoglobine; elle est obtenue en prenant le rapport des ers précédentes. Je possède actuellement une trentaine d'observation usi résumées, lesquelles comprennent plus de 300 examens de san

Ces globules, petits et nains, loin d'être des éléments en voie de régression, de disparition sont, croyons-nous, des globules jeunes, incomplétement développés. On peut en trouver dans toutes les anémies sans exception and cune; aussi bien dans les anémies symptomatiques que dans celles qui son dites spontanées. Ils ne caractérisent en aucune façon, ainsi que l'a prétendi récemment M. Eichhorst, l'anémie grave, dite pernicieuse. Au contraire, c'es, dans les anémies de moyenne intensité, alors que le nombre des globales est relativement élevé (quelquefois plus élevé qu'à l'état normal), que ces petits globules sont particulièrement abondants.

Relativement à la facilité avec laquelle ils se transforment dans quelque cas en globules sphériques, propriété qui leur a valu le nom de microcyte, j'ai émis l'opinion que cet état sphérique ne préexiste pas dans le sage Toutes les hématics des qu'elles apparaissent à l'état d'élément distinct sont discoïdes et biconcaves; la transformation en microcytes est la conséquence

de l'action des agents extérieurs.

Les jeunes globules sont plus vulnérables que les adultes complétement développés, et ce fait s'observe non-seulement chez les anémiques, mais aussi à l'état physiologique, chez le nouveau-né, par exemple, dont le sam

contient toujours une petite proportion de globules nains.

A côté du globule trop petit vient se placer tout naturellement le globuk monstrueux en sens opposé, le globule volumineux ou géant. Sa significe tion physiologique est moins claire; mais l'hypertrophie est encore unit forme fœtale, une sorte de retour vers l'état embryonnaire.

Bien que j'aie vu dans le sang des anémiques des globules atteignant jes qu'à 12 et 14 \(\mu\) de diamètre, je n'y ai jamais observé les globules rouges! noyaux signales par quelques anteurs, et je pense, d'après les faits publik jusqu'à présent, que ces-éléments appartiennent à certaines formes de lev

cocythémie et non à l'anémie proprement dite.

Pas plus que les globules nains, les grands et les géants ne peuvent caractériser une espèce ou une variété particulière d'anémie et le plus ordi nairement on trouve ces bématies de dimensions extr**émes dans le mêm** échantillon de sang. Contrairement à l'assertion de M. Eichhorst, c'est das les anémies graves ou intenses (des 3° et 4° degrés) que les globules géant sont relativement le plus nombreux et j'ai pu dire que le volume des glo bules est, en général, en raison inverse de leur nombre.

Immédiatement après les variations dans la taille vient se placer la déco

loration.

Il est bien rare qu'une préparation de sang anémique ne contienne pa toujours un bon nombre de globules tout à fait corrects sous le rapport de la forme et du diamètre; au contraire, il est extrêmement fréquent d'observer une diminution plus ou moins marquée dans la coloration de tou les éléments sans exception.

Que le sang soit examiné pur dans la chambre humide, ou bien dilué i l'aide d'un liquide convenable, ou bien même à l'état sec. pour tout ci exercé cette décoloration est très-souvent des plus frappantes, surtout si l'or a soin d'observer comparativement une préparation de sang normal. Tan tôt cette décoloration porte également sur tous les globules, sans exception tantôt elle n'en atteint qu'un certain nombre, d'ailleurs fort variable.

Je dirai d'elle ce que j'ai déjà dit des autres caractères de l'aglobulie elle n'appartient pas en propre à telle ou telle maladie; on la rencontre des degrés divers chez tous les anémiques pourvu, je le répète, que l'ané mie soit suffisamment accentuée.

La dernière des altérations anatomiques dont il me reste à parler coi siste en déformations plus ou moins marquées des éléments. Je n'insister sur la description de ces déformations; mais je ferai remarquer qu'elles sont pas le résultat de l'action des liquides employés pour l'examen sang. On les observe fort bien dans le sang pur où elles paraissent être onséquence d'une mollesse anomale de l'hématie. Mais, fait intéressant, orme typique de l'élément est toujours conservée : plus mou, plus vis-ux le globule se laisse allonger et étirer particulièrement sur son bord s reprendre aussi aisément qu'un globule sain son apparence primitive; s sa forme biconcave, typique est respectée, et lorsque le sang est dilué c un liquide laissant intacte la forme des globules, on voit que toutes les laises même les plus déformées conservent leur biconcavité.

ans cette note d'une portée très-générale je ne puis exposer les caracs des types variés auxquels peuvent donner lieu par leurs groupements ers les altérations que je viens d'indiquer brièvement. Je passerai égalent sous silence l'évolution de la lésion anatomique et les caractères de divers degrés. J'ajouterai seulement à l'appui des idées que je mets en nt, qu'on observe souvent plus de différence entre les échantillons de g recueillis chez des malades atteints de la même maladie qu'entre ceux venant d'anémiques atteints de maladies différentes.

ela vent-il dire que ces maladies ne puissent retentir sur le sang à leur nière et que l'aglobulie soit une lésion uniforme? Évidemment non, s c'est une altération commune, ressortissant dans son ensemble aux qui régissent la production et l'évolution des globules rouges. Les agloes de différentes origines ne se distinguent les unes des autres que par e origine même et, par suite, leur mode de genèse et de développement, manière d'être sont subordonnés entièrement à la nature de la maladie les produisent.

a conséquence immédiate des modifications précédemment décrites, séquence d'une grande importance au point de vue physiologique, contenu une diminution dans la quantité d'hémoglobine dans le sang. Tant on a cru à l'inaltérabilité des globules rouges on a supposé que la pauté du sang en hémoglobine était proportionnelle à la diminution du nbre des globules.

les études m'ont conduit à une formule tout opposée.

in des caractères fondamentaux de l'aglobulie persistante (la seule vraie, dobulie aiguë temporaire par perte de sang étant de l'hydrémie) c'est diminution dans la quantité d'hémoglobine, hors de proportion avec le nbre des globules rouges.

Le fait est général comme tous ceux dont je me suis occupé jusqu'à prét; il est simplement la conséquence des altérations des hématies.

Déjà, en 1867, Johann Duncan avait obtenu dans la chlorose des résultats ce genre; mais les trois observations de cet auteur, faites sur du sang rait à l'aide de sangsues, sont d'une insuffisance notoire. Quelques médesen ont cependant conclu que, dans l'anémie chlorotique, les globules ges du sang étaient altérés dans leur composition intime.

e fait est vrai : les hématies des chlorotiques n'évoluent pas comme dans ang sain; elles n'arrivent pas pour ainsi dire à l'état parfait; il semble elles ne trouvent pas dans l'organisme les éléments nécessaires à leur eloppement normal. Mais ces conditions anomales, réalisées dans la chlo-, existent également dans tous les autres cas d'aglobulie.

es altérations des éléments colorés ne sont pas particulières à la chlo-;; elles sont, je le répète, d'ordre commun, la conséquence d'une loi érale, et cette loi je ne crois pas qu'elle ait été déjà formulée. Parmi les faits que j'ai déjà publiés, je rappellerai surtout celui qui cerne les fluctuations dans le contenu des globules rouges en hémogloi (valeur individuelle des globules) selon les divers degrés d'anémie: ce n pas dans les anémies les plus fortes, les plus graves que la valeur indiduelle des hématies tombe le plus bas, bien au contraire. L'hypert phie des globules qui est habituelle dans ces cas compense en partie, quelquefois même complétement, la perte en hémoglobine; on trou des globules ayant presque, en moyenne, la valeur des globules sains da des anémies extrêmes, alors qu'au contraire dans certaines anémies moi prononcées les globules malades valent à peine le tiers d'un nombre ét de globules sains.

Ce fait ne prouve pas que les globules rouges sont peu altérés ou més sains dans les anémies graves : il montre que, dans les cas moyens, la pri sance de régénération des globules n'est pas atteinte. Les éléments se le ment alors en grand nombre et souvent même deviennent plus abondants que l'état sain; mais malgré cette activité formative, d'où résulte l'élévation chiffre des globules, l'entrave apportée au développement régulier des d'entrave est telle que l'anémie n'en est pas moins nettement et solideme constituée. De plus, le même fait semble établir que dans les anémies plus tenses la production des globules est atteinte dans sa source, que l'or nisme épuisé ne peut plus former une quantité suffisante d'éléments rougements de la constituée.

On peut donc admettre que, dans l'anémie de moyenne intensité, les ganes formateurs du sang restent indemnes et, qu'au contraire, dans l'a mie intense ou extrême ces organes sont altérés ou tout au moins profon ment troublés dans leur fonction. Dans le premier cas l'aglobulie serait à ce que les globules, quoique formés en abondance, ne trouveraient dans l'organisme les conditions ou les matériaux nécessaires à leur déve pement complet. Dans le dernier cas les hématies seraient formées en faible proportion, mais elles parviendraient relativement à un état avancé de développement; en tout cas, grâce à leur hypertrophie, les bules rouges contiennent alors une quantité presque normale d'hémotine tout en conservant, à beaucoup d'égards, les caractères d'éléments thologiques.

Le résultat fourni par la détermination de la valeur individuelle des bules n'est pas, on le voit, en rapport direct avec l'altération des hémat il dépend à la fois du volume et de la coloration de ces éléments. De les caractères anatomiques de l'aglobulie, c'est donc bien l'altération globules, telle qu'elle est révélée par l'examen direct, qui a le plus de s fication.

Ces derniers faits sont d'une application toute particulière à l'étud traitement de l'anémie.

Il est clair, en effet, que dans tous les cas où l'aglobulie dépendra daltération des organes ou des éléments formateurs du sang, l'indication rapeutique aura pour objet de modifier cette altération. Malheureuser il s'agira bien souvent de lésions organiques viscérales au-dessus des sources de l'art. Mais il existe toute une catégorie d'anémies curables, spontanées, qui sont dues surtout à une évolution imparfaite des hém et dans lesquelles la production des éléments reste active.

Ce sont là les anémies qui guérissent par le fer.

J'ai fait des recherches multipliées sur l'action de ce précieux médican et je suis persuadé qu'il ne représente pas un agent banal, amenan excitation générale des fonctions la guérison de l'anémie.

De même que l'aglobulie est, en ce qui touche les éléments du sans

hire de qualité et de nombre, mais de qualité avant tout, de même l'action le se traduit spécialement par une heureuse modification de la qualité les globules.

I semble qu'en l'introduisant dans l'organisme sous une forme convenae, on produise artificiellement les conditions requises pour l'évolution

emplète et normale des hématies.

Le montrerai plus tard par la publication détaillée de mes observations m, s'il est facile d'exciter chez les anémiques la formation des hématies, I médicament autre que le fer n'impressionne aussi rapidement et aussi rement la qualité de ces éléments.

Bien mieux, et cela s'observe à merveille chez les chlorotiques, les males soumis à un traitement antianémique peuvent, sans être guéris, acérir une richesse globulaire normale; ils ne sont réellement guéris que

que leurs globules sont devenus physiologiques.

le lest le secret, suivant moi, des rechutes si fréquentes de la chlorose. suivi un certain nombre de mes malades pendant plusieurs années : s ont été guéries d'une façon définitive le jour où leurs hématies sont Poues tout à fait normales, et constamment elles avaient à ce moment us de globules rouges qu'à l'époque de la guérison imparfaite.

ii donc eu raison de dire que le caractère le plus persistant et le plus otiel de l'anémie chronique consiste dans l'altération des hématies et l'action propre du fer a précisément pour effet de faire disparaître jus-

ix dernières traces de l'élaboration imparfaite de ces éléments.

discussion de ce mémoire est, vu l'heure avancée, renvoyée à la æ suivante.

séance est levée.

Les Secrétaires :

CH. SALOZ. A. VINCENT.

## SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE

Présidence de MM. Stræhlin et Duyal.

procès-verbal de la séance du 12 septembre est lu et adopté. discussion sur la communication de M. Hayem est ouverte. Paquelin fait à ce sujet la communication suivante:

#### NOTE SUR L'ACTION DU FER

REMISE A PROPOS DE LA COMMUNICATION DE M. HAYEM Par M. le Dr PAQUELIN, de Paris.

s travaux d'hématologie que nous poursuivons, M. Jolly et moi depuis , mes observations cliniques, je suis autorisé à ajouter celles de 🕨 🥍 sseur Martin-Damourette, confirment de la façon la plus

conclusions de M. Hayem sur l'efficacité du fer en thérapeutique, sur l'action éminemment réparatrice de ce métal.

Oui, le fer est l'un des principaux agents curateurs de l'anémie.

Mais sous quelle forme doit-il être employé?

Importante question qui est à l'ordre du jour depuis bien longtemps et

qu'il nous est permis désormais de résoudre.

Dans un des mémoires que nous avons présentés à l'Académie des Sciences (séance du 10 mars 1873) pour le concours des prix, mémoire intitulé: Recherches sur la constitution chimique des globules sanguins, lequel est publié in extenso dans nos études de biologie, nous avons démonté M. Jolly et moi que:

Le fer existe dans le globule sanguin à l'état de phosphate trimétallique de

protoxyde et seulement sous cette forme.

Nos travaux ont mis en lumière cet autre fait, que des deux facteurs minéraux, acide phosphorique et oxyde de fer, qui concourent à la constitution du principe ferrugineux du globule, le premier, l'acide phosphorique en est seul l'élément actif et que le second, l'oxyde de fer, n'a, pour ainsi dire, d'autre utilité que de servir de support au premier.

En passant, rapprochons de ce fait les cures « miraculeuses » dues à l'emploi de l'acide phosphorique dont Magendie nous a retracé l'histoire.

Le fer ne peut donc être intégré par l'élément globulaire, ne peut être utilisé par l'organisme qu'à la condition d'être combiné à l'acide phosphorique.

Aussi est-ce sous cette forme que le renferment nos principaux aliments. Dans les anémies, ce n'est donc pas seulement du fer qui manque à l'organisme, c'est du fer et de l'acide phosphorique, c'est du phosphate de fer. Aussi, donner à l'organisme malade, un fer autre que son fer alimentaire, autre que son fer constituant c'est ou ne répondre qu'incomplétement à set besoins, on même courir le risque de lui être nuisible; ne répondre qu'incomplétement, à ses besoins, parcequ'un fer non phosphaté doit, pour être, assimilé, lui emprunter de l'acide phospherique, ce qui l'appauvrit d'autant; courir le risque de lui être nuisible, parce qu'un fer non phosphaté peut no pas être transformé en phosphate, auquel cas c'est non-seulement laisser libre carrière à la maladie, mais encore jeter à travers l'organisme un corps étranger dont la présence peut donner lieu à des phénomènes d'intolérance. Ainsi parle la théorie.

Or les résultats de l'expérimentation physiologique sont en parfait

accord avec ces données théoriques.

M. le professeur Martin-Damourette dont l'enseignement fait autorité, formule ainsi dans ses cours les résultats de ses études et de ses nombreuses expériences sur l'emploi des ferruginenx :

« Le fer en thérapeutique ne doit revêtir qu'une seule forme, la forme de phosphate, phosphate présentant cette double propriété, d'être so-

« luble dans les sucs acides de l'estomac et de ne pas **être précipité de sa** « solution gastrique par les sucs intestinaux qui sont alcalins et de piss

offrant une composition qui lui permette d'être assimilable. En voici les

« raisons; c'est là la forme sons laquelle le fer existe dans nos aliments, h « forme sons laquelle il existe dans l'élément globulaire, probablement

« celle qu'il doit revêtir pour être intégré par cet organisme; c'est enfin la

forme, ainsi que me l'a démontré l'expérimentation clinique, sous laquelles
 quand l'emploi en est nettement indiqué, on peut en faire le plus utiles

« ment usage; ce fer phosphorique, en effet, donne des résultats curations

« d'une étonnante rapidité et de tous les ferrugineux, c'est celui qui est le

mieux toléré par les organes digestifs.

- M. HAYEM ne croit pas que le fer doive être considéré comme un simle aliment, en ce sens que dans le traitement de la chlorose il n'existe ucun aliment capable de remplacer le fer.
- M. Revillion demande à M. Hayem de bien vouloir donner quelques létails sur les modifications matérielles que subissent les globules des némiques, quand on administre le fer.
- M. HAYEM a étudié en premier lieu l'effet du fer sur les globules de 'homme sain. Lorsque la saturation est produite chez lui, la proportion l'hémoglobine a augmenté sensiblement, autrement dit, 100 de ses glorules en valent 105. Chez l'individu malade, il faut faire une distinction ntre les anémies curables et les anémies incurables. Dans le premier 23, la chlorose par exemple, il existe deux lésions : une lésion qualitative t une lésion quantitative. La première est de beaucoup la plus imporante; c'est elle qui résiste le plus longtemps à la médication. Lorsqu'on Laffaire à une chlorose très-accentuée, le premier fait qu'on observe près l'administration du fer, c'est une production abondante de globu-En quelques semaines, de 2,500,000, leur nombre peut s'élever à 5,000,000. Mais ces globules sont petits, pâles, décolorés. Tant que ces Attrations qualitatives existent, la chlorose n'est pas guérie. Avec l'augmentation numérique des globules coıncide bien une amélioration, mais guérison n'est définitive que du moment où l'individu fabrique des bules physiologiques. A ce moment-là, il y a constamment moins de bules que lorsque la guérison était imparfaite. La récidive est touars possible.
- M. Hayem fait circuler deux courbes indiquant les modifications quaatives et quantitatives des globules de chlorotiques sous l'influence de médication ferrugineuse.

Dans les anémies incurables, il se produit dans les globules, sous l'inence du fer, des modifications qui démontrent que ce médicament agit core sur eux. La quantité d'hémoglobine étant, par exemple, repréntée par 0,75 au début de la médication, au bout d'un certain temps e atteint le chiffre de 0,90, ou celui de 1 et peut même devenir supérure à la normale. Mais les globules conservent des altérations de me; on en trouve de toutes les grandeurs. Lorsque le nombre des os globules prédomine, la quantité d'hémoglobine surpasse le chiffre rmal. Le fer ne traverse donc pas l'organisme sans produire des difications profondes sur les globules, quelles que soient les circonneces dans lesquelles il agit.

Le fer peut-il être suppléé? Peut-on le considérer comme dans ce cas peut-il être remplacé par une bonne alime

gène a pour propriété d'augmenter l'appétit; en faisant inspirer de l'oxygène à une chlorotique, on augmente son appétit jusqu'à lui domer une véritable boulimie, et on améliore considérablement son état; mais la guérison n'est pas complète. Si on examine le sang, on trouve alors que les globules ont considérablement augmenté en nombre, mais is ont conservé leurs altérations de forme et de coloration, ils sont petits et pâles. Du jour où on administre du fer sous forme médicamenteuse, les altérations qualitatives commencent à diminuer et finissent par disparaître. La guérison est alors définitive.

M. Hayem ajoute à ce sujet que dans des expériences qu'il a faites avec M. le professeur Regnauld, sur l'action du ferro-cyanure de potassium chez deux chlorotiques, il n'a pas pu obtenir une modification qualitative des globules, la valeur individuelle des globules est restée la même. Les malades ont été améliorées par un traitement tonique institué concurremment, mais elles n'ont pas été guéries. Le ferro-cyanure de potassium traversant l'économie sans être modifié, ces expériences prouvent que le fer n'a pas l'action catalytique que quelques auteurs lui ont attribuée.

M. Dujardin-Beaumetz n'admet pas que le fer soit le médicament héroïque de la chlorose. Beaucoup de chlorotiques résistent aux préparations ferrugineuses, tandis qu'elles sont guéries par une bonne alimentation et une bonne hygiène. M. Dujardin-Beaumetz croit que M. Hayem n'a pas pris assez en considération le fait qu'en alimentant richement une chlorotique, on introduit ainsi une notable quantité de fer dans son économie. Il demande à M. Hayem comment il administre le fer; à quelles doses, sous quelles formes, et s'il pense d'une manière absolue que le fer doive être employé sous forme pharmaceutique pour amener la guérison de la chlorose?

M. HAYEM doute que dans les cas d'anémie chlorotique profonde, on puisse obtenir la guérison de la maladie par l'hygiène, l'alimentation et l'hydrothérapie seules. Il est convaincu que le fer contenu de le pain et la viande ne peut pas produire les effets du fer administré sou forme pharmaceutique.

M. Dujardin-Beaumetz maintient qu'en se plaçant à un point vue purement clinique, si on voulait compulser tous les faits, on tre verait autant et peut-être plus de guérisons par les modificateurs géraux (hygiène, bonne alimentation, etc.) que par l'administration du D'un autre côté l'estomac ne supporte pas toujours le médicament croit donc qu'on ne peut pas poser ce principe: « la chlorose me guérir que par l'administration du fer sous forme pharmaceutique.

M. D'Espine rapporte un fait à l'appui de l'opinion de M. Haye.

a guéri au moyen du fer une chlorose qui avait résisté à tous les moyens hygiéniques et thérapeutiques.

- M. Hardy veut bien qu'on emploie le fer, mais seulement lorsque l'estomac le supporte. Il accorde une grande importance aux moyens hygiéniques et particulièrement au séjour des montagnes. Suivant lui il ne faut pas dire: le fer donné sous forme médicamenteuse est indispensable à la guérison de la chlorose, mais plutôt la chlorose doit être traitée et peut être guérie surtout par les moyens hygiéniques.
- M. Zehnderne croit pas que la discussion puisse aboutir, parce qu'on ne s'entend pas sur la vraie signification du mot « chlorose. »
- M. HAYEM réplique qu'il n'a parlé que de l'anémie chlorotique, l'aglobulie curable. Mais il faut que le fer soit absorbé pour guérir cette affection. Les ressources de la thérapeutie et une bonne hygiène peuvent souvent rendre cette absorption plus facile.
- M. Lebert estime qu'en présence d'un travail aussi sérieux et aussi consciencieusement élaboré que celui de M. Hayem, la discussion ne sarrait aboutir, faute d'observations exactes apportées en faveur de l'opinion contraire à celle de M. Hayem.

M. DE VALCOURT fait la communication suivante :

<del>,</del> -

#### ASPHYXIE PAR COMPRESSION

#### DUE AUX GANGLIONS BRONCHIQUES

Par M. le Dr de VALCOURT (de Cannes).

L'adénopathie bronchique est le plus souvent une lésion secondaire, mais Ent devenir la lésion la plus importante et la cause de la mort.

C'est là un fait aujourd'hui reconnu et sur lequel insistent M. Gueneau de Mussy dans ses leçons cliniques, et M. Barety dans sa remarquable bèse; mais les observations cliniques n'étant pas nombreuses, je relaterai deux cas qui se sont présentés dans ma pratique médicale.

1º Le premier de ces cas se rapporte à une cuisinière àgée de 25 ans trée en novembre 1871 à l'Asile évangélique de Cannes et qui avait été esque-là traitée par un officier de santé homogopathe, dont le diagnostic

Vait été: « Tuberculisation pulmonaire et asthme. »

Je constatai une dyspnée considérable, une aphonie presque complète, une expectoration rare et spumeuse, sans odeur, un pouls faible et misérable, mais non fébrile, un teint un peu cynosé, sans coloration jaune paille paractéristique. Il était impossible d'admettre la tuberculisation avancée, en absence de fièvre, et vu la rareté de la toux et la nature non mucopuruente de l'expectoration. La dyspnée, au dire de la malade, était venue progressivement depuis deux ans; la pauvre fille avait continué longtemps travailler, jusqu'à ce que le mal augmentant, elle dut s'aliter et présentait depuis quelques semaines de véritables accès de suffocation. Les figestives étaient bonnes, mais la déglutition difficile. La n

Formée ; le thorax du côté gauche était déprimé, du côté

il paraissait avoir augmenté de volume; à gauche la percussion four ni une sonorité presque normale; à droite une submatité particulière, é dans toute la hauteur. A l'auscultation, le murmure vésiculaire s'enter faiblement dans tout le côté gauche; je crus l'entendre égalementà dre Pas d'égophonie; aucun symptôme d'épanchement pleural, mais un d'œdème du cou, engorgement des ganglions cervicaux profonds, surlout côté droit. En l'absence de tout symptôme d'affection pulmonaire aigué, phthisie ou de fonte tuberculeuse, j'attribuai la dyspnée à l'existence d'obstacle mécanique, à l'entrée de l'air dans les poumons. Un vomitif l'administré, mais sans effet utile.

Le lendemain, après avoir pris l'avis de mes collègues, les doctes Bourcart et Bathersby, je pratiquai la trachéotomie. L'opération fut faciliment supportée par la malade; néanmoins l'oppression ne diminua pas; desorte que la canule fut retirée le troisième jour. La malade succomba le novembre. L'autopsie fut pratiquée avec le concours des deux confrer ci-dessus nommés. Le poumon droit était énorme; il occupait non-sellement toute la cavité thoracique droite, mais refoulait le cœur et le poum gauche; il était fortement adhérent au diaphragme; le poumon gauche, i contraire, parfaitement sain, sans adhérences, de couleur rosée, était comme

ratatiné et rappelait l'état fœtal de Legendre.

En incisant le larynx, nous le trouvames sain, ainsi que la trachée-arte La bifurcation de la trachée est entourée par une collection d'énormes ga glions très-durs, remontant presque sur les bords du larynx et se prot geant le long des ramifications des bronches du côté droit ; un dè ces g glions situé au-dessous de la trachée artère au point où celle-ci se divi presse si fortement sur la bifurcation gauche que celle-ci est aplatie et ( l'accès de l'air y est presque impossible. La bifurcation droite à son din tre normal; mais le tissu de tout le poumon droit n'est qu'une masse & pacte, lardacée, dure à la coupe, suintant un suc peu abondant laiteux,1 purulent. Tout le chapelet des ganglions bronchiques droits offre le mé aspect; la moitié du diaphragme participe à cette dégénérescence; enfi foie contient de nombreux noyaux cancéreux, les reins et la rate sont blement atteints; les intestins sont sains. Le poumon droit ne devait | fonctionner depuis longtemps, étant transformé en une masse impermét à l'air; le poumon gauche était sain, mais l'aplatissement de la grosse br che correspondante avait peu à peu empêché l'accès de l'air; c'était le qui avait occasionné la mort. J'avais bien compris que la malade succom à l'asphyxie par suite d'un obstacle mécanique, mais parmi les gangli tuméfiés, celui qui était l'auteur de cette compression était trop bas p qu'on put obtenir aucun bon résultat par la trachéotomie.

2º La seconde observation de mort due aux ganglions bronchiques, relative à une jeune dame de Lyon, envoyée sur le littoral méditerral à la fin de l'hiver dernier; je la vis pour la première fois le 11 mar constatai l'état suivant: Constitution lymphatique, adénopathie cervi (datant de l'enfance) très-apparente et s'étendant aux ganglions sous-me laires ainsi qu'aux cervicaux superficiels et profonds, et se prolong dans la région sous-claviculaire; pas de fièvre, expectoration plutôt queuse que muco-purulente, peu abondante, toux par accès, mais à it valles inégaux et souvent fort éloignés, voix obscure, dyspnée, respira siffante; au laryngoscope, cordes vocales saines, mais épiglotte préser une déformation attribuable soit à une compression extérieure, soit efforts musculaires accompagnant la dyspnée; aucun signe de fonte te culeuse intrapulmonaire, submatité, accompagnée d'obscurité du muri vésiculaire. Malgré ces symptòmes si sérieux, la malade ne veut pas re

per à voyager et part avec son mari le 15, c'est-à-dire quatre jours seule-pent après cet examen, pour Nice et le littoral; mais elle revient le 21, se himant d'avoir pris froid, et nous constatons une aggravation considérade dans son état; la dyspnée est devenue si considérable, que les efforts respiration provoquent la dépression sous-sternale, due aux violentes poetractions du diaphragme; la voix est éteinte, la toux plus fréquente, Respectoration est devenue purulente; cependant aucun signe de pneumoe ou de pleurésie; pouls faible, fréquent, dépressible, mais température permale; l'adénopathie cervicale et bronchique a beaucoup augmenté; evidemment la malade asphyxie sous l'influence soit de la compression des Englions sur le nerf récurrent ou sur les bronches; peut-être même un Anglion ramolli s'est-il ouvert dans une bronche; la cyanose s'accentue de en plus, elle devient générale. Le Dr Barety appelé en consultation constate les mêmes symptômes et l'imminence d'une terminaison fatale; mort arrive le 27, après une légère hémoptysie que nous attribuons à la l'asphyxie plutôt qu'à toute autre cause. La famille ne nous a malheureusement pas autorisé à pratiquer l'autop-

c; nous avons néanmoins voulu relater ce cas, qui démontre une fois de que l'adénopathie bronchique peut être une cause de mort par asphyquel que soit l'état pathologique de l'appareil respiratoire lui-même.

M. Zahn, à l'occasion des faits rapportés par M. de Valcourt, préte deux pièces anatomiques. L'une est un bel exemple de péricardite ulente causée par la perforation du péricarde par un ganglion menté et ramolli, qui avait aussi perforé l'œsophage. L'autre est un de pneumonie produite par la perforation des bronches par un ganne mélanique et ramolli.

[. Déclat fait la communication suivante :

## DES FIÈVRES INTERMITTENTES

Par M. le Dr DÉCLAT de Paris.

es faits que j'ai à vous présenter sont aujourd'hui assez nombreux, et ent d'assez longtemps (1868) pour que je les croie dignes de sixer l'attion du Congrès.

l'étude de ces faits doit conduire à des conclusions nouvelles, relativent à l'étiologie, au pronostic, à la prophylaxie des maladies épidémiques endémiques, et plus particulièrement au traitement de la fièvre intermit
e, ou des fièvres intermittentes; et d'abord, doit-on à propos des fièvres marais dire de la fièvre intermittente ou des fièvres intermittentes.

In adoptant ce dernier titre, pous n'avons pas la prétention de trancher puestion de savoir si c'est le même agent morbigène qui cause la fièvre tidienne, la fièvre tierce, quarte, et d'autres de périodicité différente ulière ou irrégulière. Pour nous, toute forme morbide produite par un me agent morbide, est une maladie identique au fond, ou, si l'on veut, même nature; mais, pour dire quelle est notre présomption à cet égard, is déclarerions volontiers qu'à notre avis, le parasite qui cause les phénènes des diverses fièvres intermittentes doit être le même; nos raisons

principales sont que toutes ces sièvres se développent dans les mêmes conditions organiques et climatériques, que dans les même localités, du affectent indisséremment l'une ou l'autre forme; qu'elles se transformes souvent l'une dans l'autre, et que la seule dissérence que l'on observe dans des localités dissérentes, c'est celle de la gravité de la maladie, gravité que s'explique très-naturellement par l'état du sang au moment où la sièvre et contractée, par l'abondance et la vitalité dissérentes des parasites qui se de veloppent dans ces localités: une sauterelle n'a pas sur les rives de la Seine la même force, la même voracité que sur les bords du Nil; de même le parasite de la Sologne n'a pas la même vigueur que celui du Sénégal et de Madagascar. Mais nous reconnaissons volontiers que l'opinion que nous adoptons ne repose encore que sur des probabilités, probabilités très-grades suivant nous, mais qui ne sauraient pourtant équivaloir à la démonstration directe du parasite morbigène.

Il y a maintenant douze ans que nous exposions dans un livre des probabilités analogues en faveur de la bactéridie, comme cause de la pustule maigne; aujourd'hui la démonstration directe de M. Pasteur confirme la probabilité d'il y a douze ans. Le temps n'est pas loin, soyez-en sûr, où les micrographes viendront nous présenter le ferment qui produit les fièvres intermittentes et nous ferons voir sa nature et son mode d'évolution; pour aujourd'hui nous sommes forcés de nous en tenir aux probabilités qui

vous allez le voir, vont presqu'à la certitude.

Nous ne sommes pas, du reste, le premier qui ayons eu l'idée de la nécessité d'un ferment comme cause des sièvres de marais. Déjà en 1816, M. Dumas, dans ses dernières et brillantes Leçons de la Faculté, émettait la pensée que les sièvres de marais ne pouvaient avoir pour cause que la pénétration dans l'économie d'un végétal, ou d'une partie de végétal éche dans ces marais, et cela par une raison presque péremptoire, c'est que la gaz produits par ces marais en aucun cas ne donnent les sièvres intermitentes.

Malheureusement M. Dumas cessa brusquement ses cours publics, et la tendances médicales de cette époque étaient trop éloignées de l'idée de ferments, pour que même les Leçons de M. Gendrin sur la Contagiosité de la phthisie aient pu trouver de suite un écho parmi les savants.

En Amérique, cependant, le D<sup>r</sup> Salisbury fit des observations qui, bien que mélées à des détails contraires à ce que nous connaissons des fièvres de marais, sont pourtant d'une grande importance, d'autant qu'elles n'ontre de marais, sont pour le proposition de marais, sont pour la després de la contraire de la contr

été démenties par personne.

En voici le résumé:

Ce confrère a constaté que dans un grand nombre de localités de l'Ohio on rencontrait, sans exception, au-dessus de tous les sols morbigènes, de petites cellules algoïdes, provenant de plantes du type palmelloïde; qu'il; en avait de différentes espèces sur lesquelles il aurait fait les constatation suivantes:

4º Ces spores sont élevées au-dessus du sol, surtout pendant la nuit; elle restent suspendues dans les exhalaisons brumeuses de la terre après coucher du soleil et retombent après son lever.

Cette circonstance expliquerait assez bien comment on contracte proqu'exclusivement la fièvre après le coucher du soleil, observation faite la plupart des observateurs.

2º Ces spores ne s'élèvent presque jamais de plus de 60 pieds and de la surface d'où elles s'exhalent et n'atteignent jamais 400 nicht.

M. Salisbury ne croit-il pas que l'on puisse contracter la de 400 pieds ; il cite plusieurs cas remarquables ten

les spores ne restent pas non plus très-près de la surface du sol es émanent, en sorte que les individus séjournant couchés, ou même niveau de ce sol, sont beaucoup moins exposés à la fièvre que ceux ournent à 10, 20 ou 30 pieds au-dessus.

ins les pays les plus fiévreux, ces spores ne se trouvent jamais dans

phère en plein jour.

mais il n'a observé un seul cas de sièvre dans un pays où il n'a pas

: la présence dans l'air des palmellæ à sièvre.

s les observations précédentes sont assez conformes aux notions à positives que nous avons sur les sièvres intermittentes, mais en le qui s'en éloigne un peu : ces palmellæ, d'après le D<sup>r</sup> Salisbury, ient deux grandes catégories qui seraient en rapport avec la nature ains et causeraient deux ordres de sièvres très-distincts. Malgré ce a d'étrange dans cette dernière conclusion, l'ensemble est d'une rande importance pour qu'il y ait lieu de les contrôler.

pelles expériences du D<sup>r</sup> Calvert sur l'action anti-fermentative des nédicaments, paraissent donner raison au D<sup>r</sup> Salisbury et aux prévi-M. Dumas. On se souvient en effet qu'il résulte de ces expériences solution des sels de mercure empêche toute fermentation animale, et des sels de quinine empêche toute fermentation végétale et enfin e d'acide crézilique et celle d'acide phénique empêchent les fermentaimales et végétales, tandis que les deux premières sont altérées, r les végétations, l'autre par les animalisations.

int important étant de savoir si, oui ou non, les sièvres sont produiintroduction d'un être organisé aérobie ou anaérobie, nous avons à l'acide phénique qui, jusqu'à présent, est la meilleure pierre de

contre les germes.

le phénique, vous le savez, n'est pas un acide, mais bien un alcool; iété principale est celle de détruire les germes et surtout les êtres is. Si donc l'acide phénique coupe les fièvres intermittentes, il y a une présomption que la cause des fièvres est bien la présence d'un ant. Cette preuve, je l'ai faite depuis 1868, et je viens vous en les résultats. Ces résultats les voici :

le phénique pris en boisson ne tue que rarement le ferment à sièvre, is aux doses auxquelles il est prudent de l'administrer, c'est-à-dire à 1,50 gramme par jour, tandis que ce même acide phénique adminipections sous-cutanées coupe les sièvres récentes ou anciennes, ées sous tous les climats, même si cest sièvres ont résisté à l'action ide de la quinine, et les coupe de telle manière qu'il n'y a presque le récidive; ensin ce résultat s'obtient avec des doses très-miniurvu que l'acide phénique soit bien pur.

#### les faits:

68 à 1872 j'ai publié 29 observations de sièvres récidivées ayant la quinine. En juin 1877 j'ai adressé 93 observations à l'Académie nces de Paris; parmi ces observations il y en a un grand nombre été recueillies à l'étranger. Je vous en signalerai 9, non pas parce sont plus remarquables que les autres, au contraire, mais parce unes ont été guéries sous les yeux de M. Pasteur et qu'elles ont été es spontanément par lui à l'Académie de Médecine dans sa séance ovembre 1876, et cela parce que l'une d'elles avait été faite sur une e de son choix sur sa demande, et les autres parce qu'elles ont été parte que je n'avais pas l'honneur de conrevations imprimées, je ne veux en lire

Ensin depuis le mois de juin, j'ai reçu de divers côtés de nombreuses observations, notamment 5 adressées par la personne dont il est question dans l'observation présentée par M. Pasteur et que voici résumées : « Les personnes guéries par les injections sont au nombre de cinq, toutes atteintes de sièvre de Sologne, etc. »

Un confrère de province, qui occupe une grande position et que je n'ai

pas l'honneur de connaître personnellement, m'écrit :

- Ceci dit, passons à la pratique. Je suis avec vous, avec Pasteur, dont la dernière communication sur les bactéridies a pleinement confirmé vos théories. Je suis un phéniqueur enragé, je pratique chaque jour de 15 à 20 injections sous-cutanées. J'habite une localité où la fièvre est endémisses de la fièvre est endémisses de la fièvre de la fièvre est endémisses de la fièvre de la fièvre est endémisses de la fiè
- « que, épidémique dans ce moment, et je puis vous annoncer que depuis « le 15 mai j'ai guéri, ou mieux, la solution phéniquée a guéri plus de
- « 50 sièvres de tous les types, quotidienne, tierce, quarte, peu importe; 4 à

6 injections, cure radicale et sans récidive.

« (Signé :) Dr Densaud. »

Traitement. Toutes ces guérisons ont été obtenues les unes après une seule séance et une seule injection, les autres après plusieurs, mais toutes avec des doses relativement minimes.

Cette modification consiste 1° le premier jour à injecter, par 4 ou 5 piques, sous la peau de la poitrine, du ventre ou de la partie interne des cuisses 20 grammes ou 400 gouttes d'eau contenant 0,50 centigramme d'acide phénique ou de phénate d'ammoniaque absolument pur à l'aide d'une seringue, de 80 à 100 gouttes (4 à 5 grammes).

2º A renouveler la même dose chaque jour jusqu'à ce qu'il y ait amélioration évidente. Le lendemain on en pratique trois, le surlendemain deux, puis une chaque deuxième ou troisième jour, tant que la santé n'est pas en-

tièrement rétablie.

La première opération trouble d'ordinaire le premier accès et souvent guérit la sièvre définitivement; les suivantes sont des injections de précaution, car le sang s'enrichit de suite et en couleur et en globules.

Cette nouvelle méthode de guérir les sièvres présente de nombreux avan-

tages:

Premier avantage. — Le médicament peut être administré à tous les moments de la maladie, même et surtout pendant un accès; cet avantage peut devenir tout à fait capital, dans les cas de sièvre pernicieuse où il arrive parfois que le premier accès est à peine terminé quand le second commence et qu'on n'a pas le temps d'administrer le sulfate de quinine et surtout de le faire absorber et agir.

Deuxième avantage. — Il ne peut exister aucune contre-indication à l'emploi de la méthode; quel que soit l'état du système nerveux ou des voies gastro-intestinales, le médicament n'en sera pas moins bien absorbé et n'en agira pas moins avec la même efficacité et la même promptitude.

Troisième avantage. — Le cerveau et les voies gastriques, qui sont si fréquemment affectés d'une manière fâcheuse, ne le sont jamais de la même façon par la médication nouvelle; tout au contraire, quand les sonctions digestives sont troublées par la sièvre, elles se remettent en général

promptement sous l'influence de l'acide phénique et du phénate d'ammoniaque.

Quatrième avantage. — Promptitude de la guérison. — Cet avantage est incomparable dans les sièvres graves à sorme pernicieuse, d'autant que ces injections peuvent être renouvelées chaque quart d'heure en cas de danger, jusqu'à modification de l'accès : dans les cas où il y a un état congestif, il saut ajouter les injections au phénate d'ammoniaque, aux injections d'acide phénique pur.

Enfin c'est le médicament le moins cher qu'il y ait, et surtout le plus inoffensif, d'autant qu'il n'exclut pas les autres moyens de traitement.

On ne saurait opposer aux faits que j'ai publiés l'objection qu'on a faite, presque toujours avec raison, aux nombreuses médications qu'on a voulu substituer au quinquina, d'avoir guéri des fièvres parisiennes qui auraient disparu sans traitement. Il est absolument certain, autant que certitude puisse exister en médecine, que la fièvre n'aurait pas disparu spontanément, et que c'est bien la médication qui l'a fait disparaître, car dans ces nombreuses observations la fièvre a disparu non pas après des mois, mais bien après quelques jours, parfois après une seule administration du médicament.

Aussi n'est-ce pas un succédané du sulfate de quinine et de la médication quinique en général que je viens proposer au Congrès; je viens proposer une médication qui devra être employée avant toute autre, ou avec toute autre, parce qu'elle a sur toute autre de précieux avantages.

Je fais donc un appel solennel à tous mes confrères qui habitent une contrée marécageuse; je leur demande de sacrifier une heure par semaine ux malades pauvres; ce temps sera plus que suffisant pour guérir tous les tévreux de leur contrée; je demande à ces confrères de résumer leurs observations et de me les adresser.

Qu'elles soient favorables ou contraires à la méthode que je préconise, je m'engage à les publier et à les présenter au prochain Congrès, qui pourra mieux qu'aujourd'hui discuter la valeur de ces faits qui intéresse l'art de guérir du monde entier.

- M. Fedeli demande à M. Déclat si dans les cas de fièvre intermittente pernicieuse les injections sont efficaces et surtout si l'on peut administrer le remède pendant l'accès, lorsqu'on craint une terminaison latale rapide.
- M. Déclat n'a pas eu l'occasion de traiter des cas de ce genre, mais il croit que dans ces cas-là les injections de phénate d'ammoniaque rendent un grand service, en diminuant la plasticité du sang causée par la fièvre, plasticité qui est, suivant M. Déclat, la cause d'accidents graves.
  - M. Cordes demande s'il y a un moment d'élection pour l'injection.
- M. Déclat répond qu'on peut faire les injections dans un moment quelconque, mais qu'il vaut mieux, quand on le peut, les faire dans l'intervalle des accès.
- M. Portefaix présente un nouvel appareil à pulvériser qu'il nomme thermo-pulvérisateur.

M. DE CÉRENVILLE lit la communication suivante :

#### NOTE SUR CERTAINES

### COMPLICATIONS NERVEUSES DE LA FIÈVRE TYPHODE

DANS

LEURS RAPPORTS AVEC LA MÉDICATION ANTIPYRÉTIQUE ET SPÉCIALEMENT AVEC L'EMPLOI DE L'ACIDE SALICYLIQUE OU DE SON SEL DE SOUDE

Par M. le D<sup>r</sup> de CÉRENVILLE, médecin en chef de l'hôpital cantonal de Lausanne.

Les essais entrepris sur l'acide salicylique appliqué au traitement des fièvres typhoïdes à l'Hôpital de Lausanne, datent de 1875 et ont été poursuivis jusqu'à l'hiver dernier. Pendant cette période j'ai eu en traitement 230 cas de fièvre typhoïde, sur lesquels j'ai administré l'acide salicylique ou le salicylate de soude dans 107 cas, isolément ou combiné avec les bains rafraichis.

Je ne rappelle point les propriétés chimiques et physiques de ces médicaments, suffisamment connus après les nombreux travaux publiés dans le courant des deux dernières années, en Allemagne et en Suisse d'abord, ca France ensuite. Je me borne à résumer aussi brièvement et succinctement que possible mes observations cliniques sur un point très-spécial de la thérapeutique de la fièvre typhoïde, m'efforçant d'éviter les répétitions inuties et me limitant le plus possible à l'exposé de ce que ces observations présentent de nouveau et d'inédit. En parcourant ce qui a été écrit sur l'acide salicylique et la médication antipyrétique, je n'ai rien trouvé qui pût me faire supposer que des observations concurrentes aux miennes aient déjà été publiées. C'est la raison pour laquelle j'ai osé les soumettre à l'appréciation de la section de médecine du Congrès.

L'acide salicylique me parut dès le début de mes essais, d'accord avec ce qui résultait des travaux antérieurs, abaisser la température morbide rapidement et à peu près constamment, et, ce qu'il y avait de plus important, sans inconvénients majeurs. Mes premières impressions furent favorables et je devins plus hardi dans la manière de l'administrer. Bientôt cependant je pus me convaincre d'un rapport direct entre cette médication et le nombre croissant de certains accidents, essentiellement sous la dépendance de système nerveux, accidents auxquels je devins toujours plus attentif.

Ces troubles sont de deux ordres : accidents du début, succédant de prés à l'administration de l'acide salicylique, et accidents tardifs, apparaissant dans la convalescence.

§ 1er. Modifications qui affectent le système nerveux sous l'influence immédiate d'une ou plusieurs doses de 3 à 6 grammes de salicylate de soude.

Température. — L'effet de l'acide salicylique et de son sel de soude sur la température morbide est incontestable, c'est le moyen antipyrétique le plus puissant et le plus constant dont dispose la thérapeutique actuelle. Je n'entre pas dans les détails, je sortirais du cadre de mon sujet si je voulais rapporter les observations qui m'ont amené à poser cette thèse; d'un autre côté, il est d'une certaine importance pour la démonstration de ce qui sui-

Fra d'en indiquer les traits généraux. Je rappelle que le salicylate de soude i été employé isolément ou associé au bain rafraîchi, selon les cas.

Dans la majorité des cas, le thermomètre replacé sous l'aisselle une demineure ou heure après l'ingestion du salicylate de soude a indiqué un abaisement de température de 1°,5 à 2°, fréquemment de 3°. Les chiffres exrèmes ont été de 4° et 5°,6.

Dans un cas de typhoïde au second septénaire, pour prendre un exemple, vec température de 39°,5 le matin, 40° le soir, j'administre une dose de 5 rammes de salicylate de soude à 9 ou 10 heures du matin; selon probabité, la température de 11 heures sera de 37°,5 à 38°, à 6 heures du soir lle aura atteint 38°,5 pour arriver le matin suivant à 39°. Jusque-là le mécin pourra avoir de son traitement une impression favorable, le malade e son côté accusera vraisemblablement une amélioration subjective. Le pir du second jour cependant, le thermomètre indique une recrudescence e sièvre, il s'élèvera à 40°,5, 40°,8, 41° même, à moins qu'une nouvelle use de salicylate ne soit intervenue le matin.

Cette recrudescence de fièvre, très-fréquemment notée, manque en généil lorsque l'apyrexie artificielle a été moindre ou de courte durée, que le pir du jour où le salicylate a été administré le matin, la température ait

éjà repris la valeur des soirs précédents.

On peut formuler cette expression thérapeutique en disant que : si l'on vit la température baisser rapidement et rester au-dessous de la moyenne des urs précédents, pendant 24 heures, il est fort probable que dans les 24 heures in suirront, elle atteindra des valeurs supérieures au chiffre moyen des jours

wiont précédé l'intervention de la médication au salicylate.

Voilà un cas. D'autres fois, il est vrai, la chute de température reste défiitire, l'apyrexie relative ou absolue peut faire espérer que la maladie a été agulée et que la convalescence sera prochaine. En bien, nous verrons que récisément dans ces cas-là, la convalescence est en général éloignée, que a maladie prend souvent la forme des typhoïdes graves à température irrépière et que probablement il y aura des accidents du côté de la moëlle pinière.

l est vrai que dans des cas très-exceptionnels, la température artificiellement et rapidement abaissée, ne s'élève plus, les symptòmes typhoïdes cèlent promptement et le malade entre franchement en convalescence comme

has une sièvre abortive.

Enfin, il est certain que l'on rencontre des malades absolument réfracires à l'action antipyrétique du salicylate donné isolément ou combiné aux lins frais. Au point de vue des complications médullaires, ce sont les plus inins.

La transpiration active et la fluxion de la surface cutanée, surviennent à su près simultanément. Cette rougeur peut être très-intense, presque scar-iniforme, et pouvant, dans certaines régions, le nez et le front, par exem-

e, simuler le début d'un érysipèle.

Les pupilles présentent assez fréquemment des modifications intéressantes. Plus souvent, lorsque la température s'est abaissée sous l'influence du licylate de soude, et d'autant plus qu'elle est plus basse, elles se dilatent et mmobilisent simultanément. La dilatation persiste souvent pendant plusurs jours, même après que la température a repris ses valeurs primitives. autres fois les pupilles se dilatent inégalement, tantôt l'une tantôt l'autre, talternativement. Dans quelques cas exceptionnels, la dilatation unilatérale tévidemment en corrélation avec une altération limitée de la moëlle, sur soi je reviendrai plus loin.

Le délire apparaît fréquemment de suite après que le salicylate a com-

mencé à opérer sur la peau. En général il n'est pas violent, son caractère est plutôt calme (révasseries, quelquefois hallucinations, idées fixes, manie). Le délire mélancolique à tendance religieuse s'est manifesté chez trois de nos malades.

Un des effets le plus constamment provoqués par le salicylate de soude, c'est l'adynamie, l'abattement profond, l'apathie, souvent compliquée d'in-

continence d'urine et fécale. Elle peut aller jusqu'au collapsus.

La fréquence du frisson est en raison directe de l'abaissement de la température. Je ne parle pas des frissons qui résultent immédiatement du contact de l'eau froide lorsque concuremment avec le salicylate, on a usé des bains froids ou rafraîchis, je ne comprends dans cette remarque que le frisson qui s'observe dans la période de défervescence active sous l'influence de la médication antipyrétique. Il coïncide volontiers avec la dilatation pupillaire.

J'ai observé deux cas singuliers de kératite suraiguë, tous deux sous l'influence immédiate d'une défervescence artificielle excessivement intense et rapide. Au onzième jour d'une typhoïde franche, avec hautes températures on donna une dose de 5 grammes de salicylate de soude, suivie d'une forte transpiration et d'abaissement de température, quelques heures après, la cornée se troublait, s'infiltrait et finissait par s'ulcèrer profondément. Je ne doute pas de l'origine artificielle de cette complication trophique ou névro-

paralytique.

A deux reprises aussi, j'ai noté la blépharoptose, survenue à la suite de plusieurs doses consécutives de salicylate de soude combinées avec les hains frais; l'abaissement de température ainsi produit fut considérable. L'accident n'eut pas de suite et se dissipa spontanément au bout de quelques jours.

Douleur périombilicale. — On observa assez fréquemment à la suite de l'administration du salicylate de soude, un symptôme abdominal singulier.

Il consiste en une violente douleur constrictive siègeant autour de l'ombilic et rappelant d'une façon frappante la douleur abdominale saturnine. Les malades se grippent, les yeux se cernent, il survient dans la grande majorité des cas un ou deux vomissements verdâtres, peu abondants. L'abdomen se rétracte et la pression n'augmente pas sensiblement la douleur.

Une injection de morphine sussit pour dissiper cette entéralgie.

On ferait erreur en attribuant ces manifestations abdominales à l'irritation causée sur la muqueuse intestinale par le contact du salicylate de soude

ou de l'acide salicylique, comme on pourrait être tenté de le faire.

C'est une irritation du plexus solaire, une névralgie du sympathique abdominal, résultant des mêmes causes que les autres manifestations nerveuses décrites ou à décrire plus loin, à savoir, de l'action spéciale exercée par la moelle par la médication antithermique. La névralgie du sympathique abdominal s'est, en effet, presque sans exception, rencontrée chez les malads chez lesquels on avait provoqué un abaissement de température, intens, rapide et soutenue, aussi bien par le bain rafraîchi que par le salicylate of la combinaison de ces moyens.

En outre j'ai vu provenir cette manifestation névralgique plusieur jours après l'administration de la dernière dose de salicylate de soude, des cas où l'apyrexie artificielle s'était prolongée outre mesure, malgré h

persistance du processus typhique.

C'est par un ordre d'idées analogue que s'explique le fait qui résulte mes observations, que l'emploi du salicylate à dose massive augmente me tablement la proportion des hémorrhagies intestinales, dans toutes les pe

riodes et tout spécialement dans la période de convalescence. Je ne doute pas que cet effet ne résulte d'un état paralytique passager, des rameaux du sympathique abdominal et d'une congestion passive par dilatation des vaisseaux de l'intestin. Deux fois j'ai vu l'hémorrhagie suivre de près une de ces violentes crises de douleur abdominale à caractère névralgique, alors que la diarrhée avait pris fin, que la convalescence semblait avancée, et que toute manifestation typhoïde du côté de l'intestin paraissait avoir cédé. Chez ces deux malades la température avait été violemment abaissée et l'apyrexie aruficielle de longue durée.

La rate m'a paru avoir un volume moyen plus considérable chez les malades traités au salicylate. Cet organe est certainement plus fréquemment le siège d'infarctus hémorrhagiques que cela n'a lieu sous d'autres méthodes de thérapeutique. La paralysie, la dilatation vasculaire, provoquée par le sali-

ylate de soude, pourrait en donner une facile explication.

L'innervation de l'appareil respiratoire peut être modifiée par le salicylate le soude d'une double façon: dans certains cas on voit apparaître sitôt après l'ingestion du médicament et en même temps que la transpiration, une dyspuée particulière, menaçante, accompagnée de cyanose. C'est une dyspuée d'origine centrale, le malade respire avec angoisse et difficulté, les mouvements respiratoires augmentent notablement en fréquence, sans que l'auscultation donne lieu de soupçonner une aggravation du catarrhe, une complication inflammatoire ou hypostatique du poumon. Au bout de quelques heures l'accès se dissipe. Les battements de cœur ne paraissent pas modifiés pendant ces crises, que j'ai observées dans 5 cas sur 107.

Plus graves sont les congestions foudroyantes, qui se développent quelquesois après une rapide déservescence chez certains typhisés, d'autant plus qu'ils ont présenté d'autres signes tels que la dilatation des pupilles, la rougeur prolongée des téguments, ou le frisson, indiquant une impressionna-

bilité particulière du sympathique et de la moelle.

Les fonctions motrices sont rarement altérées d'une façon spéciale par le salicylate de soude. Si j'ai noté quelquefois des accès convulsifs, dépendant d'un état congestif du cerveau, dans des typhus graves d'emblée, avec défre préexistant, ces accidents, indépendants de l'intervention thérapeutique sont transitoires et ne se rattachent pas directement à mon sujet.

Il en est de même de certaines modifications de la sensibilité, la rachialgie, les névralgies du cuir chevelu et de la face, manifestations connues sur lesvelles je passe, parce qu'elles ne me paraissent pas sensiblement favorisées

par la médication au salicylate.

# § 2. Manifestations nerveuses tardives. — Atrophies et dysesthésies. — Symptomes. — Leur rapport avec la médication antithermique.

Je traiterai avec plus de détails cette seconde classe de manifestations torbides consécutives à l'emploi du salicylate de soude dans la fièvre ty-hoïde, parce qu'elles ne sont pas connues ou appréciées justement jusqu'ici t n'ont pas encore été décrites d'une manière complète. Il s'agit des atro-ties disséminées, simples ou combinées avec la dysesthésie, telles que nous a trouvous de nombreux exemples dans les auteurs qui ont traité de la tre typhoïde et de ses complications nerveuses. Sur 230 cas de fièvre de j'ai eus en traitement dès janvier 1875 et que j'ai observés avec le plus es soin qu'il m'a été possible, j'ai relevé 21 exemples de lésions de ce genre mt 15 cas d'atrophie disséminée, et 6 cas de dysesthésie affectant canines régions limitées.

L'atrophie musculaire s'est rencontrée:
Dans les muscles des mollets, de l'un ou de l'autre, inégalement,
Dans les muscles de la cuisse, par tout le groupe antérieur,
Les fléchisseurs de la main,
Le triceps brachial,
Le deltoïde et le sous-épineux,
Les muscles antérieurs de la jambe,

6 fois, 3

Symptomatologie. — Voici ce qui résulte de l'analyse des cas d'atrophie musculaire après la fièvre typhoïde que j'ai eu l'occasion d'observer:

1) Elle peut être simple, isolée (3 cas), être accompagnée d'hypéresthésie cutanée plus ou moins vive (6 cas), de douleur spontanée, siégeant plus profondément (6 cas), d'anesthésie (1 cas), de contracture (1 cas).

2) L'atrophie est tardive. En esset sur 15 cas, nous la voyons survenir:

| $\mathbf{A}\mathbf{u}$ | 15me jo | our |   |   |   |   | 4   |
|------------------------|---------|-----|---|---|---|---|-----|
| ø                      | 20-25   | •   | • | • |   |   | 2   |
| >                      | 25-30   | 9   |   | • | • | • | 3   |
| þ                      | 30-35   | 10  |   |   |   |   | 1/4 |
| p                      | 35-40   |     |   |   |   |   | 1   |
| 70                     | 40-50   | v   |   |   |   |   | 1   |
| •                      | 60-70   | >   |   |   |   |   | 1   |
| p                      | 80-90   | >   |   |   |   |   | 2   |

3) Elle est accompagnée le plus souvent de modifications pupillaires. Les pupilles s'immobilisent en se dilatant largement, également ou inégalement. Il y a quelquefois corrélation entre le côté de la plus grande dilatation et celui où siège l'atrophie.

4) Dans la majorité des cas le début des accidents atrophiques a été mar-

qué par un frisson plus ou moins violent.

5) Période fébrile propre à l'atrophie musculaire. On n'a pas encore, que je sache, attiré l'attention des cliniciens sur le mouvement thermométrique particulier qui accompagne l'apparition de l'atrophie des convalescents.

Il me semble cependant possèder une importance pratique réelle, en permettant au médecin d'être sur ses gardes et de diriger contre la complica-

tion qui se prépare un traitement actif.

Les indications du thermomètre présentent des caractères assez tranchés, la fièvre qui appartient à l'évolution du procès typhoïde a déjà pris fin, dans la majorité des cas, avant que ne se déclarent les premiers symptômes qui mettront sur la voie d'un état fonctionnel anomal de la moelle.

Il s'écoule un temps plus ou moins long (entre 3 et 42 jours, moyenne 40 à 15 jours) depuis la chute de la fièvre typhoïde, jusqu'à l'apparition d'apparition d'a

d'une nouvelle série d'ascensions thermométriques.

La durée de cette seconde période fébrile, sièvre nerveuse propre ou fière d'atrophie, oscille entre 6 et 14 jours. Dans deux cas cependant elle n'i

duré qu'un jour.

Il me semble qu'il y a entre la durée de l'intervalle qui sépare la pre mière période fébrile de la seconde, et la durée de cette dernière, un cer tain rapport, elle est inverse, c'est-à-dire que plus la période intermédicin d'apyrexie est longue, plus la seconde période fébrile est courte, et vice-verse

La deuxième période fébrile a une physionomie spéciale. La températur s'élève presque exclusivement le soir, elle atteint au deuxième ou troisième jour déjà, son maximum, qui peut être de 40 degrés et plus. En revanche elle tombe lentement et se rallume avec facilité, toujours le soir.

Pendant cette période, les symptômes gastriques sont peu prononcés, les ignes d'une rechute de typhoïde manquent. Il est évident pour moi mainment que j'ai l'œil ouvert sur ces singulières oscillations, que nombre des eprises de fièvre notées dans le cours des convalescences des typhoïdes et me l'on prend pour des récidives légères, ne sont autres que l'expression l'un procès médullaire.

6) L'atrophie musculaire s'opère avec une extrême rapidité, elle est déjà totée dans plusieurs de mes observations au deuxième, troisième jour, près l'apparition de la dilatation pupillaire, des frissons et de l'ascension bermique. Peut-être reste-t-elle dissimulée quelques jours, sans que le rouble fonctionnel du membre affecté soit assez important pour être re-

**Marqué** par le malade.

La contractilité électrique est rapidement réduite à son minimum.

Diagnostic. Les circonstances propres à éveiller l'attention sur la possibilité d'une atrophie musculaire sont, outre les signes déjà indiqués cillessus : la douleur. L'atrophie des muscles antérieurs de la jambe se trabuit par une douleur sur le dos du pied ou le rameau superficiel du pérobier; celle des fléchisseurs de la main, par une roideur douloureuse sur le plat du bras; celle de l'épaule, par une douleur rhumatoïde siégeant sur le deltoïde.

La circulation cutanée est en général profondément troublée, les extrémités sont glacées, la peau rude, en chair de poule, plissée, sans résistance, la sensibilité cutanée est en général diminuée.

l'ai observé dans la région inférieure d'une jambe dont le mollet s'était

pécemment atrophié, une rougeur érysipélateuse douloureuse.

Bref, on peut se convaincre de l'existence de symptômes variés, de nature faciliter le diagnostic de ces complications; sans être très évidents et trèsppants pris isolément, ils acquièrent par leur association une certaine faleur.

# Quelques mots du traitement.

Les chances de guérison des atrophies musculaires après la fièvre typhoide diminuent rapidement à mesure que le début du traitement s'éloigne
celui de l'affection. Prises en traitement de bonne heure, ces lésions se
périssent avec facilité, déjà une dixaine de jours après le début, les chances
considérablement réduites. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il
print imprudent de se contenter de l'explication généralement en usage, qu'il
fait de la faiblesse résultant de la convalescence, et que les forces reviendont par le simple fait d'un régime approprié.

L'électricité, la combinaison du courant constant et de la faradisation des membres affectés, donne les meilleurs résultats, et dissipe souvent en quelsignifications de la noix vomique à l'intérieur et surtout des jections de strychnine, qui sont aptes à combattre avec succès les désor-

**des musculaires constatés de bonne heure.** 

On cherchera en même temps, au moyen de frictions aromatiques et spiteuses, à rétablir la circulation superficielle et profonde, cela va de soi. L'atrophie a une origine centrale. — En parcourant la description des implômes qui précèdent et accompagnent les atrophies musculaires de la irre typhoïde, on doit arriver à la conclusion qu'elles sont dues à un tradiffiritation de la moelle. Je rappelle que la période pathologique ir appartient en propre se caractérise par le frisson, l'élévation de

rature. la dilatation pupillaire et fréquemment le resserrement des capillai cutanés, symptômes indiquant une lésion centrale, une myélite. Cette thi doit porter sur la substance grise, elle affecte particulièrement le centre la sensibilité et de la nutrition musculaire, la motilité indépendante de la trophie reste indemne.

Ces myélites doivent être de nature spéciale, porter sur certains groupe de cellules dont la désorganisation doit être peu profonde. Ce sera à l'histe

logiste de la découvrir.

# Rapports des complications nerveuses avec la médication antithermique.

Il ressort de mes observations le fait suivant qui me semble être d'a certaine valeur:

Dans presque tous les cas de fièvre typhoïde, grave ou légère. dans lesqu la convalescence a été entravée par l'apparition d'une seconde période brile, suivie de troubles fonctionnels graves du mouvement et de la ser bilité, la courbe thermométrique a été puissamment modifiée par les fluences thérapeutiques (salicylate de soude, acide salicylique ou bains ind C'est dans ce cas-là que l'abaissement artificiel de la température a été

plus considérable (valeur de 2°,5 à 3°).

Lorsque je pris note de cette coïncidence, mes observations portaies essentiellement sur des typhoïdes traitées à l'acide salicylique ou son si et ma première impression fut qu'il s'agissait d'une action spécifique de médicament sur certaines régions de la moelle. Je pus cependant me on vaincre, par plus ample expérience, que les complications du côté del moelle atteignaient leur maximum de fréquence dans la catégorie des traités simultanément avec le salicylate et les bains rafraichis, et qu'elles présentaient quelquefois après l'emploi des bains rafratchis, sans admini tration de salicylate, mais seulement lorsqu'ils avaient réussi à abaisser température d'une manière intense et prolongée, à la maintenir entre 🖫 et 38° pendant un temps de 12, 18, 24 heures. Eh bien, dans les trois natives, c'est presque constamment dans ces conditions de refroidisseme exagéré ou prolongé, que la situation se complique et que l'on voit surve les perturbations du côté de la moelle.

Si l'on supposait le salicylate de soude seul responsable de ces mélais, resterait à expliquer pourquoi ses effets ne sont pas à peu près proportie nels au nombre et à la force des doses administrées. Or, cela n'est pas, voit une seule dose de 3 grammes, agissant sur un organisme prédispet amener une défervescence profonde, de longue durée, alors que 2014 grammes ne déterminent, dans d'autres cas, qu'une chute thermométriq

peu soutenue et relativement innocente.

Il en est exactement de même des bains rafraîchis: chacun a pu se con vaincre de l'inégalité de leur influence antithermique dans différents 🚅 sans qu'il soit exactement possible de déterminer la cause qui régit ces de férences.

La divergence de degré dans l'effet direct des trois procédés sur la 🕊 pérature se prononce dans ce sens que:

L'acide salicylique ou le salicylate de soude détermine une déservesce

à peu près constante, souvent considérable et prolongée.

Le bain rafraîchi, un abaissement thermométrique moins accent beaucoup plus fugitif.

La combinaison de ces moyens, une apyrexie considérable, de lo durée.

#### LLE. — COMPLICATIONS NERVEUSES DE LA FIÈVRE TYPHOIDE 235

ableau que voici démontre que les modifications des pupilles, des vasomoteurs cutanés, les frissons accompagnant les procès et indiquant un état de la moelle propre à les déterminer, vament en raison directe de l'intensité de la défervescence.

|                | Troubles pupillaires. | Troubles vasomoteurs. | Frissons.          |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| te et bains '. | 25 %                  | 33 %                  | 12 º/ <sub>0</sub> |  |
| te             | 18 %                  | <b>2</b> 6 %          | 10 %               |  |
| afraichis      | 43 %                  | 17 °/0                | 1 0/0              |  |

t qui me paraît donc exister entre l'intensité de l'antipyrèse et é des complications nerveuses peut donner un éclaircissement urs d'action de méthodes évidemment différentes dans leur es se rencontrent sur le terrain commun de la perturbation les conditions d'équilibre pathologique de la moëlle, par le moyen d'une action spéciale sur la moëlle et le sympathique ale), par le bain frais, au moyen d'un effet révulsif réflexe sur tanée et les nerfs périphériques, plutôt que par soustraction florique.

#### Conclusions.

est le moyen antipyrétique le plus fidèle que nous connaissions, re typhoïde du moins, mais il peut être dangereux, suivant les

ngers résultent d'une modification de l'activité fonctionnelle de se manifestant tout d'abord par la paralysie du sympathique, açon plus tardive, sur la nutrition musculaire par des désors dans certains groupes de muscles.

sordres médullaires sont favorisés par une défervescence artiintense et surtout trop prolongée, qui varie suivant les malaséquence en est qu'il faut surveiller de près l'effet des premièacide salicylique ou des bains, et se tenir prêt à en cesser ou l'emploi:

aute de température est considérable et dépasse 3°.

urée de l'apyrexie dépasse huit à dix heures.

impérature s'élève beaucoup après que l'effet paralysant du reuisé, d'autant plus que les modifications vasomotrices et pupilplus accentuées.

r par les bains frais, à condition que ceux-ci ne produisent pas cence prolongée et intense. Dans ce cas, les remplacer par des ins brutalement révulsifs.

inéral les irrégularités thermométriques, les bonds, sont d'une moins favorable que les courbes régulières, un mouvement gulier supporte moins bien les anti-thermiques qu'une fièvre acide salicylique et les bains doivent donc être employés avec us ces cas-là, sous peine de favoriser l'apparition des accidents à la période d'état et surtout de la convalescence.

ce d'une élévation thermométrique survenant dans la convales-1 typhoïde, le soir, avec frisson et dilatation des pupilles, il est probable qu'un procès central atrophique se prépare, et il faut surveiller système musculaire de près.

Il en est de même d'une convalescence lente, lorsqu'il y a inégalité pe

pillaire et douleurs dans sles membres.

- M. DÉCLAT appuie sur ce fait que dans la fièvre typhoïde la gravit de la maladie provient de l'élévation de la température, qui altère le globules, désoxygénise le sang et en amène la plasticité. La fièvre typhoïde est une maladie fermentative. Il faut l'assimiler à une ferment tion extérieure, à la fermentation alcoolique. Il faut donc employer la antifermentescibles; parmi eux il donne la préférence à l'acide phérque. Dans les cas graves, M. Déclat insiste encore sur l'emploi du phenate d'ammoniaque pour empêcher les stases sanguines.
- M. DE CÉRENVILLE admet que les hautes températures sont nocive par elles-mêmes, mais il ne croit pas qu'elles soient la cause des dég nérescences parenchymateuses; ces dernières sont dues à une altération du sang causée peut-être par une fermentation comme le croit M. Décla-
- M. REVILLIOD partage les idées de M. de Cérenville; il croit aussi que toute perturbation brusque dans le cours de la fièvre typhoïde est dans gereuse, parce qu'elle produit facilement le collapsus.

La séance est levée.

Les Secrétaires :

CH. SALOZ.

A. VINCENT.

# SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

### SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

Présidence de M. Duval.

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la séance du 14 septembre est lu et adopté.

M. Déjerine lit au nom de M. Vidal le mémoire suivant :

# INOCULABILITÉ DE QUELQUES AFFECTIONS CUTANÉE

Par M. le D' Émile VIDAL, médecin de l'Hôpital Saint-Louis à Paris.

Messieurs,

La méthode expérimentale, à laquelle l'étude de la syphilis a dû ses plu précieuses conquêtes, est appelée à faire avancer nos connaissances en De e. Au point de vue de la science, tout aussi bien qu'au point de tique, les expériences d'inoculation des lésions cutanées me semvoir fournir des éléments de progrès.

tats auxquels je suis arrivé ne vous paraîtront pas indignes de ention. Je n'ai pas voulu toucher devant vous à tous les points de que comporte le sujet. Il y a là des problèmes de physiologie pane du plus haut intérêt; mais leur solution me semble encore si
que je n'ose m'y arrêter, dans la crainte de faire une trop longue
n dans le champ des hypothèses. Je m'en tiendrai à l'exposé des
quelques considérations pratiques, telles que celles de prophylaxie
itement.

cherches, ainsi que celles des rares expérimentateurs dont les trant parvenus à ma connaissance, démontrent que certaines lésions nu sont inoculables. On peut reproduire la pustule de l'ecthyma, -pustule de l'impétigo, la vésicule de l'herpès, la bulle du pempidémique des nouveau-nés, soit sur le sujet atteint de cette affect sur un individu sain. Elles sont inoculables et auto-inoculables. lésions, bien que parfaitement caractérisées et typiques, ne sont ulables, ainsi l'eczema, l'herpès zona, le pemphigus diutinus et le molluscum contagiosum ou acnè varioliforme.

I

### Inoculabilité de l'ecthyma.

rn 1852 que j'ai commencé mes recherches sur l'inoculabilité de la l'ecthyma. Mes premières inoculations furent faites avec le pus de a de la sièvre typhoïde. Les inoculations à l'homme sain pratiquées itat, interne en pharmacie, et sur moi-même, ne réussirent pas. communication que je sis en 1861 à la Société de Biologie et dans que j'ai lu en 1873, à la Société médicale des hôpitaux de Paris 1,

oustule d'ecthyma est-elle inoculable à l'homme sain? Je ne saurais

elle auto-inoculable? Je puis répondre affirmativement et le proumes expériences, qui ont réuni sur près d'un tiers des sujets auxi inoculé le liquide recueilli sur eux-mêmes.

lations. L'inoculation de la pustule d'ecthyma à l'homme sain a été ne fois sur lui-même par un médecin distingué de Bordeaux, M. Do-De même que dans mes deux expériences, le résultat a été négatif. ce de ces tentatives infructueuses, nous pouvons citer des faits d'i-ions suivies de succès. Ils sont dus au D<sup>r</sup> Vincenzo Tanturri, pre-édecin du syphilicôme de Naples, qui les a relatés dans un mémoire éressant publié, en 1867, dans le Morgagni, et intitulé: Ricerche se sperimentali sulle inoculazioni sifilitiche.

expériences ont été faites avec le liquide extrait de pustules d'ecthy-

l'inoculabilité des pustules d'ecthyma. par E. Vidal, in Annales de Dermoet de Syphiligraphie, p. 850. † T Spriences sur l'inoculabilité in Mémoires et le la Société de médec ma syphilitique. Elles comprennent des auto-inoculations et des inocitions sur des sujets syphilitiques, il est vrai, mais non atteints d'ecthyn En parlant de l'inoculation de l'ecthyma syphilitique, ou plutôt, comme pense pouvoir le démontrer, de l'ecthyma cachectique développé sur dindividus en proie aux accidents syphilitiques, je reviendrai sur ces en riences. J'en retiens ce fait, de la possibilité duquel je n'ai jamais dor de la transmission de l'ecthyma par inoculation.

Auto-inoculations. Quant aux auto-inoculations, elles réussissent au moi dans le tiers des tentatives, lorsqu'on prend les précautions nécessaires. Les chances de réussite vont en diminuant, jusqu'à cesser complétement

mesure que la pustule est plus ancienne.

Le D<sup>r</sup> Tanturri fait des incisions, suivant la méthode de vaccination usage à Naples. Ces incisions sont pratiquées superficiellement au moy d'une lancette chargée du liquide à inoculer. Pour ma part j'ai fait inoculations soit par piqures avec la lancette, soit avec une aiguille à vacin, soit avec une épingle. Cette dernière méthode, certainement moins que les précédentes, donne cependant des résultats suffisants pour le que je me proposais. Elle est très-simple, très-pratique, n'effraie pas les incisions.

lades, c'est celle que j'ai employée le plus habituellement.

Pour être certain que le liquide de l'ecthyma est bien réellement l'age de reproduction des pustules, toutes les fois que j'ai tenté des inoculais j'ai fait simultanément des contre-épreuves: par la piqure simple, par piqure avec des épingles humides roulées dans la poussière ou dans inatière d'expectoration des malades, dans du pus d'abcès, dans du pus vésicatoires, etc. Ces contre-épreuves ont toujours été négatives. On peut donc m'objecter que, sur un individu atteint d'ecthyma, une pique d'épingle ou de lancette, l'insertion sous l'épiderme de corps irritants, pus de diverses provenances, peut déterminer la production de la pust ecthymateuse.

Plus de cent fois j'ai réussi à inoculer l'ecthyma. Toutes les variétés mises par les auteurs sont auto-inoculables. L'ecthyma simplex, l'ecthy de la sièvre typhoïde, l'ecthyma cachectique, l'ecthyma dit syphilitique, per vent reproduire la pustule caractéristique. La lésion anatomique et la che de cette pustule sont tout à fait spéciales, en constituent l'individual

et font de l'ecthyma une affection générique de la peau.

La pustule d'inoculation suit dans les phases de son développement

marche identique à celle de la pustule spontanée:

Le premier jour, six à huit heures après l'inoculation, on voit à la la de la piqure un point rouge, déjà un peu induré et qui est ordinaire le siège d'un prurit assez vif.

Le deuxième jour, la rougeur s'étend sur un diamètre d'environ un timètre; un noyau dur se forme et fait saillie au-dessus du nivempeau. Exceptionnellement il s'acumine et on voit déjà le commend d'une petite vésicule.

Le troisième jour, la rougeur est plus étendue, le noyau d'inflammatoire s'acumine et forme la base d'une vésicule contemp

de sérosité trouble.

Le quatrième jour, la pustule d'ecthyma est parfa arrondie, remplie de sérosité purulente, à bords est adulte, si je puis ainsi dire, et fournit un pus inoculable. ssèche du neuvième au dixième jour, à partir du moment de 1, et la croûte tombe du seizième au vingtième jour, laissant, se indélébile, une petite cicatrice superficielle, plus ou moins

e pris sur ces pustules d'inoculation est aussi auto-inoculable. si obtenir des inoculations successives. Mais on constate que les troisième génération sont moins développées que celles de la lles-ci moins volumineuses que celles de la première. L'évolunières pustules est incomplète, plus rapide que celle des predernières faites sont les premières guéries. La puissance d'inolonc en diminuant graduellement à chaque nouvelle génération. le donne souvent un résultat insignifiant.

al le pouvoir reproducteur cesse à la cinquième ou à la sixième inoculations successives. Très-rarement j'ai obtenu une ciniération, rudimentaire, avortée. Une seule fois j'ai réussi pour

rquable: c'est bien le pouvoir reproducteur du liquide inocula-'affaiblissant et s'épuisant par ces transplantations successives. perd pas l'aptitude à être inoculé. Alors que l'auto-inoculation s successives devient infructueuse, on obtient encore de nouvels très-caractérisées, souvent très-belles, par l'inoculation du pustules spontanées.

xceptionnellement une ou deux des pustules d'une troisième ou génération, plus développées, plus actives que celles de la généédente.

ncenzo Tanturri', qui a aussi étudié la décroissance des pustules ns successives, leur cessation après la cinquième ou sixième a fait une remarque intéressante. Si les dernières pustules redeviennent très-actives, elles donneront un produit qui roduire une seconde série. Dans un cas il a pu obtenir 34 pusssives par 6 séries, dans lesquelles il y avait eu développement ent exagéré des troisième, quatrième et cinquième pustules. nouvelles expériences j'ai remarqué que les inoculations succesient lieu à des pustules plus belles si elles étaient faites dans des èrentes au lieu d'être limitées à un espace peu étendu, comme e à la face externe du bras. L'inoculation de troisième ou de génération qui ne produirait plus sur le bras que de petites pusue avortées, en fera naître de plus belles sur la cuisse ou sur la

t médecin du syphilicome de Naples, dont les expériences ont vec l'ecthyma syphilitique, a constaté que cet ecthyma n'est ni ni auto-inoculable sur le tissu muqueux. Il ne s'inocule que sur i également vérifié l'immunité des muqueuses à l'auto-inoculatres variétés d'ecthyma.

s de ces variétés, de ces diverses formes de l'ecthyma, permettezigression.

admettre plusieurs espèces d'ecthyma? Je ne le crois pas. Je l'ecthyma, affection générique, comme l'a très-bien établi M. Ban. Son apparence, son développement, ses complications varient terrain sur lequel il a germé. C'est l'éruption des sujets débilités iques et son activité est en proportion de la débilitation. C'est

ainsi que chez les enfants et les vieillards on voit les formes ulcéreuses es gangréneuses. Toutes les causes de débilitation, la mauvaise alimentaite l'épuisement, l'alcoolisme, la scrofule, la syphilis, etc., sont productrices l'ecthyma.

Existe-t-il un ecthyma syphilitique? Au premier abord la question a l'apparadoxale. Mais en présence des caractères différents assignés par les atteurs à cette forme de syphilide pustuleuse, avec le criterium des au inoculations, je crois qu'il est possible non-seulement de la poser, mais de core de la résoudre.

Je pense que, sous le nom d'ecthyma syphilitique, on confond deux lésiqui doivent être distinguées :

1º l'une qui est une syphilide secondaire, une modification de la papi

syphilitique;

2º l'autre qui est la véritable pustule d'ecthyma, symptomatique de l'éde débilitation, amenée ou aggravée par la syphilis et qui complique se

vent les syphilides malignes précoces.

Je m'explique: La première forme, ai-je dit, n'est qu'une dévision la papule syphilitique. Celle-ci, en effet, peut prendre différents aspet dont on a fait, à tort suivant moi, autant de variétés de syphilides. Peut devenir croûteuse et prendre l'apparence de l'impétigo (impét syphilitique), mais sans jamais présenter la vésico-pustule caractérist de l'impetigo. Elle peut revêtir l'apparence de la varicelle, à sa péri croûteuse (varicelle syphilitique). Elle peut encore se couvrir d'une large croûte, épaisse, rupiforme, reposant sur une base indurée par le plasme syphilitique, d'une coloration variant du rouge à la teinte jamb née pathognomonique. En soulevant la croûte, on trouve peu de liquid lieu de la suppuration abondante du véritable ecthyma; de plus l'exulcition est superficielle, et dans la plupart des cas la réparation se fait se cicatrice. Cette papule croûteuse est pour nombre d'auteurs l'ecthyma phylitique.

C'est probablement avec le liquide d'une de ces papules croûteuses (Vidal de Cassis 1, en 1855, inocula la vérole à M. Boudeville, interné

pharmacie, jusque-là indemne de tout accident syphilitique.

J'ai maintes fois essayé l'auto-inoculation de cette forme de syphilit sans pouvoir reproduire la pustule d'ecthyma. Je crois pouvoir affirm

qu'elle n'est pas auto-inoculable.

Bien plus, il résulte de nombreuses expériences du Dr Vincenzo Tantaque l'inoculation du liquide de la bulle du pemphigus des nouveaus syphilitiques ne donne lieu à aucun résultat positif. Du reste le médeca Naples n'admet pas le pemphigus syphilitique 2. Il pense que les bulles se développent à la paume des mains et à la plante des pieds des nouveauses exphilitiques ne sont autre chose qu'une transsudation sous-épidenque d'origine passive, due au marasme et au ramollissement de la pertrésume sa pensée en ces termes : « La sifilide non produce il pemphigus sugli adulti, nè sul feto, nè sui neonati. » Je ne crois pas non plus au penhigus syphilitique, même à celui des nouveau-nés. La lésion décrite se ce nom coexiste toujours avec de larges papules syphilitiques répande sur la surface du corps, sur les avant-bras, sur les jambes, sur le dos mains et sur la face dorsale des pieds. Les bulles purulentes reposente de larges papules dont elles ne sont qu'une complication, une vertage de larges papules dont elles ne sont qu'une complication, une vertage de larges papules dont elles ne sont qu'une complication, une vertage de larges papules dont elles ne sont qu'une complication, une vertage de larges papules dont elles ne sont qu'une complication, une vertage de larges papules dont elles ne sont qu'une complication, une vertage de la pertage de

<sup>2</sup> Loc. cit., p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité des maladies vénériennes. 2<sup>me</sup> édit. Paris, 1855, p. 896.

es papules syphilitiques, à larges croûtes, dont le produit n'est oculable et qui, comme je le disais tout à l'heure, ne devraient la dénomination d'ecthyma, on trouve souvent de véritables hymateuses. Celles-là ont pour siège de prédilection les jambes, es fesses, les avant-bras. Elles débutent par une saillie papus plate, comme celle des papules syphilitiques, mais franchenée; au sommet apparaît dès le second ou troisième jour une le, bientôt transformée en une véritable pustule; la base est rouge: assez souvent, mais non toujours, d'un rouge cuivré; est profonde et suivie d'une cicatrice. C'est là le véritable quent chez les syphilitiques affaiblis, chez ceux que l'alcoolisme, la vieillesse, etc., prédisposent aux formes suppurantes des alignes précoces. Cette pustule d'ecthyma est parfaitement inouto-inoculable, et mes expériences concordent de tous points, ésultats positifs, avec celles du Dr Tanturri.

que c'est avec le liquide de pustules de ce genre, développées

que c'est avec le liquide de pustules de ce genre, développées hilitiques, qu'ont été faites les auto-inoculations de Vidal de ), de M. Puche, de Cazenave (1850), de M. Richet <sup>1</sup> (1851).

tions pratiques. L'inoculabilité de la pustule d'ecthyma implique ent sa contagion possible. Son auto-inoculabilité explique sa n sur le même sujet. Il en découle des considérations proqu'il me suffit d'indiquer sans avoir à y insister. Les malades eux-mêmes par le grattage: de là ces lésions ecthymateuses de verses que j'ai réussi à reproduire artificiellement. Les unes se omme de longues traînées; les autres sous forme d'élargissen ou plusieurs points de pustules préexistantes. En faisant des erficielles de la peau avec l'ongle, avec une lancette, avec une isant l'épiderme par le frottement et en couvrant ensuite la suravec le liquide d'une pustule d'ecthyma, à la période d'actusi à obtenir des lésions ecthymateuses de formes variées.

Trévenir ces auto-inoculations successives faites par le malade.

prévenir ces auto-inoculations successives faites par le malade, it ou en se grattant avec les ongles, que j'emploie un sparadrap

Emplatre diachylon 27,00 grammes.

Cinabre 1,50 • Minium 2,50 •

e, très-promptement siccatif et cicatrisant, met les régions en-'ecthyma à l'abri des doigts des malades et, les empêchant de t de perpétuer les lésions, abrége beaucoup la durée du traite-

11

# Inoculabilté de l'impetigo.

impétigo. Les auteurs les plus éminents sont divisés sur cette a doctrine contagionniste était soutenue en France par M. Deque Tilbury Fóx² se demanda avec raison s'il n'y avait pas deux

Fox, Skin diseases, p. 228. L

espèces d'impétigo: l'une contagieuse, qu'on voit souvent au printempatteindre un certain nombre d'enfants d'un même pensionnat, l'autre survenant soit isolément, soit très-souvent en coïncidence avec l'eczema, ches les sujets lymphatiques ou scrofuleux. Une étude attentive de la première forme lui permit d'établir, dans un mémoire publié en 1862, qu'il existe en impétigo contagieux et inoculable à un sujet sain. Cet impétigo, caractéris par de larges vésicules dont le liquide se concrète en croûtes jaunâtres, qui disparaît sans laisser de cicatrices, a été dénommé par le savant médein de Londres: Impetigo contagiosa. Il a fait avec succès de nombreuses inculations à des sujets sains.

Pour ma part je n'ai fait que des auto-inoculations qui ont réussi dans plus de la moitié des cas. J'ai obtenu des vésicules, adultes au troisième jour, dont quelques-unes avaient au moins le diamètre d'une pièce d'une franc. Par des auto-inoculations successives j'ai produit souvent trois générale.

rations, exceptionnellement quatre.

Sauf la largeur des vésico-pustules, la marche est la même que pour l'inoculation des autres formes de l'impétigo. Maintes fois j'ai auto-inoculation l'impétigo type, la mélitagre; bien souvent encore les auto-inoculation avec le liquide pris sur des vésico-pustules d'impétigo, développées concurremment avec l'eczema, ont été fructueuses. Deux tentatives d'inoculation faites sur moi et trois expériences sur des chiens n'ont pas réussi.

Voici quelle est la marche de l'inoculation :

Le premier jour quelques sujets éprouvent un peu de cuisson au point inoculé.

Le second jour ce point est entouré d'une petite auréole rouge.

Le troisième jour la vésico-pustule est adulte et fournit un liquide inces lable.

Pour l'impetigo contagiosa la vésicule est large, remplie d'un liquid souvent limpide, mais d'autres fois, si le développement est plus rapid d'un liquide trouble.

Pour l'impétigo ordinaire c'est un liquide opalin qui distend la petit

vésico-pustule acuminée.

Dès le quatrième jour elle s'affaisse ou se rompt; le liquide se concrété en une croûte jaunâtre, ressemblant à du miel desséché. Souvent teinté d'un peu de sang, surtout dans l'impetigo contagiosa, cette croûte est aleré moins brunâtre.

L'érosion est superficielle, ne dépasse guère la couche profonde de l'épè derme et ne laisse pas de cicatrice. Ce développement de la vésico-pusta d'impétigo est caractéristique. Adulte au troisième jour, tandis que not avons vu que la pustule d'ecthyma n'arrivait à son apogée qu'au quatrième jour, elle ne laisse pas de cicatrice comme le fait cette dernière.

La possibilité de reproduire l'impétigo par l'inoculation en fait une lésit type, une affection générique de la peau, comme l'enseigne M. Bazi C'est un argument à mon sens irréfutable pour distinguer l'impétigo l'eczema, bien que ces deux formes se rencontrent si fréquemment sur mêmes sujets, dans les mêmes régions, et combinées en quelque sorte l'avec l'autre.

III

# Inoculabilité de l'herpès.

J'ai essayé plus de vingt fois d'inoculer l'herpès labia putialis. Je n'ai réussi que deux fois.

La vésicule obtenue par l'auto-inoculation est adulte dès le second jour.

Je n'ai pu réussir à obtenir une seconde génération.

Les quelques inoculations que j'ai faites sur l'homme sain n'ont pas eu de résultats. M. Douaud a été plus heureux à quatre reprises il a pu s'inoculer les vésicules de l'herpès et une fois il a obtenu par l'auto-inoculation une seconde génération.

L'herpès est donc inoculable; mais cette inoculation réussit très-rarement, je dirais presque exceptionnellement. Il reste à chercher les condi-

tions qui l'empêchent ou qui la favorisent.

#### IV

# Inoculabilité du pemphigus.

Je n'ai jamais inoculé à l'homme sain le liquide extrait des bulles du pemphigus diutinus. Les tentatives d'auto-inoculation que j'ai faites sur

deux malades ont échoué. Je doute de la possibilité de l'inoculer.

Il est une forme de pemphigus aigu qu'on voit parfois régner à l'état épidémique sur les enfants des maternités. C'est le pemphigus épidémique des nouveau-nés que, depuis près d'un an et demi, je puis observer dans les salles d'accouchements annexées à mon service de l'hôpital St-Louis et qui jusqu'à ce jour a atteint une centaine d'enfants.

Ce pemphigus épidémique semble contagieux, non-seulement de l'enfant l'enfant, mais encore de celui-ci à l'adulte. On a cité des exemples de transmission à la mère et même à des femmes de service (Homolle, 1874). Lai vu deux femmes atteintes pendant l'épidémie de mes salles. Toutes deux présentèrent d'abord des bulles sur les cuisses, et l'une de ces femmes eut ensuite de nombreuses bulles sur le cou et sur la face.

Je sis sur le bras gauche de cette dernière malade des auto-inoculations qui ne réussirent pas. En même temps j'avais inoculé le bras droit avec le produit des bulles d'un enfant et j'obtins sur trois piqures deux bulles trèscaractérisées.

Ces inoculations de pemphigus épidémique avaient été tentées sans succès par Husson, Ozanam, Martin, par Hébra, par M. Hervieux, auquel on doit la relation d'une épidémie à la Maternité de Paris en 1868. Sharlot <sup>2</sup>, zité dans le mémoire de MM. Ollivier et Ranvier (1864), avait au contraire obtenu des résultats positifs. Un de mes élèves les plus distingués, auquel a con doit une excellente thèse sur le pemphigus épidémique des nouveaunés, M. Rœser<sup>2</sup>, a réussi plusieurs fois à s'inoculer la bulle de cette espèce de pemphigus. Par des auto-inoculations il a obtenu des secondes générations, rarement une troisième rudimentaire et comme avortée. Ces bulles ont été modelées par M. Baretta et la pièce fait partie de la collection de Thôpital St-Louis. Un autre de mes élèves, M. Coudoin, s'inocula sur l'avant-bras gauche avec du liquide pris sur une des bulles d'inoculation de L. Ræser. Résultat négatif. Mais en même temps il s'inoculait sur l'avantbras droit avec la bulle de pemphigus d'un enfant et les deux inoculations reproduisaient au bout de 36 heures une bulle parfaitement caractérisée. A quelques jours de là deux autres inoculations étaient suivies de succès.

<sup>3</sup> Thèses de Paris, 1876.

Nous voyons donc, Messieurs, que le pemphigus des nouveau-nés est

<sup>1</sup> Loc. cit., p. 4.

Casper's Wochenschrift für die Gesammte Heilkunde, 1841.

inoculable et auto-inoculable. Cette inoculabilité peut, dans bien des ca

expliquer la contagion.

C'est entre 24 et 48 heures, le plus souvent 36 heures après l'inoculation qu'on voit apparaître une petite bulle remplie de liquide clair, plus comoins citrin, qui atteint son maximum de développement le second ou troisième jour. Elle se flétrit ensuite, sèche du cinquième au huitième jour et disparaît promptement sans laisser de traces.

V

Non-inoculabilité de l'eczema, de l'herpès zona, du pemphigus diutinus.

Mes recherches sur l'inoculabilité de quelques lésions cutanées, suivide succès plus ou moins fréquents pour l'ecthyma, l'impétigo, le pemphige epidémique des nouveau-nés, de réussites très-rares pour l'herpès, se sui étendues à d'autres affections. Je n'ai jamais réussi à inoculer ni le pemphigus diutinus, ni l'herpès zona, ni l'eczema. M. le Dr Douaud, dans ses in culations d'eczema et d'herpès zona, n'a pas été plus heureux que moi a que les expérimentateurs qui nous ont précédé dans cette tentative.

J'ai également échoué en essayant d'inoculer une affection dont la consigion, admise par beaucoup d'auteurs, paraît probable, le molluscum contait sum de Bateman, l'acné varioliforme de Bazin. Soit en inoculant la stance molle qu'on fait sortir par la pression de l'orifice de ces pet tumeurs, soit en insérant sous la peau un fragment du comédon, je s'obtenu aucun résultat. Gustave Retzius, de Stockholm, aurait été plus he reux. Après s'être frotté le devant de la poitrine avec le contenu d'upetite tumeur de molluscum contagiosum, il vit, après une incubation près de six mois, se développer une petite tumeur qui présenta tous caractères anatomo-pathologiques de l'affection inoculée. La nature même l'anatomie pathologique du molluscum contagiosum ne sont pas core assez connues pour que je puisse discuter cette observation. Je contenterai de faire remarquer comme un fait bizarre et bien fait pur provoquer le doute cette incubation de plusieurs mois.

#### M. Debout fait la communication suivante :

### NOTE SUR LA GRAVELLE PILEUSE

Par M. le D' DEBOUT-D'ESTRÉES, médecin-inspecteur des eaux de Contrexeville (Vosges).

Messieurs,

Je viens vous soumettre quelques exemples d'une maladie fort rare de beaucoup d'entre vous n'auront sans doute jamais occasion de rencontre

je veux parler de la gravelle pileuse.

Les moments sont tellement comptés que je vais m'efforcer d'être bref que possible dans l'exposé de la question et après vous avoir succintement résumé les faits que j'ai observés et soumis les pièces à l'appui, vous prierai de vouloir bien contribuer à éclairer la question si obscure la Pilimiction.

s Hippocrate 1 les auteurs ont souvent parlé de la pilimiction, mais ire le plus complet sur ce sujet est celui que Rayer présenta en la Société de biologie. Cet auteur si compétent divisa les cas de on en deux classes:

emière qu'il appella trichiasis des voies urinaires serait caractérisée pulsion par l'urèthre de poils nés sur la muqueuse des voies s. Malheureusement aucune observation n'est accompagnée d'au-

sa deuxième classe, Rayer range les exemples de pilimiction chez la femme; quatre observations suivies d'autopsie montrent it à faire à des kystes fœtaux en communication avec les voies et l'auteur attribue ces causes à des grossesses extra-utérines. professeur Broca communique un cas fort intéressant de gravelle la Société de chirurgie en juin 1868 et attribue ce cas observé homme de 61 ans à un kyste fœtal en communication avec les inaires.

pense pas que cette explication de notre savant maître puisse ser aux cas suivants que je soumets à votre appréciation :

#### Observations.

- —M.G., homme de 32 ans, vigoureux et bien constitué vient, à Contren 1850 pour la première fois. Ce malade se plaint de maux de reins
  le deux ans et devenus presque continuels. Il expulse avec les
  lu sable urique mélé à des poils de grosseur variable; contrairex cas cités par Rayer l'acide urique n'adhère pas à ces poils, le maa recueilli avec soin une certaine quantité qu'il nous présente en
  avec la date d'émission. Cette expulsion continua pendant les
  miers jours du traitement hydro-minérale, puis les poils et l'acide
  lisparurent. J'ignore ce qu'est devenu le malade qui était capitaine
  erie.
- I. M. C., homme de 46 ans ést graveleux et goutteux, il a eu s crises néphrétiques et a expulsé à Contrexeville une masse du d'un pois formé d'un magma de poils et de sable urique. Une autre alade expulsa, non sans une vive douleur dans le canal, un poil qui it l'aspect d'un chapelet dont les grains étaient formés par de rique. Ce malade qui rendait depuis quelque temps déjà des poils urines n'y avait pas fait attention jusque-là pensant que ces poils ient du pubis. Mais après l'expulsion de la boule dont nous avons l'remarqua que les poils du pubis flottaient sur l'urine tandis que nus de la vessie allaient au fond du vase. Je n'ai pas pu vérifier sertion du malade.
- III. M<sup>n</sup> H., ouvrière à Paris. 27 ans, soignée par le D<sup>r</sup> Péan pour meur de l'ovaire expulse avec ses urines les poils contenus dans ce Cette malade crut longtemps que ces poils n'étaient autre que des che-tombés par mégarde dans le vase et elle s'efforçait de les enlever du qu'elle apportait chez le médecin qui la soignait, mais elle dut reconqu'ils étaient bien réellement émis avec l'urine. Cette émission n'a est vrai que temporaire et depuis trois ans la malade a cessé de rendes poils quoique la gravelle ait persisté chez elle. La tumeur de lire est restée stationnaire et n'a jusqu'ici nécessité aucune opération.

Oeuvres d'Hippocrate, édit. Littré, t. IV, Paris 1844.

Tels sont Messieurs, les faits que j'ai recueillis et si dans le dernier on peut soulever l'hypothèse de l'existence d'un kyste fœtal, il me semble que dans les deux premiers on devra plutôt songer à l'assertion émise par Bichat qui dans son anatomie générale dit: « Quelquefois il se forme des poils à la surface interne des muqueuses. On en a vu dans la vessie, l'estomac et les intestins; j'en ai trouvé sur des calculs des reins 1. »

Ainsi donc pour conclure dirons-nous: « Il existe une gravelle pileuse

- « caractérisée par l'émission de poils avec les urines. Ces poils sont quel-
- « quesois accompagnés de tissus cartilagineux et osseux, et peuvent être
- « alors dus à un kyste fœtal en communication avec les voies urinaires.
- · D'autres fois ils sont simplement accompagnés d'acide urique et pro-
- · viennent d'une production pileuse anomale développée sur la muqueuse
- « des voies urinaires. »

M. Valenzuela fait une communication dont il remet l'extrait suivant :

### L'HYDROPHOBIE

#### AU POINT DE VUE DE SON TRAITEMENT

Extrait de la communication faite par M. le D. J. VALENZUELA, du Mexique.

Voici les principes sur lesquels repose la méthode que je propose pour combattre l'hydrophobie ou plutôt le développement de cette affection en agissant pendant la période d'incubation de la maladie :

1º Le virus rabique réside uniquement dans la salive.

2º Dans toutes les maladies infectieuses l'organisme tend à se débarrasser du produit morbide par n'importe quelle sécrétion (l'urine, la sueur, la salive, etc.).

3º La tâche du médecin dans ces cas-là est d'aider l'organisme dans son

travail d'expulsion du virus morbide.

4º Il y a une plante spéciale qui s'appelle le *Jaborandi*, très-puissant sialagogue, c'est le seul dont l'efficacité et l'innocuité soient satisfaisantes pour produire en toute sécurité une salivation plus ou moins abondante.

5° J'ai employé cette substance sur des individus qui avaient été mordes par des chiens enragés et dans les meilleures conditions pour les résultats.

6° J'ai la conviction d'être parvenu chez ces individus à débarrasser l'économie de l'agent toxique qui allait l'infecter, attendu qu'aucun symptome ne s'est présenté, lorsque tous les antécèdents faisaient croire que l'hydrophobie devait éclater sans l'emploi du Jaborandi; c'est-à-dire si on n'avait pas provoqué et soutenu par les voies salivaires un effet sialagogue qui, à mon avis, détermina l'expulsion du virus morbide.

Voici l'observation d'un individu mordu par un chien enragé et traité par

l'emploi du *Jaborandi*.

Un jeune homme âgé de dix-neuf ans, ouvrier, fut attaqué par un chiese enragé (qui l'était réellement à n'en point douter). Il présentait trois mors sures : une à la main droite, sur la région palmaire qui produisait une petite hémorrhagie capillaire; la seconde sur le mollet du côté gauche faite travers les vêtements et la troisième sur le dos du pied gauche lequel n'é-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anatomie générale, Paris 1830. t. IV, p. 354.

nil pas chaussé lorsque l'accident est arrivé. La cicatrisation de ces morures tarda pendant quelques jours, surtout celle du pied qui intéressa la meau, le tissu cellulaire et un peu les muscles superficiels.

Le malade fit peu d'attention à ces blessures et se contenta d'y appliquer me petite bande sèche. Huit jours après averti par quelqu'un il s'adressa à

noi pour me consulter.

Pendant un mois et demi à compter depuis l'accident je lui sis prendre à ntervalle plus ou moins régulier une dose de deux à quatre grammes par jour de poudre de Jaborandi, en m'essorçant ainsi de soutenir un esset sia-lagogue modéré et constant. Pendant tout ce temps le malade n'ossrit que quelques légers troubles des voies digestives qui m'obligèrent à arrêter quelques jours la médication pour la recommencer après.

Chez cet individu, comme chez deux ou trois autres auxquels j'ai administré le même traitement et qui se trouvaient dans des conditions semblables, il ne s'est présenté aucun symptôme d'hydrophobie, même quelques

mois après mon traitement.

#### M. D'Espine lit la communication suivante de M. Sangalli:

# PERFORATION DE L'INTESTIN GRÊLE INTACT

PAR DES ASCARIDES DURANT LA VIE DU MALADE

Par M. le Dr SANGALLI, professeur à l'Université de Pavie.

Je voudrais, Messieurs, appeler un moment votre attention sur un fait qui, dans l'histoire de l'helminthologie de l'homme, est encore aujourd'hui sujet à controverse : ce fait est la perforation de l'intestin intact par des ascarides, pendant la vie du malade.

Avant posé les conditions exactes de cette perforation, c'est-à-dire l'abmence d'altération des parois intestinales et l'état de vie du malade, ni les cas de transmigration des ascarides, pendant la vie du malade, au travers d'ulcères perforants ou non, ni les cas de perforation du tube intestinal, soit

intact, soit perforé après la mort, ne rentrent dans la question.

Des anatomo-pathologistes et helminthologistes distingués, tels que Rudolphi, Bremser, Rokitansky, Bamberger, ont nié autrefois la possibilité de h perforation dans les conditions que j'ai établies; d'autres, au contraire, cemme Siebold¹ et Mondière², ont affirmé la réalité du fait. Siebold, en particulier, admet que le ver peut, au moyen de sa tête, écarter les fibres tuniques intestinales et se frayer un passage dans la cavité péritonéale.

Une semblable diversité d'opinions peut être également constatée parmi les helminthologistes plus récents. En effet, Küchenmeister 3 reconnaît que l'escaride peut émigrer par des voies non naturelles lorsque le tube intestible présente un trou ou un point ulcéré; mais, ajoute-t-il, jamais le ver ne seut percer les parois intestinales intactes. Davaine 4 a passé en revue avec seucoup d'exactitude, je dirai même avec une critique trop rigoureuse, les rapportés par les auteurs, et après avoir admis la réalité du cas cité par les result cas, dans cette question, ne peut être concluant.

Article Parasiten in H. W. B. für Physiol., vol. 2.

icherches pour l'histi

ation par les vers ascarides.

Leuckart 1 ne nie pas absolument la possibilité pour les ascarides de concourir à percer le trou au travers duquel le ver peut sortir du tube intestinal. C'est que ni lui, ni les deux autres auteurs que je viens de citer, n'ont eu l'avantage d'observer le fait, que je me permets de résumer ici brièvement, parce qu'il met hors de doute la perforation de l'intestin intact, pendant la vie du malade, par des ascarides.

Il s'agit d'un enfant de dix ans, qui succomba au noma des lèvres et de la joue du côté droit. Je ne fais pas la description de cette altération, pour me limiter dans la relation de l'autopsie à ce qui regarde directement le point

en question.

La muqueuse de l'estomac présentait presque partout une couleur rougeâtre, grâce à une forte injection capillaire, et était enduite de mucus abondant, épais, semi-gélatineux; du côté de la petite courbure et du pylore, on trouvait en outre disséminés à sa surface des ulcères superficiels, de dimensions diverses, mais pas plus larges que la circonférence d'un petit pois, de forme irrégulièrement circulaire, avec des bords d'un rouge vif dù à la vascularité augmentée du tissu, et avec un fond couvert d'un exudat grisatre, qu'on pouvait enlever sous forme d'une membrane mince et molle. Sur la muqueuse de la seconde moitié de l'iléon il y avait cinq taches constituées par un tissu connectif luisant et de couleur légèrement ardoisée, sans aucune trace d'injection vasculaire sur leurs bords. A proximité de la valvule iléo-coccale j'ai vu encore deux ulcères tout à fait superficiels, intéressant seulement la muqueuse, sans aucune trace de réaction. Nulle part les tuniques musculaire et péritonéale de l'intestin n'étaient perforées. Veuillez, Messieurs, bien remarquer cette circonstance, car dans la cavité péritonéale j'ai vu cinq petits ascarides libres, entre les anses de l'iléon; un autre ascaride était tellement enveloppé dans les replis du grand épiploon, sous la grande courbure de l'estomac, que l'on n'a pu l'enlever sans quelque peine. Mais ce qui est encore plus rare, c'est que presque à l'extrémité de la surface antérieure du grand épiploon entre le cul-de-sac de l'estomac et la rate, on a rencontré un autre de ces lombricoïdes tout à fait semblable, pour la longueur et la grosseur, aux vers précédents, et qui, étant entièrement renfermé dans un kyste adventice, ne put être aperçu que lorsque celui-ci a été ouvert. Ce kyste ressemblait tout d'abord à une petite tumeur, parce que sa surface était rougeatre, grace à de nombreux vaisseaux sanguins menus et capillaires; il avait la forme et la grandeur d'une cerise, et sa mollesse indiquait qu'il renfermait un liquide. En effet, quand on l'ouvrit, il s'en écoula une cuillerée d'une humeur puriforme, jaunatre trouble, contenant des cellules de pus quelque peu détruites, et tout de suite apparut le lombricoïde pelotonné sur lui-même en spirales, de façon à occuper la moindre place possible. En l'enlevant de la niche qui s'était formée autour de lui par l'inflammation, j'ai reconnu que l'intérieur du kyste était incomplétement divisé en deux moitiés de grandeur inégale par une cloison membraneuse qui, à l'œil nu aussi bien qu'au microscope, paraissait immédiatement formée par un replis de l'épiploon. Dans ces conditions on peut considérer comme certain que ce ver, comme celui que j'ai déjà mentionné, s'était quelque peu enveloppé dans les plis de l'épiploon, qu'il s'y tenait très-tranquille, suivant l'habitude des lombricoïdes dans leur demeure ordinaire, que celui-ci toutefois, par sa présence, excita une légère réaction inflammatoire dans la partie environnante de l'épiploon, et que, par cette réaction, il donna naissance à la prolifération du tissu connectif et, par suite, à la formation de la capsule adventice qui, devenue

¹ Die menschlichen Parasiten., vol. II, p. 245-246.

membrane pyogénique, sécrétait le pus trouvé dans l'intérieur de sa

pres extrait du kyste était mort, mais néanmoins en parfait état, ainsi les autres vers qui étaient libres dans la cavité abdominale: on reconnut c'était un ascaride mâle, ayant 11 centimètres de longueur et 3 millimètres rgeur. On constata que la membrane du kyste était composée: a) d'une unce granuleuse, tenace; b) de fibrilles de tissu connectif confusément elacées entre elles; c) d'un grand nombre de corpuscules arrondis, nuun peu plus grands que ceux du pus, de sorte que j'ai considéré qu'il iidans ce kyste adventice un tissu semblable à celui des bourgeons char-On voyait aussi, dans ce tissu de nouvelle formation, des vaisseaux cares et des globules de tissu adipeux, avec de petites gouttes graisseuses, ses çà et là. En outre, en examinant à l'aide du microscope la partie la superficielle du kyste en question ou, pour mieux dire, le liquide qui nertait, on rencontra beaucoup d'œufs d'ascarides disséminés dans la ère granuleuse.

faut encore ajouter que ni le péritoine, ni ses replis n'offraient aucun ze de réaction inflammatoire : le péritoine pariétal, aussi bien que le tral, paraissait parfaitement normal : point de sérosité ni d'autre ide dans sa cavité; seulement on voyait les ganglions du mésentère un tuméfiés, de couleur rosée et, en quelques points, ardoisés, ce qui pouêtre en relation avec les conditions précédemment décrites de l'iléon. recherches répétées et attentives, faites surtout dans le champ des deux res encore existants, n'ont fait découvrir aucun processus morbide, qui les avoir engendrés, c'est-à-dire aucune trace de tuberculose ou de

re typhoide.

n pourrait objecter contre la valeur de ce fait que les ascarides pourent être sortis de l'intestin en passant par autant d'ulcères préexistants. répondrai que je puis bien admettre que, lorsqu'il y a beaucoup d'ulsur la muqueuse de l'intestin grêle, comme cela arrive dans la sièvre hoïde et la tuberculose, et qu'il se trouve en même temps plusieurs arides dans l'intestin, quelques-uns peuvent par hasard avoir porté tele contre le fond d'un ulcère et l'avoir perforé. Mais je ne vois pas irement comment plusieurs de ces vers pourraient avoir en même us la même attraction vers plusieurs petits ulceres, ou l'instinct de les osir pour s'ouvrir une voie plus facile à leur sortie. Dans notre cas l'asdes cicatrices ou des taches trouvées sur la muqueuse, montrait sans can doute qu'elles ne pouvaient être le produit de la fièvre typhoïde ou de mberculose, et leur nombre, presqu'égal à celui des vers rencontrés dans cavité du péritoine, confirmait l'intégrité antérieure de la muqueuse intesale. Le processus ulcératif de la muqueuse de l'estomac était récent et pendait du noma dont était affecté le malade, et non pas de l'état de la equeuse intestinale. Celle-ci était évidemment presque partout revenue à n élat normal et ne pouvait pas avoir une part dans le développement h grave gastrite croupale.

Considérations permettent, je crois, d'admettre que la perforation des intestinales non altérées, de la part des ascarides, est scientifiqueconstatée. Le kyste qui se développa autour d'un lombricoïde, l'enprement d'un autre dans les replis de l'épiploon, mettent pour moi hors que la perforation s'est faite pendant la vie du malade et même

temps avant sa mort.

wildt que les ascarides sont sortis par différents points, les tuniques les se contractaiert et aient l'épanchement des matières in-& avec'ses for **i est un f**ait q**u**i surpasse toutes espérances; mais il confirme l'explication donnée par Siebold sur l'inne-cuité de la perforation intestinale par les ascarides. Et quoiqu'il semble merveilleux, il ne peut laisser aucun doute sur la réalité de l'explication à cause de la présence du kyste, dans lequel se trouva enveloppé un des vers émigrés. Ce kyste n'a pu se former que grâce à deux conditions favorables c'est-à-dire: a) peu ou point de réaction de la part du péritoine; b) espace de temps suffisant pour la formation du kyste adventice. Si dans les cas de Pinnoy et de Royer la péritonite et l'épanchement des matières fécales mettent hors de contestation la sortie des ascarides durant la vie, dans mont cas le kyste est une preuve péremptoire du fait, comme de son innocuité parfois observée par d'autres médecins.

Le Président annonce le dépôt sur le bureau d'un mémoire de M. GANIER, de Lyon, intitulé : Nouvelle thérapeutique de l'acné.

- M. Revilliod présente des fausses membranes diphthéritiques extrates par lui de la trachée d'un enfant qu'il vient d'opérer. Il rappelle à sujet que certains auteurs préconisent la trachéotomie inférieure et méthode lente dans laquelle l'opérateur lie à mesure tous les vaissement qui donnent lieu à une hémorrhagie. M. Revilliod ne croit pas que cométhode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages. Il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insiste surtout sur le fait que méthode offre de réels avantages, il insi
- M. Valenzuela demande à M. Revilliod ce qu'il pense du procédé de trachéotomie par le thermo ou galvano-cautère.
- M. Revillion répond qu'il n'a pas d'expérience à ce sujet, mais que d'après les résultats obtenus par d'autres observateurs, il ne croit pur que cette méthode soit appelée à rendre de grands services.
- M. PAQUELIN, sur la demande de M. Revilliod, donne quelques détait sur l'emploi de son thermo-cautère dans la trachéotomie. Il croit qu'el lui faisant subir quelques perfetionnements on pourra arriver à des resultats plus avantageux que ceux obtenus jusqu'ici.
- M. Morax attache une grande importance aux soins consécutification croit que dans certains cas la cravate de Trousseau n'est pas sufficient pour empêcher l'accès dans la trachée des poussières contenues de l'air : il l'a remplacée dans plusieurs cas par un treillis en fil de fer cert d'une mousseline et placée au-devant de l'ouverture trachéele.

La séance est levée à trois heures.

Les Secrétaires Ch. Saloz. A. V.

# DEUXIÈME SECTION CHIRURGIE

# SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE

Présidence de M. MAYOR.

rdre du jour appelle la nomination du bureau définitif. bureau provisoire est maintenu par acclamation.

it nommés Présidents honoraires: MM. Verneuil, professeur à ; Pacchiotti, professeur à Turin; Ollier, professeur à Lyon; oni, professeur à Rome; Duplay, professeur agrégé et chirurgien ôpitaux de Paris; Esmarch, professeur à Kiel; Rouge, ancien chien en chef de l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Président donne la parole à M. Verneuil pour la lecture de son rt. Ce rapport ayant déjà été imprimé et distribué aux membres section, M. Verneuil n'en lit que les conclusions.

# DE L'INFLUENCE RÉCIPROQUE

# DE LA GROSSESSE ET DU TRAUMATISME

ort de M. A. VERNEUIL, professeur de clinique chirurgicale à Paris 1.

mi les questions de pathologie générale qu'agite la médecine contemne, l'une des plus importantes, sans contredit, est celle qui traite des rts possibles entre deux états morbides coexistant dans un même orne, ou, en d'autres termes, de l'insluence unilatérale ou réciproque ercent, l'une sur l'autre, deux maladies, affections ou lésions indépens de nature, mais que le hasard a réunies sur un même sujet.

apérience démontre que cette association engendre souvent des comons pathologiques nouvelles, comparables à celles que produisent le laboratoire le physicien qui met en conslit deux forces naturelles, chimiste qui amalgame deux corps dissérents.

connaissance de ces résultantes morbides date de loin; les grands iens de tous les âges l'ont possédée et en ont tiré parti dans la clini-

s mémoire a paru en entiret de chirurgie, 1877'a la Revue mensuelle de mé-

que; mais l'étude n'en a point été faite d'une manière méthodique, et personne encore n'a rassemblé les innombrables documents épars dans la science et qui s'y rapportent.

C'est que, on doit en convenir, le cadre est d'une effrayante étendue. Il faut prendre une à une, ou plutôt deux à deux, toutes les unités pathologiques : diathèses, intoxications, maladies, affections, lésions, et voir ce qu'el-

les deviennent quand elles se rencontrent sur un même terrain.

Il faut se rappeler aussi qu'un même sujet peut être en proie déjà à deux maladies constitutionnelles, quand une troisième affection vient fortuitement l'atteindre, et qu'en revanche, il peut présenter diverses affections locales plus ou moins anciennes, quand une maladie générale vient envalocales.

hir son organisme.

Il faut encore songer qu'en dehors des maladies, des affections, des lésions proprement dites, patentes, avérées, traduites par des signes non équivoques, existent fréquemment dans un organisme qui fonctionne bien en apparence, des lieux de moindre résistance, des tares profondes et méconnues, des prédispositions ignorées, des diathèses latentes, et enfin certains états temporaires : menstruation, lactation, puberté, ménopause, grossesse, dentition, etc., états qui, sans altérer assez profondément la santé pour rentrer dans le cadre nosologique, la modifient néanmoins à ce point que, pendant leur durée, la réceptivité morbide est incontestablement accrue.

On voit, par l'ampleur du programme, que l'histoire des résultantes morbides n'est pas près d'être achevée, et que le travail opiniàtre d'une génération y suffirait à peine; et cependant il faut bien se mettre à l'ouvrage et proportionner ses efforts à l'importance et surtout à l'utilité de l'œnvre.

Quelques chirurgiens ont abordé le problème par un de ses côtés les plus simples, en cherchant quelle influence pouvait exercer sur les blessures accidentelles ou chirurgicales l'existence antérieure d'une maladie générale, ou d'un de ces états extra-physiologiques énoncés plus haut. Sur ce terrain bien limité et heureusement choisi, l'étude promettait d'être fructueuse.

La marche à suivre est d'ailleurs toute tracée. Par une exploration attentive, on constate les conditions organiques des blessés avant leur blessure, et l'on arrive bientôt à dresser deux colonnes. La première renferme les sujets sains, sans tare anatomique, sans exagération fonctionnelle quelconque. Dans la seconde se rangent tous les blessés que le traumatisme est venu surprendre alors qu'ils étaient en état morbide ou en période extraphysiologique.

Il y a bien quelque difficulté à reconnaître et à affirmer l'intégrité histologique et fonctionnelle complète; — on éprouve bien quelque embarras à placer les états temporaires comme la puberté, la ménopause. la grossesse, en deçà ou au delà de ces lignes schématiques qui limitent la santé ou la maladie; — ce n'est point sans peine qu'on dresse la liste les états morbides antérieurs, mais enfin on peut adopter des moyennes suffisamment nettes, sinon pour achever, du moins pour poursuivre les recherches.

Je n'ai point à récapituler ici les résultats très-importants que la science et la pratique ont enregistrés déjà; je voulais seulement indiquer la vois féconde où la chirurgie contemporaine s'engage avec raison et avec l'espoir :

légitime de réaliser de grands progrès.

La question spéciale qu'a posée la commission du congrès est placée sur un des points de cette voie. Le choix semblera des plus heureux à ceux pensent qu'il faut dans les problèmes nouveaux et difficiles procéder simple au composé. Ici, en effet, les termes de l'éc grossesse est un état bien déterminé; les blessures à

cales ne sont pas moins définies; nous n'aurons donc point ni à craindre i à écarter les équivoques, et les deux facteurs étant bien connus, il ne

ous restera qu'à mettre en lumière la résultante de leur conflit.

Au reste, et nous pouvons le dire dès à présent, si toutes les obscurités e sont pas dissipées, si plus d'un point de détail reste indécis, si de noueaux faits sont encore nécessaires, il faut convenir cependant que le gros euvre est assez avancé pour qu'on puisse, dès aujourd'hui, livrer à la praique des solutions généralement satisfaisantes.

La chose est d'autant plus digne de remarque, qu'il a suffi d'un temps relativement court pour en arriver là et pour condenser en doctrine une loule de documents épars, que nos prédécesseurs avaient produits sans en

avoir su tirer grand profit.

Pour traiter le sujet avec quelque méthode, je diviserai mon travail en trois parties : dans la première, je rappellerai le nom et les idées des au-

teurs qui ont écrit sur le sujet.

Dans la seconde, j'établirai l'influence du traumatisme sur la grossesse, pais réciproquement celles de la grossesse et de la puerpéralité sur les blessures; je chercherai dans quelles proportions et dans quelles conditions ces influences s'exercent.

Dans la troisième enfin, j'étudierai la question au point de vue des applications pratiques.

En terminant, je formulerai des conclusions.

I

# Historique.

Bien qu'Hippocrate ait dit: « Une femme enceinte saignée, est exposée avorter, d'autant plus que le fœtus est plus avancé; . — Bien que Fabrice de Hilden, Mauriceau, de la Motte et d'autres auteurs du dernier siède aient publié des faits intéressants, je ne m'arrêterai pas à cette période **obscure, et j'arriverai d'emblée à l'année 1840.** 

A cette époque, Aug. Bérard communiquant à la Société anatomique le cas d'une femme enceinte à laquelle il avait enlevé un cancer du sein, ter-'minait par ces mots: • Je regrette de n'avoir pu trouver de conseils sur sujet dans les écrits des chirurgiens qui, loin de citer des faits sembla-

Mes, n'ont pas même posé la question 2. »

Cet aveu d'ignorance, sorti de la bouche d'un des meilleurs chirurgiens **le son temps, constituait au moins un appel. Il n'y fut répondu que bien** ingtemps après, par un chirurgien lyonnais, Valette, dont la science déde la perte récente, et qui, en 1864, publia un mémoire: Sur la grossesse msidérée comme contre-indication des grandes opérations 8.

Je signale cependant en passant le nom de Benjamin Verneuil, qui, dans thèse Sur les maladies pendant la grossesse, soutenue en 1848, consacre

**page à la question qui nous occupe.** 

A partir du travail de Valette, les documents vont se multiplier.

En 1867, M. James Paget indique ses idées en quelques lignes dans une

Hippocrate, édit, Littré, t. IV, p. 543, § 31, 1844. Bull. soc. anat., 1850, t. XV, p. 47.

vani de Lyon, février 1884. On retrouve ce travail reproduit et augmenté tte: Clinique ch **Fien de Lyon.** Paris, 1875, p. 674.

leçon clinique 1. Cette même année, votre rapporteur se demande si grossesse influe sur le résultat des opérations<sup>2</sup>, et conclut affirmativem en 1870<sup>s</sup>.

En 1869, puis en 1871, la Société obstétricale de Londres discute long ment la conduite à suivre dans les cas de coexistence de la grossesse et kystes de l'ovaire 4.

En 1870, M. Eug. Petit soutient sa thèse inaugurale Sur la gross dans ses rapports avec le traumatisme, premier travail d'ensemble et

longue haleine sur ce sujet 5.

En 1871, la Société des Sciences médicales de Lyon s'occupe égaleme

de la question, mais à un point de vue plus général 6.

En 1872, la Société de chirurgie de Paris examine sous le rapport pri que l'Opportunité des opérations chez la femme enceinte. Puis M. Meiss présente à la Société d'obstétrique de Leipzig, un mémoire Sur les opé tions chez les femmes grosses, ce qui provoque une discussion dans la co pagnie 8. Enfin M. Cornillon soutient sa thèse Sur les accidents des ph pendant la grossesse et l'état puerpéral?.

L'année 1873 voit paraître la thèse de M. Massot: De l'influence des tr matismes sur la grossesse 10 et le mémoire de M. Cohnstein: Ueber chin

gische Operationem bei Schwangeren 11.

La production se ralentit quelque peu, mais en 1876 s'élève à la Soci de chirurgie un déhat des plus importants auquel prennent part plusie membres et surtout M. Guéniot, agrégé de notre faculté 12.

Plusieurs médecins de province adressèrent à la Société leur conting d'observations, de sorte que nous avons aujourd'hui bien près de 300 (

à commenter.

Mais il ne suffit pas d'aligner des noms, il faut surtout indiquer la marc des idées.

Jusqu'au mémoire de Valette, on trouve des faits et des assertions, premiers rares, généralement incomplets, et peu concluants; les secons contradictoires, théoriques, imparfaitement prouvées, ne traduisant que impressions personnelles et basées sur une expérience restreinte.

L'opinion un peu vague qui s'en dégage, partagée, il est vrai, par le 🔻 gaire et par la majorité des praticiens, est que les blessures entravent marche de la grossesse et sont graves pour la mère et pour l'enfant.

On peut considérer la thèse de Benjamin Verneuil comme l'express des idées qui régnaient alors sur ce sujet. Parlant des rapports qui exist entre la grossesse et le traumatisme, il cite diverses opérations chirurgi les graves pratiquées sur la femme enceinte avec des résultats diverrappelle que Énaux et Chaussier considéraient la pustule maligne com

<sup>1</sup> The Lancet, 24 août 1867, p. 220.

<sup>2</sup> Congrès international de Paris, p. 290.

<sup>8</sup> Gaz. hebd. 1870, p. 198.

<sup>4</sup> Trans. of the obstetrical Society of London, t. XI, 198, 251; XIII, 276.

<sup>5</sup> Thèse de Paris, 1870.

<sup>6</sup> Mém. et Comptes-Rendus de la Soc. des Sc. méd. de Lyon; 1871, t. XI

<sup>7</sup> Bull. soc. chir., 3° série, t. I, p. 78, 107 et suiv.

<sup>8</sup> Arch. für Gynækologie, de Crédé et Spiegelberg, 5° vol., Berlin, 1878, Une autre discussion eut également lieu à Édimbourg, je n'ai pu en retre texte. 

9 Thèse de Paris, 1872. <sup>10</sup> Thèse de Paris, 1873.

<sup>11</sup> In Sammlung klinischer Vorträge de Rich. Volkma <sup>12</sup> Bull. et Mém. de la Soc. de chir., t. II, p. 212, 24

grave pour la mère et l'enfant, et qu'en revanche les auteurs du Comdium de Chirurgie attribuent à la gravidité le pouvoir de modifier avaneusement les engorgements glandulaires, les affections osseuses, les ères, etc.

I parle ensin des fractures simples et compliquées, dont les unes guérisi comme dans les cas ordinaires, et dont les autres, au contraire, préitent un retard dans la consolidation. L'auteur ne propose aucune con-

sion formelle.

Quant à Valette, « il croit bien exprimer le sentiment de tous les chirurens en disant que la grossesse doit être considérée comme une contredication absolue des opérations qui peuvent être sans inconvénient

nvoyées à une autre époque.

oquer l'avortement; mais cependant les faits dont il dispose lui permetmu d'avancer que la femme enceinte supporte très-bien, même de violents munitismes, pourvu que ceux-ci ne portent pas sur la sphère génitale.

la joute: « Le chirurgien, en face d'une lésion qui réclame une intermition active, ne doit pas hésiter alors même que la femme se trouve à me époque plus ou moins avancée de la grossesse...; il ne faut toutefois déter qu'à la nécessité, mais ne se laisser entraîner ni par une témérité madamnable, ni par une prudence exagérée. »

Outre le mérite d'avoir pris les faits seuls pour bases de ses convictions, Valette doit être encore loué pour avoir publié la statistique intégrale des

🚜 qu'il avait lui-même observés.

En 1869, séance du 6 octobre, eut lieu à la Société obstétricale de Lonces une importante discussion sur la coexistence des kystes de l'ovaire et la grossesse; elle su soulevée à propos de la communication par le lecteur Warn, d'un cas où une semme affectée d'un kyste de l'ovaire, tant morte trois jours après la délivrance, on avait trouvé, à l'autopsie, le suite rompu.

Pasieurs orateurs se firent entendre, et proposèrent différentes conduis: l'expectation, la ponction, l'accouchement prématuré, l'ovariotomie soit seule ou combinée avec l'opération césarienne; mais on ne posa pas

de conclusions.

M. Spencer Wells, qu'on avait cité plusieurs fois, prit la parole dans la mance du 1<sup>er</sup> décembre; il communiqua les résultats de son expérience et meditations sur ce sujet et conclut ainsi :

I. La grossesse et la maladie de l'ovaire peuvent marcher ensemble; la remière peut se terminer par la naissance d'un enfant vivant et le réta-

Massement de la mère.

2. Dans un grand nombre de cas, probablement presque tous ceux où la tameur ovarique est volumineuse, il y a danger d'avortement; ou si la prossesse arrive à terme, menace de travail laborieux et de mort de l'entant; dans les derniers mois de la grossesse, il y a danger de mort subite de la mère par la rupture du kyste ou torsion de son pédicule.

3. L'accouchement prématuré spontané ne peut pas préserver la mère ces dangers; l'accouchement prématuré artificiel implique le sacrifice de

l'enfant avec risque considérable pour la mère.

4. Il n'est pas prouvé que la ponction d'un kyste de l'ovaire soit plus la mereuse pendant la grossesse qu'à toute autre époque; elle apporte rénéralement un soulagement immédiat à la distension avec très-peu de péril pour la mère, et conduit à la terminaison naturelle de la grossesse par la naissance d'un enfant vivant, si on prend les précautions nécessaires

le troisième réprimaient en opérant en plusieurs séances, et en cauténs

les plaies avec le chlorure de zinc ou le fer rouge.

M. Blot cherche à faire l'accord. Il partage en principe l'opinion de Tarnier, mais pense, qu'en cas de tumeur vulvaire causant une génet cessive, on peut opérer, à condition de mettre en usage des procédés t que l'écraseur linéaire qui met à l'abri de l'hémorrhagie.

A ce propos, M. Forget fait une remarque judicieuse: si les opération doivent être ajournées, combien de temps faut-il attendre après la dévrance pour n'avoir plus à craindre l'influence de l'état puerpéral sur l'éve

lution de la plaie ?

Quoique distincte de la première, cette seconde question est en étroi connexion avec elle, car si les opérations étaient plus graves dans l'ét puerpéral que pendant la grossesse il faudrait intervenir de préférent pendant le cours de cette dernière, ou seulement beaucoup de temps apré l'accouchement, ce qui pourrait avoir, en certains cas, des inconvénient sérieux.

L'argumentation ne fut point poussée à fond; les uns dirent que poncertaines opérations anaplastiques, par exemple, il fallait attendre de 3 in mois en moyenne; à quoi MM. Boinet et Demarquay répondirent que, par les déchirures du périnée on devait, au contraire, faire la suture in minimulation.

diate, pratique souvent heureuse et dépourvue de dangers.

J'introduisis un nouvel élément dans le débat : après avoir cité plusier cas de ma pratique, et en particulier le fait d'une jeune femme que j'an malheureusement perdue après l'ouverture d'un abcès vulvaire, et à suite d'une lymphangite, j'invoquai, comme cause de revers à côté de l'importangie qui, seule, avait été mise en relief, la fièvre traumatique, septicémie, l'érysipèle, le phlegmon, la phlébite, en un mot les complitions fortuites dont les blessures peuvent devenir le siège. Je citai, à propos, le résumé d'une discussion intéressante datant de décembre le soutenue à la Société des Sciences médicales de Lyon.

Une femme, qu'on ne pouvait pas croire enceinte, avait subi l'amption sus-malléolaire pour une arthrite ancienne. Les choses allèrent lie pendant six jours ; alors survint un érysipèle, puis une métrorrhagie, enfin un avortement 14 jours a près l'opération. On s'accorda à croire l'érysipèle avait été la cause de la fausse couche. Mais restait à savoir si complications traumatiques sont plus fréquentes chez les femmes groupe.

que chez les autres.

Cette discussion, comme je l'ai déjà dit plus haut, avait agité beauche de points sans les résoudre; on avait parlé pour et contre sans se conficer réciproquement. Il était impossible, pourtant, de nier l'apparition certains accidents traumatiques pendant la grossesse et après l'accomment.

C'est alors que M. Cornillon écrivit sa thèse Sur les accidents des pendant la grossesse et l'état puerpéral. L'auteur laissait de côté les cossions, les fractures, pour s'occuper surtout des plaies faites dans un thérapeutique : c'était donc une sorte d'avertissement aux opérateurs, sumant un bon nombre d'opérations, il concluait ainsi :

« Pendant la grossesse, les plaies accidentelles et chirurgicales de beaucoup plus de gravité que dans l'état normal. Les accidents à craité

sont l'hémorrhagie et l'avortement.

Le développement exagéré du système veineux, la gêne excessive la respiration pendant les derniers mois de la grossesse, la présence la tuelle de l'albumine dans les urines, rendent compte de la fréquence de

at physiologique spécial, et passe en revue les modifications survenant les humeurs et les solides, dans les grands systèmes, appareils et ors. Il en arrive à poser un grand nombre de questions sur l'influence ces diverses modifications peuvent exercer sur la marche des blessumais reconnaît que la science laisse la plupart d'entre elles sans onse.

lors il s'adresse aux faits cliniques, qu'il réunit au nombre imposant de 77, et dont il tire les conclusions suivantes :

Les contusions en dehors de la sphère génitale, à moins d'une prédis-

ilion nerveuse spéciale, ne donnent pas lieu à l'avortement.

2. Les contusions, dans la sphère génitale, donnent lieu à l'avortement. 3. La consolidation des fractures est fréquemment entravée par la grosse et se termine après l'accouchement dans le temps normal.

4. Les plaies même graves, quand elles ne sont pas suivies d'hémorrhaes, ou qu'elles ne siègent pas dans la sphère génitale, n'ont pas une graité beaucoup plus grande chez la femme enceinte que chez la femme en tat de vacuité.

5. Lorsqu'il y a hémorrhagie ou que la plaie siège dans la sphère géniale, et surtout si ces deux conditions sont réunies, la plaie acquiert une proité très-grande.

6. L'anesthésie ne sera employée, chez la femme enceinte, qu'avec une strème réserve.

M. Petit, bien que rapportant un certain nombre d'opérations chirurgiles, ne donne pas aux praticiens de conseils directs sur la conduite à suime, quand se pose la question d'intervention; il s'en réfère seulement à ce mil a dit des plaies en général.

En mars 1872 eut lieu, à la Société de chirurgie de Paris, une discussion per les avantages et les inconvénients des opérations sur la femme enceinte. Ben que sommaire, ce débat souleva quelques points de détail d'une assez

mande importance 1.

L'Arnier présentait une tumeur fibro-plastique des grandes lèvres qui, pendant les premiers mois de la grossesse, avait acquis le volume d'une

lete de fœtus à terme, et qui menaçait de gener l'accouchement.

M. Tarnier, considérant l'opération comme dangereuse, crut plus sage d'attendre. Grâce au repos, la tumeur diminua notablement; l'accouchement eut lieu à terme, sans difficultés et sans accidents, la tumeur diminua core et ne garda que la moitié de son volume primitif. — 45 jours plus trd, quand l'écoulement lochial fut terminé, l'opération fut facilement pratiquée: elle fut suivie de quelques accidents qui n'empêchèrent pas la malade de guérir.

D'où cette conclusion que les tumeurs qui s'accroissent pendant la grosse, diminuant d'elles-mêmes à la suite de l'accouchement, ne doivent tre enlevées qu'après la délivrance : remarque applicable aux végétations vivaires qui suivent la même marche, et dont l'ablation, chez la femme seceinte, expose à des hémorrhagies graves et à l'avortement. M. Depaul

at da meme avis.

Chassaignac, Desprès et Demarquay combattirent cette proposition:

Sainles fois ils avaient enlevé de volumineuses végétations vulvaires sans procédaient d'une façon particulière: le premier, se servant de l'écraseur linéaire, évitait l'hémorrhagie, que le second et

le troisième réprimaient en opérant en plusieurs séances, et en cau

les plaies avec le chlorure de zinc ou le fer rouge.

M. Blot cherche à faire l'accord. Il partage en principe l'opinio Tarnier, mais pense, qu'en cas de tumeur vulvaire causant une gessive, on peut opérer, à condition de mettre en usage des procé que l'écraseur linéaire qui met à l'abri de l'hémorrhagie.

A ce propos, M. Forget fait une remarque judicieuse: si les op doivent être ajournées, combien de temps faut-il attendre après vrance pour n'avoir plus à craindre l'influence de l'état puerpéral su

lution de la plaie?

Quoique distincte de la première, cette seconde question est er connexion avec elle, car si les opérations étaient plus graves da puerpéral que pendant la grossesse il faudrait intervenir de pré pendant le cours de cette dernière, ou seulement beaucoup de templ'accouchement, ce qui pourrait avoir, en certains cas, des inconvisérieux.

L'argumentation ne fut point poussée à fond; les uns dirent que certaines opérations anaplastiques, par exemple, il fallait attendre de mois en moyenne; à quoi MM. Boinet et Demarquay répondirent que les déchirures du périnée on devait, au contraire, faire la suture

diate, pratique souvent heureuse et dépourvue de dangers.

J'introduisis un nouvel élément dans le débat : après avoir cité ple cas de ma pratique, et en particulier le fait d'une jeune femme que malheureusement perdue après l'ouverture d'un abcès vulvaire, suite d'une lymphangite, j'invoquai, comme cause de revers à côté morrhagie qui, seule, avait été mise en relief, la fièvre traumati septicémie, l'érysipèle, le phlegmon, la phlébite, en un mot les co tions fortuites dont les blessures peuvent devenir le siège. Je cit propos, le résumé d'une discussion intéressante datant de décembre et soutenue à la Société des Sciences médicales de Lyon.

Une femme, qu'on ne pouvait pas croire enceinte, avait subi l'a tion sus-malléolaire pour une arthrite ancienne. Les choses allère pendant six jours ; alors survint un érysipèle, puis une métrorrha enfin un avortement 14 jours après l'opération. On s'accorda à cro l'érysipèle avait été la cause de la fausse couche. Mais restait à savo complications traumatiques sont plus fréquentes chez les femmes

que chez les autres.

Cette discussion, comme je l'ai déjà dit plus haut, avait agité be de points sans les résoudre; on avait parlé pour et contre sans se a cre réciproquement. Il était impossible, pourtant, de nier l'apparit certains accidents traumatiques pendant la grossesse et après l'acciment.

C'est alors que M. Cornillon écrivit sa thèse Sur les accidents de pendant la grossesse et l'état puerpéral. L'auteur laissait de côté les sions, les fractures, pour s'occuper surtout des plaies faites dans thérapeutique: c'était donc une sorte d'avertissement aux opérates sumant un bon nombre d'opérations, il concluait ainsi:

• Pendant la grossesse, les plaies accidentelles et chirurgicales beaucoup plus de gravité que dans l'état normal. Les accidents à c

sont l'hémorrhagie et l'avortement.

Le développement exagéré du système veineux, la gêne excess la respiration pendant les derniers mois de la grossesse, la présence tuelle de l'albumine dans les urines, rendent compte de la fréquence té de l'hémorrhagie. Parfois insignifiant, l'écoulement sanguin acouvent des proportions telles que la mort de la femme est inévitavortement ou l'accouchement prématuré ont lieu rarement avant rminaison.

a femme échappe à ce premier accident, si la plaie offre une cerendue, la suppuration survient; l'influence de la pyogénie sur la se est contestable, bien que, dans la variole et la fièvre typhoïde, ment soit la règle. Mais lorsqu'une plaie suppure, elle expose la à des phlegmasies redoutables, érysipèle, phlébite, à la suite des-l'avortement survient.

certains grands traumatismes sont bien supportés pendant la grosil n'en est pas de même de leurs complications inflammatoires; on sait le rôle que jouent la pneumonie ou la pleurésie dans le grae, on ne s'étonne pas que les phlegmons produisent le même ré-

s plaies légères, scarifications de la vulve, ponction d'ascite, peuvent iner l'avortement; dans ces cas, aucune complication inflammatoire t survenue, on ne peut expliquer l'accident que par une action ré-

endant l'état puerpéral, nous retrouvons l'hémorrhagie; moins fréè que pendant la grossesse, elle n'en est pas moins grave, surtout it après l'accouchement, quand la femme est affaiblie par les souffranitravail. Quand les vaisseaux reprennent peu à peu leur calibre nortet accident n'est plus à redouter.

ns contredit, la gangrène, qui s'explique par la désorganisation et tion qu'ont subies les organes génitaux pendant le travail. Cette gantiest pas dangereuse, à moins qu'elle ne règne épidémiquement, elle compromet le succès des opérations pratiquées sur ces parties, autres la suture du périnée.

En résumé, il faut être très-prudent vis-à-vis de la femme enceinte, et brer que dans les cas urgents sous peine d'exposer la vie de la mère lœtus. Une fois l'accouchement effectué, on devra attendre au moins mois pour que les organes aient repris leur vitalité habituelle. »

Noit que M. Cornillon ne se contente pas d'énumérer la nature et la nence des accidents, mais qu'il essaie d'en déterminer les causes. Tous, il fait surtout allusion aux conditions locales, et, si ce n'est pour minurie et les sièvres intercurrentes, ne songe guère à faire interve-létat constitutionnel des femmes grosses.

Més par les travaux précédents, les auteurs dont il nous reste à analyleuvre vont serrer de plus près les solutions, établir des règles généset des exceptions, classer les faits de plus en plus nombreux qu'ils édent, expliquer les contradictions apparentes de la pratique, poser les indications et contre-indications opératoires.

la la clarté et de la méthode, la thèse de M. Massot est à fait digne d'éloges. Il commence à limiter son sujet. Son but est de la requelle influence les opérations chirurgicales exercent sur la grosque quelle influence les opérations chirurgicales exercent sur la grosque que la la reque de coté les accidents accusés de produire l'avortement, qui ne laissent pas de traces; il néglige aussi les opérations exécutées l'ulérus pour guérir les ulcérations du col et les déviations.

ne traite point davantage de l'influence réciproque de la grossesse sur narche des blessures chirurgicales ou accidentelles.

Le programme ainsi tracé, l'auteur expose ses recherches en deux gran chapitres. Dans le premier, il rapporte tous les faits venus à sa connaissan (214 cas plus ou moins complets, dont plusieurs inédits), et qu'il fait suiv au besoin de quelques commentaires. — Dans le second, essai de statis que raisonnée, examen critique des opinions admises, et enfin conclusio générales.

Le groupement des faits consiste à séparer d'abord les blessures porta sur les organes génitaux proprement dits, de celles qui atteignent les autregions du corps. Dans la première section se rangent les hémorrhagines opérations nécessitées par l'œdème, les abcès, les tumeurs des grand lèvres, les blessures du vagin et de l'utérus, les opérations sur le col

celles que réclament les kystes de l'ovaire.

La seconde section comprend des cas plus nombreux et plus variés e core: contusions, fractures simples on compliquées, amputations, ligater d'artères, extirpations de tomeurs, kélotomie, ouverture d'abcès, poncis d'ascite, opérations nécessitées par l'asphyxie, paracentèse thoracique trachéotomie, plaies diverses, hémorrhagies variqueuses, saignée, etc.

Si la lecture de tous ces documents est fatigante, elle est, en revand des plus instructives, mais l'intérêt principal de l'œuvre réside dans la conde partie. — Citons d'abord quelques chiffres capables de faire appareier, d'une manière générale, la gravité de la coïncidence de la grosse le la tempe et le tempe de la grosse de la coïncidence de la grosse le la tempe et le tem

et du traumatisme.

Sur 214 cas, 149 ont évolué normalement, mais il y a eu 51 avortement dont 18 mortels; 12 fois la mère est morte avant l'expulsion du fois

presque toujours d'hémorrhagie.

Les blessures se répartissent ainsi : 83 accidents, 131 opérations. L'avitement se produit dans la proportion de 13 0/0 pour les premiers, de 30 pour les secondes. Les blessures siégent 76 fois sur les organes génitales de 141 dans les autres régions du corps. Les 73 lésions génitales détermina 20 avortements, soit 27/00; les 141 autres, 31 avortements, soit 22/100;

Les opérations sur les organes génitaux, au nombre de 62, font avoi

19 fois; 30/100.

69 opérations sur le reste du corps donnent sensiblement les mentrésultats, 21 avortements, 30/100. D'où résulterait que le traumatisme nital opératoire ne serait pas plus sérieux que le traumatisme extra-génique.

L'avortement a eu lieu plusieurs fois si longtemps après la blessure que est difficile d'accuser cette dernière. Plusieurs fois il a été occasionné pe des imprudences des malades.

Les métrorrhagies spontanées antérieures à la blessure prédisposs

singulièrement à la fausse couche.

Il importe aussi de tenir compte de l'époque à laquelle la blessure vient. Si par exemple elle coïncide avec la période menstruelle, elle grande chance d'amener l'expulsion du fruit.

Les grossesses multiples souffrent plus que les autres du traumatis

intercurrent.

Les maladies du fœtus ou les lésions de ses enveloppes sont certain ment de nature à favoriser l'avortement. Cette donnée sera confirmée

doute par des recherches ultérieures.

La fausse couche sera rendue plus menaçante: par la syphilis, par disposition déjà reconnue aux avortements spontanés, et en général par causes qui, en dehors de toute blessure, amènent aisément l'accouchemprématuré — par l'asphyxie entre autres, et surtout par l'hémorrhage Relativement à cette dernière, on peut formuler les conclusions suivance.

e, elle altère la santé de la mère, mais la gestation continue; ndante et très-rapide, elle tue la mère avant l'expulsion du fœla mère résiste, l'avortement survient par contraction utérine collement du placenta.

isluence nocive des complications traumatiques, l'infection puruexemple, et des affections organiques antérieures, l'albuminurie,

relève avec soin toutes les prédispositions à l'avortement qui nez la femme enceinte blessée, on arrive presque toujours à exolessure elle-même et à nier la puissance abortive du traumatisme Pour que celui-ci puisse être accusé, il faudrait qu'il provoquât ent chez une femme absolument bien portante, n'ayant subi tre influence, et que la grossesse fût tout à fait normale. Or les renre constituent la rare exception.

vant d'attribuer l'avortement à une opération, il faudrait savoir on pour laquelle on opère n'en est pas elle-même responsable.

53 cas d'avortement, on a pu 44 fois en trouver la cause dans istances étrangères à la blessure.

is le traumatisme est nuisible par lui-même dans deux cas : opérant, on emploie un procédé défectueux et quand la lésion ue porte sur le corps même de l'utérus.

ement n'est pas la seule conséquence possible des blessures subies me enceinte. En effet, la gestation pourrait parvenir à son terme, etus pourrait être affecté et présenter à sa naissance des altérarses ou des difformités.

nésie ne peut avoir aucune influence fâcheuse sur la grossesse, s conclusions de l'auteur:

dessures, pendant la grossesse, ne troublent point la gestation, et tent d'atteindre son terme normal. On doit excepter celles qui profondément et longtemps la circulation utérine, et mettent dien jeu la contractilité de l'utérus.

ection purulente est la complication des opérations la plus à évi-

id il existe, au contraire, des causes lentes d'avortement, le traucent jouer le rôle d'une cause occasionnelle, et hâter le jour où ment aurait eu lieu.

ntes les indications opératoires, il faut joindre pendant la gestaainte de l'avortement provoqué par l'asphyxie ou les hémorrhas. Dans ces cas, l'intervention chirurgicale, bien loin d'être diffénâtée le plus possible.

astein n'a traité que le côté de la question relatif aux opérations les chez les femmes enceintes; il a rassemblé et analysé 118 faits ir qui ont raison, de ceux qui redoutent les plus petites opéraceux qui ne tiennent aucun compte du gravidisme, des éclectiques admettent seulement la légitimité des opérations urgentes.

ine successivement, dans autant de paragraphes séparés, les opépetite chirurgie, saignée, ouverture d'abcès, extraction de dents, grandes opérations, amputations, résections, kélotomie, trachéon, les opérations sur les organes génito-urinaires, les mamelles, n, etc., et indique les résultats obtenus dans chacune de ces petites

eur trouvera des renseignements utiles dans cet exposé qui, namt, échappe à l'analyse, mais qui réflète un optimisme évident. A la fin de son travail, M. Cohnstein énonce quelques propositions général.

rales que nous allons reproduire.

Parmi les tumeurs qui s'accroissent pendant la grossesse, on peut me gliger celles qui diminuent ou disparaissent après l'accouchement: lipòme, végétations, goitre, etc. Il faut absolument opérer les cancers en voie d'accroissement rapide pour arrêter les progrès de la dégénérescence et de l'infection, et lorsque l'opération remise après l'accouchement serait in possible.

« Les sarcômes tiennent le milieu; on se guidera sur leur marche et mis

les accidents qu'ils provoquent pour agir ou s'abstenir.

« L'ovariotomie qui, dans les kystes de l'ovaire, n'est qu'une question de t emps, doit être pratiquée si l'on songe que ces tumeurs s'aggravent

pendant la grossesse et pendant les suites de conches.

On doit pratiquer les opérations prophylactiques destinées à faire disparaître les obstacles à l'accouchement futur; ainsi opérer les tumeurs de la vulve, les thrombus volumineux, les rétrécissements du vagin, l'hémato-cèle utérine, les tumeurs de l'ovaire, les polypes et les fibromes utérins, le cancer de la matrice, la pierre dans la vessie.

« En cas d'anévrysme, on préférera la compression à la ligature.

« On agira, pendant la grossesse, comme en temps ordinaire en cal d'abcès, d'empyème, de carie des os, épuisant la malade par la douleur, i fièvre et la suppuration. On aura le plus souvent à opérer, pour sauver le vie en cas d'obstacle à la respiration, pour tumeur de l'ovaire, ascite, plus résie, tumeur gauglionnaire, œdème de la glotte, polypes du larynx, corpétrangers dans la trachée ou l'œsophage, asphyxie; en cas d'hémorrhagie profuses, d'étranglement herniaire, de rétention d'urine, etc.

\* Les opérations, comme les blessures accidentelles, peuvent interrompte le cours de la grossesse ; celle-ci toutefois se termine un peu plus souvent

d'une manière naturelle, 55/100.

« Le plus grand nombre des opérations ont eu lieu dans les 3°, 4°, 7° d 8° mois.

Plusieurs causes paraissent avoir influé sur l'avortement.

La date de la grossesse. Dans le 2° mois, il y a proportion égale de terminaisons naturelles et d'avortements; ceux-ci prédominent dans les 3° et 4° mois, et diminnent dans les 5°, 6°, et surtout 7° mois, augmentent de nouveau considérablement dans le 8°, et deviennent plus rares enfin dans le 9°. L'opinion que le danger est d'autant moindre que la grossesse est plus avancée, a besoin de confirmation.

Le lieu de l'opération. Dans le chiffre total des avortements (45/100) les opérations sur les organes génito-urinaires entrent dans la proportion de

32/100.

La gravité de l'opération. L'étendue de la plaie, les amputations, désarticulations, ovariotomies, exposent plus que les opérations plus restreintes.

Le nombre des enfants. Dans 6 grossesses multiples, l'accouchement atoujours eu lieu avant terme. La fréquence des opérations en cas de grossesses multiples s'explique par ce fait que la réplétion exagérée de l'utéres donne fréquemment lieu à des troubles de la respiration.

L'âge des opérés ne semble pas avoir plus d'influence que le nombre des

accouchements antérieurs.

Les opérations peuvent déterminer l'avortement par elles-mêmes par leurs complications. Dans le 4<sup>er</sup> cas (37 00), la fausse couche a lieure très-rapidement par action réflexe, quand l'opération porte sur les organitaux, par excitation psychique chez les sujets prédisposés, par érysiphia développement soudain. Dans le second cas, qui est le plus commun, les

ses de l'avortement sont les fièvres traumatiques secondaires, l'érysiseptique, la fièvre septico-pyohémique, la mort du fœtus, la suppuraprolongée, la persistance de l'affection pour laquelle on a opéré.

Les hémorrhagies, à l'exception des métrorrhagies, sont tout à fait

s influence.

· Les opérations pendant la grossesse retardent parfois l'accouchement,

is que ce phénomène puisse être expliqué.

Le pronostic pour la vie de la mère dépend essentiellement de l'époe du travail. Tandis que la mortalité dans l'accouchement à terme est un t isolé, elle atteint 33/100 après l'avortement, car elle est due le plus uvent à la péritonite, à la sièvre septique, à l'épuisement, aux hémorrhaes, à l'œdème du poumon. Dans les opérations, pendant les quatre preiers mois, on a à craindre non-seulement l'avortement, mais encore la ort de la mère.

Le pronostic, pour l'enfant, est favorable si la grossesse suit son cours. • M. Cohnstein dit quelques mots seulement de l'influence réciproque de grossesse sur le processus traumatique. Suivant lui, la guérison des essures, en général, n'est pas retardée; la cicatrisation, d'après 12 obsertions détaillées de plaies, s'est faite en moyenne en 24 jours. La réunion r première intention est rare, la suppuration quelquefois très-profuse; la vu les mouvements de l'enfant cesser pendant la suppuration pour paraître après la cicatrisation.

M. Cohnstein ne parle point de l'influence que peuvent exercer, sur la arche de la grossesse et des opérations, les états pathologiques antérieurs

! la mère.

La question semblait sommeiller lorsque, en 1876, elle fut agitée de nou-

sau au sein de la Société de chirurgie.

Le 8 mars, M. Nicaise communique l'observation d'une femme enceinte huit mois environ, à laquelle il dut désarticuler l'épaule pour un ostéorcome de l'humérus à marche très-rapide; l'opération fut couronnée de rcès, et l'accouchement eut lieu normalement à terme, sinon même un eu plus tard.

Plusieurs membres de la Société firent quelques remarques sommaires

ir ce fait, mais il n'y eut, en somme, qu'une escarmouche i.

Des faits nouveaux furent alors adressés à la Compagnie, par MM. Arnd, de Toulon et Cazin, de Boulogne-sur-Mer.

Votre rapporteur lui-même, dans la séance du 17 mai, rassembla quel-

ues cas inédits et les fit suivre des propositions suivantes :

1. La grossesse et les affections chirurgicales, traumatiques ou autres,

envent coïncider sans s'influencer en aucune façon.

- 2. Les affections chirurgicales, traumatiques où autres, peuvent comprotettre la grossesse de trois façons différentes : en tuant le fœtus saus portateinte à la santé de la mère; en provoquant un avortement qui entaine la mort de la mère; en provoquant la mort de la mère avec celle fœtus.
- 3. La grossesse, tout en continuant naturellement sa marche, peut favoiser le développement des affections chirurgicales, modifier l'évolution de raines d'entre elles, donner à des plaies ordinaires ou à des plaies d'ori
  pie traumatique, une apparence particulière.

L'aggravation survenue dans une lésion locale peut, à son tour, agir la grossesse et en compromettre l'évolution; cette aggravation cesse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ball. et Mém. de la soc. de chirurgie, 1876, p. 212, 251, 396.

d'elle-même après l'accouchement, de sorte qu'on peut se demander si, en certains cas graves, il n'y aurait pas lieu de provoquer l'accouchement prématuré.

En réponse à ces propositions, M. Guéniot prononça (en mai et juin) un discours très-étudié dans lequel il s'efforça de traiter la question sous sus faces diverses.

Grâce au soin qu'il prit de se résumer, nous pouvons faire connaître ses opinions en reproduisant la série des conclusions qu'il a formulées luimeme, et que nous nous bornons à condenser quelque peu.

En ce qui concerne l'influence du traumatisme sur la grossesse, M. Gub-

niot s'exprime ainsi:

L'innocuité ou la nocivité du traumatisme sur la grossesse, ne sour soumises à aucune loi absolue.

Le traumatisme, quelle que soit sa forme et même son intensité, not nuit généralement pas à la grossesse quand il n'existe aucune disposition morbide antérieure, c'est-à-dire quand la femme est saine, l'utérus sain, l'œuf sain.

• Cette règle, toutefois, comporte trois exceptions; ainsi le traumatismes entrave le cours de la grossesse :

A. Quand il intéresse un point de la zone-génitale, surtout s'il est pro-

B. Quand, quel que soit son siège, il provoque une hémorrhagie brus

que et abondante;

C. Quand il se complique d'états inflammatoires : érysipèle, phlegmon angioleucite.

« Lorsque la gestation est compliquée d'un état pathologique antérieur à irritabilité anormale de l'utérus, maladie ou volume exagéré de l'œuf, albuminurie, etc., le traumatisme, quelque faible qu'il soit, et quelque région qu'il affecte, détermine le plus souvent l'expulsion prématurée. — Dans ce cas, la cause véritable du trouble apporté à la grossesse réside dans l'état organique ou fonctionnel anormal, et non dans le traumatisme qui jour simplement le rôle de cause adjuvante ou occasionnelle.

« En présence de l'extrême difficulté et souvent même de l'impossibilité où se trouve le chirurgien de diagnostiquer certains de ces états morbides préexistants, tels que l'irritabilité de l'utérus, les maladies de l'œuf, etc., il faut être très-circonspect dans la pratique des opérations pendant la grossesse. Si celles-ci doivent intéresser la sphère génitale la gestation constitue même, sauf les cas de nécessité absolue, une contre-indication

formelle.

\* Au point de vue médico-légal, pour apprécier, dans certains avortements, la part qui revient aux violences criminelles, il est nécessaire de connaître l'état de l'œuf au moment de son expulsion (séance du 7 juin).

Abordant ensuite la question de réciprocité, c'est-à-dire l'influence que la grossesse peut exercer sur la marche des lésions traumatiques, M. Guéniot conclut de la manière suivante :

1. Si l'on s'en rapporte aux faits publiés jusqu'à ce jour, l'état de grossesse, dans l'immense majorité des cas, n'exerce sur le traumatisme aucune influence nuisible. Les contusions, les plaies, les luvations, les fractures, déterminent pas chez les femmes enceintes une plus grande mortalité que chez les autres individus. La guérison de ces lésions s'effectue selon le mode habituel et dans les limites de durée qui sont propres à chaque vairiété de blessures.

Cette règle néanmoins comporte les exceptions suivantes : la bless lorsqu'elle affecte la zone génitale, peut être ralentie ou compliquée d

e, ou aggravée dans sa terminaison par le fait de la grossesse. Il même lorsque, la grossesse ayant dépassé le 3° mois, la blessure les membres inférieurs ou une région qui est le siége d'une altéculaire.

es conditions, les complications ordinaires du traumatisme sont nagie, l'angioleucite, l'érysipèle, la gangrène et l'atonie ulcéreuse. le non-consolidation des fractures pendant la grossesse sont trèsnels; cependant cet état ne peut être exonéré d'une certaine inans le retard apporté à la formation ou à la solidification du cal. cas de grossesse compliquée, si surtout la complication prédispose ion prématurée de l'œuf, les blessures, en déterminant la fausse equièrent parfois indirectement une gravité exceptionnelle, car la trouve exposée aux accidents propres à l'état de couches, métror-tétropéritonite, phlébite utérine, etc.

tat de couches, contrairement à l'opinion reçue, ne s'oppose, le vent, ni à la cicatrisation régulière des plaies, ni à la consolidation tres, pourvu que ces lésions soient contemporaines de la grossesse

couchement.

ceptions à cette règle sont relatives à la région spéciale que le me a intéressée, au mouvement fébrile qui accompagne la fluxion , et surtout à une disposition morbide générale ou locale de la Les blessures de date postérieure à l'accouchement paraissent i contraire, une gravité particulière, en rapport avec le trouble à la régression physiologique des organes. D'où l'indication de difqu'à 3 ou 4 mois au delà de l'accouchement la pratique des opéran urgentes sur la zone génitale et même sur les membres in-

peut s'expliquer que la grossesse, malgré les modifications qu'elle à l'économie, n'exerce généralement aucune action nuisible sur natismes, en considérant que dans les cas de grossesse saine, ces tions sont purement physiologiques et non morbides comme dans ses diathèses, scrofule, syphilis, diabète, etc.; qu'elles consistent pléthore sanguine par quantité, par suite de laquelle l'hématose e est restreinte au degré qui exalte la force réparatrice des tissus. à cette propriété sarcogénique de la grossesse est dù l'accroisse-side et suraigu de certaines tumeurs malignes.

'en conséquence, les plaies chirurgicales sont loin d'offrir, pendant sse, la gravité qu'on leur suppose, et qu'en cas de tumeur à dévent brusque, il faut recourir à l'extirpation ou à l'amputation plutôt

couchement provoqué.

pinions de M. Guéniot trouvèrent, au sein de la Société, quelques ctions.

M. Le Fort reproche à son collègue d'avoir oublié de dire à quoi maissait que la matrice était irritable et l'œuf malade,

'avoir invoqué des statistiques peu concluantes parce qu'on public les cas heureux, regardés comme exceptionnels. La série de cas a séduit M. Guéniot et l'a conduit presque à dire que pour qu'une it plus de chance de supporter une opération sérieuse, il serait bon ût enceinte.

Fort termine sa communication par de très-sages conclusions : aut, quand on le peut, s'abstenir de toute opération pendant la grosaprès l'accouchement.

s opérations, quelles qu'elles soient, sont plus dangereuses pendant de puerpérale que pendant la période de gestation.

L'influence de la puerpéralité se fait sentir pendant plusieurs mois dans la zone génitale qui s'étend à la région mammaire.

· Lorsqu'une opération ne paraît pas pouvoir être indéfiniment retardée, il vaut mieux la pratiquer pendant la grossesse que d'être exposé à devoir

la pratiquer peu après l'accouchement.

L'intervention pendant la grossesse peut, en provoquant l'avortement, placer la femme dans les conditions de la puerpéralité; mais l'avortement pouvant n'être considéré que comme exceptionnel, la possibilité de ce dans ger ne constitue pas une contre-indication lorsqu'on a à craindre la nécesité d'intervenir ultérieurement, à une époque assez rapprochée de l'avocuchement.

MM. Polaillon, Tarnier et votre rapporteur, s'efforcèrent également de

réfuter les assertions trop absolues de M. Guéniot.

Cette année même 1. M. Massot reprend la plume pour publier quelque faits inédits, et surtout pour éclairer un point intéressant, savoir l'influence qu'exerce le traumatisme suivant l'époque à laquelle est parvenue la grossesse.

Les uns pensent que l'avortement est plus commun dans les premient mois ; d'autres disent, au contraire, qu'il est d'antant plus à craindre que le gestation est plus avancée. M. Massot examine à part les diverses ferminaisons dans un tableau que les opérateurs surtout feront bien de consulter on y voit :

Que les blessures possèdent le maximum d'innocuité dans l'ordre 🖼

vant, 5° mois, puis 9°, 7°, 6°, 4°, 8°, 3°, 2°;

Que l'avortement simple suit un autre ordre, ayant son maximum 2° mois, puis décroissant dans les 3°, 4°, 8°, 5°, 9°, 7° et 6°. Que l'avorté ment suivi de mort de la mère progresse ainsi : maximum, 3° mois, pui 9°, 4°, 8°, 4°, 6°, 2°, 5°, 7°.

Que la mort de la mère avant l'avortement arrive le plus souvent da

les 9°, 8° et 6° mois, le plus rarement dans les 2°, 4°, 8°, 3° et 5°.

Qu'enfin les accouchements anticipés (l'auteur range sous ce titre les cou le terme de la grossesse n'est pas complétement atteint, mais où cependant l'expulsion arrive si longtemps après la blessure, que l'action traunatique ne saurait être incriminée), ont été observés après un traunatisme survenu dans les mois suivants, 7° mois, puis 5°, 8°, 6°, 3°, 2°, 4° mois.

De tout ceci, M. Massot conclut, d'après ses idées favorites, que le trate matisme n'a pas le pouvoir de produire l'avortement, et que lorsque celuis ci survient chez une femme enceinte blessée, il est dù à d'autres causes.

Cet historique semblera bien long peut-être, mais l'analyse détaillée des travaux antérieurs nous a semblé d'autant plus nécessaire, que plusieurs d'entre eux n'ont eu qu'une publicité restreinte, telles par exemple les thèses soutenues devant la faculté de Paris.

L'exposé précédent indique à la fois le chemin parcouru et la distant qui nous sépare encore du but. Ce dernier, du reste, s'aperçoit nettent Il s'agit d'une part d'extraire des faits publiés et des idées émises des clusions théoriques que la nosographie enregistrera, et, d'autre part, fournir au praticien les bases du pronostic et des règles pour la thérage que. Il faudra surtout prémunir ce praticien contre deux écuciles misme qui le rendrait insouciant ou imprudent, sinon téméraires

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archives de tocologie, de Depaul, janvier 1877, p. 15

sme, qui l'égarerait tout autant, paralyserait son action et l'empêcherait faire en temps opportun tout ce que commande la gravité de certains

Dans les conjonctures difficiles issues de la coincidence du gravidisme et traumatisme, la nature et l'art possèdent une redoutable puissance, pount suivant les cas perdre ou sauver au moins une vie, sinon deux. Mettre confiance exclusive dans l'abstention ou dans l'intervention serait fort rilleux.

Mais est-il actuellement possible de formuler d'une façon définitive les ropositions théoriques et les règles pratiques en question? nous ne le royons pas. L'expérience acquise est insuffisante encore et il faudra faire ppel à l'expérience future. Tout fait espérer, il est vrai, qu'avec le consurs des savants ici rassemblés la solution des problèmes fera de grands as.

Pour faciliter la tâche je signalerai d'abord les points d'une constatation isée et sur lesquels par conséquent tout le monde est d'accord; il est détontré :

- 1º Que la grossesse et la blessure penvent évoluer normalement, parallement, sans s'influencer le moins du monde; que les traumatismes les lus graves peuvent respecter la grossesse et guérir exactement comme si et état spécial n'existait pas.
- 2º Que le traumatisme accidentel ou chirurgical peut troubler le cours e la gestation de plusieurs manières: en faisant périr la mère avant lenfant ou l'enfant avant la mère, sans que les deux êtres se séparent. n provoquant l'avortement ou l'accouchement prématuré, à la suite después on observe la mort de la mère et de l'enfant, ou de l'un des deux eulement, ou encore la survie des deux êtres. Ces différentes terminaisons euvent suivre les blessures les plus légères, les plus bénignes en appaence.
- 3º Que diverses opérations chirurgicales, sans cesser d'être dans une **btable mesure** périlleuses pour la grossesse, la mère ou l'enfant, l'étant **ependant** moins que certaines affections survenant pendant la gestation, **onstituent** en conséquence un traumatisme salutaire.
- 4º Que la gravidité agit d'une manière fàcheuse sur la marche des blessues, de plusieurs façons: en entravant les actes du processus réparateur, en retardant la guérison, en favorisant l'apparition de certains accients traumatiques qui à leur tour compromettent plus ou moins sérieusement l'issue naturelle de la gestation.
- 5º Que cette même gravidité accélère et aggrave la marche de quelques sections non traumatiques antérieures ou contemporaines, de façon à nésiter une intervention chirurgicale plus ou moins urgente, que dans l'élat de vacuité on cût pu longtemps ajourner, et qui emprunte une gravité particulière aux circonstances spéciales qui l'accompagnent.

• Que la délivrance modifie heureusement la marche de certaines bles-

**pres** contemporaines de la grossesse.

7º Que l'état puerpéral agit fàcheusement sur les traumas accidentels ou datoires intervenus pendant sa durée, et leur imprime une gravité plus de que pendant le cours même de la gestation.

**Mous pouvons condens**er encore ces propositions et admettre : **L'indifférence réciproque** du traumatisme et du gravidisme.

a nocuité du tranmatisme sur la grossesse.

Tailité possible du traumatisme opératoire pendant la grossesse.

Tocnité de la grossesse sur le traumatisme et sur certaines affections gestation.

L'action favorable de la délivrance sur certaines affections traumatiques ou non datant de l'époque de la gestation.

La nocuité de l'état puerpéral sur les blessures contractées avant, pen-

dant ou après l'accouchement.

En présence de résultats si variés et si contradictoires en apparence l'esprit s'adresse nécessairement deux questions :

Quelle est la fréquence relative de ces diverses terminaisons et comment

prévoir telle ou telle issue dans un cas donné?

Quelle explication peut-on fournir des différences révélées par l'observa-

tion clinique?

En d'autres termes, après la constatation pure, la recherche de la proportion d'abord, et des causes ensuite. C'est dans cet ordre que nous allous poursuivre notre étude, en nous avouant dès le début impuissant à présenter des conclusions inattaquables.

II

## Du rapport numérique entre les cas d'indifférence et les cas de nocuité ou d'utilité.

Nous chercherions en vain la lumière dans les anciens maîtres qui ne se servaient point des chiffres et qui ignoraient jusqu'à l'existence de la méthode numérique; en général ils sont pessimistes, mais d'ordinaire racon-

tent simplement ce qu'ils ont vu sans en rien conclure.

C'est récliement à Valette que revient l'honneur d'avoir pour la première fois compté et soulevé de la sorte la question de proportionnalité. Presque tous les auteurs ont depuis suivi la même voie, réunissant des faits de plus en plus nombreux et donnant des statistiques de plus en plus riches. Nu n'est allé aussi loin, après d'ailleurs MM. Massot et Cohnstein, que M. Guéniot, qui appuie ses opinions sur le total fort respectable de près de 300 faits.

Mais qu'il me soit permis de le dire : les auteurs modernes, au lieu de se laisser conduire docilement par les nombres, semblent chercher plutôt à leur faire dire ce qu'à priori et instinctivement ils pensent eux-mêmes. Avec les mêmes matériaux, MM. Petit et Cornillon n'envisagent qu'avec crainte la coïncidence du gravidisme et du traumatisme, tandis que MM. Massot et Guéniot paraissent convaincus que l'innocuité est la règle, l'influence fâcheuse l'exception, et que les choses se passent chez les femmes

enceintes à peu de chose près comme chez les autres.

Les éclectiques, car il en est quelques-uns, n'ont point dressé de statistique, chose d'antant plus regrettable que la vérité siège évidemment entre les doctrines extrêmes. Ils affirment, et je suis d'accord avec eux, que l'association d'un traumatisme à la grossesse est toujours chose sérieuse, que le chirurgien doit être toujours inquiet quand il lui faut opérer une femme grosse, que la crainte en pareil cas est le commencement de la sagesse pratique, et que tous les chiffres du monde ne peuvent empêcher que chez une femme parfaitement bien portante la veille, une blessure ne provoque parfois le lendemain ou les jours suivants la mort de l'enfant, sinon même celle de la mère.

Mais, disent les optimistes, vous prenez pour la règle ce qui est l'exception et vous assombrissez outre mesure le pronostic; — il n'est pas impossible de répondre à cet argument.

Je ne ferai d'abord nulle difficulté de reconnaître que pendant un certain

ps j'ai été trop timoré; que la discussion anglaise, que les relevés de . Massot, Cohnstein et Guéniot sont plus favorables que je ne l'aurais , et qu'aujourd'hui j'ai moins qu'autrefois la crainte de la coïncidence; is j'avoue encore que les catastrophes sont trop fréquentes, qu'il est insible de les nier, qu'il est un peu puérit d'innocenter quand même et toutes sortes de fins de non-recevoir le traumatisme d'une part et le vidisme de l'autre, qu'il est imprudent surtout, sur la foi de chiffres doux, d'énoncer cette proposition paradoxale: que les femmes enceintes pporteraient peut-être mieux que les autres les blessures graves et les andes opérations chirurgicales (Guéniot).

Jai employé le terme de chiffres douteux, et c'est à dessein. — Comme fait remarquer avec raison M. L. Le Fort à la Société de chirurgie, les distiques dressées par M. Guéniot sont imparfaites et probablement infiles; composées de faits rares, curieux, insolites, ramassés çà et là pour maler surtout des guérisons inespérées, elles ne représentent vraisemblement pas la somme totale des cas observés; elles renferment trop de crès, pas assez de revers pour inspirer confiance à ceux qui savent comen on se décide plus aisément à publier les triomphes que les désastres, ongtemps encore on pourrait procéder de la sorte, opposer les sentiments x sentiments, les assertions aux assertions, les idées roses aux idées nois, sans parvenir à un résultat sérieux.

Si l'on veut faire intervenir la méthode numérique (et la chose est imrieusement commandée par les besoins de la pratique) il faut renoncer groupement des faits tel qu'il a été institué jusqu'à ce jour et n'utiliser

ns l'avenir que les statistiques intégrales.

Gravidisme et traumatisme ne sont rares ni l'un ni l'autre; leur associam est fréquente. Si donc les clinicions le veulent, s'ils ne laissent échapr aucun des faits heureux ou malheureux de leur pratique, les matériaux mveaux seront bientôt assez nombreux. Il n'est point nécessaire pour ncourir à l'œuvre de rassembler personnellement beaucoup de cas; tous les unités peuvent servir à la condition qu'aucune ne soit perdue.

Cent faits représentant l'addition de 40 ou de 20 petites statistiques intéales prouvent plus que 1000 pris au hasard. Après les manœuvres vien-

a l'architecte qui mettra tout en son lieu et place.

Une statistique générale ainsi dressée nous apprendra enfin quel est le pport numérique exact entre les cas bénins et les cas graves et nous serma à un calcul de probabilité. Cependant utile pour la nosographie, elle rait insuffisante pour la pratique qui, sans cesse en présence des unités olées, ne saurait conclure de la fracture du bras à la contusion de la mbe, de l'extirpation d'une tumeur à la ligature d'un vaisseau, ni même e la plaie de la tête à la plaie de la vulve.

Force sera donc de composer une foule de statistiques partielles suivant genre des blessures, leur siège, leur marche, leur gravité primitive ou

zondaire, l'époque de la grossesse où elles sont survenues, etc.

A ce point de vue nous avons déjà des modèles et je puis citer entre aus les documents précieux qui nous ont été fournis par les chirurgiens glais discutant les rapports entre les Kystes de l'ovaire chez la femme ceinte et les diverses opérations qu'on peut leur opposer.

Je n'entends pas dire qu'on doive faire table rase et ne tenir aucun mpte des documents déjà colligés, je crois seulement qu'il ne faut utiliser exect qu'à titre de renseignements, en se gardant bien d'en tirer des con-

sions définitives qu'ils ne sauraient fournir.

Fout nous porte à croire que les terminaisons indiquées précédemment présentent à peu près dans l'ordre de fréquence suivant : Terminaison

doublement favorable pour la grossesse et la blessure (plus de la des cas); — interruption de la grossesse ou avortement avec survie mère; — avortement, mort de la mère; — mort de la mère et de l sans séparation des deux êtres; — accouchement prématuré sur longtemps après la blessure.

L'influence fàcheuse de la grossesse sur la marche du processus ti tique paraît plus commune pour certaines blessures situées dans la inférieure du corps, dans la sphère génitale surtout, et à la mamelle.

L'influence favorable de la délivrance est incontestable, mais n'a servée que dans un petit nombre de cas encore.

La puerpéralité aggrave dans une proportion mai connue, mais ce rable, le pronostic des blessures.

Les opérations pratiquées pendant la grossesse réussissent moir que dans l'état de vacuité, mais mieux néanmoins qu'on ne le pens trefois.

C'est au 2° mois de la grossesse que diverses terminaisons fâche surtout l'avortement atteignent leur maximum. L'influence des autre ques est moins bien établie, mais rien ne prouve encore que le dang en raison directe de la durée de la gestation.

Encore une fois toutes ces assertions ne sont que provisoires; il y d'ailleurs d'espérer que l'attention de la science et de l'art étant fix la question, on verra peu à peu les terminaisons favorables augme surpasser de beaucoup les demi-succès et les revers.

Depuis la petite série de Valette, la collection des faits augmente cen jour, de sorte que M. Cohnstein a pu réunir 114 opérations pra pendant la grossesse, que MM. Massot et Guéniot en englobant les blaccidentelles et chirurgicales ont plus que doublé ce total, et que si ligeait avec soin tous les cas épars on dépasserait aujourd'hui la son 300 faits.

Ce nombre est à coup sûr respectable, mais quoi qu'en dise M. (il est absolument insuffisant (surtout quand on aura mis de côté le trop sommaires) pour trancher les nombreuses questions secondaire afférentes au sujet et qui se multiplient sans cesse.

300 observations pour répondre à tant de besoins, quand on et des milliers, et qu'on en recueille sans cesse pour ne pas encore co à fond la pneumonie ou la fièvre typhoïde!

#### Des conditions qui président aux diverses terminaisons du gravidi et du traumatisme réunis.

Si nous signalions dans le chapitre précédent de nombreuses le que d'inexactitudes et d'obscurités n'avons-nous pas à constate celui-ci! A chaque pas nous sommes arrêtés et là où nous cherc certain nous ne trouvons que le probable, sinon l'inconnu. C'est ce rive du reste chaque fois qu'on tente de sonder les mystères étiolo. On m'excusera donc si j'use ici largement de l'hypothèse.

Quelques remarques préalables pourront guider dans la discuss va suivre.

Sans oublier que la femme enceinte se trouve dans un état spé peut admettre cependant à priori que le traumatisme chez elle obé modifications partielles, aux lois qui le régissent chez les autres l'examen attentif des faits prouve en réalité qu'il en examen démontre que si le traumatisme t d'autres causes, — qu'en fin de compte il n'agit qu'à titre de terminante ou occasionnelle, ce qui, soit dit en passant, ne l'em-llement d'être nuisible à un haut degré.

la grossesse à son tour trouble le processus traumatique, elle ne plus ni moins, ni autrement qu'une foule d'autres causes perturlu travail réparateur, et que ce qu'elle fait pour les blessures elle alement pour d'autres affections non traumatiques.

résulte que pour élucider la question qui nous occupe il ne faut p la restreindre, mais au contraire agrandir le champ de l'étude et tout autour d'elle les informations et les indications utiles.

pourquoi, à titre d'introduction et de travail préparatoire, nous ppeler ici les lois générales du traumatisme et jeter également un il sur les grands traits du gravidisme.

trauma ne lésant pas gravement d'organe essentiel à la vie, porles tissus sains, atteignant un sujet en bonne santé et vivant dans 1 pur, soumis enfin à un traitement convenable, — ce trauma doit 1 r la succession des actes réparateurs naturels, évoluant dans un gulier et dans un temps déterminé.

trauma, en l'absence d'une ou de plusieurs de ces conditions favoeut encore guérir, mais on voit souvent sa marche retardée, enu empêchée par des accidents divers qui peuvent aller jusqu'à la lusivement.

trauma qui atteint un organe en modifie non-seulement la strucis encore les propriétés et les usages; souvent même le trouble nel s'étend à une partie ou à la totalité de l'appareil dont cet nit partie.

trauma reste parfois à l'état d'affection purement locale; mais vent il retentit sur l'économie tout entière qu'il ébranle plus ou ofondément. L'organisme est tantôt affaibli par l'hémorrhagie ou ur, tantôt empoisonné par les matières septiques autochtones ou tones, etc. Le blessé se change alors en malade.

ind le sujet est préalablement bien portant, il résiste d'ordinaire, à la fois de la lésion locale et de la maladie surajoutée. Il n'en est nême quand le trauma atteint un individu déjà malade ou présenjuelque point de son corps un lieu de moindre résistance.

le trauma porte sur ce lieu, là où les tissus ne sont point à l'état le processus réparateur local est anormal aussi et subit des dévias ou moins graves dans son évolution et sa durée. Mêmes résulblessé était antérieurement en proie à une maladie constitutioner les fluides organiques plus ou moins altérés ne fournissent à la n que des matériaux insuffisants: — car cette altération préexissituides augmente encore par leur mélange avec les produits endans le foyer traumatique, en d'autres termes, le sujet malade blessure devient plus malade encore et même d'une autre manière ait de celle-ci, de sorte que son état morbide total est plus compartant plus périlleux.

le blessé, sans être atteint d'une maladie générale antérieure, préilement un point de moindre résistance, ce dernier sans être direcésé par le trauma en subit néanmoins le contre-coup, sympathiquemme auraient dit les anciens, et, d'après les auteurs modernes, par étaire du sang ou du système nerveux (actions réflexes pathologi-

lés le traumatisme devient une cause pathogéni-

que très-générale et très-efficace, tantôt créant des maladies de toute prantôt réveillant des prédispositions latentes, tantôt aggravant des morbides jusque-là compatibles avec une santé précaire mais passable

9. Si le tranmatisme fait naître des troubles divers, et jusqu'à des dies de toutes pièces, s'il aggrave des états préexistants, s'il est en un considéré d'ordinaire comme nuisible, sinon funeste, il peut, en revaldevenir salutaire et sauveur. C'est le cas du traumatisme opératoire en temps opportun et par des procédés bien conçus.

L'art consiste à mettre dans la balance : d'un côté les dangers inhé à la blessure préméditée et volontaire ; de l'autre, la lésion, affectic maladie contre laquelle le chirurgien croit devoir s'armer. Si le de plateau l'emporte, on peut agir sans crainte, sans retard, sans rem

quelle que puisse être l'issue définilive.

Examinons, d'autre part, le gravidisme.

S'il est impossible d'en faire un état morbide proprement dit, il fai moins le considérer comme un état constitutionnel particulier, une per de la vie, exceptionnelle et temporaire comme la puberté, la ménop pendant laquelle fluides et solides organiques acquièrent des caractèr des propriétés d'un ordre spécial.

Localisé à son début, le processus gravidique s'étend bientôt à l'écon tout entière, modifiant le système vasculaire et la circulation, les sécré et leurs agents, la composition du sang et la nutrition; fréquemment portant le désordre dans le système nerveux, surtout dans le distric

grand sympathique.

Pendant une longue série de mois les actes physiologiques concour l'accomplissement d'une fonction nouvelle ayant pour but de crée nourrir, d'accroître et enfin d'éliminer un néoplasme distinct, emb

fœtus, enfant.

Tant que dure la gestation, il y a lieu d'admettre chez la femme end une disposition pathogénique distincte, une diathèse véritable qui, façon de toutes les autres, peut à la vérité rester latente, inactive, sté mais qui souvent aussi, sous l'influence de causes déterminantes ou pr catrices variées, se démontrera par un ensemble de réactions morbide

quelque sorte spécifiques.

Les états morbides antérieurs ou intercurrents, constitutionnels ou lisés, auxquels la femme enceinte n'est point soustraite, exercent si processus gravidique une influence qui n'a pas besoin d'être démont elle sévit sur l'appareil gestateur ou sur le néoplasme fœtal par l'interdiaire du sang ou par tout autre mécanisme; elle se traduit communér par l'athrepsie ou la mort du fruit, et par son élimination prématurée ainsi agissent la syphilis, le saturnisme, le paludisme, la tuberculose, coolisme, les phlegmasies aiguës franches, les intoxications rapides, les ladies virulentes, les affections même locales des organes génitaux et organes circonvoisins, les excès physiologiques, les ébranlements ner et jusqu'à l'excès de la fécondité (grossesses multiples); enfin la vitalit néoplasme lui-même, jusqu'à un certain point indépendante, est commise par les lésions intrinsèques de l'œuf et de ses annexes.

D'autre part, on constate l'influence du processus gravidique sur la che des mêmes états morbides antérieurs ou intercurrents, constituté ou circonscrits. Pour avoir été moins étudiée, cette réciprocité n'en moins évidente et s'accuse différemment. Les états susdits sont rêtés dans leur marche comme par l'effet d'une révulsione temps en temps guéris, le plus souvent aggravés; cer anciennes et qu'on pouvait croire finies reprennent les

néoplasique se partage entre le produit de la conception et divers les stationnaires ou à marche lente, qui deviennent le siège d'une olifération.

st en abrégé l'esquisse du gravidisme, dont l'interruption intemompromet gravement la double existence du produit et du pro-

umé succinct des deux processus pris isolément facilitera l'intellies terminaisons observées dans des cas où ils s'associent. On sait la combinaison peut rester stérile, qu'en d'autres termes il y a ine, inaction réciproques, et que le gravidisme et le traumatisme évoluer parallèlement sans exercer l'un sur l'autre la moindre inappréciable. Ces cas non-seulement et par bonheur sont les plus is, mais parfois ils tiennent du prodige, et l'on reste stupéfait de reté avec laquelle la grossesse résiste aux blessures les plus formiaux opérations les plus graves. Les optimistes colligent avec soin

et les opposent triomphalement à leurs contradicteurs.

immunité est difficile à expliquer en cette circonstance comme aucoup d'autres, car si nous savons parfois pourquoi et comment sme contracte la maladie, nous ignorons bien plus souvent comrésiste aux influences pathogéniques. Nous constatons cette résisous nous en réjouissons, mais nous ne l'interprétons guère. Réduits othèses plus ou moins logiques, nous pensons qu'en cas d'indifféciproque les deux processus sont restés confinés dans leurs régions ves, sans entrer en conslit, sans troubler l'organisme entier, sans emme enceinte soit devenue malade ni par le fait de la blessure, ni it de la grossesse. Nous pensons encore qu'aucun état pathologique vistait quand le trauma d'une part et la fécondation de l'autre sont ius, et que l'économie saine se montre en conséquence assez roour supporter sans siéchir le double assaut des deux processus. ipposons enfin que le milieu n'apporte aucune aggravation, que le numatique siège sur des tissus sains, n'est atteint d'aucun accident ble de se généraliser, et que soumis à une thérapeutique intellitrauma se répare silencieusement, sans troubler le concert fonc-

its justifient dans une large mesure ces suppositions. Ils nous monie les blessures les plus innocentes sont celles qui portent sur la us-ombilicale du corps, — qui sont interstitielles, fractures simples, s, contusions, — qui sont peu étendues, — qui restent exemptes rhagie et de complications inflammatoires, fièvres chirurgicales, igite, érysipèle, — qui atteignent les femmes robustes de la camt du peuple, dont les grands appareils organiques fonctionnent à et ne présentent aucun lieu de moindre résistance, - qui bénésis progrès incessants de la thérapeutique chirurgicale, etc. ntre-épreuve nous autorise à maintenir nos assertions en nous it les influences nocives évidentes dans les conditions opposées. iéniot a proposé et soutenu avec talent une autre hypothèse pour r l'immunité. Il part de ce fait indéniable que l'expulsion du germe contraction utérine, laquelle est tantôt facile et tantôt difficile à en jeu. Si la matrice est irritable, elle réagit sous les influences les pères; si elle ne l'est pas, elle résiste aux provocations les plus inti-

1 s'explique de cette façon la faculté et la difficulté avec lesquelles

ment se produit.

inier en lui-même le i, nous pensons qu' l'inertie extrême de ne savons pas

pourquoi ni dans quelles circonstances les fibres utérines se révolterment ou restent inébranlablement impassibles.

## De l'influence nocive du traumatisme sur le gravidisme.

Nous arrivons en plein cœur de la question. S'exerçant sur la m sur l'enfant, ou sur tous les deux à la fois, l'influence nocive se trad les résultats suivants :

1. Mort de la mère entraînant celle de l'enfant;

2. Mort de l'enfant entraînant celle de la mère;

3. Séparation prématurée des deux êtres, amenant la mort de de l'autre, ou des deux ensemble;

4. Séparation prématurée des deux êtres avec conservation de la existence.

Ces terminaisons diverses ont pour point de départ :

A. Les blessures atteignant la mère sans toucher à l'enfant ;

B. Les blessures portant exclusivement sur le germe;

C. Les blessures intéressant à la fois le producteur et le produit.

La femme enceinte se comporte comme tous les autres sujets v des blessures qui lèsent les organes essentiels à la vie ou suspend fonctions majeures; elle succombe plus ou moins rapidement. L' tout respecté qu'il est par la violence, périt d'ordinaire un peu avant quefois un peu après. On peut utiliser ce court délai pour l'extraire maternel.

Moins grièvement blessée, la mère résiste, mais, primitivement ou dairement, l'organe gestateur devient le siège d'un travail anticip pour conséquence l'expulsion de l'enfant, c'est-à-dire l'avortement or couchement avant terme. Ce travail est primitif quand la blessure la contraction intempestive et anachronique de la matrice, ce qui par exemple, lorsque le trauma porte sur l'utérus lui-même ou sur organes de l'appareil génital. Les fibres utérines sollicitées par irritat recte ou par action réflexe entrent en action et chassent l'œuf, l'en ou le fœtus, mais sans les altérer. Naturellement, si le produit n'est p ble, il périt dès qu'il est privé des connexions maternelles; plus te contraire, il peut vivre.

Le point de départ de la contraction primitive réflexe peut sièg loin de la sphère génitale, en un point quelconque de l'économie, est assez rare, à moins qu'en raison d'une prédisposition particulière trice n'ait, avant la blessure, une tendance à se débarrasser de son p Or, soupçonnée ou méconnue, cette tendance existe trop souvent soupçonne quand il s'agit de femmes ayant déjà plusieurs fois avo qui portent ensemble plusieurs enfants (grossesses gémellaires), ou q atteintes d'une maladie générale laissant rarement parvenir la grosson terme. Par contre, la contraction expulsive survient sans qu'es l'expliquer chez des femmes exemptes en apparence de toute prédique ce genre. Tout nous porte à croire que ces faits sont except de ce genre. Tout nous porte à croire que ces faits sont except de ce genre et la contraction utérine; celle-ci est provoquée de celle-là.

Plus souvent, sans doute, un élément nouveau : de la mort préalable du germe. Les causes en quelques exceptions près de tolérance, le rést

t devient un corps étranger incommode, nuisible, funeste même, ps en temps empoisonne la mère, mais se borne heureusement jorité des cas à exciter par son contact anormal, la contractilité

quelle s'efforce de chasser, le plus tôt possible, l'intrus.

du germe est presque inévitable quand le traumatisme porte sur ses annexes temporaires, directement par les voies naturelles, ement à travers les organes maternels simultanément lésés.

réquente quand le traumatisme sévit sur la zone génitale ou sur

ous-ombilicale du corps.

serve encore moins souvent, il est vrai, quand la blessure siège ns un point quelconque du corps. Dans ce cas, à la vérité, une prend, à l'issue fatale, une part fort importante : Je veux parler

ion du sang.

pure et simple de ce fluide précieux, sans adultération préexist déjà. Les hémorrhagies, lors même qu'elles ne font qu'anémier ient très-souvent l'enfant, surtout si elles partent de la zone gée la région sous-ombilicale. Sans spoliation même, les simples écaniques de la circulation utéro-placentaire peuvent avoir le t, comme le prouve l'histoire de cette femme qui se faisait avor-

iprimant ses varices.

altérations chimiques du sang paraissent plus pernicieuses eneule accumulation de l'acide carbonique est funeste à l'enfant, car nt survient aisément dans les affections qui s'accompagnent d'un l'hématose (suffocations diverses). Quant aux intoxications, leur structeur est indéniable. Or, le traumatisme, il n'est guère besoin est une des origines les plus communes des intoxications hémangendre d'abord la septicémie avec ses variétés, sièvre traumatiémie aiguë ou chronique, pyohémie, sièvres qui accompagnent , la lymphangite, le phlegmon diffus, le phlegmon gangréneux, etc. traumas, sans les procréer, ouvrent néanmoins une voie libre de n aux poisons qui flottent dans les milieux ambiants.

xications, dangereuses déjà chez des sujets sains, le deviennent encore chez les diathésiques. La chimie pathologique n'a point connaître les combinaisons qui résultent du mélange d'un sang avec les toxiques venus de la plaie ou du milieu ambiant, mais on clinique prouve surabondamment leurs propriétés éminemtères et fait comprendre comment elles achévent de tuer un em-

ı mal nourri.

germe est plus que jamais exposé à périr quand il constitue luiieu de la moindre résistence, c'est-à-dire quand une lésion quelside en lui on dans ses annexes. Le moindre ébranlement suffit

précipiter un dénoûment dès longtemps préparé.

ssot et Guéniot insistent avec raison sur les états morbides de la e l'œuf antérieurs à la blessure, et les accusent de tout le mal. Ils L par leur absence ou par leur présence, les terminaisons difféi résistance extrême, indéfinie, incroyable, dans certains cas, et res la facilité singulière avec laquelle le plus léger trauma amène 1 du fœtus; ils reprochent enfin à leurs prédécesseurs de n'avoir mais indiqué dans les cas d'avortement consécutif aux blessures, bide de la mère et l'état anatomique de l'œuf.

ement, l'hypothèse est séduisante et je l'accepte volontiers, puisvans, je narle dans le même sens, mais je crois que sa dé-Pailleurs, au point de vue pratipronostic, on se heurtera longtemps encore à la difficulté réelle de reconnaître les lésions 1

ou fœtales le plus souvent latentes.

Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que les tares organiques ou de l'enfant aménent inévitablement la terminaison préma grossesse, car l'expérience prouve que l'accouchement peut s terme chez des femmes malades ou portant dans leur sein un pr tout comme on voit certaines blessures évoluer naturellemen sans encombre chez des diathésiques ou dans des milieux impurs que la raison de ces immunités paradoxales nous échappe le plu

#### Influence favorable des opérations sur la grossesse.

Après avoir exposé les charges'qui pèsent sur le traumatisme. de reconnaître qu'en certains cas, au contraire, il agit favoral permettant à la grossesse de suivre paisiblement son cours et son terme. C'est ce qui arrive, par exemple, quand une opératitemps opportun, pallie ou guérit une affection qui, abandonnée à aurait infailliblement amené la mort de la mère ou celle du fœti

le moins l'expulsion prématurée de ce dernier.

Un kyste de l'ovaire, une ascite, par leur développement très ble ou très-rapide, rendrait l'avortement presque inévitable. U ment pleurétique, un œdème de la glotte ou toute autre caus provoque la suffocation et partant l'asphyxie, qui va faire périr la ponction abdominale ou thoracique, la trachéotomie, écarter ger. De même, une ligature d'artère en cas d'hémorrhagie i courte échéance, la vie de la mère; de même une amputation qu un foyer septique source d'intoxication prochaine et mortelle nisme maternel ou fœtal.

Nous pouvons mettre encore à l'actif du traumatisme salutai rations qu'on pratique, non plus pour assurer la durée normale tion, laquelle n'est point compromise, mais pour rendre l'acc possible, naturel et bénin. Je prends pour type l'ablation d' fibreux, ou d'une tumeur vaginale qui, au moment de l'accoucl viendrait, à coup sûr, une cause de dystocie, et, en conséquence, réelle de danger. Nous ferons remarquer, toutefois, que le traun pareil cas, ne favorise qu'indirectement et relativement l'évo terminaison naturelles de la grossesse; en réalité, il les comprosement et tout autant que les blessures accidentelles, mais beauc que les affections qu'il a pour mission de combattre.

Or, si ces dernières entraînent 90/100 de chances funestes et ration ne soit fatale que dans une proportion plus faible, 50/100 ple, l'hésitation n'est pas permise, il faut intervenir, puisque de

il faut choisir le moindre.

## De l'influence nocive du gravidisme sur la marche des lésions tra

On peut invoquer, pour l'admettre, les raisons suivantes : en femmes enceintes capables de subvenir simultanément aux frais d tion du germe et de la réparation traumatique, il en malades avant la fécondation et continuant à l'être rentrent dans la catégorie des sujets chez lesquel restaure mal ou lentement les désordres causés y

contusion articulaire survienne chez une scrofuleuse enceinte, emblable qu'elle guérisse vite quand, dans l'état de vacuité, elle

ant de propension à provoquer une tumeur blanche?

e dis de la scrofule s'applique à tous les états morbides dont la sse peut être affectée, et qui, chez elle comme chez toutes les vent entraver la marche de la guérison des blessures. Dans ces 'érité, ce n'est pas la grossesse, mais bien l'état pathologique jui cause le mal. Toutefois, celui-ci existe, sinon en raison, du lépit du gravidisme.

ns maintenant la femme exempte de toute condition morbide au e la fécondation; restera-t-elle indemne jusqu'à la délivrance? ossesse, dans la majorité des cas, ne trouble l'économie que tem-

nt et superficiellement, on ne peut lui contester le triste privilège cause pathogénique puissante, de créer de toutes pièces des ides locaux ou généraux, en d'autres termes, de rendre malades, téral du mot, un certain nombre de femmes préalablement bien Chez celle-ci, le foie devient gras, chez celle-là les reins s'altèd'autres, la circulation, la respiration, la digestion, la nutrition rent. La composition du sang change par diminution des hématies charge de globules blancs; or, chez un sujet quelconque, la stéaale, l'albuminurie, les congestions vasculaires, les troubles de la centrale, l'hématose défectueuse, l'aglobulie et la leucocytose, la sbelle, etc., entravent le travail réparateur; comment croire que s enceintes atteintes des mêmes états pathologiques n'en subiss conséquences quand elles sont blessées, et n'en présentent pas siège de leurs blessures.

imas portant sur des tissus altérés ou simplement et état de suraciologique subissent, dans leur marche, des anomalies généralefavorables à la guérison. Or, dans plusieurs régions du corps, à e, à la partie antérieure du cou, dans la sphère génitale et même la region sous-ombilicale du corps, les tissus et organes sont mis, ssesse, dans un état anatomique particulier qui s'éloigne très-node la normale, quand même il n'est pas franchement pathologine c'est le cas pour le système veineux des membres inférieurs, e, du vagin, etc. Comment, dans ces points divers, les blessures teraient-elles aussi simplement, aussi naturellement que sur des nes? Les téguments œdématiés, les espaces conjonctifs sillonnés ux nombreux et triplés de volume, les glandes en hyperplasie ils être impunément ou même bénignement lésés?

idisme imprime, à certains néoplasmes antérieurement statione marche rapide, un accroissement énorme; il fait renaître d'anfections qu'on crovait guéries pour toujours; il ramène, à l'état lésions osseuses depuis longtemps passées à la chronicité. Or, s'il sur les points tarés de l'organisme, et toujours en aggravant les purquoi respecterait-il les foyers traumatiques qui, pour être réccidentels, n'en sont pas moins aussi des lieux de moindre résis-

ction, d'ailleurs, est démontrée par ce fait : que certains néoplaslés ou triplés de volume pendant la gestation reprennent après ement leurs dimensions premières, et par cet autre que diverses se prolongeant outre mesure, ou résistant à la thérapeutique la annolle mendant la grossesse, guérissent spontanément aussitôt Si, au lieu de raisonnements plus ou moins solides, on veut des preu

directes, l'observation clinique les fournit en nombre suffisant.

On sait combien l'hémostase est difficile après certaines blessures de sphère génitale et des membres inférieurs; d'où la fréquence et l'abondat des hémorrhagies, d'où la nécessité pour les réprimer de mettre en us des moyens hémostatiques généralement nuisibles à la cicatrisation e plaies, d'où une anémie plus ou moins considérable qui retardera la répration organique.

On sait que les moindres contusions, qui, chez les sujets ordinaires, griraient d'elles-mêmes et très-vite, provoquent aisément chez la femme de ceinte les phlébites variqueuses, les épanchements sanguins longs à se

sorber, les abcès à la mamelle.

Plusieurs auteurs ont noté une tendance marquée à la pyohémie, et po les plaies exposées, une disposition à la suppuration profuse et prolongée

Il n'est pas rare de voir dans la sphère génitale et aux membres inférientes des bourgeons charnus tuméfiés, blafards ou fongueux, offrant, en un municipal de la plus de la plus grande facilité.

La réunion immédiate, tentée plusieurs fois déjà, a échoué presque 🙉

jours.

Le retard dans la consolidation des fractures, lors même qu'il serait ran est absolument indéniable.

En un mot, il n'est pas un des actes du processus réparateur que le 🚜

vidisme n'ait parfois laissé en souffrance.

Je suis convaincu qu'en observant plus attentivement la marche que dienne des blessures, on notera souvent des anomalies de cette espèce, retées jusqu'ici inaperçues, surtout dans les cas où il n'y a ni avortement, accident sérieux dans le foyer de la blessure.

Je n'oserais pas affirmer que les plaies des femmes enceintes sont ple exposées à l'érysipèle, à la lymphangite et à la pyohémie, mais par le le seul qu'elles guérissent parfois plus lentement, il ne me répugne pas de la companie d

croire.

MM. Cohnstein et Guéniot s'avancent beaucoup, suivant moi, quad prétendent que la durée de la cicatrisation des plaies est la même cher femmes enceintes que chez les sujets ordinaires. Comment le savent puisque nous n'avons aucune donnée certaine, même sur la donnée moyen de la cicatrisation en général?

Mais M. Guéniot se compromet plus encore et devient tout à fait par doxal, non-seulement quand il paraît considérer le gravidisme comme for rable à la guérison des grandes blessures, mais encore quand, de ce douteux, il donne une explication fort hypothétique. Malgré les chistres printe invoque, son affirmation n'a convaincu ni M. Le Fort, ni M. Tarnier, ni membre

## De l'influence de la puerpéralité sur le traumatisme.

Cette question, à première vue, ne semble pas rentrer dans notre paramme.

Grossesse et puerpéralité sont des états tout à fait distincts, et si la mière agit sur les blessures, il ne s'ensuit pas qu'il en soit de même la seconde.

Toutefois on s'aperçoit bientôt que les deux problèm qu'au point de vue pratique surtout leur étude est ins

es, la femme enceinte et la femme accouchée diffèrent notablement. vrance d'abord simplifie les choses en mettant hors de cause la dese l'enfant; puis elle permet le retour à la normale anatomique et phyque des appareils, organes et tissus maternels; enfin elle met un au pouvoir pathologique du gravidisme.

endant, bien que débarrassée de son produit, la jeune mère conserve le temps encore, plusieurs mois au moins, l'empreinte des modificanatérielles et fonctionnelles qu'elle vient de subir. D'autre part elle brusquement dans une condition générale nouvelle, car le trauma génital fait d'elle une blessée et la met dans l'état traumatique dont

puerpéral n'est qu'une variété.

chez cette blessée survienne encore une blessure, tout porte à croire travail réparateur du premier et du second traumas présentera quel-articularité et que les deux foyers, l'ancien et le nouveau, s'influence-lans une certaine mesure, comme cela s'observe tous les jours chez

jets ordinaires vulnérés deux fois à peu d'intervalle.

grossesse, le travail, la puerpéralité sont les trois phases inséparables and acte de la reproduction chez la femme, et le traumatisme accidenchirurgical intervient dans ces trois phases, car il y a des blessures, pendant et après l'accouchement. N'ayant à étudier que les premières ures anté-puerpérales ou de la grossesse), et laissant à dessein de es secondes (blessures pendant le travail et opérations obstétricales), dirons seulement quelques mots des troisièmes (blessures post-pérales ou après la délivrance), pour plusieurs raisons que je vais ser brièvement.

sait que la grossesse est capable d'aggraver ou au moins d'entretenir nes affections préexistantes ou intercurrentes, lesquelles aussitôt après uchement s'arrêtent, rétrogradent et guérissent même spontanément. ors est venue à l'esprit cette idée naturelle et logique d'employer l'ament comme moyen thérapeutique indirect, palliatif ou curatif.

is pour que cet expédient soit acceptable, il faut préalablement savoir : il est efficace, toujours, souvent ou rarement ; 2º Si, outre qu'il sacripeu près inévitablement le germe, il n'est pas plus nuisible à la mère l'affection qu'on veut combattre à son aide ; 3º Si cette affection ne peut

tre guérie de quelque antre manière, fut-ce par une opération.

l'expérience, répondant aux deux premières questions, prouve que mement n'a qu'un pouvoir curatif limité et incertain; — qu'au cas où ène un répit l'avantage est illusoire puisqu'il fandra tôt ou tard en ve-vand même à une opération; — qu'au lieu d'améliorer ou de guérir, prave parfois l'affection locale; — qu'il met parfois sérieusement en er la vie de la mère; — que s'il est donc indiqué dans certains cas exceptels, il ne saurait jamais être érigé en pratique commune.

re qui touche le troisième point, c'est-à-dire le choix à faire entre rement artificiel et les opérations chirurgicales, les propositions qui èdent indiquent assez nettement à quel genre d'intervention il faut reir si cette intervention est réellement indispensable : il faut préférer

dinaire l'opération radicale à l'avortement.

le succès est le plus probable.

le chapitre précédent

qui traite de l'influence du traumatisme sur la grossesse. Nous allors

essayer ici de satisfaire à la seconde.

Etant mis de côté les cas urgents où il faut agir sans le moindre retard, nous nous occuperons uniquement de ceux où l'intervention peut être à la volonté du chirurgien hâtée ou retardée. Prenons un exemple: une femme porte une tumeur antérieure à la fécondation, et qui pendant la gestation fait des progrès considérables. Agir contre elle pendant la grossesse expose évidemment à interrompre le cours de cette dernière et à faire périr le fœtus et peut-être la mère. Si l'on atteint le terme habituel de la gestation, l'enfant du moins sera sauvé, et pour la mère le pronostic sera celui des opérations ordinaires. Qui sait, d'ailleurs, si après l'accouchement la tumeur ne diminuera pas d'elle-même, et assez pour rendre l'intervention inutile! Ainsi parlent les partisans de l'expectation.

Pour faire prévaloir cette pratique, il faudrait démontrer : que l'ajournement est sans inconvénient pour la mère ; qu'on peut opérer tout auxi

sûrement après l'accouchement que pendant la grossesse.

Or les faits s'inscrivent contre de telles assertions. Ils prouvent: 1º Que si la tumeur s'accroît sans cesse, l'opération d'autant plus grave qu'elle sera plus différée, finira même par devenir impraticable; que dans les mois d'attente, le néoplasme pourra se généraliser, infecter l'économie tout entière et épuiser la femme par les douleurs et l'hémorrhagie; que l'expectation adoptée dans un but conservateur n'aboutira qu'à la destruction certaine de l'organisme maternel;

2º Que les opérations pratiquées peu de temps après la délivrance réussissent mal, et qu'il faut encore les ajourner pour retrouver chez la femme des conditions favorables à la réussite. D'où résulte, que si la tumeur en question commence à faire des progrès inquiétants le troisième mois de la gestation, il ne sera raisonnable de l'enlever que 8 à 9 mois plus tard!

Il n'est, il est vrai, guère possible d'indiquer exactement par des chiffres de combien une opération donnée est plus grave pendant la puerpéralisé que pendant la grossesse, mais le fait général, que d'ailleurs personne me conteste, s'explique assez aisément. Les blessures dans l'état puerpéral et effet se présentent avec des caractères peu propres à en assurer la guérison, car elles portent souvent sur des tissus altérés ou du moins profondément modifiés ; elles atteignent dans la personne de la nouvelle accouchée une blessée en plein état traumatique, qui d'autre part est assez souvest une malade du fait de la gestation ou de quelque état constitutionnel auté rieur. La traumatologie générale nous renseigne assez sur ce que peut**en** le traumatisme en semblable occurence; mais ce n'est pas tout, car l'observation directe note parmi les accidents des opérations en question l'absence de réunion immédiate, les hémorrhagies, les suppurations profuses, la inflammations de mauvaise nature et l'imminence des grandes complice tions traumatiques. Elle nous montre encore que ces dangers sont d'autar plus à craindre que l'accouchement est plus récent, et qu'il faut attendre pour être rassuré contre eux la fin de la puerpéralité, laquelle dure 🕿 moyenne deux mois, mais chez certaines femmes peut se prolonger bear coup plus.

En accusant ainsi la puerpéralité, nous semblons mettre en doute la guérison rapide après l'accouchement de certains traumas de date antérieure La contradiction n'est qu'apparente; la guérison susdite est incontestable mais le mérite en revient moins à l'état puerpéral qu'à la cessation de le gestation, c'est-à-dire à la suppression des causes qui aggravent ou perpétuent certaines affections locales. Cette distinction qui semble subtile mu

est pas moins légitime.

Ajoutons pour terminer que le traumatisme aggravé par la puerpéralité, aggrave par réciprocité et la rend encore plus destructive; jamais que je sche il n'en atténue les dangers. En revanche il peut la faire naître à tous moments de la grossesse, au cas où il provoque l'avortement ou l'acouchement prématuré, mais alors il en subit les conséquences.

# De la conduite à tenir lorsque la femme enceinte est accidentellement blessée ou sous le coup d'une opération chirurgicale.

L'étude précédente n'a pas été entreprise pour rester spéculative, mais sien pour fournir à la thérapeutique des indications aussi précises que possible.

Essentiellement basées sur l'évolution respective des deux processus raumatique et gravidique mis en présence, et sur le pronostic de leurs direrses combinaisons, ces indications implicitement contenues dans les pares que nous venons d'écrire, en seraient dégagées sans peine par le clinicien attentif. Toutefois on me permettra de leur consacrer un chapitre listinct qui couronnera ce rapport.

Deux cas se présentent tous les jours : une femme adulte, en période de écondité, est accidentellement blessée ou atteinte d'une affection justiciable

**le la médecine** opératoire.

Le premier soin est de s'enquérir de l'état de l'appareil gestateur et de reupçonner toujours la possibilité de la grossesse. A ceux qui croiraient la recommandation superflue, on rappellerait les cas assez nombreux où la restation a été méconnue parce qu'on ne l'a pas cherchée, ou parce que la mère elle-même l'ignorait ou la dissimulait. Plus d'une femme et plus d'un enfant ont payé de leur vie une pareille méprise, et le martyrologe de la grossesse s'est tronvé chargé d'autant. Votre rapporteur est d'autant plus entorisé à insister sur ce point qu'il a été trois fois trompé pour sa part.

Enfin la grossesse est reconnue; en cas de blessure accidentelle l'état traumato-gravidique est inéluctable. S'il s'agit, au contraire, d'une opération à pratiquer il devient facultatif, tout à fait dépendant de la volonté du chirurgien. Dans les deux occurrences une même enquête doit être commencée, immédiatement après la blessure fortuite et immédiatement avant Tentreprise opératoire. Elle consiste à explorer de la façon la plus minufieuse tous les organes et appareils maternels, et principalement l'utérus, le fœus et ses annexes, de manière à ne laisser inconnues aucune maladie constitutionnelle, aucune tare organique de la mère, aucune affection de l'organisme fœtal. Le foyer traumatique présent et futur, l'état des tissus lessés on à blesser seront l'objet d'un examen scrupuleux, qu'on étendra legiement aux qualités du milien ambiant. Rien ne sera négligé pour activir toutes les notions nécessaires au diagnostic.

Arrivée là, et bien qu'elle s'appuie toujours sur le pronostic, la pratique comporte un peu différemment suivant qu'il s'agit de soigner une bles-

re accidentelle ou de décider une opération chirurgicale.

Blessures accidentelles. Si l'enquête relève au complet toutes les condiles favorables à l'évolution normale et indépendante du traumatisme et gravidisme, on n'aura guère qu'à laisser agir la nature, en lui prétant défois aide et assistance, en prévenant aussi ses défaillances et ses écarts. Itaitera la blessure comme si la femme n'était pas enceinte, mais avec surcroît de précautions et de rigneur, n'oubliant iamais que si le gravine normal n'est point une maladie, il rend "vanisme maternel infiniment plus impressionnable et accroît notablement sa réceptivité morbide. Pendant toute la cure, on ne perdra de vue ni l'utérus ni les ovaires afin de combattre sans retard et par les moyens appropriés toute menace de travail intempestif, toute douleur pelvienne, toute congestion de l'appareil vasculaire utéro-ovarique; on craindra en un mot ces actions réflexes que les moindres influences pathogéniques provoquent si aisément dans un appareil quelconque en état de suractivité physiologique.

Si en dépit de toutes ces précautions et prévisions les choses tournent mal, on tombe dans le cas où au moment de la blessure l'enquête a reconnu une ou plusieurs des conditions longuement exposées plus haut et capables de compromettre la marche naturelle des deux processus. Plus que jamais alors la thérapeutique reprend ses droits pour remplacer l'action

insuffisante de la nature.

Pen de chose à faire évidemment si la blessure est tellement grave qu'elle menace de tuer d'emblée la mère avant même l'expulsion du fruil. Toutefois, si celui-ci est viable et survit quelques instants à son auteur, ou doit utiliser ce délai et pratiquer l'opération césarienne.

Lorsque l'enfant meurt le premier, et que l'utérus ne parvient pas à se débarrasser du corps étranger, il y a danger d'infection pour la mère; des lors indication d'intervenir pour supprimer ou neutraliser cette menace.

Parlons de l'éventualité la plus commune : l'expulsion prématurée du :

fruit.

Il faut s'efforcer de prévenir cet accident, et au cas où il est réalisé caprévenir les conséquences. Il n'est guère possible d'empêcher cette expaision quand la blessure atteint directement l'utérus ou ses annexes ou le fœtus lui-même. — quand la grossesse est gémellaire, — quand la matrice ou le fœtus et ses enveloppes sont préalablement altérés, — quand la blessure est grave et compliquée d'accidents traumatiques redoutables.

Cependant quelques succès invraisemblables obtenus en dépit des creconstances les plus défavorables permettent de conserver l'espoir, condantent le laisser faire, et commandent les efforts. Certaines femmes, certains fœtus, et je pourrais ajouter certaines matrices présentent une force de résistance qui tient du prodige et prouvent que rien n'est impossible à la nature conservatrice. Nous avons peu de prise sur les affections fœtales, mais nous pouvons simplifier la blessure, fût-ce même en la supprimant, prévenir et combattre les complications traumatiques, réconforter la santé générale de la mère, épargner son sang, calmer son système nerveux, poursuvre dans ses vaisseaux les poisons septiques, amortir l'activité de la fibre ntérine, purifier le milieu ambiant, etc. On verra certainement le pronosite s'atténuer entre les mains du clinicien vigilant, bien instruit du danger et de ses sources multiples, bien décidé à faire le nécessaire pour le conjurer. Le pire malheur est la désespérance.

Malgré tous les efforts l'avortement survient. Au gravidisme brusquement terminé succède la puerpéralité avec son retentissement fâcheux sur le foyer traumatique et ses dangers pour la mère, qui entre d'emblée dans cette période périlleuse où la statistique constate la plus grande mortalité. Pour sauver au moins cette dernière existence, il faut redoubler d'attention dans le traitement local de la blessure en prévision d'une aggravation probable; — mettre l'accouchée dans un milieu pur, combattre les effets généraux du traumatisme génital et surveiller surtout l'utérus. Il existe en deux variétés d'avortement inégalement graves. Dans la première, du une simple action réflexe, provoquant la contraction intempestive

matrice, le fruit est expulsé vivant avec tous ses annexes non altéré, non putréfié encore; l'utérus revien

z répare sans peine sa blessure non contaminée. Le trauma utérin fort

simple ne tend point à réagir sur le trauma extra-génital.

Dans la seconde variété le fœtus sort, mais ses annexes restent, ou bien il meurt, souvent par suite d'une altération primitive ou consécutive du sang maternel; en tous cas, il séjourne dans la cavité utérine, et s'y décompose ainsi que ses enveloppes. La matière septique irrite ou enflamme la matrice et la fait contracter; mais avant ou après l'acte alors éminemment utile de l'avortement commence ou se continue un empoisonnement qui va exercer sur l'organisme maternel et sur le foyer traumatique cette influence funeste inhérente à toutes les septicémies.

De cette éventualité fréquente et redoutable à toutes les époques de la grossesse surgit l'indication formelle de combattre l'infection par tous les moyens possibles généraux et locaux, fût-ce même en allant chercher au

sein de la mère le germe mort et ses débris.

Nous n'insistons pas, ne voulant pas faire ici l'histoire de l'avortement et des soins qu'il exige.

Opérations chirurgicales. Les préoccupations du praticien, déjà grandes en cas de blessure accidentelle, vont, tout en changeant d'objet, augmenter encore quand il s'agira d'exposer la femme enceinte aux chances d'une opération. Sur le terrain où il va manœuvrer en effet, se trouvent réunis à l'avance le gravidisme et l'affection locale qui exige l'acte opératoire, c'est-à-dire deux états anormaux auxquels s'associent parfois les états constitutionnels antérieurs à la grossesse ou engendrés par elle, ou résultant de la généralisation de l'affection circonscrite.

A cette combinaison déjà si complexe l'opération va joindre un facteur de plus : l'état traumatique avec toutes ses actions, ses réactions possibles. Quel produit naîtra de cet amalgame et surtout quel rôle jouera dans la résultante le facteur traumatisme surajouté? A titre de blessure il peut avoir sur la grossesse simple ou compliquée une action menaçante, mais comme moyen thérapeutique il peut combattre et vaincre l'affection locale et les accidents qui en dépendent, de sorte que si ces dernières compromettent la gestation, l'opération qui les supprime devient l'instrument du salut. Prenons deux exemples bien tranchés :

Une femme enceinte est atteinte de cataracte, on l'opère. Le lendemain on pratique une saignée, l'avortement se déclare, la femme meurt, c'est un

désastre qui pèse lourdement sur la médecine opératoire.

Une autre femme enceinte est affectée de hernie crurale étranglée; la mort est inévitable avec on sans avortement; on pratique la kélotomie, les accidents cessent et la grossesse gagne paisiblement son terme.

Dans le premier cas l'intervention a été déplorable, mettant en question sans nécessité deux existences que rien ne menagait ; dans le second l'abs-L'union eut été impardonnable devant une affection qui abandonnée à elle-

**né**me ne pardonne pas.

Qu'en conclure si ce n'est qu'il faut tantôt n'agir à aucun prix et tantôt pèrer sans hésitation? Le choix ne serait pas trop malaisé si tous les cas, usi tranchés que les précédents, se rangeaient docilement en deux séries! si n'en est rien et souvent on peut être fort embarrassé. J'approuve rainement nos prédècessenrs nous recommandant de ne point pratiquer opérations qui peuvent sans inconvénient être ajournées après la délicite et d'opérer résolument la femme enceinte dans les cas urgents. Le leur reproche de n'avoir pas établi les catégories de manière à guide louables efforts.

Pour arriver à quelques conclusions utiles, sinon absolues, du moins approximatives, il faut grouper mieux qu'on ne l'a fait les diverses occurences qui se peuvent rencontrer, et prendre pour criterium la marche probable ou certaine que suivrait pendant la grossesse telle ou telle affection donnée, et naturellement justiciable de la médecine opératoire proprement dite.

J'emploie à dessein ce dernier terme, pour mettre hors de cause les affections où la main intervient, mais sans traumatisme. Chez la femme enceinte, il faut, la chose va de soi, réduire les luxations, contenir les fracteres et les hernies, immobiliser les arthrites, vider la vessie avec la sonde, panser les blessures, etc.

Quelque difficile que puisse être ce groupement, il faut le tenter pour le praticien qui estime sans doute les enseignements synthétiques, mais qui exige à bon droit de la théorie des données applicables aux besoins journaliers de la pratique. Nous proposons donc la classification suivante :

A. Affections menaçant immédiatement la vie de la mère et contre lesquéles la thérapeutique ordinaire serail certainement ou presque certainement impuissante; hémorrhagies traumatiques ou spontanées, asphyxies ou suffocations de causes mécaniques; étranglement ou obstruction de l'intestin, rétention d'urine, quelques corps étrangers, de l'æsophage par exemple, quelques grandes blessures des membres ou du crâne.

Nul doute qu'en ces cas il faille sans souci du gravidisme arrêter le sang

pratiquer la trachéotomie, la kélotomie, la ponction vésicale, abdominale, thoracique, l'extraction des corps étrangers, les amputations et résections, etc. L'urgence ici n'est point discutable; la question de vie et de mort est posée dans des termes trop clairs pour qu'on hésite un instant ; le seul embarras réside dans le choix de la méthode ou du procédé. Alors on se rappellera que l'avortement est favorisé par les pertes sanguines abondantes, par la fièvre traumatique intense, par l'érysipèle, la suppuration profuse 👊 prolongée, etc., sans oublier que de deux procédés exposant en proportion inégale la vie de l'enfant et celle de la mère, il faut choisir celui qui sauvera le plus sùrement cette dernière.

B. Affections compromettant à coup sûr la vie maternelle ou fætale, mais & échéance plus ou moins éloignée et d'ailleurs indirectement par les complications qu'elles engendrent ou par l'avortement auquel elles prédisposent, pendant le délai qui s'écoule entre leur apparition et le moment où elles deviennent réellement dangereuses.

La nature, aidée par l'art, peut parvenir à guérir le mai ou à en arrêter les progrès, de sorte que l'urgence opératoire disparait ou s'éloigne ; citons les anévrysmes, certaines collections séreuses : ascite, pleurésie, kystes de l'ovaire ; les rétrécissements des conduits et orifices muqueux : urêthre, rectum, resophage, voies génitales; les lésions osseuses et articulaires: carie, nécrose, arthrites suppurées, les calculs vésicaux, les tumeurs et leurs nombreuses variétés, certains vices de conformation, etc.

Ce groupe est si nombreux, qu'il est nécessaire d'y tracer des subdivie sions suivant que le gravidisme agit ou n'agit pas sur ces affections, suivant que son issue naturelle est compromise ou non par leur persistance on leurs progrès.

Sont parfois dans le premier cas, c'est-à-dire aggravés par la grosse les anévrysmes, les lésions osseuses et articulaires et c**ertains néoplasmé** 

Quand elles sont stationnaires, ces affections doivent être respectées le chirurgien qui s'efforcera de les pallier, de les faire tolérer, et qui : dra pour intervenir une occasion plus propice. Mais, lorsque abando.

elles-mêmes et en voie de progrès, elles compromettent prochainement vie ou menacent, soit de devenir incurables, soit de s'accroître au point exiger plus tard des sacrifices plus grands et plus périlleux, on conçoit la erplexité qu'elles font naître et combien est légitime la tentation de reourir à une opération radicale en dépit du gravidisme. On risque, il est rai, la vie fœtale, mais on protège mieux la vie maternelle, préoccupation lominante, comme nous l'avons déjà dit.

Une considération peut nous aider un peu : elle est tirée de la marche altérieure de l'aggravation susdite. Si les progrès du mal pendant la gestation sont susceptibles de cesser et même de rétrograder après l'accouchement, si l'ajournement de l'opération ne compromet ni médiatement ni immédiatement la vie et n'interdit pas l'espoir d'un succès ultérieur, il faut attendre; dans le cas contraire il faut agir, et d'autant plus que l'accroissement du mal augmente les chances d'avortement. En cas de tumeurs, il laudra tenir compte de la nature histologique et de la bénignité ou malimité correspondante; on arrêtera, par l'opération, les progrès inévitables l'un cancer; on s'abstiendra pour un lipôme, un adénôme mammaire, une hypertrophie thyroïdienne.

Pour une synovite fongueuse non ouverte, on se contentera d'un traitement palliatif; mais on fera l'amputation ou la résection pour une ostéoarthrite suppurée, pour une nécrose, si elles épuisent la malade par une suppuration profuse ou par la septicémie chronique. Remarquons d'ailleurs que, l'urgence n'étant pas extrême, on pourra, le plus souvent, préparer le terrain opératoire et augmenter ainsi les chances de succès. C'est alors sussi qu'on pourra utiliser ce qu'on sait sur la résistance plus ou moins grande que la mère et l'enfant présentent aux divers mois de la grossesse.

Sont parfois dans le second cas les affections aggravées ou non par la grossesse, mais qui sans interrompre le cours de cette dernière en menacent seulement la terminaison naturelle, tels sont : les vices de conformation du bassin, les atrésies et phimosis utérins, vaginaux, vulvaires, certains myomes utérins interstitiels ou polypiformes, les kystes génitaux ou de l'ovaire, les néoplasmes des mêmes régions, les calculs vésicaux, etc.

En dépit de leur existence et même de leurs progrès, l'utérus a bravement retenu l'enfant. Mais vienne l'heure de l'accouchement, les affections susdites, devenues causes de dystocie, rendront la parturition difficile, sinon

impossible, en tout cas périlleuse.

Cette imminence de la dystocie est, en général, facile à prévoir, mais le danger, pour n'être pas pressant, n'en est pas moins réel et l'on ne gagne rien à s'illusionner sur ce point. Or, ne vaudrait-il pas mieux prévenir à temps ce qu'on ne saurait empêcher à terme, et n'est-il pas sage d'intervenir chirurgicalement plus ou moins d'avance, pendant la grossesse même, et sans se laisser acculer par la nécessité?

Les uns sont de cet avis, qui est évidemment très-raisonnable, et qui se base toujours sur la conservation de la vie maternelle; les autres, plus contants dans les forces de la nature et la puissance de l'art obstétrical, attendant l'échéance et citent, non sans un certain orgueil, les cas où l'accou-

dement s'est achevé en dépit des obstacles les plus grands.

Tout désintéressés que nous soyons dans la question, il nous semble que l'active compromet si souvent la vie de la mère, alors même que l'activement proprement dit s'est effectué, que nous sommes, dans une certine mesure, partisans de l'intervention préalable, malgré les dangers intestables qu'elle présente.

Lorsque l'on est décidé à agir préventivement, il faut encore discuter le moyen et le moment. Deux méthodes sor l'opération sur la

mère, et l'expulsion prématurée de l'enfant. Le choix est souvent bien délicat, car il est des cas dans lesquels l'un ou l'autre expédient est nettement indiqué, plus nombreux encore sont ceux où l'hésitation est permise.

Nous ne saurions évidemment reprendre ici les arguments qui plaident pour ou contre l'avortement et l'accouchement provoqués, pour ou contre les opérations pratiquées pendant la grossesse, et de reconnaître que ces opérations sont réellement moins graves qu'on ne le supposait jadis. Que l'on adopte, d'ailleurs, l'opération maternelle ou l'expulsion prématurée de l'enfant, il faudra se préoccuper beaucoup de la question du moment le plus favorable à l'intervention. Si dans certains cas il est prudent d'agir de bonne heure, dans les premiers mois de la gestation, quand l'affection qu'on veut supprimer est encore peu avancée et que la destruction de l'embryon est plus facile et moins regrettable, il en est d'autres où l'on peut attendre l'époque à laquelle on sauve à la fois la mère et son enfant.

Dans quelques circonstances même, il est permis de réunir dans une même séance, si je puis ainsi dire, le trauma opératoire et le trauma puerpéral. C'est ce qui arrive, par exemple, quand l'agent de la dystocie, un rétrécissement vaginal, un polype utérin, une tumeur de la vulve est attaquée, non point à l'avance, mais seulement au début du travail de l'acconchement.

Le pronostic de ces opérations intra-puerpérales n'a pas été, que je sache, étudié à part ; cependant l'analyse des faits nous apprend déjà qu'elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, qu'il faudra quelque jour peser avec soin.

C. Affections que le gravidisme n'influence pas et qui, réciproquement,

compromettent guere ni la grossesse ni la parturition.

Il s'agit ici de lésions assez nombreuses, généralement peu graves, et qui n'agissent sur la gestation qu'indirectement par les troubles qu'ils apportent à la santé de la mère. Sont dans ce cas les abcès chauds et froids, les phlegmons, la pleurésie simple, le rétrécissement du rectum, la fistale anale, les petits calculs vésicaux, etc.

Dans la plupart de ces cas, non-seulement l'intervention chirurgicale n'est pas urgente, mais elle est même d'une utilité discutable, puisque la nature et la thérapeutique non sanglante peuvent suffire à la tâche. On peut certainement ouvrir les abcès, mais rien n'empêche de les laisser s'ouvrir tout seuls. On peut aussi bien dilater les rétrécissements que les inciser, d

broyer la pierre que l'extraire par la taille.

Bien que les opérations applicables aux affections susdites soient généralement bénignes et que, bien des fois déjà, elles aient été impunément le tes chez des femmes enceintes, les revers observés parfois doivent torjours imposer la plus grande réserve au chirurgien; comme règle il s'abstiendra, ou choisira les procédés les plus innocents, fussent-ils un peu mois efficaces. Il n'est pas jusqu'aux opérations les plus minimes de la petite chirurgie : applications de sangsues, séton, extraction de dents, qui ne doivent être évitées, le plus possible, car l'insuccès alors, s'élèvera à la hauteur d'un désastre.

Nous venons de traiter la question à un point de vue général, mais la faudra se résondre à examiner, une à une, toutes les affections capables de compliquer la grossesse, car ce qui s'applique à l'une, ne permet nullement de conclure pour l'autre. J'en vais citer seulement deux exemples : les kytes de l'ovaire et les végétations vulvaires.

La grossesse et les kystes ovariques coïncident assez souvent : l'association est incontestablement périlleuse pour la mère et l'enfant, l'intervensemble donc justifiée, mais il suffit de lire les longs et intéressants déqui ont eu lieu à la Société obstétricale de Londres pour comprendre s quels embarras peut se trouver le praticien. On y verra, en effet, que ovariotomie a donné de brillants résultats, la ponction palliative a rendu intes fois des services, et qu'enfin, chez plusieurs personnes, les kystes l'ovaire n'ont été nullement aggravés par le gravidisme, et à leur tour, ent géné, en aucune façon, ni la marche normale, ni la terminaison natule de la grossesse. De telle sorte que les faits justifient à la fois l'abstent complète, les moyens palliatifs et les mesures radicales!

La Société de chirurgie à discuté la conduite à suivre en cas de végétans vulvaires. Les uns ont dit avec raison qu'elles n'entravaient pas le urs de la grossesse, qu'elles ne génaient guère l'accouchement, qu'elles paraissaient d'elles-mêmes après la délivrance, et que, par conséquent, était inutile de faire une opération qui, plusieurs fois déjà, a provoqué

vortement.

Les autres ont répliqué, et ils n'avaient pas tort, que ces végétations ient une source de souffrances vives, de suppuration fétide, quelquefois némorrhagies au moindre contact, et surtout au moment de l'accouche-ent, qu'il fallait donc les opérer, et qu'on pourrait d'ailleurs le faire sans nger en employant certains procédés, tels que l'écrasement linéaire ou la utérisation au fer rouge.

Tout cela prouve que la variété des cas exclut l'uniformité de la pratique qu'on doit, ici comme ailleurs, proportionner l'énergie du remède à l'in-

nsité du mal.

Nous pouvons être plus affirmatifs pour une dernière catégorie de faits s-à-vis desquels, d'après nous, le doute n'est plus permis.

D. Affections permanentes plus ou moins anciennes, qu'on retrouve dans même état avant, pendant et après la grossesse, et qui ne troublent ni la station ni l'accouchement.

Pour elles, l'ajournement opératoire ne présente aucun inconvénient fieux; citons, par exemple, la cataracte, la fistule lacrymale, la fistule ésico-vaginale, les difformités justiciables de l'anaplastie, l'ongle incarné, te. Certes, les opérations afférentes à ces cas sont généralement bénignes; a peut ajouter que plus d'une fois elles ont réussi et qu'elles pourront éussir encore sur des femmes enceintes exemptes de toute diathèse, de ente tare organique; et cependant nous regarderions comme une faute me intervention qui n'offre aucune urgence: d'abord, parce que l'échec st possible et probable, et prouvé; deux fois M. Deroubaix a opéré une stale vésico-vaginale pendant la grossesse, et deux fois la réunion a fait éfaut; ensuite, parce que chez la femme enceinte qui paraît jouir de la reilleure santé, il peut exister quelque lésion viscérale latente, quelque lération du germe ou de ses annexes impossible à constater, qui amènera a avortement imprévu avec toutes ses conséquences.

Si rares qu'ils soient, des revers ont été publiés déjà dans des conditions

reilles, et c'est assez pour condamner toute tentative nouvelle.

#### Messieurs.

J'arrive enfin au terme de ce rapport trop long sans doute, et cependant en incomplet encore ; les questions de ce genre sont trop complexes, trop ficiles pour être tranchées en quelques années. Il faut et il faudra les m

diter longtemps pour les résoudre même approximativement. Encore serat-il nécessaire d'utiliser toutes les ressources de la science moderne, l'his-

toire, l'observation et surtout l'expérimentation.

Qu'il me soit permis, à ce propos, de faire remarquer que la physiologic expérimentale n'est que trop rarement intervenue jusqu'ici, et qu'est pourrait cependant nous être d'un grand secours. Les seules expériences de Brown Séquard le prouvent déjà; que serait-ce si on multipliait les vivis sections sur les femelles des mammifères? N'est-il pas nécessaire aussi qui tous les membres de la profession, les médecins proprement dits, les chirurgiens et les gynécologistes fournissent leur contribution à l'étude de gravidisme dans ses rapports avec toutes les maladies générales, toutes les affections locales, toutes les lésions traumatiques?

Tout en reconnaissant le premier les imperfections de son travail, votre rapporteur vous présentera néanmoins quelques conclusions qu'il se croi

en droit de vous soumettre.

#### Conclusions.

I. — La coïncidence du traumatisme et de la grossesse a été observée de tout temps, mais l'influence que ces deux états peuvent exercer l'un su l'autre n'a été étudiée que depuis un petit nombre d'années (1864-1876).

La plupart des anciens chirurgiens redoutaient beaucoup cette association et s'abstenaient de toute opération chirurgicale chez les femmes enceinte A Valette, de Lyon, revient le mérite d'avoir le premier protesté contrecte doctrine exclusive et cherché à poser nettement les indications contre-indications opératoires dans ce cas spécial. Depuis 1864 la question été souvent débattue devant les sociétés savantes à Paris, à Londres, Leipzig, et particulièrement traitée par MM. Eugène Petit, Cornilla Massot, Cohnstein et Guéniot.

On a successivement examiné l'influence des blessures accidentelles chirurgicales sur la marche de la grossesse et l'influence du gravidisme de la puerpéralité sur l'évolution du processus traumatique. On a reconstitutilité et la nécessité même d'opérer les femmes enceintes en certains ca

déterminés.

Sans être entièrement résolue, la question est assez avancée pour qu'ne reste à élucider que des points secondaires. Il n'en est guère qui en en

temps aussi court aient fait plus de progrès.

II. — Le but de ce rapport est de formuler des conclusions théoriques pratiques pouvant éclairer le pronostic et mettre la thérapeutique dans un voie rationnelle également distante d'un optimisme et d'un pessimisme exagérés.

III. — Les cas connus, abstraction faite de leur fréquence plus ou moingrande, et de leur interprétation plus ou moins facile, permettent de présenter les propositions suivantes comme suffisamment démontrées.

A. La grossesse et le traumatisme péuvent évoluer normalement parallèlement, simultanément, sans s'influencer le moins du monde; cas

s'applique aux blessures les plus graves comme aux plus légères.

B. Les blessures accidentelles ou chirurgicales, depuis les plus nimes jusqu'aux plus sérieuses, peuvent troubler la gestation de plusieu manières: en provoquant l'avortement ou l'accouchement anticipé, faisant périr la mère avec ou sans l'enfant, avant ou après l'enfant.

C. Certaines blessures chirurgicales, sans cesser d'être menacement pour l'issue normale de la grossesse et pour la vie de la mère et de l'étre

nt, deviennent pourtant salutaires et nécessaires pour combattre diverses lections qui, abandonnées à elles-mêmes, seraient beaucoup plus dangeuses encore.

D. La grossesse peut troubler le processus traumatique de plusieurs mières: en retardant ou en empéchant la guérison, en favorisant aussi apparition de certaines complications des blessures.

E. La grossesse peut aggraver diverses affections non traumatiques, e façon à rendre urgentes des opérations que dans l'état de vacuité on

urait pu éviter ou ajourner.

P. La délivrance modifie heureusement la marche de certaines bles-

ares contractées pendant la grossesse.

G. La puerpéralité influence défavorablement les blessures accidenelles et chirurgicales survenues après l'accouchement et rend plus graves

elles qui remontent à l'époque de la grossesse.

IV. — Il importerait beaucoup que la méthode numérique nous fit connitre exactement le rapport entre les terminaisons heureuses et malheutesses, — la proportion entre les diverses variétés de ces dernières, — le nombre des cas dans lesquels la blessure marche bien en dépit du graviisme ou de la puerpéralité, ou marche mal sous leur influence, ou guérit par le fait seul de la délivrance, — la gravité relative d'une même blessure l'ene même opération chirurgicale pendant la vacuité, la grossesse et l'état feerpéral, etc.

Malheureusement les statistiques dressées jusqu'à ce jour, déjà peu capales de résoudre la question générale de l'instuence réciproque du gravime et du traumatisme, sont plus impuissantes encore à répondre aux imbreuses questions secondaires. Elles ont le désaut capital d'être compoles de saits épars, souvent trop sommaires et sans valeur réelle, colligés in avec une idée préconçue. Il saudra les remplacer par des statistiques frales, générales et partielles, numériquement riches si c'est possible, partiales avant tout, et comprenant sans omission les saits heureux et meureux. Le nombre des observations actuellement connues est tout à

insuffisant pour les besoins de la cause.

V. — Il est parfois possible de dire dans un cas donné quelle sera la termaison et de fournir de celle-ci une interprétation satisfaisante, mais le traire n'est pas rare. Pour prévoir aussi bien que pour expliquer, il faut s doute se servir principalement des faits spéciaux ayant trait directea la question, mais il faut, usant de l'induction, mettre à profit les Mions fournies par l'étude générale de la traumatologie d'une part et du avidisme de l'autre. Ce procédé nous montre : A — que le traumatisme sur la grossesse comme sur bien d'autres états physiologiques tempotres, et qu'il l'influence non point au hasard, mais conformément à ses opres lois et à titre d'agent perturbateur; B — que le gravidisme à son Par agit sur le traumatisme exactement comme sur d'autres états morbides trouble son processus suivant des règles encore mal connues, il est vrai, ais qui ne tarderont pas à l'être mieux; C — qu'en un mot il n'y a rien us le sujet en question ni de mystérieux, ni même de trop spécial; rien Li soit hors de la portée de l'étiologie et de la pathogénie générales con-**Enablement** interrogées.

VI. — On peut prévoir et expliquer la terminaison normale, c'est-à-dire mdifférence réciproque du traumatisme et du gravidisme : A — quand la cesure est éloignée de l'appareil gestateur ; B — quand au foyer de la gestion, utérus, fœtus et annexes, les tissus offrent uniquement les respection que comporte leur nouveau fonctionnement, et cr

cosure les lésions, portant sur des tissus sains, son

bénignes; C — quand l'organisme maternel surpris par le traumatisme est sain ou à peu près, c'est-à-dire exempt de toute maladie constitutionnelle antérieure ou postérieure à la fécondation, de toute tare circonscrite sérieuse, ancienne ou récente, et qu'il reste tel dans la suite; D — quand as foyer de la blessure n'éclate aucune complication primitive ou consécutive

capable de métamorphoser la blessée en malade.

VII. — On peut prévoir et expliquer l'influence nocive du traumatisme sur la grossesse et les différentes terminaisons qui s'ensuivent: A — quant la blessure atteint, même en possession de leur état anatomique et physiologique normal, le fœtus et ses annexes, l'utérus et les organes de la sphérigénitale; à fortiori quand ces parties sont à l'avance diversement altéréa; B — quand la blessure est étendue, grave par elle-même, ou porte sur des organes essentiels à la vie maternelle; C — quand la mère avant la blessure souffre d'un état morbide constitutionnel ou d'une affection circonscrité rendant l'avortement possible et probable; D — quand du foyer de la bles sure part quelque complication née dans ce foyer même ou venue du militat ambiant, en tout cas capable d'affaiblir, d'ébranler ou d'empoisonner l'une ganisme maternel ou l'organisme fœtal.

VIII. — On peut espérer et expliquer l'action favorable bien qu'indirecte du traumatisme chirurgical sur la grossesse quand à l'aide d'une opération même sérieuse on parvient à supprimer une affection plus dangereuse est

core pour la mère et l'enfant.

IX. — On explique l'aggravation de certains états morbides ches la femme enceinte par les modifications générales ou locales que le gravidime imprime à la circulation, à la nutrition, à la composition du sang, à la genése des éléments anatomiques, et de même l'action favorable de la différence de la des des éléments anatomiques, et de même l'action favorable de la différence de

vrance, qui supprime diverses causes pathogéniques.

X. — On comprend l'action nocive de la puerpéralité sur le traumation contracté après l'accouchement quand on songe aux conditions qu'offet alors les blessures, lesquelles en effet portent souvent: A — sur des tisse altérés ou profondément modifiés dans leur structure et leurs propriétés B — sur des sujets déjà blessés par le fait du trauma utérin; C — sur de femmes déjà malades par suite du gravidisme lui-même ou des états constitutionnels qui peuvent s'y associer.

XI. — Lorsque pendant la période de fécondité une femme sera blesse accidentellement ou sous le coup d'une opération chirurgicale, on cher chera toujours si elle est en état de vacuité ou de grossesse. Dans ce de nier cas, immédiatement après la blessure ou avant l'opération on note avec la plus scrupuleuse attention les conditions organiques de la mère, l'état de son appareil gestateur et celui du produit de la conception. Ce de gnostic minutieusement établi conduira à un pronestic presque certain.

XII. — En cas de traumatisme accidentel, on dirigera le traitement le trédécher les effets fâcheus, de rects ou indirects de la blessure sur l'appareil gestateur; B — à mainteir ou à ramener le sujet à l'état de blessée simple, à prévenir sa métamer phose en malade; C — à pallier ou à combattre toute influence nocive gravidisme sur le processus réparateur; D — en un mot à conjurer l'avoit tement.

XIII. — En cas d'avortement, il faudra surveiller la blessure en prévision d'une aggravation possible, et l'utérus pour combattre la septicémie dont l'acciont participat de l'érant et le sière

devient parfois le point de départ et le siège.

XIV. — L'intervention chirurgicale n'est point interdite pendant la grossesse, mais elle est soumise à des règles particulières. On ne doit agir clies la femme enceinte qu'avec la plus grande réserve, et parfois refuser abso-

ent l'opération; mais s'abstenir systématiquement dans tous les cas, nit également une faute grave.

IV. — Tout en considérant le gravidisme comme une diathèse capable ggraver les moindres blessures, il faut se rappeler que chez les diathésis eux-mêmes, le traumatisme est salutaire quand il conjure plus de

nger qu'il n'en suscite lui-même.

KVI. — Le choix du moment opportun, de la méthode et du procédé, de pération palliative ou radicale est ici, plus que partout ailleurs, d'une portance extrême. Les affections justiciables de la médecine opératoire, is nombreuses pendant la gestation que pendant la vacuité, se répartiste en plusieurs catégories dictant à la pratique les règles suivantes :

A. Opérer d'urgence les affections qui mettent immédiatement en danger vie de la mère, et contre lesquelles la thérapeutique serait certainement

presque certainement impuissante.

B. Opérer aussi, en temps convenable, et après avoir tenté les moyens liatifs ou curatifs, les affections qui, sans compromettre immédiatement xistence, la menacent par leurs progrès, et tendent à devenir incurables ite d'être énergiquement combattues.

C. Opérer encore les affections qui, sans troubler la grossesse et sans re aggravées par elle deviennent, au terme de cette dernière, causes de stocie. On pourra, dans ces cas, agir à l'avance ou au moment même de cconchement sur la mère ou sur le germe, dont on provoquera l'expulna prématurée.

On devra s'efforcer de sauver à la fois la double existence maternelle et stale, mais, si la chose est impossible, on sacrifiera sans hésitation la se-

nde à la première.

D. S'abstenir, autant que possible, dans les affections que le gravidisme insuence pas, et qui, réciproquement, ne compromettent qu'indirecte-ent la grossesse et la parturition — en laissant, autant que possible, agir nature qu'on aidera par des moyens inoffensifs.

E. S'abstenir absolument de toute opération pour des affections ne comomettant que la forme ou le fonctionnement d'organes secondaires ou

sceptibles de guérir spontanément après la délivrance.

F. Eviter, autant que possible, toute opération pendant l'état puerpéral. En cas de danger, agir plutôt pendant la grossesse, et dans le cas conure, ajourner l'intervention à une époque suffisamment éloignée (2 à 4 vis) de l'accouchement.

M. Pamard (d'Avignon) se range aux conclusions du rapporteur. Il te une observation personnelle, concernant une femme enceinte de 5 vis, opérée en 1871, de végétations de la grande lèvre gauche présent le volume d'un œuf de poule, et déterminant de la gêne et des douars, lorsque la malade voulait marcher ou s'asseoir. L'opération fut atiquée avec succès par l'écraseur au mois d'octobre. Les suites furent plus simples. A la suite d'une violente colère, elle accoucha avant rme, en décembre, d'une fille dont la mort ne remontait pas au delà une dizaine de jours. Il faut remarquer à ce sujet que l'élément douleur ant supprimé par l'usage des anesthésiques, les chances d'accident nt beaucoup diminuées.

M. Ollier (Lyon) appuie les conclusions du rapport. Il a pratiqué souvent diverses opérations chez des femmes enceintes. Il cite le fait récent d'une jeune femme de 25 ans atteinte d'un fibro-myome de la paroi abdominale adhérant au cartilage de la neuvième côte. Six mois auparavant, elle avait fait une fausse-couche de 3 mois. Survient une nouvelle grossesse, pendant laquelle la tumeur augmente à vue d'œil; du volume du poing qu'elle avait primitivement, elle acquiert bientôt une volume deux fois plus considérable. Le père de la malade était mort d'une affection cancéreuse. Elle fut opérée en novembre dernier, sans aucun accident utérin, bien que le péritoine eût été mis à nu. La plaie se réunit par première intention. Elle accoucha huit mois après d'un superbe enfant.

Dans un autre cas, il s'agit d'une femme atteinte de végétations volumineuses que M. Ollier opéra par la cautérisation sans déterminer aucun accident. Cette femme enceinte de deux mois avait dissimulé sa grossesse. Un second exemple de grossesse méconnue est celui d'une femme de 45 ans, ayant depuis trois ans des métrorrhagies tous les 10 ou 15 jours, et n'ayant pas eu d'enfants depuis 18 ans. Elle présentait un polype fibremuqueux implanté sur la lèvre postérieure du col, et qui fut opéré. L'hémorrhagie persistait causée par un deuxième polype, qui fut traité par des applications de pâte de Canquoin. Cette femme accoucha dans les conditions naturelles quelques mois après l'opération. Enfin dans un cas de fistule vésico-vaginale au niveau du col utérin, avec perte complète des urines, et éruption pustulo-vésiculeuse étendue à tout le membre inférieur, il n'était guère possible de soupçonner une grossesse, d'antant plus qu'elle était niée par la malade. Aussi le cathétérisme utérin fut pratiqué. Le lendemain survint un écoulement sanguin, qui augment le deuxième jour, et le troisième la femme avorta.

M. DE VALCOURT (Cannes) rappelle à propos de l'intéressant travail de M. Verneuil une discussion qui eut lieu en juillet dernier à la Société obstétricale de Londres, et à laquelle il a eu l'honneur d'assister. Il s'agissait d'une communication du D<sup>r</sup> Spencer Wells sur les résultats diniques de l'ovariotomie pendant la grossesse. L'illustre chirurgien anglais distribua aux assistants un tableau (traduit par le D<sup>r</sup> de Valcourt dans la Gazette Médicale de Paris) relatant les neuf cas d'opérations pratiquées par lui chez des femmes parvenues du troisième au septième mois de la gestation. Le succès fut obtenu, et la grossesse continua normalement chez huit de ces femmes qui accouchèrent à terme d'enfants vivants. Plusieurs eurent depuis lors d'autres enfants; une d'elles même en a eu trois. La discussion qui suivit cette communication, et à laquelle prirent part les chirurgiens anglais les plus autorisés, aboutit aux conclusions suivantes:

- « L'ovariotomie est beaucoup moins dangereuse chez les femmes enceintes qu'on serait tenté de le croire.
- « Elle doit être pratiquée dans le cas où le volume considérable d'un kyste ne laisse pas la place nécessaire au développement du fœtus.
- « Pendant la grossesse, la ponction répétée du kyste amène souvent un changement fâcheux dans la nature du liquide, et a provoqué une péritonite dans plusieurs cas.
- « L'ovariotomie est redoutable pendant les quatre mois suivant l'accouchement. Pendant cette période, les femmes sont beaucoup plus exposées à la péritonite que pendant la gestation. >

Il est donc vrai, comme le dit M. Verneuil, que si les opérations chirargicales sont évitées autant que possible chez les femmes enceintes, elles ne doivent néanmoins pas être proscrites. Et avec les moyens actuels, l'avortement est beaucoup moins à craindre qu'il ne l'était autrefois.

- M. Dupont, chirurgien en chef de l'hôpital cantonal à Lausanne, cite meas de fibrome (dans le genre de ceux décrits récemment par le professeur Guyon sous le nom de fibromes intra-pariétaux) qu'il a opéré tez une femme enceinte de deux mois. La tumeur était volumineuse et tes-mobile. Il dut pratiquer une incision de l'ombilic au pubis. Le pédiale de la tumeur adhérait à l'aponévrose, et dans la profondeur jusqu'au péritoine, qu'il fut obligé de dénuder. Au bout de 11 jours, la femme presque entièrement guérie, retournait chez elle après avoir fait 6 heures de voiture sans aucun inconvénient.
- M. Plachaud (Genève) a vu en 1848 à l'Hôpital des cliniques une femme enceinte de trois mois, dont la grossesse avait été méconnue, et qui présentait des végétations fongueuses du col utérin déterminant des hémorrhagies. Giraldès l'opéra par la cautérisation au fer rouge. Elle avorta quatre jours après l'opération.
- M. PAQUELIX (Paris) a souvent vu à St-Lazare l'avortement déterminé par l'application sur le col du fer rouge ou même seulement du spéculum.
- M. Gallard, médecin de la Pitié, à Paris, appuie les sages et prudentes conclusions du rapport. Il a eu récemment dans son service une femme enceinte présentant sur le col des végétations considérables, analogues à celles de la vulve pendant la grossesse, et sans caractère spécifique. Il ne les opéra pas, et elles disparurent après l'accouchement. Le D' Thiberge a eu l'occasion de citer des faits analogues dans sa thèse.
- M. Verneul constate avec plaisir que ses conclusions ont été appuyées par tous les orateurs précédents. Il veut insister en quelques mots sur les indications opératoires. Autrefois très-pessimiste pour les

opérations pratiquées pendant la grossesse, il pense actuellement que l'on peut opérer dans des cas bien plus nombreux, surtout depuis l'enploi des anesthésiques. « La grossesse est un état diathésique, ajoute-t-il, dans lequel il faut savoir choisir le moment propice pour l'opération. Pour les végétations, vous pouvez les opérer par l'écraseur, par le thermo ou le galvano-cautère sans perte de sang. Vous serez hardis, mais nos téméraires, puisque vous aurez supprimé le facteur le plus important, l'hémorrhagie. > Dans une discussion qui eut lieu à la Société Médicale de Lyon en 1871, on a reconnu avec justesse que les complications tranmatiques jouaient un rôle important dans l'avortement. Tant que le thermomètre reste à 37° ou 38° après l'opération, les dangers d'avortement sont peu considérables. Si quelque complication d'érysipèle, de lymphangite vient augmenter la température, alors l'avortement est presque inévitable. Les méthodes antiseptiques diverses en supprimant presque entièrement les complications, diminuent les chances d'avortement.

La discussion est close. Les membres de la Section de Gynécologie étant venus assister au rapport du prof. Verneuil, les conclusions en sont soumises à la votation des deux sections réunies et adoptées.

Le Président donne la parole à M. Ollier pour la lecture de sa communication dont il remet les conclusions suivantes :

#### DES RÉSULTATS DÉFINITIFS

## DES RÉSECTIONS ARTICULAIRES

Par M. OLLIER, professeur de clinique chirurgicale à Lyon.

## Conclusions.

1. Les résections articulaires, pratiquées en nombre de plus en plus grand dans ces dernières années, ont fourni, quand on les considère dans leur ensemble, des résultats bien différents selon qu'on les a appliquées aux inflammations articulaires spontanées ou aux blessures par armes de guerre. Généralement bons, ou considérés comme tels, dans la première catégorie de cas, les résultats définitifs ont été imparfaits, défectueux ou mauvais dans la seconde; mais ils ont toujours été ce que l'expérimentation physiologique avait permis de prévoir.

2. La reconstitution d'une articulation sur son type physiologique primitif peut être obtenue quand l'opération a été pratiquée d'après les principes de la méthode sous-périostée et dans les conditions d'age, de tissu et de milieu favorables à la reproduction de nouvelles extrémités osseuses. La conservation intégrale de la gaîne périostéo-capsulaire, c'est-à-dire de

es les parties fibreuses entourant et unissant les extrémités osseuses, rmant une gaîne continue, est l'idée fondamentale de la nouvelle méle opératoire. On doit énucléer les os de l'intérieur de la gaîne, ouverte une seule incision longitudinale et l'on conserve par cela même tous

apports de cette gaine avec les tissus périphériques.

La méthode sous-périostée comporte un ensemble de règles qu'il est slument nécessaire de suivre si l'on veut obtenir une véritable recontion de l'articulation. Il ne suffit pas de râcler quelques lambeaux de oste et de disséquer avec soin, au ras de l'os, les muscles périphériques. -seulement on ne doit couper aucun muscle, ni aucun tendon, mais on intégralement détacher de l'os, sans les couper, les insertions tendises et ligamenteuses les plus solidement implantées.

Les éléments ostéogènes du périoste se trouvant à sa face profonde, ut détacher de l'os toute l'épaisseur de cette membrane en appuyant l'os avec le tranchant de la rugine, de manière à pouvoir enlever en ne temps des écailles, des copeaux, des lamelles de la couche osseuse iphérique. Les instruments mousses tels que les spatules, les élévatoires les rugines demi-tranchantes dont se servent encore beaucoup de chirur-

is sont très-défectueuses sous ce rapport.

En suivant les règles de la méthode sous-périostée on obtient, toutes ses égales d'ailleurs, des résultats incomparablement supérieurs à ceux de néthode ancienne. Les autopsies de sujets morts accidentellement longips après l'opération, et l'examen sur le vivant des articulations reconnées par la nouvelle méthode mettent hors de doute cette supériorité

¿ l'analyse expérimentale avait déjà scientifiquement établie.

i. L'âge du sujet domine la question de la reproduction des os. Dès que roissance du squelette est achevée, le périoste perd de plus en plus ses priétés ostéogéniques et il ne peut les recouvrer qu'à la faveur d'une tation préparatoire, portée à un degré suffisant, qui redonne une telle activité à ses éléments ossifiables. De là l'explication des sucçès enus après les résections pour inflammations spontanées et l'absence de énération après les résections primitives pour les plaies par armes à feu comptant sur la régénération de portions osseuses volumineuses enées primitivement chez l'adulte, on a demandé à la méthode sous-péstée plus qu'elle ne pouvait donner et qu'elle n'avait jamais promis. — encore l'expérimentation a permis de tracer les règles qui doivent der le chirurgien.

Les résections traumatiques secondaires, c'est-à-dire celles qui sont pranées quand l'inflammation consécutive à la blessure a épaissi le périoste lait renaître la couche ostéogène, donnent les mêmes résultats, au point vue de la reconstitution des extrémités osseuses, que les résections pour éo-arthrites spontanées. Elles sont même, toutes choses égales d'ailleurs, s favorables pour l'accomplissement des processus réparateurs, les altéions de la nutrition générale qui accompagnent certaines diathèses,

ses des arthrites spontanées, faisant ici défaut.

Les résections articulaires pratiquées chez des tuberculeux ont des ultats variables au point de vue de la santé générale du sujet. Elles sent d'une manière favorable sur la marche de l'affection diathésique squ'elles sont pratiquées avant l'invasion des organes internes. Elles retartévolution de la diathèse et permettent la reconstitution au moins mentanée de l'économie. La suppression d'un foyer purulent source manente de l'absorption de matières infectieuses rétarde la généralisate la tuberculose — et peut permettre la guérison définitive. — Un ain nombre d'opérés succombent cependant dans les premières années

qui suivent l'opération; toute suppuration osseuse ou articulaire su

spontanément constitue une menace de tuberculose.

Si au moment de l'opération la tuberculose a déjà commencé à e les organes pulmonaires, la diathèse peut continuer sa marche prog et la mort survenir au bout de quelques semaines ou de quelque avant même la cicatrisation complète de la plaie opératoire.

9. Une articulation réséquée devient souvent le siège d'arthrite daire; et cette récidive locale peut se déclarer quelque soin qu'on ait

dépasser les limites apparentes du mal.

Quoique l'amputation ne mette nullement à l'abri de la généralisa la tuberculose, elle doit être préférée dans les cas où une intervent rurgicale est indiquée lorsque les désordres locaux sont très-étendu les poumons commencent à être envahis.

10. Dans les arthrites ou ostéo-arthrites suppurées, que la mal débuté par l'os ou l'articulation, non-seulement la résection peut é tiquée, au milieu des symptômes aigus, mais elle constitue la métl

traitement la plus rationnelle et la plus efficace.

- 11. Chez les jeunes enfants on ne doit pratiquer des résections laires que lorsque la vie est directement menacée; la résection ayainfluence fâcheuse sur l'accroissement ultérieur du membre, it variant, du reste, en raison de la part que prend à l'accroissemen l'extrémité diaphysaire qu'on doit retrancher. Chez les enfants au de dix ans d'ailleurs la plupart des lésions fongueuses des artic guérissent par l'action combinée d'un traitement général antisc (bains de mer, toniques, soins hygiéniques) et de moyens chiriplus simples que la résection (cautérisation, drainage intra-articulai surtout quand il s'agit des articulations pour lesquelles une ank bonne position est en général préférable au point de vue orthopéd résultats de la résection (résection du genou, résection de l'extrém rieure du fémur au-dessous du trochanter) qu'il faut insister sur l' tion méthodique (redressement, immobilisation prolongée dans l silicaté ou plâtré, ouverture des abcès sous le bandage, drainage, et
- 42. Bien que les résections aient donné jusqu'ici à la suite de d'armes à feu dans les guerres de 1864, 1870-1871 des résultats en géres atisfaisants au point de vue de l'usage du membre, on ne doit pas sidérer comme inapplicables à la chirurgie d'armée. Des succès, d nombreux, nous montrent qu'elles donnent dans certaines condit résultats aussi beaux qu'après les blessures accidentelles observées
- 13. Les insuccès dans les dernières guerres s'expliquent par l'intion des procédés opératoires, la négligence du traitement cons l'application intempestive de ces opérations. On a négligé de réunir ditions que l'expérimentation physiologique avait reconnues nécessai la reconstitution des articulations; on a cru que le périoste pouvai duire d'emblée et sans préparation des extrémités osseuses chez d dont la croissance était achevée. On a demandé à la méthode sous-plus qu'elle ne pouvait donner.

La question doit donc être reprise, mais avec plus de sévérite détermination des indications, et surtout des idées plus justes sur

ditions de succès de la méthode sous-périostée.

14. Quelque insuffisants qu'aient été les résultats obtenus après nières guerres, ils sont encore préférables à ceux qu'aurait des putation, la plupart des réséqués pouvant tirer un utile part bre avec un appareil approprié.

esquilles, ont été donnés dans quelques statistiques comme préféeux de la résection au point de vue de la conservation de la vie, impossible de dresser à cet égard des séries réellement compasse deux méthodes de traitement ayant chacune ses indications et as douteux, l'une ne devant être pratiquée que pour remédier à 1ce de l'autre.

ction primitive, dans les fractures en éclat des têtes articulaires, lleur moyen de prévenir ou de limiter les accidents consécutifs. on secondaire a pour but immédiat de faire cesser les accidents donne lieu la suppuration articulaire; elle sauve ainsi la vie des le l'expectation avait compromise. L'ablation de toutes les parties et fracturées doit être regardée comme le meilleur moyen de faire accidents infectieux entretenus par la fracture articulaire.

st le degré de la lésion qui détermine la nécessité de la résection e ou secondaire. Des extrémités osseuses sont tellement broyées sins cas que l'opération se réduit à l'extraction des esquilles et à issement des pointes saillantes des os qu'on laisse dans la plaie. tion des esquilles mobiles, encore tenant en partie au périoste, doit rec toutes les précautions qu'exige la méthode sous-périostée. On a les esquilles adhérentes par leur plus grande surface au périoste, equera le plus rarement possible toute l'épaisseur de l'os au-dessous es, si l'on est obligé d'en sacrifier une grande longueur. Une rétérale, c'est-à-dire d'une partie de l'épaisseur faite au niveau de é de la fissure, conservera la longueur de l'os et empêchera l'acn du pus et des matières septiques dans le canal médullaire. L'os nitivement sain, la résection ne doit avoir pour but que de défover inflammatoire et d'enlever les corps étrangers putrescibles erme. — Il faut donc limiter le plus possible le champ de la résecéviter ces articulations branlantes dont Hannover, Kratz, Seggel, un si triste tableau et qui deviendront de plus en plus rares si ace dans les conditions que nous avons indiquées.

perfectionnement des méthodes de pansement (pansements anti-, occlusion inamovible) diminuera considérablement les indications tions en tant que moyen de conserver la vie. Des articulations par les projectiles, pourront guérir sans résection, si l'on peut les accidents septiques dont elles sont menacées par la pénétration ans le foyer de la blessure. Le point de vue orthopédique prendra d'importance; on réséquera surtout les articulations pour lesne résection sous périostée ou une esquillotomie méthodiquement meront un résultat orthopédique préférable à l'expectation.

e les accidents infectieux pourront être plus sûrement évités, le n choisira pour intervenir le moment le plus favorable au succès ique de l'opération. Il attendra que le périoste et les tissus fibreux ulaires aient subi le travail préparatoire qui les rend aptes chez reconstituer une articulation nouvelle. N'étant plus forcé de faire on immédiate pour sauver son blessé, il se réservera pour la résecndaire dont nous avons démontré expérimentalement et clinique-avantages au point de vue de la régénération des os et de la reson des articulations.

grand nombre des résultats défectueux constatés après les derlerres ne doit donc pas nous faire abandonner les résections. Il l'une conclusion logique à tirer de ces insuccès, c'est qu'on ne les dans certaines d'autre part les succès obtenus nous indiquent dans quel sens nous devons nous diriger pour rémire. L'abus ou l'application vicieuse d'une méthode n'en détruit pas la valeur prétique. Il faut seulement se renfermer dans les limites de son application, et non-seulement adopter son nom, mais se conformer à ses principes.

Le Président propose qu'en raison de l'heure avancée, la discussion soit renvoyée au lendemain, et donne la parole à M. Letiévant pour les communications suivantes :

## NOTE SUR LA NÉVROTOMIE

Par M. le prof. LETIEVANT, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyc.

Messieurs,

Un certain nombre de maladies nerveuses ont leur origine dans l'inité tion d'un point de la périphérie nerveuse.

L'irritation de ce point est transmise par les cordons nerveux ou ner

l'axe central nerveux.

Cet axe est impressionné de diverses manières et traduit ces impression tantôt en réagissant sur le système musculaire pour produire des spassion des contractures, tantôt en engendrant les phénomènes sensitifs si de loureux de la névralgie.

Irritation locale, transmission, réaction centrale : voilà les trois actes su

cessifs du phénomène.

On conçoit que, en supprimant le deuxième acte, la transmission, l'an nerveux cesserait d'être impressionné; qu'il n'aurait plus de cause de résition; que les douleurs, les spasmes n'auraient plus leur raison d'être.

C'est sur cette base théorique que repose la méthode de la névrolomi

dans les maladies nerveuses à origine périphérique.

Couper le sil conducteur de l'impression morbigène et faire ainsi cesset toute la scène morbide.

Bien que reposant sur un fondement parfaitement rationnel et physicle gique, la névrotomie, acceptée en théorie, n'est point accueillie aussi fami rablement dans la pratique médicale : on y fait peu de névrotomie, on vite peu à cette opération.

Pour les névralgies rebelles, par exemple, car je ne veux ici m'occupique de ce côté de la question, pour les névralgies on est peu disposé à la

traiter par la névrotomie.

On dit à ce propos: la névrotomie est une opération difficile; elle est

fidèle; elle est dangereuse.

On dit enfin qu'elle n'est acceptable que dans les cas de névralgie à ofigine périphérique et que ces cas n'existent presque pas.

Je vais chercher à dissiper ces préventions :

La névrotomie est quelquesois une opération dissicile à pratiquer, je l'accorde : il n'est pas aisé de rechercher, de découvrir au milieu de time musculaires, sibreux, cellulaires et vasculaires, un filet nerveux petit, un r'a pour se faire reconnaître aucun battement ; qui est teint en rose par sang de la plaie, comme tous les tissus blancs de l'organisme.

Les névrotomies des nerfs de la face sont particulièrement difficiles parmi elles, celle du dentaire inférieur à son entrée dans son canal, celle de l'ethmoïdal, celle du temporal superficiel même réputée facile par que

ns: les exercices d'amphithéâtre, comme l'opération sur le vivant, it vite la conviction sur ces divers points.

ce n'est point là un motif pour faire rejeter ces opérations; on arujours à triompher de ces difficultés avec des notions anatomiques et océdés opératoires bien précis.

croit la névrotomie infidèle. — On opère un nerf, dit-on, la névralgie le sur le même nerf, ou elle se répète sur un nerf voisin; ou encore,

uérison immédiate s'obtient, la névralgie récidive plus tard.

craintes sont cependant peu fondées :

ind la névralgie persiste malgré l'opération, c'est que l'opération a été iplète, ou bien le nerf n'a pas été sectionné assez haut, ou bien la née demandait une névrotomie multiple. On peut réparer ces résultats ueux en faisant une ou deux nouvelles névrotomies.

and la névralgie récidive, ce n'est pas un motif pour faire rejeter une de opération. On a obtenu 15 ou 18 mois de guérison par une prenévrotomie. On obtiendra vraisemblablement une guérison définitive

ne deuxième ou troisième opération.

-ce que, à chaque instant, dans la pratique chirurgicale, nous ne sompas aux prises avec des maladies qui récidivent : caries, nécroses, tus, etc.? Est-ce que nous proscrivons l'opération de la nécrose, des urs, parce que la maladie récidive et que la première opération n'a mené une cure définitive?

cherchons-nous pas avec acharnement, au contraire, à avoir le dermot dans ces luttes avec le mal?

dit que la névrotomie est dangereuse, qu'elle peut occasionner la

sais que « toute plaie, » quelque insignifiante qu'elle soit, « est une ouverte à la mort. »

n'est pourtant pas un motif pour empêcher la pratique d'une opérareconnue utile. La saignée, l'innocente saignée! a quelquesois amené écès; mais ce ne sont point ces rares accidents qui l'ont fait proscrire pratique médicale: tant qu'on l'a crue utile, on l'a pratiquée!

névrotomie est-elle par elle-même une opération pouvant entraîner

rly

i fait pour ma part 22 névrotomies pour des névralgies; je n'ai jamais décès. J'en ai fait presque autant pour diverses affections, près de 40 ut; je n'ai jamais vu que ces sections aient occasionné la mort.

ns la pratique de la plupart des névrotomistes, Nélaton, Vanzelli, Gueetc., je ne vois pas une mortalité occasionnée par la section d'un ou usieurs nerfs.

un cas isolé de mort survient à la suite d'une névrotomie, la cause l'en trouver dans des coïncidences fâcheuses, dans des conditions géses particulières de l'individu opéré.

rs de là, la névrotomie ne me paraît pas dangereuse.

st vrai qu'il faut tenir un compte minutieux des conditions opératoil faut avoir grand soin, par exemple, de ne jamais opérer un nerf sans r à nu sous les yeux, séparé de tous les éléments voisins. En faisant aunt on s'exposerait à couper, avec lui, des vaisseaux quelquefois assez pour avoir des hémorrhagies avec leurs conséquences.

nerf une fois sous les yeux, il faut se garder de le tirailler : car, s'il isin de la cavité crânienne, le tiraillement peut distendre ses racines r surface d'implantation à la base encéphalique et amener des acci-

facheux.

in, malgré les préventions dont je viens de parler, on accorde cepen-

dant à la névrotomie d'être utile dans les névralgies à origine périphériconcession équivalant presque à un arrêt, car il est souvent fort distimpossible même de distinguer si une névralgie est à origine périphérou centrale. Et si l'on ne regardait comme justiciables de la névrot que les névralgies ayant le caractère des névralgies périphériques ment appréciables, on n'aurait presque jamais recours à la névrotomie

Ce qui, à mon sens, doit diriger la pratique sur ce sujet, c'est moi caractère d'origine (excellent quand il existe) que celui beaucoup plus

tique de douleurs névralgiques intenses et rebelles.

Lorsqu'on est en présence d'un malade atteint de douleurs névralg atroces, se répétant à chaque instant, durant depuis des années, rès à tout traitement, la névrotomie devient un moyen précieux de gué qu'il faut s'empresser d'accepter. C'est dans ces conditions qu'il m donné d'intervenir plusieurs fois et avec succès sans avoir pu prés ment arracher à la névralgie le secret de sa naissance.

L'exposé concis des résultats que j'ai obtenus confirme les idées |

dentes.

J'ai fait 22 névrotomies pour des névralgies : Je l'ai dit en comme je laisse de côté les névrotomies faites pour d'autres causes. — Ces 9 vrotomies ont été pratiquées en 16 séances opératoires et sur 12 C'est-à-dire que j'ai fait la névrotomie tantôt unique, tantôt multiple même sujet.

Voici le résumé de ces faits :

1° Un négociant de Grenoble était, depuis 12 ans, en proie aux do les plus violentes de la moitié latérale gauche de la face.

Quand l'accès éclatait, sa douleur était telle que, devenant comme

courait, se heurtant la tête contre les meubles et les murailles.

Cela se répétait à chaque instant.

Ce négociant dut sacrifier sa position pour se rendre à Paris, espétrouver du soulagement par de nouvelles médications. Ruiné, dése après quelques années, il vint dans une petite ville du départem Rhône où l'excès de ses souffrances acheva de l'abattre.

Là il apprend qu'une opération peut le guérir.

C'est à cette époque que je le vis.

Je lui pratiquai la névrotomie du dentaire inférieur au mois de ma Le succès fut immédiat.

Ce malade, qui ne dormait plus, dormit la nuit et les jours suival soulagement se maintint.

Il rentra guéri dans son pays.

Dix mois après, il m'écrivait que depuis l'opération il recommença nouvelle vie.

Cette guérison persiste depuis trois ans et quelques mois.

2º Un fonctionnaire du gouvernement souffrait depuis 20 ans de leurs atroces de la région sous-orbitaire gauche.

Cette névralgie l'avait obligé à donner sa démission et avait brisé rière.

Je l'opérai le 8 août 1876 par la névrotomie du sous-orbitaire.

La guérison fut immédiate.

Je le revis 3 mois, puis 8 mois après : la guérison persistait.

3° Un mécanicien, après un violent effort, fut pris d'une doulet vive dans la région pectorale gauche.

La douleur partait d'un point très-précis de la région, s'irradiait à au cou du même côté, puis à la tête, où elle s'accompagnait d'une se de craquement dans l'oreille et d'éblouissement. Elle durait, sou

à 3 minutes et se reproduisait à chaque instant. Cela durait dele 3 mois.

i, le 22 mars 1876, la névrotomie d'une branche du nerf grand

ison fut immédiate. Les douleurs ne reparurent plus et le malade idre son travail.

écanicien d'usine avait depuis 5 ans une douleur atroce de la s-orbitaire.

ai le 18 mai 1875 par la névrotomie du sous-orbitaire.

mmédiat. Le malade put manger et dormir dès le soir de l'opé-

son se maintint 16 mois.

poque des douleurs reparurent dans la région sous-orbitaire du é. Au 18 mois, les douleurs devinrent assez vives pour motitervention nouvelle. Je trouvai, à l'opération, le nerf, jadis secténéré: les bouts central et périphérique étaient réunis par un de substance de nouvelle formation.

e nouvelle résection plus longue cette fois : guérison.

ois après la récidive se reproduisit sur le buccal.

uai ce dernier (novembre 1876). Depuis la guérison persiste.

e fais qu'indiquer sommairement le fait d'un charpentier de la éri plus d'un an par la section du dentaire inférieur en 1868, et seconde fois du nerf buccal un an après. Sa guérison a dù perje n'ai point revu ce malade.

eme je sis, le 24 juillet 1875, la névrotomie du sous-orbitaire, de let du temporal superficiel à un propriétaire du département de qui quitta Lyon après 8 ou 10 jours guéri, sit un voyage et rentra 15— jour. — Depuis je n'ai plus eu de ses nouvelles.

'emme agée de 58 ans avait depuis 15 ans une névralgie faciale réduite à l'idiotie.

des ners dentaire, buccal, sous-orbitaire. Guérison immédiate ?) et qui ne s'est pas démentie depuis plus de 5 ans.

rai, il v a 18 mois, un prêtre atteint, depuis plusieurs années, de troces à la face, et arrivé à la suite de ces souffrances à un état en et d'anémie profondes. — Je lui fis la section du buccal, du uperficiel et du mentonnier. — Suppression immédiate des douralescence un peu longue, entravée par un érysipèle; mais guéitive absolue. « Aujourd'hui, m'écrit-il, je parle, je chante, je
e dors, j'écris, je voyage; j'affronte le froid, le chaud avec auance que si je n'avais jamais eu de névralgie; il me semble rens un autre monde. »

l faits précédents j'ajouterai la névrotomie d'un nerf péronier our une névralgie d'un moignon : guérison absolue. — Puis la e d'un sciatique poplité externe et d'un poplité interne sur une ur une névralgie rebelle du moignon. La guérison était à peu lète quand une variole emporta la malade un mois après l'opé-

r 12 malades opérés, 2 seuls ont présenté la récidive peu après : une fois après la section du sous-orbitaire (1869) la névralgie r sur le dentaire inférieur. Je proposais la névrotomie de ce alade refusa.

ième cas concerne un opéré de résection d'un silet cubital au ignet; le malade me demande une deuxième opération que je ochainement.

Ainsi, sur 12 sujets opérés par cette méthode, deux malades n'ayant se qu'une mononévrotomie, et n'ayant pas subi de nouveau cette opération n'ont pas bénéficié sérieusement de la méthode.

Tous les autres ont guéri.

#### Messieurs,

Est-ce une méthode infidèle, celle qui guérit 10 fois sur 12 et qui aun peut-être guéri 12 fois sur 12, si elle avait été appliquée avec persistance

Est-ce une méthode dangereuse, celle qui permet de sectionner 22 m

sans occasionner un seul cas mortel?

Concluons que les griefs contre la névrotomie sont des préventions cesseront devant les résultats pratiques, comme elles ont cessé devant arguments rationnels de la théorie.

#### **MODIFICATIONS**

## AU PROCÉDÉ DE RÉSECTION DE L'OS MAXILLAIR

#### SUPÉRIEUR

#### · Par M. le prof. LETIÉVANT, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Ly

J'ai l'honneur de présenter à l'assemblée un malade qui a subi la rétion de l'os maxillaire supérieur telle que je la pratique.

L'histoire de ce jeune homme, âgé de 18 ans, Louis Périn, prétent

une foule de considérations intéressantes.

Il est entré à l'Hôtel-Dieu de Lyon il v a six mois, à ce point anémis dyspnéique, que j'osais à peine proposer l'opération que réclamait la légiont il était atteint.

Il portait un polype naso-pharyngien remplissant la narine droite, sinus maxillaire, la fosse zygomatique, le pharynx, jusqu'au niveau de rynx; je fis, comme opération préliminaire, la résection de l'os maxillaire.

supérieur par mon procédé.

Mis, alors, en présence d'un polype volumineux solidement implique les peines les plus grandes pour en faire l'extirpation. Je pus y par nir, grâce aux pinces nouvelles de Farabœuf que j'implantai solidement dans la masse de la tumeur; puis, me livrant à un effort des plus viola j'arrachai en bloc toute la masse morbide avec les lamelles osseuses loges que le polype s'était creusé à la base du crâne et dans les anfacts sités de la face.

J'arrêtai le sang à l'aide d'une éponge. Je suturai le lambeau génical le malade, porté à son lit, guérit avec cette rapidité de cicatrisation que le chapte de la président president sur le fonce.

observe dans les opérations pratiquées sur la face.

Ce n'est point sur ce côté de la question que j'insiste. J'appelle votre tention sur les résultats de la résection de l'os maxillaire supérieur, dans cas.

Si l'on regarde le visage de mon opéré, on y cherche vainement les

mes indiquant qu'une mutilation osseuse grave y a été pratiquée. Il faut egarder de près en esset pour apercevoir le tracé linéaire d'une cicatrice lans le sillon médian de la lèvre supérieure. On a peine à suivre cette trace icatricielle dans le sillon de séparation de l'aile du nez et de la lèvre, puis dans celui de l'aile du nez et de la joue. La forme de la joue est tout à sait conservée. Elle n'est point affaissée, aplatie comme cela existe après les résections ordinaires. Cette conservation de la forme est due à un trépied osseux de support qui soutient le lambeau génien après l'opération. Je reviendrai sur ce trépied.

Quant aux caractères fonctionnels de cette joue, on constaterait en les recherchant que la sensibilité à la piqure, au tact, à la chaleur, y est aussi parfaite qu'à la joue du côté opposé; que la motilité y persiste dans tous les muscles de la région, grand et petit zygomatiques, canins, élévateur commun. élévateur propre, orbiculaire des lèvres; que la coloration de cette joue et sa vie nutritive sont semblables à celles du côté opposé.

En un mot, perfection de la forme et des fonctions. Voilà les caractères

constatés sur ce côté du visage.

J'attribue, Messieurs, ces résultats :

1º A la conservation du nerf sous-orbitaire;

2º A la conservation du trépied osseux de sustentation dont j'ai parlé.

La conservation du nerf sous-orbitaire maintient la sensibilité dans la joue, et, de plus, la motilité. Comment la motilité? En entretenant la vie nutritive dans les muscles de la région. Longet a démontré que la section de la cinquième paire chez les animaux amenait la dégénérescence des muscles au bout de six à huit semaines. C'est une démonstration que j'ai laite aussi sur l'homme, au Congrès de Clermont, l'année dernière. De sorte que pour que les muscles de la face conservent leur contractilité, il importe absolument de conserver leur nerf sensitif en même temps que leur nerf moteur.

Voici comment je procède pour conserver le nerf sous-orbitaire.

L'incision faite en suivant les contours des sillons naturels pour dissimuler la cicatrice future dans le fond de ces sillons, comme sur ce malade, je lissèque rapidement la joue à la surface antérieure de l'os maxillaire juspa'au niveau du trou sous-orbitaire. Là je m'arrête pour poursuivre la dislection au rebord inférieur de l'orbite jusqu'au niveau du canal sous-orbilaire.

Je taille alors sur ce rebord orbitaire, à l'aide de la gouge et du maillet, me encochure triangulaire correspondant exactement par son sommet au tanal sous-orbitaire. Ce canal ainsi ouvert à sa partie antéro-supérieure, ioit être complétement dépouillé de sa paroi supérieure dont on achève l'ablation sur le plancher de l'orbite, à l'aide de pinces, comme dans mon procédé de névrotomie sous-orbitaire. On dégage alors, au moyen d'un petit crochet, le nerf et ses vaisseaux satellites qui tous viennent s'appliquer à la face profonde du lambeau génien.

Le nerf est conservé et fait partie du lambeau; il faut alors tailler les iguilles osseuses qui doivent former le trépied de sustentation du lam-

beau.

Pour cela, sur la lèvre interne de l'encochure faite au rebord orbitaire, je taille, à l'aide du ciseau et du maillet, une aiguille osseuse comprenant ce rebord et se continuant avec la base de l'apophyse montante. Je taille de même sur la lèvre externe de l'encochure une deuxième aiguille osseuse comprenant cette fois l'apophyse malaire du rebord orbitaire et se contimant avec le reste de l'os malaire, puis j'achève la séparation de l'os mabire avec l'os maxillaire. Enfin, passant au bord alvéolaire et à la voûte

palatine, je conserve l'os incisif avec ses deux incisives latérales, faisant courir le ciseau obliquement jusqu'au trou palatin antérieur, puis directement d'avant en arrière depuis ce trou jusqu'à la partie la plus reculée de la voûte palatine.

La section osseuse est terminée. Les trois saillies osseuses (deux orbitaires, une incisive) sont trois points solides qui vont servir comme de tré-

pied de support au lambeau jugal et l'empêcher de s'affaisser.

Voilà, Messieurs, ce qui a maintenu chez mon malade et la forme et les fonctions de la joue.

J'ai employé plusieurs fois ce procédé avec des résultats identiques.

On peut obtenir mieux encore et j'ai obtenu mieux sur une malade qui

j'aurais bien désiré pouvoir vous montrer.

En lui conservant le nerf sous-orbitaire, et le trépied osseux de support j'ai pu, chez elle, conserver de plus la muqueuse de la voûte et le voile de palais, tous deux séparés par ruginations de leurs attaches osseuses. Dans ce cas, il y a eu, outre la conservation de la forme et des fonctions de pour joue, l'obturation naturelle de l'hiatus intrabuccal que laisse l'extirpation de l'os maxillaire. Sur le malade que je vous présente, cette obturation a de être faite par un appareil prothétique que lui a construit un habile métanicien de Lyon, M. Martin, et dont vous pouvez apprécier les caractères de perfection.

Chez la malade à qui je fais allusion, l'obturation avait été faite nature lement par le lambeau muqueux suturé à la joue et le voile du palais gard intact. Dans ces dernières conditions, c'est la perfection que l'on obtien

comme résultat opératoire.

J'ai cru, Messieurs, utile de faire connaître des détails opératoires, per divulgués encore, et qui m'ont paru importants, puisqu'ils tendent à fair sortir le malade des mains du chirurgien, dans un état presque normal.

Telle est la raison de cette présentation.

La discussion sur ces deux communications est renvoyée au lender main.

Le Secrétaire, Hilt.

### SÉANCE DU II SEPTEMBRE

Présidence de M. Julliard, vice-président.

Le procès-verbal de la séance du 10 septembre est lu et adopté.

M. Pamard donne lecture de la communication suivante de M. Duplay.

#### DE LA PERIOSTITE EXTERNE

# ET DES ABCÈS SUS-PÉRIOSTIQUES Par M. le Dr DUPLAY

#### Professeur agrégé et chirurgien des hôpitaux de Paris.

cette courte communication, je désire appeler l'attention des chis sur une forme de périostite, qui n'est pas décrite et à laquelle je de donner le nom de périostite externe. Cette forme de périostite n'ai pu faire jusqu'à présent qu'une étude clinique, et dont l'ananathologique reste encore très-imparfaite, peut exister à l'état aigu at chronique, et donne lieu à la formation d'abcès plus ou moins que j'appelle sus-périostiques par opposition aux abcès qui se forment os et le périoste enslammés, et qui sont désignés sous le nom d'abcès riostiques.

toire de l'inflammation du périoste est si étroitement liée à celle de mation de l'os sous-jacent, que c'est à peine si la distinction entre la ite et l'ostéite est possible, et de fait la plupart des auteurs confonme et l'autre dans une description commune. En clinique, il est le uvent impossible de déterminer si la phlegmasie a commencé par par la membrane qui le recouvre. On se borne à constater, lorsque imation s'est terminée par suppuration, que le périoste est soulevé collection purulente, et que le fond de l'abcès repose directement s à nu. La dénudation de l'os sous-jacent constitue en somme le sal caractère de la périostite suppurée, et le terme d'abcès sous-périosindique bien le siège de la collection purulente entre l'os et le se.

s la forme de périostite que je signale, il en est tout autrement: l'os ticipe pas à l'inslammation, celle-ci n'atteint que la lame externe du te et le tissu conjonctif qui l'entoure immédiatement, et lorsqu'il y a ration, l'abcès repose sur le périoste plus ou moins altéré, épaissi, eux, qui recouvre l'os sous-jacent et conserve avec lui ses intimes xions. L'absence de dénudation de l'os constitue donc le caractère rif de ces abcès siégeant immédiatement à la face externe du périoste, pour cette raison, me paraissent mériter le nom d'abcès sus-périos-

dit que la périostite externe pouvait être aiguë ou chronique. forme aiguë surtout paraît avoir été le plus souvent méconnue et adue soit avec l'ostéo-périostite, soit avec les phlegmons profonds ou nusculaires.

eu pour ma part l'occasion d'en observer plusieurs exemples aux pres (fémur, tibia, péroné, cubitus).

ns la crainte d'allonger outre mesure cette communication, je vous grâce de la relation de ces faits, et je me bornerai à présenter quel-remarques générales qui découlent de mes observations cliniques. ; malades étaient tous jeunes, lymphatiques, affaiblis par une maladie

début de l'affection a toujours été plus ou moins insidieux, et sauf un cas d'abcès sus-périostique étendu du fémur où l'on a pu accuser point de départ une violente contraction musculaire du triceps, la

déterminante a été généralement inappréciable.

e douleur plus ou moins vive, un gonssement, un empâtement profond

en rapport direct avec le squelette de la région, de la chaleur local altération de couleur de la peau, si l'os est profondément situé; en fluctuation profonde, lorsque l'abcès est formé, tels sont les symlocaux de la périostite externe et de l'abcès sus-périostique. Il faut que les symptômes généraux sont d'ordinaire peu intenses; la siè modérée et la température n'atteint pas un degré très-élevé.

En présence de cet appareil symptomatique, en raison du siège de l'empâtement, et de ses connexions immédiates avec l'os, on d'abord songer à l'existence d'une ostéo-périostite et je pense q

erreur a été souvent commise.

Il me semble, néanmoins, que le diagnostic peut être établi avant ture de l'abcès. Dans la forme de périostite que j'étudie, l'empâteme fond qui avoisine l'os est moins dur, moins résistant que dans l'o riostite, et ne se termine pas, comme dans cette dernière, par u abrupt, au delà duquel l'os paraît reprendre son volume normal.

D'un autre côté, les phénomènes généraux ne m'ont pas paru p le caractère de gravité qu'ils revêtent si souvent dans le cas d'ostée

tite aiguë.

Mais le diagnostic sera assuré lorsqu'après avoir largement o collection purulente, on explorera attentivement le fond de l'abo que soit le soin que l'on apporte à cette recherche, on ne parvienc découvrir la moindre dénudation. On arrivera jusqu'au voisinage i de l'os, mais bien loin d'être dénudé, celui-ci est recouvert par un brane qui paraît épaissie, tomenteuse, et qui n'est autre que le Dans un cas d'abcès sus-périostique du fémur, que j'ai publié Archives générales de médecine (février 1876) sous le titre d'ab tricipital de la cuisse, on pouvait contourner la partie moyenne du fémur dans toute sa circonférence, excepté au niveau de la liqui de dénudation. Ce fait est un des plus démonstratifs que j'aie obser

On comprend combien ces abcès sus-périostiques diffèrent, au vue de la marche et du pronostic, des abcès sous-périostiques. Ta ces derniers entraînent le plus souvent une nécrose plus ou moins de l'os sous-jacent, avec toutes ses conséquences, les abcès sus-pér se comportent comme les abcès profonds des parties molles; il trisent plus ou moins rapidement, sans laisser de traces du

squelette.

Il ressort, cependant, de mes observations que la guérison de cest généralement assez lente, ce qui s'explique, d'une part, par l'ét la forme anfractueuse de la collection purulente dans un certain de cas, et d'autre part, par l'état général des malades, qui pour la ainsi que je l'ai dit, étaient plus ou moins affaiblis et débilités.

La forme chronique de la périostite externe est certainement quente que la forme aiguë, et sans avoir été décrite d'une man ciale, elle est nettement indiquée par quelques auteurs. Billroth la d'une manière générale (Eléments de pathologie chirurgicale genér franç. p. 497). On en trouve également une mention particulière thèse de Paris sur les abcès des parois thoraciques (Choué, Thèse 1873).

Je l'ai observée sur presque tous les os du squelette, mais plus lièrement sur les os superficiellement placés. Son siège de preparaît être le squelette de la main et du pied (métacarpe, métatars langes) et surtout le squelette du thorax (côtes et sternum).

De même que pour la périostite externe aiguë, les causes de la

me chronique sont très-obscures. Si les sujets lymphatiques et débilités blent y être prédisposés, il est vrai de dire que j'ai observé cette affecchez un individu vigoureux, et chez lequel il était impossible de ver la moindre trace d'un état diathésique. Les froissements, les contus répétées semblent, dans quelques cas, agir comme causes occasions. Enfin pour les abcès sus-périostiques des côtes et du sternum on invoquer comme cause spéciale les phlegmasies de la plèvre se comiquant au périoste du squelette thoracique.

début de la périostite externe chronique est lent et insidieux. C'est à s'il existe de la douleur, et la maladie s'accuse par l'apparition d'une tumeur, d'abord plus ou moins consistante, mais qui ne tarde pas à nir molle et fluctuante. Cette tumeur repose sur le squelette auquel dhère; lorsqu'elle est superficiellement placée on constate à sa circonze un bourrelet induré, également adhérent à l'os, mais toujours cir-

rit et limité.

s ces cas, on doit encore songer à une lésion osseuse, à une ostéotite, car l'adhérence au squelette éloigne l'idée d'un abcès froid du vellulaire. Mais l'abcès sus-périostique chronique se distinguera d'un ossifluent par sa circonscription exacte; sauf le bourrelet peu épais et mité qui entoure la collection purulente, on n'observe pas, comme e cas de lésion osseuse, une augmentation de volume de l'os souss'étendant plus ou moins loin du point occupé par l'abcès.

verture de la collection purulente ne laissera d'ailleurs aucun doute véritable siège qu'elle occupe. Le fond de l'abcès répond à un os ou rtilage, mais en aucun point il n'existe de dénudation; le périoste ou chondre est conservé, quoique plus ou moins altéré à sa surface

3.

un certain nombre de cas où il s'agit d'os superficiellement placés, i supposer que la phlegmasie était née dans une bourse séreuse entre la peau et le périoste, mais dans ces cas il resterait encore à la part qui revient à l'inflammation des lames externes du périoste. Irs cette hypothèse est inadmissible lorsque l'abcès sus-périostique que occupe un os, placé au-dessous de masses musculaires qui s'y it.

oint de vue de la marche des abcès sus-périostiques chroniques, je rai la longue durée de la suppuration, lorsqu'ils ont été ouverts, et sur de la guérison qui se termine par la production d'une cicatrice

nent adhérente, lorsque l'os sous-jacent est superficiel.

que j'aie vu de ces abcès persister plusieurs mois, après leur ouverns que les lésions du périoste aient paru gagner en profondeur, il mblé que, dans quelques cas, l'os sous-jacent pouvait être atteint ntivement. De là l'utilité de traiter de bonne heure ces abcès sus-péles. L'incision large, suivie de pansements méthodiques, le drainage jections modificatrices, sont les moyens de traitement qui m'ont le réussi.

cette description sommaire de la périostite externe et des abcès susques, il manque une étude histologique des lésions du périoste, squ'à ce jour l'occasion ne s'est pas offerte de combler cette lacune. ensé, néanmoins, qu'en attendant le moment où je me trouverai en de fournir une description complète de la périostite externe, il en is inutile de vous faire part des résultats généraux de mon obserlinique sur un sujet qui me paraît ne pas avoir été suffisamment

- M. Ollier, de Lyon. On trouve dans ce travail la relation de faits antérieurement décrits sous le nom de parostite ou inflammation des couches parostales de l'os, le nom de périostite externe me paraît plus précis. Fréquemment, en effet, l'on observe une inflammation du périoste externe sans dénudation de l'os. Les chocs, les chutes sont des causes fréquents de ces inflammations sur le tibia par exemple, ainsi qu'au niveau de malléoles.
- ·M. J.-L. Reverdin, après avoir exprimé ses regrets de l'absence du rapporteur, donne lecture au nom du prof. Esmarch, de Kiel, d'un rapport sur l'ischémie artificielle, avec présentation de figures à l'appui.

#### RAPPORT SUR L'ISCHÉMIE ARTIFICIELLE

Par M. le prof. ESMARCH, de Kiel.

J'ai donné le nom de Künstliche Blutleere, Ischémie artificielle, à un procédé au moyen duquel certaines parties du corps peuvent être privées de sans si complétement que l'on peut y pratiquer des opérations sans la moindre hémorrhagie.

Depuis l'année 1855 déjà j'avais pris l'habitude, dans les grandes amputations, d'entourer le membre d'un bandage roulé jusqu'au niveau de champ opératoire, dans le but d'épargner le sang des malades.

(Voyez: Bericht über die erste und zweite Versammlung des Vereines

tischer Aerzte. Danzig 1863, p. 11.)

Je croyais avoir été le premier à imaginer et appliquer ce procédé; mais j'ai trouvé depuis qu'il avait été décrit et recommandé dès longtemps par d'autres; il ne fut du reste employé que par un petit nombre de chirurgiens.

Déjà en 1806 Sartorius, avant de pratiquer sa longue incision de 4 pouces pour la section du tendon d'Achille, roulait une bande de toile sur la jambs du malade, et comprimait l'artère fémorale avec une compresse graduée et un tourniquet.

(Voyez Stromeyer: Beiträge zur Operation, Orthopedie. Hannover 1838,

p. 35.)

En 1818, le Bavarois Brunninghausen écrivait dans ses Erfahrungen und Bemerkungen über die Amputationen, Bamberg 1810, p. 73: Dans les amputations de cuisse, et aussi dans d'autres amputations si le malade est faible et pauvre de sang, je fais appliquer un bandage roulé de flanelle de puis l'extrémité du membre jusqu'au voisinage du siège de la section, affin de conserver au patient le sang qui ordinairement, mais surtout après l'ap-

plication du tourniquet, s'accumule dans les veines, et s'écoule ensuite par

n plaie des téguments et des chairs.

Ch. Bell recommandait aussi dans ses Illustrations of the great operaions of surgery, 1821, p. 58, d'entourer solidement de bandes les exrémités avant les amputations, afin de ménager le sang. C'est en 1873 pas j'ai perfectionné le procédé et que j'en ai étendu l'application à toutes pas opérations sanglantes qui se pratiquent sur les extrémités et sur les orcanes génitaux de l'homme; j'ai communiqué mes premiers essais à ce rajet au 2 Congrès de la Société allemande de Chirurgie le 18 avril 1873.

Pour vider de son sang une extrémité, la meilleure manière de s'y prendre est la suivante : après avoir bien recouvert avec de la ouate ou une nutre substance imperméable (papier ciré) les plaies ou ulcères quand il en existe, on enroule solidement et régulièrement le membre de bas en haut des extrémités des doigts ou des orteils jusqu'au-dessus du champ opératoire, de façon que le sang soit complétement chassé des vaisseaux.

A l'endroit où s'arrête la bande on fait avec un tube de caoutchouc (tube compresseur) plusieurs fois le tour du membre, en tendant modérément le

**Sube, de façon que les artères ne laissent plus passer de sang.** 

Les extrémités du tube sont arrêtées au moyen d'un nœud, ou au moyen

Tune chaine et d'un crochet (fig. 9).

Dans le plus grand nombre des cas il suffit, pour comprimer complétement artères, d'une simple bande de caoutchouc; on lui fait faire plusieurs solidement appliqués sur le membre et on l'assujettit avec une épingle sureté (bande compressive de Langenbeck).

Puis la première bande de caoutchouc est enlevée. Le membre présente me coloration tout à fait pâle, cadavérique, si l'application a réussi et l'on peut y pratiquer toute espèce d'opération sans perte de sang, comme sur le

**ca**davre.

Si les parties renferment du pus sanieux, on ne doit pas les comprimer le le la bande; l'on pourrait ainsi chasser dans le tissu cellulaire dans les lymphatiques des matières infectieuses. Dans ces cas on doit se contenter de maintenir le membre élevé pendant quelques minutes afin de minuer la quantité de sang contenue dans les vaisseaux, avant d'appliquer tube compresseur.

Pour arrêter les extrémités du tube compresseur on peut se servir, au lieu de la chaîne et du crochet, d'un anneau du diamètre du tube qui fonctionne de la façon suivante: il présente une fente à travers laquelle on peut faire passer les extrémités tendues du tube; aussitôt que l'on cesse la tension, les deux extrémités se trouvent fortement serrées l'une contre l'autre dans

**Tanneau** (fig. 1, 2, 3 et 3 bis).



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

On peut employer de la même façon un tube de bois dont le canal a le même diamètre que le tube de caoutchouc (fig. 4).



Fig. 3 bis.



Fig. 4.

Ce procédé convient particulièrement dans les cas où l'on veut pouvoir pendant l'opération laisser passer un peu de sang; par exemple dans les les tentures d'artères, on parvient facilement alors à diminuer ou augmenter volonté la compression en tirant sur les extrémités pendantes du tube le caoutchouc et en repoussant dans un sens ou dans l'autre le tube l'arrêt

Si l'on emploie la bande compressive, le procédé de Nicaise est recommandable; l'appareil se compose d'une sangle de caoutchouc aux extré-untés de laquelle sont cousus d'une part un crochet, de l'autre une série d'anneaux (fig. 5).

Pour la compression d'un doigt il suffit d'un tube de caoutchouc du voume d'une plume d'oie.



Fig. 5.

Le même tube peut servir à comprimer la racine de la verge et du si lum pour les opérations que l'on pratique sur les organes génitaux l'homme (fig. 6).



· les désarticulations et les résections de l'épaule le tube suffisamendu est placé sous l'aisselle, et de là ramené sur le sommet de e au niveau de l'épine de l'omoplate; il y est maintenu vigoureusear la main d'un aide (fig. 7),



s au moyen d'un clamp (fig. 8); pour l'empêcher de glisser il faut en les bouts vers le cou.



Pour les amputations de la cuisse à sa partie supérieure, le tube faire un ou deux tours solidement appliqués autour du membre tout de sa racine; ses extrémités vont se croiser à la partie supérieure de la ringuinale pour passer sur la face postérieure du bassin et revenir a région abdominale inférieure où on les arrête finalement avec la clifig. 9). On peut aussi comprimer l'iliaque externe avec une bande r



de toile qui fait l'office de pelote; cette pelote est placée immédiatement dessus du ligament de Poupart, et appliquée sur l'artère au moyen bande de caoutchouc roulée en spica (fig. 10).



Pour les désarticulations et les résections de la hanche, c'est à la comtession de l'aorte dans la région ombilicale qu'il faut recourir pour se indre maître le mieux possible de l'afflux du sang; on doit avoir la prétation de vider au préalable les intestins convenablement. On peut se tarvir dans ce cas du compresseur de l'aorte de Lister; la pelote est unie coussin dorsal par une longue vis qui permet de les rapprocher l'un de l'autre (fig. 11); ou bien de mon compresseur dont la pelote à tige sera

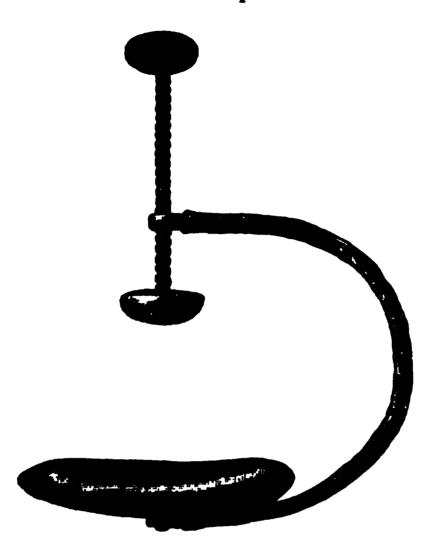

Fig. 11.

ressée contre la colonne vertébrale au moyen d'une bande élastique tendue les crochets du coussin dorsal (fig. 12).



Fig. 12.

La tige d'acier de la pelote est pourvue d'un anneau fendu à travers le passent les tours de bande de caoutchouc, et de deux coussins de ensions différentes; le coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la principal de la coussin supérieur est maintenu par la coussin superieur est maintenur est

316 SECTION DE CHIRURGIE. — SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE.
assistant de façon à ce que l'inférieur ne s'écarte pas de l'aorte (fig.



Si on n'a pas de compresseur à sa disposition, on peut improviser, pelote en roulant sur une tige de l'épaisseur du pouce et d'un pied de une hande de 8 mètres de longueur sur 0.06° de largeur. Cette pelotiplacée immédiatement au-dessous de l'ombilic, maintenue dans sa par par un aide au moyen de la tige et fortement appliquée contre la colvertébrale par 5 à 6 tours d'une bande élastique de 0,06° de largeur rautour du ventre (fig. 14).



Si l'on veut éviter la compression du ventre par la bande, on roule la bande de toile sur la partie moyenne d'une longue tige; les tours de bande élastique vont d'une des extrémités de la tige à l'autre en passant sous la table d'opération (fig. 15).



Fig. 15.

Une fois l'opération terminée, le lien compresseur doit être enlevé rapiment et non avec lenteur. L'écoulement sanguin consécutif est ordinaiment considérable, parce que les parois des vaisseaux ont été paralysées I la pression continue.

Aussi doit-on avant d'enlever le lien prévenir l'hémorrhagie soit par la Lature des vaisseaux (dans les amputations, résections, extirpations de ameurs) soit par le tamponnement de la plaie avec des substances anti-

eptiques (nécrotomies, etc.).

L'hémorrhagie parenchymateuse, qui se fait malgré la ligature des vaisconche glacée) à l'application de courants d'induction sur la surface de la Plaie (Riedinger) ou à la compression digitale des troncs artériels (Lan-Cenbeck). Quelques artérioles donnent-elles encore, il faut les lier.

Si cela était nécessaire, on peut sans inconvénient maintenir exsangues

e ou même deux extrémités pendant plusieurs heures.

Les principaux avantages de ce procédé sont: 1• L'épargue de sang : elle est de la plus grande importance chez les blades qui par suite de grandes pertes de sang, de suppurations prolongées it déjà épuisés; elle n'est pas chez les autres opérés sans exercer une nence favorable sur la guérison des plaies opératoires.

Je crois pour ma part avoir fait l'expérience que les cas dans lesquels n'y a eu pendant l'opération qu'une perte de sang minime ou nulle suive en général une marche plus favorable que ceux dans lesquels elle a é plus considérable.

Les grandes pertes de sang favorisent en effet non-seulement l'épuis ment, le marasme, mais évidemment aussi le développement des maladi accidentelles des plaies les plus graves, telles que la pyoémie et la sept

cémie.

Aussi je pus déjà en 1874 communiquer au 3<sup>no</sup> Congrès des chirurgies de Berlin les très-bons résultats de grandes opérations pratiquées avel l'ischémie artificielle. Sur 13 amputations de cuisse et 11 de jambe n'avais perdu qu'un opéré; je n'en avais perdu aucun sur 4 amputations de bras. Sur 28 des plus grandes amputations il n'y avait eu que deux mort quoique je ne fisse pas encore usage alors de la méthode des pansemen antiseptiques de Lister.

Ces bons résultats peuvent dépendre en partie de ce que dans les op rations qui se font sans écoulement sanguin on n'applique pas ou qu rarement les éponges sur la plaie, en partie de ce que le tube compresses écrase moins les gros troncs vasculaires que le tourniquet, ou que les doig

dans la compression digitale.

2º Un second et grand avantage découle de ce fait que l'on peut opén comme sur le cadavre sans être géné par le sang. On n'a pas besoin detre se presser; on peut beaucoup plus exactement examiner les parties et di tinguer celles qui sont saines de celles qui sont malades. Très-souvent dar ma clinique, avant de pratiquer l'opération proprement dite, j'ai mis le parties malades à nu et les ai montrées à mes auditeurs, comme dans un autopsie; j'ai fendu des tumeurs pour en faire examiner des fragments a microscope; j'ai ouvert des articulations cariées; j'ai fendu et suivi de trajets purulents; ruginé des os; avant de me décider pour telle méthod opératoire que j'ai aussitôt exécutée.

J'ai ainsi plusieurs fois dans des caries des os du pied fait d'abord un désarticulation du tarse (Lisfranc ou Chopart); puis s'il devenait évident que l'altération des os s'étendait plus loin que je ne l'avais prévu, désarticulé le pied par les procédés de Syme ou de Pirogoff ou amputé au-desse

des malléoles.

3° La recherche des corps étrangers (aiguilles, etc.) profondément caché dans les tissus, aussi bien que celle des artères blessées, est aussi extraordinairement facilitée par l'ischémie artificielle.

4º L'emploi de ce procédé permet de réduire le nombre des aides néces saires pour les opérations; ce qui dans celles qui se pratiquent à la campe gne, sur mer ou sur les champs de bataille est d'une grande importance.

5º Enfin on peut utiliser ce procédé, en chassant le sang d'une ou plusieurs des extrémités, pour l'accumuler en plus grande quantité dans reste de l'économie et ainsi obvier à une hémorrhagie menaçant d'émportelle, ou gagner du temps pour pratiquer la transfusion (autotransfusion Müller).

Les inconvénients que l'on a reprochés au procédé proviennent en grant partie de son exécution inattentive et ne doivent par conséquent pas de

mis à sa charge.

Telles sont les paralysies durables des nerfs sensitifs et moteurs qui prevent survenir par suite d'une constriction trop forte avec des tabels caoutchouc trop durs et trop épais; je n'en ai du reste pas observé même. La même cause explique la gangrène des lambeaux cutant

ques opérateurs ont observée dans des amputations faites avec ischémie icielle.

'apparition de la septicémie, de la pyoémie et de la thrombose n'est pas

plus à craindre quand le procédé est appliqué avec méthode.

'ai déjà noté que les membres qui sont le siège de foyers de pus sanieux doivent pas être comprimés fortement, parce que des matières septiques irraient être chassées dans les lymphatiques ou les veines. En pareil cas st préférable de maintenir le membre élevé pendant quelques minutes

nt de placer le lien compresseur.

In ne peut pas nier qu'à la suite de la constriction il ne se produise souit des paralysies passagères des parois vasculaires (parésie vasomotrice), que par suite une forte hémorrhagie n'ait lieu après l'enlèvement du i. Son abondance, du reste, est notablement limitée par la ligature mitieuse des vaisseaux visibles avant l'enlèvement du tube compresseur; après son enlèvement rapide (non graduel), l'hémorrhagie parenchymase persiste, on peut la réduire bientôt au silence par l'application de la ache glacée, par la compression digitale des troncs artériels (v. Langenck) ou par les courants d'induction (Riedinger).

Quant aux hémorrhagies secondaires dans les amputations, je n'en ai pas

servé après l'hémostase complète.

(Voyez: Vortrag über die Nachblutung bei Anwendung der künstlichen atleere, bei dem V. Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie.)

#### Conclusions provisoires.

Les principaux avantages de l'Ischémie artificielle sont :

l' D'épargner le sang, ce qui chez les malades déjà épuisés par des corrhagies, des suppurations prolongées, etc., est de la plus grande immance, et paraît avoir chez tous les opérés une influence favorable sur la whe des plaies.

Les plaies opératoires ne sont pas baignées par le sang, de sorte que l'on

re comme sur le cadavre.

**Ce** qui rend possible :

4) De reconnaître plus exactement la nature et l'étendue des lésions Probides:

D'exécuter plus facilement plusieurs opérations, telles que extractions

corps étrangers, ligatures d'artères blessées, nécrotomies, etc.

De pratiquer aussi de plus grandes opérations avec un plus petit nom-' d'aides.

Dans les hémorrhagies menaçantes on peut, en refoulant temporairent le sang des extrémités (autotransfusion) retenir la vie prête à s'é-

es inconvénients que l'on a reprochés à la méthode dépendent en nde partie de son application défectueuse. C'est ainsi que se dévelop-**12.** par exemple, la paralysie et la gangrène, par suite d'une constriction

P énergique.

In ne doit pas non plus appliquer la compression élastique sur les parties is lesquelles se trouvent des amas de pus ou de sanie, parce qu'elle peut teser dans les lymphatiques des matériaux septiques et développer ainsi epticémie. On doit également éviter la compression des veines thromles, parce qu'elle peut donner lieu à l'embolie et à la pyoémie.

Thémorrhagie souvent importante qui se fait à la surface de la plaie l'enlèvement du tube constricteur est due à une parésie des vaso-

Elle se laisse, en règle générale, maîtriser facilement; avant tout p ligatures soigneuses de tous les vaisseaux intéressés, puis par l'applic du froid (douches glacées), l'élévation des membres, la compressio troncs artériels, la compression et la galvanisation de la surface trauma Les hémorrhagies secondaires ne se produisent pas après les amputa

si les ligatures ont été faites soigneusement.

#### M. le prof. Mazzoni (de Rome):

- « Successeur de Genga et de Guattani, qui ont été les premiers is teurs du bandage hémostatique et de la méthode ischémique appli au traitement des anévrismes, en prenant la parole dans cette discu je ne m'occuperai pas de la partie historique de la question.
- « Je désire seulement vous exposer les résultats de mes observa depuis que M. le professeur Esmarch a perfectionné et remis en pra cette méthode en la généralisant pour toutes les grandes opération rurgicales.
- « La première difficulté que j'ai rencontrée dans l'application nouvelle méthode, a été le manque de précision dans le degré de la pression voulue pour ne pas dépasser les limites compatibles avec l talité des parties comprimées, et s'arrêter strictement au degré n saire pour empêcher l'effusion du sang.
- Avec la compression digitale, la pulsation des artères inférieure un indicateur, je dirais presque infaillible du degré de compression vet qui manque tout à fait dans le bandage hémostatique; chaque chi gien est exposé à faire un apprentissage pour calculer le degré de striction qu'il doit donner à l'appareil sur chaque région du corps et chaque sujet soumis à l'opération.
- « Cette difficulté est si grande, selon moi, que, après cinq and d'exercice, je puis dire franchement que je ne pourrais pas encorent muler une règle précise à cet égard. Par exemple, je ne pourrais dire le degré de constriction qu'il faut appliquer sur un individu agraible, sur un individu cachectique, dans l'état d'alcoolisme et sous l'fluence des fièvres infectieuses.
- c On sait que les tissus des individus maladifs et faibles ont moint résistance organique à cause de l'échange moléculaire incomplet de fectueux de la fonction nutritive, et que sous la compression ils per toutes leurs propriétés physiologiques plus vite et plus facilement que tissus dans lesquels les fonctions nutritives sont en pleine et not activité. Appliquez sur ces sujets maladifs et faibles le bandage hérotique avec la même force que sur le sujet sain et vous pouvez proi des lésions anatomiques différentes de celles que vous détermine ce dernier.

- « Je crois, Messieurs, que les hémorrhagies consécutives intarissables qu'on a observées quelquefois à la suite de l'application de la méthode ischémique sont dues principalement à ce que, ayant dépassé le degré voulu de constriction on a paralysé et endommagé même les nerfs vasomoteurs, et quelquefois cette hémorrhagie est insurmontable malgré l'application des styptiques, de la glace et de l'électricité et on est obligé d'avoir recours à la ligature en masse.
  - « Une fois, je me suis trouvé dans cette circonstance dans une amputation du haut de la jambe; l'hémorrhagie secondaire n'a pu être mattrisée par les moyens ordinaires et il m'a fallu recourir à la ligature en masse que je dus appliquer en trois points différents.
  - « Par suite d'un excès de compression on peut observer la rupture de vaisseaux importants, et pour mon compte j'ai eu l'occasion de voir, une fois, la rupture de la veine saphène sous le cordon constricteur. Je pense qu'on doit attribuer à cette même difficulté de préciser le degré de compression voulu pour chaque individu, la désorganisation et la gangrène des tissus connectifs qu'on observe quelquefois sur le moignon.
  - Cette conséquence est beaucoup plus redoutable que l'hémorrhagie, parce que très-souvent les fusées purulentes qui se forment en peu de temps sont au-dessus des ressources de l'art.
  - c Dernièrement, j'ai vu deux amputés de cuisse sur lesquels j'avais appliqué le bandage constricteur hémostatique, succomber à la suite d'un phlegmon, survenu trois jours après l'opération et limité à la région où avait agi le bandage élastique. Un autre inconvénient de l'appareil consiste dans le danger de faire refluer avec le sang les matières infectieuses renfermées dans l'organisme.
  - « Je continuerai donc pour ma part à profiter des avantages incontestables donnés en certains cas par la méthode ischémique, surtout dans les opérations grandes, longues et pénibles et je ne l'emploierai pas lorsqu'on peut s'en passer. »

La discussion est close et les conclusions du rapport du prof. Esmarch adoptées.

## PRÉSENTATION DE NOUVEAUX INSTRUMENTS POUR FAIRE LA TAILLE AVEC LE THERMO-CAUTÈRE

Par M. Th. ANGER, professeur agrégé à la Faculté de Paris et chirurgien des hôpitaux.

Dans une des dernières séances de la Société de chirurgie de Paris, j'ai présenté un individu auquel j'avais pratiqué presque tous les différents temps de la taille avec le thermo-cautère. On m'objecta que n'ayant pas

sectionné la prostate avec le thermo-cautère, je n'étais pas en droit d'intituler mon observation « taille avec le thermo-cautère. • C'est pour répondre à cette objection que j'ai fait confectionner par M. Colin, notre habile fabricant d'instruments de chirurgie, deux instruments qui permettent de pratiquer tous les temps de cette opération sans employer le bistouri.

Les nombreuses expériences que j'ai faites sur le cadavre m'ont prouvé que cette manière de procéder avait sur les différents procédés anciens des avantages signalés qu'une simple description fera aisément comprendre.

Le malade étant chloroformisé, et un cathéter introduit dans l'urèthre, j'incise dans un ler temps le périnée avec le thermo-cautère. Cette incision pent être médiane, latérale, bilatérale ou prérectale, et le choix de l'incision n'a d'autre règle que le volume présumé de la pierre et l'épaisseur des parties molles. La section des tissus doit être faite méthodiquement, couche par couche, jusqu'à ce que le doigt, introduit au fond de la plaie, perçoive aisément le cathéter. On a soin pendant ce premier temps de faire écarter les lèvres de la section et de refroidir les tissus en projetant de temps en temps sur eux de l'eau froide avec une seringue.

2° temps. — Lorsque le doigt a reconnu le cathéter au fond de la plaie, on place une sonde cannelée dans sa rainure; au lieu de la sonde cannelée ordinaire, il est encore mieux de se servir d'une sonde cannelée bifurquée à son extrémité, de la placer à cheval sur le cathéter, et de l'y faire maintenir par un side. Reprenant alors le thermo-cautère et le faisant glisser dans les rainures de la sonde et du cathéter correspondantes, on incise l'apprenant alors une étendue de deux centimètres rèthre avec une sécurité absolue dans une étendue de deux centimètres environ.

3° temps. — L'urèthre étant incisé, on conduit sur les rainures de la sonde et du cathéter qui sont restés en place, l'instrument que je vous présente et qui est un écarteur à trois branches (fig. 1). La branche supé-



Fig. 1.

ure est creusée en forme de gouttière; son extrémité dépasse celles des ux autres branches et se termine par un bec, qui glisse dans la rainure cathéter et arrive ainsi très-facilement dans la vessie. L'écarteur introit, on le substitue au cathéter qui est retiré. Il suffit alors d'ouvrir les anches de l'écarteur pour donner issue à l'urine. Un coup d'éponge est cessaire pour sécher le canal, et l'on procède au 4° temps de l'opération.

4º temps. — C'est pour ce temps de l'opération que j'ai fait construire a thermo-cautère spécial, rappelant par sa forme le lithotome du frère bme. Ce thermo-cautère qui, dans le cas particulier, pourrait s'appeler un isto-cautère, a la forme de longs ciseaux coudés sur le bord, et se compose a deux branches, l'une supérieure pleine qui sert de conducteur, l'autre térieure, la seule qui, chauffée, doit sectionner les tissus. Un pas de vis ermet de régler à volonté l'écartement des deux branches de façon à ne mais dépasser les limites de la prostate (fig. 2).



Fig. 2.

Cet instrument armé, c'est-à-dire chausse au rouge clair, est introduit mé jusqu'au col de la vessie. Cette introduction est des plus facile, puis-sussit de suivre la rainure de l'écarteur à trois branches. Le cysto-lère est ouvert lentement, progressivement; à mesure que sa lame in-descente sectionne les tissus, l'écarteur agit à son tour pour les sous-ire au contact du seu, de sorte que les tissus sont sectionnés pour ainsi e sans être cautérisés, par conséquent sans perte de substance. L'écartent des trois branches de l'écarteur pouvant se régler à l'avance comme i du cysto-cautère, on n'a pas à craindre de dépasser les limites sixées rance, et lorsque la section est terminée, on a devant soi un trajet parement régulier allant du périnée à la vessie, et permettant même de ret de saisir la pierre dans la vessie. C'est ce qui constitue le 5° temps l'opération, auquel je ne vois rien à modisser. Si la pierre est petite, on sist et on l'extrait avec une grande sacilité; si elle est volumineuse, il non moins facile de la broyer comme dans la lithotritie périnéale.

les soins consécutifs sont les mêmes que dans la taille par les procédés tiens.

Four ma part, je ne fais aucun pansement consécutif, je dirai tout à ture pourquoi; au bout de six à dix jours, la plaie est en pleine réparaties eschares sont presque nulles. L'urine cesse peu à peu de couler, le cicatrisation complète ne tarde pas.

ares avoir décrit le procédé opératoire, il n'est pas inutile de faire res-

rapidement ses avantages.

Lorsque le chirurgien se résout à

pratiquer la taille, de préférence à la lithotritie, c'est qu'il a affaire à u malade déjà épuisé par de longues souffrances, dont la vessie est depui longtemps malade, ou supporte mal les instruments lithotriteurs.

Je puis donc dire que la taille est la ressource des cas graves. Or, les pettes de sang qui surviennent dans ces conditions sont trop souvent morte les, et il me paraît évident qu'un procédé qui épargne le sang d'un individ

épuisé mérite déjà toute l'attention du chirurgien.

Mais ce n'est pas le seul avantage que présente le cysto-cautère. Que l taille soit faite avec le lithotome ou le bistouri, la plaie périnéale est anfra tueuse et favorise par là même la stagnation et l'absorption urineuse. Cel qui est faite avec le cysto-cautère est droite et rectiligne; les parois en ses béantes, et la cautérisation de leur surface les met mieux à l'abri de ce redoutables complications.

strument tranchant.

En finissant, permettez-moi de répondre à quelques objections qui 🗨

été faites à mon procédé.

Tout d'abord on m'a dit que la section du col de la vessie et de prostate exécutée avec le thermo-cautère devait entraîner de larges est rifications et des pertes de substances qui plus tard entraîneraient des trécissements cicatriciels. A cela je réponds que les muqueuses vésicals uréthrale se trouvant protégées, écartées au fur et à mesure de la section par l'écarteur à trois branches, ne sauraient être détruites par le cyst cautère. L'écartement progressif des branches de l'instrument fait que thermo-cautère ne sectionne les tissus que suivant une ligne linéaire per ainsi dire sans épaisseur et juste suffisante pour empêcher l'hémorrhagis. Aussi faut-il se garder de chauffer l'instrument à blanc, car dans ce ces couperait comme un bistouri. Il y a dans l'emploi de l'instrument à observer certaines limites qu'il est malaisé de préciser, mais que l'habitude de l'instrument fait vite acquérir.

Si l'emploi du cysto-cautère a sur le bistouri ou le lithotome l'avantage de mettre le malade à l'abri d'une hémorrhagie immédiate, il n'en laisse pas moins le malade exposé aux hémorrhagies secondaires, et cela dans le mêmes conditions. Il ne faut pas demander à l'instrument plus qu'il me peut donner. Or le cysto-cautère pas plus que le bistouri ne saurait arrêts.

les hémorrhagies secondaires.

M. Bruck, d'Alger, désire poser au présentateur les deux question suivantes :

- 1° La cicatrisation n'est-elle pas retardée par l'usage du thermo-cuttère?
- 2° L'emploi de cet instrument est-il indiqué chez les enfants où l'a morrhagie est presque nulle, peu abondante et jamais inquiétante?
- M. Anger, en réponse à ces questions cite le seul cas dans leque'é eu l'occasion d'employer son instrument. La plaie s'est recouverte escharre très-légère à la chute de laquelle elle a marché rapidement

guérison qui a été complète au bout de 28 jours. Il a eu soin de ne pas isser trop longtemps le cautère en contact avec les tissus. Son procédé, mme il l'a fait remarquer, s'applique surtout aux individus affaiblis.

M. Verneul a exécuté trois fois les temps préliminaires de la taille sec le thermo-cautère jusqu'à l'ouverture de l'urèthre inclusivement. La catrisation s'est faite dans les limites de temps ordinaire. Pendant les nq premiers jours les plaies ont été recouvertes d'un enduit grisâtre iphthéroïde, puis ont présenté une belle apparence.

Pour lui l'opération avec le thermo-cautère présente deux avantages:
• il y a économie de sang versé; 2° les bords de la plaie recouverts
l'une couche escharotique sont préservés du contact des urines ammoincales et toxiques. Il est difficile, quoi qu'on en dise, d'éviter toujours
le bulbe de l'urèthre et le plexus veineux prostatique. Les blessures avec
l'instrument tranchant sont graves, bénignes avec le thermo-cautère.

M. Mallez, de Paris, a pratiqué deux tailles périnéales avec le galmo-cautère et y a renoncé à cause de l'étendue des parties mortifiées. I redoute moins que ses confrères l'hémorrhagie qu'il n'a observée p'une fois sur 95 opérés. Quand les urines sont septiques et ammoniales, pour préserver la plaie de leur contact il la badigeonne avec du Modion styptique.

M. Th. ANGER, de Paris, présente en second lieu un appareil destiné redresser les membres déviés par la coxalgie, tout en permettant aux lades de marcher.

## APPAREIL DESTINÉ A REDRESSER LES MEMBRES DÉVIÉS PAR LA COXALGIE

TOUT EN PERMETTANT AUX MALADES DE MARCHER

Par M. Th. ANGER, chirurgien des hôpitaux de Paris.

Il y a onze ans j'adressai à la faculté de médecine de Paris un mémoire sur mploi des actions continues en chirurgie. L'idée d'utiliser l'élasticité du outchouc pour combattre et vaincre la rétractilité musculaire ou ligamenuse était née dans l'esprit de mon camarade et ami Legros, qu'une mort ématurée a inopinément enlevé à la science, il y a 4 ans. Dans ce mémoire, résultat de nos recherches et de notre pratique communes, nous poms ce principe fondamental qu'une force de sa nature intermittente, mme la contraction musculaire ou la rétraction ligamenteuse, devait toutres être vaincue par une force continue, alors même que celle-ci serait oindre.

En effet, ne voit-on pas souvent la simple rétraction cicatricielle d'une âlure qui est essentiellement continue, venir à bout de luxer de grandes iculations, comme celles du genou ou du pied; et cependant il est bien ident que cette simple rétraction cicatricielle représente à chaque moment donné une force bien inférieure à la résistance des muscles et des aments de ces deux articulations prises pour exert

Partant donc de ce principe que toute action intermittente doit être forcément vaincue par une action continue, nous proposions d'opposer à la résistance ligamenteuse, qui se présentent si souvent sons une forme anomale en chirurgie, nous proposions dis-je, de leur opposer des tractions continues en rapport avec la force à vaincre, et pratiquement l'élasticité incessante du caoutchouc distendu actions qui s'attainement à tel ou tel cas déterminé. C'est ainsi que nous montrions par de faits nombreux qu'une tension même minime du caoutchouc suffisait pour vaincre la résistance des muscles dans les luxations, dans les fractures de membres avec chevauchement.

Puis, dans un autre ordre de faits, nous cherchions à démontrer que l'application d'une force constante avait suffi à redresser des ankylon tibreuses, des pieds bots, des torticolis, etc.

Depuis cette époque, je n'ai jamais manqué d'appliquer ces données toutes les fois que l'indication s'en est présentée et je me hâte d'ajouter que

presque toujours les résultats obtenus ont été satisfaisants.

Cette année, l'occasion s'étant présentée d'appliquer ces principes à ces tains cas de coxalgie qui sont accompagnés de flexion de la cuisse sur le bassin, avec abduction et rotation du membre en dedans, j'ai dù faire construire, pour remédier à cette malformation, un appareil que je crois digni de fixer un instant votre attention.

Je dois tout d'abord déclarer que cet appareil n'est point destiné à cure de la coxalgie elle-même, mais bien aux raideurs et aux déviation qu'elle entraîne si souvent à sa suite. L'appareil que je présente ne sauri donc être employé dans la première période ou période aiguë de cetteme ladie; ce n'est pas un appareil d'immobilisation, mais un appareil de marche. Certes les appareils qui ont été construits jusqu'à présent dans le même but sont aussi nombreux que variés; mais à mes yeux aucun ne résilisait vraiment les indications voulues. Tous, il est vrai, ont pour but de redresser le membre dévié, mais ils le redressent en l'immobilisant et l'or a eu beau multiplier les vis, tous, lorsqu'ils sont in situ, ont pour elle d'immobiliser l'articulation à laquelle ils doivent rendre la bonne direction et le mouvement.

Or, est-ce bien là ce que doit rechercher le chirurgien? et pour plus de précision prenons un exemple courant. Voilà un enfant qui a eu une covid gie, avec ou sans abcès; les phénomènes inflammatoires ont cessé: il 📭 souffre plus, mais pendant le cours de la maladie son membre a pris 🚾 direction vicieuse, la cuisse s'est fléchie sur le bassin, les monvements sont limités, il y a de la raideur articulaire, une ankylose fibreuse même. Applis querez-vous à cet enfant un de ces nombreux appareils dans lesquels 🗓 faut tourner une vis pour faire l'extension, une autre pour l'abduction, une troisième pour la rotation en dehors, une quatrième enfin pour produit l'allongement? Sans doute ces appareils peuvent réussir, mais je prétend qu'ils offrent tous un inconvénient capital. En effet, lorsqu'ils sont en place, ils immobilisent l'articulation qu'ils sont destinés à mouvoir; ils ne permettent le jeu d'aucun muscle, alors que ceux-ci-n'ont-que trop de tendance à s'atrophier, et s'ils réussissent à la longue à redresser le membre ils favorisent l'atrophie musculaire, déjà bien avancée par la longueur 🍏 l'état aigu.

Ce reproche que l'on peut faire à tous les appareils est grave, mais ce n'est pas le seul. Lorsque l'enfant est incarcéré dans ces appareils inamonitéles, il ne peut marcher qu'avec difficulté, et surtout il ne peut s'asseignement pour se reposer. Enfin ces appareils exigent une grande surveillance; à chapter de la company de la company

que instant il faut serrer une vis, en desserrer une autre, et les personnes étrangères à l'art sont bien rarement capables d'appliquer un appareil si

compliqué.

Celui que je vous présente est d'une application facile et simple; une fois appliqué, il permet au malade de marcher, de courir, de s'asseoir, sans que tour cela il cesse d'agir. La force qui opère le redressement est telle que, tout en étant continue, elle peut être momentanément vaincue par la contraction musculaire. Les mouvements de la jointure ne sont pas enchaînés, les muscles, au lieu de s'atrophier, s'exercent et reprennent peu à peu la contractilité que le repos forcé du membre leur avait fait perdre.

Voici maintenant à l'aide de quel mécanisme le but proposé a été réalisé

dans l'appareil que je vous présente.



Va dans son ensemble, cet appareit se compose de deux parties bien distinctes, l'une supérieure, ayant la forme d'un corset à béquilles, qui est destinée à soutenir le poids du corps et constitue en même temps l'un des points d'appui qui servent au redressement; l'autre inférieure, est destinée à s'appliquer sur toute la longueur du membre inferieur, y compris le pied, et à cet effet elle se compose d'une sorte de hottine d'ou partent deux montants, l'un interne, l'autre externe, qui, après s'être reliés au niveau de la jambe, puis au-dessus du genou, remontent jusqu'à la racine de la ruisse.

Toute la nouveauté de l'appareil repose sur la façon dont ces deux moities sont articulées au niveau de la hanche.

Or cette articulation, au lieu d'être dans un plan vertical antéro-postétieur, est oblique de haut en bas et de dedans en dehors. De cette obliquité résulte ce fait que le segment inférieur de l'appareil qui correspond à la cuisse ne se meut plus dans un plan vertical, mais bien dans un plan oblique tel que si l'on suppose l'appareil appliqué sur un individu dont la cuisse siéchie à angle droit est en même temps dans l'adduction et la rotation en dedans, le segment inférieur, en entraînant le membre, le portera à la fois dans l'extension, l'abduction et la rotation en dehors.

L'obliquité donnée à l'articulation de l'appareil au niveau de la hanche suffit donc pour supprimer toutes les vis compliquées qui, dans les anciens appareils, étaient destinées à porter le membre dans l'abduction et la rota-

tion en dehors.

Quant à la force continue qui imprime ces différents mouvements, c'est un simple caoutchouc qui est tendu entre les deux segments de l'appareil, et disposé de la façon suivante : son extrémité supérieure s'attache à un levier qui fait corps avec le corset et se prolonge en arrière de l'articulation qui correspond à la hanche. Ce levier a 4 à 5 centimètres de longueur, et de son extrémité postérieure part le caoutchouc qui inférieurement va s'attacher au segment inférieur un peu au-dessus de l'articulation du genou.

L'appareil dans son ensemble agit donc comme un levier du troisième genre et son action sur la hanche pourrait être comparée à l'effort que fait un individu qui voudrait redresser ou couder un bâton sur son genou en

l'attirant à lui par les deux extrémités.

La seule différence à signaler entre l'action de l'appareil et celle de l'individu qui voudrait plier un bâton sur son genou est que la puissance déployée est lente, graduelle, continue, au lieu d'être brusque, momentanée et violente.

J'ai montré comment l'appareil produisait à la fois doucement et insensiblement l'extension, l'abduction et la rotation en dehors; il me reste à expliquer comment il exerce en même temps une légère traction sur le membre.

Il a suffi pour obtenir ce dernier effet de décentrer les deux articulations, celle de la hanche malade et celle de l'appareil, c'est-à-dire de placer l'articulation de l'appareil au-dessus ou au-dessous de celle de la tête fémorale. De cette façon le membre abdominal se trouve trop court lorsque l'appareil l'entraîne dans l'extension; par conséquent il est attiré en bas, allongé pour

ainsi dire à mesure que se fait l'extension.

Ainsi, sous la seule action du caoutchouc, l'appareil produit à la fois d'une façon lente et insensible l'extension, l'abduction, la rotation en dehors et l'allongement du membre rétracté, et cela sans immobiliser l'articulation en permettant au malade de marcher, de mouvoir son articulation, par conséquent d'exercer ses muscles. A tous ces avantages il en joint un autre, celui de permettre à celui qui le porte de s'asseoir et de se reposer à volonté. Le poids du corps suffit alors pour annuler l'action du caoutchouc et l'appareil cesse d'agir pendant tout le temps que le malade reste assis. Mais aussitôt qu'il se lève, l'appareil reprend spontanément toute son action. Pour faciliter le jeu de l'appareil lorsque le malade s'assied, j'ai ajouté un petit chariot qui, glissant sur le bras supérieur du levier, ramène le caoutchouc au point mort. Mais c'est là un détail sans grande importance, car, je le répète, le poids du corps suffit pour annuler l'action extensive du caoutchouc.

M. LE DENTU, prof. agrégé à la Faculté de Paris, fait une communication sur « la suture des tendons au point de vue de la médecine opératoire. »

#### DE LA SUTURE DES TENDONS

#### AU POINT DE VUE DE LA MÉDECINE OPÉRATOIRE

## Par M. LE DENTU, professeur agrégé à la Faculté de Paris, et chirurgien des hôpitaux.

utilité de la suture des tendons ne me semble pas pouvoir être con-

le assure la réunion immédiate dans un certain nombre de cas.

le facilite la réunion secondaire en plaçant les extrémités tendineuses une position favorable à la formation d'un tissu cicatriciel intermétaux surfaces de section.

e trouve son application dans les plaies récentes et dans le cas de rupancienne, lorsqu'il s'agit de rétablir un mouvement important.

attention doit se porter sur trois points principaux:

recherche des bouts.

ipplication des sutures.

iblation des fils.

recherche des bouts est extrêmement facilitée par la méthode hémone d'Esmarch.

ns le cas où des débridements trop considérables devraient être faits,

adrait mieux recourir à la suture par anastomose.

suture doit être faite d'une manière différente, suivant la forme et le me des tendons. A cet égard les tendons peuvent être divisés en tenforts et cylindriques, tendons grêles et tendons rubanés.

chacune de ces catégories conviennent des sutures spéciales.

ndons forts. — Une double suture est nécessaire, à savoir une suture putien ou d'appui et une suture d'affrontement.

suture d'appui se place de la manière suivante :

introduit un fil d'argent sur le bord d'un des bouts à environ un centre de la section. On fait sortir le fil de l'autre côté après l'avoir fait niner dans l'épaisseur du tendon. Même trajet en sens inverse sur re bout. Le tendon est entouré d'un petit cadre formé par le fil.

par maintenir le sil, on introduit les deux cless dans un tube de Galli centimètre et demi de long, puis dans un second tube de Galli de

millimètres de long. En écrasant ce dernier, on fixe le fil.

a suture d'appui étant posée, on pose les sutures d'affrontement au en d'un fil passé directement d'un côté à l'autre de la surface de sec-. Ces fils d'affrontement peuvent être tordus ou maintenus également des tubes de Galli.

relever les fils, il faut les couper entre les deux tubes de Galli, enre long tube, couper un des chess le plus près possible du tendon et sur l'autre.

m sutures ainsi faites offrent une grande résistance aux tractions.

tendon du grand palmaire, ainsi suturé, a résisté à une traction de grammes. Il n'y a eu qu'un millimètre d'écartement.

avivant obliquement les surfaces de section, la résistance est encore

grande.

formmes de traction n'ont pas fait bouger la suture. Après vingtre heures, le tendon ayant été de nouveau trempé dans une

phéniquée, a pu supporter une traction de 1200 grammes sans que la sa ture fût en rien compromise.

Tendons gréles. — Ici on ne peut guère appliquer que la suture direct avec torsion ou la suture par anastomose. Pour cette dernière, je recommande particulièrement le procédé d'enclavement qui consiste à engage le tendon grêle dans une boutonnière pratiquée dans un tendon voisin.

Tendons plats. — La forme rubanée de certains tendons ne permet guère d'appliquer que la suture qu'on pourrait appeler suture par super position. Il s'agit d'embrasser dans une anse de fil la portion médiane de deux bouts superposés dans l'étendue d'un demi-centimètre.

Les fils de catgut pourraient peut-être être employés; mais il y a lieu de se mésier de la facilité avec laquelle ils s'altèrent dans les foyers de supper

ration.

J'ajouterai que l'immobilisation au moyen d'un appareil plâtré est un des conditions principales du succès, et que, sans compter absolument su le pansement de Lister, on fera bien de l'employer.

Les fils doivent être laissés en place au moins dix jours, mais je ne croit

pas qu'il faille attendre leur chute spontanée.

M. Gritti, de Milan, présente un nouveau cathéter cannelé pour la taille périnéale et donne lecture du mémoire suivant :

#### ÉTUDE

## SUR UN NOUVEAU CATHÉTER CANNELÉ

ET UNE NOUVELLE MÉTHODE POUR LA TAILLE PÉRINÉALE Par M. le Dr GRITTI, de Milan.

La sicurezza maggiore o minore nella esecuzione della cistoteni sottopubica, qualunque sia il metodo e il processo praticato, è riputa unicamente in quel prezioso strumento (catetere scanalato), vi bussola della cistotomia.

Landi.

Le cathéter ou itinéraire est un instrument chirurgical qui a donné le à bien des études de la part de toutes les générations de médecins qui sont suivies depuis le XVI<sup>me</sup> siècle jusqu'à nos jours.

La littérature qui le concerne remonte à Marianus Sanctus, de Barlett qui en parla dans son livre Libellus aureus imprimé à Venise en 1535.

Depuis Celse jusqu'à Marianus Sanctus l'histoire ne sait rien dire d'al solu sur l'origine de cet instrument; on ignore le nom de celui qui l'a venté et de celui qui l'a introduit dans la pratique.

Berengarius Carpi dans son Commentaire de l'Anatomie de la vessie pi Mundini (1521) nous apprend que bien des années avant Marianus était e usage une nouvelle méthode de lithotomie. Il faut en déduire que cel nouvelle méthode était celle décrite par Marianus Sanctus dans son · L bellus aureus. • On y trouve 1 pour la première fois décrit et dessiné le •

<sup>1</sup> Cap. V. de Itinerario.... verum a dividio suo, usque ad extremum quod virgi ingreditur in sua convexitate concavum esse oportet: cujus nomen itinerarium d

éter cannelé et l'auteur en parle comme d'une chose déjà en usage sans

ajouter l'importance de la nouveauté.

La découverte de la méthode médiane et bien vraisemblablement aussi u cathéter cannelé doit être attribuée à Jean de Romanis et nous devons admettre d'après une lettre familière du même de Romanis de l'an 1507, itée par le philologue Romanis et dans laquelle on lit : qu'il ne pouvait se endre de Rome à Casalmaggiore parce qu'il y était occupé particulièrement le sa manière de soigner les calculs vésicaux et il ajoute quam ego unus ut ucentor exerceo lapidis sectionem.

Le cathéter cannelé s'est frayé son chemin partout, aidé par les contemporains de de Romanis, par ses élèves Jean Antracino et Villa Ottaviano, ainsi que par les différentes éditions des œuvres de Marianus, parmi les-

quelles celles de Paris de 1540.

Cet instrument si précieux nous parvint avec de si légères modifications dans sa forme que celui de de Romanis diffère de bien peu de ceux qu'on

emploie de nos jours.

Les modifications apportées au cathéter se rapportent à sa courbure. Celui de de Romanis a une courbe modérée : frère Jacques a un premier modèle non cannelé avec une grande courbe fixée sur un manche droit ; son second modèle est cannelé ; Moreau adopta une grande courbe ; Dupuytren dit que le cathéter doit être courbé un peu plus que les sondes ordinaires et Landi que la courbure ne doit pas s'écarter de la normale de l'uréthre et il établit après des calculs mathématiques qu'un cathéter doit avoir une courbure de 107 degrés. Erichsen couda à angle droit l'extrémité du cathéter et creusa la cannelure sur la surface dorsale bornée à la partie condée.

Cuiselli introduisit le cathéter droit coudé et cannelé sur la surface dorsile de la tige droite.

Cet habile auteur et opérateur supprima donc la courbure du cathéter

que les autres ont cherché à suivre avec autant d'empressement.

Il n'y a que les cathéters simples qui ont résisté à la pratique. Tous les autres. — il y en a beaucoup. — dont on voulut compliquer la structure tombérent bientôt dans l'oubli — tels que les cathéters à compas de Earle, relui de Klein, de Pauteau, de Biagini, de Atti et de bien d'autres et la même chose arrivera de tous ceux dont on compliquera la structure ou qui ont pour but de borner l'action savante de la main du chirurgien.

Or, Messieurs, je viens vous présenter un nouveau modèle de cathéter imple qui ne diffère pas essentiellement de tous les autres, mais qui modifie

4 simplifie d'une manière remarquable le procédé opératif.

Anra-t-il aussi la destinée de bien d'autres instruments? Mon illusion era-t-elle aussi du nombre de celles que le chirurgien se crée à lui-même ur la supériorité de ses instruments et de ses méthodes? C'est ce que vous urez à juger, Messieurs.

Mon cathéter est en acier, il a la forme d'une sonde coudée Mercier avec rainure sur la partie droite du côté qui répond à l'angle du bec du cathém, an lieu de l'avoir comme tous les autres sur la surface convexe. La sinure commence vers la moitié de la tige et s'arrête au point où commence l'angle de l'instrument; sur son pavillon est gravée une rainure

im est, eo quia super ipsum incisio facenda est, quoniam ipsa quo usque protentur, nobis fidelissime collum vesicæ patefacit unde sibi tale nomen assumpsit, oncavum habeat dorsum ad hoc ut incidatur talem novacula convexitatem intessa completam incisionem usque ad canalem vesicæ impressam emoliatur.

longitudinale du côté où correspond la rainure de la tige. Cela sert à en montrer la position lorsque l'instrument est caché dans la vessie (Fig. 1).



Fig. 1.

Dans l'étui sont renfermés trois cathéters nº 1, 2, 3, d'une grandeur diférente pour qu'ils puissent s'adapter aux divers âges des malades.

Le  $n^{\circ}$  1 est le plus petit, sert pour les enfants et a les proportions suivantes:

|             | Longueur            | •  | •   | • | • | • | 20 centim.                             |
|-------------|---------------------|----|-----|---|---|---|----------------------------------------|
|             | Diamètre            | •  | •   | • | • | • | 4 <sup>4</sup> / <sub>10</sub> millim. |
|             | Gouttière (longueur | de | la) | • | • | • | 7 centim.                              |
|             | Partie coudée       | •  | •   | • | • | • | 45 millim.                             |
|             | Angle d'inclinaison | •  |     | • | • | • | <b>120°</b>                            |
| Le $n^0$ 2: |                     |    |     |   |   |   |                                        |
|             | Longueur            | •  | •   | • | • | • | 21 centim.                             |
|             | Diametre            | •  | •   | • | • | • | 5 millim.                              |
|             | Gouttière (longueur | de | la) | • | • | • | 8 centim.                              |
|             | Partie coudée       |    |     |   |   |   | 2 centim.                              |
|             | Angle d'inclinaison |    |     |   |   |   | <b>120°</b>                            |
| Le nº 3.    |                     |    |     |   |   |   |                                        |
|             | Longueur            | •  | •   | • | • | • | 22 centim.                             |
|             | Diamètre            | •  | •   | • | • | • | $5^{-1}/_{2}$ millim.                  |
|             | Gouttière (longueur | de | la) | • | • | • | 9 centim.                              |
|             | Partie coudée       |    |     | • | • | • | $2^{1/2}$ centim.                      |
|             | Angle d'inclinaison |    | •   | • | • | • | 120°                                   |

Il y a deux cystotomes qui peuvent servir comme instruments de rechange, l'un d'eux est plus court (bistouri Liston) pour être employé

dans la cystotomie des enfants et des sujets très-maigres.

Je sus amené à imaginer cet instrument et la manière de l'employer, par la crainte qu'a le chirurgien (pendant la cystotomie) de perdre la rainure du cathéter et de couper le corps de la vessie et le rectum dans le moment où le couteau quitte la rainure du cathéter pour couper la prostate; enfin j'étais préoccupé par la pensée que le chirurgien n'a pas de moyens pour déterminer où est la pointe de son cystotome ou celle de son cathéter, lorsque ces deux instruments se trouvent masqués dans la vessie.

Ce cathéter est-il capable de vaincre les craintes ci-dessus, c'est ce que je viens vous exposer et démontrer. Pour mieux faciliter la description et l'exécution méthodique de cette opération, je l'ai divisée en trois temps. Il est bien entendu que je n'ajoute aucune importance à ces classifications artificielles qui sont du reste parfaitement inutiles pour un opérateur habile.

#### Cystotomie périnéale latéralisée.

Premier temps. Il consiste à coucher le malade sur le dos sur le lit d'opération, — lier les mains aux pieds, — chloroformiser, — introduire le cathéter dans la vessie, ce qu'on fait comme si l'on avait une sonde coudés

r. Dès que le cathéter est dans la vessie, le chirurgien a redressé rbes de l'urêtre; il a étalé sur une ligne droite tout le canal urêtral e si c'était la paroi d'un abcès sur une sonde droite.

y a rien de nouveau dans ce procédé de redressement de l'urètre, omme il n'est pas généralisé, c'est un de mes vœux de le voir adopté s chirurgiens. De cette façon on simplifie le procédé opératoire que de même que l'action intellectuelle qui dans l'exécution des au-océdés opératoires de cystotomie joue un rôle fort important.

que le cathèter est entré dans la vessie, le chirurgien reconnaît le au moyen de cet instrument qui, grâce à sa forme, jouit d'une supéincontestable sur tous les autres. Ensuite il procède aux temps spéle l'opération que voici :

urne le pavillon du cathéter en lui faisant faire un demi-tour sur son e cette manière le bec du cathéter se tourne vers le bas et occupe le 1 de la vessie. La longueur du bec et son angle d'inclinaison (120°) ont nhinés de manière qu'il puisse s'adapter dans l'espace qui y existe. Le rien retire un peu en dehors le pavillon et le bec du cathéter s'arrête la portion prostatique: or donc il connaît où se trouve le bout de son er, c'est-à-dire au col de la vessie qu'il touche (fig. 2). Ce temps prélimi-



Fig. 2.

le l'opération, qui diffère de tous les autres procédés opératoires, se te de la manière suivante: Supposez le malade couché sur le dos, le gien élève le pavillon du cathéter jusqu'à ce qu'il obtienne un angle ir l'axe du corps. Dans ce moment, comme l'un voit clairement dans n° 2, la tige droite du cathéter a son point d'appui sous l'arcade ne, où elle reste dans l'immobilité, et en agissant comme un levier mier genre, elle oblige le bec de l'instrument à exercer sur le col de le et sur la base de la prostate une pression par laquelle ces organes dent au niveau de l'arcade pubienne. Au point de vue anatomique, pas difficile de comprendre cet abaissement du col vésical, lorsqu'on e l'orifice vésical se trouve plus haut que l'arcade pubienne, et que

par conséquent cette distance disparaît sous la pression modérée du zanter. Si l'on y ajoute la traction exercée vers le debors sur le pavillon, comprendra que l'on obtient non-sentement l'abaissement, mais encore raccourcissement du diamètre longitudinal de la prostate et de toute la pramide périnéale.

Deuxième temps. Dès qu'il a terminé ce premier temps, le chirurgien par à l'autre bien plus-important, caractèrisé par la section des tissus. Il la pri

tique avec un seul cystotome et dans un seul temps.

Nous voici au point le plus saillant de l'opération. Le chirurgien couve les tissus périnéaux jusqu'à la rainure du cathéter, il glisse la pointe du cystotome jusqu'à sa terminaison vésicale. Dans ce moment il sait que son cystotome a coupé l'urêtre membraneux et légèrement l'urêtre prostatique et le col vésical; il sait que la pointe du cystotome se trouve peine au delà de l'orifice vésical, couverte par le bec du cathéter. C'est que la main du chirurgien doit s'arrêter pour juger si la section qu'd faite suffit à l'extraction du calcul.

Ayant établi que l'on doit élargir le col de la vessie en coupant le dialitre obluque postérieur prostatique, le chirurgien baisse un peu le parite et le manche du couteau, ensuite il les pousse tous deux à la fois par monvement uniforme au delans vers le centre de la vessie, tout en cu servant le même rapport de contact entre eux. Le cathéter s'avance de la vessie poussé par la main gauche de l'opérateur, et le cystotome pour par la main droite s'y avance aussi en même temps que le cathéter (ûg. 1



Fig. 3.

Dans ce moment saillant, le col de la vessie vient d'être coupé, mais et section est toujours en rapport avec l'angle que font entre eux le cystole et le cathéter, de même qu'avec la profondeur a laquelle sont poussée deux instruments.

Après cela l'opérateur retire le cystotome en coupant les tissus direction oblique en bas et a l'extérieur jusqu'a la tubérosité de l'agauche; de cette façon on a complété le dernier temps sangiant de la tomie, c'est-à-dire l'élargissement du canal extérieur par où doit per calcul.

visième temps. Le dernier temps dans la méthode dont il est question afond avec celui de la méthode commune latéralisée, qui résulte de ection, de la section et de l'extraction du calcul.

chirurgien explore avec l'index droit la largeur de la section prostaet s'il la trouve suffisante, il tourne de la main gauche par un demie cathéter et le sort de l'urètre. Avec cette main gauche (il saisit la e, l'introduit dans la vessie sur la guide de l'index droit qui est resté re, saisit le calcul et le fait sortir, suivant les méthodes généralement oyées pour l'extraction du calcul dans tous les autres procédés de omie. De cette façon, il achève l'opération.

#### Cystotomie médiane.

squ'il s'agit d'opérer avec la métho le médiane, on n'a qu'à maintenir ligne médiane le cathéter et le cystotome de manière que la section sur la ligne médiane de l'urêtre membraneux et de la prostate. On rendre garde de ne pas trop avancer le cystotome dans la vessie à de la moindre longueur du rayon postérieur de la prostate.

rès avoir donné la théorie et la technique de cette méthode opéranous nous demandons à nous-mêmes si elle a des défauts et lesquels aut principal c'est que nous rendons plus difficile la découverte de la ère du cathéter là où il atteint l'urêtre membraneux. A cette objecue des témoins de l'opération m'ont adressée, je dois répondre qu'il en vrai que le cathéter est plus profond, mais il se tient immobile sous le pubienne qui sert de point d'arrêt; par conséquent il n'est pas e de le trouver; il ne le fut jamais pour moi, dans mes expériences, tr le cadavre, soit sur le vivant. Cependant je dirai que si les chairs du se étaient très-épaisses on pourrait commencer à découvrir l'urêtre oraneux par couches, certain de le trouver à 12 millimètres environ sus de l'arcade pubienne. Cette modification peut avoir lieu sans almon procédé opératoire.

ce qu'on a dit et de tout ce qui résulte des expériences, ce procédé toire se distingue: 4° par sa rapidité d'exécution, de manière qu'il litre pratiqué moyennant une seule section et presque en un instant coup de maltre; — 2° par sa sureté, parce que la pointe du cystotome toujours masquée par le bec du cathéter; 3° par la particularité qu'il nte de permettre de savoir toujours dans quel point se trouvent le ter et le cystotome.

près cela, Messieurs, si vous aimiez à donner un nom à ce procédé, pourriez l'appeler cystotomie périnéale à jour.

Sappolini, de Milan, déclare que la nouvelle méthode opératoire. Gritti lui paraît fort ingénieuse et qu'il serait intéressant et détratif de voir l'opération pratiquée sur le cadavre.

Président fera prévenir la Section du jour et de l'heure auxquels ration sera pratiquée.

discussion est close.

Ruzzini inscrit à l'ordre du jour étant absent, l'ordre du jour apla discussion sur la communication du D' Ollier « sur les résultats tifs des résections articulaires, » lue à l' reptembre. M. Mazzoni, de Rome, se range aux conclusions du rapporteur et in siste sur la nécessité d'opérer en temps utile, ni trop tôt ni trop tard, de placer ses opérés dans les meilleures conditions hygiéniques possibles entre autres de substituer le baraquement aux salles d'hôpital; il insiste aussi sur le traitement local et l'efficacité des appareils inamovibles d'fenêtrés.

Les résections articulaires pratiquées dans les cas d'ostéite fongueus raréfiante et d'ostéomyélite sont particulièrement suivies de mauvais résultats dans les hôpitaux. La gravité de l'opération est en rapport avec:

- 1º l'étendue des parties malades;
- 2º la structure de l'os;
- 3° la constitution de l'individu.
- 1° De l'étendue de la lésion osseuse dépend l'abondance de la suppration. Quand la lésion est considérable il en résulte de vastes infiltrations purulentes qui nécessitent parfois l'amputation secondaire presquitoujours mortelle.
- 2° En général plus on enlève de la portion spongieuse de l'os dans la arthrites fongueuses, plus les résections deviennent graves à cause de nombreux espaces médullaires contenus dans l'os, espaces dans lesque se développent une quantité de veinules sans paroi propre dont la sei tion produit la thrombose avec suppuration, ramollissement et embolic consécutives.
- 3º La constitution de l'individu influe sur le résultat opératoire. Il cinutile d'espérer guérir par la résection une personne atteinte de pala throcace si elle est éminemment scrofuleuse, tuberculeuse ou cachectique. Dans les cas où l'opération est praticable, le résultat sera d'autant pla favorable que l'os aura été enlevé in situ sans être luxé, que le périod aura été conservé intact dans une plus grande étendue et que les partimolles auront été le plus possible respectées.
- M. Ollier, de Lyon, rappelle que dans son mémoire il a établi diversi classes d'affections articulaires au point de vue de la gravité de l'opérition. Il ne partage pas entièrement l'opinion du D' Mazzoni sur l'utilit des opérations pratiquées in situ. Dans les grandes articulations, l'épail le coude, la hanche, le genou, il est préférable pour lui, même lorsque les désordres sont graves, d'ouvrir largement l'articulation et de pratiquer la résection complète, en respectant le plus possible le périoste les tissus fongueux auxquels il donne une activité nouvelle par la caut risation au fer rouge. Ce n'est que lorsqu'il s'agit de lésions osseuses poignet ou du tarse qu'il opère parfois in situ et partiellement. Dans le cas de raréfaction du tissu osseux considérable, il est préférable de résequer au-dessus du renflement épiphysaire, au niveau de la jonction de l'apprendit de l'opérité de l'op

iaphyse et de l'épiphyse, la surface de section étant moins considérable ce niveau.

La discussion est close et les conclusions du rapport adoptées.

La séance est levée à midi.

Ļ

Le Secrétaire, Dr E. MARTIN.

# SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE

Présidence de M. MAYOR.

La parole est à M. Rouge pour la lecture de son rapport.

## TRAITEMENT DE L'OZÈNE

**Export de M. le Dr ROUGE, de Lausanne, membre correspondant de la Société de Chirurgie de Paris.** 

Le Comité d'organisation du Congrès médical a choisi pour sujet de la cussion d'aujourd'hui l'ozène et m'a désigné comme rapporteur.

Tous n'attendez pas de moi une histoire complète de cette repoussante mité, aussi génante pour autrui que pénible pour le malade lui-même. Li-ci cependant ne souffre guère physiquement des lésions dont l'ozène le symptôme; mais il voit le cercle de la vie sociale, celui des carrières le conduiraient ses aptitudes et ses goûts, se rétrécir autour de lui.

a discuté déjà beaucoup, et l'on discutera probablement longtemps cre, sur les causes de l'ozène, ces causes échappant trop facilement à investigations, par suite de la conformation des fosses nasales. D'autre l'extrême rareté des autopsies de sujets atteints de punaisie ne permet à l'anatomie pathologique de jeter bien du jour sur cette intéressante tion. Toutefois les procédés modernes d'exploration, l'emploi d'un rage puissant, de spéculums de formes diverses, de dilatateurs des napui permettent de connaître mieux que nos devanciers les altéraqui déterminent cette fétidité spéciale de l'haleine nasale.

ppelons brièvement, en les résumant, les opinions diverses émises sur les de la punaisie.

le dictionnaire des sciences médicales, Perey et Laurent définissent : une ulcération de la muqueuse des fosses nasales, du voile du pation sinus maxillaire qui, versant un pus fétide, imprègne l'air qui se en contact avec lui d'une odeur si rebutante, qu'on l'a comparée à lison insupportable que répand une punaise écrasée, d'où le nom de

MM. Robin et Littré, l'ozène est dû à un ulcère de la pituitaire qui ieu à une odeur infecte.

La nécessité d'une ulcération comme cause de la punaisie n'est cependant pas admise par tous les auteurs.

Sauvages, par exemple, caractérise ainsi l'affection qui nous occupe: · fétidité des narines due à la rétention prolongée du mucus et de l'air par suite de l'étroitesse de ces cavités. • Il admettait que si le nez est dépriné, aplati à sa racine, il y a fétidité sans altération. Sauvages ne pensait pas qu'il est impossible que l'air séjourne dans les fosses nasales, où, pour des motifs purement physiques, différence de température avec l'air extérieur, par exemple, il doit être toujours en mouvement et continuellement renouvelé. Quant à l'affaissement du nez, Sauvages prenait évidemment ici l'effet pour la cause : ce vice de conformation acquis dépend toujours d'une nécrose, d'une carie de l'ethmoïde, de la cloison des os propres, d'où provient aussi la mauvaise odeur. Et d'ailleurs, si l'observation de Sauvages était juste pour des sujets ayant de naissance le nez camard, la respiration nasale chez les nègres, chez les individus affectés d'atrésie des narines, de vrait sentir mauvais. Mais il y a plus: bien loin d'avoir un nez étroit, les sujets atteints d'ozène ont généralement les fosses nasales larges et spacieuses; aussi Zaufal, se basant sur cette observation, attribue l'ozène à la stagnation du pus dans les fosses nasales mal conformées; pour lui, tout à fait contrairement à l'opinion de Sauvages, cette stagnation est due à l'énorme dilatation des cavités du nez.

On ne sait pourquoi Hodenus fait résider la cause de l'ozène dans une

altération particulière des branches terminales du nerf olfactif.

Cazenave et Trousseau, ce dernier surtout, ont prétendu qu'un simple coryza chronique pouvait entraîner la punaisie. Faisons remarquer que dans le catarrhe chronique des fosses nasales, le nez est obstrué, qu'il existe une certaine dureté d'ouïe, et que jamais la respiration n'est fétide comme dans l'ozène, mais que quelquefois elle a une odeur fade; l'anosmie est fréquente; enfin le coryza chronique est souvent compliqué de catarrhe du pharynx. La guérison est la règle.

Trousseau admet en outre une prédisposition individuelle à sentir manvais, idée qui me paraît avoir bien retardé l'intervention chirurgicale dans l'ozène, et sur laquelle je dois insister. Trousseau dit, en effet: « lorsque riens ne permet de penser qu'il existe une phlegmasie de la pituitaire, une nécrose des os; quand l'individu atteint de punaisie a les attributs de la plus florissante santé, nous nous voyons forcés d'admettre que dans ces cas la sécrétion nasale a une fétidité spéciale, comme on l'observe pour les pieds de certaines personnes, et c'est à cette forme qu'il faudrait conserver l'épi-

thète de punaisie constitutionnelle. •

A cette manière de voir on peut faire entre autres les objections suivantes: Il est bien singulier que l'odeur des narines soit la même dans l'ozène, idiopathique de Trousseau et dans celui causé par la carie ou par la nécrose du squelette de l'appareil olfactif. La comparaison entre la fétidité nasale de l'odeur qu'a chez certains individus telle ou telle sécrétion n'est pas juste du tout; en effet dans l'ozène il y a toujours des indices d'une suppuration, pus liquide, croûtes d'un jaune verdâtre, etc.; il n'en est rien chez les personnes dont parle l'éminent clinicien. Et puis encore comment expliquer, en l'absence de lésions visibles appréciables, l'ozène latéral, l'ozène d'une seule narine, ce qui n'est pas très-rare? Faudrait-il admettre une prédisposition particulière d'une seule moitié des fosses nasales? Combien de cas de punaisie, résultant de la présence d'un corps étranger inaperçu, ont été relègués dans la classe des ozènes idiopathiques, constitutionnels? C'est ca que nous verrons plus loin.

Quoi qu'il en soit de cette théorie, les auteurs du Compendium de chirar-

gie ont repris l'idée de Trousseau sans apporter à son appui d'argument nouveau. Ils disent que parfois la mauvaise odeur existe sans signe d'in-flammation, ce qui est d'observation journalière; et que dans d'autres cas elle est due à un coryza chronique, à la décomposition des liquides, du mucus et du pus. Dans l'ozène constitutionnel, il n'y aurait pas de suppuration, mais la fétidité résulterait de la décomposition des mucosités nasales qui se putréfieraient sous l'influence d'une prédisposition individuelle!

En lisant l'exposé des idées de Sauvages, de Cazenave, de Trousseau, des auteurs du Compendium, il faut se rappeler qu'ils écrivaient à une époque où les procédés d'exploration des cavités nasales étaient bien incomplets; on se bornait en effet à promener un stylet recourbé partout où cela pouvait se faire, et si l'on ne trouvait rien, il était admis qu'il n'existait aucune altération. Aujourd'hui, grâce aux divers procédés d'éclairage, nous pouvons reconnaître avec une certaine précision les lésions jusqu'ici cachées de l'appareil olfactif; aussi l'opinion qui admet un ozène fatal, idiopathique, tend-elle à disparaître. S'il existe des cas, nombreux encore, dans lesquels on peut être indécis sur l'origine exacte du mal, cela tient aux reliefs, aux anfractuosités des parois de la cavité nasale, à l'étroitesse de la voûte à sa partie supérieure, à la difficulté d'éclairer partout un espace aussi peu régulier, de faire pénétrer les rayons lumineux dans les interstices étroits et relativement profonds qui séparent les cornets, de jeter du jour sur l'ethmoïde, alors que la muqueuse épaissie gêne l'observateur, forme un bourrelet sur le pourtour de l'ulcération, ou dérobe aux regards l'ouverture des smus.

MM. Gosselin et Denonvilliers admettent la présence d'ulcérations dans l'ozène. Ils disent que ces ulcères peuvent se borner à la pituitaire; on reconnait que la lésion s'étend au squelette, si l'on sent les os à nu, s'il est sorti des esquilles et quand le mal est rebelle à tous les moyens. Ce dernier caractère est malheureusement commun à tous les ozènes, de telle sorte qu'on pourrait dire que les auteurs cités sont implicitement partisans de l'olée qui fait de cette maladie une affection osseuse.

Niemeyer écrit que le coryza chronique peut donner lieu à des ulcères qui détruisent le périoste et causent la carie et la nécrose, par conséquent fozène.

Dans son bel ouvrage de pathologie externe, M. Duplay dit: • la fétidité de l'haleine nasale implique l'idée d'ulcérations profondes de la muqueuse avec destruction plus ou moins complète des os sons-jacents. • Tontefois M. Duplay admet un ozène sans ulcération dépendant d'un corvza chronique simple; le plus souvent cependant, dit-il, l'ozène n'apparaît que lorsqu'il s'est produit des ulcérations.

Pour moi il me paraît impossible qu'il y ait punaisie sans lésions du squelette des fosses nasales; et j'ai tout lieu de croire que l'ozène existant avec un catarrhe chronique de la pituitaire, est causé par une affection des sinus, par la stagnation du pus dans les annexes de l'appareil olfactif.

Je vais énumérer rapidement les motifs sur lesquels je base mon opinion.

D'une manière générale, et considérant ce qui se passe en dehors de l'appareil olfactif, il est d'observation courante que les ulcérations ossenses, que le pus osseux provenant d'une carie ou résultant de la présence d'un séquestre, ont une très-mauvaise odeur. D'autre part la suppuration des muqueuses n'est jamais fétide. Pour ce qui concerne les abcès de la bouche, une dent cariée, une lésion alvéolaire expliquent ordinairement la fétidité du pus. Le pus des ulcérations intestinales, vaginales, n'a pas d'odeur particulière.

Si l'on examine ce qui se passe dans les diverses suppurations des fosses nasales, voici ce que nous constatons :

Le pus des abcès de la cloison n'a que les caractères propres aux autres

collections purulentes de l'économie.

Jamais après l'arrachement d'un polype des fosses nasales, la respiration ne prend la fétidité de la punaisie. Une fois j'ai pratiqué l'ostéotomie bilatérale et verticale de M. Ollier; trois fois j'ai dù recourir à mon procédé pour enlever des polypes muqueux occupant toute l'étendue des fosses nasales; il y ent une suppuration abondante, et cependant l'haleine des opèrés n'eut jamais d'odeur particulière. Dans aucun cas après la résection du maxillaire supérieur, des os propres du nez, il n'a été constaté l'apparition d'un ozène.

On n'a jamais noté la fétidité dans les ulcérations de la pituitaire chez les ouvriers chromateurs; je rappelle que ces individus sont pris d'écoulement nasal, séreux d'abord, puis verdâtre. Il se fait ensuite une perforation du cartilage de la cloison à deux centimètres environ au-dessus du bord inférieur de celle-ci; il ne survient jamais de nécrose osseuse, et jamais non plus de punaisie. L'odorat est conservé.

Pas d'ozène non plus chez les ouvriers en papiers peints qui manient l'arsénite de cuivre; et cependant les poussières arsénicales du vert de

Schweinfurt déterminent des ulcérations de la pituitaire.

Pas d'ozène chez les chapeliers, chez ceux qui emploient le bichlorure de mercure comme mordant pour la teinture. On ne constate chez eux ni carie, ni nécrose; la perforation du cartilage de la cloison s'explique par la minceur de la muqueuse qui, continuellement enflammée par les poussières irritantes, s'ulcère et ne protége plus la charpente cartilagineuse contre l'action des agents caustiques.

Dans la morve, dans le farcin, les ulcérations de la pituitaire ne donnent aucune odeur spéciale à la suppuration. L'ozène se montre quand il survient des caries et des nécroses; mais on ne remarque rien tant que l'affection reste limitée aux parties molles. Chez le cheval morveux, les vétérinaires savent qu'il n'y a ozène que s'il existe une collection de pus dans les sinus, s'il y a ulcération osseuse.

L'haleine nasale n'est pas fétide non plus dans les cas d'ulcération de la membrane de Schneider à la suite de la fièvre typhoïde, de la variole, de la rougeole, de la scarlatine, à moins d'une altération nécrotique du squelette.

Les tumeurs des fosses nasales ne donnent lieu à la punaisie que si leur présence détermine et entretient une lésion osseuse. M. Legouest a rapporté l'observation d'un ozène des plus infects causé par une tumeur osseuse éburnée qui avait en partie détruit le plancher des fosses nasales.

Des corps étrangers de toute espèce ont été la cause d'ozènes ayant duré jusqu'à leur expulsion. C'est ainsi qu'on a trouvé un crayon de charpentier de 7 centimètres de longueur enfoncé pendant une rixe dans l'intérieur du nez, des balles, un fragment d'obus de 3 centimètres de diamètre, des noyaux de cerise, etc. Michel (de Cologne) raconte avoir vu une petite fille âgée de deux ans atteinte d'ozène depuis l'âge de six mois; plusieurs consultations d'autorités diverses avaient eu lieu sans résultat aucun pour l'amélioration de l'état de l'enfant. Michel put introduire un petit spéculum, et repoussant un peu le cornet inférieur droit, il sentit un corps étranger qu'il retira facilement avec des pincettes; c'était un morceau de cuir provenant de la semelle d'un soulier, et de la dimension de l'ongle du pouce; l'enfant guérit peu après.

Hayss rapporte l'histoire d'une dame soignée depuis son enfance pour

n ozène. A l'âge de 25 ans, un bouton de verre sortit spontanément du nez et la punaisie disparut. Assurément ces cas devaient avoir été classés armi les ozènes idiopathiques, constitutionnels. — Le séjour prolongé des orps étrangers dans les fosses nasales détermine toujours des ulcérations; a muqueuse ulcérée, les os sont mis à nu; c'est alors à cette période avec la rarie, la nécrose que survient l'ozène.

Il est évident que les rhinolites agissent de même. M. Verneuil a signalé me matière caséeuse et fétide remplissant le méat aux environs du calcul.

Les contusions chez les enfants peuvent être une cause d'ozène, par le léveloppement d'une ostèite. Des traumatismes plus graves, fractures comminutives des os du nez, par exemple, peuvent avoir le même résultat;

a fétidité disparaît avec l'extraction des séquestres.

La muqueuse nasale adhère fortement aux os par l'intermédiaire d'une ine membrane fibreuse; en raison de la solidité de ces connexions intimes, es ulcères de la membrane de Schneider ont de la peine à guérir ; il arrive ci ce qu'on voit à la jambe sur la face antérieure du tibia où le peu de mobilité de la peau retarde la cicatrisation des plaies. La pituitaire remplit les fonctions de périoste; lorsqu'elle est ulcérée le squelette est dénudé. La texture des os des fosses nasales se prête aux inflammations, aux ulcérations, aux nécroses; ils sont spongieux, très-vasculaires, minces et délicats; on comprend que cette partie du squelette offre un terrain favorable à la propagation des maladies siégeant dans les tissus voisins. Le coryza ulcéreux peut donc conduire à la punaisie. En raison des dispositions anatomiques de la région, du rôle de la muqueuse à l'égard des os de la cavité nasale, on s'explique facilement l'ulcération osseuse et la fétidité de l'air expiré. C'est aussi pour ce motif que l'ozène syphilitique est bien loin d'être tonjours une affection tertiaire; il est bien plus souvent un accident secondaire de la vérole, c'est-à-dire débutant par la muqueuse dont les lésions déterminent la nécrose du squelette.

Suivant l'avis de quelques chirurgiens faisant autorité sur le sujet que nous traitons, de Stærk, par exemple, on mettrait souvent sur le compte de la scrofule ce qui n'est qu'une manifestation de la syphilis héréditaire. On voit des enfants naître avec un ozène, de même qu'on en voit venir au monde avec d'autres stigmates de la vérole de leurs parents. S'il arrive que la punaisie n'apparaisse qu'un certain temps après la naissance, on met cette infirmité à l'actif de la malheureuse scrofule. Stærk cite le cas de deux enfants de 14 et de 15 ans atteints d'ozène; le père avona qu'il n'était pas tout à fait guéri d'une syphilis constitutionnelle lorsqu'il entra dans la couche nuptiale. Rappelons que le coryza est un des phénomènes les plus précoces de la syphilis infantile. Du nez tuméfié s'écoule un liquide purulent, des croûtes obstruent les fosses nasales, et il peut arriver que les mécrosés ne soutiennent plus les parties molles; le nez s'affaisse et l'otate persiste jusqu'à l'extraction des séquestres.

La syphilis est la cause la plus ordinaire de la punaisie chez l'adulte. La vérole, on le sait, s'attaque de préférence aux os de la face et du crâne. L'ozène syphilitique débute insidieusement, sans douleur en quelque sorte, et le processus marche avec la plus extrême rapidité; on voit souvent, presque sans symptôme précurseur bien sérieux, la perforation du palais, la nécrose de la cloison, celle des cornets, la destruction des cartilages, une véritable démolition du squelette nasal sans qu'il y ait d'altération externe. Les ulcérations, ainsi que je l'ai dit, partent le plus souvent des parties molles et ne gagnent que secondairement les os. La présence des séquestres entretient l'horrible puanteur de l'air expiré par le nez; cette fétidité de

l'haleine nasale, en rapport, on le comprend, avec l'étendue des dégats, est toujours excessivement intense.

Mais les lésions du squelette de la cavité nasale ne sont pas les seules

causes de l'ozène.

Il faut se rappeler que les fosses nasales sont en communication constante avec des cavités voisines, dont quelques-unes sont relativement specieuses. De ces cavités les unes peuvent être considérées comme des annexes de l'appareil olfactif; les autres, remplissant des fonctions spéciales, sont les orbites et la caisse du tympan. De nombreux orifices s'ouvrent à la surface de la membrane de Schneider. La plupart de ces ouvertures échappent à l'inspection directe; quelques-unes seulement sont visibles dans certains cas avec un fort éclairage. Exception faite de la trompe d'Eustache et du canal nasal, leur cathétérisme n'est pas possible, à moins d'un concours favorable de circonstances spéciales.

Ces orifices permettent la propagation des inflammations de la pituitaire aux sinus, à l'œil, à l'oreille moyenne et réciproquement. La suppuration de ces cavités annexées à l'appareil olfactif est loin d'être rare. Aussi Blandin attribuait-il la fétidité de l'air expiré par le nez à une lésion des cellules ethmoïdales, tandis que Velpeau pensait que l'ozène avait son origine dans une affection des sinus sphénoïdaux. Desault admettait l'ozène du sinus maxillaire, et les auteurs du Compendium parlent du sinus frontal comme

pouvant être le point de départ de l'infirmité qui nous occupe 1.

Quelques mots sur le rôle que peut jouer chacun des sinus dans la pro-

duction de l'ozène.

La propagation d'un coryza purulent au sinus maxillaire est la cause ordinaire des inflammations de cette cavité. Cette inflammation se révèle par une douleur siégeant au-dessous de la tubérosité malaire; le pus s'accumule dans le sinus, dont l'orifice, situé vers l'extrémité antérieure du cornet moven, est à trois centimètres à peu près au-dessus du plancher de l'antre d'Highmore, disposition qui a pour résultat la stagnation du liquide dans la cavité. Une seconde ouverture, placée au même niveau que la précédente, existe quelquesois vers le milieu du méat moyen, mais elle est exceptionnelle. Le boursoussement de la pituitaire vient encore mettre obstacle à l'écoulement du pus qui acquiert une grande fétidité. Quelquesois la suppuration s'écoule au dehors lorsque le malade penche la tête en avant; dans d'autres cas lorsqu'on presse avec le doigt sur la paroi antérieure amincie du sinus. Les causes de cet empyème sont, outre celles que nous venons de citer, une ostéite causée par une carie des molaires. une périotite alvéolaire. Une anomalie de croissance des dents qui se développent du côté des sinus, des molaires surnuméraires repoussées dans l'antre d'Highmore et remplissant les rôles de corps étrangers; des balles, des lames de couteau peuvent déterminer la suppuration du sinus maxillaire. Jai vu une fois une nécrose du plancher de l'orbite entretenir un ozène infect chez un de mes opérés. Foucher a raconté que sous l'influence d'une carie dentaire, il survint une suppuration du sinus maxillaire avec nécrose, qui se propagea aux sinus ethmoïdaux, frontaux, sphénoïdaux et jusqu'à l'intérieur du crâne.

J'ai vu plusieurs cas d'ozène partant de l'antre d'Highmore. En 1868, je fus appelé à soigner un homme de 35 ans qui se plaignait d'avoir de l'eau dans le crâne; lorsqu'il secouait la tête on entendait un bruyant clapote-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Péan écrit dans la pathologie externe de Nélaton : « Toute altération des cavités qui se montre dans les fosses nasales peut déterminer la punaisie. Celle-ci peut exister sans altérations des fosses nasales, le point de départ existant alors dans ces cavités.

il fut facile de diagnostiquer une collection de liquide dans le sinus aire gauche; un drain fut placé et il s'écoula du pus d'une extrême é 1. Ordinairement la paroi antérieure s'amincit; il se fait une perfodans la région de la sosse canine ou bien au-devant de la quatrième re. Tel cependant n'est pas toujours le cas, et j'ai vu chez une jeune le 22 ans, la voûte palatine céder et le plancher du sinus s'incurver té de la bouche.

transformation caséeuse du pus n'est pas rare; j'en ai rencontré quel-

cas qui guérirent rapidement.

diagnostic de l'ozène du sinus maxillaire est facile. A moins qu'il n'y rforation de la cloison, l'ozène n'existe que d'un seul côté; il y a par-le la déformation et un point douloureux sous la tubérosité molaire. nus se distend rarement du côté du nez, très-rarement du côté de ite, ce qui fait que le canal lacrymal, le nerf sous-orbitaire restent in; c'est le nerf dentaire comprimé qui soustre, aussi les inslammations antre d'Highmore sont-elles souvent accompagnées de douleurs des s du côté correspondant au sinus malade. La maladie ayant passé à la nicité, les points douloureux disparaissent.

'empyème du sinus frontal est plus rare que celui du sinus maxillaire aison de la situation plus savorable de l'orifice d'écoulement placé à la lie la plus déclive de la cavité; il s'ouvre dans les fosses nasales sous trémité antérieure du cornet moyen. Toutesois cet orifice peut être boupar la muqueuse nasale enslammée et gonssée. Le liquide s'accumule et sans le sinus qui se distend du côté de la paroi la plus mince et sait

llie vers le grand angle de l'œil.

Welge signale déjà en 1786, dans sa dissertation inaugurale à Göttingue, les d'ozène du sinus frontal; voici le résumé de cette intéressante obsertion: jeune homme de 27 ans, atteint après une gonorrhée, de doumes à la région frontale; gonslement de la paupière gauche, exophthalmie même côté; tuméfaction qui s'ouvre à l'endroit de la tumeur lacrymale, me d'une quantité considérable de pus avant une très-mauvaise odeur; reelles d'os dans la plaie. Le mai s'étendit au sinus sphénoïdal d'où il sorme quantité considérable de pus. Dès lors on trouve des observations plogues dans les recueils scientifiques.

Male à la racine du nez. L'épaississement de la muqueuse ferme quelquel'orifice et la suppuration établie ne peut s'écouler au dehors; il survient ukérations; l'os s'altère, une fistule se forme, ou bien il s'établit une munication anomale avec les cellules ethmoïdales antérieures. Il arrive si que la poussée inflammatoire s'arrête; le mal passe à l'état chronique suppuration fétide du sinus prend son chemin normal. On rencontre si des cas, et pour ma part j'en ai vu deux chez des femmes, dans lesls le sinus se vide dans le nez toutes les 24 heures à peu près, chaque in, laissant écouler un liquide fétide et tachant le mouchoir en jaune; l'une de ces malades l'ozène latéral était intermittent, c'est-à-dire qu'il arvenait que pendant l'écoulement du contenu du sinus. Chez chacune es la région du sinus frontal était sensible à la pression.

puverture du sinus frontal peut être fermée par un bouchon fibrineux ar une tumeur; les sécrétions sont retenues, les mucosités se durcis-il se forme des concrétions; surviennent des inflammations de la mue, du périoste de l'os. Enfin il arrive que le pus devient caséeux.

: cellules ethmoïdales antérieures s'ouvrent au-devant du méat moyen;

les moyennes et les postérieures au-dessus de la partie supérieure du cornet moyen, par deux ou par trois petites ouvertures. L'orifice placé au-dessus du milieu du bord libre du cornet moyen n'est pas si constant que les autres; il conduit dans les cellules antérieures.

L'écoulement des cavités ethmoïdales se fait à la moitié postérieure de cornet moyen, et se dirige de là sur le plancher des fosses nasales et sur le voile si la tête est droite; dans la situation horizontale cet écoulement arrive à la partie postérieure du pharynx; dans le décubitus latéral le liquide humecte un des côtés de la cloison. Il existe un orifice de communication entre le sinus sphénoïdal et les cellules ethmoïdales, ce qui explique la facilité de propagation des lésions de ces cavités les unes aux autres. Comment reconnaître une ulcération des cellules ethmo idales ? L'inspection directe avec un fort éclairage permet d'explorer le sommet de la voûte nasale; mais il faut se rappeler que celle-ci est très-étroite; dans la région ethmoïdale elle n'a guère que 2 millimètres de largeur. Cet examen est donc bien difficile, d'autant plus difficile que la muqueuse gonfiée gêne le regard. Il ne sera cependant pas toujours impossible de se rendre compte de l'état de l'ethmoïde. L'anosmie ne serait-elle pas un indice de l'instammation de cet os? Une maladie de l'ethmoïde, de ses cellules, des deux cornets supérieurs, diverticule de l'ethmoïde, ne génerait-elle pas le nerf olfactif dans l'accomplissement de ses fonctions? C'est ce qui est bien probable, mais ce qui n'est pas encore démontré 1. La direction de l'écoulement des liquides mettra sur la trace du diagnostic, et chaque fois qu'on verra des croûtes de pus desséché, du pus liquide humecter le segment postérieur des fosses nasales, le pharynx, on devra supposer qu'il provient soit des cellules ethmoïdales, soit des sinus sphénoïdaux. L'affaissement du nez à sa racine peut aussi servir d'indication. Je dois dire ici que sur plus de soixante malades opérés pour des ozènes, je n'en ai perdu qu'un seul, une jeune femme à nez écrasé qui mourut à la suite d'une phiébite de la veine ophthalmique avec une méningite suppurée généralisée: il n'y avait aucune sissure de l'ethmoïde, la lame criblée était intacte, l'os était sain autour des limites de l'opération qui avait porté sur la lame verticale et sur l'os planum.

Les sinus sphénoïdaux font saillie à la paroi supérieure des sosses nasales; ils s'ouvrent au-dessus et en arrière du cornet supérieur, vis-à-vis de l'extrémité postérieure du cornet moyen, à l'union des deux tiers antérieurs de la voûte avec le tiers postérieur de celle-ci. Ces orifices ne sont pas placés dans la partie la plus déclive du sinus, ce qui favorise la stagnation des liquides. Il n'y a quelquesois qu'une seule ouverture pour les deux sinus, et

d'après Michel c'est à gauche qu'elle se trouve ordinairement.

Velpeau pensait que la muqueuse des sinus sphénoïdaux pouvait être le siége des ulcérations rebelles de l'ozène. Michel, de Cologne, a vu plusieurs fois dans des nez spacieux des gouttelettes de pus sortant de leurs orifices. Stærk de Vienne raconte avoir soigné un garçon de 14 ans, scrofuleux, porteur d'une fistule arrondie, située au point où l'apophyse hasilaire se soude au sphénoïde; le stylet s'y enfonçait d'arrière en avant et en haut à un centimètre de profondeur; avec le miroir pharyngien on voyait souvent à la fistule une goutte de muco-pus; le malade souffrait depuis de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ambroise Paré dit : « Souvent les os ethmoïdes s'altèrent par tels ulcères que si cela advenait ne les faudrait tirer par violence, mais les laisser séparer par nature, faisant petites injections avec eau-de-vie en laquelle on aurait infusé les poudres céphaliques pour desseicher l'altération d'iceux. »

mbreuses années de maux de tête, de catarrhe naso-pharyngien et d'une

rdité très-prononcée.

Pai publié en 1871 le cas d'un homme atteint de suppuration du sinus bénoïdal du côté droit. En 1874, dans les archives générales de médene, numéro de septembre, M. Duplay a publié l'observation analogue me jeune fille atteinte d'ozène syphilitique; cette jeune fille mourut de thingite purulente avec phlébite des sinus du crâne et de la veine ophimique; voici du résultat de l'autopsie ce qui concerne les fosses nasales : typa chronique non ulcéreux à la partie antérieure; la muqueuse est passie et un peu rouge. Plus on se rapproche des parties profondes, plus lésions sont avancées. Dans les sinus sphénoïdaux il y a une véritable dection purulente; la muqueuse est détruite et l'os mis à nu. On trouve es lésions semblables dans les cellules ethmoïdales jusqu'au voisinage de la vité orbitaire droite, mais celle-ci reste saine.

Ces deux derniers cas se sont terminés par la mort; les résultats des mu autopsies sont presqu'identiques; chez mon malade le sinus contenait pas caséeux, et la caisse du tympan était remplie de pus liquide. Il se mu qu'il existe des cas pareils à marche lente, chronique, sans retentissement sérieux sur l'économie; et les malades semblables à celui de Stærk sont certainement pas rares. J'ai vu des cas rebelles à l'opération, chez quels la partie supérieure du voile, la paroi postérieure du pharynx ment recouverts de pus desséché; les maux de tête sont presqu'habituels, la une douleur persistante à la nuque, à la région occipitale, et dans le me des fosses nasales on voit de gros bouchons jaunâtres, d'épaisses mustes de pus. Je suis convaincu que ces sujets souffrent d'une inflamma-

ntronique des sinus sphénoïdaux.

le parlerai du canal nasal et de la trompe d'Eustache que pour rapler que ce sont là encore des voies ouvertes à la transmission des inflamtions de la conjonctive, par exemple, de la caisse du tympan aux fosses les, et vice versà. J'ai vu un érysipèle développé sur le voile du palais suite d'une staphylorrhaphie gagner, sans éveiller de bien vives dou-

s, le pavillon de l'oreille en passant par la trompe d'Enstache.

L'ermine ici ce rapide exposé des causes auxquelles j'attribue l'ozène; regrette de n'avoir pu être plus bref, mais on voit que l'étiologie de la misie est plus compliquée qu'elle ne le paraît au premier abord, et qu'il encore des points obscurs à élucider. Un fait cependant ressort de l'étide, point d'une importance immense pour le traitement, c'est que cuses de l'ozène sont malheureusement assez nombreuses et variées qu'il soit inutile d'admettre une disposition particulière des sujets à létidité. A mesure que se perfectionnent les moyens d'exploration des nasales, on serre de plus près la question des origines de cette si le infirmité.

Venons d'établir, je pense, que le point de départ de l'ozène se re dans des altérations pathologiques, n'ayant de spécial que la région les occupent et le symptôme qu'elles déterminent du côté de la respin. Si la suppuration des cellules mastoïdiennes, par exemple, est parsource d'une otorrhée fétide, la suppuration des cellules ethmoïdavient dans certains cas une des causes de l'ozène.

ce qui précède résulte la conclusion que le traitement de la punaisie tre avant tout chirurgical. C'est ce qu'avaient compris les anciens. vovons en effet qu'ils employaient le fer rouge pour brûler les ulces fosses nasales; Celse nous apprend qu'après avoir fendu le nez jusos pour découvrir la partie malade, on introduisait dans les narines un n terre ou bien un roseau dont l'extrémité s'arrêtait sur l'ulcère; on

dirigeait alors par ce canal un cautère incandescent et délié. Cette opération était fort douloureuse; aussi pour diminuer cet inconvénient fairi d'Aquapendente conseille l'emploi d'une canule de fer, si longue qu'el passera tout le long de l'ulcère, et dans laquelle on introduit le caute rougi; la canule s'échauffera, mais pas assez pour que le patient soufre cet « eschauffement » plusieurs fois répété tiendra lieu de cautérisation dit-il.

Celse conseille aussi l'application de topiques irritants (mélange de mi et de térébenthine, par exemple) introduits au moyen d'une sonde de l'intérieur du nez. Cazenave a rajeuni ce procédé en se servant de sond et de bougies emplastiques, et maintenant à Vienne on fait des bougies gélatine contenant du sulfate de cuivre, de l'acide phénique; elles se dissi vent dans la cavité nasale.

Malgré l'opinion de Spiegel, de Scultet (1666), grands partisans de cautérisation, cette méthode de traitement n'entra point dans la pratique Entre autres inconvénients de ce mode d'agir, on cautérisait plus qu'il fallait, on déterminait des eschares, de nouvelles exfoliations osseuses; n'arrivait pas toujours sur le point malade et l'opération laissait de du gréables cicatrices. Admettant la cautérisation comme moyen curatif, le rait plus facile aujourd'hui de la mettre en pratique en recourant à la grano-caustique.

On se bornait donc à des fomentations, à l'emploi de poudres irritalet caustiques, quelquefois à des attouchements avec un pinceau tres dans l'eau forte (Platel, cité par Douet de Genève, 1650), enfin on red rait à des fumigations.

Voyons ce qu'on fait maintenant. Désireux d'être bref, j'esquisser

grands traits le traitement actuel de l'ozène.

Depuis que Weber a introduit les douches nasales dans la pratique, grand service a été rendu aux malheureux punais. Non pas que l'appli tion de cette méthode ait une action réellement curative, mais parce qui permettant le lavage à fond des cavités nasales, le liquide pénétrant : force, chasse le pus, dégage les amas de croûtes prises entre les com s'introduit aussi parfois dans les sinus, enlève momentanément la fétin et favorise l'action d'un traitement plus actif. Je dis que la douche péné dans l'intérieur des sinus; c'est du moins bien probable, puisqu'on a vi liquide chassé dans le canal nasal déterminer des conjonctivites et, entr dans la trompe d'Eustache, causer des catarrhes difficiles à guérir. A d'éviter le canal nasal, il faut diriger la douche horizontalement et rele l'extrémité du nez; pour maintenir fermée l'ouverture de la trompe de stache, le malade devra s'abstenir de tout mouvement du voile du 🎮 L'entrée du liquide dans les sinus sera certainement facilitée si l'on 🎮 les narines et si l'on fait pencher la tête en avant. Quoique la douché fasse d'avant en arrière, elle a dans la narine opposée un effet inver cette double action est très-utile pour ébranler des bouchons, des crof serrées dans les anfractuosités des fosses nasales. La quantité de liquid employer pour chaque douche ne doit pas être moindre d'un litre; b tient partagera ce volume de liquide entre les deux narines. Enfin la 💆 teur de la chute sera de trois à quatre mêtres.

La douche nasale exige un aménagement qu'il n'est pas toujours pou ou facile de se procurer. On peut la remplacer très-avantageusement de simples injections faites avec un irrigateur, et celui de ces appareils convient le mieux, c'est l'irrigateur en caoutchouc, modèle américais l'ai employé sur le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en l'ai employé sur le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en l'ai employé sur le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le conseil de M. Michel, de Cologne, et mes malades en le cologne, et mes mes de le cologne et mes malades en le cologne et mes mes de le cologne et mes de le cologne et mes mes de le cologne et mes de le c

rt stissaits. C'est un instrument commode qui se cache et se transporte Hement.

Si en même temps que l'ozène il existe un catarrhe naso-pharvagien, il ada faire les injections ou les douches, en introduisant par la bouche un be convenablement recourbé qui se place en arrière du voile; celui-ci, en contractant, oblitère les deux ouvertures de la trompe d'Eustache.

M. Chaissaignac donne le conseil de faire les douches à l'aide d'un drain anse passé dans les fosses nasales; ce drain, complétement inutile, dimi-

e l'esset de la douche au lieu de la favoriser.

Je n'ai pas à m'arrêter sur les liquides à employer; qu'il me suffise de ppeler que l'emploi de l'eau simple a l'inconvénient d'imbiber et de faire nser en quelque sorte l'épithélium; c'est pour éviter ce résultat qu'on se t de solution de chlorure de soude, de chlorate de potasse, d'alun, ou n qu'on a recours aux décoctions astringentes d'écorce de chêne, de bois compêche, aux infusions de feuilles de nover. On emploie également les sinfectants, l'hypermanganate de potasse, l'acide phénique, l'acide salyci-

De, certaines eaux minérales.

L'insuffation de poudres médicamenteuses peut se faire avec des appals appropriés ou bien simplement avec un tuyau de plume placé dans la ine; le nez fortement pincé, le malade fait un brusque et vigoureux eft d'aspiration, et qui attire parfois la poudre jusque dans le larynx. Ces udres astringentes, bien plus que caustiques, n'ont d'effet que sur la muese. En diminuant l'inflammation de celle-ci, on arrive à découvrir mieux lésion cause de l'ozène; et il arrive aussi que, le gonssement disparu, la méabilité des orifices des sinus se rétablit. On emploie dans ce but le nile d'argent associé à une poudre inerte, le talc, par exemple; on prend m, la quinine, le sublimé, le précipité rouge ou le précipité blanc. C'est ratteindre le même but, qu'avec l'aide du miroir et d'un bon éclairage, contérise tel ou tel point avec le crayon de nitrate d'argent, la potasse stique. Dans certains cas même, la pâte de Canquoin pourrait être indik, quoique je ne sache pas qu'on s'en soit servi jusqu'ici.

la galvano-caustique ne me paraît pas avoir dans l'ozène une grande uti-Ha gouge est supérieure au cautère dans le traitement de la carie ou de Merose. Disons cependant que par l'emploi de cette méthode on évitel'écoulement sanguin, toujours génant parce qu'il masque le champ opéore. La galvano-caustique pourrait peut-être rendre des services dans affections ethmoïdales et dans la suppuration du sinus sphénoïdal qu'on mait aisément avec un stylet incandescent; on donnerait ainsi écoule-Mau liquide contenu dans la cavité, et les dimensions de la nouvelle erture permettraient les lavages et l'emploi de moyens curatifs appro-

\*. Je n'ai du reste aucune expérience personnelle à ce sujet.

🕏 choses en étaient là lorsqu'en 1873 j'imaginai une nouvelle méthode 'le traitement chirurgical de l'ozène. Je publiais à l'appui neuf obserons, au nombre desquelles se trouvait malheureusement un décès, celui j'ai parlé tout à l'heure. Dès lors j'ai opéré plus de soixante ozènes aucun accident. J'ai appliqué mon procédé à l'extirpation des polypes losses nasales, à l'extirpation d'un énorme fibrome-naso-pharyngien. ck, Holmes, Warrington, Cripps, en Angleterre, l'ont mis plusieurs fois vivre, et tous en ont été satisfaits. Warrington, qui seul a pratiqué e fois mon opération, trois fois pour des ozènes, une fois pour un podit qu'elle est certainement excellente pour donner un libre accès dans sses nasales (Lancet, mai 1877), et Cripps termine son observation ne opérée par mon procédé en disant que la facilité avec laquelle l'oon a été exécutée, le complet découvrement des fosses nasale

sence d'hémorrhague et le résultat favorable obtenu, sont en complète formité avec les cas décrits par le D' Rouge (Lancet, mai 1877).

La solution du problème relatif au traitement de l'ozène était pocontenue dans ces deux propositions : 1º ouvrir largement les fosses p afin de se rendre un compte exact du siège et de l'étendue de la lèd'avoir la possibilité d'extraire les parties malades ; 2º d'éviter toute mation de la face, toute cicatrice, afin de ne pas remplacer une in par une mutilation.

Le procédé que j'ai imaginé répond à cette double indication. Vo

quelques mots en quoi il consiste.

Si l'on regarde un crane on s'aperçoit facilement que les os propinez n'occupent en général que le quart sentement, bien rarement de l'ouverture antérieure des fosses nasales. De plus leur dispisit forme d'auvent situé à la partie supérieure, c'est-à-dire la plus rétrecet orifice, fait qu'ils ne génent en rien l'exploration de l'appareit of dont l'entrée est bien mieux défendue par la charpente cartilazineuse d'Aussi j'in pensé qu'il etait mutile de déplacer les os propres, et qu'il sait de détacher les parties molles pour avoir un large acces dans les nasales.



Le malade couché et chloroformé, la tête inchnée sur le côte dro faciliter l'écoulement du sang au dehors, l'opérateur se place à la dr lit. Pendant l'anesthésie on peut aussi employer le procédé de Rose ant la lèvre supérieure près de la commissure entre le pouce et main gauche, je la relève un peu en haut, secondé par un aide utant de l'autre côté. La lèvre ainsi tendue et disposée, j'incise : dans le sillon gengivo-labial de la première molaire gauche à correspond à droite; le milieu de l'incision correspond au frein pui est divisé près de la racine. Je coupe rapidement les tissus eur épaisseur, et j'arrive sur l'épine nasale antérieure dont le la saillie; on détache alors à sa base le septum cartilagineux. a suffit pour que, relevant le nez, on ait un espace qui permette le doigt dans les fosses nasales et de les explorer de visu une étanché. Si cela n'est pas, on sectionne en deux coups de cirtilages des narines à leur insertion sur le maxillaire, et le nez ent libéré, récliné sur le front, découvre largement l'orifice antécavité. Dans le cas où la cloison intacte gêne l'opérateur, on c les ciseaux et dès lors il n'y a plus d'obstacle au jeu des instru-

it, si l'on sent avec le doigt des fragments nécrosés, on les des pinces à polypes, des pinces à pansement, un tevier, et lors-maît un point carié on l'évide avec la gouge.

stres sont souvent serrés entre les cornets où ils sont fixés d'aulidement que la muqueuse épaissie les empêche de déloger. On arfois si bien immobilisés qu'il faut un peu d'adresse, un certain les dégager. Il arrive aussi qu'ils sont cachés par des fongosités; trouve pas d'emblée la lésion osseuse il faut, chercher attenti-

m terminée, on lave à grande cau pour enlever le sang et les on laisse retomber la lèvre qui se réunit toute seule sans suque. Dans toutes mes opérations la réunion était effectuée le La réaction locale est nulle dans la grande majorité des cas; ce ez les personnes avant un grand nez qu'il survient du gonflelèvre le tendemain; ce gonflement dure 24 heures et disparaît Je n'ai pas constaté de réaction générale, la température n'a sé 38°; en général elle reste normale; j'ai vu des malades res après l'opération, et une petite fille jouer au jardin l'aprèsvoir été opérée le matin à neuf heures.





Une de mes malades a succombé à une complication, qui peut : dans toute opération quelconque, à une phiébite suppurée.

L'hémorrhagie, assez abondante chez certains sujeis, ne m'a jami d'inquiétude; la compression directe avec le doigl, avec une épon bée d'eau glacée, médiate par l'intermédiaire de la lèvre suffit toujo l'arrêter.

J'ai appliqué mon procédé à l'extirpation des tumeurs des fosses

Qa'il me soit permis d'en dire quelques mots.

J'ai enlevé l'énorme polype naso-pharyngien que je présente jeune garçon anémique de seize ans. Il y avait déformation consid la face, exophthalmie, distension du sinus maxillaire du côté droit, du palais était fortement repoussé en avant. Chloroforme; appli mon procédé. Pour faciliter l'extirpation de cette volumineuse lum sèque une petite partie de l'apophyse montante du maxillaire : droit; je pus extraire la tumeur avec tous ces prolongements; elle volume du poing d'un jeune homme. L'hémorrhagie fut abondant fois avec des éponges pressées dans le vide laissé par la tumeur, arrêtée; j'eus peut-être le tort de ne pas tamponner avec du coté d'une solution de perchlorure de fer, ce que je fais d'habitude api section du maxillaire; si j'avais eu à ma disposition un cautère m'en serais servi. Il survint une hémorrhagie alors que nous é loin, estimant l'opéré hors de danger; l'enfant anémique, épuisé pa de sang résultant de l'arrachement du polype, ne put résister à c accident et succomba le même jour à deux heures. L'hémorrha plication si fréquente, si souvent grave, dans l'extirpation des poly pharyngiens, s'explique par la dimension vraiment extraordinaire meur comme on peut s'en rendre compte; elle ne contr'indique i l'application en cas pareil de mon procédé; n'a-t-on pas vu plus déja des patients succomber entre les mains les plus expérimentés l'arrachement d'un polype naso-pharyngien? Mon procédé peut fort bien pour ce qu'on a appelé la cure lente de cette catégorie de puisque l'opération peut être répétée aussi souvent que cela seri cessaire, et le malade guert ne garde aucune trace apparente di me déformation de la face, aucune infirmité. La résection de l'apophyse tante que j'ai faite dans deux cas, n'entraîne aucune difformité quelque; elle augmente beaucoup, bien plus que cela ne paraît au premier d, la voie d'accès aux instruments nécessaires.

ai appliqué la même opération aux myxòmes des fosses nasales. La prere fois, en novembre 1874 chez un jeune homme àgé de 15 ans; il y
t déformation du nez par écartement des os propres; ce garçon avait
opéré plusieurs fois par arrachement; toujours la tumeur récidivait; je
étrai dans la fosse nasale à l'aide de mon procédé, et il me fut facile
traire trois masses polypeuses du volume d'une noisette à celui d'une
sse noix; il n'y eut aucune réaction, et le malade qui rentra chez lui dix
rs après l'opération fut entièrement guéri.

le 2 février 1875, j'eus à traiter un homme de 23 ans opéré déjà à pluurs reprises; les deux narines sont obstruées par des masses qui par leur dact permanent avec l'air extérieur ont un aspect différent des myxômes. L'très-élargi. Chloroformé, le malade est opéré la tête pendante, suivant procédé de Rose; les tumeurs à large base d'implantation sont aisément sûrement enlevées, et sept jours après le patient rentrait à la maison. Dès

s plus de récidive.

Le 8 mai 1877, j'ai opéré à Nyon un vieillard de 75 ans, porteur de popes muqueux remplissant entièrement les fosses nasales et le pharynx; respiration nasale était impossible, et le sommeil dans la position horimale interdit à ce malheureux, par le fait qu'une partie de la tumeur tomme en était venu à avoir des idées de suicide. Je fis par mon procédé catirpation de toutes les masses sessiles adhérentes aux cornets des deux blés. L'écoulement sanguin fut très-modéré. La tumeur enlevée, le regard longeait à travers les fosses nasales jusqu'au pharynx. Il n'y eut aucune action et ce vieillard guérit avec la plus grande rapidité.

Jai pratiqué en 1870 l'ostéotomie bilatérale du nez suivant le procédé de Ollier; il donne beaucoup de jours aussi; mais la cicatrice qui encadre dez n'a rien d'agréable à l'œil. Je crois que mon procédé doit remplacer des les résections temporaires des os de la face et du nez, et les larges dilations auxquelles on a recours dans le traitement chirurgical des tu-

urs nasales.

le suis un peu sorti du traitement de l'ozène; votre indulgence m'excua peut-être d'avoir attiré votre attention sur les applications de mon prole.

Jans un compte rendu chirurgical de l'hôpital des Bourgeois de Cologne. Dié l'an passé, M. Bardenheuer dit qu'il a soigné neuf cas d'ozène (trois nmes et six femmes). Ce chirurgien recommande la rugination, le ràge comme le seul véritable moyen de guérir la punaisie ; dans ces neuf il a pratiqué trois fois cette opération. — Cette année, M. Bardenheuer ablié une brochure intitulée: Indications de l'emploi de la cuiller trantate: ce travail renferme des observations de toute nature au milieu deselles se trouvent quelques ozènes. L'auteur soutient que la rugination s fosses nasales faite en pareil cas est supérieure aux autres modes de itement; elle doit être répétée de quatre à huit fois, de trois semaines en is semaines, par exemple. L'opération, étant douloureuse, le patient doit • anesthésié. L'hémorrhagie n'est jamais dangereuse; cependant une me, opérée à la consultation, eut en rentrant chez elle un écoulement guin si considérable que sa vie était en danger. Bardenheuer injecta s les narines d'où le sang coulait à flots, un mélange d'extrait de seigle oté, de glycérine et d'alcool; sur-le-cl hagie s'arreta; ce moyen est recommandé par Stoerk pour remplacer le tamponnement. Cette rugination des fosses nasales est un procédé de traitement issu du mien. Le l'ai mis deux fois en œuvre, chez un homme de 38 ans et chez une jeune femme de 23 ans. Dans le premier cas, ozène latéral gauche, échec complet; l'odeur était atroce et ne fut diminuée en rien par des ruginations répétées, faites un peu au hasard cela va sans dire; le sang empêche absolutent de voir ce qu'on fait. Chez l'autre malade, il s'agissait d'un catarhit chronique avec odeur fade, bien moins forte que dans le véritable ozène je fis deux fois la rugination des fosses nasales; chaque fois j'eus une about dante hémorrhagie, l'une d'elles dura de 11 heures du matin à 4 heures, de terminant un affaissement considérable de l'opérée, qui rentre chez elle un mois après, débarrassée de son mal.

Je crois la rugination pratiquée par les narines excellente dans les case l'origine de l'ozène est dans une affection des cornets inférieurs, des cornets moyens peut être encore, lorsque la lésion est visible du dehors ave l'éclairage et la dilatation des narines; je la crois bonne encore dans les carde coryza chronique, de lupus, d'ulcères de la cloison; mais dans la grant majorité des cas d'ozène, je crois ce procédé tout à fait insuffisant; on avoit pas ce qu'on fait, on marche à l'aveuglette, et la preuve en est dans conseil donné par l'auteur qui dit de recourir de 4 à 8 fois à la rugination cela montre bien qu'on n'atteint pas du premier coup le point malador d'ailleurs, du moment qu'il faut recourir au chloroforme, le râclage estre douloureux, je l'ai bien constaté, mieux vaut faire les choses plus à fon afin de ne pas avoir à y revenir, et recourir à mon procédé qui permet de bien voir et de bien faire, de manier à ciel ouvert la rugine et la gouge.

Il me reste à vous parler de la manière d'agir dans le cas d'ozène aya pour origine une maladie du sinus. Il est facile de comprendre que les fost nasales ouvertes, on arrive aisément sur l'une des parois de chacun de sinus; d'un coup de gouge on brisera ces minces lamelles osseuses, et le put trouvera son facile écoulement. S'il s'agit de l'antre d'Highmore, il fact avant tout examiner la denture; car il peut exister des suppurations de sinus maxillaire à la suite d'une périostite alvéolaire. Une nécrose limitée de plancher des fosses nasales a quelquefois pour point de départ l'inflammention chronique d'une racine des incisives, et surtout, si j'en crois mon observation, des incisives latérales. On peut pénétrer dans le sinus maxillaire per sa paroi antérieure ou par l'alvéole d'une des molaires. S'il contient du percaséeux, on l'enlève avec la cuiller, puis le drainage facilitera les injection dans la cavité.

Le sinus frontal peut être attaqué de l'intérieur du nez; cependant ile plus sûr de l'ouvrir du dehors entre les deux sourcils; cette petite opération ne laissera qu'une cicatrice bien peu apparente; le chirurgien profite de cette ouverture pour rétablir une voie de communication avec l'intérieur du nez, ou pour agrandir celle qui existe en plaçant un drain plus geant dans les fosses nasales. Cet orifice normal obstrué sera rétabli avec poinçon d'un trocart; on ne laisse la fistule externe se fermer qu'après avec acquis la certitude que l'orifice nasal est de nouveau perméable et que l'érieur du sinus est débarrassé de la cause de l'irritation (corps étrange ulcération, séquestre, etc.). En cas de fistules dans la région lacrymale, faut bien regarder s'il ne s'agit pas d'une suppuration du sinus frontai ces respondant.

Les cellules ethmoïdales sont à la partie supérieure de la voûte nasale; serait facile de les atteindre si la région n'était si étroite; celle-ci en n'a que deux millimètres de largeur à peu près, et ne peut recevoir que un instruments excessivement déliés; mais le gros embarras est dans le fait qui

queuse épaissie, fongueuse, empêche de bien voir, et que le sang couous l'action de la gouge, gêne le regard de l'opérateur. C'est à cause
la que dans certains cas, mon procédé ayant échoué, on serait autorecourir au procédé de M. Ollier qui permet de mettre l'ethmoïde
fait à nu. Je dis qu'on pourrait pratiquer l'ostéotomie verticale du
n cas d'échec seulement. Il m'a été facile, en effet, en employant mon
sé sous-labial d'enlever une nécrose du plancher de l'orbite et de pér derrière le globe de l'œil; dernièrement j'ai opéré un ozène d'une
ble puanteur entretenu par une nécrose de l'ethmoïde; j'ai d'abord
é du côté gauche le cornet supérieur recouvert de fongosités et forà lui seul une véritable tumeur qu'on pouvait considérer comme la
de la fétidité; il n'en était rien cependant, ce qui l'entretenait c'était
èquestre ethmoïdal déchiqueté, du volume d'un gros pois. Il se dégagea
tanément après l'enlèvement du cornet malade.

oute nasale, et se trouve au niveau du bord vertical de la cloison ose. On peut la perforer sans crainte vu la longueur de la cavité qu'elle poscrit en avant; cette opération peut se faire avec une petite gouge,

rugine appropriée.

aré impossible à l'état normal, conseillé cependant pour le sinus frontal, re sinus maxillaire par quelques auteurs, est tout à fait impraticable qu'il existe une inflammation aiguë ou chronique de la pituitaire, des exes et du squelette de l'appareil olfactif. Si l'on trouve une ouverture identelle, le chirurgien s'en servirait pour agir directement dans l'intérieur beavité.

du traitement général; celui-ci sera antisyphilitique, en cas de syphilis de ou congénitale, et toujours tonique et reconstituant.

Verneul cite un cas de nécrose de la voûte palatine avec nomt trajets fistuleux. Il enleva facilement le séquestre par le procédé aire, en ayant soin de tamponner les fosses nasales pour éviter dement du sang dans le pharynx et dans les voies aériennes. Il rte que le prof. Trélat a pratiqué avec succès l'opération du ruge. Aussi se propose-t-il de l'appliquer à la première occasion.

OLLIER adopte également ce procédé dans certains cas. Il estime arfois on ne connaît pas facilement les limites de l'ozène. Dans les tumeurs profondes ou de polypes naso-pharyngiens, il serait préle d'ouvrir la partie supérieure du nez pour reconnaître l'implanta- la polype et ses limites exactes. De cette manière on peut laisser la ouverte pendant 2 ou 3 jours pour surveiller les suites de l'opéra-ensuite les bords de l'incision se réunissent facilement par me intention, sans cicatrice très-apparente, ou tout au moins sans nation.

Rouge a aussi pratiqué le tamponnement; mais avec son instruon refoule souvent le tampon en arrière. Répondant à M. Ollier, il estime que si l'on veut surveiller la plaie pendant les premiers jours qui suivent l'opération, on peut aussi empêcher la réunion par première intention au moyen d'un linge interposé entre les lèvres de l'incision soulabiale. Quant au diagnostic, l'ozène est souvent lié à une altération des sinus, et plus fréquemment encore des cellules ethmordales. La rhime copie postérieure est peu utile, parce que la muqueuse est tellement gonflée, qu'on ne peut éclairer convenablement les points malades. Il a pu, par son procédé, pénétrer jusqu'en arrière de l'orbite, et euleur l'os planum à la rugine.

M. Ollier a remarqué que dans certains cas favorables on pourrisse borner à des douches nasales, des injections ou cautérisations nitrate d'argent ou à la teinture d'iode pour entraîner les séquestres.

### M. Mallez lit la communication suivante:

## ALTÉRATIONS DE FORME ET DE CAPACITÉ

#### DE LA VESSIE

### Par M. le D' MALLEZ, de Paris.

#### Résumé et conclusions.

La parésie, l'atonie, la paralysie vésicale s'accompagnent-elles de l'and cissement ou de l'augmentation d'épaisseur des parois du réservoir l'urine?

Et dans quelles proportions constate-t-on l'une ou l'autre de ces dispontions publicle giques ?

tions pathologiques?

Telle est la question qui a déjà été posée à plusieurs reprises, notamme par MM. Civiale et Mercier (in Gazette médicale de Paris, 1834, et Trades maladies des organes génito-urinaires, 1 de édit., tome III).

En la reprenant, M. Mallez s'est efforcé de remplacer par des chiffres

simples affirmations contradictoires des auteurs précédents.

Relevant, dans les deux années 1875-76, à la clinique de la rue Christ 103 observations de dysurie dont la cause est dans l'état des parois et vessie ou dans celui du col, et négligeant tous les obstacles urétraux, à divise de la manière suivante :

1º Ceux qui, à l'exploration par la sonde et à la percussion hypoque, donnent la notion très-nette d'une sclérose ou induration aven mentation de l'épaisseur des parois de la vessie, réduite, dans la meces cas, à moins de 100 grammes de capacité.

| MALLEZ.—ALTÉRATIONS DE FORME ET DE CAPACITÉ DE LA VESSIE. 355                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stagnation légère ou nulle. Ils sont au nombre de                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 avait un calcul de petit volume.<br>4 étaient des cystites hémorrhagiques.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2° Ceux qui ont aussi de la sclérose et de l'hypertrophie des parois, mais ui ont, en même temps, de la stagnation en proportion notable, c'est-à-ire 200 grammes et plus                                                                                                                                    |
| 3º Des hypertrophies prostatiques avec légère induration corresponante des parois vésicales et une surdistension telle que la capacité de l'orane était toujours supérieure à 400 grammes, et que dans un tiers des cas stagnation était de plus de 300 grammes.  Leur nombre est de                         |
| 4 avaient des calculs. 1 moyen et 3 petits, réduits par la lithotritie. 3 offraient la disposition assez rare de scléroses en plaques.                                                                                                                                                                       |
| De cette catégorie se trouvent écartées les surdistensions vésicales consétives à un obstacle récent à la miction et déterminant une rétention plus a moins complète.                                                                                                                                        |
| 4º Des cystites de durée variable avec stagnation légère et prostatite sub-<br>guë, mais sans aucune altération des parois vésicales                                                                                                                                                                         |
| La totalisation des âges donne une moyenne de 59 ans.<br>Ce qui est à peu près le résultat que fournit la statistique clinique d'une us longue durée, en tenant compte toutefois de cette circonstance que le us grand nombre de ces malades n'a été vu qu'à une date assez éloignée 1 début de l'affection. |

#### Conclusions.

- 1° 57 cas, sur 103, ont présenté une sclérose très-marquée avec augmention de volume, véritable hypertrophie concentrique des parois.
- 2º 39 ont encore présenté les mêmes altérations pathologiques à un poindre degré toutefois, mais avec une augmentation de la capacité de l'orpue.
- 3º 7 seulement n'offraient pas de changements d'état des parois. L'induration est donc la règle dans la proportion de près de 95 pour বা.

## Et comme conséquence clinique:

Le plus grand nombre des cas ne laissent que peu de ressources à la thépentique et un dixième à peine peuvent être traités avec chances de sucs. On sait que toute l'école de Desault et celle de Dupuytren professent scurabilité du catarrhe vésical.

Les chiffres que donnent les nécropsies ne font que consirmer les précènts.

Sur 72 pièces se rapportant à des altérations vésicales diverses et qui se avent dans la collection de la rue Christine, 66 présentent des scléroses augmentation variable d'épaisseur des parois, 6 seulement sont à peu a normales ou légèrement amincies.

### M. Hilt, lit la notice suivante de M. Bessières:

# APPAREIL POUR MAINTENIR LA RÉDUCTION DE LA FRACTURE DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR

Par M. le D' Em. BESSIÈRES (d'Égreville).

J'ai l'honneur de présenter au Congrès un nouvel appareil pour maintenir la réduction des fractures de la mâchoire inférieure.

Nous savons quelles difficultés rencontre quelquefois le praticien, non pas pour la réduction de ces fractures, généralement très-facile, mais pour la

permanence du contact intime des fragments.

Il est vrai que la variété même de ces fractures enlève toute idée d'appareil unique; il faut, pour ainsi dire, que chaque praticien imagine un nouvel appareil pour chaque lésion qui se présente à son observation. Cepest dant, j'espère que celui que j'ai l'honneur de présenter au Congrès peut tronver son application dans des circonstances différentes.

Il y a deux ans, je fus appelé auprès du sieur F., jeune homme de 27 ans, qui venait de recevoir un coup de pied de cheval sur la branche gate che de la machoire inférieure, au niveau de la commissure labiale.

Une plaie béante existait au dehors, et par cette ouverture on apercent les deux fragments du maxillaire qui jouaient largement l'un sur l'adit dès que le blessé faisait exécuter le moindre mouvement à la mâchoire. L'os était fracturé verticalement entre la canine et la première molaire, ma fragment de la grosseur d'un petit haricot apparaissait entre les lèvres de la plaie et à la face postérieure se trouvaient deux fragments alvéolaires de la grosseur d'une lentille. La partie gauche de la mâchoire était fortement entraînée en haut et en arrière par le masséter.

Cette fracture était assez facile à réduire, mais le déplacement se reproduisait avec la même facilité, et il était assez considérable pour atteindre environ 0,007 ou 0,008 millim. Je voulus d'abord maintenir la réducion à l'aide d'un bouchon de liége creusé en gouttière sur les deux faces opposées, mais l'irrégularité des dents était telle qu'il me parut fort difficient d'employer ce procédé. J'eus alors recours au modelage de l'arcade der taire à l'aide de la gutta-percha; malheureusement, celle que je trouvisit chez les pharmaciens de la localité était tellement vieille, qu'après avoir voulu la ramollir dans de l'eau chaude, elle devint cassante comme de la gomme-gutte.

C'est alors que j'examinai et que je sis saire en quelques heures, par serrurier du pays, ce petit appareil; ce n'était qu'une ébauche un peu grésière au début, mais après la guérison de mon malade, M. Galante le relet lui donna une sorme plus légère.

Il se compose de deux tiges de fer qu'on peut facilement recouvrir de nickel pour éviter la rouille, l'une postérieure ou buccale et l'autre autrieure.

La tige postérieure, de verticale qu'elle est à la partie supérieure, devicté horizontale en formant un coude qui recouvre la lèvre et l'arcade dentire au niveau de la fracture, puis elle se développe sous forme de plaque ver ticale et cintrée dans le sens transversal. Cette plaque est à charnière limités:

n arrière, pour l'introduire plus facilement dans la bouche; elle suit l'inlinaison de l'arcade dentaire de haut en bas et d'avant en arrière, et elle eut être recouverte d'une couche de caoutchouc, afin que son contact soit dus doux, car elle est destinée à maintenir le rapprochement en arrière. Dans le principe, cette plaque n'était pas à charnière, mais en adoptant cette disposition, on a l'avantage de pouvoir la changer, pour en mettre une dutre qui puisse s'appliquer exactement aux différentes courbes de la mâthoire suivant les cas qui se présentent. Dans le cas où la fracture aurait ieu vers la partie médiane, on pourrait donner à cette plaque plus d'étenlue d'un côté que de l'autre, afin que les tiges verticales ne vinssent pas neurter le nez.

La tige antérieure se place au-devant de la fracture, elle se rattache à l'antre tige par deux vis de rappel, situées à la partie supérieure, et qui ser-

vent à les rapprocher l'une de l'autre.

La partie inférieure de cette tige vient, en se contournant, glisser sous la mâchoire et se terminer au-devant du cou. Il est à remarquer qu'en tourtant les deux vis en sens contraire, la supérieure, de gauche à droite, et inférieure, de droite à gauche, elles concourent au même but : rapprocher deux tiges de fer dans leur partie inférieure et maintenir entre elles la nâchoire fracturée. En tournant à droite la vis supérieure, vous serrez la daque contre la face postérieure de la mâchoire et vous rapprochez la tige ostérieure; et lorsque vous tournez à gauche la vis inférieure, vous agisez sur l'extrémité du levier, et vous rapprochez encore la plaque sur la nâchoire en l'inclinant à volonté sur le plan incliné et postérieur du bord dvéolaire.

Au niveau de la fracture, on applique derrière la tige antérieure, et sur a peau, un bouchon placé transversalement et dont on a fait disparaître la convexité en l'aplanissant sur deux côtés opposés. Le rapprochement des leux tiges suffit pour maintenir en place ce petit morceau de liége.

L'avantage de cet appareil est de maintenir la réunion dans l'intimité la plus absolue, il est assez léger pour être facilement supporté, et en ayant l'avantage de conserver un peu d'écartement entre les mâchoires, il permet

Valimenter légèrement le malade.

Il opère le rapprochement dans les sens antéro-postérieur et vertical. Quant au rapprochement transversal qu'il maintient un peu moins, on l'ob-

tient par des tours de bande en sens contraire. Je m'explique :

Vous prenez une bande à deux globes dont vous appliquez le plein sur le sommet de la tête, vous descendez latéralement en recouvrant les oreilles puis vous croisez sous le menton et vous serrez en sens contraire en faisant passer ce premier tour entre la peau et la tige recourbée de l'appareil, puis vous faites repasser les autres tours au-devant de cette tige pour la maintenir appliquée contre le cou; si l'appareil a une tendance à s'incliner à droite ou à gauche, vous l'immobilisez en contournant la bande autour du crochet qui termine cette tige et vous tirez en sens contraire de la tendance au déplacement.

Il faut avoir soin. lorsque l'on serre les tours de bande, pour opérer le rapprochement, dans le sens transversal, que les vis ne soient pas trop ser-rées; on les serre définitivement lorsque la bande que l'on finit d'employer

en faisant des circulaires autour de la tête, est fixée.

Mon malade a parfaitement guéri à l'aide de cet appareil qu'il suffit de laisser douze à quinze jours en place; on termine par l'application, pendant trois ou quatre semaines, d'une bande dont les chefs se croisent audessous du menton comme je l'ai indiqué.

Quant à la plaie extérieure, je m'étais contenté de la fermer à l'aide de

deux points de suture, après avoir remis en place les fragments osseux dont j'ai parlé plus haut. Pendant trois ou quatre jours, de petites compresses de linge, pliées en plusieurs doubles, et imbibées constamment d'eau fraîche remplaçaient le bouchon. Les deux fragments alvéolaires postérieurs n'ont pu reprendre, je n'ai eu qu'à les cueillir quelques jour plus tard.

En somme, la guérison est parfaite, les deux fragments sont intimement soudés et, ainsi qu'a pu le constater notre collègue, M. le D' Huette de

Montargis, il n'y a pas 1 millimètre de différence.

Pour appliquer cet instrument, il ne faut pas le démonter, il se place tout d'une pièce, après avoir eu la précaution de laisser entre les deux tiges h

plus d'intervalle possible.

Le volume de la machoire variant à l'infini, il faut pour exercer un compression bien régulière dans le sens vertical, placer un petit cousie entre le menton et la partie recourbée de la branche antérieure.

- M. Rouge, dans ces fractures, perfore l'os en deux points au moya d'un drille, pratique la suture osseuse, et place deux plaques de gutta percha l'une en avant, l'autre en arrière de la fracture. Il cite une obser vation dans laquelle l'esquille était si considérable que le blessé ne pou vait parler; une fois l'appareil appliqué, la parole devint possible, et li malade guérit en quelques semaines.
  - M. Deroubaix, lit la communication suivante:

## NOTE SUR QUELQUES PERFECTIONNEMENTS

APPORTÉS A CERTAINES SUTURES ET SPÉCIALEMENT A LA SUTURE VESICO-VAGINALE

#### DESCRIPTION

D'UNE NOUVELLE SUTURE DITE SUTURE A POINTS OU FILS D'ATTENTS OCCLUSION VAGINALE PARIÉTALE

Par M. le Dr DEROUBAIX, professeur à l'Université de Bruxelles.

Messieurs,

Malgré tous les travaux qui ont été exécutés depuis une vingtaine d'années sur la suture des fistules uro-génitales, cette opération ne s'est par encore vulgarisée. Elle reste toujours comme une espèce de patrimonnement les mains de quelques rares spécialités. Beaucoup de chirurgient même parmi les plus distingués, semblent y avoir renoncé, ou du moinn'y ont recours qu'avec une certaine répugnance. D'autres vont plus léte, non contents de lui témoigner de l'indifférence, ils la discréditent, su en affectant de la laisser dans le silence et l'oubli, soit en exaltant outre me sure d'autres méthodes, par lesquelles l'on dirait qu'ils cherchent à la resplacer. C'est ainsi que, dans quelques pays, et surtout dans le mien, l'on

bit dernièrement une propagande si active en faveur de la cautérisation et le certaines manœuvres chirurgicales qui s'y rattachent, que l'on aurait pu roire vraiment, qu'il s'agissait de détruire une erreur pratique pour y subtituer une vérité. Les choses en sont même venues à ce point, que l'on peut se demander si, pour beaucoup de praticiens qui s'en tiennent aux paroles du maître, il y a encore aujourd'hui une grande méthode qui peut avoir la prétention de guérir les fistules uro-génitales par l'avivement sanglant et la suture.

C'est là un travers contre lequel je crois qu'il est nécessaire de réagir dans l'intérêt de la justice et de l'humanité. C'est dans cette enceinte, devant une assemblée compétente comme celle-ci, qu'il serait peut-être utile et opportun de le faire; mais quelque désir que j'en aie, je suis obligé de m'en dispenser, d'abord pour ne pas dépasser le temps que m'accorde votre réglement, ensuite, parce que je tiens avant tout à vous communiquer plusieurs modifications que j'ai apportées à l'exécution de certaines syn-

thèses et de celles de la paroi vésico-vaginale en particulier.

Je me bornerai donc à quelques remarques extremement courtes, concernant les principaux reproches qui ont été adressés à la suture vaginale, at j'aborderai ensuite immédiatement l'objet spécial pour lequel j'ai réclamé

tour de parole.

On a surtout reproché à la suture vaginale: 1° de présenter quelques ingers; 2° de ne pas pouvoir toujours procurer la guérison; 3° d'exiger prelques de la son exécution, un temps tellement long et de telles présentions opératoires, que certaines organisations ne sont point douées de patience nécessaire pour la mener à bonne sin; 4° d'être tellement difficile q'elle ne peut être entreprise que par des chirurgiens très-exercés, et q'elle est tout à sait inabordable pour des praticiens ordinaires.

le ne répondrai qu'un mot à ces différentes accusations :

- L'opération est dangereuse. Ici ses adversaires sont en contradiction farante avec les faits, qui prouvent qu'elle est, au contraire, une des plus ioffensives de la chirurgie. Elle a été suivie d'accidents, cela est vrai; mais ins quelles circonstances? Lorsque la plaie s'est trouvée sous l'influence fune diathèse défavorable ou d'une maladie épidémique; ou bien lorsque opérateur a maladroitement lesé quelque partie importante, le péritoine un uretère, par exemple. Faut-il rattacher ces accidents à la nature de opération? C'est comme si l'on critiquait la saignée parce qu'elle a été par- suivie de l'infection purulente; ou comme si l'on proscrivait une opération qui doit être pratiquée dans une région importante, parce qu'il sera rivé un jour qu'un chirurgien, en la pratiquant, aura blessé un organe ssentiel à la vie.
- 2º La suture n'est pas toujours suivie de guérison. Mais la cautérisaon garantit-elle le succès? Et quelle est donc l'opération dont la réussite bit toujours et indubitablement certaine? La méthode de la suture renentre quelquesois des cas compliqués ou désavorables, où son essicacité est a désaut. Mais qu'est-ce que cela prouve contre les cas ordinaires, dans squels, de bonnes conditions se présentant, l'opération réussit presque à sup sûr? La cautérisation peut-elle nous montrer, je ne dirai pas dans bistoire, mais dans le temps présent, des résultats tangibles et comparales à ceux que peut offrir la suture? Il en existe quelques-uns, cela est évient, et je pourrais en citer moi-même; mais s'ils étaient aussi nombreux l'on le prétend, comment se fait-il que beaucoup d'opérateurs, parmi les-

quels il faut me compter, aient si souvent et si consciencieusement expérimenté cette méthode, sans aboutir à autre chose qu'à une déception?

- 3º Beaucoup d'opérateurs n'ont pas la patience nécessaire pour consucre le temps voulu à une manœuvre chirurgicale si longue et si delicate. Ceci est une objection que je serais tenté de considérer comme puérile. En esset ce ne sont pas les opérations qui doivent être modifiées pour être adaptées aux convenances et au tempérament des chirurgiens; mais c'est à ceux-ci, au contraire, à se plier à celles-là, et à se modifier même, s'il le faut, pour les pratiquer d'après toutes les règles qu'exige une bonne exécution. La pratique chirurgicale sourmille d'exemples dans lesquels la vivacité et la sougue doivent être écartées pour saire place au calme et à la patience. Combien de sois ne saut-il pas saire appel à ces qualités indispensables quand on se dispose à réduire une hernie, à pénétrer dans la vessie à travers un urêthre désormé, à enlever certaines tumeurs entourées d'organes importants, à extraire un séquestre sortement enclavé, et même à pratiquer un simple accouchement!
- 4º La suture est tellement difficile que beaucoup de chirurgiens ne sont pas à même de l'entreprendre. Je pourrais répondre à cette critique que les opérations ne doivent pas être supprimées parce que tout le monde ne pert les faire; qu'elles sont instituées, non pour donner des facilités au chirurgien, mais pour guérir, n'importe par quel moyen. Je pourrais ajouter que si beaucoup de praticiens ne sont pas aptes à entreprendre la suture vaginale,, c'est qu'ils ne se donnent pas la peine de faire un apprentissage sufficiellement pas acquérir les capacités nécessaires pour en venir à bout, in'en résulterait nullement qu'ils fussent autorisés à abandonner leurs malades et à les regarder comme incurables. Leur devoir serait de les adresser aux chirurgiens qui savent les guérir, et qui généralement sont assez désintéressés pour opérer gratuitement les pauvres qu'on confierait à leurs soins.

J'arrive maintenant à mon sujet.

Quoique je considère comme illogique de faire un grief à la suture vésicovaginale de la difficulté de son exécution, je n'en ai pas moins depuis longtemps recherché les moyens de la simplifier et de la mettre à la portée de tout le monde. En me livrant à cette étude, je me suis efforcé de me rapprocher le plus que possible de la solution du problème suivant :

Faire en sorte que l'opération de la suture vaginale représente les carac-

tères de celles qui se pratiquent à la surface du corps.

Il est clair que si la fistule vésico-vaginale se trouvait ouverte sur la surface cutanée au lieu de l'être au fond du conduit vulvo-utérin, il n'y aurait plus aucun doute sur le choix du traitement. En effet, les divergences relatives aux opérations qui lui conviennent dépendent, non de la nature, mais du siège de l'affection. Si l'on pouvait supprimer les inconvénients qui sont inhérents à ce siège, la question apparaîtrait sous un jour tout à fait nouveau. L'universalité des praticiens accepterait sans hésiter, pour traiter la fistule urinaire, les grands principes généraux que la chirurgie opératoire applique dans les diérèses; les dissentiments disparaîtraient et la discussion serait close. C'est donc à réaliser ce progrès qu'il faut viser avant toul quand on cherche à vulgariser l'usage des sutures profondément situées.

A première vue, la différence, quant au siège, entre une solution vésicovaginale et une diérèse cutanée paraît énorme. Mais en y regardant de plus rés, on trouve qu'il y a, sur les limites de la peau et des muqueuses. Es lésions pour ainsi dire mixtes, dont on peut, avec un peu de bonne vomé, considérer les caractères comme établissant une transition entre ces leux espèces d'affections. Les opérations qui leur sont applicables peuvent les des directions. Les opérations qui leur sont applicables peuvent les des qui appartiennent aux lésions intra-cavitaires proprement les; et il n'est pas déraisonnable de préjuger que certains procédés qui les des les opérations auxquelles je viens les faire allusion se trouve surtout le bec-de-lièvre et la suture qu'il réame.

Partant de ces idées, je me suis évertué à améliorer, en la rendant plus cile et plus efficace, la synthèse des divisions labiales congénitales, en me sant que je trouverais peut-être dans ces essais des éléments d'améliorament l'opération, bien autrement importante, des fistules uro-génitales, crois avoir réussi, du moins jusqu'à un certain point, dans mes tenta-es. Vous en jugerez, Messieurs, après les explications que je vais avoir conneur de vous donner.

Pour que je puisse à cet égard vous fournir des éléments d'appréciation fisants, il faut que je vous demande d'abord la permission de vous exporavec quelques détails comment je procède dans l'opération du bec-de-vre.

In c'est-à-dire par le bandage unissant. Une bandelette de toile de deux ntimètres de largeur et d'une longueur double de la joue, est collée trans-realement sur celle-ci au moyen du collodion, à partir du sillon jugo-la-ligaqu'à l'oreille. L'extrémité qui est restée libre est renversée sur la emière, de manière à former une anse au niveau du sillion jugo-labial. Re-ci doit rester ouverte, mais le reste de la bandelette doit être collée sur la emière. Pour donner de la solidité à la bandelette, on en colle plusieurs tres sur ses bords, et on les réunit toutes, au-devant de l'oreille, au moyen une dernière bandelette verticale. On procède ensuite de la même maère sur l'autre joue.

On en reste là pour le moment, et l'on attend que les deux espèces de cards ou de coquilles dont on vient de recouvrir les joues soient bien set bien adhérents. Plus tard, après l'opération, ils serviront à rappro-er fortement les joues au moyen d'un instrument fort simple, que j'ai mmé la crémaillère unissante. Cette crémaillère est formée de deux pestiges métalliques horizontales, formant une légère courbe à concavité stérieure, que l'on peut faire glisser l'une sur l'autre au moyen d'une petclef, et qui sont maintennes au point voulu sur les deuts dont l'une alles est garnie. L'extrémité de chaque tige est recourbée, d'abord d'avant arrière, dans l'étendue d'un centimètre, puis verticalement pour former partie de l'instrument qui doit être engagée dans l'anse de chaque pland jugal. Cette dernière partie porte à son extrémité un petit crochet pusse qui doit empêcher la tige de rebrousser chemin et de sortir de use du placard.

Les placards étant bien secs, on peut commencer l'opération. Pour la stiquer, il faut avoir à sa disposition :

le Une pince à dents;

L'une aiguille à crochet que j'ai fait confectionner récemment et qui sert dans tous les cas de suture;

P Du fil de soie de Chine:

▶ Des ciseaux forts, analogues à ceux de Dubois, mais moins longs, et

courbés d'une manière abrupte, à un centimètre de l'extrémité de leus la mes, sous un angle de 110° environ;

5º Un scalpel de petite dimension, à lame convexe;

6° Des ciseaux droits, assez forts, mais dont les lames sont moins larges

vers leur pointe que dans celles des ciseaux de Dubois.

Le sujet étant chloroformisé, l'on fixe dans son esprit l'endroit qui, a l'un des côtés du bec-de-lièvre, doit être traversé par le point de salure férieur. Je place ordinairement ce point à deux millimètres de la ligne qui t la peau au bord rosé de la lèvre, et à dix à douze millimètres du bes de la division. Le tronçon de lèvre à traverser étant saisi, soit avec doigts, soit avec la pince à dents, l'on engage l'aiguille perpendiculairement et d'avant en arrière, à travers toute son épaisseur, l'on fait accrocher le et l'on retire le tout. On agit de la même manière de l'autre côté. Cela la l'on a à sa disposition une anse de fil dont les deux extremités travers d'arrière en avant les deux lèvres de la solution de continuité. C'est la que j'ai nommé le point ou le fil d'attente.

Pour empêcher que ce sil d'attente s'engage entre les lèvres et gui l'avivement, on en attire momentanément l'anse en bas; puis on en reles extrémités, pour les joindre à la portion qui avoisine la partie pour les lèvres, et pour les saisir avec celle-ci de manière à pour abaisser et tendre convenablement chacun des tronçons labiaux qu'il

falloir aviver.

L'avivement se fait en deux temps. Dans le premier, le côté à aix étant convenablement étendu et étalé par un aide, s'il s'agit du côté gant ou par le chirurgien lui-même, s'il est question du côté droit, on prainavec mes ciseaux coudés, une entaille sur le bord de la division, en premetette précaution que le fond de l'angle de l'entaille se trouve exactement niveau du point d'attente déjà placé, et que son bord supérieur, paralle au bord du bec-de-lièvre, entame carrément celui-ci dans l'épaissert deux ou trois millimètres au moins. Le lambeau qui résulte de celle in sion reste adhérent et est abandonné pour le moment. La même de avant été pratiquée de l'autre côté, les deux tronçons de lèvre sont successivement et fortement soulevés et portés en avant au moyen des fils, et les détache de la mâchoire avec le scalpel. Le second temps de l'avivement alors arrivé, et on le pratique en saisissant avec la pince chacun d'ambeaux restés adhérents, pour les détacher avec les ciseaux droits au haut que cela est nécessaire.

Aussitôt que l'avivement est ainsi terminé, l'anse du fil d'attente est tirée derrière le bec-de-lièvre, et en serrant le lien, l'on termine le mier point de suture. Le fil n'est point encore coupé, mais il sert à alle la lèvre de manière à la tendre, à l'écarter de la mâchoire, et à permetainsi de placer plus haut un second point de suture avec l'aiguille déjà servi. L'opération est terminée par l'application, sur la partie de l'frontement qui correspond au bord rosé de la lèvre, d'un ou de deux per de suture superficiels. Les fils sont alors coupés à un centimètre des nœue.

Le moment étant venu de terminer le pansement, l'on fait entrer les de extrémités de la crémaillère dans les anses des coquilles collodionnées, on rapproche celles-ci en faisant agir la clef de l'instrument. L'appareil re en place deux ou trois jours encore après la levée des fils, dont le plélevé et ceux du bord rosé peuvent être ôtés le troisième jour, tandis ple dernier ne doit l'être que le quatrième.

Les avantages de cette manière de procéder sautent aux yeux. Il est dent que le point d'attente, qui doit devenir le moyen de réunion dése et principal, peut s'établir avec une précision mathématique, attendu que

palique sur une lèvre qui a encore une certaine largeur, qui offre par aséquent assez de prise, et qui n'a pas encore été souillée par le sang ni numée par l'avivement. Ceci est un point fort important; car dans les medés ordinaires, il arrive assez souvent que l'écoulement continuel de sappe sanguine empêche de distinguer, à coup sûr et avec la précision mise, la ligne de démarcation du bord rosé et de la peau de la lèvre. Le d'attente permet, pour faciliter l'avivement, de tendre et d'attirer les nçons labiaux, comme on le ferait pour une toile que l'on voudrait cou-'avec des ciseaux. Il dispose encore favorablement les parties pour pertire de les séparer de la mâchoire. Ensin, la présence d'un sil qui est tout paré pour effectuer instantanément l'affrontement parfait des surfaces isées, permet d'éviter l'effusion trop grande du sang, toujours si dangese dans le jeune âge : car l'on sait que l'adaptation exacte de deux surs saignantes au moven d'une constriction suffisante, constitue le moyen aostalique par excellence, même quand des artères d'un certain calibre été divisées. Enfin l'action du fil d'attente, devenu point de suture, est 2, qu'en rapprochant l'un de l'autre le fond des deux angles formés par ivement, il en pousse en bas le bord inférieur et détermine, sur le bord 5, la formation d'une saillie que l'on peut traverser par un ou deux fils , pour la maintenir dans son état proéminent, et éviter par ce moyen cochure, qui est, comme on le sait, l'écueil de l'opération du bec-de-

'our ce qui concerne le pansement, on ne saurait croire, quand on ne pas employé, combien l'usage des attracteurs baccaux et de la petite crédière donnent de facilités et de sécurités au chirurgien. Tout mouvent des buccinateurs et de l'orbiculaire est rendu impossible, et l'immolé et le degré de traction penvent être maintenus, modifiés, comme on reut et aussi longtemps qu'on le veut, sans cesser de laisser la surface rée parfaitement libre et accessible à la vue et à la main du chirurgien. In de bandes, ni de bandelettes, ni de moyens mécaniques qui passent devant de la suture, qui la compriment, la tiraillent, en dérangent les fils, emprisonnent le pus sous les croûtes qui la recouvrent, et compromettent i la réunion. La petite barre transversale représentée par les deux tiges la crémaillère, loin d'être une gêne, protége les parties opérées contre les tusions et les attouchements imprudents. Les fils, dont les bouts ont été sés assez longs pour qu'on puisse facilement les saisir, sont commodént enlevés sans qu'on soit forcé de toucher à l'appareil.

luand on a plusieurs fois employé le procédé que je viens de décrire ir le bec-de-lièvre, on est naturellement porté à en faire usage dans les isions placées dans l'intérieur même de la bouche. C'est ce que j'ai fait sieurs fois pour la staphyloraphie, et je n'ai pas eu lieu de m'en repentir. n, effectivement, n'est plus commode que l'avivement et la suture de la ision palatine, quand, au moyen d'un fil d'attente, on s'est d'abord méte la faculté d'en tendre les bords, de les attirer en avant pour les mettre portée des instruments, et de supprimer instantanément les hémorries qui pourraient s'y produire. Les incisions libératrices sur les péris-

lins en sont aussi rendues extrêmement faciles.

out porte à croire que ce procédé pourrait aussi, moyennant quelques lifications, être mis à contribution dans l'uranoplastie. Je ne l'ai pas enexpérimenté dans cette opération. Mais je me réserve d'y réfléchir, et emploierai probablement la première fois que j'aurai l'occasion de praer une occlusion de la voûte palatine.

ais c'est surtout dans le traitement des fistules uro-génitales que la suà points d'attente m'a permis d'apporter les simplifications les plus utiles. Ici je n'ai pas à exprimer des suppositions ou à faire des raiscements: mon expérience est faite, et je puis en donner les résultats san courir le reproche de m'exprimer à la légère. Voici sur quelles do je me suis appuyé pour réformer, dans une certaine mesure, la pra habituelle de ces opérations, et pour lui imprimer des caractères nouv

Il arrive quelquefois que certaines fistules résistent à la suture aussi qu'aux autres moyens de réunion. Dans quelques cas, fort rares à la v il m'est arrivé de répéter l'opération jusqu'à quatre, six et même di sans parvenir à oblitérer l'ouverture. La cautérisation, essayée ave les agents chimiques ou physiques indiqués, et avec toutes les préca recommandées, n'en venait pas plus à bout que la suture. En examin près ces cas singuliers, j'ai fini par me convaincre que, lorsque l'on ne p expliquer leur espèce de spécificité par l'influence d'une diathèse gér l'insuccès dépendait le plus souvent d'un extrême amincissement des de la fistule. L'avivement de ces parois devait nécessairement être supe et les fils, ne pouvant embrasser une épaisseur de tissus suffisante, pa à travers les minces lames qu'ils avaient étreintes. Les eschares de térisation, ou étaient trop superficielles et n'étaient point suivies d't traction suffisante, ou attaquaient toute l'épaisseur de la circonférenc leuse et l'agrandissaient au lieu de l'oblitérer. Dans quelques-unes fistules, j'ai fini par réussir en laissant intacte, autour de l'orifice, t portion amincie, et en allant chercher aux environs, dans des paro samment épaisses, les éléments de la réunion. Je n'ai pas été arrêlé crainte de laisser entre la suture et l'ouverture fistuleuse une cavil laquelle de l'urine et des calculs auraient pu s'amasser ; car je n'av vu cet accident se produire après les occlusions vaginales, dans les on laisse aussi derrière la ligne de réunion un cul-de-sac commu avec la vessie. D'ailleurs, je me disais que ceux qui seraient trop p pés de ce danger pourraient, à la rigueur, débrider la fistule avant de les tils.

Il se présente quelquefois, dans la pratique, des cas où l'expédie: je viens de parler se recommande pour ainsi dire de lui-même, mêm les fistules ont des bords assez épais; et il en est d'autres où il s forcément, quoi que l'on fasse pour y échapper. Les premiers cas se trent dans les fistules situées au fond d'infundibulums, où il faut podire aller les déloger pour les mettre au jour; et dans ces autres bordés de plis vaginaux saillants et tortueux, au milieu desquels il c cile de circonscrire exactement ce qui appartient en propre à la lé thologique, et qui indiquent une hypertrophie du vagin si prononce semblent inviter et autoriser l'opérateur à tailler sans scrupule d substance. La seconde espèce de cas est constituée par certaines vésicales cervico-utérines, et par celles dont le pourtour, extrê aminci, est identifié, par des adhérences, au périoste des os du pub ischions. Ces dernières lésions, d'après mon expérience, exposent r lement à des hémorrhagies presque incoercibles, mais encore refus vent au chirurgien la substance souple et corsée dont il a besoin pe tiquer un affrontement exact et obtenir une adhésion solide.

Cette manière d'oblitérer la fistule vésico-vaginale au moyen de prunt fait à des tissus voisins, me paraît appelée à des succès cer crois qu'il est convenable de lui donner un nom particulier, et je de l'appeler l'occlusion vaginale pariétale. J'ai pratiqué déjà un croibre de fois cette occlusion, et les bons résultats que j'en ai pratique de pariétale, quoi qu'elle soit en opposition avec les prir basés les procédés ordinaires, m'ont fait penser que c

re trop arbitraire et trop absolue, et qu'il y avait lieu de les mos mettre en harmonie avec les nouvelles opérations dont l'efit été démontrée.

coisinage, et suffisamment épais et résistants pour qu'ils puissent la flat vivement et la siture de telle façon qu'ils arrivent jusqu'au verture anomale, j'ai établi comme règle générale qu'il faut un moyen de tissus situés, soit immédiatement autour de l'orifice, voisinage, et suffisamment épais et résistants pour qu'ils puissent large affrontement et offrir des points d'appui solides aux fils r la réunion.

re je pouvais craindre qu'en suivant cette règle sans discernes'égarât quelquesois par le choix de parois impropres à l'occluspécifier davantage, et formuler cet autre précepte: Il faut choisis, juxta-posés d'une certaine façon, clôturent hermétiquee, et la séparent naturellement et sans efforts de la cavité vagiis de cette manière les choix dans lesquels des fentes dont on tteindre le sond, des sinuosités, des ansractuosités divergeant ections excentriques, viendraient compliquer et même rendre formation d'une ligne suturale régulière et parsaitement con-

nme mon but principal était surtout de réduire à leur plus icité possible les différents temps de l'opération, j'établis une lication, ayant pour objet d'imprimer à l'avivement et à la sue je les concevais, les conditions d'une réunion élémentaire. A ecommandai de choisir de préférence les parois qui, juxta-poère à pouvoir produire une oblitération complète, formeraient ectilignes ou légèrement courbes, en forme de boutonnière. Int que lorsque l'on a affaire à une fistule simple, dont les bords mincis et offrent une résistance suffisante, les trois règles dont question peuvent être mises en usage sur les tissus qui cir-orifice. Mais pour ces cas même, j'ai quelques observations à ues conseils à donner qui s'éloignent de la manœuvre chirur-

te que je viens de dire, j'ai toujours eu en vue la méthode améà-dire l'avivement en biseau et la suture au moyen de fils d'arresté fidèle à cette méthode, quoique je n'ignore pas que de s aient été obtenus par l'avivement perpendiculaire et par la sucale. Je ne veux pas vous entretenir des raisons qui m'ont enuer à opérer comme les Américains; cela ne rentre pas dans mon dois vous dire que, tout en adoptant ce qu'il y avait de fondala méthode de M. Sims, je u'ai nullement fermé les yeux sur t qu'au contraire j'ai toujours cherché à la modifier autant qu'il lui donner les perfectionnements complémentaires dont elle

ire.

ines, qui m'a paru entaché de défauts exigeant une réforme. ement, en effet, les fils interceptent, sur chaque lèvre qu'ils me portion de tissu représentant un coin, dont la base est le vagin, et le sommet aigu vers les bords de la fistule. Lorssils, l'effort s'exerçant vers le centre des parties interceptise trouvent vers la circonférence subissent les premières les action du lien et en premières les trant plus qu'elles sont plus faibles. Que timpuissantes à rétant est et qui est et qui est et qui est et en premières les tempuissantes à rétant plus qu'elles sont plus timpuissantes à rétant est et qui est et qui est et en premières les que et en premières les tempuissantes à rétant plus qu'elles sont plus timpuissantes à rétant plus qu'elles se

déchirent. C'est ce qui a lieu très-souvent sur le sommet du coin étangle par les fils. Dès lors, l'étendue des surfaces adaptées est considérablement rétrécie, et le travail d'adhésion diminué d'autant. En outre, un interalle formé de tissus déchirés s'étant formé entre ce qui reste de surfaces encont affrontées et l'orifice fistuleux, l'urine peut s'y précipiter et ronger par le les parties qui sont en voie d'organisation. Ainsi naissent ces amincisements de parois et ces fistulettes consécutives qui sont quelquefois si réfractaires,

si rebelles aux soins les plus intelligents et les plus persévérants.

J'ai donc cherché à corriger ce que l'avivement américain laissait à dissirer au point de vue de la solidité de la suture, en le pratiquant d'une autre manière. Je laisse intact, autour de la fistule, un liseré de trois à quant millimètres, et, après avoir engagé l'aiguille d'après les règles ordinaire, je la fais passer, le plus profondément possible, sous le liseré conserve, pour la faire sortir contre le bord de l'orifice anomal. Le fil agit ains dans toute l'étendue de son trajet, sur des tissus assez résistants pour que la déchirure ne se fasse pas. Cet expédient place la suture de la fistule dans la catégorie de celle qui sert à pratiquer l'oblitération complète du vaging car là aussi les aignilles sont engagées au-devant de l'avivement et sortel derrière lui, en passant à travers des parties non saignantes. Or, l'on si que dans cette dernière opération, l'adhésion se fait généralement avec un perfection et une facilité réellement étennantes.

Après avoir fait connaître les éléments nouveaux que j'ai introduits de l'exécution de l'opération de la fistule, je puis maintenant, sans crainte d'és obscur, décrire le procédé que je suis dans l'application de la suture

points ou fils d'attente à cette manœuvre chirurgicale.

Pour plus de simplicité, je supposerai une fistule ordinaire, vésico-val nale, ouverte au bas-fond de la vessie, et dont l'oblitération doit se

dans le sens d'une ligne suturale dirigée d'avant en arrière.

La femme étant placée dans la position que l'on a choisie, et le spécie avant été introduit, l'opérateur porte une sonde dans la vessie, et, au mon du doigt indicateur, reconnaît dans le vagin, par des pressions dirigées ve l'instrument, l'épaisseur relative des différentes régions de la cloisonprécise, d'après les données que lui fournit cet examen, quelle sera la 🕬 stance qu'il faudra entamer par l'avivement. Au moyen de tâtonnemen de petits tiraillements pratiqués, dans tous les sens, au moyen d'un pe ténaculum, sur la partie choisie, il cherche à reconnaître quelle sera la C rection des deux lèvres qui permettra le mieux, et d'oblitérer la fistale de former une boutonnière rectiligne. Ceci étant bien déterminé, il 6 cule quelle sera, sur la boutonnière, la surface qu'y occupera l'avi ment, puis enfonce, à un centimètre et demi au-devant de l'angle 🛺 rieur de cette surface supposée et transversalement, une aiguille cou armée d'un fil provisoire, d'argent ou de soie. Le fil est attiré au de de la vulve et noué pour former une ause. Celle-ci est accrochée par aide qui, en l'atticant, amène vers l'extérieur la région de la fistule, même temps qu'il force l'angle antérieur de la boutonnière à se pronon davantage. Le premier point d'attente est alors passé à travers la substa de cet angle. Ce fil, qui est d'argent, est porté exactement à l'endroi à la profondeur indiquée par le calcul, quand on a fait abstraction la pensée de ce qu'il foudra enlever pour l'avivement. Il doit être di de telle sorte qu'il rase la muqueuse vésicale en la laissant intacte, et ne se montre pas à nu, après l'avivement, dans le fond de la plaie tirant sur ce fil, on produit sur l'angle antérieur de la boutonnier nouveau soulèvement qui, cette fois-ci, doit servir à faciliter le mier temps de l'avivement. L'angle soulevé est saisi au moyen d

e à dents ou d'un petit ténaculum, et incisé, soit avec le ténotome, avec les ciseaux, de manière à former un lambeau de deux centies de longueur, qui se bifurque en arrière pour se porter vers chades hords de la houtonnière. Le lambeau est momentanément abanié pour permettre de serrer le fil d'argent, qui, de fil d'attente passe lat de point de suture définitif. On se sert de ce point, dont le fil est itenu assez long et attiré à l'extérieur, pour exercer une nouvelle ion sur la boutonnière, dans les lèvres de laquelle on passe un nouveau ui forme un second point d'attente. On le saisit comme le premier faciliter le second temps de l'avivement, qui se fait, dans l'étendue d'un imètre seulement, au delà des lambeaux restés adhérents, et constitue vlongement de l'incision qui a taillé ceux-ci. Les lambeaux deviennent plus longs; et comme ils pourraient géner en s'interposant entre les s de la boutonnière, on les résèque de manière à n'en laisser qu'enn un centimètre de chaque côté. Le second point d'attente est serré me le premier. L'opération se continue ainsi par des applications sucves de nouveaux fils et par des avivements partiels, jusqu'à ce que l'on trrivé à l'angle postérieur de la boutonnière. De temps en temps, on ure, au moyen de la sonde introduite dans la vessie, que les bords de ontonnière ne sont pas soulevés d'une manière exagérée, qu'ils ne prennent pas la paroi vésicale, et que les fils ne traversent pas cette i. Arrivé à l'angle postérieur, on le trouve en général assez favorablet disposé pour l'introduction de l'aiguille et la formation du dernier ement. Mais s'il n'en était pas ainsi, il serait possible de le tendre et de orter en arrière au moyen d'une fourchette munie de deux petites s très-courtes, que l'on enfoncerait la dans un endroit propice de la tance vaginale.

la disposition du vagin forçait une réunion dans le sens transversal. ai ne serait pas un mal, au contraire, il faudrait placer à chaque extréde la boutonnière, un fil que l'on ramènerait au dehors en passant sur ôtés de la vulve. En tirant surces deux fils, on tendrait et on abaisserait tralement assez la région fistulaire pour y faciliter l'action des instruts. Mais si le fond du vagin était peu mobile, on pourrait faire passer ils sur l'extrémité de dilatateurs, dont la lame serait munie d'une échane ou même d'un trou, faisant l'office d'une poulie de renvoi sur la le le lien pourrait être réfléchi.

ente, comme on vient de le voir, le même mécanisme que celle que dique au bec de lièvre. Elle n'en diffère que par le nombre des points nultiplicité des avivements successifs. Elle en offre aussi toutes les ités et tous les avantages. Elle en présente même d'autres qui lui sont res. Vous les aurez, je l'espère, appréciés déjà comme moi. Je me

erai donc ici à les rappeler fort succinctement.

abord, la suture à points d'attente permet d'extérioriser autant que ible, le champ de l'opération, et de supprimer ainsi le principal épouail qui effarouche un certain nombre de praticiens. Elle rend parfaitet accessible à l'opérateur les parties sur lesquelles doit s'exercer le
nel chirurgical, et elle les dispose, par la forme qu'on leur imprime, la
tion qu'on leur donne, le degré de tension qu'on leur communique. à
convenablement l'action des instruments. Elle rend impossible les
raises routes, les directions vicieuses de l'avivement, car on a la réde la fistule sous la main, l'on peut toujours en vérifier la posid'une manière exacte, on la tient au bout de son fil. La de prion
e des bords de l'avivement, quelquefois si difficile

dant si importante au point de vue du placement des fils, devient un chose très-simple, car elle est toujours déterminée par la position du fil qu précède. Mais ce qui donne un cachet tout particulier à la suture à point d'attente, ce qui devra, je pense en faire admettre la supériorité par tout l monde, c'est la faculté qu'elle procure d'exécuter l'opération pour aim dire à sec, à l'abri des écoulements sanguins, qui décuplent les difficulté de la manœuvre chirurgicale. En effet, en ne mettant à nu que des partie avivées fort restreintes, susceptibles d'être étanchées par le fil voisin aussitôt que le moindre écoulement y devient génant, en préservant l'opérateur des embarras que peuvent donner certains écoulements artériels prolongés, la suture à points d'attente satisfait, je puis l'affirmer, à un des desiderata les plus essentiels du traitement des fistules. Grâce à elle, le chirurgien peut remplir sa tâche en prenant toutes ses aises, sans rien précipiter, en circonscrivant la plaie qu'il veut former et en pointant sa sulvre avec une exactitude géométrique, sans se laisser préoccuper par la crainte d'accidents; en conservant en un mot le calme et la présence d'esprit qui, dans ces sortes d'opérations surtout, sont des éléments indispensables de la réussite.

Il faut avoir vu l'homme de l'art aux prises avec une hémorrhagie opiniatre qu'il ne peut maîtriser, et qui, en obnubilant le champ de l'opération, l'empêche de marcher en avant, pour comprendre combien un moyen hémostatique comme celui que je propose doit rendre dans ces circonstances d'inestimables services. Lors même que tout marche pour le mieux l'on est déjà contrarié et fourvoyé quelquefois par la nappe sanguine, toute mince qu'elle soit, qui voile constamment les surfaces sur lesquelles il faut agir. L'éponge, employée par un aide intelligent, enlève bien cet obstacle, mais elle n'empêche pas qu'il se reproduise immédiatement, et elle ne peut procurer que des espèces d'éclaircies, pendant lesquelles l'opérateur doit escamoter, pour ainsi dire, ce qu'il a à faire. Vienne maintenant une hémorrhagie artérielle comme on en produit souvent dans le voisinage du col utérin, là où il y a des adhérences, ou vers les régions latérales de la cloison vésico-vaginale, et la scène devient bien autrement émouvante! L'on cherche d'abord à combattre l'écoulement du sang par la compression, par le tamponnement, mais ordinairement sans résultat; la ligature est impossible, car les artères sont incrustées dans un tissu dur auquel elles adhèrent, et il est impossible de les y saisir; les injections froides, l'application de la glace, restent inopérantes; il ne faut pas songer à l'usage des styptiques, du perchlorure de fer, du cautère actuel, car en les employant on devrait renoncer à la réunion immédiate. On se décide quelquesois alors, comme je l'ai conseillé moi-même, à laisser le sang s'accumuler dans la rigole inférieure du vagin pendant que l'on opère le côté opposé de la fistule, et à retourner ensuite la femme pour pouvoir exécuter la manœuvre en sens inverse; mais même en se servant de cet expédient, il peut arriver que le niveau du liquide monte assez vite pour recouvrir rapidement la région de la fistule. Sur ces entrefaites, la femme s'impatiente, se désespère, s'affaiblit, et menace de tomber en syncope. Il n'y a pas de doute, il faut terminer au plus vite! Grande est alors la perplexité du chirurgien, placé entre la crainte de voir échouer son opération et celle de voir survenir des accidents immédiats et plus ou moins graves! Avec quel empressement ne saisirait-il pas une ancre de salut qui, comme la suture à points d'attente, lui fournirait les moyens de sortir du cruel embarras où il se trouve?

Mon intention n'est pas, Messieurs, d'examiner en ce moment la manière d'appliquer et de modifier la suture à points d'attente dans les nombreuses variétés que peuvent présenter les fistules uro-génitales. Je ne parlerai pas

rantage d'autres modifications assez nombreuses que j'ai apportées à difrentes autres parties du traitement chirurgical et thérapeutique de ces aftions. Mon but n'a pas été d'approfondir, mais d'effleurer seulement et de
traminer que sous une de ses faces ce sujet fécond et intéressant. Mon
ir a été surtout de démontrer que tout n'a pas été dit sur la suture applitée aux fistules du vagin; qu'il y a encore là un vaste champ ouvert aux
cherches et aux perfectionnements des esprits investigateurs; que c'est
se livrant à ces recherches que l'on parviendra à enlever à la suture vala ce qui peut en détourner encore certains praticiens; enfin que c'est
rentrant dans cette voie qu'on fera progresser le traitement des fistules
O-génitales, et non point en la délaissant presque systématiquement,
ur n'envisager qu'une méthode chirurgicale qu'aucun effort ne pourra
re sortir de la position honorable, mais tout à fait secondaire, qui lui a
assignée par la presque universalité des chirurgiens.

l. Galli, annonce à ce propos que dans la prochaine séance il préera quelques instruments destinés à faciliter l'opération de la fistule co-vaginale.

. Mollière, lit la communication suivante :

## E LA HERNIE DE LA LIGNE DEMI-CIRCULAIRE

Par le D' D. MOLLIÈRE, chirurgien des hôpitaux de Lyon.

er des accidents provoqués par l'étranglement d'une hernie anomale, région inférieure de l'abdomen, je me suis livré à quelques recherbibliographiques, afin de comparer avec mon observation les faits ogues publiés jusqu'à ce jour.

sont extrêmement rares, puisqu'en feuilletant les principales publicaspériodiques de ces trente dernières années, et les traités spéciaux sur ternies, je n'ai pu trouver que huit cas d'étranglement de hernies anos. En voici l'indication bibliographique.

'Garengeot, Traité des opérations de chirurgie, t. I, p. 368, Paris 1740.
'ASTLEY COOPER (Oeuvres chirurgicales), traduction de Richelot, p. 357.

• SEUTIN (Journal de Malgaigne), t. XIII, p. 170 (1853).

\*HEULARD D'ARCY, ibid., t. XIV, p. 25, 1853.

BRYANT, The practice of surgery, p. 363. Londres, 1872.

Gosselin, Leçons sur les hernies abdominales, p. 470.

THEALE, A practical treatise on abdominal hernia, 1846, p. 355.

HENRY, The lancet. 1851, t. II, p. 153.

con faisant entrer en ligne de compte les hernies anomales non et en raisonnant sur cet ensemble d'observations, il m'a semblé a compte les hernies anomales non et en raisonnant sur cet ensemble d'observations, il m'a semblé à l'ambilic per et supérieure à l'ambilic,

un peu au-dessous de cette cicatrice, c'est-à-dire de la ligne conque en antomie topographique sous le nom de ligne semi-lunaire ou demi-circulaire. C'est à ce niveau que, changeant brusquement de disposition les aponérieurs des muscles abdominaux cessent de fournir au muscle droit antérieur la paroi postérieure de sa gaîne. En bien c'est aussi à ce niveau, et sur le bord externe de ce muscle, que la hernie que j'ai dù opérer s'était produite. Voici les détails de cette observation, tels qu'ils ont été présente à la Société de chirurgie de Paris, dans sa séance du 18 avril dernier.

Observation. — La nommée Marie M..., âgée de 39 ans, exerçant la prefession de tisseuse, fut admise dans mon service le 14 juillet 1876. Ces une femme fortement constituée et dont la santé est habituellement exellente. Elle a en deux accouchements à terme, le premier il y a 13 ans, et une fausse couche il y a 3 ans. Elle aurait eu à la suite de cet accident mandiferent des parois abdominales, phlegmon qui dura fort longtemps, nom dit-elle, et se termina par suppuration et ouverture spontanée. On voit en effet plusieurs cicatrices au niveau de la région sous-ombilicale, cicatrices en forme d'ombilic, déprimées et adhérant fortement aux parties prefondes.

La malade jouissait donc d'une santé parfaite, lorsque quatre jours environ avant son entrée à l'hôpital et sans cause appréciable, elle ressent de vives douleurs dans une tumeur indolente et réductible qu'elle avait ve se développer depuis sa fausse couche vers la partie inférieure de son abbemen. Cette tumeur devint en même temps irréductible et tendue, puis sur vinrent des vomissements et quelques coliques. Malgré ces accidents, notre patiente pendant deux jours encore put vaquer à ses occupations. Mais au bout de ce temps elle fut prise de vomissements jaunâtres et fétides se sociédant avec une telle fréquence que la malade tit appeler le D' Branche. Celui-ci diagnostica une hernie ventrale étranglée et l'engagea à entre la l'hôpital. Elle y fut admise le 14 juillet vers 4 heures du soir, le quatrième jour à partir du début des accidents d'étranglement.

Les vomissements étaient incessants, fécaloïdes. Il n'y avait pas eu de

selles depuis le début.

En examinant la malade je trouvai, à gauche du niveau du tiers interned'une ligne allant de l'ombilic à l'épine iliaque antéro-supérieure, une tre meur ovoïde, du volume d'un œuf de poule, mal limitée vers sa base, dot loureuse et rénitente. La peau qui la recouvrait était rouge, œdémateuse, comme à la surface d'un phlegmon. L'abdomen n'était cependant pass extrêmement ballonné.

Portant alors le diagnostic de hernie ventrale étranglée, séance tenante je procède à la kélotomie, le 14 juillet, à 8 heures du soir. l'inflammation des tissus superficiels me paraissant contre-indiquer toute tentative de taxis.

Opération. — Anesthésie par l'éther. — Une incision transversale, divisal la peau et le tissu cellulaire sous-cutané me conduisit sur un premier au herniaire à parois minces et transparentes. Je l'ouvris ; il ne contenait qu'il petit peloton épiploïque et un pincement intestinal du volume d'une sette. Avec le doigt je cherchai le collet de ce sac ; c'était un orifice étai à bords minces et tranchants. Je déchirai ce rebord avec l'ongle et, consant mon index plus profondément, je pénétrais dans un deuxième beaucoup plus vaste et dans lequel se trouvait une anse intestinale vi très-étroitement étranglée, et une certaine quantité d'épiploon.

Ce sac avait pour orifice un anneau fibreux anomal, très-étroit et qui fut ébridé en dedans et en haut, à l'aide d'un bistouri boutonné dirigé sur le oigt. Autant que j'en ai pu juger, cet orifice était situé au niveau du bord xterne du muscle droit.

L'intestin attiré au dehors, pâle en certains points, violacé dans d'autres, it soigneusement bassiné avec de l'eau tiède pendant quelques minutes. ous l'influence de cette manœuvre, la vascularisation s'était régulièrement établie dans les régions qui semblaient exsangues de prime abord, je tis la éduction de l'intestin. L'epiploon hernié, long d'environ 10 centimètres, ut abandonné dans la plaine. Un tampon d'ouate fut appliqué entre les èvres de la plaie, et maintenu à l'aide d'une bande assez fortement serrée, fin de maintenir la réduction. Potion avec 5 centigrammes d'extrait hébaïque.

15 juillet. — Ventre souple, indolent, les vomissements ont cessé. La nuit tété tranquille. Temp. vaginale, 37°. Rétention d'urine. Cathétérisme.

16 juillet. — Le pansement est enlevé. Les bords de la plaie sont légèrement tuméfiés. Temp. 37°. Le ventre est couvert d'une épaisse couche de

tollodion. Cataplasmes sur la plaie.

Les suites de l'opération furent parfaitement simples, et l'on ne sit pas d'autres pansements que des applications de cataplasmes jusqu'à complète guérison. L'épiploon laissé dans la plaie bourgeonna et sinit par oblitérer complétement l'immense sac que j'avais dû ouvrir. La constipation dura jusqu'au 4 août, c'est-à-dire environ 20 jours. Des lavements et des purgatifs amenèrent alors une débàcle. Le 19 août, la malade quitta l'hôpital parsaitement guérie, et le D' Branche, qui a eu l'occasion de la revoir dans le courant du mois de novembre, m'a dit que sa guérison ne laissait absolument rien à désirer.

A la suite de cette observation, je proposai de distraire du groupe des hernies ventrales anomales, une espèce particulière à laquelle on pourrait donner le nom de hernie de la ligne demi-circulaire et que l'on placerait dans le cadre nosographique à côté des hernies rares (comme la hernie lombaire de J.-L. Petit, les hernies obturatrices, etc.). Je faisais remarquer en esse que, dans les observations que j'avais pu consulter, on retrouvait les mêmes détails anatomiques que dans la mienne, et qu'en groupant ces données on arrivait à voir que la hernie nouvelle, si réellement elle doit être admise comme espèce, est tout d'abord sous-aponévrotique.

J'ai depuis cette époque eu l'occasion de rencontrer un nouvel exemple de hernie de la ligne demi-circulaire. Voici les détails de cette observation.

Observation. — Le 23 avril 1877 on amena dans mon service la nommée Catherine M..., âgée de 55 ans, qui portait une tumeur sur l'abdomen dont elle s'était aperçue pour la première fois un an auparavant. A cette époque sous l'influence d'un fibrome utérin, elle avait souffert d'une hydropisie ascite avec dissention énorme de l'abdomen.

Après s'être allitée, sans aucun secours médical pendant plusieurs jours, elle éprouva de vives douleurs au niveau du tiers interne de la ligne demicirculaire, en même temps qu'une tumeur apparaissait en ce point. Un médicastre ignorant fut alors appelé, qui traversa la tumeur avec une mèche de fil. Aussitôt une quantité énorme de liquide s'écoula. La malade l'évalue i environ vingt litres. La mèche fut retirée et quelques jours plus tard la ticatrisation était complète, mais il restait à ce niveau une tumeur molle mi de temps à autre devenait le siége d'accidents douloureux accompagnés le troubles digestifs.

C'est cette tumeur qui a amené la patie

entrée j'ai pu reconnaître qu'il s'agissait d'une herme intestuale, volumeneuse, se réduisant avec gargouillement sans beaucoup de difficulte.

Le sac qui est en quelque sorie creusé dans le fissu cellulaire tres-alandant chez cette malade, est peu épais. Il est presque sous-cutaié, sor orifice se sent très nettement quand la hernie a été téduite. Il est arronificassez large, quelque peu tranchant vers sa partie supéro-interne. It est saué immédiatement en dehors du muscle droit, de sorte que la hernie est obliquement appendue sur le côté de ce muscle. Cette hernie dont les uzure ci-jointes montrent assez le volume, est sonore. Il m'a semblé qu'elle etait exclusivement intestinale.

F g. 1.



La fig. 1 représente la malade debout, la hernie est sortie, un peut pout me indique le point où se trouve l'orifice hernia re.!



Fig. 2. La hernie a été réduite. On voit les deux cicatrices de la mèche qui a traverse le sac. La cicatrice inferieure est déprince. Une petite croix indique le point où se trouve l'orifice berniaire.

Un bandage consistant en une plaque rigide attachée à une ceinture pograstrique a été construit sur mes indications pour contemi cette hernie.

Gree a cet appareit, la réduction est parfatement maintenue.

Ce fait m'a semble des plus démonstratifs au point de vue de l'existence de la nouvelle espèce de herme que je crois devoir définir. Ce n'est point effet sous l'influence d'une inflammation aigne, d'une plaie on d'une circe que s'est developpée la herme dont je viens de rapporter l'histoire. Elle est née par un mécauisme analogue à celui de toutes les hernies sponnées. En effet, les parois abdominales ont été distendues outre mesure, les ont cede à cette distention exagéree, et cette distention exagéree nous emble prouver, mieux qu'une experience cadavérique que sur la ligne emi-circulaire, vers son tiers inferne, d y a un point de moindre résistance univeau duquel peuvent se produire des hermes, comme au inveau de

fossettes inguinales, de l'infundibulum crural, surtout comme au niveat de cet espace quadrilatère ou J.-L. Petit a observé sa fameuse hernie lonbaire.

La conclusion de ce mémoire serait donc d'appeler l'attention des chirurgiens sur l'existence d'une nouvelle espèce de hernie abdominale à laquelle on donnerait le nom de hernie de la ligne demi-circulaire.

La séance est levée.

Le Secrétaire, D' Hilt.

# SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE

Présidence du D' MAYOR.

La séance est ouverte à 9 heures un quart. Le procès-verbal du 12 septembre est lu et adopté.

M. Trélat a la parole pour une communication.

#### **COMPARAISON**

# DE LA PROTHÈSE ET DE L'OPÉRATION PLASTIQUE

DANS

LES DIVISIONS CONGÉNITALES DE LA VOUTE ET DU VOILE
DU PALAIS

Par M. le professeur TRÉLAT.

Je n'insisterai pas sur les phases historiques de la question. On sait qu'à 🗒 partir de 1816 où de 1819 la staphyloraphie entre dans la pratique, mais 🗐 ni Graefe, ni Roux ne l'étendent jusqu'au palais osseux. C'est Mason Wares qui propose et exécute le premier une opération plastique empiétant quelque peu sur le palais osseux. Cependant les grandes divisions de la volle palatine restaient inaccessibles aux actes chirurgicaux; quelques tentativas; isolées avaient été suivies d'échecs. Ni Dieffenbach, ni M. Waren, ni Pollock, ni méme M. Baizeau, n'avaient donné la formule d'une opération usuelle et ayant des chances notables de succès. C'est Langenbeck qui, 🚅 1861, utilisant les belles recherches de M. Ollier sur les fonctions régénéres trices du périoste, donna cette formule définitive quant à son ensemble. L modifications ultérieures qu'on lui a fait subir ne portent que sur des politi de détail ou sur des améliorations instrumentales. J'ai communiqué par ma part à la Société de chirurgie, dans la séance du 27 juin dernisée instruments que j'emploie et les actes successifs que j'accomplis pen cette opération.

L'opération de Langenbeck a été adoptée par la majeure partie des chiirgiens; cependant, Bühring suivant les uns, G. Simon suivant d'autres, nt adopté l'opération à laquelle ce dernier a donné le nom d'Uranoplastie stécide. Notre collègue de Paris, M. Lannelongue, a adopté cette opération ni. suivant lui, aurait été pratiquée un grand nombre de fois par Fergusson. andis que dans l'opération de Langenbeck on ne mobilise que des lameaux muco-périostiques, dans celle-ci, au contraire, les lambeaux comrennent à la fois la muqueuse, le périoste et la portion osseuse attenante, sobilisée par la scie ou le ciseau.

Différents motifs, parmi lesquels il convient de ranger, pour un long emps, l'impuissance de la chirurgie, plus tard les difficultés opératoires, incertitude des résultats, ou même leur nullité, chirurgiens et malades delandèrent à la prothèse ce que la chirurgie ne pouvait leur donner; et deluis longues années nous assistons à une sorte de lutte, pleine de bénéfices, nire les perfectionnements opératoires d'un côté, et ceux des appareils rothétiques de l'autre. Aujourd'hui même, il y a doute pour beaucoup de

ons esprits entre l'une ou l'autre de ces grandes méthodes.

Mais la chirurgie ne s'est pas seulement contentée de conduire l'opéraon à un point voisin de la perfection, de la doter des chances d'un succès
resque constant. Préoccupée des résultats phonétiques qui représentent la
lus pressante recherche du chirurgien en cette matière, elle a de beauoup franchi les limites d'âge assignées par les premiers opérateurs. Caresant l'espoir que, si on parvenait à reconstituer l'organe palatin à une épone où les habitudes du langage ne sont pas encore fortement enracinées,
nême à une époque où ces habitudes n'existent pas encore, on pourrait
eut-être rétablir avec l'organe les fonctions intégrales de l'articulation des
ons, elle a, par des tentatives successives, été jusqu'à opérer presque des
ouveau-nés. L'expérience a montré l'excès de cette pratique. Les noueau-nés ne supportent pas les opérations uranoplastiques; les très-jeunes
nfants les supportent fort mal; mais il est demeuré prouvé qu'entre deux
t quatre ans, et surtout entre trois et quatre ans, l'opération se présente
ver de bonnes chances de succès.

On conçoit combien il importe, à ce point de vue de la fixation de l'âge pératoire, que le choix soit préalablement fait dans l'esprit du chirurgien. ntre l'anaplastie et la prothèse; car, suivant ce choix, on épiera l'âge proice dans un cas, ou dans l'autre on attendra le moment de l'entier déve-

ppement pour faire confectionner un appareil.

Nous avons à l'heure présente de larges éléments pour comparer en fait tans leurs résultats actuels les deux grandes méthodes thérapeutiques. equi nous manque, c'est la connaissance des résultats ultérieurs, de ceux, ar exemple, que donne après de longues années une opération pratiquée ans le jeune âge.

C'est seulement quand on connaîtra bien ces résultats qu'on pourra aspoir un jugement définitif sur la valeur des deux méthodes; et c'est prément pour provoquer la mise au jour de ces cas peu nombreux et raretent suivis que j'ai pensé à présenter cette question au Congrès en lui ap-

Mant le contingent de mon expérience personnelle.

Théoriquement, on peut dire que la prothèse comble les vides tératoloques, et rétablit un simulacre des organes dans les formes et l'étendue 'ils devraient avoir. Aussi parfois le résultat fonctionnel est-il excellent et table de dissimuler complétement le vice de conformation. J'ai vu deux ces cas rares, qui m'ont vivement frappé. Mais pour en arriver là, il faut appareils coûteux, délicats, de construction difficile, détruisant les dents sur lesquelles ils s'appuient, et, de plus, il faut une éducation savante et

longue pour apprendre au malade à employer ces palais artificiels.

L'anaplastie crée un résultat définitif. Les parties restaurées n'auront plus besoin d'entretien; les dents ne sont nullement menacées. Du coup, la gastation et la déglutition seront rétablies à la grande satisfaction des opérés. Ce coryza si fréquent dans les divisions palatines, coryza qui détermine quelquesois des hypertrophies considérables de la muqueuse olsactive, disparaîtra au bout de quelques mois. Enfin, et je ne parle ici que d'après mon expérience individuelle, l'articulation des sons sera toujours améliorée, suivant l'intelligence, la volonté et le travail de l'opéré; mais il faut savoir qu'il est à peu près impossible de lui rendre une prononciation absolument correcte. Trop de faits, cités par Passavant, par G. Simon, par moi-même, par Désormeaux, témoignent de l'irrémédiable influence de la brièveté du palais osseux sur la prononciation, pour qu'on puisse espérer jamais rétablir la fonction dans son intégrité chez les individus atteints de division congénitale. Car j'ai prouvé, à plusieurs reprises, que jamais la voûte palatine n'est divisée sans qu'on n'observe en même temps une brièveté variable, mais toujours trop grande, de ses dimensions antéro-postérieures. Dans ces conditions, il faut donc se garder d'espérer soi-même, et surtout de faire espérer au malade une entière récupération de la parole. Qu'on lui promette une grande amélioration, dont il sera d'ailleurs maître en partie lui-même, rien de mieux; mais aller plus loin, serait courir au-devant des déceptions. L'un de mes premiers opérés, petit garçon de quinze ans, que je traitais au printemps de 1876, supporta courageusement deux opérations faites à un mois d'intervalle, et fut, par la suite, complétement guéri d'une division comprenant le voile et foute la voûte jusqu'à l'arcade alvéolaire. Mais le pauvre petit garçon avait caressé la secrète espérance qu'aussitôt guéri, il recouvrerait une parole parfaite, comme si quelque baguette de fée l'est touché. Il fit quelques faibles essais; mais le découragement s'empara de lui; il tomba d'uns une sorte de mélancolie, devint taciturne, et se refusa bientôt à tout nouvel effort. C'est le seul cas de ce genre que j'aie vu; mais comme, au point de vue clinique, il venuit confirmer les idées que j'ai exposées plus haut, j'en ai conservé un profond souvenir, et depuis ce temps je me suis borné à ne promettre que ce que je puis légitimement espérer.

Tous les autres faits que j'ai observés sont absolument favorables à l'intervention opératoire. J'ai montré dans le courant de l'été dernier, à notre Société de chirurgie de Paris, trois malades, tous trois heureux et reconnaissants de l'opération qu'ils avaient subie. L'un était une jeune fille de dix huit ans, opérée pour une division du voile et de toute la voûte, avec intégrité de l'arcade alvéolaire. Sa parole est très-améliorée; elle peut pronue cer tous les sons, et n'était une grimace des ailes du nez à laquelle elle se laisse trop souvent aller, la fonction serait presque entièrement rétablie

Dans sa lècture, aucun mot n'est inintelligible.

Un jeune Portugais, opéré à l'âge de seize ans, en juin 1876, m'a écri plusieurs lettres de satisfaction reconnaissante. Son frère, ses amis et lui même témoignent de la très-grande amélioration qu'a subie sa parole, don il est difficile de juger comparativement, puisque je ne parle pas le portugais, et que ce jeune homme ne parlait pas français lors de son opération Comme dans le cas précédent, l'opération a porté sur le voile et toute i voûte.

Mon troisième malade est des plus intéressants. Il me fut amené à l'ippital au printemps dernier avec un large bec-de-lièvre du côté gauché, fente extrêmement étroite du bord alvéolaire et une division latéral che totale de la voûte palatine et du voile. Trois opérations furent

es pour rétablir le bord alvéolaire (point le plus difficile), la voûte et le e du palais. Quand tout fut fini, je fis l'opération du bec-de-lièvre, n'ayant un intérêt, dans une succession d'opérations à si court intervalle, à ne profiter de la division de la lèvre pour la facilité des manœuvres à l'inieur de la bouche. La première fois qu'après toutes ces restaurations areuses le jeune malade se regarda dans une glace, il fut presque suffoqué plaisir et de surprise. Il ne se reconnaissait pas, se refusait à croire au noignage de ses yeux, et restait interdit et plein d'anxiété; la scène se mina par un joyeux éclat de rire, dès qu'on lui eut donné l'assurance que bouche et sa lèvre étaient solides. A l'examen étudié de la prononcian, l'amélioration était ici très-grande; mais le gamin était si enchanté de nouvelle figure et si diable que c'est à peine si nous avons pu le soutitre à quelques leçons régulières.

Outre ces trois malades présentés à la Société de chirurgie, je mentionrai un jeune homme de vingt-deux ans qui vint me trouver avec un
uvais appareil prothétique, qui n'améliorait en rien sa prononciation. Par
e seule opération je fermai une longue division, portant sur le voile et
ste la voûte; puis par une autre je réparai complétement un bec-de-lièvre
gracieusement opéré à l'époque de la première enfance. Ce jeune homme,
e j'ai revu dernièrement (janvier 1878), m'a dit lui-même qu'il peut proncer tous les sons, mais qu'il parle d'une manière si satisfaisante qu'il

st peu exercé jusqu'ici.

Je retrouve dans mes souvenirs une opération que j'ai exécutée il y a six s sur un jenne garçon de neuf ans alors. Celui-ci portait une courte divimitéressant seulement le voile et un centimètre environ de la voûte. Le sultat fut des plus remarquables. La mère du petit malade, personne très-telligente, soumit, suivant mon conseil, son tils à un silence rigoureux squ'à entière guérison; ensuite, pendant un mois environ, elle ne lui per-te plus un seul son qui ne fût absolument correct. Grâce à cette rééducanque la sollicitude maternelle pouvait seule rendre aussi parfaite, la pale fut absolument rétablie comme s'il s'était agi d'une division acci den-le et non d'une malformation congénitale de l'organe palatin.

Jai donné des soins, il y a trois et quatre ans, à un jeune garçon qui fut péré en 1870, à Londres, par Fergusson, qui combla la fente staphylo-patine et répara une ancienne opération de bec-de-lièvre. Il était resté a uiteu du palais une petite fistule que je parvins à fermer par des attouchements avec le stylet galvano-caustique. L'enfant avait moins de dix ans lors son opération; ses études avaient été entravées jusque-là par sa pronon-intenvicieuse. Depuis l'opération, tout a changé de face; le langage, très-mélioré, tout à fait intelligible, a permis l'entrée au collège et la fréquenta-

**la régulière** des classes.

Voilà donc sept faits qui se décomposent en six opérations pratiquées par loi et une par Fergusson. Six fois sur sept le résultat a été des plus satistants au point de vue de l'amélioration des fonctions du langage. Je dis liberation et non restitution, point sur lequel j'ai déjà insisté suffisamt, car ce que j'ai obtenu sur le jeune garçon de neuf ans, grâce à des litions favorables de tout genre, on ne saurait l'espérer toujours, même des cas aussi peu graves.

rajouterai même que dans le premier cas que j'ai cité, l'échec est dù plu-La des conditions morales qui eussent pu être modifiées par des précau-

préalables, qu'à une incapacité matérielle.

on peut renoncer à la discussion et accepter un échec sur sept cas esser pour cela de considérer de mastique comme essentiel-4 bienfaisante. Je remarque avant de conclure que mes opérés étaient tous, sauf u adolescents ou des adultes. L'un a neuf ans, les autres, quinze, seize buit et vingt-deux ans. Je laisse de côté le petit garçon guéri par sa au point de vue fonctionnel. Mais pour les autres, si l'âge relative avancé a des inconvénients, il offre aussi quelques avantages. L'opér mieux qu'un enfant les défauts de sa prononciation; il est plus désire les voir corrigés; il apprécie les changements survenus et en géné disposé à les développer encore. En tout cas, tant pour lui que por proches, la comparaison est facile et l'amélioration incontestable.

Il n'en va point de même quand on opère de très-jeunes enfants. dire, ils n'ont point encore parlé. Leur jeunesse et leur vice de contion agissent à l'envi pour les en empêcher. Les parents aspirent à l'etion et n'espèrent qu'en elle. Elle sera le salut, la rédemption. La voic et comme il n'y a pas de comparaison possible et qu'elle ne donne pentière satisfaction, c'est-à-dire que l'enfant ne se met pas de suile à parfaitement comme si on lui avait débridé la parole, on ne songe pas à parer ce qui est avec ce qui aurait pu être; on compare ce qui est a qu'on avait rêvé et on déclare qu'on n'a rien obtenu.

J'attire encore l'attention sur ce point que la malformation la plus que j'ai opérée ne comportait qu'une fente linéaire de l'arcade alvéol que toutes les autres étaient au plus étendues au voile ou à la moitie voûte.

Dans ces conditions d'âge et d'étendue de la lésion, je suis fondé que l'urano-staphyloraphie ne m'a donné que des résultats excellent cun des six derniers opérés que j'ai cités ne changerait son palais recontre un palais artificiel, fut-ce même un palais d'or! Je partage tot leur sentiment et en raison de ce motif je suis conduit à préconiser et tiquer dans l'avenir l'opération plastique chaque fois que les circon seront semblables à celles que j'ai déjà rencontrées.

Je vais terre à terre dans ces conclusions, me gardant d'abandoi terrain solide de l'observation antérieure et attendant de mes collèg Congrès, du temps et de l'expérience ultérieure ce qui me manque, nous manque à tous un peu pour formuler une conclusion générale finitive.

M. Ehrmann, de Mulhouse, expose les résultats fonctionnels ont fournis les opérations qu'il a pratiquées depuis une dizaine d' sur des sujets que par un heureux concours de circonstances il servés sous la main. Deux travaux publiés en 1869 et en 1875 de Mémoires de l'Académie de médecine de Paris, mentionnent un taine de ses observations.

Il s'est appliqué de préférence à opérer des sujets jeunes. Chez l' les résultats obtenus dès le principe lui avaient paru peu encouraç et depuis plusieurs années il a renoncé à les opérer. Aujourd'hui les résultats favorables obtenus par M. Trélat chez des adulte serait peut-être pas éloigné de tenter de nouveau l'opération.

Trois sujets de 8, 9, 12 ans opérés en 1865 et 1866, ne lui c donné, après 10 ans, des résultats aussi satisfaisants qu'il avait p pérer. L'amélioration est incontestable mais peu considérable; il

de fissures étendues à toute la longueur de la voûte palatine, cas même l'arcade dentaire était largement ouverte. Sur 16 és dans le premier âge (2 mois à 4 ans), trois, âgés au moment tion de 3 ans et demi, 3 ans et 2 ans, sont restés en observa-3 cette époque. Le premier (opéré en 1867) était un cas de fisrale complète avec absence d'os incisif, bref, un cas compliour cela même ne pouvait guère aboutir à une grande perfeconnelle. L'enfant parle aujourd'hui intelligiblement, mais il Chez le deuxième (opéré en 1872) il s'agissait d'une fissure toute la voûte avec intégrité de l'arcade dentaire, la réunion n une séance avait réussi par première intention, et la restauit été, au point de vue plastique, aussi satisfaisante que posxercices vocaux n'ont pas été trop négligés. Malgré ces confavorables en apparence, la parole présentait encore après mbre nasonné. Pour le troisième sujet (opéré en 1870), chez pect des parties réparées est plutôt moins régulier que chez récédents, le résultat fonctionnel est très-satisfaisant et la proest nette. Mais il s'agit dans ce cas d'une fissure bornée à la érieure de la voûte palatine et c'est là ce qui rend compte de e du résultat définitif. Les observations si favorables de Smith, s, se rapportent également 9 fois sur 11 à des sujets dont le n'était qu'incomplétement divisé.

ne l'ont établi G. Smith, Passavant, Trélat, la cause du nasonside dans le défaut d'affleurement du voile au pharynx, résulraccourcissement antéro-postérieur de la voûte osseuse, il est 'on ne pourra pas espérer d'obtenir par l'opération un réctionnel bien parfait dans tous les cas où la voûte osseuse me atteinte dans une forte étendue. Avec Smith et M. Trelat e 2 à 3 ans comme l'âge d'élection pour l'intervention opéra-

mé, on doit suivant lui réserver de préférence l'opération pour présentant des fissures courtes et postérieures, la prothèse lui sérable dans les cas de fissures complètes et profondes.

ourtant lieu de tenir compte de certaines difficultés d'applicate dernière et prendre en considération la condition sociale des

LAT déclare que l'opération ne doit pas être pratiquée avant mois à cause de la proportion considérable des décès. Il pense les cas de division du voile peu étendue, l'âge de 2 à 4 ans able.

ux grandes divisions, il a vu dans plusieurs cas la prothèse im-

puissante à y remédier, tandis qu'il cite des cas où chez l'adulte l'attraction a donné de bons résultats.

M. Rottenstein cite un cas à l'appui de l'opinion de M. le professe Trélat.

# M. Julliard avant de présenter son rapport sur la galvano-cautiq fait deux communications :

- 1° L'une relative à une fracture du petit trochanter, dont il a vin ment cherché un exemple dans les principaux auteurs. Il présente pièce pathologique à l'appui. Voici son observation succincte : un homagé fit une chute sur le sol; on dut le relever et l'amener à l'hôpit Rotation très-prononcée du pied en dehors. On crut à une fracture col. Mort subite la nuit suivante. A l'autopsie on trouve une fracture complète du petit trochanter avec arrachement de cette saillie osseure une dégénérescence sarcomateuse du fémur.
- 2° Il relate succinctement la guérison survenue récemment d'un cère tuberculeux de la langue chez une femme entrée dans son service octobre dernier et qu'il n'a pu décider à se présenter à la Section. C'un véritable ulcère tuberculeux franchement guéri. La malade a en sieurs hémoptysies et l'on trouve chez elle une caverne au sommet du mon droit. Le traitement local a consisté en badigeonnage à la teint d'iode, huile de foie de morue à l'intérieur.

# LA GALVANOCAUSTIQUE

Rapport de M. le professeur JULLIARD.

Messieurs.

La dernière séance de notre section approchant de sa sin et de me breuses communications étant encore annoncées, je ne puis vous de lecture du rapport dont j'avais été chargé et je me restreindrai à un prespécial du vaste sujet qui m'était dévolu : je me bornerai à la comparad du thermocautère avec les cautères galvaniques.

Je n'ai pas à faire ici la description du thermocautère: il vous a été senté et démontré par son inventeur M. Paquelin dans une précéde séance. Cet ingénieux instrument est, ainsi que vous avez pu le voir, simple, plus facile à manier, plus commode en un mot que les caste galvaniques, et il peut servir aux mêmes usages qu'eux.

Toutefois si le thermocautère a sur les cautères électriques les avantaque je viens d'indiquer et qui lui ont déjà valu à juste titre un emploi prédéral, il est inférieur par plus d'un côté à la galvanocaustique qui serve en définitive toute son importance.

1º Les thermocautères ne peuvent pas être placés à froid, et l'on pas avec eux comme avec les cautères galvaniques la faculté de pouvoir le

ougir et de les éteindre instantanément sans les déplacer. — Je res que pour un grand nombre d'opérations, il est indifférent que le ¿ doive être échauffé avant d'être appliqué; mais il en est d'autres squelles il est préférable de pouvoir placer l'instrument à froid : s cautérisations de trajets fistuleux et étroits par exemple et pour qui se font dans les cavités en général. Dans une de nos précédentes s M. le Dr Anger vous a entretenus d'un nouveau procédé de taille, equel il remplace le lithotome par un ciseau thermocaustique : je crois tte opération gagnerait beaucoup à être pratiquée avec un ciseau ocaustique qui aurait l'avantage de pouvoir être introduit à froid i vessie et de pouvoir être rougi et éteint à volonté sans qu'on soit de le retirer. - Enfin il est toute une catégorie d'opérations dans less il devient indispensable de placer l'instrument avant de l'échauffer: e cas notamment des opérations qui se pratiquent dans le pharynx et arvnx.

es thermocautères ne sont pas aussi délicats et aussi variés que les es galvaniques. On n'a pas des thermocautères d'une ténuité extrême ins qu'une pointe d'épingle, montés sur un manche long et effilé on peut donner toutes les courbures que l'on veut, comme c'est le galvanocaustique. Les pointes les plus fines des thermocautères sont notablement plus grosses et moins longues que les aiguilles galva-; elles ne peuvent pas non plus rougir sur une aussi grande longueur. outes les cautérisations qui exigent de la délicate-se et de la légéreté, s cautérisations pénétrantes profondes de l'ignipuncture, les instrugalvaniques sont toujours les meilleurs. — Enfin sous le point de la variété la galvanocaustique offre des ressources pour ainsi dire sables. Avec un fil métallique ou une lame de platine on peut faire à é des cautères de toutes les longueurs, de tous les diamètres et de les courbures imaginables. Il n'en est pas de même avec le thermo-

æ rayonnement du thermocautère est plus fort que celui du galvaère. On a eu grand tort de dire que le thermocautère ne rayonnait eci est facile à démontrer. Il suffit de comparer les deux instruments roir que le thermocautère est beaucoup plus volumineux que le galautère : au compas d'épaisseur le thermocautère a dans sa partie inscente 2 et 3 millim. d'épaisseur, tandis que le galvanocautère mesure e un demi-millimètre. Le volume du thermocautère est donc quatre lus fort que celui du galvanocautère ; et comme le rayonnement d'un incandescent est en raison directe de sa masse, il en résulte que le

10cautère rayonne quatre fois plus que le galvanocautère.

ce que le raisonnement démontre, la pratique le confirme. Sur un bre que je venais d'amputer, j'ai fait l'expérience suivante : une incision ile au thermocautère depuis la peau jusque dans les muscles, à travers whe cellulo-adipeuse sous-cutanée; à chaque coup donné par l'instru-La graisse fond et bouillonne au fond de la plaie. Tout à côté je fais **resion de même profondeur avec le galvanocautère : pas la moindre** na pas le moindre bouillonnement de la graisse. Je compare ensuite les acisions; elles présentent des différences frappantes: l'incision du locautère est large, béante ; ses lèvres sont écartées de 7 millim. et **Pent brunies**; l'incision du galvanocautère est beaucoup plus étroite: vres ne sont écartées que de 2 millim, et sont à peine colorées; elle tble en un mot beaucoup plus à une incision faite par l'instrument ant. D'où provient cette différence d'action des deux instruments? De ce que le thermocautère rayonne plus que le galvanocautère e d'autre chose.

Ce fait mérite d'être pris en considération, car il a des conséquenc en résulte d'abord qu'avec le thermocautère on est exposé à pro des brûlures de voisinage; inconvénient qui n'existe pas avec le galcautère. On a signalé dans les thermotrachéotomies la fusion et le l lonnement de la graisse ainsi que des eschares étendues et épaisse accidents sont le fait de l'instrument. Je ferai remarquer à ce propos n'ont été observés que dans les trachéotomies pratiquées avec le the cautère et jamais dans celles qui avaient été faites avec le galvanoca — En second lieu le thermocautère ayant un rayonnement plus ir que le galvanocautère est par cela même plus hémostatique. Ph cautère rayonne plus il est hémostatique et si les cautères galvanique doués d'une puissance hémostatique relativement faible, cela tient très-faible rayonnement. Quand donc on voudra arrêter ou évite hémorrhagie, on fera bien de se servir de préférence du thermoca J'en ai fait l'expérience à plus d'une reprise, et je puis dire que les th cautères sont plus hémostatiques que les cautères galvaniques.

Enfin je ne puis admettre la proposition que M. Paquelin a émis une précédente séance, savoir que l'on peut obtenir la réunion pamière intention des incisions faites avec le thermocautère. Tout le mou met que pour les opérations dans lesquelles on poursuit la première int on ne doit pas employer la galvanocaustique. Je ne sache pas par equ'il soit jamais venu à l'esprit de personne de faire des autoplastic

le galvanocautère.

Or si le galvanocautère qui rayonne très-peu est incompatible; première intention, à plus forte raison en sera-t-il de même avec le mocautère dont le rayonnement est plus fort. Je sais bien que M. Pa nous a dit que la réunion par première intention avait été obtenue des expériences faites sur des animaux; je ne conteste point le fait, ne prouve pas grand'chose pour l'espèce humaine : car en matière d trisation des plaies les choses sont très-loin de se passer chez l'h comme chez les animaux.

4º La puissance calorifique des thermocautères n'est pas à compcelle des cautères galvaniques. Il y a même à ce point de vue une g différence entre les deux instruments, et cette différence a été évaludegrés par M. Trélat. Si la chaleur du thermocautère est très-suffisant faire des sections ou des cautérisations hémostatiques qui ne compque de faibles températures, il n'en est plus de même quand il s'a cautérisations destructives. Pour détruire par exemple des tissus de vaise nature fortement imprégnés de liquides, le thermocautère et d'avoir la puissance et l'énergie d'action des cautères galvaniques; même souvent insuffisant. Ayant voulu cautériser une plaie allein pourriture d'hôpital, je constatai que c'était la pourriture qui avai son du cautère et je fus obligé d'y renoncer. Pareil accident n'an jamais avec les cautères galvaniques qui peuvent être élevés à des te ratures auxquelles rien ne résiste.

5° Enfin le thermocautère n'a pas d'anse coupa**nte, c'est-à-dire q** manque précisément l'instrument le plus précieux de la galvanocaus En effet l'anse coupante est le roi des instruments galvanocaustiques

pour deux raisons.

En premier lieu on fait avec elle des opérations qui ne pourraiel exécutées avec aucun autre instrument.

J'ai eu il y a quelques années dans mon service un malade atteint

ne tumeur fibreuse implantée sur la paroi postérieure du pharynx, au a de l'apophyse basilaire. J'entrepris d'enlever cette tumeur avec un eur courbe introduit par la bouche; l'opération ne se fit pas sans difficar j'eus beaucoup de peine à placer la chaîne et je crus un instant écraseur ne serait pas de force à achever la section de la tumeur. J'ende cette manière une bonne partie du polype, mais je ne pus pas er la totalité du mal vu l'impossibilité de placer la chaîne autour du ule. Huit mois après le malade revint avec sa tumeur récidivée, plus e qu'avant et par-dessus le marché ulcérée. Je résolus alors de l'extirper i galvanocaustique; je fis passer une anse de fil par une narine jusque la houche et je réussis à lui faire embrasser le pédicule ; j'enlevai alors ment cette énorme tumeur qui était constituée par un tissu fibreux lur. Il y a six ans de cela, j'ai revu souvent depuis mon opéré: il est dement guéri. Une opération comme celle-là eût été impossible avec ntre instrument que l'anse de Middeldorpf, et c'est là le triomphe de vanocaustique.

second lieu l'anse coupante est le plus hémostatique des instruments niques; elle est plus hémostatique que le thermocautère, plus hémos-

e que le galvanocautère et que l'écraseur, et voici pourquoi.

pouvoir hémostatique du conteau et de l'anse galvaniques provient ux choses : de la chaleur qu'ils dégagent et qui coagule le sang dans isseaux, et au moins autant de la compression qu'ils exercent sur les en les divisant. En un mot la compression est un facteur important, is important peut-être de l'hémostase galvanique. C'est pourquoi il est gle quand on opère avec le galvanocautère (ou le thermocautère). ser par petits coups donnés chaque fois en appuyant fortement. Avec galvanique voici comment je procède. L'anse métallique et le serrel une fois en place, je commence par pratiquer une constriction à froid energique que l'instrument peut la supporter. Je maintiens cette conion pendant quelques instants; après quoi je fais passer le courant graiement. Je chauffe mon fil aussi peu que possible de manière à ce ait toujours de la peine à pénétrer dans les tissus. Si dans le cours de ration il survient du sang, ou si sculement je crains une hémorjie (lorsque j'ai affaire par exemple à une tumeur volumineuse ou à partie renfermant de gros vaisseaux), j'arrête le courant, je fais une Telle constriction à froid que je maintiens également pendant quelques mts; après quoi j'échauffe à nouveau le fil, et ainsi de suite jusqu'à ce l'opération soit terminée.

A procédant de cette manière on coupera avec l'anse et sans avoir une

**le de sang des vaisseaux de très-gros calibre.** 

Schueh et Bæckel ont signalé et démontré la différence des effets ustatiques de l'anse galvanique employée avec ou sans constriction préa-En tout cas il est certain qu'avec l'anse maniée comme je l'ai dit haut on peut faire sans avoir une goutte de sang des opérations qui le galvanocautère et le thermocautère auraient donné lieu à d'abon-Es hémorrhagies.

lvanocaustique. Or cette anse non-seulement le thermocautère ne l'a mais on peut dire qu'il ne l'aura jamais. Car en supposant que M. Pan, qui nous a déjà fait voir de si jolies choses, arrive à nous donner une e ou un sil thermocaustique, ce sil ou cette chaîne devront toujours chaussée avant que d'être mis en place. Cela sussit pour anisemplacer l'anse galvanique.

ice à sa simplicité et à son maniement facile, le

accueilli avec une faveur justement méritée. Il a rendu un grand service à la chirurgie en facilitant et en vulgarisant la pyrotechnie chirurgicale trop négligée jusqu'à présent. Mais qu'on se garde bien de croire que le moment soit venu d'entonner le *De profundis* de la galvanocaustique. Elle reste aujourd'hui comme avant une des plus belles méthodes opératoires de la chirurgie; le thermocautère après tout n'est qu'un instrument.

En revanche, c'est un fort joli instrument et j'en fais en terminant mon

compliment à son inventeur.

M. Mazzoni, de Rome, déclare qu'avec l'anse galvanique on ne coupé pas toujours sans hémorragie. Plusieurs fois il a été obligé de lier des artères après l'ablation de tumeurs épithéliales de la langue. Une fois même une hémorrhagie secondaire s'est produite au moment de la chute de l'escharre.

M. Verneuil se sert également des deux méthodes (galvano-caustique et thermo-cautère) et reconnaît l'exactitude des avantages du galvano-cautère, signalés par le prof. Julliard. Le D' Paquelin a imaginé du resta des instruments très-fins qui peuvent remplacer ceux du galvano-cautère.

Pour la cautérisation de masses profondes et volumineuses, ni l'une l'autre ne peut remplacer le fer rouge. On a reproché aux deux méthodi de produire des escharres et de ne pas permettre de distinguer les tissa que l'on divise. Cette objection tombe devant l'examen des faits: avec m thermocautère modérément chaud maintenu peu de temps en contact avec les tissus, on peut obtenir la réunion immédiate non pas de la peut mais des tissus profonds. Les escharres dépendent soit du mauvais en ploi de l'instrument soit des mauvaises conditions dans lesquelles se trouv le malade. Le D' Labric, médecin à l'Hôpital des Enfants, pratiqua um fois la trachéotomie avec le galvano-cautère et ayant laissé trop long temps l'instrument en place eut une escharre volumineuse; néanmoint l'enfant guérit. D'autre part le D' Tillaux, chirurgien de Lariboissière, trachéotomisa un vieillard atteint de cancer de la langue avec le galvant cautère et malgré la rapidité de l'opération on eut une escharre considérable. Quant à l'anse galvanique, aucun instrument ne peut la rem placer dans certains cas donnés, surtout si elle est maniée par des mains habiles.

Le professeur Trélat a pratiqué plusieurs ablations totales de la langue sans aucune perte de sang, tandis que dans des cas analogues des morrhagies se sont produites entre les mains d'autres chirurgiens.

M. Trelat confirme les faits principaux avancés par le D' Juliant les deux supériorités du galvano-cautère résident dans l'existence l'anse galvanique et la haute température supérieure de 800 à 1000 de grés à celle obtenue par le thermo-cautère.

- I. Paquelin prétend qu'avec son thermo-cautère on arrive à obtenir insion du platine, c'est-à-dire une température de 2500 degrés. d'Arsonval, préparateur de Claude Bernard au Collége de France, liquait au début sur les animaux le thermo-cautère trop longtemps contact avec les tissus, et à une trop haute température; il avait des arres considérables. Plus tard il sut mieux régler la température de trument et a obtenu des escharres peu volumineuses et même des nions par première intention.
- . Galli, de Lucques, a opéré un varicocèle avec l'anse galvanique, ce l n'aurait pu faire avec le thermo-cautère.

# UEBER EINE NEUE, EINFACHE METHODE DER OPERATION VON KEHLKOPF - POLYPEN von Prof. D. VOLTOLINI in Breslau.

ist allen Aerzten bekannt, dass es Fälle von Kehlkopf-Polypen giebt, leicht zu operiren sind, manchmal schon in einer Sitzung. Es giebt auch sehr schwere Fälle, wo man Wochen und Monate gebraucht zur ation. Es ist ferner jedem einleuchtend, dass—nach den bisherigen Meen—die kleinsten Polypen am schwersten zu operiren sind. Es mögen aber leichte oder schwere Fälle sein, so war ihre Operation bisher nur Eigenthum der Specialisten.

h habe nun in neuester Zeit eine Methode erfunden, die folgende Vorle darbietet.

Die für andere Operations-Methoden schwierigsten Fälle sind für methode grade die leichtesten, z.B. bei kleinen Polypen.

Die Operation kann sofort ohne alle Vorbereitungen mit Erfolg vorunmen werden.

Nur in schwierigen Fällen muss die Operation ein Specialist ausführen, ichteren Fällen kann sie jeder Arzt verrichten.

Schwierig sind bei dieser Methode nur die Fälle zu nennen, bei welman den Kehlkopfspiegel nöthig hat. In den leichteren Fällen kann ohne Spiegel die Operation ausführen.

Es ist hierbei ganz gleichgültig, ob der Polyp über oder auf oder den Stimmbändern sitzt.

Operation besteht darin, dass ich mittelst eines gewöhnlichen ammes (éponge) blindlings, d. h. ohne mich weder nach Sitz und e des Polypen zu richten, in den Kehlkopf eingehe und den Schwamm, er an einem etwas biegsamen Drahte gut befestigt ist, in demselben ad her ziehe. Man kann den Schwamm vorher im Wasser erweichen hin auch trocken lassen bei festeren Polypen. Der Vorgang ist hierbei der: so wie der Schwamm in den Kehlkopf gelangt, schliesst sich derzt muss man ruhig in demselben warten bis er sich für die Inspiwieder öffnet; diesen Moment benutzt man, den Schwamm weiter is durch die Stimmritze zu führen und nun denselben hin und her 1en. Sitzt der Polyp über den Stimmbändern, dann hat n

nöthig zu warten, sondern dreht den Schwamm sofort, wenn man in den

Larynx gelangt ist, nach verschiedenen Seiten herum.

In schwierigen Fällen hat man den Spiegel nöthig um den Schwamm in den Kehlkopf zu bringen, in leichteren ist das nicht nöthig, da man nach einer von mir schon lange angegebenen Methode den Kehldeckel anch ohne Spiegel zur Anschauung bringen kann, wenn man die Zunge der Patienten aus dem Munde zieht und zugleich die Wurzel derselben mit einem knieförmigen Spatel niederdrückt. So wie der Kehldeckel zum Vorschein kommt legt man den Schwamm an die hintere Fläche desselben an und

gleitet in den Kehlkopf.

Ich hatte diese meine Methode ansangs nur für weiche Polypen emplohlen, die durch den Schwamm einfach abgerissen werden. Vor Kurzem labe ich sie aber auch mit überraschendem Erfolge bei festen Polypen auzewendet. Diese aber werden nicht durch den Schwamm abgerissen, sonden mortificirt und fallen dann von selbst ab. Man führt bei solchen Polypen den Schwamm wie gewöhnlich ein und wischt den Kehlkopf aus; nun pusirt man mehrere Tage und wiederholt die Arbeit bis der Polyp, der hierbei livid wird, abfällt. Ich habe vor Kurzem auf diese Weise einen Polypen von der Grösse einer Bohne operirt, welcher fest auf dem freien Rande des linken Stimmbandes sass. Ein geübter Specialist hatte bereits 14 Wochen täglich den Kranken eingeübt, ohne irgend etwas erzielt zu haben. Der Fall war sehr schwer wegen ausserordentlicher Enge des Kehlkopfes, da die Epiglottis bereits an der Zungenwurzel anlag und nicht mehr nach vorn gezogen werden konnte; man konnte nur flüchtig den Polyp erblicken. Nach der sechsten Sitzung fiel der Polyp in Folge der Schwamm-Operation radical ab!

#### EINE GALVANOKAUSTISCHE ZANGE

AN WELCHER BEIDE BRANCHEN, JEDE FÜR SICH, GLÜHT.

EIN NEUES INSTRUMENT

#### von Prof. Dr VOLTOLINI in Breslau.

Das Instrument war erfunden zu dem Zwecke Rachen-Polypen, bei de nen es schwer ist eine Schlinge um dieselbe zu führen, mittelst der Zauge zu fassen und — allenfalls stückweise — abzubrennen. Man wird dasselbe auch für andere Operationen anwenden können und den Leitungsröhren verschiedene Gestalt geben können. Zunächst sollte nur gezeigt werden, das die Idee realisirbar ist eine Zange zu construiren, an der beide Branchen jede für sich, glühen. Uebrigens habe ich bereits auf eine leichte Weise einen Rachen-Polypen auf diese Weise abgebrannt.

M. Roussel, de Genève, présente un index artificiel pour la réduction des hernies étranglées, par le procédé auquel il donne le nom de taxis rectal.

# RÉDUCTION DE LA HERNIE ÉTRANGLÉE

#### PROCÉDÉ DE TAXIS PAR LE RECTUM

#### AU MOYEN D'UN DOIGT ARTIFICIEL

#### Proposé par le Dr J. ROUSSEL.

Dans les cas de hernies étranglées, il arrive souvent, surtout loin des entres scientifiques, que la kélotomie n'est pas opérée, parce que malade médecin reculent devant l'emploi du bistouri et s'illusionnent sur les essources de la nature, ainsi que sur celles du taxis classique.

Souvent aussi la kélotomie pratiquée trop tardivement ne peut plus sau-

er le malade.

Même opérée à temps et dans les meilleures conditions, l'incision du pétoine, l'ouverture de la cavité abdominale, les débridements de l'anneau onstricteur, et le replacement de l'intestin, constituent l'une des plus hasarenses pratiques de la grande chirurgie, l'une des opérations dont la moralité est la plus grande.

Elle est cependant aujourd'hui la seule ressource, puisque le taxis externe st insuffisant dans tous les cas confirmés, et que les autres procédés pro-

nosés se sont montrés tous également incertains.

Feus récemment l'occasion d'assister à la mort par péritonite, après toutes les sonffrances de l'étranglement, d'un homme atteint de hernie inguinale tranglée, non opérée pour toutes les mauvaises raisons ordinaires.

De ces raisons, la terreur d'une opération sanglante à supporter et à pra-

tiquer avait prédominé chez le patient et son médecin.

C'est devant ce cadavre que m'est venue à l'esprit la conception de l'appreil que j'ai l'honneur de vous présenter, et la pensée de substituer à me grave opération sanglante, une manœuvre aussi simple que le plus factethérisme auquel ne se refusent ni malade ni praticien.

Je m'en fus aussitôt fabriquer de mes mains une sorte de long doigt de bis, pourvu de phalanges pouvant se recourber sous la traction d'une corde

disposée comme un muscle fléchisseur de l'index.

De retour auprès du mort, je constatai de nouveau l'insuffisance du taxis assique, seul moyen qui eût été tenté pendant la vie et qui avait causé la

erte d'un temps précieux.

J'introduisis profondément dans l'anus mon index gauche et guidai sur le doigt artificiel jusque dans l'ampoule rectale. Le bout de ce doigt vint sément, en allongeant l'ampoule rectale, produire une saillie sous la pali abdominale au-dessus de la hernie; tirant alors sur le cordon fléchisseur la phalange, je recourbai celle-ci autour de l'anse herniée que j'accrolai solidement.

Dés les premiers mouvements de traction, je sentis les gaz et les liquides ii engorgeaient la hernie, repasser dans l'intestin et en peu d'instants la rnie eut disparu. Le canal inguinal me parut complétement vidé et libre toute adhérence à l'intestin.

Je n'ai pu obtenir de faire cette autopsie, qui m'eût intéressé au plus haut int; mais la facilité avec laquelle la réduction s'opéra, sans aucun effort seconsse, m'autorise à dire que l'intestin, quoique rendu fragile par la ritonite et l'étranglement, devait ne porter aucune trace du contact de istrument.

Constamment en voyage, je n'ai pas eu l'occasion d'opérer sur le vivant, mais j'ai souvent répété cette démonstration sur le cadavre, dans les hospitaliers services des chirurgiens anglais, et je l'ai montrée récemment au professeur Guyon à l'hôpital Necker.

Pour le faire, je pratique sur un cadavre une courte incision sur le canal inguinal ou sur le crural, je saisis une anse intestinale, l'attire au dehors et la fixe par un fil. Puis introduisant l'appareil par l'anus, je viens embrasse cette hernie artificielle dans la phalange et la retirer à l'intérieur de la cavité abdominale. Le fil fixé à l'intestin permet de reproduire la hernie, et le phalange permet de répéter la réduction, aussi souvent que l'exige le scepticisme des assistants.

L'autopsie pratiquée séance tenante démontre premièrement, que l'ampoule rectale est suffisamment grande, mobile et solide pour que l'on puiss la déplacer, en coiffer le bout de la phalange et la porter momentanémen au-dessus de l'anse de l'intestin grêle hernié, sans qu'il reste sur sa muqueuse trace du contact de l'appareil; secondement, qu'une hernie artificielle, même solidement fixée au dehors, ce qui représente bien une hernie incarcérée, étranglée, adhérente et irréductible par le taxis classique, peu être dégagée et ramenée dans la cavité abdominale par une traction en arrière sur la continuité de l'anse herniée; traction modérée, qui ne pourrai être nuisible qu'à un intestin absolument gangréné et incurable; troisième ment, l'autopsie démontre qu'aucune raison anatomique, et qu'aucune pro babilité scientifique ne s'opposent à ce que cette méthode de taxis rectal me soit au moins tentée sur le vivant avant qu'on ne le soumette aux chance de la herniotomie.

L'appareil construit avec tous les perfectionnements nécessaires, représente une tige grosse comme le doigt, longue de 0,30, munie d'une phalange qui se recourbe au moyen d'une vis de traction fixée au manche de l'appareil. Ce doigt artificiel est poli, ou recouvert d'un épiderme de caout chouc qui adoucit son contact. Le manche est fourni d'un point de repére sur la ligne de courbure de la phalange.

Pour l'opération, le patient atteint d'une hernie qui a résisté à de raison nables tentatives de taxis classique, est sans plus tarder placé dans la position de la taille et chloroformé.

Le rectum est vidé par de grands lavements, puis le chirurgien introdusant son index gauche profondément dans l'anus, vérifie la direction du rectum et guide le doigt artificiel au travers des sphincters. L'instrument doit être dirigé d'abord vers le sacrum, puis redressé dans l'ampoule rectale; le manché repousse l'anus vers le coxys et le bout de la phalange vient sollever la paroi abdominale (lorsqu'elle est mince le mouvement est très-apparent).

Le chirurgién prenant pour ainsi dire du bout des doigts de sa main gatche le bout du doigt artificiel, à travers la paroi abdominale, le conduit le plus près possible de la hernie en dedans et au-dessus d'elle. Pour y artiver il est bon de déplacer les anses intestinales par de grands mouvements latéraux produits par l'appareil.

Puis tournant la vis d'appel, le chirurgien recourbe la phalange de façon à ce qu'elle embrasse dans son crochet l'anse herniée. Massant alors la hernie, de la main gauche, et la tirant en arrière par l'instrument tenn de la main droite, le chirurgien constate qu'elle prend de la mobilité. qu'elle se dégorge de ses gaz et liquides, qu'elle diminne de volume et bienté qu'elle se réduit complétement. Il constate enfin que le canal herniaire et vidé, il peut même s'assurer s'il existe ou non quelque adhérence d'l'intestin au sac, car il verrait la paroi abdominale entraînée, se creuse

ne fossette au niveau de l'ancienne tumeur herniaire. Il ne lui reste s qu'à redresser la phalange et retirer le doigt artificiel hors de l'amde rectale et de l'anns.



- 1. Anses de l'intestin grêle hernié.
- 2. Ampoule rectale.
- 3. La phalange de l'index artificiel.
- 4. Vis d'appel pour recourber la phalange.

i l'intestin n'était pas déjà trop malade, il est impossible que cette rétion, accomplie sans violence, n'ait pas un résultat infiniment plus de et prompt que la plus belle opération sanglante.

a réduction d'une hernie par ce doigt artificiel qui ne laisse dans l'amle rectale aucune trace de son passage, acquerra, je l'espère, la préfesur la kélotomie, du moins dans les hernies récemment étranglées. Ju'il n'y aura à craindre ni fragilité morbide de l'intestin, ni adhérences puil n'y aura à craindre ni fragilité morbide de l'intestin, ni adhérences

malade qui n'en pourra être effrayé, s'y soumettra d'emblée, et le méle moins opérateur la pratiquera sans plus d'hésitation que pour un térisme. Donc plus de raison de perdre le temps et de laisser l'intestin ser dans l'étranglement; plus de raison de s'obstiner longtemps au externe, dans lequel trop souvent la hernie se tasse comme une tête de la atour de l'anneau et se meurtrit sous une pression prolongée. L'introduction de ce doigt, est bien préférable à celle de la main entière, qui romprait les sphincters et éraillerait les tuniques de l'intestin: celle-ci n'est possible que sur les grands animaux domestiques.

Je crois que ce procédé sera utile dans toutes les formes de la hernie, car le doigt peut se porter sur tous les points de la paroi abdominale, et il ac-

crochera aussi bien l'épiploon que l'intestin.

Dans le volvulus et l'étranglement interne, je crois que des mouvements directement communiqués à travers l'ampoule rectale pourraient réussir à

rendre aux anses intestinales leur position normale.

Je livre, dès sa naissance, à mes collègues, ce procédé que je nomme taxis rectal. Je me hâte, car je crois qu'il y a là un progrès pour la chirurgie conservatrice et un bénéfice pour les malades à être préservés, quelque fois, de la dangereuse ouverture de la cavité abdominale.

Pour prendre date, je dois noter qu'en février 1877 j'ai démontré le doist artificiel à l'hôpital de Charing-cross à Londres, après l'avoir fait construire

à Vienne l'année précédente.

M. Milliot, d'Hyères, présente un électro-aimant pour l'extraction des projectiles et des corps étrangers en fonte de fer profondément introduits dans les tissus.

# ÉLECTRO-AIMANT

POUR L'EXTRACTION DES PROJECTILES ET DES CORPS ÉTRANGERS
EN FONTE DE FER

Par le D' Benjamin MILLIOT, de Hières (Var).

Messieurs,

En 1872 j'ai publié dans les Archives générales de médecine (numéro de février) un article assez étendu sur « le diagnostic et l'extraction des projectiles et particulièrement des projectiles en fonte de fer. » Aujourd'hui je ne parlerai que de l'extraction et du diagnostic de ces derniers dans le

Bien avant nous on avait proposé d'employer l'aimant pour l'extraction des aiguilles entrées dans une partie quelconque du corps humain et des paillettes de fer tombées dans les yeux des maréchals-ferrants; mais comme à l'approche des aimants l'aiguille, en qualité de corps paramagnétique oblong, tend à se mettre en croix avec eux, en vertu du développement et elle des pôles, et comme d'autre part elle présente une surface trop petite pour que l'aimant puisse agir sur elle, on comprend que les médecins n'est pu parvenir à l'extraire. Autre chose a lieu lorsque l'on a à faire à un bott de conteau, de sabre-bayonnette ou de bayonnette, en un mot à un corp paramagnétique à surface tant soit peu considérable, et dans les expériences que j'ai l'honneur de faire devant vous, vous voyez que mes électro-aimants de mes expériences par la raison qu'on peut les aimanter et les désaimants mes expériences par la raison qu'on peut les aimanter et les désaimants

volonté, ce qui est très-important pour l'extraction des projectiles en fer, en sonte de ser et en acier des plaies par armes à seu. Pour l'extraction de res derniers j'emploie deux électro-aimants, dont l'un recourbé en fer à cheval a le til conducteur de 109 mètres de long sur 1 1/2 millimètres de diamètre, et l'autre, rectiligne a le même sil de 70 mètres de long sur 21/2 millimètres de diamètre. On sait que les attractions magnétiques sont en raison inverse des carrés des distances auxquelles elles s'exercent et que la force attractive des électro-aimants est en raison directe de l'intensité du courant électrique, du nombre de tours de leur fil conducteur et de l'épaisseur, de la quantité et de la qualité du fer qui les compose. On comprend que les électro-aimants peuvent être d'une puissance considérable. Afin de pouvoir atteindre les projectiles mentionnés dans la profondeur des plaies j'ai muni les électro-aimants de tiges rondes en fer de différentes longueurs, telles que 5,10 centimètres et plus sur 10,15 millimètres et plus de diamètre. L'emploi de ces tiges a l'importance que voici : 1) on peut les employer dans une certaine profondeur de la plaie; 2) on peut, à leur aide, extraire les projectiles en fonte de fer des formes les plus diverses. Si l'on prend un corps rond, par exemple un biscaïen, l'attraction de l'électro-aimant s'exercera sur lui sur un seul endroit, quel que soit le point de contact; autre chose a lieu lorsqu'on approche le même électrosimant d'un corps paramagnétique oblong, par exemple d'un éclat d'obus : il s'y forme des poles, et l'éclat attiré, tâche de prendre une position transversale. On peut éviter cet inconvénient en approchant de l'éclat un seul des pôles de l'électro-aimant, et en donnant à l'endroit de cet instrument, ou s'exerce l'attraction, la forme arrondie. Les tiges en fer doux, que nous lui adaptons, répondent à ce but; en dernier lieu 3) on peut extraire les projectiles sans agrandir, au moment de leur extraction, le diamètre du trajet de la plaie, inconvénient qu'on ne peut éviter avec les pinces.

Après tout ce que nous venons de dire et de démontrer, il est facile de concevoir que les électro-aimants peuvent être employés dans le but de diagnostic des projectiles et des corps en fer, en fonte de fer et en acier. Il suffit pour cela de les rapprocher de l'endroit où se trouvent ces corps; ausi par exemple lorsqu'on approche les électro-aimants de la peau, sous laquelle, à la distance de leur action, se trouve un corps en fer, ce dernier tend à être attiré et produit une saillie plus ou moins manifeste des téguments.

Lorsque les électro-aimants seront devenus d'une application générale dans les blessures par projectiles en fonte de fer, on songera à modifier les projectiles en plomb, afin de pouvoir aussi les extraire par le même moyen. Il sera facile de remplacer les balles actuelles par des balles également en plomb, mais à noyaux ou tubes en fer, les électro-aimants agissant sur le fer même à travers une enveloppe en plomb, pourvu que celle-ci soit relativement peu épaisse.

M. le prof. Galli présente un nouvel appareil pour l'opération de la fistule vésico-vaginale. Il déclare qu'il ne croit pas nécessaire d'exposer les autres systèmes d'opérer ces fistules, parce qu'il parle à des chirurgiens et non à des élèves, et parce que son appareil n'est pas une modification des autres, mais qu'il est complétement nouveau : on ne trouve que chez M. Jobert une idée qui s'en rapproche un peu.

# APPAREIL POUR L'OPÉRATION DE LA FISTULE VÉSICO-VAGINALE

#### Par M. le professeur GALLI.

L'appareil se compose :

1° D'un spéculum univalve plus court que les gouttières vaginales de

M. Sims, et qui fait à peu près les deux tiers d'un anneau.

2º D'une pince ectope vésicale (comme le prof. Vaccà avait appelé ectopœsophage, du grec εκτοπέω, déplacer, son instrument qui servait à déplacer l'œsophage dans l'œsophagotomie en le portant sous la peau dans la région latérale du cou) qui est cachée dans une canule et qu'on développe et on ferme au moyen d'une crémaillère et d'un pignon ¹.

3° D'un petit couteau à lance un peu plus grand que celui qui se trouve

dans les boîtes pour la ténotomie.

4º D'un porte-aiguille à repoussoir.

5° D'aiguilles d'une courbure très-légère, et qui finissent du côté du chas en petite fourche.

6° Tubes en plomb ou serre-fils.

7º Pince à pression pour écraser les tubes.

#### Raison d'être des instruments.

Le spéculum est court et large parce que c'est dans son intérieur (son aire) qu'on exécute l'avivement et la suture de la fistule. La pince qui s'ouvre dans la vessie est faite d'un ressort très-solide asin qu'il puisse résister sans plier aux tractions qu'on fait sur la vessie pour conduire la sistule au centie du spéculum. La roideur du ressort est si grande qu'on ne peut pas sortir ni rentrer la pince dans la canule sans se servir du pignon et de la crémaillère.

Le porte-aiguille est construit de manière à ce que les aiguilles se placent dans une espèce de chassis qui se trouve vers sa pointe, et lorsque les aiguilles ont traversé les deux bords de la fistule elles sont dégagées par

un repoussoir qu'on presse avec le pouce.

Les aiguilles ont une courbure très-légère parce qu'on les passe mieux à travers les bords de la fistule dans l'intérieur du spéculum; l'échancrure qu'elles présentent est destinée à recevoir le fil afin qu'il ne soit pas coupé par le repoussoir.

Tout le monde connaît mes tubes pour fixer les fils, et qui remplacent les nœuds qu'on exécute toujours très-difficilement à une certaine profon-

deur.

Les pinces, servant à écraser les tubes et à fixer les fils à la tension qu'on désire, sont assez longues pour ne pas embarrasser la vue avec la main, et assez solides pour obtenir un parfait écrasement des tubes.

## Indications pathologiques.

On ne peut pas opérer avec ces instruments:

1º Les fistules qui sont produites par une très-grande perte de substance.

<sup>1</sup> Il faut avoir différentes grosseurs de pinces proportionnées à la largeur des fistules, et la pince qu'il présente est le n° 1 du système.

#### manuel operatotre.

e la malade sur les genoux à la manière ordinaire, ou même de de telle sorte que la lumière tombe sur la paroi antérieure du vaintroduit le spéculum qu'on consie à un aide auquel on recompresser l'instrument contre la paroi vagino-rectale. Alors on rec l'ectopevessie la fistule dans laquelle on fait passer deux ou mètres de l'extrémité vésicale de l'instrument; on pousse la s de la canule par le pignon qui agit sur la crémaillère, et alors 'ouvre dans la vessie et les deux branches dont elle est formée à peu près de deux centimètres dans la pince nº 1. Lorsque la ouverte on tire lentement sur l'instrument de manière à conduire u centre du spéculum en la rapprochant ainsi beaucoup de l'ouginale. La paroi vésico-vaginale par son extensibilité, dont nous quelquefois les inconvénients dans l'accouchement et dans le de l'utérus, se prête très-facilement à cette traction; les parties ent comme une espèce d'entonnoir dont le sommet est formé le qui apparaît comme une sorte de fente très-tendue par les de la pince. Alors on pratique l'avivement avec le couteau à la main et l'œil de l'opérateur sont jeunes on coupe un anneau e deux ou trois millimètres, qui tombe jusqu'à l'extrémité extéa pince; lorsqu'on pratique l'avivement, on a la même sensation coupait du parchemin, tant les parties sont tendues par les le la pince, grâce à la traction qu'on exerce sur la paroi vésico-vavivement se fait en biais aux dépens de la muqueuse vaginale, le couteau coupe les tissus qui se présentent comme si on courois d'un entonnoir: on commence l'avivement sur la gauche du derrière la branche gauche de la pince, qu'on fait tourner tount le couteau. Lorsque l'avivement est complet, on ramène les le la pince l'une en arrière et l'autre en avant, de sorte que la fistule se présente longitudinalement. Alors on passe les aiguilles isseur des parties sans pénétrer dans la vessie; mon porteint rond, je le manie très-facilement, de sorte qu'on conduit la 'aiguille dans l'endroit et dans la direction qu'on désire; lorsque

lorsque celle-ci a été ôtée, les points se rapprochent beaucoup; ordinairement trois points suffisent lorsqu'on a exécuté l'opération avec la pince nº 1. Il est toujours prudent de nouer ensemble les deux houts du sil de chaque aiguille, afin de ne pas se trouver embarrassé pour reconnaître la continuité du fil de soie qui correspond à chaque point. On ramene alors la pince dans sa canule, et il n'y a pas à craindre que les fils restent engagés entre les branches de la pince, parce que lorsque les branches sont rentrées dans la canule, les bouts de la pince ne se touchent pas.

Même lorsqu'on a retiré la pince, les parties, qui ont été pour un certain temps distendues, ne remontent pas instantanément comme si on avait affaire avec de la gomme élastique, de sorte que même alors qu'on arrête les fils avec les tubes en plomb, on voit très-bien ce qu'on fait et on tire sur les fils jusqu'au complet contact des parties. Chaque tube écrasé, à chaque point : la suture est complète. Si on pouvait regarder du côté de la vessie, on observerait qu'on a reproduit par la suture une espèce de raphé médian qui contribue beaucoup au succès opératoire, parce que les parties ont été coupées en biais aux dépens de la muqueuse vaginale et par conséquent au profit de la muqueuse vésicale. Tout le monde connaît les soins consécutifs à l'opération, qui se ressemblent toujours pour toutes les méthodes opératoires.

Cette méthode a été déjà pratiquée deux fois avec un plein succès; la première fois sur une dame, sœur d'un confrère, la seconde sur une ouvrière, toutes les deux primipares, tombées malades après un accouchement laborieux.

M. le prof. Galli présente à la Section un petit instrument de son invention pour extraire les épingles à cheveux de la vessie des femmes.

#### INSTRUMENT POUR L'EXTRACTION

DES ÉPINGLES A CHEVEUX DE LA VESSIE DES FEMMES

Par M. le professeur GALLI.

L'instrument métallique d'une certaine grosseur se compose d'un long de quinze centimètres, lequel porte à une de ses extrémités un annea de huit millimètres ouvert d'un côté, soudé à la tige et de l'autre un manche rond de cinq ou six centimètres de longueur.

Il arrive quelquefois que les femmes pour se procurer du plaisir s'introduisent dans l'urêthre des épingles à cheveux en retenant les points entre leur doigts : si les pointes glissent de leurs doigts l'épingle tombe des la vessie. Alors la femme cherche à uriner tout de suite et même elle la des efforts espérant de se débarrasser de l'épingle, mais ces efforts serve seulement à implanter les pointes près du col de la vessie, et l'épingle rel alors fixée longitudinalement avec les pointes au col de la vessie et l'and la partie postérieure de la vessie.

Les instruments avec lesquels on a cherché jusqu'ici à s'emparer du cer étranger pour en faire l'extraction s'ouvrent tous, d'avant en arrière, et agissent comme si l'épingle était placée de travers, et lorsque quelque ils arrivent à s'emparer de l'épingle, ils peuvent produire des déchirent très-dangereuses sur les parois de la vessie dans leurs manœuvres.

On introduit l'instrument dans la vessie, on exécute de très-petits mouvements latéraux et on a immédiatement la sensation métallique du corps dranger. Alors on fait tourner l'instrument sur son axe et l'anneau ouvert accroche une des branches de l'épingle en produisant une résistance si on veut continuer le mouvement de rotation; dans ce moment on pousse l'instrument jusqu'à arriver à l'anse de l'épingle, et en poussant toujours un peu on dégage les pointes du col de la vessie, et si l'on continue avec un léger mouvement de latéralité et d'extraction on retire l'épingle accrochée à l'instrument.

La manœuvre est plus longue à décrire qu'à exécuter; elle est d'une

**Scilité et d'une su**reté remarquables.

Ce petit instrument a été exécuté pour la première fois à Lucques, mais après. M. Charrière fils en a construit un certain nombre, et à présent il doit se trouver chez M. Collin et C<sup>10</sup>, 6, rue de l'Ecole de médecine, à Paris.

La séance est levée.

Le Secrétaire, D' Martin.

# SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE DU 15 SEPTEMBRE

(à 7 heures du matin.)

Présidence de M. Laskowski.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

La parole est à M. Roussel pour une communication sur son appareil pour la transfusion du sang, avec expérimentation du manuel opératoire par le vivant.

#### LA TRANSFUSION DU SANG

Par M. le Dr ROUSSEL, de Genève.

## Messieurs,

Mon appareil pour la transfusion du sang, quoique bien apprécié à l'émger à la suite des nombreux rapports produits par les Commissions mmées pour suivre les opérations et les critiquer, quoique adopté pour service des armées de Russie, Roumanie, Autriche-Hongrie, Belgique et l'agleterre, est encore presque inconnu dans les écoles de langue française, l'éest la première fois que j'ai l'occasion de le démontrer dans la ville où la été inventé.

Le ne crois pas devoir parler à un corps de médecins, de l'historique de la lansfusion, ni de son opportunité dans les cas d'hémorrhagie. Rendre du la lang humain à celui qui va mourir pour en avoir trop perdu, est un désir

si logique et simple qu'il apparut dès les premiers essais de l'art de guérice. Au temps où la vie des hommes était de peu de valeur pour les puisses on pratiquait souvent des transsusions irréprochables au point de vue schi tisique. Les rois de Syrie, de Perse et le pape Innocent III surent transfer vec du sang artériel, pris directement à la carotide d'hommes saignement des moutons.

Avec les exigences de la civilisation la transfusion devint plus difficile

moins physiologique.

On essaya souvent la transfusion directe à l'homme, du sang de la captide de moutons, veaux, béliers et chiens; sans trop étudier les incompatibles des sangs d'espèces aussi éloignées. Il est aujourd'hui prouvé que sang transfusé à un animal d'espèce différente, se conduit, si ce n'est com un poison, au moins comme un corps étranger, que l'économie tend autôt à rejeter de son sein, après de graves phénomènes perturbateurs.

Puis vinrent les tentatives de transfusion du sang veineux de l'home Mais, privé de l'impulsion directe du cœur, le sang sorti de la veine plus l'énergie de courant suffisante pour lui faire traverser un appareit vaincre les résistances qui se rencontrent dans les veines exsangues contre

tées et comprimées d'un sujet hémorrhagique.

On a dû suppléer à cette impulsion défaillante, par la propulsion d'enginécaniques, pistons, corps de pompe et seringues; mais le sang se coag dans ces appareils remplis d'air, et composés de corps dont le contact se

difie la fibrine: verre, métaux, etc.

Alors, au lieu d'étudier toutes les causes de coagulation de la fibrit afin de les éloigner; on a préféré éloigner la fibrine, elle-même, après l'avaccusée d'être un corps inutile, plus encore, d'être un poison! Ce fur l'idée mère des injections de sang défibriné par le battage à l'air libre, et manipulé au laboratoire, dans le résidu duquel flottent quelques global battus à mort, avec lesquels on prétendrait en vain sauver la vie des morrhagiques.

En attribuant injustement à cette injection le titre de transfusion du sales auteurs de cette méthode antiphysiologique, ont longtemps obstrué voie de la transfusion légitime; sans avoir jamais obtenu un résultat que celui que produisent des injections d'eau pure ou de sérum artific Neudörfer, qui pratiqua des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique des centaines d'injections de sang défibriné, avoir le compartique de centaines d'injections de sang défibriné de centaines d'injections de sang défibriné de centaines d'injections de centaines de centaines de centaines d'injectiones de centaines de centaines de centaines de centaine

n'avoir jamais sauve la vie d'un de ses opérés.

En France, on a tout aussi injustement attribué le nom de translusiciens tantanée ou médiate, à des injections de sang veineux, retenu plus moins longtemps au contact de l'air, de verre et de métaux, dans les hémotophores de Moncoq, les appareils irrigateurs, clysopompes et seringues

Mathieu, Colin, Leblond, etc.

Recueillir du sang dans une cuvette, l'aspirer dans une seringue et pos ser dans la veine la partie qui n'est pas encore coagulée, n'est pas opt une transfusion, mais seulement une injection, ou infusion veineuse, su le terme des anciens chirurgiens. Le terme de transfusion du sang ne s'appliquer, honnêtement, qu'à l'opération par laquelle on fait passer sang vivant d'un vaisseau dans l'autre, par un courant fermé, ininterrem loin de tout contact de l'air, de toute cause de déperdition des gaz, du rique, du mouvement, de la vie propre du sang. Abuser des termes sciufiques, c'est faire des contrefaçons, des faux, aussi nuisibles aux progrès l'art de guérir, qu'à la vie des malades que l'on trompe sur l'identité l'opération qu'ils subissent.

Les méthodes d'injection de Moncoq, Mathieu, Colin, Pajot, Leblond,

de sang (Béhier) et cependant l'homme qui s'est dévoué en a is cent ou quatre cent grammes. C'est tout au moins un sacrifice

n manœuvrant la pompe, on ne saurait éviter que le frottement ne détache les coagulums formés sur la paroi du cylindre. Ce embolies que l'on envoie au patient, plutôt que du sang.

chirurgien qui aura réfléchi aux causes multiples de la coagulang, ne voudra accorder de valeur aux appareils dans lesquels le

jumis au contact de l'air avant ou pendant l'opération.

ns le but d'éviter ce contact malfaisant, que Maisonneuve, Ave-, Albini, etc., ont construit des appareils pour la transfusion diareils ayant à leur orifice afférent un trocart ou canule à lier dans n donneur de sang. Le défaut principal qui a fait rejeter cette méque l'introduction et la ligature d'une canule dans une veine, nflamme sa tunique interne, d'où phlébite inévitable, et quelquee mortelle, ainsi que vient de le démontrer tristement la mort eur de sang à Liverpool.

, ces appareils contiennent toujours de l'air, et ils sont formés de nétaux; enfin le sang, entrant trop lentement par l'étroit orifice le, se repose et se coagule avant d'avoir rempli la pompe et ses

t possible d'adapter pour un temps quelconque une canule dans , on pourrait peut-être examiner la proposition du prof. J. Guere des frères Siamois du transfusé et du transfusant, en réunissant canules en X le bout inférieur de la veine de l'un dans le bout sue l'autre, et réciproquement, pour permettre ainsi l'échange et le omplet des deux sangs. Encore faudrait-il que le transfusé ne fût émique non malade; car je veux volontiers donner mon sang, je pis fois, sans souci, mais j'aime mieux me priver de la faveur de celui de mon malade.

s professeurs français et allemands ont opéré ce qu'ils appellent n intracellulaire, et ont prétendu améliorer des anémiques en leur des thrombus, ecchymoses, suffusions sanguines artificielles, suimais fécond détail de l'art de guérir, que je me slatte de pouvoir auje d'hui vous présenter un transsuseur qui est réellement démontré par

par l'ensemble même des critiques qu'il a subies.

En esset au milieu des plus grands éloges généraux, chaque experopérateur a critiqué quelque détail; il est dans la nature de l'home n'être jamais absolument satisfait; mais il est arrivé que le point cri par l'un a été trouvé excellent par l'autre, et réciproquement; de sorte me serait absolument impossible de changer un détail en contentant le monde et moi-même. J'ai, du reste, laissé pleine carrière aux perseneurs de tous pays, aucun n'a encore réussi.

Mon transfuseur ne contient ni verre, ni métal ou ivoire, etc.; il es entier en caoutchouc, mais non pas de ce caoutchouc à bon droit mal sulfuré, vulcanisé, mélangé de talc, gyps, barite, etc., qui répand d'ammoniacaux ou hydrogénés mal odorants; qui perd des poussières ches ou colorées; qui se détruit et se brise par l'action du soufre gomme et que l'on retrouve en loques, au moment où l'on en aurait Ma substance est la gomme élastique pure, brune ou rougeâtre, mai corps étrangers. Ce n'est qu'à la fabrique impériale de St-Pétersbourg de coûteuses recherches ordonnées par de hauts personnages, que pu arriver à une parfaite fabrication.

L'appareil figure un conduit direct et ininterrompu, par lequel le passera d'une veine dans l'autre, loin de tout contact de l'air, et sans :

déperdition, ni altération.

Il commence, du côté du donneur de sang, par une ventouse à sit la peau au-dessus de la veine gonssée. Cette ventouse enveloppe un qui est l'entrée du conduit; après ce cylindre vient un ballon moteur artisciel propulseur du sang contenant exactement dix grammes; l'duit se termine chez le transsusé par une canule mousse à introduir ligature, dans la veine préalablement ouverte.

Un tel canal réunissant les deux sujets, est bien hermétiquement clus ambiant; mais il contient encore son air intérieur, et ne permettr

encore une bonne transfusion.

Pour chasser cet air, avant l'arrivée du sang, j'ai imaginé d'intr dans l'appareil un courant d'eau chaude, pénétrant par un tube branc la ventouse et ne sortant par un autre tube, branché sur la canule qu'après avoir rempli tout l'appareil depuis la peau du donneur de sa que dans la veine de l'opéré.

Voici donc notre canal direct, hermétiquement clos à l'air extérit vidé de l'air intérieur, puisqu'il est rempli d'eau. Il s'agit d'y introdesang, tout en vidant l'eau en dehors. Pour cela j'ai inventé d'adapte l'appareil une lancette qui ouvre la peau et la veine, sous une couche

donc à l'abri de l'air.

Cette lancette, montée sur une vis micrométrique, se règle facil quant à la profondeur de la piqure et sa direction. Elle joue au cen cylindre qui est lui-même au centre de la ventouse. Ce cylindre est quar le haut et le bas, de sorte que le chirurgien voit parfaitement la turgide, ainsi que le point où il a décidé de la saigner. La lame re dans le haut du cylindre, après que le chirurgien a pratiqué d'un set rapide et sec une piqure, qui est à peine sentie du donneur de sang qu'elle est faite par une lame chaude et sous une couche d'eau chaute.

A mesure que, par le jeu du ballon moteur, le sang pénètre dans reil, l'eau s'échappe par le tube latéral branché sur la canule; bic paraît l'eau tentée de sang, puis du sang pur; alors l'opérateur tubes à eau, et le sang passe de la veine turgide dans la veine examp

transtuseur j'ai pratique plus de 60 transtusions directes; nulle 10 node n'en a 10 à son actif. La première en 1865 à Genève, ainsi nière en 1877 à Manchester pendant le Congrès médical, s'adresses deux à des cas d'hémorrhagies puerpérales mortelles, toutes en d'autres furent suivies de complète guérison.

nsfusions ont été, à peu près toutes, opérées en public dans les et cliniques des diverses facultés de l'Autriche, Hongrie, Russie, et Angleterre, auprès desquelles j'ai été appelé par lles autorités

es.

t toutes été publiées dans les journaux médicaux, et réunies volumes, l'un publié à Paris (Asselin, 1876), l'autre à Londres 1877).

rarement libre de choisir mes sujets, et souvent les chefs de sertimposé un morihond cancéreux, phthisique, pyémique, dont le impossible même par la transfusion, mais sur lequel on me dene simple démonstration des premiers phénomènes produits par u sang nouveau; phénomènes dont une prochaine autopsie deot fournir la critique et la preuve. Cependant, il ne s'est jamais le trouble notable, et jamais l'autopsie la plus attentive n'a trouvé

euves sévères furent toujours les plus triomphantes réponses à objections.

n comptant tous les cas simplement démonstratifs, qui sans aun'auraient pas droit de figurer dans une statistique opératoire, ne fournit que 18 % d'insuccès, et je compte pour insuccès pludans lesquels la vie a été prolongée de toute une semaine.

de succès, divisés en 56 % de guérisons complètes et 16 % de sratoires, dans lesquels la maladie première, incurable, a été amérir un laps de temps variant de deux semaines à trois mois, ce que demi-succès. Quelle est la grande opération chirurgicale qui, en ou de mort, fournit de tels résultats?

inement, lorsque cette méthode sera connue, on s'étonnera sans ce que l'injection du sang exposé à l'air, présentée sous le faux ransfusion instantanée. ait pu détourner un instant l'attention de

Hémorrhagie par blessures ou opérations 7 cas.

Succès complet 4.

Demi-succès 1. Amputation du sein, cure de l'anémie, mort d'hémorigie secondaire par une ligature au 10<sup>m</sup> jour.

Insuccès 2. Résection du genou, tétanos, mort après 17 heures. Bésiri lation de la hanche, mort après 6 heures.

Hémorrhagie chronique, utérine, intestinale, stomachale, hémopty 8 cas.

Succès complets 6, avec guérison de la maladie originale. Demi-succès 1. Cancer stomacal ulcéré, mort après 3 mois. Insuccès 4. Hémoptysie et tubercules.

Anémie non hémorrhagique, chlorose, fièvre pernicieuse, manie et nition, scorbut, suppuration prolongée, 22 cas.

Succès complet 10, avec guérison de la maladie originale.

Demi-succès 9. La maladie primaire a repris son cours après amélion prolongée.

Insuccès 2, Opération inachevée 1.

Maladies diverses : septicémie, tuberculose à la période ultime, asphycholéra, brûlures, morve, cancer, 12 cas.

Succès complets 3, dont 1 de septicémie, 2 d'asphyxie.

Demi-succès 4.



Explication de la figure.

THANSFLERI'R DIRECT ROUSSEL

- 1. 2. 3. Veine qui fournit le sang, gonfiée par un bandage do saignée-
  - 4. 5. Veine preparee du bras qui reçoit le sang.
- 6. 7. 8. Tube d'aspiration d'eau chaude pour chasser l'air de l'appareil.
  - 9. 10. Ballon et ventouse pour fixer le transfuseur sur la peau.
  - 11, 12. Cylmalre interieur à la ventouse et contenant la lancette.
    - 13. Curseur régulateur de la direction et de la longueur de la lancette-
    - 14. Ballon moteur du transfaseur.
    - 16. Canule introduite dans la veine de l'opéré.
- 17. 18. Robinet et tube latéral pour l'issue de l'air et de l'eau.

ARTIN, secrétaire, donne lecture d'une communication de M. le enstein :

# POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE L'ANESTHÉSIE CHIRURGICALE

#### Par M. le Dr ROTTENSTEIN.

thésie chirurgicale est sans contredit la plus grande conquête ue de notre siècle. Grâce à cette découverte bienfaisante le patient angoisses et les douleurs qui accompagnaient autrefois les grandes is et le chirurgien, qui opère sur un malade tranquille et endormi, plus de dextérité et de rapidité. C'est seulement depuis que l'anesentrée dans la pratique chirurgicale que le « cito, secure jucunde » est devenu une vérité.

otre intention n'est pas de faire l'apologie de l'anesthésie dont les sont aujourd'hui connus et appréciés du monde entier. J'ai seu-oulu, pendant les quelques minutes d'attention que vous voulez corder, jeter un peu de jour sur les circonstances au milieu des-est accomplie la grande découverte et rectifier une erreur qui s'est epuis bien des années dans la plupart des ouvrages français et étrantraitent de l'anesthésie.

ntention de démontrer que le véritable inventeur de l'anesthésie e à la chirurgie est Horace Wells dont le nom est peut-être moins le Europe que ceux de Jackson et de Morton. Je prouverai en outre leux hommes ont, par des intrigues déloyales, usurpé les droits de ur et qu'ils ont malheureusement réussi dans cette entreprise. On ffet que Jackson a obtenu le grand prix de l'Institut de France et té nommé chevalier de la Légion d'honneur pour avoir découvert isie.

nseignements que je vais porter à votre connaissance et qui sont nent de nature à modifier le jugement porté autrefois par l'Institut son ont été puisés aux meilleures sources. Ils sont confirmés par un ombre de personnes qui ont été témoins des premiers essais de Wells pratique de l'anesthésie chirurgicale. Parmi ces personnes je dois citer mon excellent ami et confrère, le D<sup>r</sup> Colton qui assista à la e application de gaz nitreux faite par Wells dans un but chirurgical eut même être considéré comme ayant pris une part assez active grande découverte.

la relation des faits, aussi abrégée que possible.

décembre 1844, Horace Wells, qui exerçait honorablement à Hartprofession de dentiste, assistait à un cours de chimie professé par le
n. Le sujet de la leçon était le protoxyde d'azote et le professeur dét aux assistants les propriétés de ce gaz lorsque quelques-uns d'entre
ifestèrent le désir d'en inhaler les vapeurs. C'est ainsi que M. Colinistra à Wells, à M. Cooley et à quelques autres personnes le gaz
. M. Cooley fut d'abord très-excité par cet a

et a violemment la jambe contre un banc.
i demanda s'il n'était pas grièvement!

nullement conscience d'avoir reçu aucune blessure, mais en relevant vétement, le sang apparut en abondance.

Ce fait attira vivement l'attention de Wells et il fit part à son voisis ses impressions et remarqua que ce gaz pourrait peut-être jeter un individans une insensibilité assez grande pour permettre de pratiquer sons cleurs certaines opérations. Cette idée s'empara de son esprit et ne le qualité plus. Le lendemain il était résolu à se placer sous l'influence du gaz et faire arracher une mauvaise dent (une forte molaire). Il fit appeler le teur Colton, lui exposa ses idées sur le sujet et lui demanda s'il consent à le placer sous l'influence du gaz hilarant pour subir une opération. Cei y ayant consenti, l'opération fut immédiatement pratiquée en présent quelques amis. M. Colton administra le protoxyde d'azote, et un con arracha la dent. Wells revenu rapidement à lui s'écria : « une nouvell dans l'extraction des dents! Cela ne m'a pas plus fait de mal qu'une p d'épingle. »

Wells a donc, le 10 décembre 1844, signalé le phénomène de l'anest et déduit toute une théorie confirmée par son heureuse expérience de demain. Tout est parfaitement clair et précis dans sa découverte : I théorique, suppression de la douleur pendant les opérations chirurgie 2º idée pratique, emploi par inhalation d'un agent anesthésique, le toxyde d'azote. On ne peut donc reprocher à cet inventeur d'avoir me de netteté et de précision, aussi bien dans la conception que dans l'aption de sa méthode anesthésique.

Wells possédait cette générosité et cette expansion naturelle aux ho de génie qui veulent faire profiter le monde entier de leurs découver il s'empressa de communiquer à un grand nombre d'amis l'invention venait de faire. Au mois de décembre de cette même année 1844 il pour Boston afin d'y présenter sa découverte à la faculté de médeci cette ville. Il la fit d'abord connaître aux docteurs Warren, Hayward, son et Morton. Ces deux derniers se prononcèrent d'une manière né et exprimaient l'opinion qu'il était impossible de supprimer la douleu dant les opérations chirurgicales; mais ils furent tous d'accord sur ce que l'idée et le modus operandi leur étaient entièrement nouveaux.

Wells fit à Boston en présence d'un grand nombre de médecins et diants une expérience publique et arracha une dent à une personn avait préalablement anesthésiée par le protoxyde d'azote. Bien que expérience selon l'aven même de Wells n'ait pas été couronnée d'un complet, elle fut cependant regardée par plusieurs des assistants c ayant réussi.

Wells appliqua ensuite son procédé dans un grand nombre de ca succès. Il pratiqua plusieurs extractions dentaires à Hartford et obt plus heureux résultats.

Les détracteurs de Wells lui ont reproché d'avoir lui-même aban sa découverte et d'avoir borné ses expériences au protoxyde d'azar l'application de ce gaz à l'art dentaire. Mais ces reproches ne sont pa dés. J'ai pu recueillir le témoignage d'hommes d'une autorité inconte qui affirment que Wells, dès l'année 1845, étudia les propriétés de l'éthe furique. S'il renonça à l'usage de cet agent, c'est qu'il le trouva inférie protoxyde d'azote, surtout dans la pratique de la chirurgie dentaire. U plus tard, bien que le mauvais état de sa santé l'eût forcé d'abandon profession de dentiste, bien que le cours d'ornithologie dont il fot c lui prît beaucoup de temps, il n'en consacra pas moins tous ses les dernières années de sa vie à l'élaboration et au perfectionnem procédé.

ne se contenta pas d'appliquer sa méthode à l'art dentaire et il introit l'anesthésie dans la chirurgie générale. La première grande opération
laquelle il administra lui-même l'anesthésique est relatée dans le BosMedical and surgical Journal de septembre 1847, et eut lieu le 17 août
même année. Le D' Mary, de New-York, opéra une tumeur du testipendant que Wells administrait le gaz; l'opération dura 15 minutes.

'janvier 1848 Wells administra le protoxyde d'azote dans une autre
ration pratiquée par le D' Ellsworth. Enfin, je citerai un dernier cas qui
pporte à l'ablation d'une tumeur du sein et qui fut pratiquée 20 jours
it la mort de Wells, le 4 janvier 1848 par le D' Beresford qui rend le
grand hommage à notre inventeur et considère le protoxyde d'azote
me le meilleur des agents anesthésiques.

n'entrerai pas, Messieurs, dans de plus grand détails sur Horace Wells, ses travaux, sur les luttes et les déboires qui ont empoisonné la fin de sa Qu'il me suffise de vous dire que, après s'être vu ravir sa découverte ceux à qui il s'était confié avec tant de générosité, après avoir vaine-t essayé de faire prévaloir ses droits, il ne put supporter de telles injus-et chercha dans la mort la fin de ses maux. Il s'ouvrit les veines et ira de l'éther jusqu'à ce qu'il tombât privé de connaissance. Ainsi mou-le 24 janvier 1848, l'homme auquel nous devons la plus grande décou-e médicale de notre siècle, le plus grand bienfaiteur de l'humanité.

n'entreprendrai pas de vous faire connaître par quelles séries de cirtances, Morton qui avait été l'élève et l'ami de Wells s'empara de cette nverte de concert avec Jackson. On sait que ces deux hommes précorent l'anesthésie par l'éther en 1847, trois ans après que Wells avait connaître ses expériences, qu'ils essavèrent de prendre un brevet induspour l'exploitation de leur prétendue découverte et qu'ils eurent ences querelles publiques interminables.

ie par le protoxyde d'azote. Je me permettrai seulement de vous dire l'emploi de cet anesthésique, combiné avec l'ether, tend de plus en à se généraliser aux États-Unis et en Angleterre, et je vous demani l'autorisation de traiter cette question spéciale dans votre prochain zrès.

ai simplement voulu aujourd'hui établir un point historique et réhaer la mémoire d'un homme qui a bien mérité de la science et de l'hunité.

#### 1. J.-L. Reverdin fait la communication suivante :

# DES FISTULES PÉNIENNES CICATRICIELLES ET DE LEUR TRAITEMENT

Par le Professeur Jacques-Louis REVERDIN.

Messieurs,

intention n'est point de vous entretenir des sistules péniennes en et je dois tout d'abord circonscrire mon sujet à certaines d'enicatricielles; je compte insister surtout sur le traitet je chercherai autant que possible à établir les indications respectives des différentes méthodes et des principaux propératoires imaginés jusqu'ici. Ces procédés, on le sait, sont très-nomles succès ne sont malheureusement pas aussi certains que les invente chaque nouveau procédé ont pu le croire. Les chirurgiens qui se sont vés aux prises avec un de ces cas difficiles se sont certainement sentivent dans l'embarras en face d'un arsenal si bien monté; ce luxe appre démontre qu'une chose : la difficulté de la lutte. C'est au moins l'in sion que j'ai gardée de mes réflexions, de mes lectures et de l'expé que j'ai faite dernièrement en poursuivant la guérison d'une fistule pér occasionnée par une ligature de la verge chez un enfant.

Ce sont les résultats de ces réflexions que j'ai l'intention de vou mettre; je n'ai du reste nullement la prétention de résoudre définitiv les questions importantes qui se présenteront dans cette étude, mai plutôt de les poser nettement. Pour établir la solution motivée de ce blèmes il nous faudrait beaucoup plus d'observations complètes; il no drait non-seulement le récit des succès opératoires, mais aussi et s celui des échecs tout aussi instructif sinon même plus profitable; joins en cela à l'appel que vient de faire récemment à ses collès professeur Czerny de Fribourg-Brisgau dans un important mémoire fistules péniennes cicatricielles; ce travail a singulièrement facilit recherches.

Avant d'aborder la question du traitement, il est nécessaire de ribrièvement quelques-unes des particularités importantes de l'étiolo

la symptomatologie et du pronostic des fistules péniennes.

I'étiologie de ces fistules nous montre que, dans la très-grande rité des cas, l'orifice anomal est compliqué d'une perte de substance du canal et des parties voisines et j'insiste surtout sur la perte de sub du canal. Les fistules consécutives aux plaies par instruments tran (cas d'Arlaud), font seules exception à cette règle. Dans les autres ca voyons la fistule succéder, soit à une plaie par instrument contonda une balle (Dieffenbach, Delore, etc.), soit à un travail d'ulcération périuréthral (Voillemier), chancre (Dieffenbach, Sedillot, etc.), abcès u (Rizzoli), ulcération par une sonde à demeure (A. Cooper, Czerny, etc à la mortification des parois du canal, par constriction (Verneuil, Czerr verdin, etc.), par infiltration d'urine (Jobert, Ricord, Wood, etc.).

L'existence d'une perte de substance est évidente d'après cette étic elle peut être, cela va sans dire, plus ou moins étendue et on a vu p tous les intermédiaires entre ces vastes hiatus résultant de la destr de presque toute la paroi inférieure de l'urêthre pénien (Jobert) et et tules de 1 ou 2 millimètres succédant à la ligature de la verge chez l'ants. Et ici se place une remarque : chez les enfants, il ne faut pablier, une perte de substance minime en apparence grâce au développ incomplet de l'organe, peut avoir au point de vue des indications toires la même importance qu'une perte de substance beaucoup plus dérable sur un pénis d'adulte.

J'ai dit que les plaies par instruments tranchants faisaient exception est surtout vrai pour les plaies récentes; mais une fois la plaie cical une fois la fistule cicatricielle constituée, s'il n'y a pas en réalité per substance, il peut y en avoir cependant toutes les apparences et tous le convénients; les bords de la plaie s'écartent si la plaie a divisé translement le canal; les deux bouts se rétractent et se trouvent fixés de position par les tissus de cicatrice; les indications seront les mémbres y avait une perte de substance réelle.

2º L'étiologie des fistules péniennes nous montre encore qu

nome, tous tes auteurs to repotetti a rettri, mais quanti on en puiller les observations on est tout étonné de voir que ce rétrén quelque sorte obligatoire est souvent passé sous silence; c'est regrettable qui pourrait peut-être expliquer plus d'un insuccès. nen des fistules péniennes cicatricielles a permis dès longtemps er sous le rapport de leur constitution en deux catégories bien es unes ont l'apparence d'une simple boutonnière, la peau soudée ise uréthrale forme un bord mince, rendu probablement plus ncore par l'atrophie du corps spongieux de l'urêthre (Voillemier); elles ne présentent qu'un seul et même orifice et pas de trajet. ont de véritables canaux plus ou moins longs et plus ou moins es ont deux orifices : l'un cutané, l'autre muqueux, et un trajet re, ce sont les fistules à trajet. Boyer avait déjà établi cette disrneuil a insisté avec juste raison sur son importance; elle est caous verrons le parti qu'on doit, je pense, en tirer au point de vue nt.

bservations que nous possédons montrent que les chances de le traitement chirurgical des fistules péniennes dépend en grande spèce à laquelle on a à faire; les fistules à trajet sont beaucoup bles aux moyens simples; la guérison a beaucoup plus de chance me et d'être complète. Quant aux fistules en boutonnières, les pérateurs sont là pour prouver que la cure en est infiniment plus récits prouvent aussi, cela est à noter, que la dimension des fisn d'avoir sous ce rapport la même importance que leur espèce; ; qu'une fistule de grandes dimensions, mais présentant un trajet ourra être guérie assez aisément, tandis qu'une fistule en bout-elle grande ou fût-elle minime, sera presque toujours l'occasion nent long et difficile et nécessitera le plus souvent des opérations riées ou complexes. Il y a plus : tandis que les fistules en bount absolument permanentes et ne guérissent jamais spontanédémontré que les fistules à trajet peuvent s'oblitérer par les seuls i nature, ou du moins que la cause qui les entretient ne réside pour les premières dans la constitution même de l'orifice fistuuil).

tiquée par Viguerie, Ricord et Goyrand dans les cas qui m'occupent, ne remplissent le but auquel on les destine (voir la 2° obs. de Goyrand); que le cathétérisme répété peut n'être ni aisé, ni innocent, qu'il peut être impraticable s'il s'agit d'un enfant indocile (comme dans mon observation personnelle) qui redonte la sonde et n'a qu'une idée, celle de s'y soustraire. Du reste la nocuité de l'urine dépend probablement de plusieurs conditions, de ses qualités chimiques d'abord, de l'action mécanique du jet aussi; la question est loin d'être complétement élucidée, le temps me manque et j'abrège.

Les différents moyens employés pour la cure des fistules péniennes pervent se rattacher tous à trois grandes méthodes : la cautérisation, l'urêtre

raphie, l'uréthroplastie.

La cautérisation, qui cherche à utiliser la rétractilité du tissu cicatriciel, ne peut s'appliquer que dans certains cas; ceux où les tissus voisins de la fistule sont susceptibles de se prêter suffisamment à cette rétractilité; ausi voyons-nous la cautérisation donner des succès dans deux ordres de faits:

- 1º Ou bien il s'agit de fistules du corps du pénis, mais ces tistules sont longues et étroites, leurs deux orifices sont séparés par un canal plus ou moins étendu, ce sont des fistules indirectes ou à trajet; ce trajet est tapisse de bourgeons charnus et la cautérisation excite le travail de granulations une légère rétraction des tissus voisins suffit pour permettre leur adhésion définitive; nombre d'exemples nous sont fournis par des observations dans lesquelles une opération de fistule pénienne a laissé à sa suite une ou plusieurs fistulettes dont la cautérisation est venue à bout; dans mon observation nous voyons d'une part l'une des deux fistules primitives, celle-ci indirecte, oblitérée facilement par une senle cautérisation, et plusieurs fistulettes indirectes persistant après l'opération se cicatriser à la suite d'une ou plusieurs séances;
- 2º Ou bien ce sont des fistules qui ne sont cette fois ni étroites, ni lorgues, mais qui grâce à leur siège spécial se prêtent admirablement à l'action des agents caustiques ; ce sont celles de l'angle pénoscrotal ; Astley Cooper est venu à bont d'une de ces fistules de dimensions respectables, et qui avail résisté à d'autres tentatives, par la cautérisation répétée au moyen de l'acide nitrique; il avait parfaitement saisi les indications particulières découlant du siège de l'orifice; il avait compris que les tissus làches et abondants du scrotum pouvaient être peu à peu attirés autour de l'orifice fistuleux par la rétraction cicatricielle jusqu'à l'oblitérer; il s'agit bien cependant de fistules directes, néanmoins l'épaisseur des tissus permet de constituer temporairement, par la cautérisation, un trajet tapissé de granulations; dans les fistules du corps de la verge il n'en est pas ainsi; le bord mince de la boutonnière cautérisée a à peine le temps de bourgeonner que déjà la cicatrisation a ramené la peau au contact de la muqueuse. Pour que la cautérisation soit indiquée il faut, du reste cela découle de ce qui précède, que la perte de substance du canal, s'il s'agit d'une fistule du corps du pénis, ne soit que pet considérable; les seules fistules du corps du pénis qui relèvent de cette mêthode de traitement sont les fistules indirectes on à trajet. Quant aux fistules pénoscrotales, l'épaisseur des parties à ce niveau est assez grande pour que le travail de bourgeonnement dù à la cautérisation puisse se faire et durer, pour qu'une sorte de trajet temporaire tapissé de granulations se constitue.

La cautérisation seule ne s'applique donc avec sureté que dans les cas de fistules étroites, indirectes, à long trajet, ou dans les cas de fistules pénoscretales.

La cautérisation et la vésication ont encore été employées non plus comme méthode complète, mais comme adjuvant d'autres moyens; elles ont eu pout but entre les mains de Dieffenbach d'effectuer une sorte d'avivement préa

lable à la suture; on sait qu'il employait volontiers dans ce but la teinture de cantharides. — Il est permis d'objecter que les sutures ont bien moins de chances de succès lorsqu'elles sont appliquées sur des tissus déjà irrités et enflammés que lorsqu'on les utilise immédiatement après l'avivement par l'instrument tranchant sur des tissus sains et de fait la cautérisation et la vésication employées de cette façon sont à peu près tombées en désuétude.

*Urêthroraphie :* La suture pure et simple applicable et indiquée dans les plaies récentes de l'urèthre, quitte à ne donner qu'un succès partiel, a l'avantage de ne rien sacrifier; il n'en est plus de même dans le cas de fistules; on le comprend et tous les auteurs le répètent, elle donne bien peu de chances de réussite. Les bords avivés sont trop minces pour présenter de bonnes conditions de coaptation et d'adhésion; ils sont forcément tiraillés des qu'existe une perte de substance un peu considérable augmentée encore par l'avivement; les incisions libératrices que pratiquait Dieffenbach relâcheut bien la peau, mais les tissus profonds y échappent complétement; c'est pour cela que l'idée lui vint bientôt de soulever complétement les lambeaux latéraux, dessinés par l'avivement et les incisions libératrices, de façon à obtenir un relàchement complet; la même conduite fut tenue par Nélaton, la direction seule des incisions était différente; Dietfenbach les faisait longitudinales et Nélaton transversales. — Malgré ces perfectionnements on s'aperçut bientôt des difficultés de la réussite, et Dieffenbach comprit dėja que l'on arriverait mieux au but si on pouvait aviver non pas des bords minces, mais des surfaces; c'est alors qu'il imagina sa suture à attelles; c'est dans le même but que Voillemier avivait non pas les bords même de la fistule, mais abrasait la peau à une certaine distance de façon à mettre en contact par-dessus la fistule ces deux plans sanglants ; c'est à peu près le même procédé qui est indiqué dans Malgaique (Ed. 1877), sous le nom de procede de M. L. Lefort. — C'est dans le même but que Verneuil dans un cas (Gaz. Hebdomadaire, 1862), aviva largement et obliquement les tissus voisins de la fistule; c'est le procédé que j'ai employé moi-même sans succes, et qui d'autre part a donné un bon résultat au prof. Guyon (Communication orale). Enfin c'est encore le principe de l'adossement des surfaces qui a dirigé M. Delore dans l'invention de son procédé dit de suture à étage.

Tous ces procédés présentent de graves inconvénients qui les rendent implicables dans bon nombre de cas ; rigoureusement on ne peut y songer que si la perte de substance du canal est peu considérable; sinon nous nous trouvons en face des deux alternatives que voici : ou bien les parties probindes, les bords de la brèche uréthrale sont rapprochés (avivement à large surface, suture simple) et le canal se trouve par conséquent plus ou moins rétréci, suivant l'importance de cette brèche ; ou bien l'hiatus du canal persste et ce sont les tissus sus-jacents qui sont chargés de le combler (suture à élage), d'où dans l'intérieur du canal une surface plus ou moins étendue mine peut guérir sans suppurer. Enfin la ligne de réunion correspond toujours à l'ouverture uréthrale. Ces diverses conditions sont assez fâcheuses; si la muqueuse uréthrale est réunie, et s'il se produit à ce niveau un certain degré de rétrécissement, on comprend avec quelle facilité l'urine génée dans son cours s'insinuera dans la ligne de réunion et par une action mécanique d'abord, irritante ensuite, tendra à la désunir ; si au contraire les bords de la muqueuse ne sont pas rapprochés, l'urine alors arrive directement sur le tissu cellulaire sous-cutané si facilement altérable.

On pourrait faire les mêmes objections à la suture en gousset ou en bourse imaginée par Diessenbach, appliquée par lui-même et par Ricord, et qui du reste ne peut guère être utilisée que pour de très-petites sistules. Il

me semble donc que les différents procédés d'uréthroraphie ne sont admissibles, ou du moins ne peuvent être employés avec sûreté que dans un nombre de cas restreints. Il faut pour cela trouver réunies les conditions suivantes : 1° perte de substance peu étendue des parois du canal; 2° pur d'altération trop étendue de la peau qui avoisine la fistule, sinon on seril amené à aviver trop largement et on ne pourrait réunir sans tiraillement, si l'on fait un avivement simple; les lambeaux disséqués dans les procédés de Dieffenbach, de Nélaton, de Delore se présenteraient dans de mauvaisse conditions de vitalité.

Pour ma part je chercherais en tous cas à obtenir un adossement de sur faces aussi étendu que possible, et cela pour les raisons suivantes : d'abort la réunion des surfaces avivées se fait toujours plus facilement que celli des bords minces, ceci est banal. Mais dans le cas particulier une autre raison me guide: il est assez rare d'obtenir du premier coup, par quelque precédé que ce soit, l'oblitération d'une fistule pénienne, ceci est admis per tous les auteurs et le luxe de procédés opératoires successivement proposit et appliqués en est la meilleure preuve. Or si après une suture simple des bords de la fente nous n'obtenons qu'une réunion incomplète, tout et à recommencer; nous nous trouvons aux prises avec une fistule plus pelli peut-être, mais tout aussi directe, tout aussi incurable par les seules force de la nature, tout aussi peu justiciable des moyens simples et non sanglante Au contraire si nous avons adossé de larges surfaces par les procédés de Voillemier, de Verneuil, de Delore et qu'un échec partiel soit à regrette la fistule qui persiste n'est plus une fistule directe, elle possède un tra plus ou moins long, ce n'est plus une simple boutonnière et alors la camb risation (acide nitrique, teinture de cantharide, azotate d'argent, galvant caustique), une serre fine, un point de suture entortillée, ou en gousset, c des chances d'en venir à bout.

Uréthroplastie. Dès qu'il existe une perte de substance notable ou, qui revient au même, un écartement un peu considérable des hords de la fistule, il me paraît évident qu'on doit avoir recours à l'uréthroplastie. Les procédés d'uréthroplastie sont nombreux; ils appartiennent à la méthode indienne et à la méthode française. Les premiers paraissent actuellement à peu près abandonnés, après avoir été exécutés par Cooper et par Delpedis nous les laissons de côté.

Les procédés de la méthode française sont nombreux et difficiles à deser; cependant on peut déjà à l'exemple de Voillemier distinguer ceux des lesquels la suture est médiane et répond par conséquent à la brêche utilitale, et ceux dans lesquels elle ne lui correspond pas, où elle est la rale, cette suture latérale peut correspondre aux bords eux-mêmes de listule avivée, ou bien s'en éloigner plus encore, afin que la ligne réunion soit plus à l'abri du passage de l'urine; c'est ce que voulait obtain Alliot dans son procédé dit à tiroir; ces modifications des procédés procédé

Mais suffit-il de ramener au-devant de la brèche un ou plusieurs lambeur cutanés dont la face cruentée lui sert d'opercule; certainement ceci ne présentée à tous les desiderata d'une bonne opération plastique; la fait n'est pas un simple trou qu'il faut boucher, c'est une brèche, une perte substance qu'il s'agit de combler, et ici comme ailleurs les tissus qui man quent doivent être remplacés par des tissus aussi similaires que possible.

Or qu'avons-nous en pareil cas à remplacer : nous avons de dehors de dehors de dehors de dehors de de son tissu cellulaire, recouverte de son épider nous trouverons facilement au voisinage de la fistule les éléments néces-

saires pour les remplacer; nous avons en second lieu la paroi du canal avec sa muqueuse et son revêtement épithélial, nous ne pouvons trouver dans le canal lui-même, déjà amoindri, les éléments de l'emprunt; il faudra donc les chercher ailleurs.

Dans un bon nombre de procédés anciens on ne s'est pas autrement préoccupé de cette face de la question, et en fait, quand la perte de substance est peu considérable, on peut à la rigueur se borner à boucher le trou, les bourgeons développés à la face profonde des lambeaux suffiront à combler la brêche du canal, à remplacer ce qui manque de sa muqueuse par du tissu de cicatrice; et Goyrand a montré qu'à la longue la muqueuse semble se reconstituer plus ou moins, que les téguments glissent alors sur la partie restaurée du canal comme sur les parties voisines de l'urêthre.

Cependant les échecs sont fréquents, d'après les recherches de Czerny, quand on se borne à ramener au-devant de la fistule 2 lambeaux latéraux; le procédé d'Alliot et ses dérivés répondent déjà mieux au but, puisqu'en cas d'échec partiel le trajet fistuleux persistant pourra ne plus être une simple

boutonnière, mais une fistule de la seconde espèce.

Mais j'ai hâte d'en arriver au procédé que j'ai mis en œuvre et que j'avais va réussir d'une façon remarquable entre les mains de Wood, en 1872. Ce procédé à double plan de lambeaux a une origine assez reculée; appliqué pour la première fois, à notre connaissance, par Rigaud aux fistules péniennes, il paraît dérivé de l'opération restée classique de Nélaton pour l'épispadias. — En réalité nous en trouvons déjà en partie le principe et l'application dans une opération pratiquée par Earle pour une fistule périnéale.

Dans ces derniers temps des applications nombreuses en ont été faites à la cure de l'épispadias, de l'hypospadias, de l'exstrophie de la vessie. — Il consiste essentiellement à renverser sur la brèche un lambeau dont la face cutanée regardant l'intérieur du canal remplacera sa muqueuse et son épithélium par sa peau et son épiderme, tandis qu'un ou plusieurs lambeaux à base excentrique par rapport à la fistule sont ramenés directement pardessus le premier qu'ils recouvrent de façon à ce que les surfaces cruentées puissent adhérer l'une à l'autre.

Ce procédé me paraît présenter des avantages incontestables sur les autres procédés à lambeau. Il répond parfaitement aux desiderata d'une bonne opération plastique; chaque partie manquante est remplacée par des tissus similaires; les bords de la brêche uréthrale ne sont plus rapprochés de force comme dans la suture simple, ou laissés béants comme dans bon nombre des procédés à lambeaux; leur intervalle se trouve comblé par une paroi parfaitement appropriée à remplir les fonctions de la partie détruite; il n'y a aucune chance de rétrécissement consécutif. En second lieu, et ceci me parait particulièrement heureux : dans le cas d'un échec partiel, l'urine, qui cherche à s'échapper, est obligée de faire un long détour pour arriver au dehors, de franchir le bord du lambeau renversé, puis de cheminer entre ce lambeau renversé et celui qui le recouvre; il en résulte que la ou les fiswettes qui pourront se former seront du genre de celles qui présentent un long trajet garni de bourgeons charnus et que des moyens simples, tels que b cautérisation seule on suivie de l'application d'un point de suture entortillée, ou d'une serre fine pourront réduire à des dimensions insignifiantes et inossensives, si elles n'en amènent pas l'oblitération complète et désinitive; j'ai eu à me louer dans mon cas de l'emploi de la galvano-caustique, moven facile à appliquer et dont on peut borner aisément l'action au trajet fistuleux seul.

Les exemples de fistules péniennes opérées par ce procédé ne sont pas

encore très-nombreux; d'après Czerny ils sont au nombre de 4 auxquels il faudra ajouter celui qui a été l'origine de ce travail; ces cinq opérations ont

été pratiquées par Rigaud, Sédillot, Wood, Czerny et moi.

Les lambeaux n'ont pas toujours été taillés de la même façon: le procédé que j'ai employé diffère à cet égard de ceux de mes prédécesseurs ; j'ai pensé que le lambeau destiné à être renversé sur la fistule comme un battant de porte devait être emprunté de préférence à la partie antérieure de la verge; je passai à travers son bord antérieur devenu postérieur deux fils métalliques en anse que je sis ressortir au milieu du scrotum; ces sils allaient passer par-dessous le lambeau scrotal qui était destiné à venir recouvrir par simple glissement le lambeau renversé; ces deux fils fixés sur un bout de sonde attiraient en avant le lambeau scrotal et le scrotum lui-même, son tenu du reste avec une bandelette de diachylon. Si l'on se représente bien l'état des choses, on verra que l'urine arrivant de la vessie devait suivre naturellement la face épidermique du lambeau renversé sans rencontre son bord suturé, tandis qu'elle est conduite presque inévitablement ven cette ligne de réunion quand le lambeau renversé a été pris sur le scrotum (Rigaud, Czerny); et qu'elle la baigne inévitablement si l'on a renversé un ou deux lambeaux latéraux (Wood, Sédillot). Il m'a semblé qu'il y avait là un perfectionnement digne d'être noté et imité dans les cas où cela sera possible.

En résumé voici les conclusions provisoires que je crois pouvoir formeter: 1° la cautérisation doit être réservée pour les cas de fistules à trajet; 2° l'uréthroraphie modifiée, c'est-à-dire avec affrontement de larges surfaces n'est applicable qu'aux cas de fistules sans perte de substance considérable.

3º Dans les autres cas il faut s'adresser à l'uréthroplastie.

Dans les cas de fistules en boutonnière appartenant à cette catégorie. considérant combien les succès immédiats et complets sont rares, il vaut mieus faire d'emblée la part du feu et ne pas s'acharner à la poursuite souvent dicevante d'une réussite complète, mais choisir un procédé tel que, dans le cond'un échec partiel, qui est toujours à prévoir, les fistules qui persisteront soient plus des fistules en boutonnière, mais des fistules à trajet. Celles-ci pour ront souvent être oblitérées par des moyens simples tels que la cautérisation.

Le procédé de Riyaud ou les procédés analogues paraissent réaliser 🕒

mieux possible ces conditions.

#### Observation.

L'enfant Anthonioz Louis, àgé de 7 ans, entre le 23 décembre 1875 à l'hôpital cantonal de Genève. D'après son récit et celui des personnes qui l'aménent, il y a environ 8 jours que ses camarades lui ont lié 🖪 verge avec une ficelle à 2 centimètres de sa racine; n'osant l'avouer à ses parents, il garda ce lien pendant 2 jours. A son entrée à l'hôpital on constate l'existence à la hauteur indiquée d'une rainure assez profonde, entourant circulairement le pénis. Dans cette rainure on aperçoit deux 🐠 tices fistuleux, le plus large correspond à la paroi inférieure de l'urèthre: sur la partie latérale gauche et à une certaine distance du canal se trouve un second orifice plus petit. La miction est pénible, douloureuse, le pénis entre en demi-érection et le jet s'éparpille en grille d'arrosoir; il s'écoule quelques gouttes seulement d'urine par l'orifice sistuleux inférieur. La sonde métallique d'enfant ne peut dépasser le niveau de la constriction, on sent le cathéter arrêté dans le canal en introduisant un stylet ordinaire par la fistule inférieure. Impossible du reste de franchir le rétrécissement avec une bougie.

Je passe rapidement sur quelques complications telles qu'une bronchite asser rebelle, ainsi que des accès de fièvre, de l'alcalinité des urines et de la diarrhét

dement au cathétérisme nécessité par le rétrécissement du canal, sait de combattre d'abord avant d'en venir au traitement proprees fistules. C'est à ce traitement préparatoire que fut consacré un z long; l'indocilité de l'enfant, adonné à la masturbation nous occas bien des difficultés; l'introduction de bougies nous donne d'aenseignements suivants; l'instrument arrive facilement jusqu'au la fistule principale, mais il ne peut d'abord la dépasser; un stylet ar la fistule s'engage facilement du côté périphérique du canal, ut être introduit dans le bout central; il semble que la lèvre pos-· l'orifice fistuleux forme obstacle à ce niveau. Le canal est dévié ut à la fois. C'est ce qui explique comment après avoir pu intro-10 et 11 de la filière Charrière, nous sommes arrêtés de nouveau relques jours; une bougie fine laissée à demeure nous permet de la dilatation, et de vider régulièrement la vessie; ce traitement vi jusqu'au mois d'avril pendant mon absence; il a le double but e canal et de laisser aux tissus cicatriciels le temps de s'assouplir. sque l'état du malade est le suivant :

générale s'est considérablement améliorée, l'embonpoint a rex a cessé; l'urine est claire, la miction se fait presque sans doutoujours avec effort; les excoriations de la verge et du scrotum l'écoulement de l'urine sont guéries; la sonde n° 12 passe assez mais on n'a pu dépasser ce numéro.

est comme étranglée à 1 c. de sa racine par un cercle cicatriciel z dur et épais, large de quelques millimètres; la fistule inférieure die; elle laisse passer un fort jet d'urine qui suit la face inférieure. Elle est directe et n'a pas de trajet, c'est-à-dire qu'elle est rederme; elle paraît avoir la forme d'un entonnoir dont la base au de la muqueuse uréthrale, tandis que sa partie rétrécie cora peau de la verge; son orifice cutané admet un gros stylet ient.

e latérale est située à gauche à 1 centimètre à peu près de la ; elle est plus étroite, on ne peut y pénétrer avec le stylet ; elle un trajet assez long, et ne fait que se mouiller quand l'enfant

ril l'enfant est chloroformé, et j'explore le canal avec une boun° 13; elle me fait constater un rétrécissement au niveau de la oule n° 11 le franchit et on voit qu'il n'a qu'une petite étendue, ntimètre environ.

is alors une sonde cannelée dans la partie centrale de l'urèthre le et je fends ce rétrécissement sur une étendue de 1 1/2 cention, la fistule principale se trouvant au milieu de l'incision. Deux mi-elliptiques sont tracées sur la peau de la verge; elles se rerleur concavité et leurs extrémités se rejoignent aux deux bouts nuréthrale. Les tissus sont avivés dans toute cette étendue oblicest-à-dire en entonnoir; une sonde en gomme n° 13 placée dans cilte cette dissection; j'enlève autant que possible les tissus inrespecte presque complétement la muqueuse uréthrale, cepens obligé d'en exciser une sorte de pli formé au niveau même de

e fistule latérale, à trajet, qui ne faisait que se mouiller quand inait, est laissée intacte.

ils d'argent très-sins sont passés au moven d'une sine aiguille; et sortent à un demi-centimètre : sous ces surfaces et au nive: uqueuse uré-

thrale, qui est respectée, et les tissus sus-jacents. Les quatre points de sture sont tordus, les parties s'affrontent très-régulièrement; les flis tordus sont alors passés dans quatre trous percés dans une mince plaque de ploute et réunis deux à deux sur la plaque qu'ils maintiennent. Avant de terminal la suture, une sonde anglaise à bout coupé n° 12 (fil. Charrière) avait et placée dans le canal; malheureusement l'enfant réveillé, on s'aperçut qui l'urine ne s'écoulait pas bien; une injection est faite sans résultat et l'un fant poussant avec force, l'urine sort en abondance soit entre la sonde et l'appreciation de la fistule secondaire; je me résouds à ne pas laisser de sond à demeure. Pansement à l'eau froide, sulfate de quinine 0,15. Tisane d'entendent.

L'opération avait été pratiquée comme le recommandait déjà Voillemire elle avait donné ainsi des succès entre les mains de Voillemier, de Vernet la fistule était de petite dimension; le canal lui-même ne paraissait pavoir subi une grande déperdition de substance; l'avivement avait été patiqué en biseau, largement; tout paraissait se réunir pour faire espèrer succès, puisque dans des cas autrement difficiles (Jobert) et dans un attrès-analogue (Verneuil) elle avait réussi; mais il n'en fut point ain Déjà le lendemain soir l'urine suintait sous la plaque de plomb, que le jet lancé par le méat fût fort et libre et sortit sans nécessiter d'effort le 19, 5 jours après l'opération, j'enlève les sutures avec soin, je ne troup pas trace de réaction inflammatoire, les sutures n'ont pas coupé les tien mais il existe au niveau de la plaie un orifice bourgeonnant, il est vrai, comme d'entonnoir, et pouvant admettre une grosse tête d'épingle, l'origet restée claire et limpide; ce n'est pas sa qualité qu'il faut accuser d'avu fait échouer la réunion.

Ces bourgeons développés dans le court trajet qui conduit du cand dehors me firent espérer que la cautérisation me permettrait d'achever guérison commencée, mais bien peu avancée, il est vrai. Cette espérant fut déçue; je ne réussis pas mieux en faisant, le 22 avril, un point de suit entortillée sur une fine épingle placée en travers de la fistule, et cela gré l'emploi d'une sonde à demeure; je n'obtins qu'un agrandissement l'orifice par la formation d'une petite escarre sous l'épingle. Dès lors mais gré l'emploi d'une sonde à demeure, aucun résultat nouveau n'est obtent et je laisse la cicatrisation se faire, tout en entretenant le canal par le ce thétérisme.

Le 5 mai je note que le travail de cicatrisation est achevé; la fistule restermante de la millimètre de diamètre environ à son orifice cutané, l'urine de sort par un jet; la fistalette latérale se mouille un peu pendant la michien Néanmoins, malgré l'insuccès opératoire, nous avons obtenu un double de néfice : 1° l'urine sort par un jet assez large du méat; 2° la cicatrice circulaire s'est beaucoup assouplie. On peut facilement passer la sonde n° 12.

Le 19 juin ces conditions se sont améliorées encore et je crois le ment venu de tenter une nouvelle opération. Cette fois je laisse de d'uréthroraphie pour m'adresser à l'uréthroplastie et je choisis de presence un procédé que j'avais vu mettre à exécution avec succès par J. Word à King's Collège Hospital, en 1872. Ce procédé, appartenant à la mélital d'autoplastie à deux plans de lambeaux, est exécuté de la façon suivants.

L'enfant étant chloroformé, je dessine en arrière de la tistule un beau carré, de 2 centimètres de largenr, d'autant de longueur, que je sèque en lui donnant autant d'épaisseur que possible et que je laisse rer par sa base qui répond à la racine des bourses; tandis que son antérieur a été taillé au niveau du bord postérieur de la fistule.

Ceci fait, je dissèque un second lambeau de même largeur et de los

gueur, dont la base adhérente correspond au bord antérieur ce second lambeau est destiné à être renversé sur la fistule de surface épithéliale forme la paroi inférieure de l'urêthre; sur i ne correspondent pas à la fistule, j'enlève par dissection et épiderme; ce lambeau est alors rabattu en arrière et ses deux eurs, devenus postérieurs, sont fixés aux bords de la surface in point de suture d'argent; à sa partie moyenne je passe un ent dont l'anse embrasse ce bord et dont chaque chef est enuille; chacune des aiguilles est conduite aussi en arrière que avers le tissu celiulaire de la partie avivée sous le lambeau sortir à travers la peau du scrotum aussi loin que je puis.

u scrotal est alors attiré en avant, de façon à recouvrir le lamé et à venir se fixer sur la surface cruentée laissée libre en stule; son bord antérieur est fixé par 5 points de suture métés par 2 à droite et 1 à gauche. Ceci fait, les deux chefs du fil veau du scrotum sont tordus ensemble sur un bout de sonde.

à demeure en gomme nº 12 remplace la bougie introduite et est laissée ouverte; les bourses sont soutenues et soulevées

elette de diachylon. Pansement à l'eau fraiche.

(4° jour) je suis obligé d'enlever une partie des fils, les bords crotal sont coupés, comme festonnés, et se retirent en arrière; ns le mieux possible avec des bandelettes collodionnées. Le 26 ant a enlevé sa sondé qui a été déjà changée une fois, l'urine quantité sous le bord droit du lambeau; j'enlève ce qui reste je maintiens le lambeau avec des bandèlettes; il paraît maint réuni, sauf dans un point limité à la partie antérieure. Le 6 e définitivement la sonde à demeure et je constate que sous le lambeau l'urine sort par un jet excessivement fin; quelques on découvre une seconde, une troisième, puis une quatrième oite. Ces petits orifices sont cautérisés avec un fil d'argent ene, à plusieurs reprises et à intervalles éloignés, mais sans rét. Du reste ces quatre orifices ne laissent écouler que fort peu

t envoyé en pension à la campagne en décembre, après que ratiquer la circoncision par M. Salloz, interne du service. amène en janvier 1877, et je cautérise les petits *trajets* fistucautère galvanique.

ière cautérisation amène l'oblitération de deux des fistulettes,

e primitive latérale (celle qui n'a pas été opérée).

er une seconde cautérisation est pratiquée, et la guérison paète et définitive au commencement d'avril 1877.

j'eus l'occasion de revoir l'enfant au mois de juin, et le faije vis une gouttelette d'urine sourdre par la partie droite du pertuis n'est pas visible tant il est sin; néanmoins je le touche e galvanique rougie.

l'enfant m'est présenté de nouveau; il paraît quelquesois, mais pendant la miction, une goutte trop petite pour tomber à terre. a peau au niveau de cet orifice sistuleux microscopique avec

e cantharide.

ine est bien lance, large, droit, et on peut considérer l'enfant

depuis l'enfant en octobre 1877; la guérison se mair que par le méat, mais après la miction on fait so bit du lambeau une très-fine gouttelette d'urin-

M. Kœberlé a la parole pour la communication suivante :

# DE L'HÉMOSTASE DÉFINITIVE

#### PAR COMPRESSION EXCESSIVE

## Par M. le D' KŒBERLÉ, de Strasbourg.

On peut arrêter les hémorrhagies par la compression des vaisseaux, soit temporairement, soit définitivement par toutes sortes de moyens, avec les doigts, avec des instruments ou des pinces quelconques.

Avant 1867 un grand nombre de chirurgiens ont opéré une hémostate définitive à l'aide d'un pincement permanent des vaisseaux dans des cas urgents, en laissant les instruments compresseurs à demeure d'une manière,

prolongée, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours.

La méthode d'hémostase par compression excessive, que j'ai inaugurée en 1867, diffère essentiellement du pincement ordinaire à l'aide des pins cettes compressives, des serre-fines, des serre-fortes, des pinces à pression continue, des presse-artères, etc., qui n'ont guère été utilisés que dans un but d'hémostase temporaire, avant d'entourer les vaisseaux d'une ligature. Ces instruments ne pouvaient servir à arrêter rapidement et définitivement une hémorrhagie que d'une manière accidentelle, lorsqu'ils avaient été and pliqués sur des vaisseaux très-grêles, tandis que le pincement excessif, 🚾 que je l'emploie, desséchant en quelque sorte la partie comprimée, fait ceser, dans un espace de 15 à 20 minutes, d'une manière définitive l'hémorrhagie des vaisseaux de petit et de moyen calibre et permet de faire rapidement la plupart des opérations sans recourir à une seule ligature, ou. sans laisser aucune pince à demeure. Ce nouveau procédé de compression, des vaisseaux est obtenu à l'aide de la pince-hémostatique. L'usage 🙀 cette pince a fait entrer la chirurgie dans une voie de progrès qui permet: d'entreprendre avec plus de chances de succès les opérations graves accompagnées jusqu'à présent d'une perte de sang considérable. L'application de cette pince aux opérations simples en rend l'exécution plus prompte et plus facile.

La perfectibilité étant indéfinie, je n'ai fait que de contribuer dans une certaine mesure à perfectionner l'hémostase par l'usage des pinces hémostatiques, qui ne sont elles-mêmes qu'un perfectionnement des pinces qui ont été usitées antérieurement et que j'ai modifiées en vue de leur usage spécial pour l'hémostase.

La compression temporaire, avant de recourir à la ligature, que M. le professeur Verneuil a désignée sous le nom de forcipressure passagére, était un premier progrès dont les doigts des aides, les pincettes compressives, les serre-fines, les serre-fortes, les pinces à coulisse, les pinces à lor sion, les pinces à pansement ont successivement marqué les diverses étapes.

La pince hémostatique n'est qu'une pince analogue, perfectionnée, dont les usages sont multiples, et qui est susceptible de produire un effet plus puissant; elle détermine l'hémostase définitive par forcipressure rapide.

Dans les cas ordinaires on peut arriver au même résultat avec des pinces quelconques, pourvu que la pression soit assez énergique et suffisamment:

. Cette dernière méthode d'hémostase a été désignée sous le reipressure prolongée. Elle a été connue très-anciennement.

l'usage des pinces hémostatiques remonte à 1865, je ne les ai jusqu'en 1867 que dans un but d'hémostase temporaire, pour les serre-fortes et les autres pinces avant d'appliquer les ligatupar l'observation et par l'expérience, je les ai employées peu à nostase définitive à partir de 1867.

temps on s'est préoccupé d'arrêter le plus vite et le plus sûrenorrhagie dans le cours d'une opération ou à la suite d'un accimatique, etc., parce que la perte du sang constitue un danger x, immédiat pour le blessé, en même temps qu'elle entrave atoire. Dans ce but on a imaginé les moyens les plus variés desrénéral, soit à comprinfer les vaisseaux, soit à coaguler le sang à es vaisseaux divisés, soit à rendre l'orifice des vaisseaux impercours du sang. Il suffit d'en donner ici une énumération soms sont : — la compression temporaire des parties saignantes à loigts, de pinces, etc.; — le tamponnement forcé des plaies, seles astringents et les styptiques, ainsi que par l'application des des anciens, tels que la charpie, l'éponge, l'agaric, les toiles d'ac.; — l'aplatissement, le pincement et la constriction des tuniielles des gros vaisseaux par les palettes de bois en forme de pin-Desault, le compresseur d'Assalini, les pincettes, les pinces et les ils quelconques; — la compression en masse par les casseaux des s, la ligature médiate à l'aide d'aiguilles, l'acupressure à l'aide de M. Simpson, l'uncipression à l'aide de deux crochets agissant ntraire de M. Vanzetti, la filopressure de M. Dix <sup>1</sup>, la ligature et sion en masse des membres, les bandages compressifs, la comastique de M. Esmarch; — la ligature immédiate, sans cautérialable, inaugurée par Paré , puis tombée complétement dans

pressure a été décrite par A. Paré, ainsi qu'il résulte du passage suivant de l'illustre chirurgien du seizième siècle: « Tu prendras une aiguille uatre poulces ou environ, quarrée et bien trenchante, enfilée de bon fil quatre doubles de laquelle tu relieras les vaisseaux à la fiçon qui s'ensseras ladite aiguille par le dehors de la playe à demy-doigt ou plus à aisseau, insques au travers de la playe, près l'orifice du vaisseau; puis s sous ledit vaisseau, le comprenant de ton fil, et feras sortir ton ailite partie extérieure de l'autre costé dudit vaisseau, laissant entre les is de ladite aiguille, seulement l'espace d'un doigt, puis tu lieras ton ré sur une petite compresse de linge en deux ou trois doubles de la in doigt, qui engardera que le nœud n'entre dedans la chair, et l'arresnent. Je te puis asseurer que jamais après telle opération on ne voit outte de sang des vaisseaux ainsi liez. » — Paré, Œuvres, Lyon, 1633,

é a conseillé, dans les amputations, de recourir à la ligature directeidiatement après l'opération, et non pas seulement après la cautérisarouge, au cas où l'hémorrhagie ne pouvait pas être arrêtée. — « Qu'il
a ne voit oncques de six ainsi cruellement traictez par les cautères tant
potentiels, eschapper deux. encores estoient-ils longtemps malades, et
at estoient les playes ainsi bruslées menées à consolidation. Parce ie conme chirurgien de laisser telle cruauté et inhumanité pour plustost suivre
me façon de practiquer, de laquelle il a plu à Dieu m'adviser, sans que
me veu faire à aucun, ouy dire, ny leu, sinon en Galien, au 5° livre de sa
à il escrit qu'il faut lier les vaisseaux vers les racines, qui sont le fove et
pur estancher le grand flux de sang. » — A. Paré, Œuvres, Lyon, 1633.

at le procédé de ligature de Paré n'était pas celui de la lip

l'onbli, que Desault eut le mérite de faire rétablir en France par ses conseils, vers la fin du dernier siècle 1, alors qu'elle était recommandée et admise en Allemagne 2 telle qu'on la pratique de nos jours, à l'aide de hens constricteurs quelconques, depuis les rubans et les fils végétaux ordinaires, la soie, les fils métalliques, jusqu'aux liens fabriqués avec des lanières de peau, des intestins de divers animaux, le catgut phéniqué, etc.; — les modifications chimiques, physiques, mécaniques des extrémités des vaisseaux divisés, telles que la cautérisation par des substances caustiques, par le fer rouge, etc., la cautérisation galvanique, la torsion et le refoulement des artères d'Amussat, la perplication des artères de M. Stilling, l'arrachement et la mâchure des vaisseaux, l'action de la glace, la position élevée, etc.

Un grand nombre de ces moyens hémostatiques sont entièrement tombés dans l'oubli, parfois après avoir eu une vogue éphémère; les autres, presque tous en général, ne peuvent être employés d'une manière contrante, soit en raison de la difficulté ou des lenteurs de leur exécution soit en raison des accidents qui les accompagnent, de leurs inconvénients, ou de leur inefficacité relative. D'ailleurs, dans ces derniers temps, pour l'hémostase définitive, on n'a guère conservé que la ligature immédiate des vaisseaux, précédée parfois d'une hémostase temporaire par l'application de pinces compressives. La cautérisation au fer rouge et au thermocautère, la galvanocaustique, l'acupressure, la torsion, le tamponnement, etc., en raison de leurs inconvénients, ne peuvent être employés que dans certaines circonstances.

Avant l'emploi habituel de la ligature, qui ne date guère que de la fin du dix-huitième siècle, les procédés de la chirurgie, pour arrêter la perte de sang à la suite des opérations, ne le cédaient en rien aux pratiques les plus barbares de la torture. C'est ainsi que la section des tissus avait lieu le plus souvent avec des cautères en forme de couteaux massifs, ou cautères cutellaires, chauffés au rouge, suivant les préceptes des chirurgiens arabes, que Fabrice de Hilden recommandait encore au commencement du dix-septième siècle 3; les surfaces saignantes étaient cautérisées au fer rouge 4, à l'huile bouillante, avec de la poix fondue, etc.

diate dans le sens restreint et moderne qui consiste à ne lier que les vaisseaux euxmêmes et qui ne date guère que de la fin du dix-huitième siècle. — « Le sang excoulé en quantité suffisante (prenant toujours indication des forces du malade) il faut promptement lier les grosses veines et artères si ferme qu'elles ne fluent plus. Ce qui se fera en prenant les dits vaisseaux avec tels instruments, nommés becs de corbin. De ces instruments faut pinser les dits vaisseaux les tirant et amenant hors de la chair. Ce faisant il ne te faut estre trop curieux de ne pinser seulement que les dits vaisseaux, pource qu'il n'y a danger de prendre avec eux quelque portion de la chair des muscles, ou autres parties : car de ce ne peut advenir aucun accident. Ainsi tirez on les doit bien lier avec un bon fil qui soit en double. » — Ibid., p. 360.

Desault, Œuvres chirurgicales. Paris, 1801, t. I, p. 16, dans l'éloge de Desault par Bichat.

<sup>2</sup> Metzger, Handbuch der Chirurgie. Iena, 1791, p. 67. — « La ligature deit

comprendre seulement le vaisseau, non en même temps les tissus voisins.»

\* Fabrice de Hilden, Opera, Francfort, 1649, p. 812. « Ad impediendam har morrhagiam cheirurgi cauterium cultellare excogitarunt, quo et ego multotiss maximo cum fructu ægrotis usus sum : quando quidem incidendo carnem usque ad os, venas quoque et arterias simul comburendo corrugat. Porro excellentiam hujus cauterii non satis extollere possum. »

<sup>4</sup> Fabrice de Hilden, Opera. Francfort, 1646, p. 312. « Quod si præter spænatque opinionem, etiamsi cutis et caro cauterio actuali abscissæ fuerint, sanguis,

ciens chirurgiens, du reste, connaissaient l'usage de la ligature dès ers siècles de l'ère chrétienne, du temps de Celse, de Paul d'Égine, etc., dont les Arabes conservèrent les traditions. Dans les blessuaires, on avait d'abord recours au tamponnement, à la compres-ligature, aux astringents, aux styptiques, etc., puis en dernier lieu e actuel. Mais, dans les amputations des membres, la ligature n'a vée avant A. Paré et même postérieurement que dans les cirsi où le fer rouge avait été impuissant à arrêter l'hémorrhagie: ait alors soit à la ligature médiate, en circonscrivant à l'aide d'une nunie d'un fil les tissus dont le sang continuait à jaillir, soit à la irecte du vaisseau préalablement dénudé.

nces à ligature dont on se servait primitivement vers la sin du siècle, du temps d'Ambroise Paré, et ultérieurement, avaient des assives et grossières qui rendaient les manœuvres extrêmement t difficiles. Par suite, la cautérisation au ser rouge, plus rapide action, continua encore longtemps à être employée de présérence

re.

emédier à l'hémorrhagie des petits vaisseaux, même des artères -bras et de la jambe, on préférait avoir recours à la compression ces saignantes à l'aide de charpie et de linges secs, secondés, si essaire, par l'action de l'alcool, de l'essence ou de l'huile de téréetc., des styptiques et au besoin par la cautérisation au fer rouge.



lbucacis, d'après les figures de divers exemplaires des Œuvres d'Albus. — Tagault, De chirurgica institutione. Lyon, 1857, p. 176.



(instrument) qui est nommé Bec de cane ayant une cavité en son extréet ronde, dentelée pour mieux prendre la bale, est propre principaleue la bale est aux parties charneuses. >

A. Paré, Œuvres, Lyon, 1633, p. 319.

me accidit, profluxerit, protinus cauteriis sphæricis sistendus, tandemque accindendum est, imprimis si æger extenuatus ac debilis fuerit.

nico tantum modo cauterio eoque adeo lato, ut totum truncum obtegere tur. eoque vasa omnia venarum et arteriarum corrugare tentant: verum e dicam inepta est operatio. Venæ enim simul et arteriæ cum primum uerint, sursum retrahuntur, ita ut cauterium illud latum illas, propter nossis attingere non possit. Interim cutis propter vehementiam ignis comcontrahitur, curationemque difficiliorem, ac cicatricem imbecillem

t alterum (nisi cheirurgus manu promptissimus fuerit) tempus requirit inguis interim profluit, ac deperditur, non nisi in plethoricis et nda est. Les pinces à arrêt, soit à vis, soit à ressort, à coulisse, à crémaillère, avec des mors dentés ou excavés, remontent à une date ancienne. On les trouve sigurées avec des sormes plus ou moins massives dans les Leçons de chirurgie de Tagault 1, dans les Œuvres de Paré 2, de Fabrice de Hilden 3, dans l'Arsenal chirurgical de Scultet 4, dans les Institutiones chirurgicae de Heister 5, etc. Les pinces à pansement à anneaux étaient en usage dès le commencement du dix-huitième siècle.



Ligature d'un vaisseau dans un cas d'amputation de la jambe. — Heister, Institutiones chirurgicæ. Amsterdam, 1739, tab. XIV.

Les progrès de la chirurgie dans le courant de ce siècle, le perfectionnement des instruments, l'anesthésie du patient, la simplification de l'hémistase, permettent de nos jours d'entreprendre les opérations qui para saient jadis les plus inabordables et les plus cruelles.

Dans le cours d'une opération une perte considérable de sang est toi jours préjudiciable à l'opéré; les plus graves dangers peuvent en résultail l'importe, par conséquent, d'arrêter l'hémorrhagie le plus vite possible d'autant plus que l'écoulement de sang, en masquant les tissus, empératois le chirurgien de continuer promptement l'acte opératoire.

Les ligatures peuvent toujours remédier au plus pressé, surtout lorsque petit nombre de vaisseaux a été intéressé; mais il n'en est plus de mémbre des opérations compliquées, où la perte de sang peut devenir telle ment grave que le patient paie de sa vie la témérité du chirurgien.

D'autre part, les ligatures en trop grand nombre prolongent considérablement les opérations; les fils deviennent alors très-génants dans les plais et donnent lieu à des complications ultérieures : il est donc avantages d'en avoir le moins possible.

La perfection consisterait à pouvoir arrêter le sang rapidement sans ture, sans corps étranger et sans modification organique, qui seraient cu traires à la réunion immédiate. Ce résultat n'étant pas aisé à atteindre au des garanties suffisantes de sécurité, on s'est ingénié à tourner d'abord difficulté. Comme il n'est pas possible de poser les ligatures avec assez célérité, on a eu l'idée de comprimer provisoirement les vaisseaux divisoit à distance, sur leur parcours, soit directement avec des éponges, at les doigts, avec des pinces quelconques. Les pinces de l'ancien arsenal crurgical se prétaient difficilement à cet usage. On a cherché à les resplus pratiques.

- <sup>1</sup> Tagault, De chirurgica institutione. Lyon, 1567, p. 176.
- <sup>2</sup> Paré, Œuvres. Lyon, 1633, p. 319.
- <sup>8</sup> Fabrice de Hilden, Opera. Francfort, 1646, p. 814 et 947.
- Scultet, Armamentarium chirurgicum. Franfort, 1866. The
- dentata); fig. 4 (forceps sive volsella recta). Tab. XIII, dendas arterias rostro dentato, quo facilius filo robusto pro sistendo sanguinis profluvio); fig. 6 (id. d'après Gi

lés 1830, v. Græfe fit usage pour l'hémostase temporaire de petites pinas compressives 1.



ncettes de v. Græfe. — Journal de chirurgie de v. Græfe et Walther. Berlin, 1831, t. XVII, p. 161.

ne vingtaine d'années plus tard, vers 1848, un progrès important sut isé par l'application des serre-fines de Vidal aux opérations chirurgica-Ces petits instruments, en sorme de petites pincettes croisées, à brane élastiques munies de griffes, comme les serres des oiseaux de proie, ient beaucoup d'analogie avec les pincettes de v. Græse et les pinces isées à pression continue de Charrière à l'imitation desquelles its ont été



Face à pression continue de Charrière. — Bernard et Huette, Précis iconograque de médecine opératoire. Paris, 1848, instruments de chirurgie, pl. 11. (Cette be a été le point de départ des serre-fines de Vidal, des serre-fortes.)

In 1860, M. Ancelet a proposé l'emploi des serre-fines pour l'hémostase initive , après avoir laissé ces instruments en place pendant 7 jours un cas d'amputation de la main. Les inconvénients de ce procédé pu le faire entrer dans la pratique, quoique M. Porter, en 1863, aut mandé également de laisser les serre-fines à demeure au fond de la dans les amputations, en ayant soin de fixer ces pinces à un fil, afin ouvoir les retirer lorsqu'elles se sont détachées spontanément.

s serre-fines, par suite de leur petitesse, étaient d'un maniement pardifficile; elles se détachaient facilement des tissus par suite de la faide leur ressort. On remédia à ces inconvénients en renforçant les leur ressort et leur grandeur.

Nunneley proposa en 1867 d'employer de petites pinces à ressort et

Journal der Chirurgie de v. Græfe et Walther. Berlin, 1831, t. XVII, p. 161. Ingelstein, Ueber Compressivpincetten und ihren Gebrauch behufs vorlaufiger millung.

Ancelet, Note sur un nouveau moyen d'éviter la ligature des vaisseaux dans

Onblin quarterly Journal of medical science, t. LXXII, p. 268. — Porter, ibutions on operative surgery.

Brursh med. Journ., 1867, p. 310. - J. Nunneley, On a new method of clo bleeding blood-vessels by movemble forceps.

des pinces à coulisse d'une grandeur et d'une force variables, devant reter en place pendant 12 à 24 heures pour les petites artères et 24 à 48 heures, ou plus, pour les grosses artères.

Les instruments analogues, tels que la canule-pince de M. Wolfe', l'actpresseur artériel de M. Taylor', la presse-artère tubulaire de M. Richardson', etc., présentent tous des inconvénients qui n'ont pas permis de les

faire passer dans la pratique courante.

Les pinces alors en usage ne pouvaient guère être appliquées en grant nombre dans le cours d'une opération. Les pinces à pression continue de Charrière, droites et courbes, étaient lourdes et sujettes à se détacher aistment, de même que les serre-fortes qui avaient sur elles l'avantage d'une plus grande légèreté et d'un plus fort pincement. Les pinces à ressort de v. Græfe, les pinces à coulisse et les pinces à torsion d'Amussat, excellents pour des cas isolés, lorsqu'il est question d'en appliquer seulement queques-unes, sont, ou bien inefficaces, ou trop lourdes, ou d'un mécanisme qui ne permet pas de les manier vite et facilement avec une seule main, etc.

Néanmoins, dans les cas ordinaires de la pratique, la plupart des chirrgiens se servent indifféremment de toutes sortes de pinces qu'ils ont son la main et se tirent ainsi d'affaire, tant bien que mal; mais dans la pratique des opérations de gastrotomie où de nombreuses pinces doivent être appliquées parfois dans les régions profondes de la cavité péritonéale, l'usage de ces instruments présente des inconvénients et des dangers qui m'ou conduit à les modifier et à les perfectionner, pour les appliquer ensuite d'une manière courante et en grand nombre à toutes les opérations. C'est alors, en 1865, que je fis fabriquer par M. Elser, d'après un modèle confectionné par moi-même, des pinces assez analogues comme forme au pinces à pansement des trousses de Charrière, avec des anneaux pour les doigts, à articulation fixe, munies d'un encliquetage destiné à les maintent fermées et à permettre de saisir avec la même pince des tissus à la feis épais ou très-minces, avec une très-forte compression et avec précision.

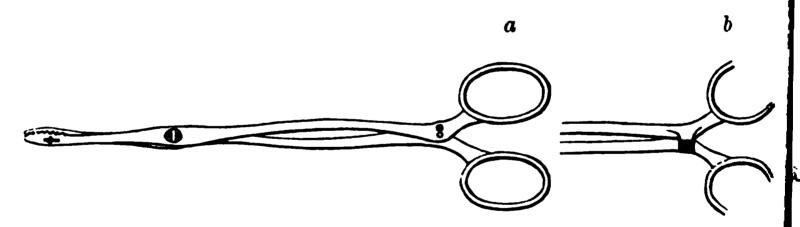

a. — Pince avec arrêt à clou de Charrière. — F. Charrière, Quelques rectifere tions à propos d'un jugement porté sur l'industrie coutelière chirurgicale à l'Espesition universelle de Londres.

b. — Pince avec arrêt à crémaillère transversale de Charrière. — Ibid. ig. ? (C'est d'après ces pinces de Charrière que le modèle de la pince hémostatique a détabli en partie.)

Mes pinces hémostatiques ont la forme de pinces à pansement ou de pinces croisées très-légères, dont le poids n'est que de 12 grammes envirences ont 12 centimètres de longueur. Leurs branches sont munies de

British med. Journal, 1868, p. 92.
 British med. Journal, 1867, p. 444.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Med. Times and Gazette, 1869, p. 487

n qui tendent à chevaucher l'un sur l'autre et présentent un encliquesitué immédiatement au-dessus d'enx. Leur articulation est fixe, à e distance de la partie moyenne des mors et de l'encliquetage, lequel 9 centimètres de l'extrémité de la pince. Les mors sont plats, creusés, enés vers leurs bords par des rayures transversales parfaitement conantes. Ils ont une largeur de 4 millimètres. Leur extrémité est en pointe adie. Lorsque les pinces sont fermées incomplétement, leurs mors ne ent pincer qu'à leur extrémité; lorsqu'elles sont entièrement fermées, nors doivent être en contact parallèle. L'excavation des mors permet



- Pince hémostatique fermée au premier cran pour la compression en masse, undeur naturelle.

~ Idem au deuxième cran.

- Idem au troisième cran, pour l'hémostase définitive.

œux maintenir les tissus lorsqu'on fait servir les pinces à l'hémostase oraire. D'après leur mode de fabrication on peut établir à volonté avec

ces pinces une simple pression ou une pression élastique très-prononcée, extrême. Il faut que la flexibilité ou l'élasticité des branches ne dépasse pas certaines limites, afin que la pression reste toujours très-forte. Les mors doivent être exactement perpendiculaires à la direction des anneaux. Dans



## Forme des mors de la pince hémostatique.

le cas contraire, les pinces tendent à se fausser par suite d'un chevauchement transversal des mors, suivant la résultante des forces. On peut s'assirer de la confection exacte des pinces, en saisissant perpendiculairement entre les mors une tige cylindrique, dont la direction doit être perpendiculaire au plan des anneaux. L'encliquetage a été disposé et calculé de telle sorte que l'on puisse à volonté produire l'un ou l'autre mode de pression et agir également sur une épaisseur de tissu assez grande, jusqu'à 3 centimètres à peu près, réductibles à 4 centimètre environ. Il comprend trois degrés d'action à l'aide de trois crans d'accroc dans une étendue de 8 millimètres. L'encliquetage ou l'arrêt était primitivement formé par une cheville en saillie, s'engageant successivement dans deux trous percés dans la branche opposée et pouvant être portée encore au delà de la branche en



Variétés d'arrêts: a) à crochets; b) à crémaillère; c) à clou; d) à cliquet, de l'auteur.

troisième point. Cet encliquetage très-solide, imité de Charrière, a l'avantage de permettre de décrocher aisément l'arrêt, mais il avait l'inconvênient de rendre la pince moins facilement maniable pour une main non exercée lors du pincement; mais la difficulté a été aisément tournée en transformant l'un des côtés de la petite cheville en un plan incliné de manière que les pinces puissent se fermer par la simple pression exercée sur les anneaux 1. La cheville fonctionne ainsi d'une manière analogue au cli-

Les pinces à pansement et à pression continue à anneaux avec des points d'arrêt à crémaillère transversale et à clou, ont d'abord été fabriquées par M. J. Charrière et ont été présentées à l'Académie de médecine le 11 mai 1858. Ces pinces sont d'un maniement très-simple et très-commode, et j'en ai adopté le principe avec les modifications nécessaires pour les rendre les plus légères et les plus pratiques possible au point de vue de l'hémostase. Le modèle à crémaillère est moins avanta-

et d'un cric. Les trous doivent être percés ou être alésés obliquement de nière à rendre l'accroc plus solide et à faciliter le glissement du cliquet. Les anneaux doivent être très-minces; ils doivent rester écartés de 5 à nillimètres, lorsque la pince est complétement fermée. Lorsque les anaux sont trop rapprochés, ils n'offrent plus assez de prise aux doigts. Lorsqu'une pince doit rester pendant quelque temps à demeure dans e plaie, j'emploie les mêmes pinces courbées à angle droit sur leur plat, l'centimètres de leur extrémité.

lorsqu'on veut les employer à une compression médiate, temporaire, ventive, on peut les appliquer isolément ou les grouper deux à deux à de plus ou moins aigu, de manière à se toucher à leur pointe, ainsi que



Pinces géminées appliquées pour l'ablation d'une tumeur hémoroïdale, etc., à l'aide du cautère actuel cultellaire, du thermo ou galvano-cautère.

eu l'habitude de le faire depuis 1865. Pour empêcher les tissus d'être sés par leurs mors, il suffit d'engager chaque branche dans un morceau ube en caoutchouc. On peut s'en servir ainsi pour l'aplatissement des res, etc.

es pinces hémostatiques ne sont du reste qu'un perfectionnement des es usitées antérieurement; elles sont plus actives et plus pratiques dans plication.

la pince doit servir exclusivement à l'hémostase definitive, la construcen peut être simplifiée; un seul cran d'arrêt suffit alors, soit à crochet,

que le modèle à clou, surtout avec la modification que j'ai fait subir au clou? ansformant l'un de ses côtés en un plan iucliné. On a ainsi les avantages coms du point d'arrêt à clou et à crémaillère.

s pinces à ligature d'artères de Fabrice de Hilden étaient déjà munies à l'extrédes branches d'une crémaillère latérale, que l'on remplaça plus tard par un rt puissant disposé entre les deux branches. Cette modification facilitait la matre de l'instrument, mais elle le rendait ainsi d'autant plus massif et plus lourd. s premières pinces à anneaux usitées en chirurgie se trouvent dans les Œuvres 'aré et de Fabrice de Hilden. Les anneaux ont d'abord été constitués par rémité des branches simplement repliées en dehors, puis par un contournement laire de ces mêmes branches, et, enfin, par un anneau continu. On en trouve s exemples dans l'Armamentarium chirurgicum, de Scultet. Ulm, 1655.

s branches de la pince de Fabrice étaient rondes ou cylindroïdes dans toute étendue. Celles des pinces de Paré avaient une forme demi-cylindrique du côté sors qui étaient excavés et munis d'entailles transversales concordantes pour x saisir et retenir les objets. Ces pinces servirent d'abord pour l'extraction des crosés, des corps étrangers, puis au pansement en général. Le mors de la pince ture était d'abord large, quadrangulaire, avec des rayures larges et profondes. tard on donna au mors une forme plus étroite, arrondie à l'extrémité (pince à e cigogne), pour permettre d'atteindre plus aisément les artères profondément ctées. Enfin, pour faciliter le glissement du fil vers l'extrémité de la pince avec lle on saisissait d'abord les tissus en masse, Garengeot rendit le mors conoïde.

soit à cliquet; l'articulation peut être reculée de 1 à 2 centimètres vers les mors, qui gagneront ainsi en solidité et en puissance d'action. On obtient alors aisément une pression de 150 à 200 atmosphères sur l'espace de 10 à 15 millimètres carrés qui est nécessaire, en général, pour les besoins de l'hémostase des vaisseaux de moyen et de petit calibre. La pince sera ainsi d'autant plus conforme au principe d'une compression très-énergique. L'excavation des mors est alors inutile.

En 1866, je n'osais encore recourir que très-timidement à l'usage de mes pinces, qui, ayant été construites en vue de la gastrotomie, furent, je le répète, d'abord appliquées aux parties saignantes de la paroi abdominale, de l'épiploon, etc., pour arrêter vite l'hémorrhagie avant de procéder à l'hémostase définitive à l'aide de ligatures, parce que je n'avais pas alors confiance dans leur action définitive, quand même l'hémorrhagie paraissait devoir être arrêtée d'une manière parfaite. Dans un cas où elles servirent à l'hémostase définitive, je crus devoir les maintenir en place pendant deux

jours et dans un autre cas pendant 24 heures.

Ayant aperçu que sous l'influence d'une compression forte, à même de dessècher les tissus, les vaisseaux, même volumineux, cessaient désinitivement de donner du sang au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure, je m'enhardis peu à peu à généraliser l'usage de mes pinces à toutes sortes d'opérations et à les appliquer dans la cavité abdominale sur tous les organes, parce que j'avais remarqué que les parties ainsi comprimées ne donnaient pas lieu à des foyers d'irritation, et que la réunion immédiate ains que la cicatrisation n'en étaient nullement entravées. Je redoutais d'abord le pincement des tissus indépendamment d'une ligature, parce que les tissus contusionnés, pincés de manière à être détruits, devaient donner lieu à des foyers d'irritation sans communication au dehors, tandis que le fil de la ligature devait permettre aux tissus pincés et frappés de mort d'être éliminés au dehors. Ce n'est qu'après avoir observé des réunions immédiales, malgré le pincement sans ligature, que je me suis débarrassé des préventions que les anciens chirurgiens jusqu'à Velpeau, etc., nourrissaient contre les corps étrangers dans les plaies, l'irritation qui devait résulter du pincement et les accidents divers qui pouvaient en être la conséquence. C'est ainsi que je suis arrivé peu à peu à appliquer hardiment des pinces sur tous les tissus. Toutesois la réunion immédiate ne peut être obtenue qu'à une condition essentielle, celle de ne pas comprendre dans la pince une grande masse de tissus, surtout de tissus graisseux. C'est pour cette raison que les pinces doivent avoir une extrémité mousse très-étroite. D'autre part, il est essentiel que les mors des pinces soient bien nets. Avant de servir pour une opération, ils doivent avoir été chauffés à la flamme d'une lampe à alcool de manière à prendre une teinte bleue ou violette, afin de carboniser tous les produits organiques qui pourraient les souiller. Après avoir servi, les pinces doivent être nettoyées et fourbies avec de la toile d'émeri fine à l'aide d'un morceau de liége.

« S'il ne fallait ni témérité grande, ni effort violent d'imagination pour employer la forcipressure prolongée comme agent définitif d'hémostase ', ainsi que l'a fait remarquer M. le professeur Verneuil, ainsi que nombre de chirurgiens ont procédé de toute antiquité, il n'en est pas de même de la forcipressure rapide, dans les conditions où je l'ai employée. Ce n'est que peu à peu, progressivement, en me guidant sur des observations multipliées que je suis parvenu à une simplicité, à une rapidité d'action et à des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin et mémoires de la Soc. de Chir. Paris, 1875, t. I, p. 27.

l'on ne peut atteindre, surtout dans certains cas compliqués, res movens actuellement connus.

ressure rapide, simple ou combinée avec la torsion, telle que je liffère essentiellement de la forcipressure prolongée.

ression doit être très-forte, excessive, à même de dessécher les rimés, de telle sorte que les pinces ne restent à demeure que durée d'une opération.

se jamais aucune pince d'une manière prolongée à moins de es très-exceptionnelles.

orrhagie n'est pas entièrement arrêtée à la fin d'une opération, avoir recours à la ligature, circonstance qui se présente très-

nombre de chirurgiens et de médecins étrangers, qui ont asopérations, ont été témoins de l'emploi journalier de mes pinpermettaient depuis 1867 de ne recourir que très-exceptionnelligature.

late dès cette époque dans la Gazette des Hópitaux pour établir ère irréfragable et péremptoire mes droits de priorité aux pintiques, ainsi que je les ai nommées, et à la méthode d'hémostase lte.

ovariotomie qui a eu lieu le 28 octobre 1867, en présence de onfrères, entre autres de M. Socin, professeur de clinique chi-Bâle, « les adhérences à la paroi abdominale, à l'épiploon, au et à l'intestin grêle furent peu à peu séparées avec les doigts s par le bistouri. Les vaisseaux qui donnaient du sang furent resure que le sang jaillissait, par des pinces qu'on laissait à de-orsqu'on enleva les pinces des parties saignantes, l'hémorrhagie rement arrêtée, excepté en un point de l'épiploon, où l'on apeligature.

nivre ce cas des remarques suivantes :

sseaux étaient déjà très-développés sur un grand nombre de i l'hémorrhagie a pu être heureusement arrêtée par l'applicaes pinces hémostatiques, de la forme des pinces à pansement, d'exercer une très-forte pression, de manière à parcheminer mprimés. Sans l'emploi de ces pinces, il aurait fallu faire au lizaine de ligatures perdues, ce qui aurait notablement prolongé Ces instruments, dont je me sers avec grand avantage depuis nps dans toutes les opérations chirurgicales, doivent rester en nt quelques minutes, jusqu'à ce que les tissus se trouvent desséapression. L'hémorrhagie est ainsi arrêtée définitivement, comme une cautérisation au fer rouge. On applique vite les pinces à les vaisseaux sont divisés et l'on continue l'opération jusqu'à ce sus ou les organes que l'on se propose de retrancher soient a gagne ainsi du temps, ce qui est très-important, dans les opézastrotomie surtout, et les plaies ne sont pas compliquées d'esligatures, etc.1 •

', j'ai appliqué ainsi mes pinces hémostatiques d'une manière son plus seulement pour l'hémostase temporaire, mais pour l'héinitive sans intermédiaire. Les ligatures des vaisseaux étaient deressivement rares.

si que je les ai appliquées à nombre d'opérations, sur les làvres

e des hôpitaux, 1868, p. 419.

les joues, les paupières, la langue, l'intestin, les voies aériennes, des umeurs de toutes sortes, etc., tant pour opérer une compression temporaire en masse, pour pouvoir diviser ou cautériser les tissus en quelque sorte à sec, que pour les appliquer sur les surfaces saignantes comme moyen d'hémostase définitive.

L'usage des pinces hémostatiques est surtout précieux pendant l'extirption d'une tumeur volumineuse, lorsqu'un grand nombre de vaisseaux in portants ont été divisés et que l'hémorrhagie qui en résulte tend à épuise rapidement les forces du malade.

Lorsque l'on opère sur des parties difficilement accessibles, dans certines résections, dans l'extirpation du rectum, dans les extirpations des tre meurs de l'ovaire, de la matrice, avec adhérences compliquées, etc., elle

sont à peu près indispensables.

Il faut un temps relativement long pour jeter une ligature sur chaque vaisseau, et l'on prolonge ainsi d'une manière désastreuse la durée d'une opération grave, car maintes fois la rapidité de l'hémostase est d'une importance extrême, et l'on ne peut pas toujours exécuter facilement les ligatures sur les parties saignantes profondes ou difficilement accessibles. Il importe souvent d'opérer rapidement et sûrement, et rien n'est aussi expériment.

ditif et aussi facile que l'application de mes pinces.

J'ai rarement du faire usage de plus de 15 à 20 pinces dans les opérations les plus compliquées. Au bout de 10, 15, 20 minutes, suivant la durée d'une opération, on peut enlever successivement les pinces qui ont été plucées en premier lieu sur des vaisseaux peu volumineux. Ce court espect de temps suffit en général pour parcheminer, pour dessécher les tissus de pour permettre au caillot oblitérateur qui leur fait suite de se consolider. Se pour l'un d'eux l'hémorrhagie n'est pas arrêtée, on applique de nouver une pince, en combinant, s'il y a lieu, la torsion avec la pression.

Ordinairement l'hémorrhagie ne se reproduit que dans les cas où le vaisseau n'a pas été suffisamment pincé, soit parce que la pince a été mater

vaise, soit parce que le vaisseau n'avait pas été bien saisi.

Pour que les pinces produisent leur effet le plus avantageux, il importe de ne saisir les tissus que dans la partie qui correspond aux deux ou trois rayures terminales, sur lesquelles se répartit alors la pression de 6 kilor grammes environ qui est nécessaire pour les fermer complétement. La compression est d'autant moins prononcée et moins active, que les mors agres sent sur une plus grande surface.

Relativement aux très-gros vaisseaux, je crois qu'il est toujours prudent sinon toujours nécessaire, d'appliquer des ligatures, à moins de laisser la pinces à demeure pendant un temps assez long, un à deux jours ou plus, on le juge opportun. Dans ce cas il vaut mieux avoir recours aux même pinces coudées à l'extrémité; on peut alors les disposer à plat suivant l'ant d'un membre, etc., sans gêner les appareils de pansement. Ces mêmes più ces coudées sont également préférables, dans certains cas, pour les opérations sur les lèvres, la langue, et elles peuvent être utilisées avantagement dans quelques autres circonstances.

Si l'hémorrhagie se produit ou persiste en un point à la fin d'une opération, le procédé le plus simple et le plus expéditif est alors de recourir à la ligature, surtout si l'on redoute une hémorrhagie consécutive, circonstance

qui se présente très-rarement.

La forme conoïde des mors permet d'appliquer facilement les ligatures sans avoir besoin de recourir à un aide. Le fil glisse aisément sous la pince au delà du point pincé et on ne s'expose pas à lier la pince comme cela ar-

assez souvent quand on se sert d'une pince à disséquer, d'une pince

nussat, etc., pour saisir les vaisseaux divisés.

algré tous les moyens hémostatiques, il peut cependant se faire que norrhagie ne peut être arrêtée assez vite, dans les cas de tumeurs avec rences très-vasculaires généralisées ou étendues sur une surface de 1 mêtre carré et au delà, ainsi qu'il m'est arrivé dans quelques cas de 2 eurs ovariques, utérines et spléniques, etc., où les opérés ont succombé e hémorrhagie excessive, malgré l'application réitérée d'une grande tité de pinces, de nombreuses ligatures et de cautérisations. Ces cas 1 toujours au-dessus des ressources de l'art et pourront se présenter à 1 les chirurgiens qui n'ont pas établi comme principe de laisser inache-1 les opérations trop dangereuses. La même observation s'applique aux 1 tions pratiquées chez les malades hémophiles.

pince hémostatique est ainsi construite de telle sorte qu'elle puisse à même de servir à un grand nombre d'usages; elle réunit les qualissentielles d'une série d'instruments. Elle peut servir de pince à pannt; de pince à compression graduelle pour les grosses artères, pour brotomie; de pince à torsion, à mâchure; de pince anglaise pour la re; de pince pour la compression temporaire préventive en masse des opérations variées, pour mettre à l'abri de l'hémorrhagie ou pour rimer préalablement le tissu qu'on se propose de cautériser au fer e. On peut ainsi comprimer aisément des parties molles de 3 centimèdépaisseur. Enfin la pince sert surtout comme agent hémostatique,

l'hémostase définitive, sans intermédiaire.

n'ai pas eu l'intention de faire prévaloir d'une manière exclusive la ression rapide à l'aide des pinces hémostatiques sur tous les autres ens d'hémostase.

ligature, la torsion, la forcipressure prolongée, le calorique (thermo alvano-caustique), l'acupressure, la filopressure auront toujours leurs ations particulières, et je reconnais bien volontiers que des chirurhabiles, en se servant plus ou moins exclusivement de l'un ou de e de ces procédés, peuvent en obtenir des résultats exceptionnelle-

: remarquables.

s pinces hémostatiques, lorsqu'elles sont bien faites, agissent en quelorte comme le cautère actuel sur les tissus qui se trouvent comprimés,
ichés par la pression énergique des mors. Elles ont sur le cautère acl'avantage de pouvoir exactement limiter leur action et de ne pas proque irritation des tissus voisins par la chaleur rayonnante ou par la
uction d'une vapeur d'eau bouillante. Sous leur influence, l'hémorrhal'arrête net, tandis que la chaleur rayonnante du cautère actuel donne
mairement lieu à une hémorrhagie plus ou moins considérable des pevaisseaux voisins. D'ailleurs le fer rouge ou tout autre cautère actuel
le difficilement l'hémorrhagie des vaisseaux un peu volumineux, si on
let pas produire une hémostase par compression préalable des tissus
miériser. Les tissus cautérisés au fer rouge ne peuvent être réunis
le manière immédiate, à moins que l'escharre ne soit assez mince, peu
line, et ne corresponde à une surface saignante, dans des circonstances
litionnelles.

cautère électrique offre l'avantage de pouvoir graduer progressivele cautérisation, mais il a tous les inconvénients de la actuel et pas être employé d'une manière courante de la la la la caustique présente peu d'avantages sur le

thermocautère de M. Paquelin. C'e de se procurer une source de ca

L'acupressure, la torsion des artères sont, avec la ligature des vaisseaux, des moyens hémostatiques efficaces, mais d'une exécution peu rapide et quelquesois très-dissicile. La ligature a de plus l'inconvénient de laisser dans la plaie des corps étrangers qui parsois ne se détachent que très-dissicilement. L'acupressure peut être comparée à une ligature médiate temporaire qui produit souvent l'étranglement et, par suite, l'irritation et la mortisseation des tissus compris entre le sil et l'épingle, lorsque le fil a été trop serré.

L'uncipression, dont les applications sont très-restreintes, présente les

mêmes inconvénients que l'acupressure.

La pince hémostatique a sur tous les moyens précèdents des avantages marqués: le pincement s'opère d'une manière très-rapide, sans que le cours de l'opération en soit presque entravé; la perte de sang est réduite au minimum possible. Après l'ablation des pinces, il ne reste aucun corpe étranger dans la plaie et la durée d'une opération compliquée est notablement diminuée. Si l'usage des pinces hémostatiques est plus dispendient, elles peuvent servir à une série d'autres usages.

Les pinces n'irritent pas les tissus; les parties comprimées, desséchées produisent une hémostase provisoire, assurent momentanément la formation d'un caillot oblitérateur et ne s'opposent pas à la réunion immédiate.

Une pince est quelquesois plus génante qu'une ligature dans une plais, dans le cours d'une opération, mais la pince a l'avantage de pouvoir être enlevée de suite, tandis que le séjour prolongé d'une ligature peut entraver très-notablement le cours de la cicatrisation.

Dans quelques circonstances il peut être avantageux de combiner le pincement avec la torsion, en tordant une ou plusieurs fois le vaisseau com-

primé, lorsque ce dernier est libre dans une étendue suffisante.

Le séjour prolongé d'une pince d'acier dans une plaie, s'il y a lieu, me doit pas être considéré comme nuisible, car il ne donne pas lieu à une irritation spéciale. Le métal de la pince est attaqué, rongé par le sang; il me produit d'abord des sels de ser au minimum d'oxydation, qui plus tard se sulfurent si la sanie tend à subir une décomposition putride; la présence du ser métallique dans une plaie devient ainsi un agent désinsectant d'antiseptique.

La présence d'une pince, qui doit rester quelque temps à demeure dans une plaie, n'empêche pas la réunion immédiate dans les parties voisines. Si au lieu d'une pince on plaçait une ligature, cette dernière s'y opposeral tout autant, au point où il faudrait maintenir les fils au dehors. La pince a l'avantage de pouvoir être enlevée à volonté, mais le pròcédé est incommode, parfois dangereux dans la pratique et contraire à la réunion immé-

diate si on laisse un grand nombre de pinces.

La sorcipressure prolongée avec une ou plusieurs pinces à demeure doit être réservée autant que possible comme procédé d'hémostase par nécessité. Je suis entièrement opposé à ce système exclusif, qui est contraire à la réunion immédiate et à la pratique d'une chirurgie bien entendue. Il est également contraire au pansement de Lister, au pansement ouaté, etc.

L'usage des pinces hémostatiques offre encore des avantages marques sur les ligatures perdues. Ainsi que les ligatures ordinaires, les ligatures perdues ne sont guère applicables, en raison de la durée prolongée de leur mode d'application, lorsqu'on est obligé de lier un très-grand nombre de vaisseaux; mais elles ont sur la ligature ordinaire l'avantage de permette la réunion immédiate des plaies. Toutefois, en opérant ainsi la réunion immédiate, on s'expose à des accidents dépendant soit de la ligature ellements, soit de la division des vaisseaux lymphatiques. Les ligatures perdues

nt de deux sortes : dans l'une, le fil n'est pas susceptible de résorption ; les sont les ligatures en sil d'argent, de soie, d'origine végétale. Dans ces s, si le fil ne s'enkyste pas au milieu d'un exsudat, il peut devenir un rps étranger irritant et exposer à de graves accidents, jusqu'à ce qu'il it éliminé. Dans l'autre sorte, le sil peut être attaqué et dissous par les puides ambiants (sang, lymphe) et être résorbé progressivement. Telles nt les ligatures en fil de fer très-fin, dont la dissolution et la disparition suvent être complètes au bout de quelques semaines, et les ligatures en de catgut phéniqué, dont la dissolution et la résorption s'opèrent assez pidement en quelques jours ou en quelques semaines. Le catgut a surut l'avantage d'être très-rapidement résorbé. Le fil se ramollit d'abord, tis il se relache et diminue ensuite d'épaisseur, en se dissolvant peu à en de la périphérie vers le centre. On ne peut pas, malheureusement, rmpter sur l'efficacité de la constriction pendant un temps suffisant lors-L'on l'applique aux gros troncs artériels ou lorsqu'on fait des ligatures en asse, ainsi que cela est inévitable pour l'extirpation des tumeurs ovari-Les, utérines, spléniques, etc. Cependant MM. Maunder, Nankivell, etc., Angleterre, MM. E. et J. Bœckel, à Strasbourg, etc., ont obtenu d'éclamis succès, soit dans les amputations, etc., soit dans le traitement des anévames. Ces opérations ont été suivies dans certains cas de réunion imméme et d'une guérison parfaite, en quelque sorte instantanée, des plaies ou mande la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra del contra del contra de la contra del contra pas les ligatures des grosses artères, surtout des artères athéromateuses, raison des accidents qui ont été assez souvent le résultat du relâche**ent trop rapide de la ligature.** 

Dans le cas où des ligatures perdues pourraient être appliquées avec sérité sur le pédicule des tumeurs ovariques, etc., l'ovariotomie et les opérions analogues seraient extrémement simplifiées, et le traitement consérif dans les cas simples n'aurait plus aucune importance. Mais si l'on peut l'empunément des ligatures perdues dans un grand nombre de cas, soit l'aide du fil de fer très-fin, capillaire, du fil de soie et surtout du fil en light phéniqué, et obtenir des réunions immédiates, on ne peut pas l'innocuité de ces ligatures pour tenter des réunions immédiation, au lieu de s'enkyster ou de continuer à vivre et à se nourrir par libition, meurent et se putréfient parfois, en donnant lieu à des abcès liécutifs et à des suppurations prolongées jusqu'à ce que les tissus putré-

Baient été éliminés.

est peu de chirurgiens qui soient autant partisans que moi de la réuimmédiate. Je fais toujours des réunions immédiates avec les précauconvenables et il est infiniment rare qu'elles échouent partiellement.
Endant, il faut observer qu'une réunion ne doit jamais être immédiate
e manière complète. L'arrêt du sang ne garantit pas de l'arrêt de la
the des troncs lymphatiques aboutissants qui ont été divisés. C'est la
the qui s'écoule des plaies, que Hunter a appelée à tort plastique, qui
têche les réunions et qui donne ordinairement lieu à la désunion, lorstoute l'étendue d'une plaie a été réunie dans les cas d'incision simple
intéressé des troncs lymphatiques ou d'une excision des téguments,
autoplastie, etc. Il importe de laisser toujours, en un ou plusieurs
te une communication libre à l'extérieur pour l'écoulement de la lymtit y a lieu.

pouvait se mettre à l'abri des lymphorrhagies, l'usage combiné se hémostatiques et des limetures permettrait de faire de les les opération et l'abri des lymphorrhagies, l'usage combiné ne hémostatiques et des limetures permettrait de faire de les les opération et l'abri des lymphorrhagies, l'usage combiné ne hémostatiques et des limetures permettrait de faire de l'abri des lymphorrhagies, l'usage combiné ne hémostatiques et des limetures permettrait de faire de l'abri des lymphorrhagies, l'usage combiné ne hémostatiques et des limetures permettrait de faire de l'abri des lymphorrhagies, l'usage combiné ne hémostatiques et des limetures permettrait de faire de l'abri des l'abri des lymphorrhagies, l'usage combiné ne hémostatiques et des limetures permettrait de faire de l'abri des l

la perfection de l'art. Cette perfection ne peut malheureusement être obtenue que dans une certaine mesure; mais on peut y atteindre plus ou moins et éviter les accidents consécutifs à la lymphorrhagie, en donnant, autant que possible, aux incisions une direction parallèle à celle des vaisseux

lymphatiques.

Lorsque l'opération que l'on pratique consiste à retrancher de fait tous les vaisseaux lymphatiques afférents jusqu'au point de section des tisses, ainsi que cela a lieu, par exemple, dans les amputations, etc., la lymphorphagie n'est point à redouter, en raison des nombreuses valvules dont sont munis les vaisseaux dont les tronçons ont été conservés, pourvu que ces derniers n'aient pas été tailladés en blessant les couches profondes du tisse connectif graisseux sous-dermique qui dépend des lambeaux de la plaie; mais nonobstant, la réunion immédiate ne doit pas être parfaite, parciqu'il est difficile de se mettre complétement à l'abri des corps étrangers intants (sciure d'os, impuretés, etc.) qui pourront être éliminés suivant le trajet des tubes à drainage que l'on maintiendra dans la plaie.

### Conclusions.

Les pinces hémostatiques agissent d'après le principe d'une compression excessive et produisent ainsi l'hémostase définitive des vaisseaux divisit par dessiccation des parties pincées.

Leur usage simplifie d'une manière notable la pratique des opérations

chirurgicales.

Dans les tranmatismes qui n'intéressent aucun tronc vasculaire, les pies ces appliquées pendant la durée d'une opération suffisent ordinairement

pour produire une hémostase parfaite.

On supprime ainsi, d'une manière à peu près complète, les ligatures, it toutefois on juge à propos d'en faire dans certaines circonstances. De toutes manières, l'emploi des pinces hémostatiques facilite l'application de taligatures et permet de restreindre autant que possible la perte de sange d'abréger la durée des opérations.

Après l'ablation des pinces, qui représentent en quelque sorte une ligne ture amovible à volonté, il ne reste aucun corps étranger dans les plaies (

On peut utiliser ces mêmes pinces pour l'hémostase temporaire en comprimant en masse les parties molles de tous les organes minces, saillant peu épais, en plaçant deux de ces pinces à angle plus on moins aign de manière à se toucher par leur extrémité.

L'application des pinces est d'une exécution facile, rapide et peut disper

ser du concours d'aides.

En résumé, de ce mémoire ressortent les points suivants :

1º L'application courante de la compression excessive à l'hémostase d' nitive pendant la durée d'une opération à l'aide d'un instrument d'une plication commode et rapide.

2º La pince hémostatique qui sert à cet objet marque un perfection ment important sur les instruments analogues usités jusqu'à présent

3º Les avantages du procédé d'hémostase qui permet d'économise sang des opérés, qui simplifie le traumatisme et finalement qui facilité guérison.

La séance est levée à 9 heures.

Le Secrétaire

#### SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Démonstrations pratiques faites à l'École de Médecine.

- E. PAQUELIN démontre sur le cadavre les usages et le mode d'emploi son thermo-cautère.
- I. GRITTI répète sur le cadavre l'opération de la taille avec son cater.
- I. GETTI pratique l'amputation du fémur au-dessus des condyles avec beau rotulien par son procédé.

#### AMPUTATION DU FÉMUR

AU-DESSUS DES CONDYLES AVEC LAMBEAU ROTULIEN

Par M. le Dr GRITTI I.

Jidée qui a donné naissance à la méthode que je vais vous expliquer, l'ai empruntée à l'extrême difficulté d'obtenir un moignen dans l'ainntion de la cuisse qui possède toutes les conditions requises pour mettre plus tard aux amputés d'en faire un bon usage. es praticiens savent parfaitement combien la cicatrice qui tombe au du moignon obtenu avec les méthodes ordinaires et la forme conique celui-ci affecte bientôt après l'opération rend difficile l'application appareil prothétique et combien la ténuité du tissu nouveau cicatriciel poignon qui est superposé à l'os rend les exulcérations fréquentes, et a comment les névralgies placent bien souvent le pauvre opèré dans ossibilité de se servir de son membre. Aussi faut-il bien dire que dans es pareils, qui d'ailleurs sont très-communs, le chirurgien est obligé de anaitre le résultat défavorable qui lui est donné par les méthodes opéres ordinaires suade, d'après ce que je viens de dire, de l'importance de modifier la tode opératoire en ce qu'elle avait d'incontestablement mauvais, j'ai fait sois à ce sujet, et je me suis aperçu qu'on pourrait bien éviter tout convénients en profitant d'un lambeau pris sur la partie antérieure du a la rotule comprise, laquelle, sciée dans sa face articulaire, aurait re mise en contact immédiat avec l'extrémité inférieure du fémur égaot «iée en repliant le lambeau en arrière. Cette modification demande près la même manœuvre qu'on doit effectuer pour le talon dans mation du pied selon la méthode de Pirogow, et l'expérience a dé-Note remise par M. Gritti.

montré que la soudure des deux surfaces osseuses se produit sans difficille et avec des avantages considérables pour le moignon.

Le procèdé opératoire est le suivant :

Les instruments et les aides sont les mêmes qu'on emploie dans les sa putations ordinaires, et quant à l'anesthésie on pourra bien la provoque ( on la croit nécessaire. — Le malade est couché sur son lit. l'opérateur place à sa droite; il commence par former le lambeau carré, antérieurotulien; — pour cela il pratique avec un bistouri une incision de la pe qui partant de l'extrémité supérieure du péroné et suivant une ligne tr versale passe devant la jambe à trois centimètres au-dessous du bord in rieur de la rotule et se prolonge jusqu'au milieu du côté interne de la t du tibia à la même hauteur. Des deux extrémités de cette première in sion partent deux autres incisions perpendiculaires à celle-ci qui mon des deux côtés jusqu'à la hauteur du bord supérieur de la rotule. On p faire aussi le lambeau arrondi. - Après avoir fait ces incisions, l'op teur passe à la dissection du lambeau cutané; avec la main gauche il s cute sur la peau du lambeau un mouvement de traction qui a pour bute der à la décofier de l'aponévrose tibiale, à laquelle elle est adhérent moyen du tissu cellulaire, tandis qu'avec le bistouri il détachele susdit li beau cutane jusqu'au bord inférieur de la rotule; alors il coupe le teni tibio-rotulien à son insertion sur la rotule et il pénètre dans l'articulit il coupe les ligaments latéraux, les ligaments croisés et la capsule sti taire. — La dissection étant ainsi accomplie, il renverse le lambeau, de 🛚 nière à mettre à découvert la surface articulaire de la rotule; avec la 🖿 gauche, qui est chargée de cette opération, l'opérateur doit maintenir la l tule dans une position verticale en la fixant par son hord supérieur sur base des condyles, tandis que, avec sa main droite armée d'une petite de arquée (phalangienne), il emporte le segment d'os qui correspond à la 🛋 face articulaire.



Après cette première partie de l'opération on fait glisser le malé bord inferieur du lit afin de pratiquer le lambeau postérieur et la 1 du fémur. Le lambeau postérieur s'

La cuisse, profonde jusqu'à l'os, et qui rencontre les deux incisions latés du lambeau antérieur à environ 2 centimètres de leur extrémité supére; la résection du fémur, qui doit être pratiquée un peu au-dessus
condyles, se trouve à 2 centimètres au-dessus de la limite du lambeau
lérieur. Il faut avoir soin, en pratiquant la section du fémur, de le scier
un point où les diamètres de l'os correspondent à ceux de la superde section de la rotule, afin que les périostes puissent se trouver en

ne fémorale si on craint l'hémorrhagie qui parfois est très-abondante. Il reste enfin qu'à replier le lambeau rotulien sur le fémur, de manière que deux surfaces osseuses sciées viennent parfaitement en contact; on obt la réunion des lambeaux cutanés au moyen de plusieurs points de pre entrecoupée, renforcés avec de longues bandes de diachylon et avec bandage contentif.

es avantages de cette opération sont les suivants : 1º la rotule fait bienadhésion osseuse avec l'extrémité inférieure du fémur, d'où il s'ensuit le moignon acquiert une forme immuable et l'appareil prothétique ne ty exercer aucune fâcheuse influence, pas même lorsque l'opéré veut y adre un complet appui, puisque la cicatrice se trouve en arrière; 2º cette ration ménage l'insertion des muscles extenseurs (en particulier le droit frieur) de la cuisse, donne à celle-ci plus de force, et permet une juste extion à la marche de l'amputé; 3º pendant la période de cicatrisation a la plaie en arrière, ce qui facilite l'écoulement des matières et permet même temps de l'inspecter et même de l'ouvrir, s'il y avait de l'hémoraie secondaire sans toucher aux os qui sont en contact.

ndications. — On peut la pratiquer dans le cas de blessures d'armes à feu netrant dans l'articulation du genou; dans les maladies traumatiques de nême région, causée par l'action de corps contondants tels que machines, tures. etc., et dans les affections chroniques de la tête du tibia (nècroses, ies, néoplasmes). La seule condition essentielle c'est que les tissus qui ment le lambeau antérieur, y compris la rotule, soient sains. Infin cette opération a été répétée plus de 30 fois dans les campagnes itaires de Schleswig, de Prusse et d'Italie, et dans la pratique des hôpix civils, par Schuhs, Lücke, Sawstitzky, Wagner, Middeldorf, Melchiori, nzetti et autres avec des résultats qui sont très-encourageants. La mortane la laie a été 30,87 1.

Teir Dizionario delle Scienze mediche. — Articolo: Amputazione della coscia.

# TROISIÈME SECTION

# OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE

# SÉANCE DU II SEPTEMBRE'

Présidence de MM. GAUTIER et COURTY.

Le bureau provisoire est maintenu dans ses fonctions.

Le Président propose à l'Assemblée de nommer présidents heur MM. Courty, professeur à Montpellier, Gallard, de Paris, le de Louvain et de Montet, de Vevey . Le Président regrets M. Campbell, de Paris, ait été empêché par une maladie de venir au Congrès et propose de le nommer aussi président honoraire. À — Le Président rappelle à la section que M. Odier, qui avait été comme vice-président de la section, est retenu loin de Genève pur grave maladie, il a été remplacé par M. Baylon.

M. Campbell a fait déposer sur le bureau l'épreuve d'une brosur l'anesthésie obstétricale. Cette brochure sera distribuée plus (Voir Ouvrages reçus, P. XLVIII).

Le Président donne la parole à M. Plachaud pour la lecture de rapport.

# EMPLOI DES ANESTHÉSIQUES PENDANT L'ACCOUCHEMENT NATUREL Par M. 10 Dr PIACHAUD, do Gonôve.

# Historique.

Je ne m'étendrai pas longtemps sur ce point, qui a été traité ce dans les ouvrages classiques. Je rappellerai seulement les noms et la nalité des accoucheurs qui se sont occupés de la question à ses débuté

La Section n'a pas tenu de séance le 10 septembre, elle s'est réunie à tion de chirurgie pour entendre la lecture du mémoire de M. Verneuil ser le sesse et le traumatisme.

<sup>3</sup> M. le D<sup>r</sup> de Montet, de Vevey, s'étant inscrit trop tard au secrétair que son nom paraisse dans la liste des membres du Congrès, nous répares omission.

Jackson en 1847, et Simpson l'appliqua pour la première sois à Edim-rg, le 19 janvier de la même année, dans un cas de version. Les résulfarent si satisfaisants, que Simpson s'en servit de suite dans une soule as, et apprécia promptement, et d'une manière magistrale, le rôle que anesthésique était appelé à jouer en obstétrique, au point de vue phyogique et pratique.

'autres accoucheurs s'empressèrent d'expérimenter ce nouvel agent

ilerai:

\* Angleterre: Murphy, Lansdowne. Protheroe Smith, Skey, etc.

\* Amérique : Channing, Clarke, Putnam, etc.

n Allemagne: Kiehl de Nuremberg, Siebold, Hamman de Manheim,

ser de Leipzig, Halla, etc.

\* France: Paul Dubois, Stoltz, Cazeaux, Chailly-Honoré, Roux de Tou-Villeneuve, etc.

## Action physiologique.

our apprécier l'action des anesthésiques sur les organes concourant à artarition, il est nécessaire de rappeler quelques données anatomiques

la distribution des nerfs dans ces divers organes.

rtenant essentiellement au système sympathique, et en outre des utérins situés de chaque côté du col au niveau de l'insertion du cul ac vaginal; ce sont des plexus mixtes formés en partie par des filets pathiques, en partie par les branches des deux dernières paires sacrées; nvoient leurs filets se distribuer dans toute l'épaisseur du col utérin prà l'orifice interne, et s'anastomosent là, avec les dernières divisions nies par le plexus ovarique. Les muscles du périnée reçoivent leurs be du plexus sacré appartenant au système cérébro-spinal. Il en est de ne des muscles abdominaux.

e système musculaire se compose, comme on sait, de deux parties distes, aussi bien au point de vue histologique qu'au point de vue excitomer. La première, constituée par les muscles striés, volontaires ou de fion, est mise en jeu, soit par des excitants physico-chimiques directent appliqués, soit par des excitants venus du dehors par l'intermédiaire organes sensoriels et produisant leur effet par des mouvements rés, soit enfin par des excitants prenant leur point de départ dans l'enhale, et ayant la volonté pour origine.

l'excitabilité des muscles lisses ou organiques se traduisant par leur traction, peut être provoquée soit par l'action directe des agents physicomiques, soit par l'action réflexe sous l'influence des excitants qui agisteur les organes sensoriels. Mais, il est incontestable que l'excitant le puissant pour cette catégorie de muscles, est l'action et la présence du

enu des réservoirs dont ils constituent les parois.

esang est le premier excitant des contractions cardiaques; les matières provoquent les contractions péristaltiques des intestins; l'urine, la faction de la vessie; le fœtus à terme, la contraction énergique de fres. Nous voyons donc que l'intervention de l'encéphale, si puissante exciter les muscles striés, est nulle ou très-faible pour provoquer les actions des muscles lisses.

i dit, examinons quelle peut être l'action du chloroforme sur la condité de ces deux catégories de muscles. Les vapeurs chloroformiques, en pénétrant dans les vésicules pulmonéres, modifient sensiblement l'échange des gaz contenus dans le sang et troublent profondément l'hématose. Le sang, chargé par le chloroforme et par un excès d'acide carbonique dont il ne peut se débarrasser régulière ment, est transporté dans le système vasculaire, il modifie la nutrition de organes et leur modalité propre. On remarque au début une accélération des battements du cœur, et dans l'encéphale une abolition des perceptions sensorielles venues du dehors, qui entraîne à sa suite l'abolition de l'action réflexe sur les muscles; enfin. la dépression spéciale de la modalité propri des centres nerveux abolit la volonté, et en détruisant ce puissant agent excitant des muscles, provoque la paralysie.

Mais, tandis que les muscles striés sont dans le relachement complet nous voyons cependant le cœur, les intestins, la vessie, l'utérus, organiconstitués par des sibres musculaires lisses, continuer à se contracter; continue à ce que leurs excitants ne sont pas abolis; le cœur continue à continue

la conception.

Chez l'animal chloroformisé, on voit que la seule portion de l'intesti qui se contracte, est celle qui renferme des matières fécales. Chez le chiennes endormies, Pélissier a remarqué que les cornes utérines continuent à se contracter d'une manière normale. Si on prolonge l'action chloroforme jusqu'à la mort, on observe l'arrêt des battements du contiqui commence toujours par le ventricule gauche, qui est complétement vide de sang ainsi que les artères, tandis que les veines sont gorgées sang noir; il y a évacuation des matières fécales, émission de l'urine expulsion du fœtus: preuve évidente que la paralysie et le relâchement ces muscles n'arrivent qu'après la disparition du dernier agent excitations de l'urine qu'après la disparition du dernier agent excitations de l'urine qu'après la disparition du dernier agent excitations de l'urine quantité des muscles n'arrivent qu'après la disparition du dernier agent excitations de l'urine quantité de l'urine quantité des muscles n'arrivent qu'après la disparition du dernier agent excitation de l'urine quantité de l'urine quanti

Le professeur Laskowski, auquel je suis redevable de cette note physical logique, croit que la contractilité du corps et du col de l'utérus est sous l'dépendance du nerf grand sympathique et que les filets des dernières paires sacrées président à la sensibilité spéciale dont l'utérus est doué; de la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du peut dire que la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à fait indépendance du professeur la contractilité de l'utérus est tout à la contractilité de l'utérus est tout de l'utérus est tout de l'utérus est de la contractilité de l'utéru

dante des nerfs de relation.

Les muscles abdominaux, bien qu'animés par les nerfs cérébro-spinant continuent à agir pendant le sommeil anesthésique, tandis que les muscle du périnée mis en action par les mêmes nerfs, sont relâchés. L'explication de ce fait, en apparence anomal, résulte des expériences de Longet, que ont démontré que les muscles abdominaux rentrent dans la catégorie muscles respiratoires. Or dans l'effort involontaire qui est un acte respiratoire dépendant du bulbe rachidien et persistant malgré l'éthérisation, l'effort des muscles abdominaux doit avoir lieu. Les muscles du périnée et du vagin sont relâchés au contraire, parce qu'ils ne font pas partide l'appareil musculaire respiratoire mis en action dans l'effort.

Bien que ces essets physiologiques sur les contractions utérines sembles acquis, il y a cependant à cet égard des divergences parmi les acces

cheurs.

Les uns, avec Simpson, Stoltz, Bouisson, Barker, pensent que sous l'an finence anesthésique les contractions utérines gagnent en énergie à mesure de consibilité va en s'étaignant

que la sensibilité va en s'éteignant.

Bourdon, Playfair, Lambert d'Edimbourg. More Madden, Franca, Pérsier, regardent le chloral comme capable d'activer la parturition dans les cas d'inertie avant l'accouchement, en rendant à l'utérus l'énergie et aux contractions la puissance et la régularité qui faisaient défaut. Dans ces cas,

A, l'inertie résulte d'un travail trop long qui a épuisé les forces et fiez une femme irritable une fatigue résultant d'efforts inutiles. tres, tels que Bouvier, Siebold. Montgomerry, Sacks, Spiegelberg, ni, disent au contraire avoir vu l'anesthésie suspendre pour un cermps les contractions de l'utérus. Ce fait serait contraire à la loi phyque précitée, mais il ne doit se rencontrer qu'à titre d'exception, et expliquer soit parce qu'à l'état normal le travail se ralentit ou se d'même quelquesois, soit par l'émotion morale seule, causée par sation, soit enfin parce que le premier degré de l'anesthésie a été

pbell, dans un Mémoire tout récent, publié dans le Journal thérapeue Gubler, avance le fait que, sous l'insluence du chlorosorme, les tions utérines sont plus éloignées, plus courtes et moins intenses,

dans le commencement du travail; le retard dans le retour des tions peut être de 1 à 5 minutes. Il relate une observation très-comdans laquelle on voit que des le début de la chloroformisation et jue la connaissance fût atteinte, les contractions s'éloignaient de 1 à tes; le col était à peine effacé et les inhalations intermittentes et à igères ont été continuées pendant trois heures consécutives. Campplique ce fait par une action locale du chloroforme qui produirait rcose uterine directe. L'uterus à terme est un organe très-vasculaire, te de tissu érectile, et lorsque la contraction a lieu, le sang est comme et emprisonné dans les sinus veineux qui entrent dans la composises parois. Le sang, plus ou moins chargé de chloroforme, y est itanément arrêté en contact avec les fibres musculaires lisses de e. Il peut donc y avoir là une action directe de cet agent sur ces musculaires et sur les extrémités périphériques des nerss moteurs. périences de CL Bernard, relatives aux effets du chloroforme sur le usculaire et sur les cellules nerveuses, permettent de l'admettre.

tivement à l'action des muscles abdominaux qui est généralement, Cazeaux et Channing ont élevé des doutes sur la réalité du fait. Il paru difficile de le constater et d'isoler la contraction des muscles inaux de celle de l'utérus; en outre, ils seraient disposés à croire que que fait la femme est plutôt apparent que réel; les femmes semblent a effort, mais cette expression symptomatique résulte de l'embarras a gêne de la respiration au moment de la contraction.

repousse ces objections, en faisant remarquer que s'il n'y a pas un moment de la contraction, l'utérus diminuant de volume, la resadoit être plus libre, et s'il y a effort, nul doute qu'il y ait action des s'abdominaux.

e les muscles du périnée et du vagin sont relàchés, et la plupart eurs reconnaissent là un fait avantageux pour abréger la fin du traais il est bon de faire remarquer que le périnée n'est pas seulement sé de fibres musculaires, il y entre en outre en assez grande quantité ns aponévrotiques et du tissu cellulo-adipeux. Sur les premières, les siques ont une action évidente, elles n'en ont aucune sur les autres its de la région. La partie musculaire est plus ou moins développée les femmes, aussi l'effet anesthésique sera plus ou moins marqué, ivement aux déchirures du périnée, cette remarque a de l'imporne ce sens que si on a à faire à une femme lymphatique, on devra er cet accident plus que chez une femme à système musculaire déé. Néanmoins, comme la rupture résulte généralement d'une sortie

438 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 11 SEPTEMEL

trop brusque de la tête du fœtus, il sera bon de ne jamais négliger de set

tenir le périnée et de retenir la tête autant que faire se peut.

La dilatation du col utérin est-elle facilitée par l'anesthésie? Le D'faction de l'admet en faisant remarquer que la contraction utérine n'étant plus d'auteuse, elle doit avoir tout son effet pour dilater le col, car la femme l'étant plus d'intérêt à en diminuer l'intensité. Barker admet aussi que le colid dilate plus facilement et cite un cas dans lequel la dilatation se sit assert pidement, alors que les applications belladonées avaient été employées su succès. Il fait observer toutefois que la rigidité du col peut tenir à du causes bien dissérentes : la première est la résistance musculaire sur laquil les anesthésiques penvent agir, la seconde est l'induration des tissus résitant d'une inslammation antécédente avec dépôts plastiques, qui ne put être vaincue que par des incisions.

## Des divers anesthésiques.

Les divers anesthésiques qui ont été expérimentés en obstétrique sou

L'éther sulfurique.

Le chloroforme.

L'amylène.

L'éther nitrique.

L'aldéhide.

La liqueur des Hollandais.

La benzine.

Le bisulfure de carbone.

Le mélange d'éther et de chloroforme.

Le laudanum.

La morphine en injections sous-cutanées.

Le chloral.

Je dois dire que la plupart de ces substances ont été essayées par Sim son, mais abandonnées de suite, soit parce que leur mauvaise odeur e rendait l'application insupportable, soit qu'elles n'aient pas produit l'est désiré. Le bisulfure de carbone, proposé par Snow, est dans ce cas; mélange d'éther et de chloroforme, essayé par Isaac Brown, n'a pas et d succès non plus; ce qui se comprend à cause de l'impossibilité de maint nir le mélange de deux liquides d'une densité si différente; l'éther, ph léger, occupe toujours la partie supérieure et est seul aspiré avant le chloroforme.

Comme anesthésiques sérieux, il reste l'éther sulfurique, le chloroform

le landanum, la morphine et le chloral.

L'éther a été employé le premier, parce qu'il régnait seul au moment de déconverte de son pouvoir anesthésique, mais son règne n'a duré quelques mois, et Simpson lui a substitué le chloroforme, qui n'a pas encerété détrôné. Il a en effet des avantages incontestables sur son prédécesses Tandis que l'éther produit une sorte de suffocation, d'irritation brondique et des accès de toux, le chloroforme, au contraire, se respire sans que et des accès de toux, le chloroforme, au contraire, se respire sans qu'in peut le donner au moment de vue obstétrical, le chloroforme est préférable à cause de ses effets rapides à doses moindres, en sorte qu'on peut le donner au moment des douleurs et produire un effet interest d'au médicament, ce qui permet d'en donner peu et d'éviter le dans directe du médicament, ce qui permet d'en donner peu et d'éviter le dans ger, si danger il y a. Grâce à cette action rapide, il est facile de régler le

les opérations chirurgicales, on recherche l'anesthésie complète, en que cet argument n'a pas de valeur, et que pour diverses raisons on conseiller l'éther; mais en obstétrique, le chloroforme est préférable. In leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes, et il a leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes et le leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes et le leudanum a le le leudanum a été expérimenté par Pélissier sur des chiennes et le leudanum a le le leudanum a le le leudanum a le leudanum a le leudanum a le le leudanum a le leudanu

ant à la morphine en injections hypodermiques, je laisse la parole au seur Lebert qui, le premier, en 1862, les a introduites dans la pratibistétricale: Il en injectait deux ou trois centigrammes au moment où uleurs commençaient à devenir fortes; il a remarqué que non-seule-les douleurs disparaissaient ou devenaient très-supportables, mais prifice utérin se dilatait plus facilement, ensorte que l'accouchement lus rapide. Le soulagement est incontestable, constant, exempt de anger. Chez les personnes délicates, on peut commencer par 1 centine ou même 5 milligr. et répéter au besoin l'injection. L'action est énergique, moins complétement anesthésique que celle du chloromais elle suffit dans les cas ordinaires et a bien moins d'inconvéque l'inhalation. Jamais le professeur Lebert n'a observé d'effet fâpar rapport aux hémorrhagies.

le l'hydrate de chloral, sur lequel Chouppe a publié en 1875 un trainsciencieux et fort intéressant. Il s'appuie sur trente-sept observalans lesquelles trente fois l'anesthésie a été complète et prolongée. Il servé aucune influence fâcheuse ni sur la mère ni sur l'enfant, qui a me être allaité de suite. Les contractions utérines ont été conservées les, et de plus, de très-douloureuses et sans puissance qu'elles étaient

vant, elles se sont transformées en effets utiles.

ssier a constaté sur des chiennes la persistance des contractions uté-

pendant l'anesthésie complète produite par le chloral.

uppe admet que les suites de couches sont meilleures et l'explique propriétés antiseptiques du chloral, qui par son mélange avec le eutralise les effets septiques de la plaie placentaire. C'est une vue que qui, pour être admise, aura besoin de la sanction de l'expé-

uppe n'administre le chloral que lorsque la dilatation est complète; M, on serait forcé de prolonger trop longtemps l'action du médica-Il le donne à la dose de 4 à 6 grammes, en deux ou quatre fois, par heure ou par quart d'heure. On le fait prendre par la bouche dans du de groseille, ou en lavements s'il y a des vomissements.

illon a aussi expérimenté le chloral sur 17 semmes, et il a constaté

bonné en lavements, il ralentit le travail.

rience personnelle, et malgré les avantages que lui reconnaissent pe et Pélissier, je suis disposé à le proscrire en obstétrique, non pas le considère comme dangereux, mais à cause des inconvénients qu'il rait présenter. Le premier a été indiqué par Chouppe lui-même, von ne peut pas l'employer pendant la période de dilatation; or nous se plus loin que c'est précisément pendant cette période qu'il est ut avantageux de recourir aux anesthésiques.

econd inconvénient, c'est qu'une fois le sommeil produit par le chlodure pendant un temps indéterminé et pendant la période d'expulr c'est justement alors, ainsi qu'on l'a fort bien dit, qu'il est 440 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE.

saire que la patiente conserve assez de connaissance pour obéir au chirurgien qui est chargé de diriger la marche du travail lorsqu'il est près de terminer.

Ensin ce sommeil prolongé et qu'il est impossible de faire cesser, me prive-t-il pas la femme de la jouissance bien naturelle qu'elle éprouve moment où le premier cri de son enfant lui annonce sa délivrance?

Ces considérations me paraissent applicables aux injections de morphise, et je conclus de cet examen comparatif des divers anesthésiques, que l'chloroforme est celui qui doit être préféré en obstétrique d'une manière évidente.

## Objections contre les anesthésiques.

Je pense qu'il est préférable d'examiner d'abord les diverses objections qui ont été mises en avant contre l'emploi des anesthésiques; j'espère les combattre victorieusement. Il sera plus facile ensuite d'indiquer l'utilité de

ces agents et le mode suivant lequel ils doivent être administrés.

Je signalerai d'abord pour mémoire seulement, car je crois qu'on ne le présenterait plus aujourd'hui, l'objection morale ou plutôt religieuse, qui tété soutenue par des médecins eux-mêmes se joignant à l'opinion populaire qui disait que soulager la femme des douleurs de l'accouchement était inmoral et opposé au commandement exprès de l'Écriture qui dit: • Tu mettras tes enfants au monde avec douleur. • • Parturies in dolore. • Mais comme le remarque très-judicieusement le Dr Murphy: • L'homme contienue à dîner aussi confortablement que ses moyens le lui permettent. • malgré qu'il lui ait été dit dans l'Écriture: La terre est maudite à came • de toi, et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. • D'ailleurs li crime d'Eve n'est-il pas suffisamment expié par le nombre immense des femmes qui ont souffert pendant des siècles, et n'est-il pas naturel d'admettre qu'elles puissent maintenant mettre au monde leurs enfants sans tropide douleur?

L'opinion de Blot me semble fort juste quand il dit : Qu'on offenserait bien plus le Créateur en ne mettant pas à profit les ressources mises à mo-

tre disposition pour le soulagement de nos semblables.

On a dit que la douleur était une nécessité physiologique, et que les accouchements indolores étaient dangereux. Peut-être a-t-on confondu les mots douleur et contraction; peut-être a-t-on voulu parler des accouchements très-prompts, car les accouchements d'une durée normale et sant douleurs sont fort rares. J'en ai eu un cas très-remarquable dans ma pratique. J'ai assisté une dame dans quatre couches fort naturelles; la durée du travail a été de 7 heures pour le premier enfant, de 12 heures pour le second, de 2 heures pour le troisième et de 3 heures pour le dernier. Le fait vraiment exceptionnel a consisté en ce que les contractions, quoique tout à fait normales et énergiques, étaient parfaitement indolores, en sont que cette dame se trouvait, à la perte de connaissance près, dans les mêmer conditions qu'une personne qui aurait été anesthésiée pendant toute la derrée du travail. Chez elle, non-seulement il n'y a eu aucun inconvénient de cette absence de douleur, mais les suites de couches ont été très-normales il n'y a eu ni fièvre ni coliques; seulement, absence de lait.

Un docteur américain ayant dit que le travail de l'accouchement étal une opération naturelle, ou en terme physiologique une fonction, affirme qu'on ne doit pas intervenir tant que cette fonction s'exerce d'une manière normale. Son compatriote, le D' Barker, ne partage pas cette opinion.

rnes, de Londres, a observé un cas dans lequel le chloroforme r faciliter l'extraction du placenta, avait amené une prostration rendant près de trois heures, il avait craint de voir la mort sur-

ler Smith déclare qu'il croit que l'hémorrhagie post-partum et n du placenta arrivent plus fréquemment après son usage, et ntre-indiqué quand il y a manque d'action de l'utérus, ainsi que vail long et tardif par inertie, et qu'on craint une hémorrhagie. partage cette opinion et pense de plus que le chloroforme peut s troubles nerveux.

rt des auteurs qui ont écrit sur ce sujet sont d'un avis opposé, ce à leur manière de voir, et je ne pense pas que l'anesthésie rédispose aux hémorrhagies ni aux troubles nerveux. Le docteur uyant sur 2000 cas, la regarde, au contraire, comme inappréciacas de faiblesse, d'épuisement, qui résultent de douleurs proécisément par conséquent lorsque nous avons le plus de raison r l'hémorrhagie.

cas où j'ai employé le chloroforme, je n'ai pas observé plus agies dans les accouchements naturels que dans ceux où je ne administré; jamais je n'ai vu de cas d'éclampsie survenir sous de la narcose, j'en ai rencontré plusieurs au contraire en son

ne admis que le chloroforme est utile pour combattre l'éclampcite une très-intéressante observation publiée par Charrier.
rvé un cas dans lequel la première attaque d'éclampsie est surpeu avant la sortie de la tête; j'ai appliqué de suite le forceps, et
il y a eu sept crises dans l'espace des vingt heures qui suivifait respirer du chloroforme dès la seconde crise, et il m'a paru
on influence les phénomènes nerveux étaient moins prononcés.
ernière crise, il y a eu vingt-quatre heures de perte de connaisla guérison est arrivée.

emment, j'ai vu avec le D<sup>r</sup> Martin un cas d'éclampsie chez une 22 ans, primipare. Dans l'espace de douze heures il y a eu dix t qu'une dilatation suffisante nous ait permis d'appliquer le forant ce temps, nous avons administré dix grammes de chloral en ients et fait respirer du chloroforme à divers intervalles. Les cessé après la délivrance, mais la femme a succombé dans la

généralement admis que les anesthésiques n'avaient pas d'inheuse sur l'enfant; mais en 1874 Zweifel a publié un article urnal clinique de Berlin pour annoncer qu'il a remarqué, plues après la naissance, l'odeur du chloroforme dans l'air expiré lants nés sous l'influence d'une narcose, et l'enfant étant loin de dans une atmosphère libre de chloroforme. Il a cherché à dé-) fait expérimentalement. Dans un seul cas, chez une femme isée pendant 15 minutes, le placenta fut extrait une heure après, le plus possible des caillots qui y étaient attachés et placé dans Le lendemain le contenu du vase exhalait une odeur de chloroanalyse, faite par le professeur Hoppe Seyler, démontra la préet agent; mais Zweisel remarque lui-même que cette méthode e, à cause de la difficulté d'enlever tous les caillots; puis, comme ing, il y a encore du sang maternel dans 🖟 onde preuve, la présence du chloros de l'enplus concluante. V. Mering, à Bo les chloroformés une substance réductible qui présente trois propriétés: déner à gauche le rayon polarisé, être soluble dans l'alcool rectifié, ne pas les menter au contact du levain. Il est important de remarquer que llering a retrouvé cette même substance dans l'urine après l'emploi d'autres marchieres et le la contact du levain.

tiques.

Vu la petite quantité d'urine qu'on peut se procurer chez un nouvenné, Zweisel a dû se borner à constater seulement les phénomènes de duction, il a sait comme contre-épreuve 25 analyses d'urines normales, que ont donné un résultat négatif. Dans cinq cas, il a constaté dans l'urine de l'ensant, de suite ou plusieurs heures après la naissance, la présence de la substance réductible au moyen de la liqueur de Fehling; dans trois cas ur les cinq, il a remarqué l'ictère. Il en conclut donc que le chlorosorme passe dans la circulation setale, et comme les narcotiques sont contre-indepte chez les ensants, la question est de savoir quel degré de narcotisme l'appendit peut supporter sans inconvénient. Il se propose de le rechercher.

Huter a reconnu le chloroforme dans le sang des nouveau-nés.

Benicke a fait des expériences intéressantes pour se rendre compte de la rapidité du passage de certaines substances entre la mère et le fœtus. La choisi l'acide salicilique et en a donné à 25 femmes avant l'accouchement. L'échange est très-rapide, au bout de 40 minutes l'acide se retrouve dans le fœtus, et après deux heures il a traversé l'organisme entier et se retrouve dans son urine. Après 24 ou 36 heures il a disparu de l'urine de la mère; on le retrouve encore dans celle de l'enfant trois ou quatre jours après sa naissance.

D'un autre côté Fehling a curarisé des femelles de lapins et des chiennes à terme sans que le curare ait agi sur les petits. Il ne croit pas que la constatation du chloroforme, faite par Zweifel, dans le placenta, soit concluants il faudrait analyser le sang d'un enfant né pendant une narcose chloroforme.

mique et mort peu de temps après.

Quoi qu'il en soit de la valeur réelle des expériences quelque peu contradictoires que nous venons de rappeler, je crois que c'est du côté de l'observation clinique que nous devons chercher la vérité afin d'être sité se l'importance de l'objection qui résulterait d'une influence facheuse du chloroforme sur la santé de l'enfant.

Si, en effet, l'on compare les résultats de la pratique avec les assertions de Zweifel, on ne les trouve pas d'accord. Jusqu'à présent, personne n'a mis en garde contre les effets du chloroforme, comme nuisibles à l'enfant; même en Angleterre et en Amérique, où il est employé plus que partont ailleurs, aucune voix ne s'est élevée contre lui à cet égard.

Cependant le D<sup>r</sup> Odier, dans une récente communication faite à Berne, a signalé le cas d'un enfant né après trois heures d'anesthésie obstétricale,

qui a dormi et vomi pendant environ 28 heures.

Fehling a fait le relevé des cas de la clinique, et à part ceux dans lesques l'asphyxie des enfants pouvait avoir eu pour cause les difficultés de l'accorchement, ils sont tous venus au monde en parfait état et sans présenter au cun ictère.

Il est tout aussi difficile de constater un effet nuisible sur l'enfant à la suite des injections de morphine; cependant Fehling n'est pas bien sur que dans quelques cas on ne puisse attribuer à cette médication la mort de l'enfant.

J'arrive maintenant aux objections capitales présentées à Paris par les professeurs qui dirigent les études obstétricales et sur lesquelles ils se has sent pour proscrire d'une manière absolue l'emploi des anesthésiques dans l'accouchement naturel.

rolesseur Depaul, dans ses leçons cliniques, 1872-76, repousse absoles inhalations anesthésiques dans l'accouchement simple normal vis motifs:

arce que l'emploi des anesthésiques, quoiqu'on ait dit le contraire, is toujours sans danger et qu'on peut tuer la femme.

arce que le sommeil anesthésique, en la privant de sa raison, ne lui as, dans le grand acte qu'elle accomplit, une participation qui est toujours nécessaire.

rce que le danger et l'inconvénient signalés ne sont pas compenl'avantage qui résulte de la diminution ou de la cessation de la

et je ne m'y hasarde que parce que je puis m'appuyer sur de puisiés occupant les plus hautes positions obstétricales dans les diverses lu monde.

rosesseurs Depaul et Pajot n'admettent pas qu'on puisse dire qu'on résié une semme, si on n'a pas entièrement supprimé la douleur; il s pour eux de demi-anesthésie, et ils considèrent ce qu'on appelle le rme à la reine, comme une chose qui n'est pas sérieuse et qui n'a effet que de sacrisser à la pusillanimité de la semme, et de lui donsorte de simple satisfaction. Le prosesseur Pajot (Annales de gyné-1875) va plus loin, trop loin peut-être, car il traite cette dernière d'une manière ironique et sacétieuse, sort spirituelle sans doute, masque l'absence de sérieux arguments. Il pose un dilemme ainsi Du, anesthésie vraie, dangereuse en elle-même, ou demi-anesthée, égale à zéro, qu'il compare à l'homœopathie. C'est, dit-il, une burlesque, qui n'agit que sur l'imagination, et qui n'est qu'une du charlatanisme, analogue aux neuvaines, aux médailles, aux eaux uses, à la plume d'aigle qu'on place sur la cuisse, à la graisse de ur le ventre, etc.

que le dilemme posé n'est pas soutenable pour deux raisons: la e, c'est que dans l'accouchement naturel, nous ne proposons pas sie complète, bien au contraire; et la seconde, c'est que cette esthésie, loin d'être une fantaisie burlesque, est un fait admis par se majorité des accoucheurs; j'espère le prouver plus loin.

s grave objection est la première du professeur Depaul; car il dit ut tuer la femme. Si le fait était établi, il n'y aurait en effet pas ègle à suivre, que de renoncer aux anesthésiques. Mais je crois dire qu'il n'est rien moins que fondé. Si cette objection avait été e par Dubois en 1847 au moment de la découverte des anesthésila comprendrait; mais aujourd'hui que l'expérience a permis er les anesthésiques dans des milliers de cas, il me paraît qu'elle 5 soutenable. C'est une crainte respectable sans doute, mais on ne raucun cas authentique et probant de mort produite par le chlodonné convenablement dans l'accouchement naturel. S'il y en professeur Depaul les citerait, tandis qu'il est obligé de supposer intéressés ont caché les cas de mort. Il connaît deux cas malheuaris, mais, ajoute-t-il, il est si facile de mettre la mort sur le compte the circonstance. On peut tout aussi bien retourner l'argument, et il est facile de rendre le chloroforme responsable de la mort. Ne on pas en effet nombre de décès subits survenus au moment de hement ou très-peu de temps après, sans qu'aucun anesthésique mployé? Dans les cas où la mort semble être attribuée au chloro444 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. SÉANCE DU 11 SEPTEMBL

forme, même en chirurgie, il faut, pour en avoir la preuve, une observa-

tion complète avec autopsie.

Le professeur Depaul cite deux autres cas dans lesquels le chloroforme a été administré pour des opérations obstétricales : dans l'un, la mort survint 24 heures après la délivrance; dans l'autre, la vie fut ranimée après une grave syncope. Ces cas n'ont aucune valeur dans l'espèce, car il s'est agi d'opérations, par conséquent d'anesthésie chirurgicale dont nous me contestons nullement le danger; en outre, la mort survenue 24 heure, après la couche, ne me paraît pas devoir être attribuée au chloroforme elle ne se serait pas fait attendre aussi longtemps.

Si nous admettons, comme nous espérons le prouver, une anesthésie obstétricale distincte de l'anesthésie chirurgicale, nous pouvons affirmer qu'acun cas de mort positif ne peut être mis sur le compte de la première.

On a donné des motifs pour expliquer cette immunité. D'abord, c'est que dans cette anesthésie incomplète que je proposerai d'appeler hypesthésie, ne cherchant pas à obtenir la résolution complète, comme il le faut pour la opérations chirurgicales, mais seulement une atténuation ou une suppression de la douleur, on ne donne le chloroforme qu'à doses faibles, même au début; en sorte qu'il n'est pas possible d'observer ces phénomènes de sidération qui ont été signalés dans l'anesthésie chirurgicale par le chlore forme.

Le D<sup>r</sup> Barker (New-York, 1861) ajoute que dans la chirurgie on plonge le patient dans l'anesthésie pour lui éviter des douleurs qui n'existent pas encore, tandis qu'en obstétrique on a pour but de diminuer des douleurs déjà perçues; or, la loi de tolérance admise en médecine trouve ic applace. On sait, en effet, que des malades atteints d'affections très-douleureuses, telles que péritonite, coliques, par exemple, peuvent supporter sais inconvénient des doses d'opium qui les feraient mourir s'ils étaient en santé.

Lorsqu'un malade est sur le point d'être soumis à une opération double reuse, et qu'on propose un anesthésique, il y a toujours crainte et appréhension quant au résultat, crainte à laquelle se joint l'anxiété quant à l'éfet de l'anesthésique; détruira-t-il tout sentiment de douleur ? et s'il en est ainsi, ne détruira-t-il pas aussi la vie ? Mais, dans l'accouchement, le prissant désir de la femme est d'être soulagée du retour des douleurs, et lorsque l'effet de l'anesthésie a été une fois expérimenté, il est recherché de nouveau avec avidité et confiance. Pour ces raisons, le D' Barker affirme n'avoir aucune anxiété en administrant le chloroforme dans l'accouchement naturel, tandis qu'il n'en est pas de même quand il s'agit d'une opération chirurgicale, ne fût-ce que l'extraction d'une dent.

La seconde objection du professeur Depaul est relative à la privation de la participation active dont on a besoin au moment de l'accouchement lui ferai observer que dans l'hypesthésie, la femme conserve assez d'intergence pour obéir à son chirurgien, et, de plus, ce n'est pas au moment de dégagement de la tête que le chloroforme est le plus mis à contribution nous verrons plus loin que c'est pendant les douleurs pénibles de la distantion que cet agent est précieux, et précisément alors le concours de la concour

femme n'est nullement réclamé.

Enfin pour répondre à la troisième objection, il suffit de dire que, d'aprice qui précède, nous pensons au contraire que le chloroforme n'avant danger, ni inconvénient, il y a tout avantage à l'employer pour calmer le douleurs.

Les opinions des professeurs Depaul et Pajot, conformes à celles de De bois, et sur lesquelles nous avons cru devoir insister, vu leur grande in

haute position de leurs auteurs, nous expliquent pourquoi nesthésiques a été si longtemps proscrit en France dans l'acturel.

## Degrés de l'anesthésie.

ne sont pas d'accord sur le nombre des degrés qu'on peut la marche de l'anesthésie. D'après Murphy, l'action du chloss fonctions vitales, se manifesterait ainsi:

ntiment.

ille du mouvement volontaire.

nnaissance.

lète du mouvement volontaire.

stertoreuse, cessation des mouvements et de l'action des vie organique.

teurs admettent 4 degrés, d'autres 3, je crois que deux suffi-

as qui nous occupe.

consiste dans un léger sommeil, demi-conscience, comme avec une connaissance plus ou moins complète de ce qui se resque complète de la sensibilité (Sopor de Samson).

les, dit Blot, vous entendent, peuvent agir et parler, se rene de ce qui se passe autour d'elles, mais elles ne souffrent sentent les contractions utérines se produire, sans en éprouleur, ou tout au moins cette douleur est tellement atténuée presque nulle; il semble que le tact ait été conservé, tandis

é d'éprouver la douleur est abolie. •

it une description analogue, et c'est à ce degré que Campbell om de demi-anesthésie, correspondant à celui d'anesthésie obe dernière expression est vicieuse en ce sens qu'il s'agit d'un que applicable dans d'autres circonstances, telles qu'une tes opérations de la chirurgie. Cette distinction avait été e en 1853 par Hervez de Chégoin et A. Forget dans une a Société de Chirurgie de Paris. C'est pour cette raison, et cet état un nom plus général, que je serais disposé à prod'hypesthésie, qui indique de suite que la sensation doulouplement diminuée, tandis que le nom d'anesthésie serait rédd degré, dans lequel la sensation est abolie totalement, ainsi ments volontaires et la connaissance; c'est le Stupor de Samritable anesthésie, c'est-à-dire suppression de sensation qu'on r les opérations chirurgicales.

ons qu'on ne doit jamais dépasser le premier degré dans t naturel; se borner par conséquent à l'hypesthésie et ne

r à obtenir l'anesthésie proprement dite.

#### Mode d'administration et doses.

ce premier degré que j'appelle hypesthésie, le mode d'admihloroforme est des plus simples.

le suite les appareils proposés à cet effet, et qu'on emploie efois pour l'anesthésie chirurgicale. Ils sont inutiles, parce orme ne doit être donné qu'à petites doses; ils sont désagréatiente, parce que la vapeur arrivant en trop grande quantité, noins la muqueuse bronchique, et cause des accès de toux et 446 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 11 SEPTEMBE.

de suffocation; enfin, ils sont dangereux, en ce qu'ils ne permettent pui

l'air de se mélanger en quantité suffisante à cette même vapeur.

Il suffit d'avoir un mouchoir plié en plusieurs doubles sur lequelon verne 20 à 30 gouttes de chloroforme, et qu'on maintient à une certaine distance du nez, en ayant soin que le liquide ne touche pas la peau du visage and de ne pas produire sur elle une vive cuisson, quelque sois même une vértable vésication. Pour éviter cet inconvénient, je me suis bien trouvé du moyen très-simple, c'est un cône tronqué en papier un peu fort, de 25 cetimètres de longueur, au fond duquel je place une petite éponge ou un tampon de coton sur lequel on verse le chloroforme. La base du cône est assez large pour entourer le nez, la bouche et le menton, et l'air pénètre assez librement par le sommet largement ouvert en traversant l'éponge. Houzelot conseille un appareil du même genre.

La position de la patiente est importante, et il est de règle de la place dans le decubitus horizontal avec la tête aussi basse que possible. Actual que faire se peut, ne pas administrer le chloroforme immédiatement applique no repas, afin d'éviter les vomissements. Surveiller attentivement le podit dont tout changement rapide doit être pris en considération, en particular son irrégularité et son intermittence, sont l'indice d'un état grave.

En prenant ces diverses précautions, et l'accoucheur étant présent je vois aucun inconvénient à ce que le chloroforme soit administré par

personne quelconque.

Simpson commençait l'inhalation par de fortes doses de chlorolome, puis, lorsque la sensibilité s'émoussait, il diminuait la quantité et le domnéme à intervalles. Cette méthode présente des dangers, même pour l'entre chirurgicale; il ne faut pas soumettre tout à coup l'organisme l'une influence à laquelle il doit s'habituer peu à peu.

En tout cas, on y a renoncé tout à fait, en ce qui concerne l'hypesthésic Samson et Snow ont proposé de petites doses (small doses) qui sont accept tées par les accoucheurs et par les Français eux-mêmes (Pajot, Bot,

Devilliers).

Les inhalations ne doivent avoir lieu qu'au moment où la doder manifeste et se continuent pendant toute sa durée, puis on les cesse totalement pendant les intervalles de calme. Après un certain temps d'inhabition, on peut même laisser passer une ou deux contractions sans chlorforme, car son effet se continue même pendant la période de calme, contractions sans chlorforme, car son effet se continue même pendant la période de calme, contractions sans chlorforme, car son effet se continue même pendant la période de calme, contractions qu'une quantité moindre de cet agent est nécessaire pour atténuer d'ouleur lorsqu'elle reparaît. On peut quelquefois, et cela est avantagent, la commencer l'inhalation quelques secondes avant l'arrivée de la douleur. L'ai observé, en effet, qu'elle est assez souvent pressentie par la patient, qui est avertie par une sorte d'agitation et par une précipitation plus grant de la respiration. Dans ces cas, l'action du médicament a un effet beaucue, plus prononcé sur la douleur, qui est en quelque sorte surprise i su début.

Quant à la dose de chloroforme qu'on devra employer, il est imposide la déterminer d'avance, car elle variera avec le degré de sensibilité la patiente, et avec la durée du travail lui-même. Il importe d'en avoir provision assez considérable, 60 grammes au moins, à cause de cette provision et surtout parce qu'il s'en perd beaucoup pendant les inhabite dans leurs intervalles.

Houzelot n'en a jamais usé plus de 30 grammes par acconchemné estimant la perte, il pense que 10 grammes seulement ont été about

Simpson dit que 100 à 120 gouttes suffisent ordinairem ant, en a employé jusqu'à 125 grammes.

Snow, jusqu'à 80 grammes.

Relativement à la durée des inhalations, Snow n'a pas dépassé 8 heures.

Protheroé Smith a été jusqu'à 28 heures.

Dans ma pratique, j'ai employé 30 fois le chloroforme dans l'accouchement naturel. La dose maximum du médicament a été de 75 grammes, et la dose moyenne de 30 grammes. La durée des inhalations a été de 5 heures au maximum, 1/4 d'heure au minimum, et la durée moyenne de 2 heures.

#### Indications.

D'une manière générale, nous ne voyons qu'une seule indication à l'emploi des anesthésiques dans l'accouchement naturel : c'est la suppression ou seulement l'atténuation de la douleur, et elle nous paraît bien suffisante. On sait en effet combien est grande la somme de souffrance qui s'accumule pendant le cours d'un travail naturel, surtout s'il se prolonge, comme c'est le cas le plus ordinaire, durant un certain nombre d'heures. Il est vrai que heaucoup de femmes, je me plais à le reconnaître, supportent ces douleurs avec courage et énergie, soit qu'elles aient accepté avec résignation cette conséquence de la maternité, comme une obligation inhérente à leur sexe, soit que la durée du travail ne dépasse pas les limites de leur force, soit ensin que la sensation douloureuse soit moins intense pour certaines d'entre elles; mais, quoi qu'il en soit, il est bien évident que ces mêmes femmes, toutes choses égales d'ailleurs, accepteraient avec enthousiasme un moyen capable de supprimer ces douleurs. D'ailleurs, bien souvent il est loin d'en être ainsi, et pendant un travail prolongé, on observe une surexcitation du système nerveux, une agitation musculaire, un découragement plus ou moins considérable qui épuisent les femmes et les plongent dans un état d'abattement qui ne laisse pas que de donner de sérieuses inquiétudes. N'y aurait-il pas, en pareille occurence, un notable bénéfice à calmer cet état au moyen d'un anesthésique?

Pour s'en convaincre, il suffira d'avoir assisté une seule fois à un travail

modifié par le chloroforme, j'en citerai un exemple :

En 1857, une jeune dame de 20 ans, primipare, avait souffert pendant cinq heures avec assez de patience; à la sixième heure, les douleurs devenant plus intenses, il survint de l'agitation, des transpirations, du tremblement, un grand découragement, au point que ce fut elle-même qui désira le chloroforme. Je l'administrai de suite, par intervalles, de manière à produire un léger assoupissement sans perte de connaissance. Un peu avant le commencement de la douleur, la patiente la pressentait, réclamait l'éponge avec avidité et respirait cinq ou six bouffées de chloroforme. L'effet était rapide et des plus manifestes, les contractions perdirent leur acuité douloureuse et ce qu'elles avaient d'angoissant, en conservant pourtant toute leur énergie; le calme reparut et la figure qui, à chaque douleur, exprimait une souffrance violente, prit un aspect serein et même souriant au moment de la contraction. La dilatation du périnée exigea deux heures, mais comme le vavail marchait régulièrement, je le laissai se terminer naturellement sans employer le forceps, ce que j'aurais certainement fait, si je n'avais pas eu le secours du chloroforme. Cette dame fut si enchantée du résultat des inhalations, qu'elle ne manqua pas d'en réclamer le bénéfice dans ses accouchements subséquents.

L'immortelle déconverte de Jackson ayant permis de supprimer l'élément douleur quelle qu'en soit la cause, n'était-il pas naturel d'en faire

448 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 11 SEPTEMBE.

bénéficier la femme en supprimant ou tout au moins en atténuant les souf-

frances inséparables de tout accouchement?

C'est ainsi que la question a été comprise des le début en Angletere de en Amérique, où le chloroforme est devenu d'une pratique usuelle en de stétrique; c'est par milliers que les cas se comptent dans ces pays, et le l'Barker de New-York m'écrivait dans une lettre particulière en 1876:

J'emploie le chloroforme dans tous les cas, sauf dans ceux très-exceptionnels où les douleurs ne sont pas assez violentes pour qu'il soit de requête. Je n'ai jamais, dans aucune circonstance, eu la moindre rison

de regretter d'en avoir fait usage.

En Russie, le professeur Krassowsky emploie le chloroforme; ses non breux élèves snivent son exemple. Les uns, en majorité, ayant à leur de le Dr Tarnowsky, assistant du professeur, le donnent presque toujours; le autres, en minorité, le réservent pour les cas de femmes très-nerveuses t très-sensibles.

En Allemagne, Schræder d'Erlangen, Krieger de Berlin, et Spiegelber de Breslau. sont favorables au chloroforme; ce dernier l'administre men

pendant la période de ditatation.

En France, pays dans lequel les questions scientifiques et pratiques son discutées et analysées avec tant de soin, par des hommes d'une si grant valeur, soit dans leurs ouvrages particuliers, soit dans les nombreuses soit tés savantes dont ils font partie, comment se fait-il qu'on soit resté si t

arrière dans le sujet qui nous occupe?

Ce n'est pas faute d'avoir examiné la question, car dès 1847 Dubois pri sentait à l'Académie de médecine un travail remarquable et complet su l'éthérisation en obstétrique. Chailly-Honoré suivit dans la même année Le professeur Bouisson en 1850. Tous rapportent des faits favorables l'anesthésie obstétricale, et cependant se prononcent contre elle au monest

où il semble logiquement qu'ils vont conclure en sa faveur.

Cependant quelques praticiens courageux n'ont pas craint d'en propositions. En 1854 parut le Mémoire d'Houzelot de, Meaux. Ce traval remarquable, surtout au point de vue pratique, et basé sur vingt observations recueillies avec soin, conclut à l'emploi avantageux du chloroforme dans l'accouchement naturel. Il fut présenté à la Société de chirurgie; un discussion importante eut lieu, à laquelle prirent part le Dr Amédée formet de Danyau, qui alla même jusqu'à proposer l'anesthésie pendant la période de dilatation. Le rapport rédigé par Laborie appuyant la conclusion d'Hon

zelot fut adopté.

En 4863 parut la lettre du professeur Courty, de Montpellier, écrile faveur du chloroforme à la suite d'un voyage en Angleterre. Puis vint le Mémoire de Verrier en 1864, présenté à la Société de médecine pratique et qui se termine par ces mots : « Que de femmes se soumettent aux inter-· lations chloroformiques pour de petites opérations telles que l'avulsie d'une dent, l'ouverture d'un abcès, et elles hésiteraient pour un accon-· chement, alors que l'expérience est toute en faveur de cette méthode. La thèse très-complète du D' Frédet parut en 1867. La même année 🚨 publié l'ouvrage de Joulin, qui dit que la répulsion de la plupart des # teurs français pour le chloroforme dans l'accouchement naturel ne reposs sur aucun motif pratique et sérieux. « Cette opposition vague et indécisé • doit disparaître devant des résultats qui intéressent à un si haut degré 🕨 » science et l'humanité. » Et il ajoute : « Nous ne devons pas attendre 🕬 · les faits de cette nature s'imposent comme malgré nous à notre pratique; · il faut leur ouvrir largement les portes, lorsqu'ils sont autant d'honneur à l'intelligence humaine.

In en 1874 vint le Mémoire de Campbell s'appuyant sur 942 faits de formisation sur 1500 accouchements, dans lesquels il n'a eu qu'à se de la nouvelle méthode. Tarnier l'accepte également et emploie frénent le chloroforme dans l'accouchement naturel à la Maternité de

il était difficile de lutter contre l'enseignement officiel. Au profesubois succéda le professeur Depaul, qui, d'accord avec le professeur ont toujours enseigné et enseignent encore que les anesthésiques ne t pas être administrés dans l'accouchement naturel; ils le prescrivent ent dans les cas de dystocie. Il en résulte que les nombreux élèves aculté de Paris, dociles aux préceptes de leurs maîtres, entrent dans que avec de sérieuses préventions contre le chloroforme obstétriont peu disposés à en faire usage.

avons précédemment essayé de combattre ces préventions, et nous ons espérer avoir contribué à les faire tomber, et engager les pratiançais à entrer largement dans la voie tracée par la plupart des actres des antres nations. Ils viennent d'y être sollicités par le D<sup>r</sup> Chariet qui dit dans ses Recherches sur la Sensibilité, publiées en 1877: aux acconchements, la chloroformisation est un bienfait inestimale ne comprends pas pourquoi la pratique ne s'en généralise pas en

ouleur est un phénomène constant dans l'acte de la parturition, et int elle n'est nullement nécessaire pour son accomplissement, puisfemme acconche après sa mort, et que j'ai cité plus haut un cas, sceptionnel sans doute, dans lequel le travail s'est effectué sans que nte ressentit aucune douleur pendant les contractions utérines. C'est le les choses se passent sous l'influence du chloroforme. Pourquoi ploierait-on pas dans cet acte physiologique qui seul, à notre conce, s'accompagne de souffrances vives? Notre devoir n'est-il pas de nuer, de les supprimer même, puisque l'acte en lui-même n'est pas let que le moyen proposé n'offre ni danger, ni inconvénient. Oh, serait grand et sublime, a dit Petit dans son discours sur la douqu'il serait digne d'admiration et de respect. l'homme qui maîtrise-bujours la douleur; qu'avec plaisir je voterais pour son autel. >

'hésite pas à employer le chloroforme en chirurgie, pour les opéraéme les plus simples; les accoucheurs français le couseillent et l'apt quand il s'agit d'un cas de dystocie nécessitant une intervention, ndant, on sait par expérience que pour obtenir l'anesthésie chirurle chloroforme est un agent dangereux, et qu'il a causé des cas de ien constatés. Il y a donc là un défaut de logique contre lequel je is réagir, et, à l'instar du professeur Pajot, proposer ce dilemme: chloroforme est dangereux dans ces cas, pourquoi l'employer et loi le proscrire dans l'obstétrique physiologique, quand il est démonson action est inoffensive?

portion de l'humanité, représentée par le sexe faible est particulièrentéressée à la solution de cette question. Quant à moi, je suis partil chloroforme pour atténuer et même pour supprimer la douleur
l'accouchement simple. Je ne vais pas aussi loin que Simpson, qui a
le principe que c'est un devoir pour l'accoucheur d'anesthésier les
les, ni aussi loin que Barker qui anesthésie toutes les patientes. Si, en
les pratiquent que c'est un devoir, ce serait jeter un blâme sur ceux
le pratiquent pas. Or, telle n'est pas mon opinion, je crois l'hypeslonne en obstétrique, je voudrais en convaincre tous les accoules, mais loin de moi l'idée de formuler aucun blâme contre ceux qui

sont encore arrêtés par quelque crainte ou quelque scrupule. Dans l'accouchement naturel, l'hypesthésie est suivant moi avantageuse en atténuant la douleur d'une quantité plus ou moins grande, ou en la supprimant conplétement; c'est le seul but qu'on se propose en administrant le chloroforme.

A quelle période du travail doit-il être employé?

Sur ce point, je me sépare de la plupart des partisans du chloroforme, qui conseillent d'attendre la période d'expulsion pour l'administrer, et je réponds de suite qu'il doit l'être à un moment quelconque du travail. des que les douleurs sont trop vives et que la patiente en désire le soulagement. Danyau, Schræder et Barker le conseillent aussi dans la première

période, lorsque les douleurs sont par trop pénibles.

Le professeur Pajot, dans son plaidover antichloroformiste, reproché à ses adversaires d'employer l'anesthésie dans la période d'expulsion, tandis qu'elle serait beaucoup plus rationnelle dans la période de dilatation. C'est en effet pendant celle-ci que les douleurs sont agaçantes, agissent sur le moral, en produisant de l'abattement, du découragement, puis de l'agitation et un ébranlement de tout le système nerveux; tandis que les douleurs expulsives, bien que plus violentes, sont supportées généralement avec beaucoup plus de courage.

C'est tout à fait ma manière de voir, et du moment qu'on a pour but de calmer l'élément douleur, je ne vois aucune raison qui s'oppose à ce qu'on

le fasse à une époque quelconque du travail.

Tout partisan que je suis du chloroforme, je n'en abuse pas, car sur 39 accouchements environ, je ne l'ai employé que 30 fois. 13 fois pendant la période de dilatation, et 17 fois pendant celle d'expulsion; 12 fois chez des primipares, 18 fois chez des multipares.

Si je ne m'en suis pas servi plus souvent, c'est que le travail marchant régulièrement, les douleurs étant bien supportées, je n'en voyais pas l'indication; ou bien que dans certains cas où il aurait rendu service, les partice dication production que dans certains cas où il aurait rendu service, les partice de la partice d

tientes avaient de la répugnance à l'accepter.

Cette hypesthésie a-t-elle des avantages sur le travail même de l'accor-

chement et sur les suites de couches ?

Pour m'en rendre compte, j'ai comparé mes 30 cas d'accouchements hypesthésiés avec 30 autres cas dans lesquels le chloroforme n'avait pu été employé; ayant eu soin de prendre le même nombre de primipares dans chaque catégorie. Il n'y a pas eu de différence sous le rapport de la durée du travail, qui a été en moyenne de 20 heures chez les primipares, et de 40 chez les multipares.

Dans 10 cas de la seconde série, j'ai terminé l'accouchement par le forceps, tandis que je ne l'ai appliqué que 8 fois dans ceux de la première série. Il y a donc là un léger avantage en faveur de l'hypesthésie. On comprend à priori qu'il doive en être ainsi, car le plus souvent, lorsque nous appliquons le forceps au détroit inférieur, c'est vers la fin de l'accouchement, parce que la patiente fatiguée, épuisée souvent par la durée et l'intensité des douleurs, n'a plus assez de force pour produire l'extension de la tête nécessaire à son dégagement. Le chloroforme, en diminuant la somme des douleurs, conserve à la patiente une certaine puissance dout l'action peut alors se faire sentir dans les derniers moments de l'expelsion.

Dans plusieurs des cas de ma pratique, j'ai le sentiment bien net que sans le secours du chloroforme, j'aurais dû employer le forceps pour miner l'accouchement, tandis que j'ai pu sans inconvénient laisser seules les forces de la nature.

Barker en rapporte un exemple remarquable. En 1849, une primipare vait eu une première période de 18 heures; la seconde période commença vec des contractions actives et efficaces, mais, après 5 heures, elles devinent irrégulières et diminuèrent graduellement d'efficace et de force, jusqu'à ce qu'enfin elles cessèrent entièrement. Les battements du cœur fœtal devenaient faibles et plus rapides, « en sorte que, dans l'intérêt de l'enfant, « dit Barker, « je résolus d'appliquer le forceps. Le chloroforme » n'était pas encore beaucoup employé, et la patiente craignait fort de perdre l'usage de ses sens; mais l'appréhension pour l'application des instruments, était plus grande encore. Elle consentit donc, comme préparation à l'opération, à respirer du chloroforme, et fut très-rapidement » sous son influence, lorsqu'à ma grande surprise, les contractions utérines » reprirent avec force, et vingt minutes après, l'enfant naquit tout naturel » lement. » Depuis cette époque, Barker a souvent vu le chloroforme produire les mêmes effets.

Pour les hémorrhagies, j'en ai observé sept fois dans les cas de la pre-

mière série, neuf fois dans ceux de la seconde.

Deux fois la rétention du placenta dans les premiers, une fois dans les seconds.

Quant aux coliques, je ne constate pas de différence; chez les primipares, je les ai observées deux fois dans chaque série; chez les multipares treize fois dans la première série, quatorze fois dans la seconde.

La rétention d'urine, une sois dans la première, deux sois dans la se-

conde.

La fièvre dite de lait, a eu lieu quatorze fois dans la première série, onze fois dans la seconde.

La phlegmasia alba dolens s'est présentée deux fois dans les cas de la pre-

mière série, et dans aucun des cas de la seconde.

L'allaitement maternel a réussi dix sois dans la première série, seize sois dans la seconde, mais je ne pense pas que l'action du chlorosorme ait eu

aucune importance en cette occasion.

Il est tout naturel d'admettre que lorsque la douleur a été notablement atténuée pendant le cours d'un travail d'une certaine durée, et chez des femmes dont le système nerveux est impressionnable, la convalescence paerpérale doit être plus rapide. Telle est l'opinion de Campbell dont l'expérience obstétricale est d'une valeur incontestable. Barker l'affirme également dans son mémoire, tout en faisant remarquer que certains changements organiques, tels que la régression de l'utérus et la restauration des parties, ne sont nullement influencées par les anesthésiques.

J'ai constaté, en effet, une convalescence plus rapide, en ce sens que la courbature générale est beaucoup moins forte, l'état général plus calme, les fonctions plus régulières, l'appétit en particulier se conserve, et les femmes penvent prendre des aliments solides dès le premier jour. De cette façon, celles ne perdent que peu de forces, et si on a soin d'ajouter à une bonne celles comment renouvelé, lorsqu'au bout de quinze jours tenviron elles commencent à se lever, on n'est pas exposé à observer ces celles anémiques qui sont la conséquence forcée d'une diète trop rigou-

ense.

## Indications spéciales.

Si dans l'accouchement naturel, ainsi que nous l'avons vu, il est trèsle d'atténuer la douleur, il se présente assez souvent des indications spéles, dans lesquelles le chloroforme rend des services incontestables. C'est point de vue que résument mes con 140 et 11. Lorsqu'on assiste une femme très-nerveuse, et tous les accoucheus ont en l'occasion d'en rencontrer, on voit combien les douleurs sont difficilement supportées; elles produisent un état d'agitation extrême, les patientes se livrent souvent à des mouvements désordonnés qui aménent à leur suite une grande fatigue musculaire; elles voient avec effroi reparaître une nouvelle douleur qu'elles seront incapables, disent-elles, de supporter; leurs idées se modifient parfois au point qu'elles sont en proie à une sorte de délire. Quelques inhalations de chloroforme administrées à propos ne turdent pas à amener un état de calme relatif, et n'y a-t-il pas réellement indication à en faire usage? Ne pent-on pas espérer même prévenir ainsi des crises nerveuses qui n'auraient d'autre cause que l'excès de la souffrance?

On observe quelquefois que les contractions utérines ne suivent pas la marche ordinaire; au lieu de se faire en totalité, elles sont partielles, bornées tantôt au fond de l'intérns, tantôt à l'un de ses angles. Les douleurs sont alors très-vives et continues, avec paroxysmes intermittents. Ces fausses contractions ne sont pas seulement doulourenses, mais encore inutiles. C'est alors que les femmes crient, se désespèrent, que le délire apparaît, que les convulsions se montrent. On a conseillé pour les faire cesser la saignée et l'opium, mais si l'opium apaise les douleurs, il arrête le travail, et on tombe d'un inconvénient dans un autre. Le chloroforme semble, à Frédet, réunir toutes les conditions désirables de succès ; il fait disparatre la douleur et l'agitation qui l'accompagne ; à l'inverse de l'opium, il n'arrête pas les contractions utérines, il en fait au contraire cesser l'irrégularité, de telle sorte qu'on peut l'appeler le Régulateur des contractions utérines.

Cazeaux lui-même dit que les inhalations anesthésiques lui semblent devoir être avantageuses dans les cas de contractions partielles ou irrégulières. Il les croit propres à modifier la surexcitation utérine à laquelle élles sont le plus souvent liées, et dans plusieurs cas elles ont suspendu les contractions pour leur rendre, après quelques instants, leur régularité et leur efficacité normales. L'opinion de Tarnier est que le chloroforme est absolument indiqué lorsqu'il y a de la contracture et des spasmes utérins ralentissant les progrès du travail. Dans ces cas, le chloroforme fait disperaître l'élément spasmodique, le travail devient indolore et facile.

Le chloroforme rend service dans les cas où le travail de l'accondement, bien que normal, est entravé ou rendu plus pénible par la présence de douleurs résultant de la coïncidence de quelque maladie existant augs-

ravant, ou se développant durant le travail lui-même.

Je citerai, par exemple, le rhumatisme de l'utérus, sur lequel le D<sup>\*</sup> Gautier, de Genève, a publié un travail fort intéressant, et celui des autres le sus musculaires; les violentes douleurs lombaires que les patientes accient dans les reins et qui sont si augoissantes; celles qui ont pour siève suivant Devilliers, les articulations du bassin; les coliques intestinales; les douleurs abdominales résultant d'adhérences causées par d'anciennes péritonites; les crampes souvent si atroces produites par la pression de la tête de l'enfant sur les nerfs du plexus sacré; enfin la douleur extreme causée par le vaginisme, qui empêche souvent même l'exploration des parties

Dans tous ces cas, que je ne fais qu'indiquer d'une manière sommaire, n'est-il pas évident que le chloroforme, en diminuant ou en supprimant ces douleurs accessoires, permettra au travail de snivre sa marche régilière, et n'y a-t-il pas là une indication de l'administrer?

Pour appuyer ma dernière conclusion, il me paraît évident de poser comme règle que la chloroformisation ne doit é près s'être assuré que la patiente en a le désir, ou to

consentement, et même si possible celui d'un membre de sa l'ampbell le dit expressément, et en cas de refus, s'il y a indication ter l'anesthésie, il faut savoir la différer ou s'adjoindre un confrère souvent que plus tard les douleurs devenant plus intenses, la pait la première à revenir à la proposition d'un soulagement.

## Conclusions.

1

loi des anesthésiques peut être conseillé d'une manière générale couchement naturel.

2

incipaux d'entre eux qui ont été employés jusqu'à présent sont : e chloroforme, le laudanum, la morphine en injections sous-cutachloral par la bouche et en lavements.

3

oroforme me paraît être celui qu'on doit préférer.

4

être administré suivant la méthode de Snow, c'est-à-dire par pees au début de chaque douleur, et en le suspendant dès que la est passée.

5

doit jamais pousser l'action jusqu'à l'insensibilité complète, mais r à une hypesthésie, c'est-à-dire à une atténuation de la souffrance e M. Samson).

6

ane généralement le précepte de n'administrer le chloroforme que la période d'expulsion; cependant, dans certains cas de nervosité ation extrêmes, il est avantageux de ne pas attendre la complète a du col pour employer les anesthésiques.

7

spériences ont démontré que les anesthésiques ne suspendent ni actions utérines, ni celles des muscles abdominaux, et qu'elles afit la résistance naturelle des muscles du périnée.

8

loi des anesthésiques n'a aucun effet fâcheux sur la santé de la sur celle de l'enfant.

9

énuant plus ou moins la souffrance, les anesthésiques rendent un rvice aux femmes qui redoutent la douleur, ils diminuent les chanrises nerveuses qui ont pour cause pendant le travail l'excès de la ze; enfin ils rendent plus rapide le rétablissement de l'accouchée.

**40** 

produit souvent chez les fem-

11

Leur emploi est indiqué dans les cas d'accouchement naturel, lorsque le travail est suspendu ou retardé par la souffrance causée par des maiades antérieures ou survenant pendant le travail, et dans le cas où des contractions irrégulières et partielles occasionnent une souffrance interne et presque continue, sans concourir au progrès du travail.

12

Dans l'accouchement naturel, le chloroforme ne devra être employé qu'avec l'assentiment de l'accouchée et de sa famille.

#### INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

## DES AUTEURS CITÉS DANS CE MÉMOIRE.

SIMPSON. Histoire et progrès récents de l'anesthésie obstétricale. (Édimbourg, 1848.)

— Obstetric Works. (Edinburgh, 1856.)

BARKER. On the chloroform in midwifery practice. (Med Times, I, p. 64, 1861.)

— On the use of anesthesics in midwifery. (Transactions of New-York

academy, 1861).

PLAYFAIR. On chloral as an anesthesic during labour. (Lancet, février 1874.)
Montgomerry. (Dublin, Quart. Journal of medical science, 1849, t. VII.)

Tyler Smith. De l'amylène comme anesthésique dans les accouchements. (Lancet, 1857.)

Murphy. Du chloroforme dans la pratique obstétricale. (North Journal of medec., 1849.)

— Further observations on chloroform in the practice of midwifery. (London, 1850.)

— Chloroform. (London, 1855.)

Snow. Anesthésie obstétricale. (Méd. Gazette, 1848.)

— Du chloroforme dans les accouchements. (Association médical journal, 1853.)

— On anesthesics. (London, 1858.)

Isaac Brown. Mélanges anesthésiques. (Société Harvéienne de Londres. – Gaz. hebdom., Paris, 1867.)

Kidd. Employment of chloroform in midwifery. (Med. Times, t. II, 1863.) E. Samson. On chloroform, its action and administration. (London, 1865.) Channing. Treatise on etherisation childbirth. (Boston, 1848.)

P. Dubois. Applic. des inhalations de l'éther aux accouchements. (Acad. de médec., XII, 1847.)

Bouvier. De l'éther dans les accouchements. (Acad. de médec., XII, 1847.) Stolz. Ethérisation appliquée à la pratique des accouchements. (Gaz. méd. de Strasbourg. 1847.)

— De l'amylène en obstétrique. (Gaz. hôpit., 1857.)

Longer. Expériences relatives aux effets de l'inhalation de l'éther sulfurique sur le système nerveux des animaux. (Arch. de médecine, XIII, 1847.)

CHAILLY HONORÉ. (Bull. thérapeut., 1847, et Union médicale, 1850.)

Bousson. Méthode anesthésique appliquée à la chirurgie et aux différentes branches de l'art de guérir. (Paris, 1850.)

Heurnor (de Meaux). Emploi du chloroforme dans l'accouchement naturel

simple. (Paris, 1854.)

LABORIE. Rapport sur le mémoire d'Houzelot. (Mém. Société de chirurgie, 1854.)

Blot. De l'anesthésie appliquée à l'art des accouchements. (Thèse de concours. Paris, 1857.)

Courty. Chloroformisation en Angleterre. (Gaz. hebdom., 1863.)

Joulin. Traité d'accouchements. (Paris, 1866.)

CAZEAUX. Traité d'accouchements.

Tarnier. Notes au traité d'accouchements de Cazeaux. (Paris, 1867.)

— Journal de médec. et de chir. prat., 1877, p. 352. DEPAUL. Leçons cliniques d'accouchements, 1872-76.

PAJOT. Ann. gynécologie. (Paris, 1875.) C. Bernard. Des anesthésiques, 1875.

CAMPBELL. Mémoire sur l'anesthésie obstétricale. (Journal thérapeut., 1874.)

Etudes sur la tolérance anesthésique obstétricale. (Paris, 1874.)
 De la narcose utérine directe pendant l'anesthésie obstétricale. (Jour-

nal thérapeutique, 1877.)

— Considérations nouvelles sur l'anesthésie obstétricale. (Paris, 1877.) CHOUPPE. Du chloral dans l'accouchement naturel. (Ann. gynécologie, 1875.) FAURE. Considérations pratiques sur l'anesthésie obstétricale. (Thèse de Paris, 1867.)

FRÉDET. Emploi du chloroforme dans les accouchements simples. (Thèse de

Paris, 1867.)

Verrier. De l'anesthésie en obstétrique. (Soc. de médecine pratique; 1864.) CH. RICHET. Recherches expérimentales et cliniques sur la sensibilité. (Paris, 1877.)

V. GAUTIER. Du rhumatisme de l'utérus. (Genève.) L. Odier. Bulletin de la Suisse romande, 1877.

SEBOLD. Anesthésie obstétricale. (Gaz. médic., 1847.)

— Note sur l'emploi des inhalations d'éther dans la pratique des accouchements. (Neue Zeitschrist s. Geburtskunde, XXII, 1847, et XXIV, 1848.)

Scanzoni. De l'emploi des anesthésiques dans la pratique obstétricale. (Beiträge zur Geburtskunde der Gynækologie, II, 1855.)

Specelberg. Traité de l'art des accouchements. (Breslau, 1877.)

WEIFEL. Influence de la chloroformisation sur la mère et sur le fœtus. — (Berlin. Klinische Wochenschrift, mai 1874, nº 21.)

Febling. Sur les relations de la mère et du fœtus. — (Arch. für Gynækologie, vol. IX. Berlin, 1876.)

Bracke. Contributions à l'étude des échanges nutritifs entre la mère et l'enfant. (Zeitschrift f. Geburtskunde, I, 1875, p. 477.)

SCHROEDER. Traité d'accouchements.

Après cette lecture, le président lit les conclusions du travail de M. Campbell sur le même sujet.

# QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L'ANESTHÉSIE OBSTÉTRICALE

#### Par M. le Dr CAMPBELL.

### Conclusions particulières.

1° L'anesthésie obstétricale diffère de l'anesthésie des chirurgiens par son étendue moindre. Elle ne vise pas à dépasser l'insensibilité à la douleur (analgésie). Ce degré obtenu, ainsi que tous les degrés de soulagement inférieurs à celui-là, constituent la demi-anesthésie.

La demi-anesthésie parvient à se maintenir à la limite ci-dessus indi-

quée :

a) Au moyen de doses de chloroforme petites et intermittentes.

b) Par le frein qu'elle rencontre dans l'effort obstétrical.

c) Et peut-être par une modification locale de l'utérus, plu tôt soupçonnée que prouvée jusqu'ici, à laquelle je crois pouvoir donner provisoirement le nom de narcose utérine directe.

2º L'anesthésie obstétricale est spécifiquement caractérisée par :

a) La tactique des inhalations de l'agent anesthésique faites à l'instant même de la contraction utérine, ou à un moment quelconque pendant l'intervalle qui sépare deux de ces contractions.

b) Par l'action désanesthésiante de l'effort, d'où résulterait pour la femme en activité de travail une certaine immunité contre les accidents chloro-

formiques.

c) Ét peut-être aussi par l'intervention encore mal définie, ou constante, ou momentanée, d'une cause qu'on a certaines raisons de supposer être une narcose utérine directe et locale.

Ce dernier phénomène, seul, ou combiné avec l'effort, permet-il pendant l'accouchement un état d'indoloréité suffisant sans que l'anesthésie générale ait besoin, en obstétrique au même degré qu'en chirurgie, de suivre une progression constante et continue qui implique l'annihilation complète de l'intelligence, de toute la sensibilité et de toute la motilité? Tel est le problème au point où nous en sommes arrivés dans l'étude de ces ques-

tions complexes.

- 3º Tellé que nous la voyons et la comprenons aujourd'hui, l'anesthésie obstétricale suffit et au delà, sans danger, sans inconvénients sérieux et avec d'immenses avantages, aux indications des accouchements naturels. Cela est prouvé par la pratique de la plupart des accoucheurs qui consentent à adapter aux accouchements simples les propriétés que nous venous de caractériser tout spécialement. Cette anesthésie paraît même s'être imposée, avec ses conditions particulières, à la plupart des accoucheurs, même quand ceux-ci comptaient faire une anesthésie au degré chirurgical, le prototype de toutes les autres, et réputée par quelques-uns, bien à tort, comme n'étant digne de ce nom qu'à la condition d'être acceptée dans son unité et son indivisibilité. Or nous avons prouvé qu'on peut et qu'on doit se contenter, dans les accouchements naturels, d'une analgésie obstétricale.
- M. Piachaud trouvant sa première conclusion trop absolue proposed'y remplacer le mot « doit » par le mot « peut. »

. Courty est heureux que la question ait été inscrite à l'ordre du et si savamment traitée. Il espère que les conclusions favorables du grès s'imposeront par leur autorité. L'école française a fait presse cette question d'une timidité blâmable et a laissé ain-i les accour bensées à de nombreux accidents. Les anesthésiques ont rentoure de position en obstétrique comme ils en ont rencontré en contre emand les condamnait absolument. Dubois les regerent et en nales et réclament d'autres sédatifs ou l'intervent de la resper uis lors la question n'a pas avancé d'un pas en France d'un pas en Fra iutorisé par les résultats de sa pratique à resemblance : t guéries auparavant de maladies utente de la reconsection de la constant de maladies utente de la constant de la constant de maladies utente de la constant édemment avaient eu des accouchements a.f. ...... moins graves; mais grâce à l'emploi il tre frence de les absolument normaux, mais seulement ; tatil - for each and a normale. Les principaux avantaga in the same and a second

- Il diminue la durée de l'accourt nement à tent de la constant le trainment d'autant le trainment de l'accourt ne
- L'utérus n'ayant pas à lutter et la marche de la latter et la marche de la lutter et la marche de la latter et la lutter et la lutter

retains accoucheurs emploient is minute, and the second accoup plus difficile à dosent il surve à accourse de la lavantage de les tents membres de la près l'emploi du chioroforme de la mere at met le monto.

 458 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 11 SEPTEMBE chement et il est d'avis qu'on ne doit pas priver les femmes de ca immense bénéfice.

- M. LE BLOND est heureux de voir que la question de l'anesthésie de tétricale, qui a donné lieu à des travaux intéressants en Angleterre et a Amérique, commence enfin à être étudiée sérieusement sur le continue. Le D' Lusk (de New-York) a lu récemment à l'American Gynecologiei Society un travail sur ce sujet dont M. Le Blond croit intéressant de fin connaître les conclusions, car elles différent peu de celles qui ontété pui sentées par M. Piachaud. Ce sont:
- 1° L'anesthésie profonde avec abolition complète de la sensibilité na tarde et quelquefois suspend les contractions utérines. Il est donc inqué de ne produire qu'une anesthésie incomplète afin d'éviter les hémont rhagies.
- 2º Le chloroforme tel qu'il est aujourd'hui employé peut dans des ce très-exceptionnels ralentir les contractions et rendre nécessaire l'emple de l'ergot et du forceps.
- 3º Le chloroforme est loin de présenter une immunité absolue lu qu'il est employé en obstétrique comme quelques auteurs l'ont avant Il n'est pas rare d'observer des accidents qui sans être mortels ont que pendant une influence sur la production des maladies puerpérales.
- 4º Le chloroforme ne doit pas être employé pendant le troisièmete du travail.
- 5° L'influence du chloroforme employé à haute dose pendant le trans n'est pas encore bien connue et mérite d'attirer spécialement l'attention des accoucheurs.
- M. Le Blond n'a pas employé le chloroforme mais l'hydrate de chloroforme M. Piachaud a rejeté l'emploi. Ce médicament, dont les esté physiologiques lui ont paru dans certains cas entièrement semblables ceux qui viennent d'être indiqués pour le chloroforme, lui a fourni d'etrefois des résultats absolument négatifs.

Il a vu chez certaines femmes les contractions se régulariser, si elle s'éloignaient quelque peu elles gagnaient en intensité ce qu'elles pu daient en rapidité. Le visage de la patiente exprimait par quelque légères grimaces le moment de la contraction utérine et l'expulsion fœtus se faisait parfois très-rapidement. Chez d'autres femmes, au traire, il n'a observé aucune diminution de la douleur bien qu'elles fent plongées dans un sommeil profond. Les femmes qui avaient qui ainsi rebelles à l'action du chloral, eurent des accouchements longs qu'elles de terminer pour une application du forceps.

M. Le Blond est porté à conclure que le médicament diminue notable ment la douleur chez les femmes dont l'accouchement est facile; c'est la The passing of the pa

AND ANGLES THE THEORY IN DIRECTION OF THE STREET B. TERM mé des paroces ce L'ourry. II. L'ampholi cu-ceites qui en en la chieroforme est man mans adirmatri que V. Dury. Commun. ication PRESIDER THES CONSTITUENT IN COMMINGOUS CONTRACTORS Esont comme rate i une onclusion a modilio. V V turner mi, e est pressentat dans l'intérét de a mutinaiq. Un le tilume suffisamment anarorete les conclusions le M. Lunit qui court u Concordent par accordent our with it erty comme La lur le le nemer. M. Forget et demande d'un **Let se trouve --mant bendant le sommed de la mestre ten du la Climine:** d'une manière absolue la question de me et de merr A commercial appropriate resource rectuments and appropriate and the commercial appropriate appropriate and the commercial appropriate app les n'a par see tecuter : 1-7-on essave dans la pratique des en con cathan and tast on Il i sarrotoroide as the Telline and the Congres de Loon la grando majorite des champione etait la c à l'ether.

Courr remercie M. Forget de l'importance qu'il donne a a. mais proteste contre le caractère absolu qu'un confidence e nclusions. L'orateur declare ne pouvoir juger la qui attant une Les quarante cas sont repartis sur un tempe les bone et en dehors de la statistique, puisqu'ils concernent trans de le nec mient ete precedemment malades. M. Courty n'a part de ation qu'on doit apporter à l'administration du chlassique en le ne, mais il est évident qu'il faut l'appliques comme en descrit les mêmes craintes et les mêmes précautions d'un altre de la les tamps à Lyon entre le chloroforme et l'ether man et les cas de mort à la suite de l'éthérembles que serve et et et an chloroforme. L'éther produit d'adle de conserve de l'éther produit de l'éther produit d'adle de conserve de l'éther produit isible pour l'accouchée. M. Courty empere Ence; il l'administre par petites dover et la line de l e voix, ce qui regularise la respiration de la literation bensibilité par l'affaiblissement gradue : . . .

Lorsqu'on assiste une femme très-nerveuse, et tous les accoucheurs ont en l'occasion d'en rencontrer, on voit combien les douleurs sont difficilement supportées; elles produisent un état d'agitation extrême, les patientes se livrent souvent à des mouvements désordonnés qui amènent à leur suite une grande fatigue musculaire; elles voient avec effroi reparaître une nouvelle douleur qu'elles seront incapables, disent-elles, de supporter; leurs idées se modifient parfois au point qu'elles sont en proie à une sorte de délire. Quelques inhalations de chloroforme administrées à propos ne tardent pas à amener un état de calme relatif, et n'y a-t-il pas réellement indication à en faire usage? Ne peut-on pas espèrer même prévenir ainsi des crises nerveuses qui n'auraient d'autre cause que l'excès de la souffrance?

On observe quelquefois que les contractions utérines ne suivent pas la marche ordinaire; au lieu de se faire en totalité, elles sont partielles, bornées tantôt au fond de l'utérus, tantôt à l'un de ses angles. Les douleurs sont alors très-vives et continues, avec paroxysmes intermittents. Ces fausses contractions ne sont pas seulement doulourenses, mais encore inutiles. C'est alors que les femmes crient, se désespèrent, que le délire apparaît, que les convulsions se montrent. On a conseillé pour les faire cesser la saignée et l'opium, mais si l'opium apaise les douleurs, il arrête le travail, et on tombe d'un inconvénient dans un autre. Le chloroforme semble, à Frédet, reunir toutes les conditions désirables de succès; il fait disparaitre la douleur et l'agitation qui l'accompagne; à l'inverse de l'opium, il n'arrête pas les contractions utérines, il en fait au contraire cesser l'irrégularité, de telle sorte qu'on peut l'appeler le Régulateur des contractions utérines.

Cazeaux lui-même dit que les inhalations anesthésiques lui semblem devoir être avantageuses dans les cas de contractions partielles ou irrégulières. Il les croit propres à modifier la surexcitation utérine à laquelle elles sont le plus souvent liées, et dans plusieurs cas elles ont suspendu les contractions pour leur rendre, après quelques instants, leur régularité et leur efficacité normales. L'opinion de Tarnier est que le chloroforme est absolument indiqué lorsqu'il y a de la contracture et des spasmes utérins ralentissant les progrès du travail. Dans ces cas, le chloroforme fait disparaître l'élément spasmodique, le travail devient indolore et facile.

Le chloroforme rend service dans les cas où le travail de l'accouchement, bien que normal, est entravé ou rendu plus pénible par la présence de douleurs résultant de la coïncidence de quelque maladie existant aupravant, ou se développant durant le travail lui-même.

Je citerai, par exemple, le rhumatisme de l'utérus, sur lequel le Dr Gantier, de Genève, a publié un travail fort intéressant, et celui des autres issus musculaires; les violentes douleurs lombaires que les patientes accusent dans les reins et qui sont si angoissantes; celles qui ont pour siège, suivant Devilliers, les articulations du bassin; les coliques intestinales; les douleurs abdominales résultant d'adhérences causées par d'anciennes péritonites; les crampes souvent si atroces produites par la pression de la tête de l'enfant sur les nerfs du plexus sacré; enfin la douleur extrême causée par le vaginisme, qui empêche souvent même l'exploration des parties

Dans tous ces cas, que je ne fais qu'indiquer d'une manière sommaire, n'est-il pas évident que le chloroforme, en diminuant ou en supprimant ces douleurs accessoires, permettra au travail de suivre sa marche régulière, et n'y a-t-il pas là une indication de l'administrer?

Pour appuyer ma dernière conclusion, il me paraît évident qu'il sut poser comme règle que la chloroformisation ne doit être appliquée qu'après s'être assuré que la patiente en a le désir, ou tout au moins avoir obtenu son consentement, et même si possible celui d'un membre de sa famille. Campbell le dit expressément, et en cas de refus, s'il y a indication à pratiquer l'anesthésie, il faut savoir la différer ou s'adjoindre un confrère l'arrive souvent que plus tard les douleurs devenant plus intenses, la patiente soit la première à revenir à la proposition d'un soulagement.

#### Conclusions.

1

L'emploi des anesthésiques peut être conseillé d'une manière générale dans l'accouchement naturel.

2

Les principaux d'entre eux qui ont été employés jusqu'à présent sont : l'éther, le chloroforme, le laudanum, la morphine en injections sous-cutanées, le chloral par la bouche et en lavements.

3

Le chloroforme me paraît être celui qu'on doit préférer.

4

Il doit être administré suivant la méthode de Snow, c'est-à-dire par petites doses au début de chaque douleur, et en le suspendant des que la douleur est passée.

5

On ne doit jamais pousser l'action jusqu'à l'insensibilité complète, mais se borner à une hypesthésie, c'est-à-dire à une atténuation de la souffrance (Sopor de M. Samson).

6

On donne généralement le précepte de n'administrer le chloroforme que pendant la période d'expulsion; cependant, dans certains cas de nervosité et d'agitation extrêmes, il est avantageux de ne pas attendre la compléte dilatation du col pour employer les anesthésiques.

7

Les expériences ont démontré que les anesthésiques ne suspendent ni les contractions utérines, ni celles des muscles abdominaux, et qu'elles affaiblissent la résistance naturelle des muscles du périnée.

8

L'emploi des anesthésiques n'a aucun effet fâcheux sur la santé de la mère ni sur celle de l'enfant.

9

En atténuant plus ou moins la souffrance, les anesthésiques rendent un grand service aux femmes qui redoutent la douleur, ils diminuent les chances des crises nerveuses qui ont pour cause pendant le travail l'excès de la souffrance; enfin ils rendent plus rapide le rétablissement de l'accouchée.

10

Les anesthésiques sont spécialement utiles pour calmer l'extrême agitation et l'excitation cérébrale que le travail produit souvent chez les femmes très-nerveuses. que avec celle de la membrane muqueuse utérine lorsque celle-ci, à l'a proche de la période menstruelle, subit chaque mois le processus hype trophique auquel les auteurs anglais ont donné le nom de nidation: profération des cellules dites embryonnaires, dilatation et allongement de glandes, hypérémie capillaire, rupture des vaisseaux et extravasations su guines. Il n'est donc pas exact de donner à ces phénomènes le non d'formation nouvelle (Neubildung) que lui ont donné Hegar et Maier , pla tard aussi Haussmann, ces observateurs ayant constaté sur les pièces qu'il ont eues sous les yeux une disproportion notable entre la prolifération énorme des cellules, et l'accroissement des autres éléments constituants de la membrane muqueuse utérine.

Nous avons donc affaire à une évolution normale, physiologique de la muqueuse utérine, avec cette seule particularité différentielle que la muqueuse exfoliée offre une épaisseur et une consistance plus grandes qui l'état normal. C'est ce fait seul qui donne lieu au symptôme morbide de l'dysménorrhée: douleur intense survenant avant ou pendant l'expalsion

des membranes au dehors de la cavité de la matrice.

Sans vouloir exclure l'élément inflammatoire, qui évidemment vient pur fois compliquer la situation, nous pouvons établir que l'examen analon que des membranes exfoliées ne démontre pas dans leur texture la purification.

sence d'une phlogose.

Nous n'admettons donc pas comme cause première de l'exfoliation de ménorrhéique l'endométrite chronique, parenchymateuse, hyperplatif (Labadie et Huchard), pas plus que la stimulation vitale (Hoggan). Il su paraît indispensable de trouver une cause spécifique, une circonstance tre que l'inflammation de la membrane muqueuse. On ne pourrait et quer sans cela comment il se fait que l'endométrite ne produit pas tois la dysménorrhée exfoliante, et pourquoi celle-ci est une affection relation ment rare, tandis que l'endométrite est très-fréquente. Comment rencompte aussi du fait que les malades atteintes de dysménorrhée pseu membraneuse ne présentent le plus souvent des symptômes pathologique durant un petit nombre de jours à chaque retour des règles, land que pendant la période intermenstruelle, elles sont exemptes de tout symptôme inflammatoire?

C'est à chercher la cause de cette exfoliation anomale que je vais 🛤

sacrer quelques instants:

La première idée qui ait dû venir à l'esprit de ceux qui se sont livit cette recherche, a été d'établir des points de comparaison entre l'évolut anomale de la muqueuse de l'utérus, et celle d'autres membranes muque ses plus accessibles à l'observation. On a rapproché de la dysménord membraneuse l'entérite exfoliatrice, et il existe même des observations sujets ayant offert simultanément les deux affections. MM. Labadie-Lagre et Huchard è citent une jeune malade qui a expulsé tour à tour des le beaux membraneux provenant de la cavité utérine et du gros intestiale eu moi-même entre les mains, et le professeur Zahn a eu l'obligate d'examiner avec moi au microscope des lambeaux intestinaux et une provenant d'une malade de 45 ans, vierge, observée par mon ami, le Paul Maunoir. Mais, ainsi que le constatent déjà MM. Labadie, Huchard Siredey è, ces membranes intestinales ne sont autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales ne sont autre chose que des annuelles autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales ne sont autre chose que des annuelles autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales autre chose que des annuelles de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales de la cavité utérine et du gros intestinales de constatent de la cavité utérine et du gros intestinales de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Virchow's Archiv, B. III, p. 161. Berlin, 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archives gén. de médecine, 6° série, t. XVIII, p. 709. Paris, 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dictionnaire Jaccoud, art. Dysménorrhée, vol. XII, p. 32. Paris, 1870.

, quelquesois de sibrine concrétée à la faveur d'une irritation et d'un e sécrétoire. Il n'y a donc pas lieu d'établir un point de comparaison

ces deux espèces de sécrétions anomales.

t en effet une sorte de desquamation qui s'opère dans la cavité utélesquamation qui intéresse, non-seulement la couche épidermique de queuse, mais aussi une portion de sa couche sous-épithéliale, desquan périodique, régulière, physiologique, suivie d'un écoulement sanet qui ne trouve son analogie en aucune autre portion du corps. s si l'on veut pour un moment faire abstraction du processus menset de la structure propre de la membrane muqueuse utérine, si diffédes autres membranes muqueuses, on reconnaîtra qu'il existe dans nes affections des membranes tégumentaires ou muqueuses des desations par grands et épais lambeaux, qui peuvent être mises en paralvec l'affection utérine dont nous nous occupons.

mi les maladies de la peau, c'est l'ichthyose qui nous offre le type le aractérisé: dans l'ichthyose, en effet, les couches superficielles de la se détachent par larges lamelles ou écailles, sans que la peau offre rence de l'inslammation; c'est le renouvellement continu de l'épiderni, au lieu de se faire d'une manière à peu près insensible, s'opère par

anx larges et épais.

muqueuse de la langue présente chez quelques sujets, et d'une mapermanente, un phénomène tout à fait analogue. Il est un certain re de personnes chez lesquelles chaque fois que vous examinez la e linguale, vous voyez le revêtement superficiel de la muqueuse de la dans un état de desquamation: il se dessine sur la surface de l'orles pertes de substance par larges plaques, rondes ou contournées, à nets ou déchirés, à fond d'un rose vif, tandis que le reste de la musest blanc ou rose pâle. Si l'on saisit avec une pince l'un de ces on a de la peine à enlever un lambeau blanc, à surface veloutée, se ant sans occasionner aucune douleur; d'autres fois c'est par le raqu'on nettoie cet enduit épidermique, et en l'examinant au microson y trouve, outre une multitude de cellules épithéliales paviment na réseau fibrillaire interrompu par de fins vaisseaux qui ne connt pas de globules sanguins.

t à cette desquamation continue et par larges plaques de la memmuqueuse de la langue que je propose de donner le nom d'ichthyose le. Ce terme a très-improprement été employé (tout dernièrement par Goodhart, 1875) par les pathologistes anglais pour désigner lection chronique de la langue caractérisée par des plaques dures, atres, sinueuses, quelquefois verruqueuses, creusées de sillons roumant lieu à de la douleur, à une perversion du goût, et préludant nu cancer de la langue. Cette même affection est désignée par les français et allemands (Debove, 1875; Nedopil, 1876) sous le nom riasis lingual; elle n'a rien de commun avec l'ichthyose telle que je le la décrire, et qui, de même que l'ichthyose cutanée, ne procure ni r, ni troubles fonctionnels.

uis que mon attention a été attirée sur cette question, j'ai pu réunir viets offrant l'ichthyose linguale. Deux d'entre eux me sont connus au moins une quinzaine d'années; chaque fois que je leur fais monlangue, je vois se dessiner sur l'organe ces sortes de découpures, nt tantôt les bords, tantôt la partie médiane de la langue, de couleur e détachant nettement sur un fond blanchâtre.

t de ces personnes sont des femmes, elles ne souffrent pas de dysméle et leur peau est saine; deux sont des enfants de 5 et 8 ans; le cinquième est un jeune homme de 25 ans. Tous ces sujets sont de santé délicate, et trois d'entre eux appartiennent à des familles où la tuberculose a fait des rayages.

Voici donc une membrane muqueuse occupant une cavité large et topjours accessible à l'œil, offrant chez quelques personnes les propriétés de s'exfolier par lambeaux larges et épais, sans qu'aucune trace d'inflammention s'observe sur la surface de cette membrane, sans que le sujet présen-

tant cette anomalie en éprouve aucune incommodité.

Qu'on se représente maintenant la même anomalie siègeant dans me cavité étroite, munie d'un orifice plus étroit encore, susceptible de se te trécir sous l'influence de spasmes nerveux on de différentes causes de plus gose. Si l'on ajoute que chaque mois la membrane tapissant cette cavit, sous l'influence d'un phénomène régulier et physiologique, une pre liferation de ses éléments cellulaires et une hyperémie vasculaire qui té trécissent encore cette cavité, on s'expliquera facilement les difficultés et la gêne que devront éprouver les lambeaux membraneux épais et consistant pour franchir l'étroit passage par où ils doivent être expulsés, comme au les hémorrhagies qui accompagnent souvent ce travail pathologique.

Il y aura donc to ijours des contractions énergiques et prolongées de l'utérns pour faire sortir ces membranes devenues corps étrangers, et ces

contractions seront excessivement douloureuses.

Dans les cas où, par exception, le col et ses orifices offriraient une distation ou une capacité suffisantes, il arrivera que, quelque épaisses que soient ces membranes, elles seront entraînées sans douleur avec le sumenstruel.

Si mon hypothèse est fondée, l'exfoliation de la muqueuse mérine par lambeaux épais et de grande dimension, constitue le seul fait anomal, à si l'on vent pathologique de l'ichthyose utérine. Cette exfoliation peut le bien se concilier avec une absence totale de dysménorrhée; elle pour donc se présenter chez quelques femmes sans occasionner jamais aucus douleur.

Chez d'autres, au contraire, il y aura dysménorrhée; la douleur peutsur venir au début même de la fonction menstruelle et, dans ce cas, elle sen causée par un certain degré de sténose du canal cervical ou de l'un des orifices du col. Les sujets ainsi affectés dès leur jeunesse, et souvent, sans avoir encore exercé le coit, peuvent se marier, et, malgré leur dispositions reconnue à la stérilité, concevoir. La dysménorrhée alors pourra disparie tre à cause de la dilatation des orifices qui suit quelquefois l'accouches ment.

D'antres fois l'inverse aura lieu, et c'est ici que nous pouvons faire jour à l'endométrite un rôle étiologique parfaitement clair : tout le monde sité en effet, que, soit par le phénomène auquel Simpson a donné le nou de subinvolution, soit par toute autre cause (blennorrhagie, cicatrices, etc.). L'accouchement ou l'avortement sont maintes fois suivis de sténose du colutérin. Cette sténose est souvent produite par une endométrite, c'est-à-dire une hyperplasie, un développement folliculaire, ou une induration des prois cervicales. Dans d'autres cas elle a pour cause les déviations utérines ou enfin les tumeurs, particulièrement les myomes.

Rien n'est donc plus aisé que d'expliquer pourquoi chez quelques feuments la dysménorrhée exfoliatrice se montre dès les premiers écoulements menstruels, tandis que chez d'autres elle attend pour apparaître, soit un

âge plus avancé, soit la grossesse ou l'avortement.

L'ichthyose est toujours là, la caduque menstruelle se forme chaque

par gros lambeaux, mais elle passe inaperçue parce qu'elle ne cause ne douleur.

n'ai encore pu rencontrer dans les auteurs qu'un seul cas d'exfoliation truelle épaisse et consistante indépendante de toute dysménorrhée; il tient au D' Louis Maier 1, de Berlin, et concerne une dame de 27 ans, ée et stérile.

exemple unique ne suffit pas, je suis le premier à en convenir, mais ntion une fois éveillée, il ne sera pas difficile d'en trouver de noux. On devra aussi observer les femmes guéries de leur dysménorrhée,
voir si malgré la disparition des douleurs, provenant sans doute
è dilatation des orifices du col, elles ont continué à expulser chaque
des débris compacts de caduque menstruelle.

ur confirmer encore la comparaison avec l'ichthyose, il me reste à

tionner quelques points importants:

La durée prolongée de la dysménorrhée pseudo-membraneuse; plus pathologistes vont même jusqu'à dire qu'elle est incurable. On sait l'ichthyose cutanée est tout à fait indélébile. Quant à l'ichthyose line, depuis un grand nombre d'années que j'observe des personnes ntes de cette anomalie, je n'ai jamais constaté de modification à l'état

esquamation qu'offre leur langue.

L'ichthyose est héréditaire, en ce sens qu'on rencontre en général une même famille plusieurs personnes ayant la peau écailleuse. Il en e même de la dysménorrhée exfoliante; l'exemple le plus frappant est é par Siredey qui rapporte, d'après le docteur Duplan, le fait de cinq s'affectées de ce mal. Siredey a vu deux sœurs dans le même cas, ger cite un fait analogue; enfin, Bernutz admet aussi l'hérédité de sménorrhée pseudo-membraneuse, et il l'attribue à ce que souvent une même famille, la présence d'une diathèse quelconque (lymphatubercules, hystérie) peut prédisposer à l'affection dont nous nous pons.

ns l'énumération des diathèses qui jouent un rôle étiologique, M. Bereût pu ajouter la diathèse herpétique; c'est là du moins l'opinion de auteurs qui se sont occupés dernièrement de la dysménorrhée pseuembraneuse. Le docteur A. Bordier, dans une observation détaillée 4, orte le cas d'une jeune dame malade depuis l'apparition de ses règles nt l'état dysménorrhéique s'est notablement amélioré à la suite d'un uier accouchement. Cette dame avait en même temps une éruption de n à la nuque, et des boutons à la vulve accompagnés de prurit. Il faut er, toutesois, que la malade était en même temps tuberculeuse; néans, dans les réslexions qui suivent l'observation, le docteur Bordier the à établir que l'exsoliation utérine est de nature dartreuse.

autre médecin, le docteur Williams, de Londres 5, expose d'une façon générale l'opinion que l'exfoliation utérine se rattache à une altération la nutrition de l'organe, que cette altération n'est ni une congestion, me inflammation, mais bien une affection analogue à certaines éruptions

peau.

voit par là que je ne suis pas le premier qui ait cherché à établir un

leiträge zur Geburtskunde und Gynækologie. Vol. IV, Heft, 1, S. 33. Berlin.

bie Menstruation, p. 119. Berlin, 1869. hin. méd. des maladies des femmes, t. I, p. 140. Paris, 1860. azette hebdomadaire, 26 janvier 1877. bstetric Transact. 1876, vol. XVI, p. 230. 466 section d'obstétrique, gynécologie. — séance du 11 septembre. rapprochement entre les affections cutanées, chroniques et la dysménorthée membraneuse.

3º Plusieurs auteurs (Bernutz, Finkel, Siredey) ont remarqué que la dysménorrhée exfoliative affectait le plus souvent des sujets de constitution débile, anémiques, appartenant à des familles où régnaient la scrosule, la tuberculose. J'ai pu vérisier cette assertion en consultant le résumé analytique annexé au mémoire de MM. Labadie-Lagrave et Huchard! Ce traval rend compte de 28 observations; sur ces 28 malades, il en est 20 dont la constitution ou l'état général sont indiqués.

5 sont taxées comme possédant une bonne constitution.

2 mauvais état général.

8 sont scrofuleuses, lymphatiques ou tuberculeuses.

4 sont chlorotiques ou anémiques.

1 est hystérique.

L'ichthyose linguale n'a été vue par moi que chez des sujets de constitt-

tion faible, et à antécédents scrofuleux on tuberculeux.

En vous soumettant cette explication des phénomènes si intéressants de la dysménorrhée membraneuse, je vous la propose comme une simple hypothèse, et il est loin de ma pensée de la considérer comme rendant compte de tous les symptômes et s'appliquant à tous les cas. Elle me semble répondre toutefois à un certain nombre de questions posées par les pathologistes qui se sont occupés de ce sujet. Peut-être trouverez-vous ausit qu'elle s'accorde avec la plupart des observations cliniques et anatomo-pathologiques, telles qu'elles ont été recueillies depuis Morgagni jusqu'à not jours.

Chacun de vous pontra trouver dans ses souvenirs des personnes affectées d'ichthyose linguale, peut-être cette anomalie est-elle même décrite quelque part, sans que j'en aie eu connaissance. Lorsque j'ai exposé met idées sur ce sujet dans mon cours au printemps dernier, les quelque confrères qui m'ont fait l'honneur de m'écouter se sont immédiatement rappelé des faits semblables, et il sera peut-être possible d'en réunir me certain nombre et de les soumettre à un examen histologique plus compétent que le mien. J'ai en ce moment en vue à l'hôpital Butini une jeun névropathe de 21 ans qui présente un spécimen complet de desquamation linguale permanente; cette malade est arrivée dans mes salles au moment où j'achevais de rédiger ces quelques pages. 3

La disposition ichthyosique de la membrane muqueuse utérine étant probablement incurable, le traitement de la dysménorrhée n'aura à remplir qu'une seule indication: frayer une route large aux paquets membraneux qui doivent franchir les orifices du col utérin. Il ne s'agira plus d'appliquer sur la surface interne de la matrice des médicaments modificateurs de ses sécrétions. Ce n'est pas que je veuille proscrire les caustiques, leur emplois sera nécessaire dans un certain nombre de cas, mais il devra se borner à la destruction des granulations ou des hypertrophies folliculaires de la membrane muqueuse cervicale lorsque ces lésions seront cause du rétre cissement des orifices. Il faudra d'ailleurs être très-prudent avec les causti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives générales de médecine, 1872. Paris, 6° série, t. XIX, p. 430.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un de mes confrères, membre du Congrès de Genève, m'a cité une thèse de la Faculté de Paris, dans laquelle se trouve décrite cette affection de la langue spécialement chez les enfants sous le nom de langue tigrée. Il ne se souvenait pas du mon de l'auteur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J'ai fait peindre d'après nature la langue de cette jeune fille, par M. H. Hebert. (Voir la planche.)





s, car on sait que leur application intempestive ou trop prolongée a rent pour effet la sténose du col.

prsque l'étroitesse du canal cervical sera causée par un rétrécissement rénital ou acquis indépendant de toute autre affection, c'est aux opéraqui dilatent ou qui divisent le col utérin qu'il faudra recourir, et l'on chera à obtenir une dilatation ou une ouverture aussi large que pos-

orsqu'il existera une flexion utérine, l'emploi des moyens redresseurs naturellement indiqué, puisqu'ils auront le double avantage de redreset de dilater l'utérus.

i la cause première du mal réside dans la présence d'un myome, les nes moyens thérapeutiques seront applicables, car ces tumeurs ne proient le plus souvent la dysinénorrhée que parce qu'elles rétrécissent le il, ou parce qu'elles déterminent des déviations utérines.

- Hoggan regrette que M. Gautier n'ait pas distingué dans la memne dysménorrhéique la partie utérine et la partie vaginale. Elle a pu
  rver une membrane qui représentait le moule complet de la cavité
  ine et de la moitié supérieure du vagin. La partie utérine était
  née d'un tissu embryonnaire, composé de jeunes cellules. La partie
  inale était formée par l'exfoliation de l'épithélium vaginal reconnaise à sa disposition en plusieurs couches. M<sup>mo</sup> Hoggan insiste sur le
  utère mixte de cette membrane.
- I. GAUTIER a bien mentionné l'observation de M. et M<sup>mo</sup> Hoggan i que celles de Meyer et Beigel sur des cas analogues. Mais cette ation est faite dans une partie du travail qui a été supprimée à la ure.
- L'Courty fait remarquer qu'il y a de très-grandes différences dans aisseur des membranes et dans leur étendue. Il pense qu'il y a là que chose d'analogue à ce qui se passe dans les productions diphthénes.
- . GAUTIER rappelle qu'il n'a parlé que de la dysménorrhée membrae exfoliative et qu'il a exclu de son travail les productions diphthéues et exsudatives.

séance est levée.

Le Secrétaire:

E. CHENEVIÈRE.

## SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE

Présidence de MM. GAUTIER et PIACHAUD.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Blache fait la communication suivante:

## PESÉE DES NOUVEAU-NÉS

Par M. le Dr BLACHE, de Paris.

Messieurs,

Lorsqu'en 1867, mon ami le D<sup>r</sup> L. Odier et moi avons présenté à l'Académie de médecine de Paris notre premier mémoire sur les causes de la mortalité des nouveau-nés et les moyens d'y remédier, nous insistions sur la nécessité de pratiquer les pesées régulières et successives pour contrôler l'accroissement des enfants.

Quoique bien persuadés des multiples avantages d'un procédé à peine connu et toujours jusqu'alors irrégulièrement employé, nous n'osions espèrer le voir se généraliser autant qu'il l'a été depuis cette époque. En este, l'usage des pesées régulières des enfants est aujourd'hui répandu dans toute l'Europe, et nous devons bien dire que la vulgarisation de cette méthode dont tous les médecins ont pu apprécier l'utilité, a été grandement savorisée par le soin et les perfectionnements successifs que les fabricants d'instruments ont bien voulu apporter à la balance dont M. Odier et moi avions sait exécuter le premier modèle par M. Mathieu en 1867.

Il y a loin de ce premier instrument à celui que je présente aujourd'hoi au nom de M. Odier, dont le triste état de santé nous fait doublement regretter l'absence à cette réunion. Cette balance sort des ateliers de la Société genevoise pour la construction d'instruments de physique (chemin de Gourgas, à Genève); c'est vous dire qu'à une facture irréprochable, elle joint l'importante qualité d'une parfaite exactitude et d'une sensibilité à

deux grammes près.

Puisque j'ai l'honneur de vous entretenir de la méthode des pesées régulièrement exécutées, pendant la première année de l'enfance, je veux vous dire deux mots de certains types de croissance régulière, mais sortant

absolument des règles de l'accroissement que nous posions au début de nos observations.

En effet nous avions formulé que l'augmentation du poids d'un ensant pendant les quatre premiers mois pouvait varier de 20 à 25 grammes par jour, pour les ensants forts; regardant comme moyens ensants ceux de 3,500 grammes, et nous pensions que tout ensant ne gagnant pas 20 grammes par jour devait être considéré comme mal nourri, malade ou sur le point de le devenir. — D'autre part nous n'avions pas eu souvent l'occasion de voir des ensants dont l'accroissement régulier dépassat jamais 40 grammes. Je puis donc citer comme exceptions à ces deux règles les deux saits suivants:

1º Une petite fille née à terme, d'un poids peu au-dessous de la moyenne (3,200 grammes) dont la santé a toujours été irréprochable, mais dont l'ac-

croissement pendant les 5 premiers mois n'a jamais atteint 20 grammes, variant toujours de 12 à 18 grammes.

3,200 grammes, poids initial; 5,900 gr. à 5 mois; 7,200 gr. à 9 mois.

2º Un garçon, également né à terme, d'un poids fort peu au-dessus de la noyenne (3,750 gr.), et dont l'accroissement pendant les 5 premiers mois l'a jamais été au-dessous de 30 gr. et atteignait parfois 80 gr. par jour, au soint qu'avant 3 mois 1/2 il avait doublé son poids initial.

3,750 gr. à la naissance ; 7,500 à 3 1/2 mois et 11,700 gr. à 9 mois.

Le premier de ces enfants a aujourd'hui 2 ans, n'a jamais eu un jour de naladie; sa nourrice était bien portante, jeune et d'une bonne constitution. 13 mois l'enfant marchait, sa dentition, un peu lente, s'est effectuée sans

le plus léger accident.

Le second, exactement du même âge, mais dont l'accroissement a été si rapide, est toujours gros et fort en apparence, mais il n'a marché qu'à 18 mois. Ses membres inférieurs présentent des courbures rachitiques; il est atteint d'une hernie inguinale, son ventre est gros et des engorgements

ganglionnaires dénotent ses tendances strumeuses.

Loin de vouloir tirer de ces deux faits des conclusions tendant à infirmer les lois d'accroissement posées par mon ami le D<sup>r</sup> Odier, je tiens à faire remarquer qu'il faut tenir grand compte de l'espèce à laquelle appartient le nouveau-né, et que, dorénavant, élargissant les movennes d'accroissement, nous pouvons dire que l'augmentation de poids variant de 15 à 40 gr. par jour, chez l'enfant, doit suivre, pendant la première année, une courbe ascendante d'après le poids initial, mais pouvant parfois se modifier par une aptitude spéciale du corps ou des tendances héréditaires.

- M. GAUTIER explique que c'est lui qui a demandé à M. Turrettini, directeur de la Société genevoise pour la construction d'instruments de physique, de faire une échelle au-dessous de 1 kilog. afin de pouvoir peser les vêtements de l'enfant qui généralement pèsent de 700 à 800 grammes.
  - M. Blache. Le prix actuel de la balance est de 50 francs.
- M. O. Rapin lit un résumé du rapport suivant, qu'il dépose sur le bureau.

## DU BRUIT DE SOUFFLE UTÉRIN

Rapport de M. le Dr O. RAPIN, à Lausanne.

#### Introduction.

Il y a peu de phénomènes en apparence aussi simples, qui aient été si souvent le sujet d'études, d'observations et de discussions de la part des physiologistes et des accoucheurs, sur la nature, le mode de production, la localisation duquel il a été émis autant d'opinions diverses et souvent contradictoires que le bruit de souffle dont nous avons à nous occuper.

Ce phénomène, découvert comme chacun le sait, en 1822, par M. Lejumeau de Kergaradec, a été étudié par un grand nombre d'auteurs qui nous ont laissé le résultat de leurs recherches. Il est actuellement connu de tout le monde médical et l'on peut dire, sans crainte d'être contredit, qu'il n'y

## 470 section d'obstétrique, gynécologie. — séance du 12 septembre.

a pas un médecin qui ne l'ait observé maintes sois. C'est pour ce motif, et afin de ne pas allonger inutilement ce rapport, que nous nous abstiendross d'en donner ici une définition et de saire une description détailée de ses caractères acoustiques et physiologiques. Nous renvoyons aux auteurs qui se sont occupés de la question et dont les noms apparaîtront dans le cours de ce travail.

M. de Kergaradec lui donne le nom de pulsation avec souffle; depuis lors les dénominations de ce phénomène se sont multipliées comme les idées que les observateurs se sont faites sur sa nature, sa localisation et son mode de production. C'est ainsi qu'il reçût les noms de souffle placentaire, bettement simple, bruit de souffle de la grossesse, souffle maternel, utérin, pur-

peral, abdominal, iliaque, épigastrique, arterio-pelvien, etc.

Afin de ne préjuger en aucune façon la question de la localisation et du mode de production des pulsations avec souffle de M. de Kergaradec, nous voudrions choisir parmi celles que nous venons de citer une dénomination aussi générale que possible, et qui, tout en comprenant toutes les théories, n'impliquerait plus particulièrement l'idée d'aucune, jusqu'au moment où nous aurons suffisamment élucidé la question pour pouvoir nous prononcer en connaissance de cause sur la dénomination convenable de ce bruit de souffle.

L'expression de souffle maternel paraît remplir ces conditions et a l'a-

vantage d'être compris de chacun.

Nous passerons premièrement en revue d'une manière aussi succincte que possible les diverses théories qui ont eu créance jusqu'à maintenant, après quoi nous procéderons à l'élimination de celles qui nous paraissent en désaccord avec les faits, nous basant autant que possible sur des observations concluantes et suffisamment contrôlées.

## Énumération des théories du bruit de souffle maternel.

Selon la place assignée à ce phénomène par les auteurs, ces derniers peuvent être séparés en deux classes.

La première comprend ceux qui placent le siège du souffle maternel en

dehors de la matrice : Théories extra-utérines.

La deuxième ceux qui le placent dans l'appareil circulatoire de l'utérus: Théories utérines.

Disons d'emblée que presque tous s'accordent pour lui reconnaître une origine artérielle à cause de son caractère rhythmique. L'isochronisme de souffle maternel au battement du cœur et au pouls de la mère démontre d'une façon évidente qu'il ne dépend pas de la circulation fœtale ou placentaire, mais de la circulation maternelle, et qu'il n'a pas son origine dans les veines, mais dans les artères.

Les auteurs qui s'écartent de cette manière de voir sont rares, et il est si facile de démontrer leur erreur, que nous ne nous y arrêterons pas. Nous ne signalerons que Hope, qui a entendu quelquefois un southe continu simple, ou avec renforcements, et pense qu'il se produit quelque fois dans les veines, et que d'autres fois il serait artériel et veineux. Il ne pense pas que le bruit de souffle ait son siège dans l'uterus, dans le placenta ou dans les deux organes à la fois, comme l'ont admis MM. de Kergaradec, P. Dubois et Kenedy. Il repousse également l'explication de M. Bouillaud, qui le fait exclusivement résider dans les grosses artères du

sin. Il est du reste très-large dans ses opinions et admet que tous les seaux pelviens, artères et veines, sont capables d'être le siège du souf-maternel, même les vaisseaux du rein, la veine porte, le tronc cœlia
è, etc.

La prolongation du souffle qui relie les renforcements successifs et donne à la variété de bruit mentionnée par Hope, s'observe surtout quand le isse maternel est très-marqué. Il se conçoit aisément sans recourir à splication de cet auteur, mais en lui assignant les artères comme siège istant. En effet, pendant la systole artérielle, le courant sanguin ne s'are pas complétement, mais continue avec une vitesse moindre. Lorsque conditions nécessaires à la production du souffle sont très-favorables, faible courant suffit pour produire un bruit soufflé, correspondant au nimum d'intensité du bruit continu.

#### Théories extra-utérines.

Haus est le premier qui, en 1823, plaça le siége du sousse maternel dehors de la matrice. Il s'appuie sur un certain nombre d'observations rsonnelles; il en publie treize dans son intéressant opuscule intitulé: Auscultation in Bezug auf Schwangerschaft. Würtzburg 1823.

Sans oser affirmer sa théorie d'une façon absolue, il place le siège des leations simples (einfachen Pulsationen) dans l'aorte et les artères iliaques. ur puissance, leur plénitude (der volle Laut) les lui fait placer dans un es vaisseau quelconque, et il attribue la grande diversité des pulsations à position du sœtus et de l'utérus relativement à l'aorte et aux iliaques. il l'utérus est appliqué sur ces gros vaisseaux, il devient conducteur du nit de leurs pulsations. L'utérus ou le sœtus changent-ils de position, ces s vaisseaux ne sont plus en contact avec la matrice, et la propagation pulsations en est empêchée. Après cela il avoue pourtant n'être jais arrivé à un résultat probant de sa théorie par aucune observation ou vérience, quoiqu'il ait dirigé ses recherches dans ce sens.

'arus, 1829, a adopté l'idée de Haus et attribue le sousse maternel exclument aux battements de ces gros vaisseaux transmis à l'oreille à travers quide amniotique.

Bouillaud, déjà en 1835, a émis dans son Traité clinique des maladies aur sur le lieu de la production du souffle maternel une opinion anate à celle de Haus. Les observations nombreuses et les recherches siologiques et pathologiques sérieuses qu'il a faites sur les bruits vascuss en général, donnent un grand poids à ses idées. L'année dernière il acore, dans un mémoire lu à l'Académie de médecine, confirmé d'une n'energique les idées qu'il avait émises en 1835 sur le souffle maternel; s que de longues années d'étude et d'observation sur les bruits vascus en général n'ont fait que fortifier, principalement pour ce qui conte le bruit qui nous occupe. Ce mémoire, ainsi que la discussion trèsressante auquel il a donné lieu, sont consignés dans les numéros 22, 26, 27, 28, 29 et 30 du Bulletin de l'Académie de médecine, année 8. Nous aurons par la suite fréquemment l'occasion de revenir sur les ments invoqués dans cette discussion par M. Bouillaud ou par M. De-

ans la première partie de son travail, M. Bouillaud fait l'étude des ts artériels normaux et anomaux; il énumère les espèces et les varié-

tés de ces derniers bruits, puis ensuite expose sa théorie sur leur mode de production en opposition à celle de Laennec, qui pense que le bruit de soufflet des artères est le produit d'un simple spasme sans lésions organiques.

• Il suffit, dit-il, de comprimer une artère et partant de diminuer, de » rétrécir son calibre pour produire aussitôt un bruit de soufflet proprement dit, qui disparaît avec la compression. Une compression naturelle peut pro- duire le même résultat, compression par une tumeur, par exemple. Parmiles » artères qui peuvent être ainsi soumises à une compression de cette espèce, » les grosses artères de l'excavation pelvienne, que par abréviation j'ap- pellerai intra-pelviennes, occupent le premier rang; elles y sont le ples » exposées parce que rien n'est plus commun que les tumeurs des ovaires » et de l'utérus, sans oublier cette tumeur, si souvent renaissante chez plu-» sieurs femmes, connue sous le terme caractéristique, non de grosseur, mais de grossesse » (Loc. cit. p. 563).

Enfin il démontre qu'il existe dans le sang lui-même, en sa qualité d'agent ou d'instrument de frottement, certaines conditions physiques qui peuvent être placées au nombre des causes productrices du bruit de soufflet proprement dit et du bruit de soufflet musical. Cette cause est démostrée jusqu'à l'évidence par des faits innombrables et surtout par les bruits de soufflet chlorotique, anémique, chloroanémique et hydrémique dont la connaissance, sous tous les rapports, et particulièrement sous le rapport de

leur véritable cause, est due aux études de M. Bouillaud.

Nous n'insisterons pas sur cette cause des bruits vasculaires en général qui n'a été contredite par personne, si ce n'est peut-être par M. Glénardi propos du souffle épigastrique, lorsqu'il dit, page 24 1: « En admettant même que l'hydrémie de la grossesse puisse produire le souffle materne, » comme l'ont prétendu bien gratuitement quelques auteurs, cette anémie » s'est traduite, dans aucune de mes observations de souffle dûment épi- gastrique, par son souffle caractéristique à la base du cœur ou dans les vaisseaux du cou. \*

Dans la seconde partie, M. Bouillaud combat les théories de Laennec, P. Dubois, M. Depaul et M. Glénard, et démontre l'identité du bruit de soulle maternel avec le bruit de soufflet proprement dit des grosses artères. Les raisons principales pour lesquelles il localise ce phénomène dans les artè-

res intra-pelviennes, sont les suivantes :

1º L'exacte ressemblance du souffle maternel avec le bruit de soufflet proprement dit des grosses artères produit expérimentalement par la compression. Il conclut de là que le souffle maternel ne peut se passer que dans des artères de grand calibre, et trouve à l'utérus, chargé du produit de la conception, les qualités nécessaires pour opérer une compression.

2º La présence d'un souffle identique au souffle maternel dans des 🛎 de tumeurs de l'ovaire ou de l'utérus, qu'il lui paraît impossible d'expliquer

autrement que par une compression.

3º Enfin la cessation du souffle dans certaines positions de la femme supprimant la compression des iliaques en éloignant l'utérus de la paroi postérieure du ventre, comme dans les expériences du D. Jaquemier (Thèse inaugurale, 1837).

Il termine par les deux articles suivants :

« I. Localisation et mode de production. — Le souffle artériel materné : » pour siège les artères intra-pelviennes (artères iliaques primitives, artè-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Études physiologiques sur le souffle maternel, etc.

es iliaques internes et externes). Voici les arguments sur lesquels repose a démonstration de cette proposition.

• 1º Toutes choses égales d'ailleurs, le maximum d'intensité du souffle naternel existe dans les régions de l'abdomen correspondant à celles des intères indiquées, sur lesquelles pèse nécessairement l'utérus, chargé du produit de la conception;

• 2º Le souffle maternel disparaît, sinon immédiatement, du moins aussi-

lot que l'utérus est revenu à son volume normal;

• 3º Sous le rapport de sa grosseur, le souffle maternel ne peut se passer dans aucune des artères de la cavité abdominale, des parois de cette cavité, du corps de l'utérus, autres que les artères iliaques primitives, iliaques internes et externes;

• 4º Un souffle semblable à lui est produit par les diverses tumeurs de la cavité abdominale, capables d'exercer à l'instar de l'utérus, chargé du

sœtus, une compression sur les grosses artères intra-pelviennes.

• II. Dénomination.— Les noms de souffle utérin, de souffle épigastrique, ne lui conviennent pas mieux que celui de souffle placentaire. La seule dénomination représentative qui lui soit appropriée est celle de souffle des artères intra-pelviennes provenant de leur compression par l'utérus chargé du produit de la conception, ou par abréviation, souffle arterio-intra-pelvien puerpéral.

Viennent ensuite les observations particulières ou pièces justificatives.

M. le D<sup>r</sup> F. Glénard, de Lyon, a publié dans les numéros de février et de urs des Archives de tocologie de 1876, un travail intitulé: Etude physiolome sur le souffle maternel, etc., qui a provoqué la communication à l'A-lémie de médecine du mémoire de M. Bouillaud, dont nous venons de ler.

I cherche à démontrer que le bruit de sousse maternel se produit dans artères épigastriques et substitue sa théorie à toutes celles qui ont été posées jusqu'à ce jour. Il s'appuie principalement sur le fait de la cessa-1 du sousse utérin par la compression artificielle de l'artère épigastrie et formule le résultat de ses expériences comme suit : « La compresson d'un cordon vasculaire pulsatile que la palpation permet de reconaître en des points correspondant exactement au trajet de la première artie de l'artère épigastrique, sait instantanément et totalement dispanitre, dans toute la région, le bruit de sousse maternel, quels que soient rhythme (franchement intermittent ou continu saccadé), l'intensité ou timbre de ce sousse, quelle que soit la distance qui sépare le point de compression du sover stéthoscopique observé. Le sousse reparaît aussibt qu'on cesse la compression. »

L'artère épigastrique est le siège exclusif du souffle maternel de la

rossesse. •

**le lui-ci** ne peut s'expliquer que par des variations de calibre de son cadues à la distension inégale et localisée de la paroi abdominale par les ties fœtales ou par une tumeur abdominale quelconque.

l'est principalement au dos fœtal qu'il attribue le plus généralement la apression de l'épigastrique, sans cependant exclure les autres parties de l'ant.

c'est encore à la compression de l'épigastrique, dit-il, et il n'y a pas utre explication plausible, qu'il faut attribuer le bruit de souffle qu'on end dans les cas de fibrome utérin.

Les arguments employés par M. Glénard pour soutenir sa théorie ne it pas tous, sous la forme absolue et irrévocable sous laquelle il le

474 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYMÉCOLOGIE.—SÉANCE DU 12 SEPTEME présente, en parfaite harmonie avec les faits acquis et admis de tout monde.

Nous n'insistons pas davantage sur cette théorie que l'auteur lui-mée à la suite d'expériences faites devant MM. Bouilland et Depaul, lesquel n'eurent nullement le résultat annoncé dans son travail et auquel il s' tendait, a abandonnée en lui substituant une autre théorie dont nous plerons plus loin. Du reste cette théorie que M Glénard croyait nouvelle inattaquable, a été si bien combattue et résutée par MM. Bouillaud et l'paul, qu'il serait aussi prétentieux de notre part que supersu de vou reprendre cette résutation. Nous nous bornons à renvoyer aux N=23 et du Bulletin de l'Académie de médecine et aux observations personnelles que nous citerons plus loin et avec lesquelles sa théorie est incompatible.

Longtemps avant la publication de M. Glénard, une théorie identica avait déjà été énoncée en Allemagne. Elle est due à M. le professeur Kiwi et remonte à 1849.

Le célèbre accoucheur y sut conduit par l'observation d'un bruit sousse analogue à celui de la grossesse chez une malade « qui portait p » sieurs tumeurs sibreuses dans l'utérus, ayant ensemble le volume d'u » tête d'adulte. » Ce bruit de sousse cessait par la compression de l'épig trique sur laquelle on percevait à la palpation non-seulement des pulsations distinctes, mais encore une vibration du vaisseau s'étendant sur un trade 5 centimètres.

Les arguments capables de combattre la théorie de M. Kiwisch sont mêmes que ceux qui ont été employés dans ce but pour la théorie de Glénard par MM. Bouillaud et Depaul; nous n'insisterons pas. Nous réservons cependant de revenir plus loin sur l'interprétation de leurs servations fondamentales.

#### Théories utérines.

Depuis la première théorie énoncée sur le siège et la nature du sou maternel par l'auteur de l'immortelle découverte de ce phénomène, be des observateurs ont pensé qu'il se produit dans la matrice; mais tous sont pas d'accord sur ses causes et sur le lieu précis de sa production.

Pour nous il va sans dire que les auteurs qui parlent du placenta ont en vue la portion de l'utérus sur laquelle s'insère le placenta et que l'o

coutume d'appeler placenta maternel.

Presque tous les auteurs qui se rattachent à la théorie utérine ont adu une certaine relation entre le souffle maternel et les fonctions du places et attribuent une part plus ou moins grande à la circulation utero-place taire.

Voyons les principales de ces théories avec leurs différences et les arguments.

M. de Kergaradec place le siège du phénomène qu'il a découvert de les artères de l'utérus dilatées pendant la grossesse et dans la paroi utéris sur laquelle s'implante le placenta. Il compare le bruit de souffle maire nel au souffle observé dans certaines maladies du cœur et des gros rais seaux. Il leur donne le nom de pulsations simples avec souffle, et constat qu'elles sont régulières et parfaitement isochrones au pouls de la maire Leur intensité lui fait admettre qu'elles se passent dans des canaux très grands.

M. de Kergaradec ne semble pas avoir fait d'autres recherches sur l

de production du souffle maternel; il ne formule pas précisément de ies, mais se borne à énoncer ses idées.

dénomination de pulsations placentaires, attribuée à M. de Kergarast due, comme le rappelle M. Depaul, à M. de Lens (Bulletin de l'Auie de médecine, page 635, 1876).

mnec (Traité de l'auscultation médiate, 1831) assigne comme siège alsations avec souffle « la branche artérielle qui sert principalement à rition du placenta. • Je ne pense pas, dit-il, que ce bruit puisse se dans le placenta lui-même, quoiqu'on ne sente que très-rarement le pre artériel. Il est évident, pour quiconque a entendu le bruit de souflans les carotides et la brachiale, que les pulsations avec souffle sont phénomène identique, et qui doit se passer aussi dans une artère d'un ain volume; et on ne peut, par conséquent, balancer qu'entre l'hyporique, l'iliaque primitive et les artères utérines. Il me paraît certain les deux premières ne peuvent être le siège du phénomène ; car, si était, il existerait des deux côtés de l'utérus à la fois, ou tantôt d'un , tantot de l'autre, chez le même individu; on pourrait même le déiner d'un côté ou de l'autre en variant la position du sujet, et ame-: la pression tantôt sur l'artère du côté gauche, tantôt sur celle du droit, et tout cela n'est pas. Si toutes les artères utérines pouvaient Téremment donner le bruit de soufflet, on le sentirait dans des points rs et dans plusieurs à la fois, et probablement même on sentirait nctement le calibre de l'artère soufflante. Ce qui me semble plus proe, c'est que le bruit est donné par la branche artérielle, qui sert prinlement à la nutrition du placenta.

te ensuite comme argument décisif l'observation de son ami M. Ollini a observé que le bruit de soufflet cessait à l'instant même où l'on le cordon ombilical. Il ajoute plus bas : ces pulsations avec souffle

donc toujours bien nommées pulsations placentaires.

nt au mode de production des pulsations placentaires, il l'attribue, à de l'analogie de ce bruit avec le bruit de soufflet artériel, à un état odique des artères.

P. Dubois publia en 1831 un rapport sur le souffle maternel dans lel'fait observer que l'analogie entre le souffle des artères et le souffle n'est pas complète, et il insiste sur ce que celui-ci a plus d'ampleur résonnance. Il lui trouve une ressemblance plus complète avec le qui résulte d'une varice anévrysmale, c'est-à-dire du passage du d'une artère dans une veine. • « Cette analogie parfaite des deux its, dit-il', nous a fait penser qu'il pourrait y avoir analogie de cause, et us l'avons cherchée dans la structure même de l'appareil vasculaire de térus.

Lorsqu'on examine avec soin la disposition de l'appareil vasculaire an utérus qui a été récemment ou qui est encore développé par la gestion, lorsque surtout on fait, dans cet appareil, quelques injections de mide ou de gaz, on remarque aisément que les communications les faciles, les plus directes et les plus nombreuses existent entre les latres et les veines. Les parois utérines semblent être un véritable tissu tectile, ou, pour revenir à l'objet de notre comparaison, un tissu d'anémes variqueux naturels. La colonne de sang apportée par les artères divisée dans leurs branches va se mêler, en passant directement dans

la Lec. cit., p. 636.

### 476 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTE

» les veines, avec les colonnes moins rapides, moins pressées que co

• nent ces canaux. Ce phénomène est incontestablement la cause da

» sement et du bruit de souffle qui est si remarquable dans l'anév

· variqueux. ·

Le principal et capital argument contre cette manière de voir et toujours été invoqué par ceux qui ont combattu cette théorie, partic ment par MM. Bouillaud et Depaul, c'est qu'il est impossible de com au point de vue anatomique, le tissu de l'utérus en état de gestation une tumeur érectile ou un anévrysme variqueux.

Hohl, Ulsamer, Kenedy, Stoltz et d'autres se rapprochent, quant

calisation du phénomène, de cette manière de voir.

Hohl, dans un ouvrage remarquable publié en 1833 intitul Geburtshilfliche Exploration, prétend que le sousse maternel (die ges volle Pulsation) ne s'entend qu'à l'endroit où le placenta s'attache à trice et qu'il est dans un certain rapport de dépendance avec lui.

Voici quelques-uns de ses arguments:

• 1° On n'entend rien de semblable chez les personnes qui ne se enceintes.

• 2º Une oreille exercée les entend chez toutes les femmes enceil

• 3° On l'entend du moment où les vaisseaux de la matrice se de pent pour former le placenta maternel et que les artères et les veine muniquent entre elles par les sinus dans lesquels le sang artériel verse. On les entend depuis le quatrième mois, époque à laquelle le ple maternel se forme. Certains caractères sibilants du bruit indiquent placenta renferme des dépôts calcaires.

• 4º On l'entend plutôt à droite, rarement à gauche, et plus raren

bas, ce qui coïncide avec la position habituelle du placenta.

• 5° Dans le cas de placenta præ via, on l'entend aussi à la partirieure de l'utérus.

• 6° La position de la femme peut changer sans que le bruit de se modifie; la position accroupie ne le fait pas cesser (MM. Jaque Bouillaud prétendent le contraire), • etc., etc.

Comme on le voit, la majorité de ces assertions, et il y en a quinze, contradiction avec les faits acquis et incompatibles avec l'état actue

question.

Déjà en 1823, Ulsamer attribue le souffle maternel à un surcro tivité circulatoire qui se produit dans l'utérus à l'insertion placen

partir du troisième mois de la grossesse.

Kenedy (1830) pense que le souffle maternel est dù au passa sang à travers les artères de l'utérus à l'endroit où le placenta est a à la matrice. Il croit que le passage du sang à travers les artères et le du placenta maternel y contribue.

Heins accepte aussi cette manière de voir.

Ritgen le considère comme le résultat des pulsations des artère rines élargies à l'endroit où le placenta est attaché, mais croit que ce ne désigne pas toujours le siège du placenta.

M. Stoltz, dans un article publié en 1838 dans un dictionnaire de 1 cine et intitulé: De l'Auscultation appliquée à la pratique obstétricale,

fait connaître ses idées.

Le sang artériel, qui est poussé dans la matrice, trouve à l'ender l'insertion du placenta les sinus utérins, cavités larges et anfracte dans lesquelles le sang s'épanche. En passant d'une ouverture de dans un réservoir large il fait irruption, et ce passage est accomp

m bruit semblable à celui que l'on entend en rapprochant assez vivent les parois d'un sousset écarté. »

fait remarquer que les pulsations avec souffle ne sont pas réellement pulsations, que le bruissement que l'on perçoit est sans choc et par squent sans battement, c'est pourquoi il l'appelle simplement bruit de le ou de soufflet.

Nægelé fils place le souffle maternel dans les parois utérines, et il l'ate à l'augmentation du calibre des artères, à l'amincissement de leurs et à leur disposition en zigzag.

puis longtemps M. le professeur Depaul s'est occupé de la question du e maternel. En 1839, dans sa thèse de doctorat, et plus tard dans son é d'auscultation obstétricale, 1847, il développa une théorie qu'il souencore aujourd'hui et qu'il a de nouveau si énergiquement défendue at l'Académie de médecine dans la discussion qui eut lieu dernière-à propos de la théorie de M. Glénard. Depuis la publication de son ier travail, il s'est livré à de nouvelles recherches, qui, loin d'ébrans premières convictions, n'ont fait que les confirmer.

ici sa théorie, telle qu'on la trouve dans le Bulletin de l'Académie

i).

Depaul distingue en premier lieu deux espèces de souffles, dont l'un caractérisé par des pulsations (choc et soulèvement) et ne différerait m, ni pour ses caractères, ni pour son étiologie, ni pour son impordes autres bruits de soufflet artériels; tandis que l'autre, caractérisé n souffle sans pulsation, c'est-à-dire ne donnant jamais la sensation battement, serait le véritable souffle puerpéral de M. de Kergaradec. nie cette distinction sur des expériences faites avec des tubes de caout;¹, et fonde sa théorie sur la disposition anatomique du système artétérin pendant la grossesse.

l est certain, dit-il, que les artères utérines qui participent à l'hyperphie considérable de tous les autres éléments du tissu utérin atteint un volume relativement considérable. Mais ce développement ne
mence que quand les troncs principaux (artères utérines et ovarien) vont pénétrer dans les parois. Les branches qu'elles fournissent
rs. après s'être anastomosées entre elles, enveloppent l'utérus d'un
eau artériel très-complet, considérable sur les parties latérales, plus
reloppé aussi au point d'insertion du placenta, mais encore très-abonnt dans tous les autres points.

es artères ovariennes remarquables par leurs flexuosités dans l'état vacuité ne perdent rien de ces dispositions pendant la grossesse. les-ci semblent au contraire augmenter, ce qui démontre bien qu'elles sont pas destinées à s'effacer à mesure que l'utérus augmente de vo-

ne. »

Deurs il dit :

On sait que les liquides qui circulent dans les tubes ne produisent aubruit, pourvu que ceux-ci soient entièrement remplis et d'un calibre d'ans toute leur étendue, mais qu'il n'en est pas de même, lorsqu'à rétrécissement succède une dilatation, ou que le liquide n'est pas en unité suffisante.

dispositions anatomiques notées précédemment permettent, ce me ble, d'établir un rapprochement. A l'endroit où les artères pénètrent

oir Bulletin de l'Acad., p. 703.

478 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBIL.

- » dans le tissu de l'utérus, nous les voyons se dilater et offrir, d'une manière permanente une connecté qui persit trep grande perm le manière permanente une connecté qui persit trep grande perm le manière permanente une connecté qui persit trep grande permanente une connecté qui persit trep grande permanente une connecte une c
- nière permanente, une capacité qui paraît trop grande pour le sant
   qu'elles ont à recevoir. Cette disposition, qui n'existe pas au même de
- gré sur les autres points de l'organe, peut cependant s'y produire sent
- l'influence de causes diverses dont l'action passagère peut varier à da
- que instant. La plus ordinaire me paraît résider dans les compression
- opérées de dedans en dehors par les dissérentes saillies de l'ovoide sœui!
- » Il m'est très-souvent arrivé de voir coïncider l'apparition du soulle, si
- · disparition ou des modifications dans sa manière d'être, avec un mouve
- ment plus ou moins étendu du fœtus. Presque toujours alors j'ai pu con

» stater une déformation momentanée du globe utérin.

Il termine par les conclusions suivantes :

- 1º Le souffle qu'on entend sur le ventre d'une semme enceinte ou recemment accouchée, se passe presque toujours dans les parois de la latrice.
  - 2º C'est dans les artères de cet organe qu'il a son siège.

3º Il a pour caractère d'être constitué par un souffle sans battement.

4º Son explication naturelle se trouve dans les modifications qu'on se bies les artères (ovarique et utérine) dans leurs ramifications dans le time de l'organe où elles ont pris un développement relativement considérable.

Les autres conclusions sont relatives aux pulsations avec souffle qui sont beaucoup plus rares que le souffle utérin.

M. Glénard, après l'échec que reçut sa théorie épigastrique, voulant rister quelques-unes des propositions qui étaient à sa base, sut conduit à commuler une nouvelle dans laquelle il place le siège du sousse maternel, non plus en dehors de la matrice, mais dans une portion de l'artère de rine à laquelle il donne le nom d'artère puerpérale.

L'une de ces propositions était celle-ci :

Le souffle maternel a son foyer exclusif dans un cordon artériel con ché sur la paroi antéro-latérale de l'utérus, et suivant exactement le trajet
jet de l'artère épigastrique; or, il n'existe pas d'autre artère sur le trajet

de l'épigastrique que l'épigastrique elle-même.

Deux autopsies faites les 22 juin et 4 juillet 1876 sur des femmes mortal 4 jours et 1 jour après l'accouchement, dans lesquelles M. Glénard 4 l'ingénieuse idée de rendre à l'utérus le volume (ou à peu près) qu'il and vers la fin de la grossesse, en opérant sa distension au moyen d'un ballet de caoutchouc placé dans son intérieur; ces autopsies, dis-je, lui permitte de constater que l'artère épigastrique n'était pas la seule dans la région stéthoscopique assignée par lui au souffle maternel, mais que l'artère une rine, à une portion de laquelle M. Glénard donne le nom d'artère puer le rale, avait un trajet parallèle.

Il termine par les conclusions ci-après :

« 1º Le souffle maternel de la grossesse a son foyer exclusif dans le cordon artériel couché sur la paroi antéro-latérale de l'utérus.

« 2° Il y a, pendant la gestation, deux artères correspondant executa au siège stéthoscopique du souffle maternel, l'artère épigastrique et l'attent que je propose d'appeler « puerpérale, artère du souffle puerpéral, attent non mentionnée par les auteurs en ce qui concerne, du moins, son l'asses rapports et son calibre pendant la grossesse.

« 3º Alors que l'argument irrésistible et, je veux bien le confesse, gument sine qua non, tiré, en faveur de l'épigastrique, de l'absence de l'autre artère en cette région, était vraiment la clef de voûte de la épigastrique, alors que les objections à cette théorie nécessitaient

tion compliquée, la nouvelle théorie que je crois devoir lui substituer ze à un contrôle sévère d'un de mes faits d'observation, contrôle que ais le tort de considérer comme inutile, la nouvelle théorie est plus ple et ne soulève aucune objection. Elle concilie en outre la théorie du fesseur Bouillaud avec celle de Dubois et du professeur Depaul.

4º L'artère que je décris sous le nom de puerpérale, est le siège du

Me maternel de la grossesse.

5º Le bruit de souffle est dû exclusivement à la compression exercée ce cordon artériel, soit de dedans en dehors par les parties de l'ovoïde il (grossesse avancée), soit de dehors en dedans par le stéthoscope (six niers mois de la grossesse. Peut-être les fibromes).

## xamen et élimination des théories qui ne sont pas en harmonie avec les faits.

es théories que nous venons de passer en revue peuvent se classer me suit d'après la localisation du bruit.

Théorie iliaque: M. Bouillaud.

• épigastrique: M. Kiwisch (M. Glénard).

placentaire: MM. Dubois, Hohl, Stoltz, etc. utérine: M. Depaul.

utérine : M. Depaul.
puerpérale : M. Glénard.

'outes n'ont pas de nos jours un nombre égal de défenseurs ou d'adepcar les faits acquis depuis l'apparition de quelques-unes se sont chargés

les rendre improbables ou de les renverser.

La théorie épigastrique énoncée par M. Kiwisch et défendue durant un tain temps par M. Glénard, compte peut-être encore quelques défenseurs. Ba été abandonnée par M. Glénard et réfutée par MM. Bouillaud et De-la (Bulletin de l'Académie); c'est pour cette raison, et parce qu'il nous fit de renvoyer aux observations personnelles citées plus bas, pour la averser, que nous n'insisterons pas davantage.

La théorie placentaire a eu de nombreux défenseurs. A quelques points détail près, MM. Dubois, Hohl, Ulsamer, Kenedy, Stoltz et d'autres penat que le souffle maternel se passe dans les sinus du placenta maternel les artères qui s'y déversent. Les observations de souffle analogue au des femmes grosses dans des cas de fibromes utérins, la persistance souffle après l'accouchement et la constatation directe d'un souffle dans rére utérine sont plus que suffisantes pour combattre et détruire cette lorie.

Méorie iliaque. Elle a été développée et défendue avec une sorce toute relle par M. Bouillaud dans les discussions de l'Académie de médecine rannée passée contre les attaques de M. Depaul. Aujourd'hui nous allons recher à la combattre en mettant en évidence les points qui sont en dés-rel avec les saits et qui indiquent qu'elle s'écarte de la vérité.

Plus habiles et plus expérimentés que nous ont échoné nous n'asons pérer de réussir. Nous serons satisfaits, si les f

peuvent saire saire un pas à la science

bleme qui nous occupe.

480 section d'obstétrique, gynécologie. — séance du 12 septembre.

Nous reprendrons ici plusieurs des arguments présentés par M. Depart en cherchant, autant qu'il est compatible avec la nature de ce rapport, à

les reproduire textuellement.

Il va sans dire que dans toutes les démonstrations qui suivent, nous n'avons en vue que le bruit de souffle découvert par M. de Kergaradec, et que l'on ne trouve que pendant la grossesse, peu après l'accouchement et dans quelques cas de tumeurs abdominales.

Tout d'abord tâchons d'éliminer de la question un différend qui existe entre M. Bouillaud et M. Depaul, plus apparent que réel, mais qui cepen-

dant, n'a pas peu nui à la concision et à la clarté de la discussion.

Il est de toute évidence que l'un et l'autre, comme tous les hommes de l'art qui ont ausculté l'abdomen des femmes enceintes et ceux qui out écrit sur le sujet, ont entendu et étudié le même bruit de souffle : celui de convert par M. de Kergaradec. Pour ceux qui en admettent deux, comme M. Depaul, c'est de beaucoup le plus fréquent. M. Bouillaud, nous le croyons, n'en admet qu'un seul. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas le souvenir d'avoir jamais entendu à l'auscultation de l'abdomen des femmes grosses un bruit de souffle qui nous eût paru d'une nature autre que le souffle maternel ordinaire. Nous ne nions cependant pas son existence.

Cela étant admis, on comprendra que ce qui sépare ces messieurs n'est plus qu'une question d'appréciation des qualités du bruit et d'interpréte-

tion des mots « battement » et « pulsation. »

En effet, tous deux admettent que le souffle maternel est sans « soulèvement et choc appréciable au toucher et à la vue.

M. Bouillaud donne à ces mots le sens de rhythme et ne comprend que l'impression produite pendant la diastole artérielle sur l'organe de l'ouis.

· Le second élément, dit-il, est une pulsation, également semblable à celle des grosses artères, mais qui n'est sensible ni au toucher ni à la vue, dans la région de l'abdomen où se fait entendre le bruit de souffet.

M. Depaul, au contraire, attache à ces mots l'idée d'un soulèvement d' choc appréciables au toucher et à la vue. « Le souffie utérin est simple, sans choc, tandis que celui produit par les autres artères est accompagné d'un battement • (p. 748).

Son raisonnement est alors le suivant : Si le souffle maternel se passe dans les iliaques comme l'indique M. Bouillaud, il y aurait battement, son lèvement et choc; on ne rencontre pas ces caractères dans le souffle puerpéral de M. de Kergaradec; donc il ne se passe pas dans ces artères.

A ce raisonnement parfaitement logique il faudrait encore une démonstration expérimentale, aussi M. Bouillaud, en attendant cette preuve, per-

siste dans sa théorie (p. 786).

M. Bouillaud insiste à plusieurs reprises sur ce que le souffle maternel doit avoir pour siège des artères de grand calibre ; c'est l'argument prit pal qu'il emploie en faveur de sa théorie, soit contre celle de M. Glémare (nous parlons ici de l'ancienne), soit contre celle de M. Depaul.

« Sous le rapport de sa grosseur, le souffle maternel ne peut se pas dans aucune des artères de la cavité abdominale, des parois de cette en 🔹 vité, du corps de l'utérus, autres que les artères iliaques primitives, 🍱

• ques internes et externes • (p. 584).

Les artères pelviennes ne sont-elles pas des canaux très-grands (p. 735).

· Les artères utérines, même grossies, ne peuvent donner le grant • gros bruit de souffie décrit par M. de Kergaradec, tel est, je le re

» coup de massue qui renverse, sans retour, la théorie utérine » (p.

Et plus loin:

• Mais de toutes ces artères, et de la cavité abdominale et de l'organe de la gestation, les artères pelviennes sont les seules assez grosses pour pouvoir donner le bruit de souffle qui nous occupe. Donc, c'est en elles seulement que nous en puissions placer le siège • (p. 746).

C'est encore le défaut de grosseur de l'artère utérine qu'il oppose à la

oisième objection de M. Depaul, quand il dit (p. 738):

Cor de ce que la compression sur les artères pelviennes ne peut s'opérer avant que d'être née, est-ce que le souffle de trois mois de M. Depaul est une raison contre le gros souffle qu'elle produit quand elle est née et bien née ?

Si nous insistons sur ces citations, c'est pour bien montrer que M. Bouilud attache à cet argument une importance considérable. C'est bien en fet la clef de voûte de sa théorie, l'argument capital auquel il revient frétemment. Or cet argument sur quoi est-il fondé ? quelle valeur a-t-il ?

En l'examinant de près, nous voyons qu'il se réduit à une simple asseron avancée et affirmée avec beaucoup de conviction de la part de l'auur, mais qui n'a jamais été démontrée par lui. Nulle part nous ne voyons ancer un fait sur lequel repose cette assertion. M. Bouillaud se contente déclarer que le bruit de souffle maternel en dehors des artères pelvien-

s est physiquement impossible.

L'argument de M. Bouillaud n'est donc pas autre chose que l'expression son opinion, de son sentiment. Il appuie cette opinion sur une analogie ec le bruit de soufflet des artères carotides et sous-clavières qu'il affirme re une identité; or une analogie est-elle suffisante pour baser une théosstable. Nous ne le croyons pas. Les opinions changent et les théories icroulent. M. Depaul a démontré que la disposition anatomique des artès de l'uterus ne se rencontre que là et pas dans les artères carotides et achiales, et que cette disposition est des plus favorables à la production t bruit de souffle; les conditions de vibrations ne sont donc pas les mêmes ns ces diverses artères.

M. Bouillaud invoque souvent, à propos de la grosseur des artères qui nt le siège du souffle maternel, le nom de M. de Kergaradec, par exemple, ge 742: « Pour la production des souffles identiques au souffle découvert par L. de Kergaradec. une condition essentielle, nécessaire, sine qua non, c'est ju'ils aient une grosseur semblable à celle d'un souffle qui se passe dans les canaux très-grands dans les gros raisseaux (M. de Kergaradec), dans les grosses artères (Laennec). » Cela nous paraît bien étrange, car « l'inventre du souffle maternel, qui pense que ce bruit se passe dans un « grosseau, » a trouvé précisément que le calibre d'une artère de l'utérus it bien suffisamment grand pour donner son grand et gros bruit, puis- c'est précisément là qu'il le place! Et Laennec lui assigne l'artère qui t principalement à la nutrition du placenta, donc également une artère rine.

L. Bouillaud, plus royaliste que le roi, a trouvé que le gros bruit materde M. de Kergaradec n'avait pas été placé dans des artères assez granpar celui qui le premier l'a fait connaître.

Passons à une autre objection dans le même ordre d'idées.

1. Bouilland ne paraît admettre, comme souffle découvert par M. de garadec, que le grand et gros souffle, an il explique par la compression artères pelviennes.

Est-ce que, dit-il, le souffie 4

condition de grosseur, sans laquelle un souffie, semblable à celui déconvert par M. de Kergaradec, ne saurait être admis? (p. 738).
Plus loin il répond au deuxième argument de M. Depaul (p. 743):

· La proximité du souffle prouverait ici quelque chose, si le souffle pos-· vait avoir une grosseur égale à celle du souffle découvert par M. de Ker-

• garadec. Mais cela est physiquement impossible. •

Que fait-il alors du souffle identique, lorsqu'il est plus faible, plus peut lorsqu'au début on commence à l'entendre? Lui-même avoue, page 734 qu'il a « rencontré quelques cas où le souffle puerpéral était très-faible qu'il a « rencontré quelques cas où le souffle puerpéral était très-faible qu'il a « rencontré quelques cas où le souffle puerpéral était très-faible qu'il a même impossible à entendre. « Comment refuser à ce petit, jeune et fait ble bruit, à ce frère cadet, la même origine que le gros souffle de M. de Kergaradec? Cela ne gêne pas M. Bouillaud; trop modeste pour sa théoris il l'abandonne à la théorie utérine et dit, page 747: « Comme dans met premier discours, et plus encore peut-être, j'admets que d'autres artères abdominales, et les artères utérines en particulier, telles que nous les souffle puer décrites et montrées M. Depaul, sont capables de donner un souffle puer la comme de la comme

péral d'une grosseur moindre que celui des artères pelviennes.

M. Bouillaud n'a pas pris garde aux conséquences de ces paroles, quantiment une portée plusgrande qu'il ne le pense. Si ce faible souffie, tel qu'el le constate au troisième, quatrième et cinquième mois, et parfois aussi ver la fin de la grossesse, de son aveu, se passe dans les artères utérines, comment expliquera-t-il que ce souffle, qui aura grandi lentement et proportionnellement à l'augmentation de volume des artères utérines, passe tou d'un coup dans les iliaques? A quel moment ce saut se fait-il? et pou quelle raison est-il imposé silence aux artères utérines, au moment où la iliaques se font entendre? Autant de questions auxquelles M. Bouillaud de vrait répondre s'il veut maintenir son assertion.

Le souffle maternel étant identique à lui-même, nous ne saurions admentre qu'une seule manière de l'expliquer et de le localiser; nous avions que c'était aussi l'opinion de M. Bouillaud, et si le petit et faible soulle.

maternel se passe dans l'uterus, le grand s'y passera de même.

L'argument de grosseur des artères n'a donc pas la valeur que M. Boulland lui attribue.

M. Bouillaud ne se laisse pas convaincre par une argumentation purement théorique, et demande des faits; nous ne saurions l'en blâmer; ausi, ajouterons-nous, à ce qui vient d'être dit plus haut, que nous avons produi des bruits de souffle expérimentalement dans des tubes de caoutchouc de 2 et 3 millimètres de diamètre intérieur, donc d'un calibre inférieur aus grosses artères du bassin et même de l'artère utérine hypertrophiée perdant la grossesse. Ces expériences sont consignées dans un article du Bulletin de la Suisse romande, nº 9 et 10, 1875. Nous citerons encore une observation toute personnelle qui démontre ce que nous venons de dire et que nous avons publiée dans le même mémoire.

Observation I.— Un soir étant couché de telle façon que la face palmaire de la main gauche reposait sur le bras droit et que la tête appuyait de tous son poids sur elle, nous ressentimes subitement dans le bord cubital de la paume de la main un frémissement, une vibration rhythmique et synchrone aux battements du cœur. Nous observames un instant cette sensation tous à fait identique à celle que l'on perçoit en palpant une artère vibrant dans la région utérine comme dans les cas de M. Rotter ou dans les notres.

Convaincus que ces vibrations devaient correspondre à un bruit, nots cherchâmes, sans changer la position de la main, à appliquer l'oreille se le dos de celle-ci. Les vibrations continuèrent et nous entendîmes distinc-

uit très-analogue au souffle utérin; il changeait un peu de l'intensité suivant le degré de pression exercée sur la main

ressenti la même vibration donnant lieu par l'auscultation à ousse identique, non plus dans le prolongement de l'artère dans l'arcade palmaire superficielle, au niveau des articula-po-phalangiennes du majeur et de l'annulaire. L'intensité du sile n'était pas comparable au gros sousse de M. Bouillaud, faitement et facilement appréciable; nous avons entendu frése bruits de sousse maternel beaucoup plus faibles. Ceci dénême des artères d'un très-petit calibre peuvent donner lieu à pussiquement possible.

monstration directe et pratique d'un bruit de sousse maternel utérine, telle que nous la donnerons plus loin, est un argu18 important et qui « renverse sans retour » la théorie iliaque lusif de la théorie utérine. Ceci nous amène à parler du fré18 sartères, vibrations, frémissement cataire. Il a été constaté sartères par un bon nombre d'observateurs: MM. Blot, Corri19 Pajot, Tarnier, Dubois, Depaul, Rotter, Bouillaud, Hæcker, s-mêmes, etc. Ce frémissement palpable est dû aux vibrations érielles sous l'insluence d'un courant sanguin qui passe d'une e dans une partie plus large. Nous nous en sommes convainntalement en saisant passer un courant d'eau dans des tubes c sur lesquels nous produisions des rétrécissements. Ces ext consignées dans un article intitulé: De la localisation du et lu à la séance du 8 janvier 1874, de la Société vaudoise de sici ce que nous disions, page 327:

tube de 5 millimètres de diamètre nous avons obtenu, soit en tentre les doigts, soit en le pliant de façon à former un coude, oussile très-fort perçu même à quelques centimètres du tube quelques is entendu un bruit utérin intense à distance, sans reille sur l'abdomen). Suivant la manière dont le tube était bruit de soussile prenait un caractère dissérent, un peu musi-igts qui comprimaient recevaient la sensation d'un frémisse-te à celui des artères utérines. Ces vibrations devenaient de faibles jusqu'à 8 à 10 cent. en dessous du rétrécissement où ssaient, tandis qu'au-dessus elles ne se faisaient déjà plus seneux centimètres.

tation pratiquée en prenant le tube entre le pouce et l'index ret appuyant le bout du doigt dans l'oreille, permettait d'enuit de souffle diminuant d'intensité jusqu'à 25 ou 35 cent. en alement 4 à 6 cent. en dessus du rétrécissement, suivant la rant.

tant l'expérience avec des tubes plus petits, de 2 et 3 millim., le l'auscultation étaient analogues, mais nous n'avons pas pubrations perceptibles aux doigts.

rs qui ont constaté le frémissement cataire par la palpation abdomen des femmes enceintes (ou portant quelque tumeur l'ont localisé soit dans l'artère épigastrique (Hæcker, Kiwisch, t dans l'artère utérine (Tarnier, Dubois, Depaul, I La relation intime qui existe entre la perception du frémissement par la palpation et du souffle maternel par l'ouïe, ressort d'une façon évidente des nombreuses observations publiées sur ce sujet. Aussi personne n'admettra comme valable l'objection suivante de M. Bouillaud (p. 744):

• La sorte de frémissement dont parle M. Depaul, et qu'il eût été plus • facile de constater avec les doigts qu'avec l'oreille, ne saurait prouver • que le souffle auquel il était lié avait la grosseur du souffle de M. de Ker-

garadec. •

Dans plus d'un cas, comme Rotter, nous avons cherché et trouvé un souffle maternel par l'auscultation, là où préalablement nous avions sent un cordon vibrant sous les doigts pendant la palpation de l'abdomen. L'identité de tous ses caractères avec le bruit de souffle découvert par M. de Kergaradec, de même que sa grosseur, ne laissaient aucun doute sur sa nature.

Voici, à l'appui, une des observations de M. Rotter :

Observation II. — • 20° cas. Landsperger. Multipare. 2nº position 10° mois. Au premier moment on ne trouve pas de bruit utérin. Mais à la papation de l'abdomen on perçoit à l'hypogastre droit un frémissement évident s'étendant sur une longueur de 2 centimètres de bas en haut et de dedans en dehors. Ceci fit penser que l'on trouverait peut-être à cet cerdroit un bruit de souffle qui avait échappé au premier examen. En répétate l'auscultation on trouva en effet au bord externe de l'utérus un soufficient très-distinct. •

Sur vingt-deux examens de femmes enceintes, la plupart à la fin de la grossesse, il observa dix-huit fois un souffle utérin, et six fois il lui fut possible d'en sentir le frémissement à la palpation de l'abdomen.

Jusqu'ici, il n'est pas parvenu à ma connaissance qu'aucun observalement constaté avant moi le frémissement artériel par le toucher vaginal. De puis mes premières observations faites en 1870 et 1871, et après la publication dans le numéro du 15 janvier 1872 du Correspondenz-Blatt for Schweizer Aerzte, d'un petit mémoire intitulé: Ueber die Entstehungswindes Uterinalgeräusch, ce phénomène a été constaté et contrôlé par plusieus observateurs dignes de foi. Je citerai en premier lieu mon vénéré maîre, M. le professeur Breisky, puis mes amis, MM. les Dra Jentzer et Conrad, in Berne; M. le Dra Rotter, à Erlangen; M. le Dra Johanowsky, à Prague, et d'autres. Je l'ai démontré moi-même à la Maternité de Prague, en 1871, devant M. le professeur Streng. Je crois pouvoir, sans présomption, considérer les résultats de ces observations comme des faits acquis et parfaite ment contrôlés.

Dans le second mémoire cité plus haut, je m'exprimais ainsi:

Dans le courant de l'année 4872, nous eûmes l'occasion d'observer at toucher de quelques femmes enceintes, soit par la voûte vaginale, soit travers le col entr'ouvert, un frémissement rhythmique, synchrone at pouls de la mère, analogue à celui que l'on perçoit en posant la main su quelques tumeurs vasculaires, se passant dans les artères du bassin et que dans cette localité n'avait pas encore été observé. La coïncidence de confrémissement avec un bruit utérin éveilla en nous l'idée que ces deux plus nomènes devaient nécessairement avoir un rapport intime. Pour le déces trer, nous cherchâmes par la compression du tronc artériel, qui étal le siège des vibrations, de modifier ou de faire disparaître le soufile perqui l'oreille ou au stéthoscope sur l'abdomen. Cette expérience réussit interprése de la compression de confice disparaître le soufile perquit l'oreille ou au stéthoscope sur l'abdomen. Cette expérience réussit interprése de la compression de confice perquit l'oreille ou au stéthoscope sur l'abdomen. Cette expérience réussit interprése de la compression de confice de la compression de confice perquit l'oreille ou au stéthoscope sur l'abdomen. Cette expérience réussit interprése de la compression de confice perquit l'oreille de la compression de confice de la compression de confice d

ment ; la compression dù vaisseau vibrant fit cesser complétement le utérin.

M. le professeur Breisky, après avoir contrôlé ce fait, nous engagea à mer les observations que nous avions pu rassembler, puisqu'elles constitune preuve évidente de la production du souffle utérin dans les ars. D'après la position topographique et la direction du vaisseau vibrant, l'on reconnait emerger de l'artère hypogastrique, nous crûmes devoir liser ce phénomène dans les aitères utérines.

L'auscultation se pratique simultanément avec le toucher en appliquant alle on le stethoscope sur l'abdomen pendant que deux doigts opèrent

le vagin la compression du vaisseau vibrant,

Avant de reproduire quelques-unes de nos observations, nous ferons arquer que le minimum d'intensité du brint utérin est ordinairement qui moyen du stelhoscope immédiatement au-dessus du ligament de part, pais nux environs d'un point voisin de l'ombilic et correspondant qui pres a l'insertion des trompes. L'auscultation faite au moyen de l'o-le appliquee sur l'abdomen ne permet pas de localiser si bien le bruit sin ; on l'entend souvent sur tout le ventre.

Discretation III. — Nydecker, 28 ans, multipare, bassin normal. Le 11 pmbre 1870, le fietus est en 1° position, la tête fixée au détroit supér., la ne des eaux n'est pas rompue. Au début de la période d'ouverture on 1 distinctement avec un doigt introduit dans l'utérus une artère paraistique dans la paroi de l'utérus, à gauche, et qui présente un frémissent systolique très-marqué. Le souffle utérin disparaît chaque fois par la apression de ce vaisseau.

Observation IV. — Burkhardt, multipare, 30 ans; bassin normal. Le 1st tembre 1871, à 11 heures du soir, on note; ventre en besace, donleurs s, ordice ouvert pour deux doigts. Sur une ligne allant de l'ombilic à line maque ant, et sup droite, se trouve, a 15 centimètres de cette apose et 10 cent de l'ombilic, un espace tout à fait restreint où l'on entend bruit de souffle systolique assez fort; ce bruit prend quelquefois un capère musical. Au moven du stéthoscope, on se persuade que l'espace sur let le bruit est perçu nettement est à peu près de la dimension d'une de 2 francs, immédiatement à côté on n'entend rien.

brint disparaît pendant les douleurs ainsi qu'à une pression un peu du stéthoscope. En enfonçant un peu l'instrument au-dessus du ligaet de Poupart, on entend de nouveau le même bruit de souffle avec les caractères. Au toucher avec la main droite on sent déjà, au plus attoachement, un frémissement dans l'artère utérine. La compression cette artère contre la paroi du bassin fait cesser complétement le bruit in On ne sent aucun frémissement dans d'autres vaisseaux.

\*\*Descretion V. — 5 décembre 1871. Jordi, 28 ans, deuxième grossesse, in normal, utérus sur la ligne médiane. A droite du nombril, a 6 centres environ, on entend un souffle systolique très-fort et musical que le hostope permet de localiser sur un espace très-circonscrit. On n'entend de bruit au-dessus du ligament Poupart. Par le vagin on sent un frément très-vibrant et prononcé. La pression sur ce vaisseau fait taire aut. L'artere est petite, paraît émerger de l'hypogastrique, dont on bien le tronc.

le Dr Rotter, qui a contrôlé mes observation bens dont nous avons parlé plus haut, vå dans les 22

486 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBEL

le vagin; dans un des cas que voici, la compression du vaisseau vibrant le cesser le souffle complétement.

Observation VI. — Neuvième cas. Knorr. Primipare en travail, première position, tête fixée, col effacé, orifice externe encore conservé. Le doigt, in troduit dans l'orifice, perçoit clairement dans la moitié gauche du segme inférieur de la matrice un frémissement qui se continue en haut avec un artère ne présentant que des pulsations. Dans la moitié droite, ce fait et encore plus évident. On entend extérieurement à l'hypogastre, des des côtés, un souffle utérin très-fort qui disparaît dès que le doigt ex plorates comprime le vaisseau vibrant.

M. le D' Johannowsky, de Prague, a eu l'obligeance de me faire partinir un manuscrit traitant des recherches qu'il a faites à la Maternité sur question du souffle utérin. En décembre 1875, il avait déjà publié, dans l'azette hebdomadaire de Prague, une notice sur des observations commant mes résultats et ceux de Rotter. Le volume un peu considéral de ce manuscrit ne me permet pas, je le regrette, de le reproduire in ce tenso.

Ses recherches portent sur 54 cas, d'après lesquels la localisation extrieure se répartit comme suit :

26 fois le sousse était à gauche au-dessus du pli inguinal;

4 • • en haut, au mésogastre ;

15 · à droite, au-dessus du pli inguinal;

3 · · · en haut;

3 fois aux environs du nombril;

3 fois double, à droite et à gauche, en bas.

Après l'accouchement, il entendit le souffle persister dans 5 cas, dont

rapporte les observations.

Il a noté 12 cas dans lesquels, par le toucher, il trouva une artère vibrant dont la compression faisait cesser complétement le bruit de soume. Il ajorte : « Dans ces 12 cas, il n'y a que ceux dont l'exactitude a été confirmée » par les assistants de la Clinique ou par M. le professeur Breisky lui-même.

Dans la plupart des autres cas, j'ai senti l'artère vibrante, mais je n'avais
 pas l'occasion de la faire contrôler. J'ai l'impression que dans une posi-

\* tion favorable (haute) de la tête et en recherchant assidument et aller tivement on peut, dans la grande majorité des cas de souffle utérin, tron-

ver le vaisseau vibrant par le toucher.

L'auteur pense qu'il est difficile de préciser quel est le vaisseau vibrant. Son impression est que ce sont souvent les grandes artères du bassin, et d'autres fois de plus petites dans le col qui sont le siège du frémissement.

Il ajoute que le contrôle des observations de M. Rotter, quoique certain, est un fait beaucoup plus rare. Il n'a pu le faire sûrement que 2 fois sur 54 cas.

Les changements de position de l'utérus et de la femme provoqués dans le but de modifier le bruit utérin, ne lui ont jamais donné que des résultats négatifs.

L'influence de la position du fœtus paraît remarquable.

Dans 37 1<sup>res</sup> positions, souffle 27 fois à gauche, 7 à droite et 3 des deux côtés.

• 14 2<sup>mes</sup> • 11 fois à droite, 3 à gauche.

Busch) 3 fois dans les environs de l'ombilic.

aussi observé un souffle maternel dans un cas de fibromes multiples érus. Une fois, sur le goître d'une jeune fille atteinte de maladie de w, il entendit un souffle très-analogue.

uis que nous avons démontré qu'il n'est pas nécessaire que les artèent très-grosses pour donner un bruit de sousse même intense, le me argument de M. Depaul subsiste contre la théorie iliaque: st bien dans l'utérus que se produit le phénomène, dit-il. Le bruit isse si près de l'oreille, il est quelquefois si bien limité, si bien circrit, si superficiel, qu'aucun doute ne peut rester à l'esprit. scultation immédiate ne permet pas de localiser sur les téguments inaux le siège précis du maximum d'intensité du souffle utérin façon aussi exacte qu'avec le stéthoscope. Nous avons été souvent même dans des cas où le sousse utérin était excessivement sort, de tude avec laquelle on peut déterminer le point ou la ligne de maxil'intensité du souffle, et le peu d'étendue de la zone stéthoscopique quelle il peut être entendu. Dans l'observation IV, par exemple, le nettement accusé ne s'entendait que sur un espace très-restreint, et re que l'on s'éloignait du point de maximum d'intensité du bruit, il lissait rapidement et en même temps le caractère de proximité di-L. Sur la limite de la zone d'auscultation le bruit paraissait se proans le lointain.

physiciens nous apprennent que l'intensité du son est en raison inlu carré de la distance, ou, en d'autres termes, le son diminue trèsnent d'intensité à mesure qu'on s'éloigne du point où il se produit. lans le cas d'un souffle superficiel, à 3, 4 ou 5 centimètres du point am d'auscultation, le bruit est si faible qu'il est à peine perceptible à e, ce que nous appellerons avec M. Glénard le fover stéthoscopique oyer de production du bruit, sont très-près l'un de l'autre. Si, au re, le foyer de production est éloigné du foyer maximum d'auscul-15, 10, 15 centimètres, comme dans le cas supposé d'un souffle iliai s'éloignant du foyer maximum d'auscultation on ne s'éloignera s-peu, sur une surface plane et encore moins sur une surface conomme l'abdomen du foyer de production. L'intensité du souffle sera eu diminuée, et la zone d'auscultation sera considérablement plus ; il devra même arriver fréquemment, dans les cas de gros souffle , qu'elle s'étende sur tout le ventre. On entendrait alors le souffle el des deux côtés, ce qui n'est pas. Laennec l'avait déjà objecté. position superficielle du souffle utérin, sa localisation précise sur les abdomniales et son caractère de proximité, combinés à la palpation nissement artériel extérieurement et par le toucher vaginal, seraient s motifs suffisants pour localiser définitivement le souffle maternel artère utérine et éliminer les théories iliaques et épigastriques. Mais, ervations dans lesquelles le cordon vibrant se sent entre les deux dont l'un est introduit dans le col et l'autre extérieurement dans la 'aginale, ou bien ceux dans lesquels la compression, capable de faire le bruit de souffle, s'opère contre la tête du fœtus, doivent convainplus endurcis et démontrer jusqu'à l'évidence que c'est bien l'artère qui est le siège des vibrations, et partant du bruit de souffle ma-

oici deux cas qui lèveront tous les doutes :

vation VIII. — Mad. P., 9<sup>mo</sup> accouchement plat; cv. 9,5. Tous les accouchement

l'intervention d'un médecin (forceps ou versions). 29 décembre i tête est fixée au détroit supérieur en 4 position, engagement laté che l. A gauche on entend un souffle utérin distinct, assez intense cesse tout à fait par la compression d'une artère que l'on sent d paisseur du col vibrer entre les doigts. L'un des doigts est introd le cervix, et l'autre resoule le cul de sac vaginal à gauche et s'e contre le col; la compression s'opère en serrant sortement le col deux doigts. Les eaux sont écoulées, l'orifice externe est flasque, ble, la tête est encore haute. L'expérience est répétée plusieurs soit même succès. L'accouchement dut être terminé quelques heures pau moyen du forceps.

Observation IX. — Louise G., de St-Saphorin, âgée de 49 ans, et Maternité le 25 septembre 1876. C'est une primipare un peu chlo elle se plaint quelquesois de palpitations, les bruits du cœur sont ment un peu irréguliers, mais sans sousse. L'utérus est peu dévelc cou, de chaque côté, on entend des bruits de sousse; à gauche il tinu, presque sans exacerbation au moment de la diastole artérielle musical, et cesse complétement à une légère pression du doigt p en dessus du stéthoscope; celui-ci est placé à un centimètre en de bord externe du sterno cléido-mastoïdien, un peu au-dessus de la c

L'abdomen est peu développé, quoique la personne se trouve

dernier mois de la grossesse.

Au-dessus du pli inguinal gauche on entend, sur un endroit a conscrit, un soufile sans battement (Depaul) dont l'intensité augu appuyant un peu fortement avec le stéthoscope, sans cependant qu'il de caractère, de timbre ou de ton; il paraît seulement plus fort rapproché. On ne sent pas de frémissement sur l'abdomen. Au attentif dans le cul de sac du vagin, à gauche du col, on sent quel tères dont on ne perçoit, au premier abord, que les pulsations san tions. En appuyant la face dorsale du bout des doigts (je touchais main gauche) sur ces artères, et les comprimant contre l'utérus au duquel je sentais la tête, je faisais diminuer, puis cesser totalement. Dès que la compression cessait, le bruit reparaissait tel qu'il était vant.

Répétant cette expérience pendant 5 à 6 minutes et tâchant de l'artère du côté de l'utérus, je parvins à sentir, de la façon la plus ét le frémissement vibratoire qui cessait, ainsi que le bruit de soulle

sur l'abdomen par la compression de ces artères.

Quant à la position et à la distribution de ces artères, il me semblitir un tronc sinueux se dirigeant d'arrière en avant, de dehors en et de bas en haut du côté de la paroi latérale de l'utérus; ce tronc sentait que des pulsations. Vers le milieu, à la hauteur de l'orifice i se détachait un rameau artériel moins volumineux et que l'on pouv vre sur un espace de 2 à 3 centimètres du côté du segment inférire l'utérus. C'est dans ce cordon artériel que siègeait le frémisseme taire.

Le 13 octobre, à 2 heures du matin, Louise G. accouchait norms d'une fille vivante et à terme.

Le 15 octobre, je notai ce qui suit : Utérus de la grossear de poing, très-mobile et flottant dans le détroit supérieur; le forde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De l'engagement latéral de la tête, etc. Bull. de la Suisse re 11. 1877.

Fomblic. En auscultant à 3 ou 4 centimètres de la ligne médiane, dessus du ligament de Poupart, j'entends un bruit de souffie mass plus intenses et des plus caractéristiques; il est analogue pour le le ton a celui que j'entendis trois semaines auparavant chez la prisonne et dans la même région. Il est souffié avec un timbre un informant, tres-doux, et rappelant le bruit de coquillage; il est consuluitateint sa plus grande intensité, avec des renforcements chythemichrones au pouls de la mère, qui bat régulièrement 96 fois par L'auscultation pratiquée sur tout le ventre ne me fait rien constable même bruit qui diminue rapidement d'intensité à mesure que je du point indiqué ci-dessus. Un instant après, en auscultant sur point, tout bruit a disparu sauf quelques bruits intestinaux qui a seuts le silence.

at la matrice et la faisant changer de position, je m'apercois qu'elle ractée : en même temps la femme accuse une légère tranchée utéauscultant sans interruption, j'assiste au bout de quelques instants ir graduel du souffle utérin qui reprend une intensité considérable. ent ou la contraction a complétement cessé. Un doigt posé sur l'uà les progrès du relachement de l'organe. Tous les mouvements à l'uterus ne changent en rien son timbre et son rhythme, seule le varie comme si la source du brint se rapprochait ou s'éloignait. ssation du bruit pendant la contraction a été observée deux fois. Au je sens le rectum rempli de matières fécales; le col entr'ouvert, rme, admet dans son intérieur deux pointes de doigts; l'utérus est iobile et flottant. Il m'est impossible de découvrir les artères dans le ne vaginal, à ganche. Les pressions dans différentes directions pour de le découvrir ou de comprimer une artère, restent sans résultats mit de souffle. Je m'assure qu'il n'y a pas de bruit dans la crurale. des contractions de l'utérns, mais on en développe un plus dur, et que le souffle utérin, et avec battement, par la pression plus forte bscope.

la carotide et les vaisseaux de la base du cœur, léger bruit de souffle

avec battement.

ouchée, qui est de gaie humeur, me dit spoulanément que chaque Lie presse avec le stéthoscope sur la crurale, elle sent un bruit dans le. Si je le fais apparaître et disparaître, elle me l'indique chaque

ectobre, le souffie utérin est très-net, perceptible au même ence les mêmes caractères, mais beaucoup plus faible. L'utérus est it; le fond est à 3 dongts au-dessous du nombril.

reste maintenant à examiner les observations fondamentales sor s'appuvent la théorie inaque et la théorie épigastrique. Ce sont revations de souffle analogue ou identique au souffle maternel dans le tumeurs abdominales et spécialement de fibromes de l'utérus. Le on a pu le remarquer jusqu'ici, je considère le souffle maternel un phénomène se produisant dans les artères de la matrice et me quelques questions de detail près, a la théorie de M. Depaul. Detaemps je pense que le souffle que l'on observe dans les cas de ntérins a son foyer de production dans les artères utérines. Pellerai avec M. Depaul que, pour ce qui concerne les tumeurs

il faut établir une distinction importante. 

veloptote du perstonne et modifient peu le

eviennent sallants du côté de la cav-

## 490 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEM

parois de l'organe, qui augmente de volume en reproduisant dans une taine mesure les conditions de grossesse. Dans ces derniers cas, non-se ment le tissu musculaire s'hypertrophie, mais les artères subissent modifications identiques à celles de la grossesse. Il n'est pas une affec (à part peut-être les grossesses extra-utérines) qui simule autant la g sesse et trompe l'organisme tout entier que les tumeurs fibreuses in musculaires ou sous-muqueuses. C'est en effet dans des cas de ce ge que l'on entend le plus fréquemment un souffle maternel. L'utérus et l ganisme sont tellement trompés par la présence d'une tumeur sibre dans la cavité de la matrice, que cet organe se modifie comme s'il col nait le produit de la conception. On observe une hypertrophie du t utérin, un développement considérable de ses vaisseaux, une circulat plus active, puis des modifications de l'état général de la femme, une mentation de la ligne blanche, un gonssement des seins et même une crétion de ces organes. Enfin, pour compléter le tableau, un accouchen du fibrome, analogue à l'accouchement ordinaire, s'observe assez souv Il se produit par l'effet des contractions qui sont intermittentes, augu tent peu à peu de force et sont tout à fait analogues aux douleurs de l fantement. Les orifices s'ouvrent comme dans l'accouchement, puis li meur est expulsée. Quoique beaucoup plus long, difficile, dangeret rarement spontané, cet acte n'en est pas moins tout à fait analogue à couchement.

Quoi de plus naturel que d'admettre, dans des conditions aussi sen bles, lorsque l'utérus a atteint le volume qu'il a aux 3<sup>me</sup>, 4<sup>me</sup>, 5<sup>me</sup> mois grossesse, qu'il puisse être le siège d'un bruit de sousse tout à fait anal au sousse maternel?

Là, je le crois, est la vraie explication du souffle des fibromes. Confirme encore cette opinion, c'est que les cas qui ont préciséments de base aux théories iliaques et épigastriques sont des exemples frappe de tumeurs fibreuses intra-utérines, accompagnées d'une augments notable de la matrice.

Dans le cas de Kiwisch, nous avons à faire à « une malade qui popusieurs tumeurs fibreuses dans l'utérus, ayant ensemble le volume d'tête d'adulte. »

Dans le premier cas de M. Bouillaud, cet auteur constate les particutés suivantes :

Le volume de la tumeur dépasse celui de la tête d'un enfant de la ans; elle s'étend verticalement depuis le pubis jusqu'à 4 à 5 centime au-dessus de l'ombilic, et transversalement de l'une des régions ilique l'autre (25 centimètres dans le premier sens et 30 dans le second); el déplace à peine, de quelque côté qu'on la presse, et offre une consiste analogue à celle des corps fibreux (fibromes) de l'utérus, dont elle 1 paraît constituer un exemple.

Le deuxième n'est pas moins probant.

• Kyste de l'ovaire droit, simulant une grossesse extra-utérine, option césarienne vaginale; mort (Lancette française, nº du 8 mai 1834). topsie cadavérique.

La tumeur abdominale, descendue dans le bassin, était inégale et mi loculaire. Sa partie gauche était piriforme et assez semblable à une mais amplifiée: c'était effectivement cet organe, dans la cavité duquel s'était développée une tumeur de la grosseur d'une forte poire, de nature la rial et un peu ramollie.

La partie droite de la tumeur se composait de plusieurs lobes à surfainégale formés de dégénération carcinomateuse et encéphaloïde, etc., el

t encore ainsi qu'il faut interpréter les deux cas cités par M. Glénard on premier travail, quoique l'insuffisance de renseignements sur la , le volume et le siège du fibrome utérin enlève à ces observations a valeur qu'elles pourraient avoir dans cette question.

in, comme démonstration de ce que j'avance, je citerai une observaite en 1874 et mentionnée dans l'article cité plus haut du Bulletin de sse romande.

ervation X. — Madame V., 45 ans, nullipare, veuve depuis 4 ans, se d'un écoulement aqueux, abondant, presque continuel, tachant le en gris jaune et l'empesant; il a une odeur fade, pénétrante, ni puni ammoniacale. Périodes régulières. A plusieurs reprises, depuis 4 y a eu des métrorrhagies. Embonpoint considérable. A l'examen on te une tumeur arrondie, dure, mobile, de la grosseur d'une tête d'enui s'élève du petit bassin jusqu'à la bauteur du nombril. Cette tumeur astituée par l'utérus agrandi et renfermant dans son intérieur, propent dans la paroi antérieure, un fibrome volumineux.

oucher, on trouve la portion vaginale haute, courte, ferme, l'orifice ente une fente transversale et admet la pointe du doigt. A la partie -latérale gauche, tout à fait près du col, on sent distinctement une vibrant et paraissant se diriger de bas en haut, de dehors en dedans, seu d'avant en arrière, pour aboutir à la partie supérieure du col. altation permet d'entendre au-dessus du pubis, à gauche, un souffle très-bien caractérisé. Il n'est pas possible de faire cesser, par la comn du vaisseau vibrant contre l'utérus, ni le frémissement cataire, ni t de souffle. La sonde utérine pénètre sans résistance à 12 centimèplus, sans encore rencontrer d'obstacle.

ce qui concerne les grossesses extra-utérines et la présence relatit rare du souffle maternel dans ces cas, nous pouvons dire avec aul que l'utérus s'hypertrophiant constamment dans les premiers e ces gestations anomales, la circulation doit nécessairement auget les vaisseaux utérins se développer. Il n'y a alors rien d'étonnan t uisse se produire dans leur intérieur un souffle comme dans les

ses normales.

ousse que l'on rencontre sur l'abdomen des femmes récemment aces comme l'ont observé Stoltz, Kenedy, Darley et Collin, et beaucoup s, s'explique difficilement par les théories iliaques ou épigastriques. ment se figurer qu'un utérus qui aurait produit au neuvième mois Me par la compression de l'iliaque ou de l'épigastrique, quand il urd et volumineux, puisse produire encore ce même souffle avec tensité souvent très-peu diminuée après l'évacuation du produit de eption, alors que le poids et le volume de cet organe sont diminués ou des 4/s, alors qu'il flotte dans le détroit supérieur et occupe un limité par des parties molles, excessivement relâchées et suffisamgrandes pour lui permettre de larges et faciles excursions? Enfin, ant expliquer d'une façon plausible la cessation du souffle pendant tractions, tandis que les changements de positions que l'ont fait suisciellement à l'utérus ne modifient pas le bruit de souffle ? ontraire, l'explication qui découle de la théorie utérine est toute lle. Le bruit de souffle se passe dans les vaisseaux de l'utérus, dont positions et les dimensions n'ont pas changé; il a les mêmes caracquoique un peu plus faible qu'avant l'accouchement, et paraf

# 490 section d'obstétrique, gynécologie. — séance du 12 septembre.

parois de l'organe, qui augmente de volume en reproduisant dans une certaine mesure les conditions de grossesse. Dans ces derniers cas, non-seulement le tissu musculaire s'hypertrophie, mais les artères subissent des modifications identiques à celles de la grossesse. Il n'est pas une affection (à part peut-être les grossesses extra-utérines) qui simule autant la grossesse et trompe l'organisme tout entier que les tumeurs sibreuses intermusculaires ou sous-muqueuses. C'est en effet dans des cas de ce genre que l'on entend le plus fréquemment un souffle maternel. L'utérus et l'organisme sont tellement trompés par la présence d'une tumeur fibreuse dans la cavité de la matrice, que cet organe se modifie comme s'il conte nait le produit de la conception. On observe une hypertrophie du tisse utérin, un développement considérable de ses vaisseaux, une circulation plus active, puis des modifications de l'état général de la femme, une pir mentation de la ligne blanche, un gonflement des seins et même une sé crétion de ces organes. Enfin, pour compléter le tableau, un accouchement du fibrome, analogue à l'accouchement ordinaire, s'observe assez souvent Il se produit par l'effet des contractions qui sont intermittentes, augment tent peu à peu de force et sont tout à fait analogues aux douleurs de l'en fantement. Les orifices s'ouvrent comme dans l'accouchement, puis la ter meur est expulsée. Quoique beaucoup plus long, difficile, dangereux e rarement spontané, cet acte n'en est pas moins tout à fait analogue à l'act couchement.

Quoi de plus naturel que d'admettre, dans des conditions aussi sembles, lorsque l'utérus a atteint le volume qu'il a aux 3<sup>mo</sup>, 4<sup>mo</sup>, 5<sup>mo</sup> mois de li grossesse, qu'il puisse être le siège d'un bruit de souffle tout à fait analogne au souffle maternel?

Là, je le crois, est la vraie explication du souffle des fibromes. Ce que confirme encore cette opinion, c'est que les cas qui ont précisément sert de base aux théories iliaques et épigastriques sont des exemples frappant de tumeurs fibreuses intra-utérines, accompagnées d'une augmentation notable de la matrice.

Dans le cas de Kiwisch, nous avons à faire à « une malade qui portal plusieurs tumeurs fibreuses dans l'utérus, ayant ensemble le volume d'une tête d'adulte. »

Dans le premier cas de M. Bouillaud, cet auteur constate les particularies suivantes :

Le volume de la tumeur dépasse celui de la tête d'un enfant de deux ans; elle s'étend verticalement depuis le pubis jusqu'à 4 à 5 centimètre au-dessus de l'ombilic, et transversalement de l'une des régions iliaques l'autre (25 centimètres dans le premier sens et 30 dans le second); elle se déplace à peine, de quelque côté qu'on la presse, et offre une consistant analogue à celle des corps fibreux (fibromes) de l'utérus, dont elle nomparaît constituer un exemple.

Le deuxième n'est pas moins probant.

Kyste de l'ovaire droit, simulant une grossesse extra-utérine, opération césarienne vaginale; mort (Lancette française, nº du 8 mai 1834). Attende le company de la company

topsie cadavérique.

La tumeur abdominale, descendue dans le bassin, était inégale et multiloculaire. Sa partie gauche était piriforme et assez semblable à une matric amplifiée : c'était effectivement cet organe, dans la cavité duquel s'étal développée une tumeur de la grosseur d'une forte poire, de nature lardacti et un peu ramollie.

La partie droite de la tumeur se composait de plusieurs lobes à surfactinégale formés de dégénération carcinomateuse et encéphaloïde, etc., etc.

st encore ainsi qu'il faut interpréter les deux cas cités par M. Glénard son premier travail, quoique l'insuffisance de renseignements sur la e, le volume et le siège du fibrome utérin enlève à ces observations la valeur qu'elles pourraient avoir dans cette question.

isin, comme démonstration de ce que j'avance, je citerai une observafaite en 1874 et mentionnée dans l'article cité plus haut du Bulletin de

visse romande.

bervation X. — Madame V., 45 ans, nullipare, veuve depuis 4 ans, se it d'un écoulement aqueux, abondant, presque continuel, tachant le en gris jaune et l'empesant; il a une odeur fade, pénétrante, ni pu-4 ni ammoniacale. Périodes régulières. A plusieurs reprises, depuis 4 il y a eu des métrorrhagies. Embonpoint considérable. A l'examen on tate une tumeur arrondie, dure, mobile, de la grosseur d'une tête d'enqui s'élève du petit bassin jusqu'à la hauteur du nombril. Cette tumeur onstituée par l'utérus agrandi et renfermant dans son intérieur, proment dans la paroi antérieure, un sibrome volumineux. 1 loucher, on trouve la portion vaginale haute, courte, ferme, l'orifice sente une fente transversale et admet la pointe du doigt. A la partie v-latérale gauche, tout à fait près du col, on sent distinctement une e vibrant et paraissant se diriger de bas en haut, de dehors en dedans, peu d'avant en arrière, pour aboutir à la partie supérieure du col. cultation permet d'entendre au-dessus du pubis, à gauche, un souffle 1 très-bien caractérisé. Il n'est pas possible de faire cesser, par la comion du vaisseau vibrant contre l'utérus, ni le frémissement cataire, ni uit de souffle. La sonde utérine pénètre sans résistance à 12 centimét plus, sans encore rencontrer d'obstacle.

nt rare du souffle maternel dans ces cas, nous pouvons dire avec paul que l'utérus s'hypertrophiant constamment dans les premiers de ces gestations anomales, la circulation doit nécessairement augret les vaisseaux utérins se développer. Il n'y a alors rien d'étonnant puisse se produire dans leur intérieur un souffle comme dans les esses normales.

souffle que l'on rencontre sur l'abdomen des femmes récemment aciées comme l'ont observé Stoltz, Kenedy, Darley et Collin, et beaucoup res, s'explique difficilement par les théories iliaques ou épigastriques. Imment se figurer qu'un utérus qui aurait produit au neuvième mois infile par la compression de l'iliaque ou de l'épigastrique, quand il lourd et volumineux, puisse produire encore ce même souffle avec intensité souvent très-peu diminuée après l'évacuation du produit de aception, alors que le poids et le volume de cet organe sont diminués l'a ou des 4/5, alors qu'il flotte dans le détroit supérieur et occupe un ce limité par des parties molles, excessivement relàchées et suffisamgrandes pour lui permettre de larges et faciles excursions? Enfin, ment expliquer d'une façon plausible la cessation du souffle pendant intractions, tandis que les changements de positions que l'ont fait surtificiellement à l'utérus ne modifient pas le bruit de souffle? Le bruit de souffle se passe dans les vaisseaux de l'utérus, dont

\*Positions et les dimensions n'ont pas changé; il a les mêmes caracquoique un peu plus faible qu'avant l'accouchement, et paraît n'être

492 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE.

autre chose que sa continuation. Il s'affaiblit graduellement à mesure que l'utérus diminue et que les vaisseaux suivent ce travail régressif.

Enfin le souffle analogue, que l'on observe dans certaines tumeurs abdominales autres que celles que j'ai mentionnées plus haut, est dû, très-probablement, à des dispositions particulières des vaisseaux circulant dans ces tumeurs et rappelant celles des vaisseaux utérins pendant la grossesse.

M. Bouillaud rapporte un cas de ce genre dans lequel le souffle était produit par une compression de l'aorte dans une tumeur du foie (page 597).

M. le D<sup>r</sup> Gerhard Léopold a entretenu la Société obstétricale de Leipzig, en mars 1875, d'un cas de carcinome du foie dans lequel un bruit analogue au souffle maternel était dû à la présence d'un vaisseau artériel s'enfonçant dans la tumeur aux environs du nombril et comprimé par une bride, formée par le ligament rond. Disposition qui a été constatée à l'autopsie.

Winkel a observé un bruit de souffle dans la rate hypertrophiée dans un

cas de lenkémie, etc., etc.

Avant de clore ce travail, qui a pris des proportions plus considérables que je ne le pensais au premier abord, je dois ajouter quelques mots sur la nouvelle théorie de M. Glénard.

En premier lieu, je me plais à constater le rapprochement considérable qui s'est fait entre les idées de M. Glénard et celles de M. Depaul que je défends ici. L'auteur, en effet, admet que le souffle maternel se passe dans une artère appartenant au réseau artériel de l'utérus; il appuie sa nouvelle théorie sur le résultat très-intéressant de deux autopsies. Cependant je ne saurais admettre que cette théorie telle qu'elle est présentée puisse subsister; je lui ferai les observations suivantes:

1º Elle est formulée d'une façon trop absolue pour être correcte et en accord avec les faits. Le souffle maternel n'a pas toujours pour siège l'artère puerpérale telle qu'elle est décrite par M. Glénard. Pour appuyer cette manière de voir, je n'ai qu'à rappeler les observations citées plus hauts dans lesquelles on constatait un frémissement cataire dans une artère sillonnant les parois du col. Ici le foyer de production du bruit n'étant pas dans l'artère anastomotique de M. Glénard, mais bien dans le rameau volumeneux que l'artère utérine envoie au col.

Je crois aussi comme M. Depaul que, dans quelques cas, probablement ceux dans lesquels le fover stéthoscopique est près du fond de l'utérus, le

souffle maternel peut avoir pour siège l'artère utéro-ovarienne.

2° La branche anastomotique entre l'artère utérine et l'utéro-ovarience, à laquelle M. Glénard donne le nom d'artère puerpérale, était décrite de puis longtemps et parfaitement connue des auteurs. Il suffit de jeter un comp d'œil sur l'excellente planche du traité d'anatomie de Sappey (1869, p. 643) pour se convaincre que son trajet, son volume, ses sinuosités et ses rapports avec l'utérine et l'utéro-ovarienne étaient connus.

A l'appui de cette objection et pour montrer que les dispositions artérielles que M. Glénard constate à l'autopsie du 4 juillet est considérée pour certains auteurs comme l'état normal, je citerai quelques lignes de l'ouvrage

d'anatomie de Hyrtl, édition de 1846, p. 682 :

Die art uterina begiebt sich zum Collum uteri, steigt am Seitenrande desselben (Insertionsstelle des lig. latum) nach aufwörts bis zum Funden. Ihr stark geschlängelter und öfters rankenförmig aufgedrehter Verlands welcher selbst in der letzten Schwangerschaftsperiode nicht verschwindel, zeichnet sie von den übrigen Aesten der art. hypogastrica aus.

3º Entin je ne saurais admettre la dénomination de souffle puerpéral à

se de ce qui précède et parce qu'elle impliquerait nécessairement l'idée » M. Glénard y attache.

e mot puerpéral a du reste une acception qui n'est pas en rapport avec phénomène qu'il doit désigner, puisqu'il signifie : « ce qui a rapport à couchement et à ses suites » (Dict. Robin et Littré), et que le sousse ma-

nel peut se présenter à partir du 3<sup>me</sup> mois de la grossesse.

l'ai actuellement sous les yeux la lettre que M. Stoltz écrivait à M. Glérd dans le numéro de juin 1877 des Archives de tocologie. Dans cette tre il démontre que l'artère dite puerpérale était connue longtemps avant Glénard, qu'elle ne mérite pas cette dénomination, que, n'ayant pas dévert une nouvelle artère, il n'a pas non plus trouvé de nouvelle théorie souffie, mais n'a fait que remplacer une erreur par une autre erreur; fin, qu'avant lui on avait déjà injecté la matrice en état de gestation. Il e à ce propos les préparations de Hyrtl et les belles planches de l'atlas de Hunter.

Après la lecture de cette lettre, on acquiert la certitude que la seconde éorie de M. Glénard n'est pas destinée à une longévité plus grande que première.

Quoique nous sentions qu'il existe encore dans ce travail de nombreuses unes, nous devons le clore et nous hâter de formuler des conclusions.

### Conclusions.

- 1º Le bruit de souffle de la grossesse, découvert par M. de Kergaradec, pour siège l'utérus et doit, par conséquent, porter le nom de souffle trin.
- La dénomination de souffle artério-intrapelvien ou iliaque ne lui est pas plicable.
- Celle de souffie puerpéral doit être rejetée à cause des idées inexactes is v rattachent.

Le Celle de souffle placentaire doit aussi être abandonnée.

5º Le souffle utérin peut être perçu à la palpation, soit extérieurement, in par le vagin et donner au doigt la sensation d'un frémissement caractistique.

**6** Le frémissement et le souffle utérin sont dans un rapport intime et la **mpression du vaisseau vibrant fait cesser le bruit de souffle.** 

- Le bruit utérin dépend de vibrations produites par le passage du sang vers un rétrécissement persistant ou accidentel des artères de l'utérus; récissement occasionné par la compression de dedans en dehors par les fœtales, de dehors en dedans par le bassin ou par la formation de l'accentuation sur un certain point des sinuosités des artères de l'utérus.
- La disposition des artères de l'utérus, signalée par M. Depaul, favoconsidérablement la production du souffle utérin.

L'hydroémie des femmes enceintes, indiquée par M. Bouillad, y pré-

Pose puissamment.

La palpation directe des vibrations démontre l'origine artérielle du me utérin et fixe le lieu de sa production dans le tronc et les rameaux incipaux de l'artère utérine et quelquefois de l'utéro-ovarienne, ainsi que l'anastomose qui relie ces deux artères.

14º Les théories qui placent le siège du souffle de la grossesse en de-

494 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE.

hors de l'utérus ne rendent pas compte des faits et doivent être abandonnées.

12° Le bruit de souffle perçu chez les femmes récemment accouchées et chez celles qui portent des fibromes utérins, est un phénomène identique au souffle utérin de la grossesse. Il s'explique de la même façon.

## M. LE BLOND lit la communication suivante:

# DE L'AMPUTATION DU COL DE L'UTÉRUS

Par le D<sup>r</sup> A. LEBLOND, de Paris, médecin-adjoint de l'hôpital Saint-Lesset rédacteur en chef des « Annales de Gynécologie, » etc.

Anatomiquement le col de l'utérus se compose de deux parties distincte, l'une située au-dessus des insertions vaginales et que l'on appelle porting sus-vaginale, l'autre saillante dans le vagin et qui est connue sous le not

de museau de tanche ou de partie intra-vaginale.

L'amputation du col est une opération qui a pour but de retrancher une portion plus ou moins considérable de ces parties. L'opération est pratique le plus souvent sur la partie intra-vaginale; cependant, dans l'allongement hypertrophique de la portion sus-vaginale du col, affection qui a été bis décrite pour la première fois par Huguier, qui a su la distinguer du pre la psus utérin, l'opération porte non-seulement sur le museau de tanche mais en partie aussi sur la portion sus-vaginale.

L'amputation du col de l'utérus est une opération délicate et toujours di ficile. Aussi, exige-t-elle de la part du chirurgien une habileté manuelle considérable, et une connaissance approfondie des rapports de l'organe utérit.

avec les parties voisines.

Historique. — Bien que l'amputation ait été pratiquée à une époque déliéloignée de nous, c'est en réalité à Lisfranc qu'il faut attribuer l'honnesse d'en avoir précisé les règles.

Elle fut pratiquée pour la première fois par Ambroise Paré 1, puis par

Tulpius d'Amsterdam en 1652, et par Lapevrouse en 1766.

Daniel Turner (de Londres), en 1736, rapporta l'histoire d'une femme aliénée qui, atteinte de prolapsus, pratiqua sur elle-même l'amputation de col saillant à la vulve au moyen d'un rasoir, et qui guérit néanmoins.

Proposée en 1787 par Wrisberg, elle fut exécutée en 1801 par Osiander

dans 23 cas.

Nous arrivons ensuite à l'époque de Récamier, de Hervez de Chégoin, de Lisfranc, de Jobert (de Lamballe) et d'Huguier, qui tous pratiquèrent cette

opération dans un grand nombre de cas.

Enfin, après avoir été quelque peu délaissée, elle a été remise en homeur et pratiquée avec succès par un grand nombre de chirurgiens de notre époque, parmi lesquels nous devons citer: MM. Courty, Léon Labbé, en France; Byrne (de Brooklyn), Gaillard Thomas (de New-York), Robert Barnes, Graily-Hewitt, en Angleterre; Kehrer et Spiegelberg, en Allemagne.

<sup>2</sup> New-York med. Journ., vol. V, nº 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Œuvres d'Ambroise Paré, liv. xxiv, p. 1012.

Dangers. — L'opération bien qu'exposant à des dangers a donné assez de ccès entre les mains des habiles opérateurs que nous venons de citer, par que nous soyons autorisé à y recourir dans les cas que nous ferons entôt connaître.

Les hémorrhagies primitives ou secondaires, la péritonite, le phlegmon ri-utérin, la septicémie, le tétanos en ont été le résultat dans quelques s, mais rarement à la vérité comme le prouvent les statistiques déjà assez embreuses que nous avons entre les mains.

Sur 97 amputations du col pratiquées par Lisfranc nous trouvons seule-

ent 2 cas de mort 1.

Huguier sur 30 opérations n'a pas eu à enregistrer un seul décès. Sims r plus de 50 opérations rapporte un seul décès. Simpson sur 8 opérations, seul décès, Spiegelberg 2 sur 60 cas d'amputation dont 53 ont été pratitées par lui et dont 7 appartiennent à Langer a constaté cinq morts. Gail-rd Thomas 3 sur plus de 20 opérations, n'a pas eu un seul décès.

Le col doit-il être amputé à la vulve ou sur place? — Avant de passer en rue les diverses méthodes employées pour pratiquer l'amputation du col, mous paraît utile de rechercher si l'organe doit être amputé après avoir dabaissé à la vulve ou au contraire sur place.

A ce point de vue les avis sont partagés. Les auteurs les plus recommanles conseillent l'amputation tantôt sur place, tantôt après abaissement

**ela**ble.

L'amputation à la vulve, préconisée par Lisfranc, Récamier, Johert (de balle), et la plupart des chirurgiens de la même époque, tend à être

adonnée de nos jours.

Spiegelberg admet que la première condition pour rendre l'opéranonnocente est d'éviter toute espèce de traction et d'amputer sur place, tout quand il s'agit du carcinome. M. Léon Labbé et Byrne suivent même pratique.

Graily Hewist dit qu'il faut éviter autant que possible d'attirer l'utérus

**ba**s.

Gaillard Thomas admet la possibilité d'amputer à la vulve, mais il remande de ne pas opérer de fortes tractions et d'éviter ces dernières si térus n'est pas mobile.

Sédillot et Legouest acceptent l'opération à la vulve, si l'utérus est mo-

**la, mais ils y renoncent des que l'organe ne peut être abaissé.** 

On voit d'après ces quelques citations que tous les auteurs tendent à préiser l'amputation sur place comme étant moins dangereuse, et s'ils la commandent à la vulve c'est à cause de la facilité plus grande du manuel fratoire.

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur l'anatomie de la région et

Pauly, Maladies de l'utérus. Paris, 1836.

Archiv für Gynækologie, v. III, 1873, et American Journal of obstetrics, août 54, p. 292.

Gaillard-Thomas, Diseases of women, 4° édition, p. 630.

Archiv für Gynæk., v. III, 1873.

De l'emploi de la galvano-caustique thermique dans le traitement des tumeurs béliales du col de l'utérus. Annales de Gynécologie, t. I, 1874.

Electro-cautery in uterine Surgery. New-York, 1873.

Diseases of women, p. 550. Londres, 1872.

Diseases of women, 4° édition, p. 631.
Traité de médecine opératoire, p. 582.



le traitement des fistules vésico-vaginales.

Le péritoine tapisse toute la face antérieure de l'utér qu'au niveau du tiers supérieur du col pour se porter en de la vessie. Au point où il abandonne le col pour att forme le cul-de-sac péritonéal vésico-utérin.

Les bords latéraux de l'utérus et de la portion sus-vag

tissu cellutaire interposé entre les feuillets des ligaments L'utérus jouit comme l'on sait d'une certaine mobil quand on le saisit avec des pinces, d'être attiré en bas et c jusqu'au niveau de la vulve. Mais ce mouvement de spontané comme dans le prolapsus utérin ou produit parurgien, ne s'obtient pas sans qu'il en résulte des change dans les rapports que nous venons de mentionner.

Lorsqu'on implante une pince à griffes sur la partie in et qu'on attire l'organe à la vulve, le vagin se replie à l de gant et suit l'utérus dans son mouvement de descent

le coiffer.

Si nous examinons alors ce qui se produit, nous voyon qui tapisse la face postérieure du vagin et qui lui adhère intime est lui-même attiré en bas, qu'il s'insinue entre la du col utérin et le vagin retourné de façon à v former un

Si donc nous faisons porter l'amputation sur le col, at taches vaginales, la section produira l'ouverture de la sé C'est, comme on le voit, une lésion qu'on doit chercher accidents dont elle est habituellement l'origine.

En avant, le même accident n'est pas à redouter à ca laire assez lâche qui réunit le col à la vessie et qui lui sans entraîner la séreuse. Ajoutons toutefois que ce glissque la paroi vésicale inférieure peut suivre l'utérus dans : descente et se trouver exposée à être ouverte si la sepoint un peu élevé.

La figure ci-contre qui représente l'utérus en prolat rendre exactement compte de ces changements de positi

de la vessie.

odnit plusieurs fois déjà dans les mains de divers chirurgiens. Nous veras dans un instant quel degré de gravité il présente.



. 1. Coupe verticale antéro-postérieure de l'utérus et du bassin permettant de onstater les rapports de l'utérus dans le cas de prolapsus complet (d'après l'aatomie pathologique de Cruveilhier).

A, Symphyse du pubis. B, Orifice de l'orèthre.

K, Tissu cellulaire anté-utérin.

M M', Col utérin fortement hypertrophié.

N N', Corps de l'utérus.

O, Orifice du col.

P, Cul-de-sac péritonéal antérieur.

Cul-de-sac péritonéal postérieur.

R R', Rectum.

U, Portion de la vessie entraînée par l'utérus déplacé.

Versie.

VA, Vagin retourné en doigt de gant.

ly a quelques mois, faisant des recherches sur l'amputation du cot au ven de l'anse gaivano-caustique, sur des cadavres, sous la direction de re excellent maître Gallard, nous avons été très-étonné de constater l'outure du cul-de-sac péritonéal rétro-utérin dans deux cas où nous avions ré des tractions très-peu considérables. Nous avions abaissé le col à l'aide se pince de Museux, dans une étendue qui ne dépassait pas 3 à 4 centires, et nous avions place notre fil de platine au-dessus des pinces qui ient été insérées sur le coi aussi haut que possible.

a col une fois sectionné au moyen du fil galvano-caustique, nous pratimes le toucher pour nous rendre compte de ce que nous avions prot, et nous fûmes tout étonné de constater au fond du vagin une ouvere de la largeur d'une pièce de 50 centimes, qui nous menait dans l'inté-

tr de la cavité péritonéale, en arrière du col de l'utérus.

498 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEM

Bien que cette lésion du péritoine nous paraisse un accident grava, e n'est pas cependant suivie fatalement de mort, comme le prouve le une a été relaté par Marion Sims 1, et ainsi qu'il semble résulter de la prati de M. C. Braun (de Vienne). M. le D' Alph, Herrgott nous a rapporté m vu cette ouverture survenir chez trois malades: amputées du cel par l'é nent professeur de Vienne, sans qu'il en résultat le moindre accident.

Il s'agissait de femmes atteintes de cancer du col, et chez lesquelles? putation avait été pratiquée au moyen de l'anse galvano-caustique themi

M. C. Braun, dans ces cas, considéra l'ouverture du péritoine comme importante, et se contenta d'appliquer au fond du vagin un tampon de

ton trempé dans une solution de glycérine phéniquée.

Y aurait-il dans ces cas une sorte d'immunité tenant au procédé d'u tation employé? C'est ce qu'il est permis de supposer, en face des expéri ces qui ont été pratiquées par MM. Legros et Onimus, et dont nou m vons la relation dans les comptes rendus de l'Académie des sciences 1873 °.

Il résulte en effet des expériences pratiquées sur des rats et des chi par ces deux expérimentateurs, qu'on peut enlever sans danger une pet du foie chez ces animaux au moyen du couteau galvano-caustique. Les tions faites au galvano-cautère empêchent le sang de s'épancher dans bi ritoine, et préviennent le développement d'accidents péritonitiques.

Quoi qu'il en soit, nous pensons que l'ouverture du cul-de-sac pérè rétro-utérin présente des dangers, et qu'il est de notre devoir de l'éd Ajoutons toutefois qu'en face d'une maladie aussi grave que le cancer col, laquelle doit se terminer fatalement par la mort, nous n'hésiterioss appuyé sur la pratique de C. Braun, à nous exposer à l'ouverture du pli toine si, avec cette lésion, nous pouvions atteindre au delà des limites la dégénérescence.

Appuyé donc sur l'autorité des auteurs modernes et sur les considéra tions anatomiques précédemment énumérées, nous sommes amené à 🕬

clure que l'amputation du col doit être pratiquée sur place.

Divers procédés d'amputation du col. — L'amputation se pratique de ple sieurs manières:

Au moyen des ciseaux, du bistouri, ou du thermo-cautère;

de l'écraseur ;

de l'anse galvano-caustique.

Ces divers procédés ont des indications différentes, suivant la lésion qu'il s'agit de combattre. En étudiant chaque procédé, nous indiquerons sont mairement les avantages et les inconvénients qu'il présente, puis, quant nous passerons en revue les indications de l'amputation du col, nous serons connaître les procédés applicables dans les diverses circonstances qui néces sitent cette opération.

# A. — AMPUTATION AU MOYEN DES CISEAUX, DU BISTOURI, OU DU THERMO-CAUTÈRE.

- a. Amputation circulaire. La malade étant placée dans le décaliff dorsal, on introduit l'index et le médius de la main gauche dans le val
  - <sup>1</sup> Notes cliniques sur la chirurgie utérine, p. 242.
- 2 Extrait du Compte rendu hebdomad. des séances de l'Académie des sciences. 1873, et Annales de Gynécologie, t. I, p. 75.

tact du col. Ces doigts servent à conduire une pince de Museux rticulations mobiles, que l'on implante sur le col dans deux és, et qui sert à fixer l'utérus. Les doigts sont laissés au contact branches de la pince de Museux sont saisies dans la paume de la pince de Museux sont saisies dans la paume de la main gauconducteurs, des ciseaux courbés sur le plat et à branches un ; l'extrémité des ciseaux est dirigée sur le col au moyen des dans le vagin, et la section est opérée lentement et par coups

ceait à propos d'attirer l'utérus à la vulve, il faudrait opérer ce de descente lentement et sans tractions violentes : dix à douze nême plus, peuvent être utiles pour produire cet abaissement. utérus suffisamment abaissé, on résèque le tissu utérin au moyen i droit, boutonné, ou du couteau thermo-caustique portés aundroit où la pince de Museux a été implantée.

de Museux a été implantée près du cul-de-sac vaginal, il est ue la section ne porte guère au delà de ce point, sans quoi on en dépassant les insertions du vagin en arrière, à ouvrir la ca-

oine.

du col, pratiquée au moyen des ciseaux ou du bistouri, donne ouvent à une perte de sang abondante qui nécessite parfois le ent.

Edier à cet inconvénient, le D<sup>r</sup> Frédérik Clark (de Brooklyn) <sup>1</sup> seaux courbes à mors dentelés, qui ont pour résultat de mâcher lieu d'opérer une section nette.



ig. 2. Ciseaux du De Clark pour l'amputation du col.

k medical Record, 29 mai 1875, p. 301.

A cause des hémorrhagies que l'on observe à la suite de l'amputator moyen des ciseaux ou du bistouri, Spiegelberg recommande de recour la surface sectionnée de la muqueuse vaginale, comme on le fait dans li procédé de Sims, que nous allons bientôt indiquer. Cette précaul ne excellente, sans doute, mais elle n'est praticable que lorsque le col est asé bas ou lorsqu'il peut être abaissé au moyen de tractions.

Il est nécessaire, après qu'on a ainsi amputé, de découvrir les lisses moyen d'un spéculum et d'appliquer un tampon de coton imbité de per chlorure de fer, en vue d'arrêter la perte de sang, toujours abondants, que

suit l'opération.

Le thermo-cautère employé au rouge sombre a l'avantage sa le c seaux et le bistouri de mettre à l'abri des hémorrhagies.

b. Procédé de Sins! — On fait coucher la malade préalablement aux thésiée dans le décubitus latéral gauche, et l'on applique le spé samé Sins. On fixe un ténaculum a la lèvre antérieure du museau de tacht puis on attire doucement le col en avant, et on le fixe fermement lans cel position. On fend alors le col de chaque côté, avec des ciseaux, jusqu'apple l'insertion du vagin, et l'on enlève rapidement la moitie antérieure, pu la posterieure (voyez fig. 3).

On traverse ensuite d'avant en arrière les bords de la plaie avec qualisutures d'argent, deux de chaque côté du canal cervical (voyez fig. 1), en serrant les fils, on amène la muqueuse vaginale par-dessus la parecol qu'elle recouvre complétement, sauf une petite ouverture ovale qu'elle.



Fig. 3. Procédé d'amputation de Sims; 1er temps.

A, Portion du col destinée à être réséquée. — La ligne ponetuée indique le poid où devra porter la section transversale.

B, Portion du col qui restera adhérente après l'enlèvement de la partie A.

respond à celle du canal cervical (voyez fig. 5), et l'on retire les sutures a bout de neuf ou dix jours.

Lorsqu'on recouvre ainsi la surface cruentée, on abrége de beaucoup

guérison.

Un des inconvénients de ce procédé opératoire est de donner lieu à un écoulement de sang abondant.

Quant à l'hémorrhagie secondaire, elle est peu à redouter, à cause de

Notes cliniques de chirurgie utérine. Traduction par Lhéritier, p. 245. Paris, 1866.

érences qui s'établissent entre la partie sectionnée et la muquense qui



Fig. 4. Procédé d'amputation de Sims; 2º temps.



Fig. 5. Procédé d'amputation de Sims; 3° temps.

. Amputation conoïde (procédé d'Huguier) <sup>1</sup>. — Cette opération n'est re applicable qu'au cas d'allongement hypertrophique de la portion sus-inale du col, quand l'organe augmenté notablement de longueur est au faire saillie à la vulve, entraînant dans son mouvement de descente, cul-de-sac péritonéal rétro-utérin en arrière et la paroi vésicale inférire en avant. Il résulte de cette saillie spontanée du col à la vulve, que apotation est pratiquée sans qu'il soit nécessaire d'opérer la moindre ction.

d'opération consiste à retrancher non-seulement la partie sous-vaginale col, mais encore une portion assez étendue de la portion sus-vaginale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoire sur les allongements hypertrophiques du col de l'utérus. Paris, 1860.

502 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBE.

Voici comment Huguier pratiquait l'opération :

La femme étant couchée sur le dos, dans la position que l'on donne aux femmes pour l'examen au spéculum et le col étant saisi solidement à l'aide d'une pince de Museux, le chirurgien introduit un doigt dans le rectan; puis, le recourbant en avant, it le fait saillir au point le plus déclive de la iumeur. Se guidant alors sur ce doigt, afin d'éviter de blesser le rectum & le cul-de-sac péritonéal qui descend parfois très-bas, il fait en avant de co doigt une incision semi-lunaire, à concavité dirigée en avant et en haut qui, embrasse la moitié postérieure du museau de tanche. Cette première inc-

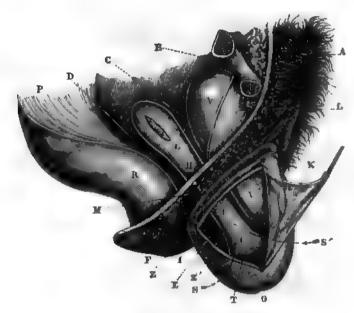

Fig. 6. Amputation conoide (d'après Huguier). — La figure indique les rapports de l'utérus.

- A, Mont de Vénus. B, Symphyse publenne.
- C, Cul-de-sac péritonéal antérieur.
- D. Cul-de-sac péritonéal postérieur.
- E, Partie inférieure de ce cul-de-sac.
- F, Anus.
- Corps utérin.
- HU, Portion sus-vaginale du col.
- I, Périnée. K, Lambeau vaginal, détaché pour montrer les rapports de la vessie de col s des culs-de-sacs antérieur et postérieur du péritoine.
  - L. Grande lèvre.
  - M, Pli génito-crural. O, Orifice du col.

  - PR, Rectum.
- SS', Ligne indiquant la route suivie par le bistouri dans l'épaisseur du time utérin.

  - U', Partie inférieure du col.
     V V', Vessie.
     Z Z', Ligne ponctuée indiquant le trajet du cul-de-sac péritonéal postérieur.

a 3 à 4 millimètres de profondeur; puis, par des incisions lentes et sucves, il entame toute l'épaisseur du tissu utérin, en se dirigeant oblique-

t vers la cavité du col (voy. fig. 6).

ssie une sonde d'homme dont un aide fait saillir le bec vers la partie as déclive de la vessie; puis on pratique à 1 centimètre au-dessous du le la sonde une seconde incision semi-lunaire, à concavité postérieure ent les extrémités rejoignent celles de l'incision postérieure. Le chirur-sépare ensuite, par une dissection attentive, la vessie du col dans une lue de 4 centimètres environ; alors, entamant obliquement le tissu n, en se dirigeant vers le canal cervical, la surface de section antérieure par rejoindre la postérieure.

surface ainsi enlevée a la forme d'un cône dont la base répond à

émité inférieure du col.

l s'écoule un peu de sang, comme il est assez difficile de porter une re ordinaire sur le tissu utérin qui est dense, Huguier traverse la qui laisse écouler le sang, à l'aide d'une épingle recourbée en forme neçon, et sur laquelle il étreint les tissus comme on le fait lorsqu'on que la ligature d'un vaisseau à l'aide du ténaculum. L'épingle est lais-in place, après qu'on a eu soin d'en couper la pointe, et jusqu'à ce e tombe d'elle-même: elle est alors retirée du vagin à l'aide d'un bout

qu'on a préalablement attaché à sa tête.

pération ainsi terminée, ce qui reste de la tumeur est réduit. Une à demeure est introduite dans la vessie, une mêche de charpie est e dans le vagin et maintenue à l'aide d'un bandage en T. Puis la mast placée au lit. Dans le but de prévenir les inflammations consécuti-luguier recommandait avec grand soin, de faire la veille de l'opérat le lendemain, une friction sur les cuisses de la malade avec l'huile oton tiglium, dans le but de provoquer une éruption dérivative du côté peau.

Procédé de Kehrer. — M. Kehrer, professeur de gynécologie à la Fade Giessen, a décrit récemment la modification qu'il a apportée à utation du museau de tanche, il désigne son opération sous le nom mputation cunéiforme des lèvres du museau de tanche avec deux lambilitéraux. Elle est destinée selon l'auteur à remplacer l'amputation laire et l'amputation conique ou infundibuliforme du col.

ici le procédé de Kehrer dont nous devons la traduction à notre dis-

é confrère, le docteur Albert Puech (de Nîmes).

Après avoir fait coucher la femme dans le décubitus abdominal latéral éférence au décubitus dorsal, M. Kehrer saisit l'une des lèvres du col référence l'antérieure) sur le milieu du bord, c'est-à-dire très-près de iqueuse du vagin, avec un crochet, ou si le tissu en est friable avec un i traverse l'épaisseur de la lèvre et abaisse ensuite l'utérus en totalité bas que possible. L'existence d'adhérences empéchant la descente de us est une contre-indication à ce procédé et dans ce cas l'auteur re-à la galvano-caustique. Comme le spéculum ordinaire mettrait obstacle premier temps de l'opération, il en a fait construire un spécial qui est coup plus court et muni d'un manche coudé.

a lèvre antérieure une fois sixée, on enfonce un autre crochet dans la postérieure, et avec un bistouri étroit et allongé, on incise le tissu à partir de la muqueuse du vagin de saçon à enlever une portion du

col ayant la forme d'une pyramide triangulaire. La base de cette pyramice correspond naturellement à la surface du col et représente non pas cual ment un V mais bien plutôt un U dont l'angle correspond au point et muqueuse vaginale s'insère sur le col. Il en résulte deux lambeaux lattre revêtus de la muqueuse utérine.

« Dans le cas d'allongement de la portion vaginale, on medifie le précédé en faisant porter les incisions sur les confins de l'insertion de la mequeuse vaginale, de telle sorte que les deux branches de l'U se réunisses

angle droit ou à angle obtus.

Après la section du segment conéisorme on touche les lambeaux avec une solution antiseptique, et à l'aide de l'aiguille de Simon pour la siste urinaire, on suture les deux lambeaux, et on sait une réunion aussi exact que possible. Ensin on injecte un liquide avec 2 % d'acide phénique. L'ajection est répétée les jours suivants.

Les sutures sont enlevées du 4° au 5° jour.

Par ce procédé on obtient une réunion par première intention, on rête l'hémorrhagie, on enlève une portion considérable du tissu utéris on conserve assez de muqueuse du col pour éviter le rétrécissement con cutif de cette cavité. Ce procédé est indiqué : 4° dans l'hypertrophie extrique du col de l'utérus avec tuméfaction exagérée ou ulcération de la queuse utérine; 2° dans l'hypertrophie du cervix avec allongement de portion supra-vaginale; 3° dans le cas d'allongement de toute la portion vanale ou d'hypertrophie polypiforme d'une lèvre; 4° enfin il est encore apparent de le cancer alors qu'il est limité au col. »

Nous ne nous permettrons pas de juger définitivement le procédé. M. Kehrer que nous ne connaissons pas suffisamment, n'avant pas en l'accion de le voir exécuter; disons cependant que ce procédé, contrairent à l'avis de l'auteur, ne nous paraît guère convenir dans l'allongement le pertrophique de la portion sus-vaginale du col. Nous ne voyons pas tre comment les incisions qui fournissent deux lambeaux latéraux et qui d'une direction antéro-postérieure peuvent être assez profondes pour enleve une quantité suffisante de tissu utérin, sans intéresser le cul-de-sac périte

néal rétro-utérin ou la paroi vésicale inférieure.

### B. — AMPUTATION AU MOYEN DE L'ÉCRASEUR.

L'amputation peut être faite au moyen d'un écraseur courbe à chaine armé d'un fil métallique. Quand on a recours à ce dernier, il faut prendrun fil composé de plusieurs doubles dont la solidité plus grande est en raport avec la résistance considérable du tissu utérin et qui peut être plus sément manié en raison de sa rigidité moindre.

La femme étant placée dans le décubitus dorsal, on commence par apparent une pince de Museux qui saisit le col transversalement et au-desses la quelle on applique la chaîne ou le sil métallique en faisant passer la pinche de Museux dans l'anse qu'ils forment à l'extrémité de l'écraseur.

En Amérique et en Angleterre, lorsqu'on se propose d'appliquer l'écré seur sur le col utérin, on met ce dernier à découvert au moyen du spèce lum de Sims, la malade étant placée dans le décubitus latéral gauche.

Quelquefois on attire le col à la vulve pour faciliter l'application de l'acceptance, mais c'est une méthode qu'il faut autant que possible éviter à comme des dangers auxquels elle expose. Il convient alors de traverser le tissu avec deux aiguilles placées en croix et au-dessous desquelles on applique l'instru

Avec cette précaution on n'a pas à craindre de voir le fil glisser et nputer au delà du point que l'on a en vue d'atteindre. putation au moyen de l'écraseur est rarement suivie d'hémorrhal'on a soin de pratiquer la section avec assez de lenteur. Elle confonc dans les cas où les tissus sont très-vasculaires comme dans le ou lorsque la base de la tumeur est pourvue d'artères très-déves. Huguier et Marion Sims, ont accusé ce procédé d'être long et dout et de provoquer des syncopes et des troubles nerveux.

# C. — AMPUTATION AU MOYEN DU FIL GALVANO-CAUSTIQUE.

putation du col de l'utérus au moyen d'un fil de platine rougi par icité semble entrer de plus en plus dans la pratique gynécologique, alement à cause de la facilité de son exécution, mais surtout en raidangers moindres auxquels elle expose, comme le prouvent les ibliés par Byrne <sup>1</sup>, Léon Labbé <sup>2</sup>, Gaillard Thomas <sup>3</sup>, et un grand e d'autres chirurgiens.

eurs procédés peuvent être employés pour pratiquer l'opération.

llons les passer successivement en revue.

vier procédé (procédé de M. Léon Labbé) .— La femme étant placée vord d'un lit, dans le décubitus dorsal, le bassin fortement élevé, les maintenues par deux aides ou simplement les pieds reposant sur haises, on fait écarter les grandes et les petites lèvres pour agrandir possible l'entrée de la vulve.

commence le seul temps difficile de l'opération, celui qui consiste

placer le fil de platine à la base du col utérin.

de platine, qui doit être suffisamment long, 30 à 40 centimètres, est sé en anse et présenté par la convexité de cette anse à l'entrée de la et conduit le long de la paroi antérieure du vagin pour atteindre le sac antérieur. A ce moment, les doigts indicateurs introduits dans i impriment au fil un changement de direction, de manière à dondeux branches de l'anse une direction perpendiculaire à celle du in, et à les faire se rejoindre au niveau du cul-de-sac postérieur. liverses manœuvres présentent plus ou moins de difficultés, suivant rconstances: l'étroitesse plus ou moins grande du vagin, le volume e de la tumeur utérine, la forme de cette dernière. Si elle est volue, mais franchement pédiculée, lorsque son grand diamètre a été dée fil va en quelque sorte se placer de lui-même; au contraire, si la représente plus ou moins un cône, dont la base répond à la portion inale du col, on peut éprouver de sérieuses difficultés pour donner une situation convenable, et l'on peut craindre, ce qui arrive alors t, de voir celle-ci glisser en avant et abandonner la tumeur au moù l'on devra en opérer la striction.

e métallique une fois placée convenablement, les deux bouts du fil

ision of the cervix uteri: its indications and methods (American journal of ts. Juillet 1877, p. 520).

lales de Gynécologie, t. I, p. 165.

lates de Gynécologie, t. I, p. 633.

lates de Gynécologie, t. I, 1874.

508 encrion d'obspéraique, gymégologie. — néange de 12

de platine sont adaptés aux tiges conductrices d'un galvanc-casi fixés sur le treuil qui se trouve à la base de l'instrument et à l'ai on opère une certaine constriction du fil. On fait ensuite passer le . d'une pile au bichromate de potasse et la section est epèrée en s fil lentement au moven du treuil.

Le fil de platine doit être porté au rouge sombre, afin d'éviter les

En tout cas, une fois la section opérée, il convient d'emminer le gnon, et de toucher les points qui saignent avec le fil de platine on his ton de porcelaine portés au rouge sombre.

Deuxième procèdé (au moyen du spéculum porte-fil). -- Ayant just nous-même des difficultés qu'on éprouve à embrasser le col au mojuri fil de platine par le procédé qui a été préconisé par M. Labbé, nos m



Fig. 7. Spéculum porte-fil

AA', Boutons destinés à faire mouvoir la plaque mobile qui maintient le l'extrémité du spéculum.

BB', Fil de platine qui forme une anse en 0".
OO', Ex rémité utérine du spéculum.

recherché s'il ne serait pas possible de placer le fil pour ainsi dire autoi tiquement sur la base de la tumeur, et nous avons fait construire à cel de par M. Aubry, un spéculum spécial, qui facilite considérablement co mier temps dans un certain nombre de cas spéciaux que nous indique bientôt.

L'instrument se compose d'un spéculum bivalve de Ricord, à value peu larges à leur extrémité utérine. Ces dernières sont creusées d'une prepeut être transformée en canal à l'aide de deux pièces métalliques plidement appliquées contre la paroi interne de chacune des valsculum. C'haque pièce est rendue mobile à l'aide d'une tige qui et que font mouvoir deux boutons placés en AA' (voyez fig. 7). ppliquer le spéculum, il convient de l'armer d'un fil de platine olume moyen (1 millimètre au plus de diamètre), et de le disponn à former une anse O', que l'on couche contre le spéculum, et et d'ouvrir les valves au moment voulu.

ticularités de l'instrument étant connues, voici comment il conprocéder.

recherche du col). — La malade étant placée dans la position pur l'examen au spéculum, le bassin fortement relevé, on va à la du col, comme on le fait avec un spéculum de Ricord ordinaire. est quelquefois assez difficile à exécuter, à cause de l'écoulement ui se produit habituellement et qui vient gêner la vue. On éponge 10 yen de boulettes de ouate saisies entre les mors de la pince à t utérin, puis, quand on arrive au contact du col, on ouvre les spéculum, et l'on engage le col dans leur intérieur.

eve l'anse de platine qui était couchée contre le spéculum au in petit crochet représenté fig. 8, de façon à la porter vers la base crochet est facilement dégagé en lui imprimant un mouvement

n sur son axe.

it, on introduit dans le col une pince à branches divergentes, ille représentée fig. 9, de façon à attirer le col et à l'engager le ble entre les valves.

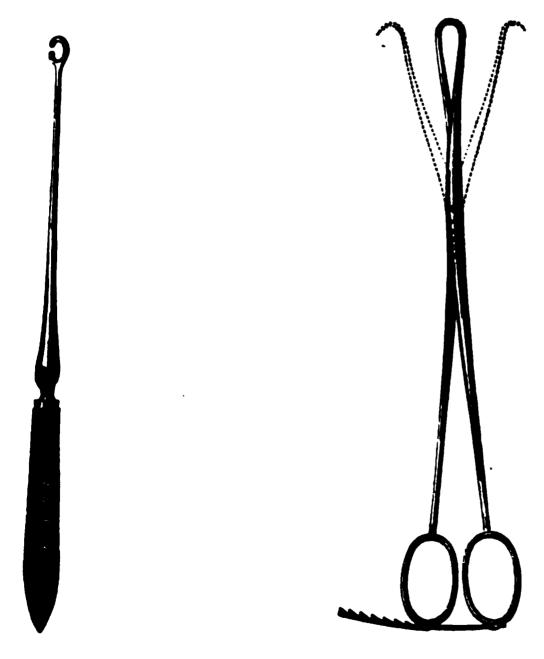

3. Crochet servant à relever anse de platine couchée contre le spéculum.

Fig. 9. Pince à branches divergentes destinée à être introduite dans le col afra d'engager fortement cet organe dans le spéculum.

508 section d'obstétrique, gynécologie. — séance du 12 septem

On confie alors les manches du spéculum à un aide, qui le maintie en place.

2º temps (dégagement du fil de platine). — Lorsque le col est bis brassé par les valves, on engage les deux extrémités du fil de platin



Fig. 10. Dégagement du fil de platine.

- A, Bouton servant à dégager le fil de platine. B, Fil de platine.
- C, Fil de platine qui va contourner le col à sa partie postérieure.

- D. Fil de platine à sa sortie de la tige du galvano-cautère.

  E. Bouton destiné à faire passer le courant.

  F. Verrou destiné à faire passer le courant d'une façon continue.

  I. Étui protecteur.
- PP', Extrémités des tiges conductrices sur lesquelles on adapte les rhéon la pile. U, Utérus.

es conductrices du galvano-cautère, et on les fixe sur un bâtonnet e en évitant qu'elles se touchent.

Athennet étant tenu de la main droite, et exerçant une traction modéles fils de platine, de façon à ne pas déplacer le spéculum, on fait sser à l'aide de la main gauche les tiges du galvano-cautère, jusqu'au pù les fils de platine émergent du spéculum.



Fig. 11. Fil de platine après son dégagement.

moment on desserre l'écrou qui fixe le spéculum, de façon que les en se rapprochant, pressent fortement sur le tissu utérin. Et alors de charger un aide de faire mouvoir les boutons AA' (voy. pour que le fil de platine se trouve dégagé et vienne enserrer le col

510 section d'obstétrique, gymécologie. — séamon du 12 september.

(voyez fig. 10). Le fil de platine, une fois dégagé (voyez fig. 11), on peu

retirer sans difficulté le spéculum.

3° temps (section du col). — Après qu'on a introduit le doigt dans le ve gin pour s'assurer de la situation occupée par le fil, il ne reste plus qu'opérer la section en faisant rougir au rouge sombre le fil de platine a moyen d'une pile au bichromate de potasse.

La section doit être faite lentement et sans exercer de tractions tropces sidérables sur le fil de platine, tractions qui auraient alors pour résultat à

déterminer la rupture de ce dernier.

Nous préférons la traction ainsi opérée à la main, à celle que l'on produit au moyen du treuil, dont la plupart des appareils galvano-caustique sont munis, et qui ne donne pas aussi bien que la main la sensation d'aprésistance vaincue à mesure que la section se produit.

L'opération pratiquée au moyen du spéculum porte-fil présente parfois à

difficultés qui tiennent :

. 1º A la quantité exagérée de sang qui s'écoule au moment où l'on vala recherche du col;

2º Au volume exagéré du col dans certains cas, et qui n'est pas en ref

port avec les dimensions du spéculum;

3° A la mollesse du tissu qui permet au fil de glisser sur le col, une la

que le spéculum est enlevé.

Les cas les plus favorables pour l'amputation au moyen du spécie porte-fil sont donc ceux où le col n'est pas trop augmenté de volume, que présente encore un certain degré de consistance, où il a la forme d'un tant de cloche et où l'écoulement du sang n'est pas trop abondant.

Troisième procédé (au moyen de la pince à articulation variable). — La que le fil ne peut être placé au moyen du spéculum porte-fil ou au moyen des doigts, suivant le procédé de M. Léon Labbé, on peut avoir recomble pince à articulation variable que nous avons fait construire chez M. Leon peut etre nécessaire de saisir le col d'une façon asymétrique, comme de peut être nécessaire dans certains cas où la dégénérescence occupe un pour élevé d'un côté que de l'autre.

La pince présente cinq articulations différentes, en tous points semille

bles à l'articulation unique de nos forceps.

La pince peut être appliquée, les branches réunies, comme s'il s'agint d'une pince de Museux ordinaire, ou au contraire chaque branche pe être insérée isolément sur des points différents du col et ensuite articul. Dans l'un et l'autre cas, il ne faut jamais négliger de porter la pince sur doigt introduit dans le vagin afin de lui servir de guide.

Une fois la pince mise en place, les branches de celle-ci sont partidans l'anse de platine préalablement fixée sur les tiges du galvano-catte et le col est embrassé par le fil métallique au-dessus de la pince. Une foil serré, on enlève la pince, et l'on opère la section, comme il a été dit partidate.

cédemment.

Il convient d'enlever la pince, à cause des contacts qui pourraient s'éblir avec le fil de platine, et qui auraient pour résultat d'empêcher le cant de rougir le fil.

On pourrait, si l'on devait laisser l'instrument en place, se servir de pince dont les branches seraient isolées de façon à empêcher le passifie

courant.

Nous verrions même à cela certains avantages, dont le plus imp serait d'empêcher le fil de glisser. strième procédé (au moyen du spéculum de Sims) 1. — La malade est e dans le décubitus latéral gauche et le spéculum de Sims est ap-

fil de platine formant une anse à l'extrémité du galvano-cautère, est autour de la base du col, et serré au moyen du treuil placé à la base astrument.

e fois le fil bien appliqué, on le fait rougir avec les précautions recomées précédemment.

ns les quatre procédés de galvano-caustique que nous venons de faire sitre, nous n'avons eu en vue que l'amputation pratiquée sur place. elques auteurs, mais en petit nombre, ont conseillé d'appliquer le fil atine sur l'utérus préalablement abaissé à la vulve. us pensons que cet abaissement doit être rejeté, puisque nous nous ons actuellement en possession de procédés qui nous permettent de

lications. — L'amputation du col doit être faite dans des circonstances

bles et pour remédier à des lésions diverses.

imputation a été pratiquée dans la stérilité par Sims, R. Barnes<sup>2</sup>, ty, lorsque le col hypertrophié et allongé met obstacle à la conception. puytren et Huguier ont rapporté des cas de conception à la suite de ntation du col. Scanzoni relate un cas dans lequel la fécondation eut six semaines après l'amputation de la lèvre postérieure du col.

ns les cas d'hypertrophie simple du tissu utérin, l'opération de Sims

articulièrement applicable.

3r.

méthode préconisée par Kehrer nous paraît dans ces cas pouvoir égant être recommandée.

and l'une des lèvres seulement est hypertrophiée, la section ne doit r que sur la partie qui est le siège de l'augmentation de volume. Dans as l'opération est partielle, et est pratiquée avec avantage au moyen iseaux et du bistouri.

D' Laurent, de Rouen , a pratiqué dernièrement l'amputation dans as d'hypertrophie de la lèvre antérieure, ayant déterminé une rétend'urine résultant de la compression de l'urêthre par la partie hypertro-

ans les cas d'hyperplasie aréolaire, le D' Noeggerath ' préfère l'instru-It tranchant aux autres modes d'amputation, à cause, dit-il, de la réacplus grande qui suit leur emploi, et qu'il considère comme utile.

ans le cas d'hypertrophie de la portion sus-vaginale du col, c'est le prod'Huguier qui doit être appliqué. Nous avons dit précédemment pour

les raisons nous rejetions dans ce cas le procédé de Kehrer.

autres procédés: amputation circulaire au moyen des ciseaux, de reseur ou du fil de platine, conviennent plus particulièrement dans le de cancer utérin. Ajoutons avec Byrne, Gaillard Thomas, Léon Labbé, rc'est l'amputation galvano-caustique qui nous a toujours paru la plus mble dans ces cas de dégénérescence.

expose moins aux hémorrhagies que les autres procédés et, s'il sur-

Gaillard Thomas, Diseases of women, 4° édition, p. 633. Traité clinique des maladies des femmes. Traduction par Cordes, 1876, p. 95. Union médicale de la Seine-Inférieure, 1874. Virginia medical Monthly, juillet 1877, p. 306.

512 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYRÉCOLOGIE. — SÉANCE DE 12 SEP.

vient une perte de sang, il faut l'attribuer à ce que le fil a été por

trop haute température, accident qu'il est facile d'éviter.

Byrne ', qui emploie ce moyen depuis huit ans et qui a pratiqué deux cents amputations, en proclame hautement les avantages. Q rétraction cicatricielle dont cette opération peut être suivie, elle est dire de Byrne, et il ne faut pas l'attribuer à la galvano-caustie; elle produire aussi avec les autres méthodes.

De plus, si la section a porté un peu au-dessous du point enva dégénérescence, on peut encore espérer la guérison, en cautérisan gnon au moyen du bouton de porcelaine entouré d'un fil de p

rougi par l'électricité.

Un des grands avantages du galvano-cautère, c'est qu'il ne raye et qu'il ne détermine pas de réaction inflammatoire notable, lorsquer n'a pas été enlevé dans son entier. Aussi, dans le cas où l'on enlevé tout le tissu dégénéré, on ne voit pas la maladie accélérer sa fatale.

L'amputation avec le galvano-cautère peut être pratiquée dans l du col de l'utérus, même quand on n'est pas sur d'enlever tout le généré. C'est, du reste, l'opinion de Byrne et de Goodell . On

ainsi les pertes de sang, et la malade se trouve améliorée.

Nous avons été témoin, dans le service de M. Gallard, à la Pitié, opérations pratiquées dans de semblables conditions. Les malades rent à la suite de l'opération un soulagement très-marqué, dû à la tion de l'écoulement ichoreux et des pertes de sang auxquelles elle soumises auparavant.

La cachexie cancéreuse, dit Goodell, ne contre-indique même pation non plus que l'immobilité de l'utérus. Cette immobilité peut être le résultat d'une inflammation péri-utérine indépendante de l'cancéreuse. L'opération, dans ces cas, produit toujours une certa

lioration.

Dans le cas de cancer, si on n'a pas recours au galvano-cautère auteurs sont d'accord pour conseiller l'emploi de l'écraseur, et d les ciseaux et le bistouri, à cause de la vascularité fort grande du expose à des pertes sanguines très-considérables. Si nous avions l'usage des ciseaux, nous emploierions de préférence ceux qui or ventés par M. Clark et dont les bords tranchants sont armés de der

#### Conclusions.

Des faits que nous venons d'exposer dans ce mémoire, nous con

1º Que l'amputation du col doit être pratiquée sur place.

2º Que la méthode galvano-caustique est particulièrement applicancer utérin, bien qu'elle puisse être également employée dan d'hypertrophie simple.

3º Qu'à défaut du galvano-cautère, c'est l'écraseur qu'il faut che

tout dans les cas de cancer.

4º Que les ciseaux sont préférables au bistouri quand on renonc

ploi du galvano-cautère ou de l'écraseur.

5º Que le bistouri ne doit guère être employé que dans les cas d'ment hypertrophique de la portion sus-vaginale du col.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> American Journal of obstetrics, 1877, p. 521.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., p. 522.

CTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE. 513

M. Le Blond fait la démonstration du spéculum qu'il a inventé pour iliter l'opération qui fait l'objet de sa communication.

M. Gautier passe le fauteuil de la présidence à M. Piachaud.

M. Kœberlé trouve le procédé de M. Le Blond très-ingénieux et prane et pense que son spéculum rendra d'excellents services dans les lations des polypes et dans les amputations du col par la méthode galnocaustique. Mais dans les cas de cancers, d'épithéliomas, etc., il est z-difficile par ce procédé d'arriver suffisamment haut. Cela dépend de saillie que fait la tumeur. Aussi M. Kæberlé procède-t-il autrement. saisit le col et l'attire vers la vulve avec des pinces. Puis il coupe tit à petit le col avec un bistouri en ayant soin de commencer par la rtie antérieure et de cautériser à mesure la surface de section au oyen du thermocautère ou d'un autre appareil à cautérisation. Par ce mcédé on n'a pas d'hémorrhagie et en moins de vingt minutes tout le est enlevé; on peut faire un évidement conoïde qui permet d'enlever col jusqu'à la limite du vagin. A la fin de l'opération on laisse une tite partie du col adhérente jusqu'à ce qu'on soit certain qu'il ne wule plus de sang. Ce procédé est préférable dans tous les cas où il enlever le col largement ou profondément. Ce procédé permet aussi n'enlever qu'une des lèvres du col et cela même au-dessus de l'intion vaginale. Jamais M. Kæberlé n'a vu les culs-de-sac péritonéaux Forés, et jamais il n'a observé de réaction du côté du péritoine.

M. PAGENKOPF trouve aussi l'instrument très-ingénieux, mais il pense e la méthode de Sims est plus simple et pratique. Les fils galvano-estiques se cassent fréquemment.

M. Piachaud a amputé le col cinq fois, quatre fois pour des cancers et è fois dans un cas d'hypertrophie simple. Il s'est toujours servi de traseur et n'a pas eu de difficulté à placer la chaîne. Cependant dans as d'hypertrophie un accident grave eût pu se produire. Il y avait un de-sac vésical pénétrant entre le col et le vagin, qui ne fut reconnu parce que M. Piachaud eut l'idée de cathétériser la malade. Jamais Piachaud n'a eu d'hémorrhagie ni d'inflammation du col ou du périne. La section était parfaitement nette. L'instrument de M. Le Blond très-ingénieux et pourra rendre des services.

M. Le Blond pose en principe qu'on ne doit pas opérer à la vulve parqu'ainsi on replie le cul-de-sac péritonéal postérieur et huit fois sur con pénètre dans le péritoine. M. Byrne de Brooklin qui a fait d'opérations semblables, condamne ce procédé. Il faut éviter le couteau i risque d'amener une hémorrhagie. Quand on cautérise au fond du gin le spéculum se remplit de fumée et on opère en aveugle. Les eaux galvanocaustiques de Paquelin sont difficiles à manier.

514 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE.

- M. Vullier est tout à fait de l'avis de M. Le Blond. Il est imprudent d'attirer le col au dehors. Dans les cas de cancer avec rétraction du col les culs-de-sac vaginaux coiffent très-souvent la partie inférieure de la matrice. M. Vulliet a failli les perforer dans un cas analogue. Dans ces circonstances il vaut mieux faire un évidement conoïde comme le veut. M. Kæberlé. Il pense aussi que la fumée est très-gênante; il faut la chasser par une douche vaginale.
  - M. GAUTIER reprend la présidence.
- M. Kœberlé. Au fond nous sommes tous d'accord. Il est dangerent en effet d'appliquer une ligature sur le col attiré en dehors de la vulve; aussi quand on veut employer la ligature il faut laisser le col en place. M. Kœberlé préfère le bistouri. Il introduit une sonde dans le col dirige son couteau vers la sonde. M. Kœberlé a fait cette opération hui ou dix fois et n'a jamais eu d'accident à déplorer. Le procédé est plui difficile mais pas plus dangereux.
- M. LE BLOND est décidément d'avis qu'il faut amputer le col su place.
- M. LE BLOND présente le spéculum de Bouveret, modification du spéculum de Cusco. L'extrémité est taillée en biseau comme dans le spéculum de Fergusson. Il n'y a qu'une seule articulation. Un des côtés a trouve donc complétement libre, ce qui facilite l'emploi de la sonde.
- M. GAUTIER craint que les plis du vagin ne se précipitent dans le spe culum du côté libre.
  - M. Piccinini fait la communication suivante:

## DE LA SYMPHYSÉOTOMIE

EXÉCUTÉE PAR LA MÉTHODE SOUS-CUTANÉE

Par le Dr Hector PICCININI, médecin chirurgien à Asti (Italie)

La symphyséotomie, née en France, y fut bientôt délaissée, et si les classiques modernes lui donnent une place parmi les opérations d'obstétrique, ce n'est qu'en vue de l'intérêt historique qui s'y rattache.

Le professeur d'Erchia Pietro (de Naples) attribue l'abandon de cett opération à trois causes : la première, c'est la règle acceptée en France en Angleterre de toujours sacrifier l'enfant à la mère ; en second lieu, l'invention du céphalotribe de Baudelocque, supérieur lui-même au croche des praticiens anglais enfin, la vogue dont jouit maintenant l'accouché ment prématuré artificiel, cette pratique permettant d'éluder les consequences fâcheuses d'une grossesse, en l'arrêtant au terme voulu (?!)....

Il me paraît qu'à ces trois causes signalées par d'Erchia, s'en joint wo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce mémoire a déjà été présenté au Congrès médical de Turin et publié dans la Lyon médical, n° 22-25 octobre 1874.

raière plus importante : c'est le manque d'une règle précise indiquant au irargien quels sont les rétrécissements pelvieus qui indiquent, et quels nt ceux qui contre-indiquent la symphyséotomie suivie immédiatement de pplication du forceps.

C'est ce qui m'a engagé à faire connaître les idées qui m'ont guidé dans tte opération pratiquée par moi en 1870 avec un plein succès; enfant et

he vivants.

La symphyséotomie pratiquée pour des rétrécissements de deux pouces quart (65 millimètres environ) avait donné de si fâcheux résultats 'elle fut bientôt abandonnée. Il importait donc de fixer avec précision le gré d'angustie pelvienne qui permet cette opération, le moment auquel t est indiquée, les soins immédiats et consécutifs qui doivent en assurer **sa**ccès.

La symphyséotomie, c'est-à-dire la section du fibro-cartilage est en elleme une opération innocente autant que simple. Joulin allègue qu'il est ossible de déterminer rigoureusement, avant toute intervention, la me**è du rétrécissement et surtout le volume de la tête fœtale; d'où il résulte ane première** opération on pourrait être obligé d'en joindre une sede, savoir l'application du forceps, et celle-ci aggraverait singulièrement résultats de la première, car elle déterminerait, selon Joulin, l'arrache**des ligaments sacro-iliaques ;** je n'hésite pas à taxer d'exagérées sem-

**lle**s allégations...

**h premier lieu, il est rare, avec le luxe** d'instruments de précision que s possédons, il est rare, dis-je, qu'un praticien expérimenté n'arrive pas surer exactement un rétrécissement. Il n'y a pas lieu non plus de buter l'application du forceps, qui, selon moi, doit suivre immédiatent toute symphyséotomie, et jamais je n'ai eu à déplorer les accidents t parle Joulin; je suppose, il est vrai, que l'instrument de traction et de **ection est appliqué par une main d'accoucheur et non par celle d'un** argien inhabile, ignorant l'emploi et la manœuvre du forceps.

**Selon Joulin, la symphyséotomie ne permettrait qu'un écartement d'un** ce à un pouce et demi entre les deux surfaces articulaires, et à cet écarent correspondrait une augmentation d'un centimètre (deux ou trois es) pour le diamètre antéro-postérieur; la pratique au contraire montre

**an**'en est rien.

e professeur d'Erchia a pratiqué la symphyséotomie pour un rétrécisseet de deux pouces et quart (65 millimètres), et notez que, selon moi, on doit pas la pratiquer à moins de trois pouces (80 millimètres); le forappliqué immédiatement ramena un enfant vivant, et la mère survécut ette application de forceps, qui, selon Joulin, est une cause de mort par

**léchirure** des ligaments sacro-iliaques!

our ma part, les résultats de la pratique me suffisent ; trois pouces, trois **ces et demi, voilà la limite** des rétrécissements qui admettent la symphyomie, l'opération faite, le forceps doit être appliqué avec prudence ; on **tirer lentement** avec de légers mouvements de rotation; l'extraction du sera obtenue ainsi graduellement sans nouvelles douleurs pour la sans aucune complication traumatique (cause fréquente d'une affec**puerpérale morte**lle). Pour un rétrécissement de trois pouces, par iple, la symphyséotomie nous aura donné un demi-pouce de plus, le ens autant; ce qui équivaut à un bassin de quatre pouces. Voilà certes des plus satisfaisants.

**Scition à donner à la patiente pour une opération de :** ine sera placée dans le décubitus dorsal sur un pla

indispensable que la lame ait une certaine résistance.

Un bandage de corps sera disposé à l'avance; la délivrance bandage sera humecté avec de la gomme du Sénégal, de façon a inamovible; le but auquel il répond est de prévenir tout écar cuisses, soit par un mouvement intempestif de la patiente, soit p ladresse des personnes qui la transporteront. On attend d'aille changer de lit que l'appareil soit à peu près sec. La méthode se évite la suppuration qui viendrait s'ajouter dans d'autres procéd ditions pathologiques de la puerpéralité. Autre avantage de cette c'est la suppression des sutures; on comprend que les parties me gées dans cette méthode contribuent efficacement à maintenir r les surfaces pubiennes.

Si Carbonai et Imbert ont proposé d'exécuter la section physe par la méthode sous-cutanée, je l'ai exécutée moi-m manière différente qui me parut plus rationnelle, et qui me fo

par mon maître le professeur Palasciano déjà en 1858.

Je trouve ma méthode d'opérer appuyée par les traités sur le ments de Balocchi et de Braun, traduit par Mayer. Elle consiste en pérateur se place entre les cuisses de la patiente de son côté dre duit le ténotome de bas en haut et non de haut en bas, d'arrièmet non d'avant en arrière, c'est-à-dire de l'abdomen au pubis, d'à la fois plus fatigant pour l'opérateur et plus dangereux tiente, car il pourrait en résulter plus facilement la lésion de l'ur la vessie.

D'ailleurs les cliniciens allemands ont sans raison retiré de tés, la pubiotomie de Stoltz, la pelviotomie de Aitken et Galbiati, séotomie unie à l'accouchement prématuré de lacolucci, la résect sous-périostée de De Cristoforis et la symphyséotomie. Et cela si cette opération a donné aux Allemands de mauvais résultat ment je crois, parce que l'ampleur voulue du diamètre antéro n'était pas absolument déterminée, je puis assurer que chez ne particulièrement au grand hôpital des Incurables de Naples, et des succès magnifiques

ptation de diamètre d'autant plus sensible que le degré d'écartement

os du pubis sera plus grand durant l'opération.

coucheur Kleinwaechter, rapportés dans la Wiener Klinik en juillet 1876 sur la perforation du crâne du scetus comme moyen de faciliter l'acthement, où, au n°4 par exemple, l'est dit que dans les cas où les proportentre la tête du sœtus et le diamètre restreint du bassin demandent fration césarienne, mais la semme s'y resuse.

plus loin : • Il n'y aurait qu'une seule chose qui puisse remplacer la bration dans les rétrécissements du bassin, et ce serait l'accouchement

maturė.... »

t pour un rétrécissement de trois pouces; la symphyséotomie et l'accoument prématuré pour un rétrécissement plus faible.

**somme les conclusions de ce travail sont :** 

Ne jamais pratiquer la symphyséotomie pour des rétrécissements aupus de trois pouces à trois pouces et demi (80 à 85,90 millimètres);

Employer pour cette opération la méthode sous-cutanée;

Faire suivre la section du sibro-cartilage de l'application immédiate rceps;

La position à donner à l'accouchée, le cathétérisme vésical, le baninamovible sont autant de détails qui contribueront pour une grande au succès de l'opération.

ppelons en terminant qu'à l'hôpital de Naples, pendant un espace de années, les résultats de la symphyséotomie ont été les suivants : érées, 19 : femmes vivantes, 15; femmes mortes, 4; enfants vivants, infants morts, 3.

GAUTIER regrette que le manuel opératoire ne soit pas décrit plus g.

Piccinini dit que M. Novi de Naples vient de publier sur cette tion une nouvelle statistique.

DEVRIENT présente un spéculum de son invention et fait la com-

## TE SUR UNE MODIFICATION AU SPÉCULUM SIMS

Par M. le Dr DEVRIENT, de Genève.

inconvénient du spéculum Sims, qui en rend l'emploi difficile pour sup de médecins, consiste dans le fait que son application exige l'aste de plusieurs aides pour tenir le spéculum et écarter les fesses. J'ai de remédier à cet inconvénient en faisant construire, en 1873 par l'adjonction de branches dilatatrices, per cartement des parois latérales du vagin.

#### 518 SECTION D'OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMB

Je n'entrerai pas dans une description détaillée de la construction et différentes pièces qui composent mon spéculum; on s'en rendra compte examinant le dessin ci-dessous.



#### Mon spéculum s'introduit de la façon suivante :

Pour lit d'examen on choisit une table, un canapé, une surface p quelconque; je donne la préférence à une chaise-longue. Avant lot faut que la femme quitte son corset et délie les cordons de ses jupons qu'aucun lien n'empêche la gravitation des organes abdominaux res thorax. Puis on la fait mettre à genoux, les jambes pas trop écarlés, cuisses formant un angle ouvert, avec les jambes et le corps pendi avant de façon que le ventre et les cuisses forment également in ouvert. Il faut l'engager à s'enseller, comme on dit en termes de ma c'est-à-dire que l'épine dorsale doit former une ligne concave aux re afin que les muscles abdominant soient bien relâchés et que les org abdominaux, par leur gravitation vers le thorax, puissent opèrer une tion sur le fond du vagin et de la matrice par les divers tissus et ligati qui les unissent. Cet ensellement est absolument nécessaire pour q jour ou la lumière pénétrent dans le fond du vagin. La femme étant placée, on saisit le manche du speculum de la main ganche et on intre la pointe de la branche pérméale au sommet de la fente vaginale en l vant l'instrument contre le pérmée. De la main droite l'on relève 📾 ches latérales contre la branche périnéale, où elles se cachent com ment, de facon que le spéculum n'a que le calibre du spéculum Sims, on le pousse dans le vagin jusqu'à ce que le manche rencontre le per Cette introduction se fait tout à fait sans douleur ni excitation gené parce que l'on n'everce aucune pression ou irritation sur le clitors parties avoisioantes ; aussi je n'ai jamais vu survenir, avec mon sper ces contractions spasmodiques de la matrice, comme on le voit souvel venir avec d'autres spéculums dans la position dorsale.

L'instrument étant en place, on glisse les trois derniers doigts et le p

a gauche sous les anneaux des bras de levier, pendant que l'index anche contre lequel on relève les bras de levier, ce qui fait écarunches latérales. On sent très-bien, dans la main gauche, à la répropposent les parois vaginales à l'écartement des branches latém'à quel point l'on peul pousser cet écartement sans risquer d'ocune rupture. Lorsque l'écartement est arrivé au point désiré, il tourner la vis qui se trouve près du manche pour maintenir les dans leur position, et l'on peut abandonner le spéculum dans pour peu que la femme ne fasse pas de mouvements et garde sa son poids et sa position déclive le maintiennent dans le vagin et ir a les deux mains libres. La dilatation du fond du vagin se fait pduction de l'air qui s'y précipite au moment de l'écartement des érales, le fond du vagin étant attiré vers le thorax par le poids les abdominaux. La quantité d'air qui entre ainsi est considérable, mme se retourne brusquement pour s'asseoir, après l'ablation am, l'air s'échappe du vagin avec un bruit caractéristique, qu'on set vaginal, produit par les vibrations des lèvres du vagin au moair passe entre elles. On évite cet inconvénient fort désagréable some en introduisant une sonde dans le vagin au moment où elle

eau que nous présente le vagin lorsque l'on a poussé la dilatation ximum est le suivant :

e du vagin présente une porte voutée de 0,06 centimètres de

pr 0,06 centimètres de largeur.

iprend que cette large ouverture permet un libre accès au jour fond du vagin et qu'elle facilité énormément le maniement des its dans les opérations. Il est rare que la muqueuse soit assez relàvenir faire saillie dans le vagin, entre les branches latérales et e périneale du spéculum. Entre les deux branches laterales on voit vaginale antérieure-supérieure, qui devient naturellement inféis cette position, s'etendre jusqu'au col de la matrice en formant cer lisse. Au fond du vagin on aperçoit le col de la matrice planté ient dans le fond du vagm, le museau de tanche regardant en isant une saillie proéminente sur les parties voisines. La muginale en est séparée par un petit sillon, ce qui donne a l'organe ne ressemblance avec un nombril. Cette position verticale du col mmode pour l'introduction de corps soit liquides soit solides de la mitrice. L'on n'a qu'à poser verticalement, sur le museau avec une pince, les crayons médicamenteux, les tiges de Lamionge préparée et les pessaires intra-utérins, et ils glisseront facipresque sans aide dans la matrice. Il en est de même pour les i l'on se sert d'une seringue courbée au bout, on est sur que sera retenue.

la est pas seulement pour ces petiles opérations que mon spécudes avantages, c'est surtout dans les opérations qui attaquent la rieure-antérieure du vagin : l'opération de la fistule vésico et inale ainsi que pour les opérations d'élytrorhaphie pour le prorutérus que mon speculum peut trouver son emploi. En effet, la latérale du vagin étant produite par la pression des branches larepéculum contre les parois latérales du vagin, on peut se passer du, jusqu'à présent, étaient chargés de dilater l'entrée du frochets ou spatules.

dent que l'écartement mécanique qui maintient les par même position pendant toute la durée de l'opération 520 section d'obstétrique, gynécologie. — séance du 12 septembre.

férable à l'écartement manuel; car il est impossible que les tractions soient parfaitement de même force des deux côtés, faites par deux personnes des férentes, et l'on aura toujours des tiraillements du champ opératoire dans l'autre.

- M. LE BLOND trouve les branches du spéculum trop courtes.
- M. Devrient explique qu'autrefois il les avait faites plus longues mais que les actuelles sont préférables. Il suffit de dilater la partie musculaire du vagin.
- M. GAUTIER pense que ce spéculum ne serait pas pratique pour de longues opérations.
  - M. LE BLOND demande si M. Devrient emploie le décubitus latéral.
  - M. Devrient répond que non.
- M. Vulliet présente un pessaire pour la contention du prolapsu utérin complet et fait à ce sujet la communication suivante :

#### COMMUNICATION A PROPOS

# D'UN MOYEN DE CONTENTION ET DE TRAITEMENT DU PROLAPSUS UTÉRIN

Par M. le D' VULLIET, professeur à l'Université de Genève.

Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à cette section du Congrès le pessaire don

je me sers dans les cas de prolapsus utérin complet.

C'est en 1868 que j'imaginai ce petit appareil et que je l'appliquai por la première fois. Depuis lors j'ai réuni trente-quatre observations dans pratique; quelques uns de mes confrères y ont eu recours également, les résultats que nous avons obtenus m'autorisent à vous recommande l'emploi de cet instrument, non-seulement parce qu'il assure la contentique parfaite de la matrice, mais aussi parce que, quelquefois, grâce à lui, nou avons obtenu la cure radicale du prolapsus.

Trois conditions essentielles sont nécessaires pour permettre à la matrique de quitter sa direction presque perpendiculaire au vagin, de s'engager da la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire; en un mot de se matrice de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire et de sortir par l'orifice vulvaire et de la filière de la filière vaginale et de sortir par l'orifice vulvaire et de la filière de

tre en prolapsus complet. Ces trois conditions sont :

1º La rétroversion utérine jusqu'à correspondance de l'axe utérinate l'axe vaginal; il est évident, en effet, que tant que les organes formers un angle entre eux, il sera impossible à la matrice de s'engager dans l'axe vagin.

2º Le relâchement des liens et des supports de la matrice, surtoul colonnes vaginales, qui autrement ne pourraient ni céder, ni s'élargir.

s'inverser.

3º Il faut un écartement de la vulve et de l'arcade pubienne suisser pour laisser sortir les organes.

ULLIET. — COMTENTION ET TRAITEMENT DU PROLAPSUS UTÉRIN. 521

meilleur soutien pour la matrice affectée de prolapsus sera donc celui empéchera la rétroversion et qui suppléera à l'action des ligaments rels. L'instrument que voici réalise ce double but.



Le pessaire vu de profil.

Par sa face supérieure.



Par sa face inférieure

ur les besoins de la description, nous appellerons la partie a b c d eau, et la partie a f l'appendice.

nsidéré isolément, l'anneau est semblable au pessaire annulaire ordi; il est elliptique et recourbé sur lui-même dans le sens vertical; appendice a une forme triangulaire à côtés recourbés, il est fixé en a neau; sa direction est horizontale.

ici maintenant quels doivent être les rapports de l'instrument avec les nes.

col utérin doit venir plonger entre les bords postérieurs de l'anneau l'appendice, dans l'espace / b.

ppendice a f soutient la paroi vésico-vaginale, et l'anneau a b la paroi rectale.

commissure antérieure a et les branches montantes du pessaire dois s'arquebouter derrière l'arcade et les branches montantes du pubis, pessaire ainsi placé constitue pour les parois vaginales une sorte de ure solide qui leur empêche d'une manière absolue de s'inverser. Il ree à demourer tendues comme dans l'état normal, et il restitue ainsi érus les soutiens qu'il avait perdus.

térus aînsi soutenu ne peut non plus se mettre en rétroversion, parce la partie postérieure de l'anneau a f, logée dans ce cul-de-sac postérieur, l'empêche de basculer en arrière; la matrice ne pouvant donc plus quitter sa direction perpendiculaire au vagin, les colonnes vaginales ne pouvant plus s'inverser, le prolapsus devient mécaniquement impossible.

Les autres pessaires que l'on applique au prolapsus empêchent, il es vrai, à l'utérus de sortir hors de l'orifice vulvaire, mais c'est là leur seu mérite; ils ne font rien pour empêcher à l'organe de se renverser en ar rière; laissant subsister derrière eux cette rétroversion sans laquelle il n'y a pas de prolapsus possible, ils ne sauraient remédier aux dérangement très-graves et très-pénibles qu'entraîne le déplacement de la matrice en arrière.

Ils ne réduisent pas l'utérus, ils ne font que lui fermer l'issue.

Nous croyons également l'emploi de notre pessaire préférable aux opérations conseillées en pareil cas. D'abord parce que ces opérations sont loin de donner toujours des succès, ensuite parce qu'elles ont toutes pour résultat une mutilation plus ou moins grande des organes génitaux, et enfaparce qu'elles exposent aux conséquences du traumatisme.

Voici, en résumé, les conclusions que nous pouvons tirer tant de nos observations personnelles que de celles que nos confrères ont bien vouls nous communiquer.

Ce pessaire est, avec un peu d'habitude, facile à placer et à enlever.

Il est supporté facilement par les malades, parce que, étant en contact par de grandes surfaces avec les tissus, chaque point ne supporte qu'une très-petite partie de la pression totale.

Non-seulement il contient la matrice, mais il la maintient réduite dans sa

position normale.

Il n'entrave ni la miction, ni la défécation, ni même le coît, car les branches du pessaire se logent sur les côtés et contre le plancher supérieur du vagin.

Il n'empêche pas l'écoulement des liquides naturels ou morbides.

Il permet de porter aisément sur les organes des médicaments ou des injections.

L'utérus et les organes limitrophes replacés dans leur situation normale, peuvent se débarrasser plus facilement des produits inflammatoires, et reprendre ainsi leur volume et leur tonicité normale. C'est comme cela que nous expliquons quatre des cas de cure radicale obtenus dans notre pratique privée; un cinquième a été dû à l'intervention d'une grossesse, au repos et aux soins consécutifs à l'accouchement. Il va sans dire qu'il faut avoir soin de choisir un pessaire dont les proportions correspondent à celles des organes avec lesquels il doit entrer en contact. Il est urgent aussi de recommander des injections ou mieux des irrigations vaginales et fréquentes; ensin, prendre toutes les précautions qu'exige le port habituel d'un pessaire.

J'ai l'habitude de bien avertir mes malades que parfois, avant de bénéficier du traitement, il faut s'accoutumer un peu à l'appareil. Avant d'être toléré parfaitement, le corps étranger peut irriter, par son contact, les organes qui avaient perdu l'habitude de se trouver dans leur situation normale n'y reviennent pas sans que cela occasionne parfois quelques petites

douleurs.

Une patiente ainsi avertie supportera sans murmure qu'on lui enlève, qu'on lui replace ou qu'on lui change ou modifie son pessaire, tandis que si imprudemment on a promis le soulagement immédiat, il peut arriver que l'impatience et le découragement gagnent la malade et compromettent le résultat.

#### VULLIET. — CONTENTION ET TRAITEMENT DU PROLAPSUS UTÉRIN. 523

C'est M. Demaurex, bandagiste à Genève, qui confectionne nos pessaires. Is sont en fil de laiton, entouré de gutta-percha.

Grace à leur malléabilité, il est possible en cas de besoin d'en modisier

un peu les diamètres et les courbures.

On peut en faire en aluminium ou en argent, qui sont plus propres et plus durables.

- M. Cordés a employé le pessaire avec succès dans cinq ou six cas. Mais dans les cas de déchirures du périnée on ne peut s'en servir.
- M. Vullier n'a pas eu des cas analogues, mais le point d'appui étant en haut derrière le pubis le pessaire doit tenir également.
- M. LE BLOND dit que la question a été discutée pour le pessaire de Dumontpallier et qu'on a admis qu'il ne tenait pas. La partie antérieure e dégageait sous le pubis et il fallait une tige fixée à une ceinture. A 'aris le prolapsus est rare; on voit plutôt l'élongation. Le meilleur rocédé de traitement consiste dans l'application des tampons au tannin ui amènent la guérison complète en trois mois.
- M. Vullier dit que les prolapsus sont fréquents dans la classe ouvrière t qu'on ne peut obtenir des gens de se soigner d'une manière suivie. n outre le pessaire est moins gênant qu'un tampon qui doit être voluineux et comprime le rectum. Rien n'empêche de mettre un tampon 1 tannin outre le pessaire. Mais les tampons retiennent les sécrétions.
- M. LE BLOND répond que le tampon peut être petit et les femmes se introduisent facilement.
- M. Piachaud dit que le prolapsus n'est pas plus fréquent à Genève l'ailleurs. Le procédé de M. Le Blond est insuffisant dans beaucoup de s. M. Piachaud a dans un cas enlevé un pli de la muqueuse, et n'a eu nsi qu'un succès passager. Le pessaire de M. Vulliet est excellent mais faut en avoir de grosseurs différentes.
- M. GAUTIER a été témoin en 1849 à l'hôpital de Lourcine des premiers sais faits par M. Noël Guéneau de Mussy avec les tampons d'alun, de main et d'autres poudres astringentes; malgré une grande persévénce, il n'a pu constater un effet permanent dans les cas de prolapsus érin.

La séance est levée et, vu l'absence de communications à l'ordre du ur, les travaux de la section sont terminés 1.

Le secrétaire:

E. CHENEVIÈRE.

Le rapport de M. Zweifel sur l'alimentation artificielle des enfants du premier e, dont les conclusions sont données au programme, p. xxii, n'a pu être lu. l'auer ayant été empêché d'assister au Congrès.

# QUATRIÈME SECTION MÉDECINE PUBLIQUE

## SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE

Présidence de M. H.-Cl. LOMBARD.

Le bureau provisoire est maintenu par acclamation. Sur la proposition du Président, sont nommés présidents d'honneur MM. VAN CAPELLE, de la Haye, Gille, de Bruxelles et Seguin, de New-York.

M. GLATZ fait la communication suivante:

# L'HYDROTHÉRAPIE TONIQUE ET RÉVULSIVE Par M. le D' GLATZ, de Genève.

L'hydrothérapie est un élément thérapeutique important dans le trailement de l'anémie, c'est le traitement balnéaire par excellence à opposer à l'état nerveux; les applications toniques ou calmantes de l'hydrothérapie, exigent des procédés complétement différents. Le traitement hydrothèrepique du nervosisme exige toujours et avant tout des applications prolongées et de l'eau mitigée; par contre, le traitement de l'anémie réclame de l'eau froide, des douches très-courtes et à percussion énergique. L'anémie et l'état nerveux existant souvent simultanément, le traitement hydrothérapique doit réunir l'effet tonique et l'effet calmant, en évitant d'être excitant ou débilitant; la piscine froide est de tous les procédés balnéaires. celui qui réussit le mieux dans le traitement du nervosisme anémique. Les applications dérivatives ou révulsives de l'hydrothérapie exigent l'union, la combinaison du calorique et du froid; la douche écossaise est l'application révulsive par excellence, les sudations (maillot, bains de vapeur, air chaud, etc.) doivent être réservées pour les cas seuls où l'indication diaphorétique est positive.

La douche froide lutte admirablement contre l'anémie en donnant au malade la force de digérer et surtout la puissance d'assimiler; c'est ainsi que, indirectement, elle réussit dans la chlorose, alors que le fer était demeuré sans résultat. C'est par la même raison que l'hydrothérapie peut être regardée comme préventif de la scrofulose et de sa sœur la phthisie. La douche s'attaque tant au système nerveux cérébro-spinal qu'au système ganglionnaire; elle accélère et régularise la circulation, facilite les échanges, donne de l'appétit et des forces, et surtout rend facile la digestion, et, par cela même, l'assimilation se fera de nouveau normalement, l'activilé

fonctionnelle de la peau, la régularisation et l'accélération de la circulation ont pour conséquence une nutrition plus complète, une digestion plus parfaite, une appétence plus prononcée. L'anémie nerveuse ou le nervosisme anémique doit réunir le traitement tonique et le traitement calmant; pour remplir ce but, c'est à la piscine froide que nous avons recours, et c'est à la piscine que l'hydrothérapie doit des succès remarquables; il suffit de ne pas ordonner la piscine au début de la cure, l'on préparera préalablement l'organisme à l'eau froide par des applications tempérées, l'eau employée comme sédatif agit par épuisement du système nerveux, que l'on fatigue pour ainsi dire soit par des applications successives, soit par l'impression prolongée du froid; l'on s'efforce d'arrêter, ou plutôt d'entraver une réaction trop rapide, partant excitante; l'influence de l'eau sur les mouvements réflexes devient nulle, il y a sidération du système nerveux, principalement des nerfs réflexes; le traitement calmant doit, dans l'état nerveux, toujours précèder les applications toniques avec lesquelles seules l'on n'arrive à rien dans les trois quarts des cas.

La méthode révulsive exige l'union, la combinaison du calorique et du froid; la douche écossaise peut être regardée comme l'idéal du traitement révulsif. Rien n'égale sa puissance pour attirer le sang dans les capillaires cutanés et l'y maintenir assez longtemps pour que la congestion physiologique puisse, avec avantage, se substituer à la fluxion pathologique.

La douche écossaise est le meilleur traitement à opposer au rhumatisme musculaire simple, et certainement c'est une arme infaillible dans le traitement de la sciatique. La douche écossaise consiste en une douche chaude prolongée, suivie d'une douche froide très-courte; l'eau chaude produit une paralysie des nerfs vaso-moteurs, une dilatation des capillaires et l'accumulation sanguine consécutive; l'eau froide, alors, loin de refouler le sang vers l'intérieur, augmente encore la paralysie des vaisseaux, et par cela même la rubéfaction et la révulsion.

En résumé, la douche écossaise, ou, d'une manière générale, l'union et la combinaison de l'eau froide et de l'eau chaude, présente deux grands avantages :

- l' Et avant tout de nous fournir le plus puissant moyen de révulsion connu, par conséquent, de représenter actuellement le traitement le plus efficace à opposer au rhumatisme aigu ou chronique, et aux névralgies d'origine rhumatismale.
- 2º De rendre possible une cure hydrothérapique à des personnes dont la réaction trop faible ne permet pas de supporter le froid au début.
- M. Baumgartner se déclare partisan de l'hydrothérapie surtout dans les cas d'anémie où le système nerveux est toujours en souffrance.
  - M. Manouvriez fait la communication suivante:

## DE L'ANÉMIE DES MINEURS DITE D'ANZIN

Par M. le Dr Anatole MANOUVRIEZ, de Valenciennes.

Depuis plusieurs années, nous nous livrons à des recherches sur l'anémie des mineurs dite d'Anzin; ce sont leurs résultats que nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui sous forme de conclusions.

L La maladie, généralement connue sous le nom d'anémie des mineurs, loin d'être, comme on le croit, une espèce rare qui se serait exclusivement

manifestée chez les mineurs d'une fosse de houille de la Compagnie d'Anzin, pendant l'épidémie de 1803 signalée par Hallé, a au contraire constanment régné depuis lors, au moins sporadiquement, et parfois à l'état endémique et même épidémique, dans plusieurs autres fosses de la même Compagnie; en 1876, des cas sporadiques s'y observaient encore dans une

seule fosse (fosse Bonnepart).

Depuis son apparition jusqu'à nos jours, cette maladie a successivement affecté, aux mines d'Anzin, des formes de moins en moins graves, en rapport avec les améliorations apportées aux travaux d'exploitation. Tandis que, de 1803 à 1830, prédominèrent des formes abdominales, d'abord aiguës et à invasion brusque, puis chroniques et à début insidieux, la maladie revêt, depuis 1830, une forme cachectique, chronique d'emblée, caractérisée par des symptômes d'anémie avec peu ou pas de troubles digestifs. Cette dernière forme avait d'ailleurs déjà été signalée, dès 1803, comme forme incomplète rare.

II. L'anémie des mineurs n'est pas spéciale aux mines de houille de la Compagnie d'Anzin; elle a également sévi sur un assez grand nombre de houillères dans le même bassin du Nord Franco-Belge: mines de Fresnesmidi, d'Aniche, de l'Escarpelle et de Lens, charbonnages de Mons, Charleroi et Liège, et dans d'autres bassins en France: mines de l'Allier, de la

Loire, de Decize (Nièvre), de Graissessac (Hérault) et en Suède.

Dans ces diverses mines, la maladie a subi la même transformation graduelle qu'à la Compagnie d'Anzin. La forme abdominale régna épidémiquement à la houillère des Vanneaux à Wasmes (Belgique), peu de temps après l'épidémie d'Anzin de 1803; aux mines d'Aniche (Nord) de 1827 à 1834, et à l'Escarpelle (Nord) 1871-72. La forme cachectique a été observée à Aniche (Nord), de 1834 à 1866, et à Lens (Pas-de-Calais) vers 1871; et elle s'observe encore à Fresnes-midi (Nord), dans les charbonnages de Mons, Charleroi et Liège, dans l'Allier, dans la Loire, à Decize (Nièvre) et à Graissessac (Hérault).

III. Les symptômes de l'anémie des mineurs ne se sont jamais manifertés que chez les ouvriers des mines de houille et non des mines de métaus ou d'autres substances. La maladie qui, d'après Hoffinger, sévit épidémiquement, de 4777 à 1778 et de 4785 à 1792, parmi les ouvriers des mines de plomb et d'argent aurifère, à Schemnitz (Hongrie), et qu'Ozanam, en 4835, crut pouvoir rapprocher de l'épidémie d'Anzin et grouper sous le même titre d'anémie des mineurs, était, en réalité, due à une intoxication saturnine chronique avec anémie cachectique consécutive. Cette regrettable confusion fut certainement la cause principale de l'obscurité dans laquelle est depuis si longtemps restée cette importante question. Certains auteurs modernes avaient même cru et avancé que les mineurs de Schemnitz étaient des houilleurs.

D'une manière générale, la cachexie anémique observée chez les mineurs de certains métaux (argent, cuivre, étain, plomb et mercure) ne relève pas des conditions générales dans lesquelles se trouvent tous les mineurs, mais elle résulte d'une intoxication par les métaux qu'ils exploitent, puisqu'on ne la retrouve pas chez les ouvriers travaillant aux mines de métaux ou de substances non toxiques (fer, zinc, soufre et sel gemme).

- IV. L'anémie des mineurs ayant régné dans un grand nombre de mines de houille, et dans des mines de houille seulement, doit être plus justement nommée anémie des houilleurs.
- V. L'étude des conditions hygiéniques des houillères, qui ont préside au développement de l'anémie (friabilité du charbon, température élevée

atmosphère des galeries, rapidité de l'extraction, insuffisance où vices ventilation, etc.), nous a amené à considérer cette maladie comme intoxication par absorption pulmonaire, cutanée et gastro-intestinale Vapeurs de divers dérivés de la houille (amylène, hexylène, benzine, iol, aniline, etc.) produits de distillation et de combustion lentes de la le exposée au contact de l'air, qui se dégagent dans l'atmosphère condes mines pendant l'extraction. Parmi ces dérivés, les hydrocarbures us volatils (amylène, hexylène, etc.) et l'aniline paraissent jouer le rôle ipal dans la production de la maladie.

te opinion, d'accord avec les données de la géologie et de la chimie, uve confirmée par la comparaison établie entre la pathogénie, la sympcologie et l'anatomie pathologique de l'anémie des houilleurs et celles itoxications par les dérivés de la houille, telles que les montrent l'ob-

tion des malades et l'expérimentation sur les animaux.

Les diverses formes affectées par l'intoxication houillère, différant elles par la marche de la maladie et par l'intensité et le groupement vinptômes, paraissent dépendre des variations dans la quantité, le d'absorption des dérivés de la houille et peut-être aussi dans la prénance relative de certains d'entre eux.

variétés cliniques sont : 1º La forme abdominale, type aigu, à invaprusque et type chronique, à début insidieux; 2º la forme cachectissentiellement chronique, avec peu ou pas de troubles digestifs.

oté de ces formes complètes, existent des formes incomplètes caractéseulement par des battements de cœur et la teinte jaune de la peau. forme cachectique, la seule forme complète actuellement observée, se

ieste par les symptômes suivants :

u anémiée, d'une teinte jaune blafard toute spéciale, sans trace de aux, demi-transparente et amincie, légèrement cedématiée et fraîche, it aux extrémités; sudorèse facile et abondante, sans jamais frisson ni ar. Muqueuses également anémiées, blanches et affaissées. Diminution sensibilité tactile et augmentation des sensibilités au froid et au chaement.

phalalgie avec étourdissements, demi-syncopes et tintements d'oreille; iase et parfois amblyopie. A l'ophthalmoscope, décoloration de la cho-, ædème et anémie papillaires. Dyspnée; palpitations de cœur avec s de souffle anémiques, cardiaques et vasculaires et parfois frémissecataire; pouls dépressible et fréquent.

if; appétit capricieux et diminué, nausées, douleurs épigastriques, orygines; hypertrophie et plus tard atrophie du foie. Urines d'une ur vert-pré remarquable. Excitation ou impuissance génésique chez me; chez la femme, troubles des fonctions génitales comme dans la

ose.

uleurs des membres abdominaux. Crampes dans les mollets. Faiblesse, olence, irascibilité, nonchalance et tristesse.

nalons, de plus, des éruptions cutanées spéciales aux fosses à anémie ma et urticaire tubéreuse), par action locale et directe des dérivés de uille sur la peau, avec retentissement fréquent sur les voies respira-3 (bronchite catarrhale).

s ensants d'anémiques héritent d'une prédisposition à l'anémie ani

se manisester dans le cours de leurs dissérentes maladies

I. Les caractères anatomo-pathologiques de la n nie absolue et générale avec lésions atrophiques res: 2º Une dégénérescence graisseuse du foie oison dans cet organe.

- VIII. Les vapeurs des dérivés de la houille, lors même qu'elles ne pas en quantité suffisante pour donner naissance à l'anémie, modinéanmoins profondément la constitution du houilleur et impriment pathologie un cachet tout particulier, qu'il peut même transmettre enfants.
- IX. La prophylaxie, la seule efficace, consistera à établir dans les sinfectées d'anémie une ventilation assez énergique pour pouvoir rem au jour, par le puits d'appel, la totalité des vapeurs des dérivés de la hiqui, beaucoup plus lourdes que l'air, tendent, contrairement au gris s'accumuler et à stagner dans les bas-fonds.

La ventilation devra, d'ailleurs, être d'autant plus active que l'extra de la houille sera plus considérable en un temps donné; enfin, il f éviter que le courant d'air en retour des tailles en exploitation ren par le puits servant à la descente et à l'ascension des ouvriers.

D'une manière générale, on préférera l'aérage par aspiration à celt refoulement, et, en particulier, l'aspiration par des ventilateurs (sys

Guibal) et non par des foyers.

X. Dès l'apparition des premiers symptômes, on interdira au minetravail du fond dans la fosse où il aura contracté sa maladie, pour ployer au jour, et désormais il ne devra descendre que dans des foss l'anémie ne règne pas.

La pratique, d'accord avec la théorie, indique le fer pour remédie

profonde anémie, principal effet de l'intoxication houillère.

L'élimination du poison accumulé dans les organes, notamment de foie, sera favorisée par les agents mécaniques (purgatifs) et dissol (alcool, éther, huileux, lait et alcalins).

## Applications et résultats aux mines d'Anzin.

Lorsqu'en 1874 nous avons, quoique étranger au service médical mines, attiré l'attention de la Compagnie d'Anzin sur les cas d'anémie fosse Bonnepart, et signalé l'importance de la ventilation. déjà des tra d'agrandissement étaient commencés depuis une année, en vue d'am rer les courants d'air de cette fosse.

L'année suivante, nous communiquions, sur sa demande, au direc général, M. de Marsilly, les résultats de nos recherches sur la cause e maladie et le moyen de la faire disparaître en augmentant la ventila Les travaux d'agrandissement des galeries ont été dès lors poursuivis activité; et, bien qu'ils ne soient pas encore entièrement terminés, ils tent déjà sur une longueur totale de plus de 2 kilom.; la section des gries agrandies est de 4<sup>m 2</sup> au lieu de 1<sup>m2</sup> section minima des anciennes.

En plus du ventilateur du puits St-Rémy, on installa d'abord, le 1°, 1876, à la fosse d'Outre-Wez, communiquant avec Bonnepart, un k d'appel qui a été remplacé, au mois de janvier 1877, par un puissant ve lateur Guibal; depuis que ce dernier fonctionne, l'aérage a été sensiment amélioré. La quantité d'air circulant par seconde dans les tranétait précédemment de 12<sup>m3</sup> environ; elle est aujourd'hui de 20°. I quand les galeries de retour d'air auront été modifiées et qu'on auras primé leurs détours inutiles, l'effet du ventilateur sera beaucoup plus é sidérable; on pourra alors compter sur 35<sup>m3</sup>, par seconde. Les ingénis

section de médecine publique. — séance du 10 septembre. 529 mines croient que dans ces conditions l'anémie sera définitivement icue.

vici déjà les résultats hygieniques officiellement constatés:

Nombre d'ouvriers traités pour anémie :

|      |   |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   | malades. |
|------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|---|---|----------|
| 1875 | • | •  | •  | •  | •  | • | • | • | • | •  | •  | • | 5 | *        |
| 1876 | • | •  | •  | •  | •  | • | • | • | • | •  | •  | • | ŏ | •        |
| 1877 | ( | ju | SQ | Įu | 'a | u | 2 | 0 | a | ot | ìt | ) | 0 | *        |

avenir nous apprendra si les prévisions de la science doivent se trouréalisées.

- . H.-Cl. Lombard rapporte qu'à Édimbourg il a eu l'occasion de voir ganglions bronchiques noircis par la houille, et des poumons pénétrés des particules de charbon. Il se produit dans les mines une pléthore onique due à une insuffisance d'oxygène. Il ajoute qu'il a rarement es cas de phthisie, chez les mineurs, chez les habitants des hautes tagnes non plus que chez les personnes atteintes de fièvre intermite. Il est tenté d'expliquer ce fait par une saturation pulmonaire de cipes hydro-carbonés.
- . Van Capelle dit avoir observé des cas de phthisie en Hollande, : des populations atteintes de malaria, ce qui ne le dispose pas à ager la manière de voir de Boudin sur l'antagonisme de la phthisie e la malaria.
- .. Carsten a observé aux Indes Orientales des cas fréquents de phthisie renue dans des populations frappées de malaria.
- 1. Bouchet pense que les causes de la phthisie sont encore peu nues. Depuis 25 ans il exerce la médecine à Jussy (canton de Genève). mune dans laquelle la phthisie est fréquente. Elle l'est bien plus pre dans une autre commune, Gy, située à trois kilomètres de Jussy ans deux autres communes du département de la Haute-Savoie, gy et Foncenay-Veigy. Ainsi, à Gy qui a une population de 250 hants, sur les 21 derniers décès constatés par M. Bouchet (malades prés par lui) 19 étaient dus à la phthisie pulmonaire. M. Bouchet ne t donner le chiffre des décès dus à la même maladie dans les autres munes citées plus haut, mais ils ont été nombreux.

ussy et Gy, ajoute M. Bouchet sont les points les plus élevés du canton Genève. Si la phthisie est moins fréquente dans les lieux élevés, pouri dans les communes voisines est-elle relativement rare? M. Lombard que la cause doit en être probablement attribuée à la débauche et à rognerie. Pour M. Bouchet on n'est pas plus débauché ni i

my, Gy, Foncenay-Veigy et à Veigy que partout ailleurs. I lui paraît point résolue.

- 530 SECTION DE MÉDECINE PUBLIQUE. SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE.
- M. BAUMGARTNER ajoute qu'il a traité cette question il y a quelque années dans la Revue médico-chirurgicale.
- M. Perrix signale qu'en Tourraine ses observations personnelle ne répondent pas aux opinions de Boudin. Bretonneau n'admette pas l'antagonisme de la malaria et de la tuberculose, pas plus que ce de la malaria et de la fièvre typhoïde.

La séance est levée.

Les Secrétaires:

J. PETAVEL, H.-CH. LOMBARD.

# SÉANCE DU II SEPTEMBRE

Présidence de M. H.-CL. LOMBARD.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Dunant fait la lecture de son rapport.

#### INFLUENCE DE L'IMMIGRATION

DE LA POPULATION DES CAMPAGNES DANS LES VILLES

Par M. le Dr DUNANT, professeur d'hygiène à Genève.

L'immigration de la population des campagnes dans les villes a été 降 étudiée jusqu'ici, au point de vue de ses résultats et de ses effets sur santé et sur la vitalité des individus et des populations. Les économistes of sur œ terrain devancé les médecins. Quelques-uns d'entre-eux se 🛰 préoccupés des conséquences morales, agricoles et politiques de cette ( traction, si générale et si intense aujourd'hui, que les villes exercent 💐 les populations rurales. Le corps médical ne doit pas ignorer ces cons quences sociales, et il peut encore moins se désintèresser des conséquent sanitaires que ce mouvement migratoire entraîne à sa suite. Nous avé cherché à résumer ici ce que l'on sait déjà sur ce sujet. Malheureuseme par suite de plusieurs circonstances indépendantes de notre volonté. le 📭 vail que nous présentons est incomplet. Nous osons espérer toutefois 📢 l'attention de nos confrères sera attirée sur cette question importantel médecine publique, qui intéresse l'étiologie comme la thérapeutique, 🐚 giène privée comme la police sanitaire, la démographie comme la statis que médicale.

Les principales sources auxquelles nons avons pu puiser sont les travades professeurs Bertillon et Léon Collin, et des D<sup>17</sup> Bergeron, Lagner Vacher, de Paris; du D<sup>1</sup> Fonsagrives, de Montpellier; des D<sup>15</sup> Marcépine et Lombard, de Genève; de M. Körösi, de Budapest; du D<sup>1</sup> Zuelzer,

des Dr. Murchison, de Londres, Stark, d'Édimbourg, Stockton-Houg

er, de Philadelphie.

avoir étudié et mis à profit les publications de ces savants, nous dressé aux médecins que nous supposions bien placés pour y réune circulaire pour leur demander s'ils connaîtraient quelques tratous indiquer. Cette circulaire fut envoyée à cent confrères choisis s professeurs des Ecoles de médecine, les membres des conseils d'hyes médecins d'état civil, les rédacteurs de journaux médicaux, les de sociétés médicales ou de statistique, de Suisse, de France, agne, d'Autriche, d'Italie, d'Angleterre et des États-Unis. Dix-neuf seulement nous sont parvenues, dont dix nous ont fourni des renents utiles sous forme de notes ou d'indications bibliographiques. nons à en remercier ici MM. les docteurs Sonderegger, de Saint-Gall, de Zurich; Nicati, d'Aubonne; Zuelzer, de Berlin; Varrentrap, de t; Bertillon et Gust. Lagneau, de Paris; Bertherand, d'Alger; Fae Montpellier; Gibert, du Havre.

#### ARTICLE I. - IMPORTANCE NUMÉRIQUE DE CETTE IMMIGRATION.

ne pensons pas que personne méconnaisse l'étendue et l'imporimérique de ce mouvement migratoire qui amène constamment villes, ou vers les villes, les habitants des campagnes. Ce mouvecommencé il y a des siècles, puisque sans lui les villes ne se seraient s, ni agrandies. Mais on peut affirmer que jamais, à aucune époque, ésenté un caractère d'intensité et de généralité aussi prononcé qu'à : actuelle. Ce ne sont pas seulement quelques capitales qui grandissi; une multitude de villes de province, souvent très-rapprochées des autres, attirent avec aulant de puissance que les centres poliou que les villes de plaisir, les populations rurales. C'est donc un ral dont nous avons à rechercher les conséquences sanitaires et Son importance est grande, puisqu'il se produit partout, et il apparm à une réunion internationale de médecins de s'en occuper. e xvi siècle, les dangers que les grandes villes font courir à la vitapopulations étaient signalés en ces termes par l'empereur Charlesa roi François Ier: « N'oubliez pas cette vérité, mon frère : les caoù les classes nécessiteuses dominent par le nombre, deviendront quablement le tombeau des royautés et des grandes nations. » aits politiques qu'a enregistres l'histoire depuis bientôt un siècle, et sanitaires que nous voyons se passer sous nos yeux, justifient cette on du grand empereur. On a constaté, en effet, que le rapide accroisde Paris et des villes françaises pendant ces dernières années a é avec un arrêt dans le développement de la population totale de la

851 à 4856, quarante départements essentiellement agricoles se sont des, pendant que le département de la Seine gagnait à lui seul 10 habitants et que toutes les préfectures ou sous-préfectures réunies maient 2,431,000.

de 2,000 âmes et au-dessus. En Angleterre ce nombre s'élève à KA 100, dont 38 se trouvent dans les grands centres de plus de

France, le professeur Bertillon a reconnu que le: 170 pla

villes ont un accroissement de 21 habitants par 1,000 et par an, tandis celui du reste de la France n'est que de 4.3

celui du reste de la France n'est que de 1,3.

L'accroissement annuel moven de Paris a été de 14,6 pour 1,000 da ville, et de 193,4 dans la banlieue. A Lyon, l'accroissement de la ville de 10,4 et celui de la banlieue de 51. A Lille, accroissement de la ville, 4 de la banlieue, 81,6.

Cet accroissement beaucoup plus élevé de la banlieue que de la cité r est dû, sans aucun doute, en partie à ce que les habitants du centre ville se déplacent; mais il est dû aussi dans une forte proportion à c bon nombre des immigrants se fixent d'emblée dans les banlieues.

Nous acceptons donc qu'on dise, comme le veut M. Bertillon, « imp tion des campagnards vers les villes » plutôt que dans les villes, car de venir habiter en dedans ou en dehors des murs d'octroi n'entrain des nuances, et non des différences sérieuses, dans les effets que nou dions de l'immigration urbaine.

Quelle est la proportion de l'élément rural proprement dit dans immigration urbaine? Il est difficile de le savoir aujourd'hui, et c'e point qui vaudrait la peine d'être étudié spécialement par tous les m

possibles dont disposent les statisticiens modernes.

Nous ne connaissons que Londres où ce calcul ait été fait. On a t (Annales d'hygiène, nº 87) que, sur 101,886 immigrants des comtés i triels, 53,495 sont restés dans Londres, et que, sur 587,143 immigran comtés agricoles, il en est resté 444,890. Londres renfermerait don 100 immigrants, 14 industriels et 86 immigrants agricoles, c'est-6 fois 1/2 plus des seconds que des premiers.

En 1870, la ville de Genève était peuplée, sur 100 habitants, de 38, ifs et de 61 6 originaires des contrées voisines en de l'étranger

tifs et de 61,6 originaires des contrées voisines ou de l'étranger.

Les recensements anglais ont prouvé qu'à Londres la majorité de pulation adulte n'était pas originaire de la ville, mais avait immig campagnes; que plusieurs comtés ont à Londres plus de représentant leurs chefs-lieux n'ont d'habitants.

Nous avons cherché à évaluer le chiffre de l'immigration dans que villes d'après les données contenues dans le tome I (le seul qui ait par août 1876) de la Statistique internationale des grandes villes, rédigé

M. Körösi et publiée par ordre du Congrès de statistique.

Nous avons trouvé que, pendant une période moyenne d'un pen pi dix années (les recensements n'avant pas été faits partout à des ép identiques), la population totale réunie de 31 des principales villes rope s'est élevée de 10,652,256 âmes à 12,648,888. Cela fait pour cade une augmentation de 1,996,632 âmes. C'est un accroissement de pour 1,000 de la population initiale, soit des 18,5 par an et pour 1,00 bitants.

Peut-être quelqu'une de ces villes s'est-elle agrandie en s'annexa communes suburbaines. Nous ne le savons pas exactement; mais, pou ter autant que possible cette cause d'erreur, nous n'avons calculé l'aux tation de la population de Paris que depuis 4861, c'est-à-dire postériment à l'annexion de sa banlieue.

L'accroissement total moyen d'une année pour les 31 villes de 197,394 habitants, dont 42,513 sont produits par l'excédant des naissur les décès, il reste 154,881 comme représentant l'apport annuel migration. Cela fait, pour un accroissement de 1,000 habitants, 784 l'immigration et 215,4 dus à l'excédant de la natalité sur la mort

Sans doute, tous les arrivants ne sortent pas des campagnes; si on suppose, ce qui ne paraîtra certainement point exagéré

res précèdemment cités pour la ville de Londres, que le départ d'un l'nombre d'habitants des villes fait numériquement compensation à ligration qui a sa source ailleurs que dans les campagnes environs, on pourra avec quelque vérité prendre notre estimation comme e, et considérer que le seul mouvement des campagnards vers les concourt pour près des 4/5 à l'accroissement de ces dernières. It des 31 villes que nous avons pu étudier, c'est-à-dire un quart d'entre savoir : Rome, Milan, Venise, Pétersbourg, Moscou, Prague, Odessa et n'est, perdent chaque année 16,893 habitants par une mortalité supérà leur puissance prolifique. En bien, l'immigration est tellement ente que non-seulement elle comble ce large déficit, mais qu'elle en outre chaque année de 42,077 âmes la population de ces mêmes

Taples, le chiffre de la population était absolument le même en 1874 1864, et cependant il y avait eu un excès de 1,977 décès sur les nces. Dans cette ville l'immigration a exactement compensé les

land, l'immigration est nulle et l'émigration enlève une partie de dant des naissances.

'on calcule dans quelle proportion l'immigration, d'un côté, et l'excéles naissances, de l'autre, concourent à l'accroissement de ces villes, uve qu'à Milan, Pétersbourg, Venise, Odessa, Bucharest, Prague, Budapest, Munich et Trieste, l'accroissement est dû pour plus de 90 100 (et souvent pour plus de 100 pour 100), à l'immigration seule; dans les villes de Stockholm, Palerme. Breslau, Berlin, Paris et Leipinmigration contribue encore pour plus de 80 pour 100 à leur acement, et dans celles de Anvers, Liége, Hambourg, Vienne, Stuttgart, lhague et Rotterdam, pour plus de 50 pour 100. A Christiania, Turin, ve, la part de l'immigration descend de 50 à 30 pour 100. A Londres, ne et Moscou, elle n'est plus que de 20 à 10 pour 100, et à Gand elle lérieure à zéro, ainsi qu'on peut le voir sur les tableaux graphique et rique que nous présentons.

## ARTICLE II. — INFLUENCE PHYSIOLOGIQUE DE L'IMMIGRATION.

ar se rendre compte des influences auxquelles sont soumis les nout arrivants, il faut rechercher quels sont les principaux motifs qui attisi puissamment aujourd'hui les populations rurales dans ou vers les Baudrillard a indiqué trois causes : le besoin d'industrie, le besoin de ité et le besoin de sociabilité. Ces besoins existent sans doute, mais il y ajouter l'amour du plaisir et le dégoût du travail et de la vie de fa-

Bertillon, qui n'envisage l'émigration des campagnards vers les villes comme le résultat complexe de causes qu'il considère plutôt comme les, reconnaît, dans les Annales de démographie, que « l'attrait d'une lence plus variée, des rapports de sexe plus faciles et en général d'une rité sensoriale et intellectuelle plus indépendante et fort opposée à la la la peu monotone, végétative et très-dépendante du village, n'en est pas des moindres causes. »

teucoup d'émigrants obéissent à des mobiles legner sa vie, le désir de se faire une d'une manière plus rémunératries La nécessité de tirer des connaissances qu'ils ont acquises, telles sont les raisons déterminantes d'u multitude de paysans pour émigrer.

En général, le paysan va s'établir à la ville pour faire sa fortune, e noble pour la refaire; c'est pour cela que les villes industrielles attiren

fortement aujourd'hui les campagnards.

C'est aussi parmi les habitants des campagnes environnantes que se crute le plus grand nombre des domestiques et des gens salariés qui sonnent dans les villes. La domesticité, en offrant les avantages d'une et d'un salaire assurés, unis à la perspective de jouir en quelque mesure la vie des grandes cités, apparaît comme désirable à la fois aux jeunes get à leurs parents. On voit encore des milliers de mères abandonner spéculation leurs propres enfants pour allaiter ceux des citadins. Des dép tements entiers se livrent à cette industrie et envoient des milliers de morices à Paris.

Aucun de ces immigrants ne se préoccupe de sa santé, et cependant changements de genre de vie, de climat, de travail, d'habitudes, de régialimentaire et respiratoire, aussi bien que les préoccupations morales et dangers de la dissipation, des excès et de la misère produisent chez prestous comme une aptitude morbide spéciale. La race, l'âge, le sexe, l'état fortune, le choix de la profession et de la ville, font bien varier la nature le degré de cette prédisposition morbide, mais ne l'annihilent pas.

Toutes les conditions hygiéniques de l'individu, ou au moins la plus d'entre elles, sont plus ou moins transformées; il doit subir une espid'acclimatement qui exige un certain temps. Aussi M. Körösi, directeur bureau de statistique de Budapest, propose-t-il qu'on ne tienne compte de les travaux sur la population des villes que des habitants ayant plus det années de séjour. Nous pensons avec M. Joseph Garnier qu'au bout de travaux on est acclimaté, et que c'est surtout des influences que subit le travaux venu dans une ville que l'hygiéniste doit le plus s'occuper.

## a) Influence sur le système nevreux et les fonctions de relation.

Bonne ou manyaise, dit M. Bertillon, la tendance qui pousse nosjeur gens à rechercher les milieux où, à leurs périls et risques, ils seront proposes de goûter aux émotions de la vie, à celles des sens comme à cel du cerveau, est fortement prononcée. Anssi (c'est une remarque qui a faite partout en province) ce sont les plus vivants, les plus nerveux, plus instruits, qui subissent cette influence et répondent à cet appel. Bea coup y périssent, sans doute, mais quelques-uns se sont révélés et ont teint les premières places dans leurs professions respectives, depuis a grands penseurs, nos grands écrivains, nos savants, jusqu'à nos excelles ouyriers parisiens.

Loin de nous la pensée de contester le moins du monde les heurenxe fets de cette hardie impulsion qui pousse aux nobles travaux la meilleu portion des immigrants des campagnes. Mais il nous semble que le mèdei ne doit pas avoir pour elle seulement des paroles d'admiration. Ce qu'il de considérer surtout, c'est la sélection à outrance opérée par le travail intellectuel et la vie agitée des villes au détriment de la vie et de la santé de concurrents. Les passions et les excès de tous genres, l'inconduite et l'intempérance, auxquels les citadins s'adonnent plus librement que les campagnards, laissent languir les fonctions végétatives. Il en est de même de préoccupations morales, qui ont une action si rapidement déprimante et a redoutable en cas de maladie. Les nouveaux venus y échappent rarement.

ctivité cérébrale du citadin pâle et maigre peut bien être une source de istance dans les maladies aiguës, mais non pas contre les maladies chroues. Le système musculaire s'atrophie; son inactivité habituelle ou frémete prive l'organisme d'une des plus phissantes causes de caloritication de réaction contre les influences morbides, surtout chez les femmes et enfants.

### h) Influence sur la vie végétative.

Cette influence agit plus sourdement mais plus sûrement encore que la scédente; elle résulte d'un grand nombre de causes dont nous ne mennerons que les trois principales : l'habitation, l'alimentation et l'hématose.

Lors même que les logements, les ateliers et les magas occupés par les nouveaux venus dans les villes ne seraient en rien inteurs aux habitations qu'ils ont quittées, le fait d'y être constamment enmés de jour et de nuit, sans pouvoir échapper à leur influence, est une plus puissantes causes d'altération de leur santé. Toutes les villes n'ofnit pas, il est vrai, le même degré de danger dans ces logements; mais rgiéniste ne peut voir qu'avec une grande crainte les très-grandes villes ies cités manufacturières. Après avoir joui plus ou moins longtemps d'une unde activité extérieure et de la liberté presque absolue de leurs mouvements, qui entretenait actifs les échanges organiques et stimulait toutes les rétions aussi bien que l'assimilation, le paysan, en se faisant citadin enve volontairement ces fonctions, les plus indispensables à sa vie et à sa réc.

Nourriture. — La nourriture du paysan n'est pas toujours très-riche substances azotées, et cependant la plasticité de ses aliments se révèle le développement du squelette et des parties musculaires de son corps. It à l'embonpoint assez fréquent chez sa femme et sa fille, il est dù aux stances grasses et féculentes qu'elles mangent en abondance. Mais le san est plus exposé aujourd'hui à la disette que le citadin, et les épidés de typhus à rechute observées à Londres et à Pétersbourg sur les nomux Irlandais et habitants des bords de la Baltique récemment émigrés été produites ou aggravées par la famine qu'ils avaient endurée.

Pautre part, le régime du citadin présente un premier déficit dans la mutité des aliments qu'il devrait consommer, et c'est une des causes de propension pour les liqueurs alcooliques et de la détérioration physique morale qui en résulte souvent. Or l'augmentation de population d'une amène d'ordinaire une augmentation proportionnellement bien plus

De dans la consommation des boissons fermentées.

Paprès le Dr Vacher, la consommation moyenne par an et par habitant, pris, était, en 1866, de 182 litres de vin, 6 1/2 d'alcool, 17 de bière, pris qu'en 1789 elle n'était que de 114 litres de vin, 3 1/2 d'alcool, 9 de l'en.

Les pauvres couturières de Londres, dit le professeur Letheby, sont les mal nourries de tous les ouvriers des Trois Royaumes, car elles subnt avec une ration quotidienne de 458,5 grammes de matière carbonée grammes de matière azotée, tandis que l'ouvrier de ferme dans le matière et 824 de matière respiratoire.

Les altérations spontanées, les falsifications et les adultérations qu'ils sent si souvent, sans être toxiques au sens strict du mot, les privent

**≠ portion notable de leur puissance réparatrice.** 

Mais il est un troisième déficit, que nous considérerons comme le pla grave, c'est celui qu'une mauvaise digestion fait subir à l'alimentation. Ca là une cause des plus importantes de la faiblesse habituelle et de l'épuis ment rapide des forces dans la classe ouvrière des villes. Quand on a vavec quelle rapidité un séjour à la campagne améliore la digestion, au mente le poids et les forces d'un convalescent ou d'un valétudinaire de ville, quelle que soit sa position de fortune, on ne peut pas douter que d'effets désastreux d'inanition se produisent lentement sur celui qui a qui les champs pour s'enfermer dans une ville, car il ne s'assimile plus, il n'u lise plus convenablement ce qu'il ingère.

3° Hématose. — Le trouble de l'hématose est la cause la plus habitue mise en avant pour expliquer l'influence pernicieuse des villes. Il n'est douteux qu'une des principales causes de ce trouble se trouve dans le lui-même et dans les changements qu'il subit au milieu des grandes aggimérations. « Tous les hygiénistes l'enseignent, dit Potain, l'expérience chaque jour le démontre, et pourtant on ignore quelles sont précisément parmi les modifications que l'air éprouve dans les grandes villes, celles que faut surtout accuser. Les proportions d'oxygène et d'azote restent sensiblement les mêmes et les 32/100000 d'acide carbonique qu'on trouve du l'air au sein des villes, au lieu de 30/100000 proportion habituelle en ra campagne, ne sauraient constituer une cause d'insalubrité sérieuse. Por s'en prendre à la quantité moindre d'ozone ou bien à l'abondance d'miasmes de nature animale, il faudrait des notions plus certaines que cel que l'on possède jusqu'ici relativement au rôle de l'ozone et à l'action des miasmes sur l'économie. »

Nous pensons avec M. Potain que ce sujet si important demande de not velles études; nous croyons aussi que la nocuité de l'air des villes dépet en grande partie du fait de son moindre renouvellement dans les organt respiratoires. Le nouvel habitant des villes respire mal, comme il digit mal, par insuffisance de l'excitant naturel auquel il était habitué et qui puisait dans son activité corporelle au grand air.

#### ARTICLE III. — INFLUENCE SUR LA VITALITÉ.

#### a) Des populations abandonnées.

- 1. Renchérissement des produits agricoles. Un premier effet de cabandon est de priver l'agriculture d'un nombre considérable de bras que lui seraient extrémement précieux. Il en résulte une augmentation de pride main-d'œuvre, très-avantageuse sans doute à l'ouvrier de campagnemais grave au point de vue de la santé des populations, car il en décombre de campagnement un renchérissement des produits alimentaires.
- 2. Infirmités. Puisque les campagnards les plus vivants et les plus intelligents s'en vont dans les villes, les restants sont les moins bien dous les moins robustes. L'émigration est une cause certaine de détériorais des populations agricoles, ajoutée à celle que crée déjà le recrutement armées. Parmi ceux qui restent au pays pour s'y marier et faire souche trouvent tous les infirmes et les chétifs. C'est une sélection à rebours ne peut avoir que de tristes conséquences. Il n'est donc pas surprenant l'on constate une augmentation dans le nombre des réformés du serve militaire dans les contrées qui fournissent le plus fort contingent d'infigurants vers les villes. Le Dr Daniel Perley, de Salem, aux Etats-Unis, actual que, dans un district ne contenant que trois petites villes de moins de salem.

Q00 âmes et ayant une population ni très-dense ni très-clair semée, mais nt le quart, il est vrai, sont des cordonniers, la débilité permanente contitaie ou acquise a été le motif de réforme de plus d'un dixième des emptés du service militaire. Le Dr Perley ajoute que la très-forte protion des exemptions provient de la très-forte émigration des hommes nes et bien constitués.

In France, pour obtenir 1,000 hommes de contingent, il sussit d'en examer (en moyenne) 1,790 dans les trois départements les plus peuplés : la me, le Nord et le Rhône, tandis qu'il en faut 2,270 (en moyenne) dans trois départements les moins peuplés : la Lozère, les Hautes et les messes-Alpes. Les hommes valides de ces départements s'en sont allés boer les populations urbaines au détriment de celles des campagnes.

## b) Influence sur la vitalité des villes envahies.

lans l'état actuel de la statistique, il serait impossible d'étudier séparént la vitalité de la population ancienne des villes et celle des nouveaux migrés. On n'a pas jusqu'à présent, distingué dans les recensements, et les registres d'état civil, ces deux classes d'habitants.

fous n'avons donc pu réunir pour aujourd'hui que des faits concernant populations totales de quelques villes, et les comparer aux faits analos concernant les populations rurales; ou bien encore comparer la vitad'une même localité à deux époques différentes, lorsque dans l'interle une forte immigration s'était produite dans cette localité.

l. Population. — a) La composition de la population n'est pas la même is les villes et dans les campagnes. Ce sont des adultes qui émigrent de tampagne. La proportion des adultes augmente dans toute ville qui proit, et dépasse de plus en plus celle qu'on trouve dans les campagnes. Ecosse. Stark a compté que, sur 1,000 habitants, il y en a 539 adultes 15 à 60 ans) dans les campagnes et 595 dans les villes — La populatéminine prédomine sur la masculine, et même parfois assez fortent, dans la majorité des villes. Sur 23 villes (Statistique internationale), ont une majorité féminine et 6 une masculine. A Genève, on compte 118 unes pour 100 hommes de tous âges. C'est essentiellement sur l'âge lite que porte cette inégale répartition des sexes.

L'égalité approximative qui existe dans le nombre des adultes des deux es, au sein d'une population normale, est donc troublée d'ordinaire les grandes agglomérations humaines, et nous pouvons répéter ici ce nous disions déjà dans nos Recherches sur les mouvements de la popular de la ville de Genève. Cette rupture de l'équilibre numérique entre sexes n'est pas sans danger, car, comme le fait remarquer M. Lagneau ropos de la surabondance des hommes de 15 à 60 ans dans la ville de ris, « la prédominance du seve masculin durant la période génésique de rie rend en partie compte du développement de la prostitution, si favolle à la propagation des maladies vénériennes. » D'un autre côté, la su-tendance des femmes amène ce que M. Bertillon décrit ainsi : « les hombinanquent aux femmes ; il leur reste ceux qui ne peuvent devenir les, et l'article des naissances illégitimes dit si elles en usent. »

On voit toujours, dans une population normale, le nombre des individiminuer d'une manière assez régulière à mesure qu'ils avancent en Dans les villes, au contraire. l'immigration est telle que le nombre des idus s'accroît, parfois considérablement, de la naissance à la vingt-ciule ou à la trentième année. A Genève, par exemple, sur 1,000 habi-, on n'en compte que 85 agés de zéro à cinq ans et 103 de vingt à

vingt-cinq ans. A Bâle, les proportions sont de 99 contre 106; à Berne, d 97 contre 103; à Lausanne, de 92 contre 103; à Zurich, de 76 contre 12 à Paris, de 64 contre 103.

Par conséquent l'immigration vers les villes y rend la population infe tile proportionnellement moins nombreuse, car ce n'est qu'à partir quinze ans que commence cette immigration et la surélévation artificie du nombre des habitants, ainsi que cela se voit dans le tableau suivant:

Sur 1000 habitants de chaque ville, on en compte :

|                  |          |    | De<br>0 à 5 ans. | De<br>10 à 15. | De<br>15 à 20. | De<br>20 à 25. | De<br>25 à 30. | De '      |
|------------------|----------|----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| $\mathbf{A}$     | Genève . |    | . 85             | 71             | 93             | 103            | 101            | 83        |
| $\mathbf{A}$     | Bâle     | •  | . 99             | <b>75</b>      | 88             | 106            | 109            | <b>79</b> |
| $\mathbf{A}$     | Berne    | •1 | . 97             | 75             | 82             | 103            | 101            | 80        |
| $\boldsymbol{A}$ | Lausanne | •  | . 92             | 83             | 117            | 105            | 95             | 68        |
| A                | Zurich   | •  | . 76             | 63             | 96             | 121            | 118            | 78,       |
| A                | Paris    | •  | . 64             | <b>65</b>      | 82             | 103            | 114            | <b>35</b> |

c) Quant à la taille des habitants, Quetelet avait conclu de ses rech ches que « la taille de l'habitant des villes surpasse de 2 à 3 centimèt

celle de l'habitant des campagnes à l'âge de 19 ans.

Nous avons démontré, de notre côté, par nos recherches sur la tal moyenne des habitants des cantons de Genève et de Fribourg, que ce différence n'existe pas en Suisse. A Turin et aux États-Unis, d'après le Adams Allen, il v a une différence en sens opposé, et M. Layet a trouvé t plus forte proportion d'exemptés du service militaire pour défaut de tal dans la ville de Luxembourg que dans les cantons environnants.

2. Matrimonialité. — On se marie moins et plus tardivement dans villes que dans les campagnes. Les célibataires adultes sont toujours pa portionnellement plus nombreux dans les premières que dans les second M. Bertillon a fait remarquer que le département du Nord, qui reg comme les villes une très-forte immigration (1/6 de la population adult a une matrimonialité relativement faible, parce que les immigrés se marie

peu et ne se décident que tard à contracter union.

Pour juger sainement de la matrimonialité, il faut faire le rapport de mariages non pas avec la population de tout âge, mais exclusivement av la population d'âge prolifique, c'est-à-dire comprise entre 15 et 60 ans p exemple. C'est parce qu'on n'avait pas tenu compte de cette dissérence q l'on a dit à diverses reprises que les mariages dans les villes étaient pl nombreux que dans les campagnes, et que l'agglomération facilitait les m riages. M. Lagneau a beaucoup contribué à réfuter cette erreur en démo trant que Paris compte 33 pour 100 de mariables, tandis que la provin n'en compte que 23, et que, comparativement à ces nombres, il se fait p an 7 mariages à Paris pour 8,1 dans les départements. D'après les recht ches faites par Quetelet dans un grand nombre de pays, il y aurait I riage pour 121 paysans et 1 mariage pour 127 citadins en nombres rood

Les jeunes filles des villes sont généralement menstruées plus tôt q celles des campagnes; cela a été constaté en France, à Genève et dans l'A lemagne du Nord. Marc d'Espine a trouvé que cette précocité était 🚱 mois. La ménopause, au contraire, arrive plus tard dans les villes qu'à

campagne.

Les mariages consanguins sont plus rares dans les villes que dans campagnes. En France, la moyenne sur 10,000 mariages serait de la d'une part et 152 de l'autre.

Natalité. — « C'est sans doute, dit M. Bertillon, à l'état de vigueur selle des nouveaux mariés, et notamment de l'époux, qu'il faut attri-l'aptitude plus prononcée des campagnards pour engendrer des mâles, elle des citadins pour les filles: car c'est là un fait très-général, qu'on ouve chaque année dans tous les pays publiant des documents assez lytiques.

dinsi, en France, les paysans comptent 107 garçons contre 100 filles, dis que les citadins en ont moins de 106 et les Parisiens seulement

.

**Les villes dans lesquelles** l'immigration est active ont en général une **lité très-faible. C'est ce** que nous avons observé à Genève.

in effet, nous avons constaté que, proportionnellement à la population riable. la natalité a réellement diminué à Genève ces dernières années, is le même temps que la population s'accroissait. Dix mille adultes foursaient 356 naissances vers 1860; ils n'en ont plus fourni que 339 vers **'0. Mais cela provient** de ce qu'un nombre considérable d'immigrants, riers ou domestiques pour la plupart, restent célibataires pendant leur Dur dans la ville, tandis que ceux qui se marient ont un nombre trèsmd d'enfants et une natalité bien supérieure à celle des anciens habits. En effet, pour un même nombre d'habitants, 10,000 de chaque catéie, les véritables Genevois ne donnent que 228 naissances, tandis que Snisses d'autres cantons immigrés dans Genève en donnent 270, et les angers 367. Si on faisait dans chaque ville la même distinction, entre anciens et les récents habitants, que nous avons pu faire à Genève, on **Tendrait certainement le même résultat. Les mariages parmi les récents** migrés sont plus rares, mais plus prolifiques que ceux de la population ncienne date. M. le D<sup>r</sup> Nicati a observé un fait analogue dans la petite e d'Anbonne, où un tiers seulement des naissances appartiennent aux argeois et les deux tiers à la population immigrée.

L. Illégitimité. — S'il est un résultat incontestable et universellement montré de la concentration des populations dans et vers les villes, résuldésastreux pour les mœurs et la vitalité des peuples, c'est que le nombre la proportion des naissances illégitimes grandissent et s'accroissent sans se avec cette condensation. Cet état de choses reconnait trois causes. mièrement, les rapports hors mariage sont indubitablement plus faciles, s habituels, dans les villes que dans les campagnes. Secondement, une tion des naissances illégitimes des villes sont des conceptions illégitimes s campagnes, les filles mères étant seulement venues accoucher dans les es. Troisièmement, les communes d'origine opposent parfois des obstatadministratifs ou financiers au mariage de leurs ressortissants, ce qui e l'illégitimité. Quoi qu'il en soit, on compte à Paris deux fois plus d'ents naturels que dans les villes de province réunies, et six fois plus que is les campagnes. Dans l'empire d'Autriche, la différence est bien plus achée encore, ainsi qu'on le voit dans le tableau suivant dont les chifsindiquent l'illégitimité dans chaque province et dans son chef-lieu :

Jempire d'Autriche compte, selon M. Bertillon, 103 naissances illégitissur 1.000; Vienne, sa capitale, 509;
La Bohème 158; Prague, 505;
La Galicie 109; Lemberg, 563;
La haute Antriche. 270; Linz, 633;
La Styrie, 276; Grafz, 646;
La Karinthie, 400: Klagenfurth, 658;
La Moravie, 145; Olmutz, 702.

Nous avons démontré ailleurs qu'à Genève le nombre des enfant rels dont les auteurs sont Genevois est le même aujourdh'ui qu'il y ans, bien que la population réellement genevoise se soit accrue pentemps, tandis que dans la population non genevoise, qui a doublé er huit ans, le nombre des enfants naturels est devenu six fois plus cor ble dans le même temps. De 1867 à 1872 on n'a compté que 64,5 légitimité sur mille naissances réellement genevoises, tandis qu comptait 204,6 sur mille naissances de non-genevois.

5. Mortalité. — a) Proportion. — La mortalité des villes est hal ment supérieure à celle des campagnes. Dans la France entière, la met des populations rurales étant de 1 sur 46,5 habitants, celle des popurbaines est de 1 sur 38,4; la différence est de 1/5 environ en plus villes.

En Écosse, James Stark indique 27,1 décès pour 1000 habita villes, et seulement 16,9 pour 1000 campagnards; différences, 1/3 pour les villes.

- b) Variations. M. Chatelanat, de Berne, a conclu de la statistic mographique et médicale de soixante-sept villes du globe que publ D<sup>r</sup> Janssens, de Bruxelles, que les différences que présente la morta populations des villes sont relativement beaucoup plus considérat les différences observées dans la mortalité des pays entiers où se t ces villes.
- M. Bertillon a mis en regard des décès vrais de Paris pour mil tants ceux que cette même population aurait donnés si sa mortalité celle de la France entière, et il a trouvé que, à chaque âge, les p sont supérieurs aux seconds.

#### Décès vrais. Décès calculés.

| De 0 à 5 ans   | 8,32  | 4,58  |
|----------------|-------|-------|
| De 5 à 15 ans  | 1,00  | 0,91  |
| De 15 à 60 ans | 10,66 | 9,41  |
| Plus de 60 ans | 5,52  | 5,30  |
| De tout âge    | 25,50 | 20.20 |

- c) La mortinatalité, c'est-à-dire le nombre des mort-nés, s'accroil proportion des naissances illégitimes; cependant en Danemark (mouvement contraire qui se manifeste pour les légitimes.
- En Écosse et en Norwège, dit M. Bertillon, les villes ont une in funeste; en Suède elles font passer la mortinatalité (celles des carétant 100) à 135 pour les illégitimes et à 115 pour les légitimes. I vège la mauvaise influence des villes est encore plus prononcée illégitimes (174 et même 229 pour la capitale). En France, dans le pagnes, sans distinction d'état civil. la mortinatalité prise pour 100 136 dans les villes, et 178 dans la Seine.
- d) La mortalité infantile est aussi considérablement augmentée deux mêmes causes: l'habitat dans les villes et l'illégitimité. Mais il y exception très-importante et très-remarquable pour les tout jeunes « En France, la mortalité de la première enfance, même légitime, ju troisième mois de la vie, est plus grande à la campagne. Ce n'est q le troisième mois que la campagne commence à faire sentir, pour k times seulement, sa favorable influence. En Suède, au contraire, l'av

illeu champêtre se fait sentir et très-vivement sentir dès le premier • (Bertillon).

La cause de la plus forte mortalité des enfants illégitimes à la campamortalité effrayante puisqu'elle est triple en France de celle des légis, n'est nullement physiologique, mais bien plutôt dépendante des duconditions du milieu social qui submerge la mère et l'enfant délaissés le père. C'est une sélection opérée par la misère et l'abandon. • L'imration vers les villes a donc, à ce point de vue spécial, un effet bienfai-

ussitôt que le jeune enfant a dépassé les premiers mois de la vie, ses aces de mort sont plus nombreuses dans les villes qu'à la campagne. En de cette différence est très-marquée. La mortalité générale des campas y est de 19,65 par 1,000 habitants, et celle des villes de 26,5. Mais gravation n'y est pas la même pour les denx sexes. En passant de l'un autre milieu, la mortalité des femmes s'élève de 100 à 126,2, et celle hommes de 100 à 144.2.

e Dr James Stark, dans un excellent travail sur la mortalité des villes et campagnes en Écosse, indique comme mortalité sur 1,000 habitants :

28,25 dans les villes principales,

24.57 dans les grandes villes,

21,24 dans les petites villes,

16,95 dans les campagnes.

n Angleterre la même chose a été constatée. Le taux général de moré de ouze comtés ne renfermant pas de grande ville est de 19,53 : celui juatorze grandes villes et districts urbains, de 28.99.

- Vie moyenne. Lorsqu'on divisait l'âge total des décédés par leur abre, on obtenuit une prétendue vie moyenne supérieure dans les villes dans les campagnes, et on en avait conclu en maints pays une supériosanitaire et vitale des populations agglomérées et l'utilité de l'immigrasche et une erreur. Dans les villes, en effet, les adultes abondent ; peu ure eux procréent et une partie de leurs enfants s'en vont mourn en rrice à la campagne. Il en résulte naturellement un changement dans proportions relatives ordinaires du nombre des déces et une movemne s'élevée de l'âge des décédés.
- Causes de mort. La statistique des causes de mort est encore trop avancée et trop peu répandue pour qu'il soit possible de comparer a égard les villes et les campagnes; mais cette comparaison deviendra sible et donnera des résultats importants lorsque les matériaux en austité recueillis pendant plusieurs années et que les populations ranale tauront fourni une plus forte proportion qu'aujourd'hui. Il fandrait que uns toutes les villes et dans tous les pays on cût soin de noter, sur marque mile statistique de décès, le lieu d'origine du décè lé et la durée de son jour dans la ville où il est mort.

Parmi les causes de mort, il en est une dont la state tipe est déja a sez parcée, et qui paraîtrait à première vue devoir être l'eausogne plu paraîtrait à première vue devoir être l'eausogne plu paraîtrait à première vue devoir être l'eausogne plu paraîte ans les campagnes : c'est celle des mort probenée le nombre augmente partout et a presque doublé en France depoisante ans. L'observation démontre cependant que les compagnes de même en le nombre que les villes, et peut-être même en que les villes et peut-être même en que les villageois atteints d'a

les hopitaux des villes, où ils meurent, et

#### ARTICLE IV. — INFLUENCE SUR LA MORBIDITÉ.

« Il y aurait toute une étude intéressante à faire, dit le professent for sagrives, sur la fréquence, les formes diverses des maladies, dans les capagnes et dans les villes, sur leur léthalité comparative, sur la façon di rente dont elles sont réactionnées par les médicaments, etc. Nous ne savirien encore sur ces sujets intéressants, et je ne puis que renouveler le vide voir quelque hygiéniste s'emparer de ce bean sujet, si riche, si peu ploré encore, et soumettre aux méthodes précises de l'observation derne l'étude des conditions de la vie rurale et de la vie urbaine. •

Recherchons donc ici si l'immigration dans les villes a une influence lutaire sur le campagnard, en le soustrayant à quelques causes morbie et si elle développe, aggrave ou facilite d'autres causes pathologique Examinons brièvement quelques-uns des cas dans lesquels ces deux al

natives peuvent se présenter.

## a) Influence salutaire:

Il est évident que l'habitant des villes est mieux préservé contre les fluences atmosphériques que le campagnard, et qu'il a à sa disposition ple de ressources médicales et hygiéniques.

1º Les maladies a frigore sont plus rares et moins graves dans les vil M. le Dr Lombard, de Genève, a donné en 1866, dans la Gazette média et reproduit dans son tout récent traité de climatologie médicale, des reseignements utiles sur ce sujet. Nous y voyons que la mortalité attribus aux vicissitudes atmosphériques ne suit pas absolument la même mar

dans les villes et dans les campagnes.

Calculant sur les chiffres que lui-a-fournis la statistique de la France, Lombard, que nous citons ici textuellement, trouve « que les habitants) la campagne subissent davantage que ceux de la ville les influences d**élé** res des saisons, et principalement le froid, qui améne un plus grand no bre de decès à la campagne qu'à la ville. En France, les décès sont 🗖 nombreux, en hiver et au printemps, à la campagne que dans la ville, ta dis que d'est l'inverse pour les décès qui surviennent en été et en automa et cependant c'est l'été qui ramène les grandes fatigues et les excès de tr vail à la campagne. En sorte qu'on est amené à conclure que le fré exerce plus de ravages à la campagne qu'a la ville, et que la chaleur au mente le nombre des décès dans la population urbaine. Des résultats set blables ont été obtenus en d'autres pays, comme, par exemple, en **Bel** que, en Angleterre et en Piémont. C'est-à-dire que, dans ces trois pa comme en France (à part quelques villes de la Savoie), nous observé partout la même influence délétère de la chaleur pour augmenter les 🖪 cés urbains et du froid pour rendre les décés ruraux plus nombr**eux.** •

2. Fièvre des marais. — M. le professeur Léon Colin. dans son traité dièvres intermittentes, a mentionné l'infanunité dont jouissent les grand villes situées au centre des campagnes infectees par la malaria, comprome. Ravenne. Ajaccio, La Rachelle. Ce fait a été confirmé pour Tupar M. Rochard, pour Constantinople par M. Fauvel, pour la Nouvelle-Cléans par Faget. M. Colin explique cette immunité en partie par les mes res d'hygiène et d'asseinissement de ces villes, et en partie par le fuit bit de l'agglomération humaine et de l'immigration de nouveaux habitants de l'agglomération humaine et de l'immigration de nouveaux habitants d'agglomération. Ces deux conditions paraissent en effet nécessaires, puisque l'immigration de négessaires, puisque l'entretient.

tres villes palustres, comme Brindes et Aquilée, se sont éteintes peu à

protégent mutuellement, par leur rapprochement même, contre les marématiques plus encore que contre le froid. De Tournon admit que plus les populations et les habitations sont entassées, mieux se défendent : car, lorsque, par une cause quelconque, la population à diminuer dans les villes ou les villages exposés, la malaria les attad'abord par la circonférence et avance à mesure que les maisons se

inmigration des campagnards dans les villes, en pays infectés, aurait une double utilité contre la fièvre des marais : elle les en préserveeux-mêmes et elle contribuerait à en préserver les citadins de plus an-

**ne** date.

Quelques affections fréquentes dans certaines contrées parmi-les cambards, se voient rarement dans les villes : telles sont le goître, le crétine, la pellagre; et l'on a pu voir quelquefois des guérisons spontanées des paysans peu de temps après leur arrivée dans une ville, parce s'étaient soustraits par l'émigration aux causes toutes locales qui l'ent produit ou entretenu ces affections.

#### b) Influences nuisibles.

Anémie. — Le résultat pathologique le plus constant et le plus direct immigration des femmes et des enfants dans les villes est de les rendre niques et chlorotiques. Cela s'observe, à Genève et ailleurs, sur prestoutes les jeunes filles qui affluent des contrées environnantes, quelle coit la profession qu'elles embrassent : domestiques, conturières, demois de magasin, etc. Le changement de nourriture, la privation d'air et mière solaire, le sédentarisme, les veilles, les influences morales exciss ou déprimantes, tout y contribue. Ces causes sont aussi extrêmement antes pour la production des troubles gastriques, de la coastipation et affections utérines, qui, rares dans les campagnes, pullulent dans les

Phthisie. — La phthisie est une antre affection sur la production de elle les conditions de milieu des immigrants ont la plus grande influence, parler des dangers spéciaux à quelques professions à poussières; le inement, l'encombrement, le ralentissement de la fonction respirate, la misère, les passions et les excès en sont les cluses principales, ainsinement les petites localités ne sont point à l'atri de la phthisie, ainsi l'a rappelé M, le Dr Bergeret, d'Arbois, dans les Anneles d'hygiene, pour un bon nombre de ces villazeois, le début de la triberculisation, que le montrent plusieurs des observations de M. Bergeret, remonte poque d'un séjour fait dans une grande ville on dans une petite cité astrielle.

pyer en réponse à notre circulaire, dis il : Nous avons des colonies pyer en réponse à notre circulaire, dis il : Nous avons des colonies res de Bretons qui viennent comme ouvriers des raffineries et qui ne ent pas un tribut plus élevé à la mortalité que les ouvriers nés au Hamit pas un tribut plus élevé à la mortalité que les ouvriers nés au Hamit M. Lecadre dit, au contraire, dans sa statistique mortuaire du Havre; sus vovons figurer dans le nombre des phthusiques beaucoup d'étranet à leur tête les Bretons qui viennent au Havre chercher du traver et à leur tête les Bretons qui viennent au Havre chercher du traver mi les femmes une grande quantité de servantes, jennes filles part, ayant quitté la camp grande d'elles étaient souvent bien port

On sait qu'à Paris, la moitié au moins des jeunes filles de 15 à 16 ans qu'à Paris, la moitié au moins des jeunes filles de 15 à 16 ans qu'à

arrivent pour servir périt avant l'âge de vingt ans.

Cette contradiction entre deux confrères distingués ne prouve-t-elles la nécessité et l'utilité de noter, dans les actes mortuaires et dans les restres de tous les établissements sanitaires, le lieu d'origine de chaque la la de ou défunt, et la durée de son séjour dans sa dernière résidence, a que nous le demandons dans nos conclusions?

3. Fièrres typhoïdes. — Il y a longtemps déjà que Petit et Serres, And Louis et Chomel, ont relevé le fait qu'un court séjour dans une loc infectée est une cause prédisposante pour l'iléo-typhus. Andral a rema que les étudiants en médecine y sont très-prédisposés, quelques sema après leur arrivée à Paris. Sur 129 malades observés par Louis, 73 vaient séjourné que dix mois à Paris et 102 moins de vingt mois. — 92 malades traités par Chomel à l'Hôtel-Dieu, la moitié n'habitaient que depuis un an environ. — Murchison a constaté à Londres que pho 1/6 des malades avaient séjourné à peine trois mois dans la ville avant entrée à l'hôpital.

Pour le typhus à rechute, Murchison a reconnu que \( \frac{1}{7} \) des main n'habitaient Londres que depuis moins de six mois, et plus du quart puis moins d'une année. M. Zuelzer indique de même que, dans l'épidé de Pétersbourg, un tiers des malades qu'il questionna n'étaient arrivés depuis peu de jours on de semaines dans la ville. Mais ces denx au estiment que beaucoup de malades avaient déjà le germe typhique au

ment de leur arrivée dans les villes.

Dans quelques-unes des épidémies du typhus pétéchial à Londres, nombre de personnes atteintes étaient nouvellement arrivées dans la v

La mortalité dans l'iléo-typhus est très-forte parmi les récents habit des villes. A Londres, la mortalité a été de 15,61 sur 100 malades ari depuis plus de six mois, et 19,37 sur 100 malades arrivés depuis mois six mois. — A Paris, 30,46 des malades arrivés depuis plus de six sont morts, et 39,7 p. 100 de ceux arrivés depuis moins de six mois.

- 4. Aliénation. • La statistique a démontré, dit Parchappe, que la lie est plus fréquente dans la population des villes que dans la populat des campagnes, dans les grandes villes que dans les petites, dans les vou la richesse se développe par l'industrie que dans celles où elle se treint dans les produits de l'agriculture. D'autre part, elle a donn preuve d'un développement en sens contraire de l'idiotie, beaucoup fréquente dans les campagnes que dans les villes. •
- 5. Affections oculaires. M. Galezowski considère comme incontest que les opacités du cristallin débutent presque constamment par le ment interne chez ceux qui lisent et écrivent, chez les graveurs, les bitiers, etc., tandis que chez les gens de la campagne, où l'action de l'mière trop vive doit être considérée comme cause prédisposante, l'op débute soit par le noyau, soit par toute la périphérie. Nous voudrions cette remarque portât tous les ophthalmologistes à vérifier son exactif

La myopie est certainement une des intirmités dont le séjour et l'ingration dans les villes sont responsables. Le jeune campagnard qui que ou dont les parents ont quitté le village, expose sa vue à plusieurs intres nuisibles. Son horizon est borné, son travail est congestionnant et gant pour ses yeux, aussi bien à l'école qu'à l'atelier; toute son hy visuelle est changée lorsqu'il franchit le seuil d'une ville, et l'on entrés-vite constater les fâcheux effets.

6. Syphilis et prostitution. -- Nous serons très-bref sur cet article, p qu'il est parfaitement prouvé que les agglomérations urbaines sont

rs d'infection et de transmission des maladies vénériennes. Nous fes seulement remarquer que l'immigration a une grande part à l'exten-

a de ce mal si grave qui souille les villes.

lous avons recherché dans les registres de la police genevoise quel est leu d'origine de chacune des femmes en maison inscrites sur ces regis-L'Aucune d'elles n'est Genevoise; toutes, sans exception, sont étrangéà notre canton, et par conséquent des immigrées. Quarante d'entre la sont originaires d'une ville connue, et 74 de villages ou de très-petilocalités. C'est donc de la campagne que sont venues les soixante-cinq lièmes de ces femmes, et nous pensons qu'il doit en être de même ail-

philis longtemps négligée deviennent de plus en plus rares dans les et ne se voient guère aujourd'hui que chez les malades habitant loin grands centres de population. Ce fait, sur lequel a insisté M. Garin, de s'explique par une assistance médicale plus générale, plus vite rése, et mieux appliquée dans les villes que dans les campagnes.

#### Conclusions.

hthérie, la septicémie puerpérale et toutes les autres affections zymota, mais nous ne pourrions en parler que d'après des impressions indialles. Or, c'est essentiellement pour pouvoir remplacer de simples deiations par des faits que nous réclamons l'introduction générale, la comptabilité vitale et morbide des bien portants et des malades, adications de lieu d'origine, et de durée du séjour de tous ceux qui malades et de tous ceux qui menrent dans les villes. Il faut qu'on s'ocplus qu'on ne le fait aujourd'hui du sort et de l'hygiene des campales qui émigrent vers les villes.

ns croyons, en terminant, pouvoir maintenir comme définitives nos sions insérées comme provisoires dans le programme du Congres,

nioutant un septième et dernier article.

L'immigration de la population des campagnes dans les villes produit. lement ou indirectement, des changements dans la vitablé et dans la la des immigrants eux-mêmes, des populations urbaines envacises, et boulations rurales abandonnées.

L'influence sur la santé des immigrants est complexe et dépend des tions nouvelles, hygièniques ou morbides, dans les quelles de ce troublacés. Quelques-unes de ces conditions sont lavorables, un grand

re d'autres sont pernicieuses.

La vitalité et la morbidité des populations urbaines se resentent per fons physiques, intellectuelles et morales des immigrants. Dans tea le villes le chiffre de la population s'abaisserait plus on moins rapites cans l'arrivée incessante de nouveaux habitants.

a santé des populations rurales peut être affaithe per conte le l'atti-

**n vers les villes.** 

les faits relatifs à l'influence de cette marration donners este et la les compar les médecins et les démographes, dans l'interes de la langue de les démographes.

es indications sont celles du lieu :- Laboration -: le la dinete dans les villes.

#### ACCROISSEX

#### Causé soit par l'immigrati

|                   |       | RECE               | FERM  | ents               | ACREDISM CO.         |                                     |                |                      |       |  |
|-------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--|
| AITTES            | Année | Population         | Année | Population         | Discount of the last | Entre les<br>donz recen-<br>sements | absolu         | Annuel<br>pour 1,000 | Ordre |  |
| Buda-Pesth.       | 1870  | 270.476            | 1876  | 295.254            | 6                    | 24,778                              | 4.129          | 15.2                 | 17    |  |
| Vienne            |       | 550.738            |       | 670.163            | 10                   | 119.450                             | 11.945         |                      | 18    |  |
| Prague            |       | 152.811            |       | 105.526            | 10                   | 18.225                              | 1.321          | 8.6                  |       |  |
| Trieste           |       | 76.783             | 1000  | 123.098            | 11                   | 46.815                              | 3.562          |                      |       |  |
| Munioh            |       | 170.688            |       | 193,326            |                      | 100                                 | 2.830          |                      | 16    |  |
| Leipeig           |       | 84.662             |       | 124.797            |                      | 40.135                              |                |                      | 6.    |  |
| Stuttgard         | 1867  | 75.781             |       | 91.623             |                      | 15.812                              |                |                      | 2     |  |
| Hambourg .        |       | 214.174            |       |                    | 9                    | 45.981                              |                |                      |       |  |
| Rome<br>Palerma   | 1870  | 216.624            |       | 250.466            | 4                    | 83,842                              |                |                      |       |  |
| Venise            |       | 199.255<br>120.390 |       | 224,418<br>129,676 | 10                   | 25.168<br>9.286                     |                |                      |       |  |
| Milan             | 1851  | 120.590            |       | 199.009            | 10                   | 2,900                               |                | 7.7                  |       |  |
| Stockholm.        | 1864  | 128.576            |       | 150.446            | 10                   | 21,870                              |                |                      |       |  |
| Christiania .     |       | 54.057             |       | 75.042             | 10                   | 18.985                              |                |                      |       |  |
| Copenhague        |       | 155.148            |       |                    | 10                   | 26.148                              |                |                      |       |  |
| Petersbourg       | 1852  | 532,241            | 1869  | 667.963            | 17                   | 135,7.2                             | 7.934          |                      |       |  |
| Moscou            | 1850  | 873,800            | 1871  | 611.970            | 21                   | 238.170                             | 11.341         | 30,3                 |       |  |
| Odessa            |       | 121,335            |       | 162.814            | 6                    | 41.479                              | 6.913          | 56,5                 | 1     |  |
| Bucharest         | 1859  | 121.750            |       | 200,000            |                      | 78,250                              |                | 40.1                 | 7     |  |
| Gand              | 1860  | 118,147            |       | 119.848            | 8                    | 1.701                               | 213            | 1.8                  |       |  |
| Liége             |       | 105,403            |       |                    |                      | 13.623                              |                |                      |       |  |
| Anvers<br>La Haye | 1869  | 128.498            |       | 156.671            | 9                    | 33,173                              | 3.575          |                      | 11    |  |
| Rotterdam         |       | 85,689<br>114,052  |       | 97.5 5<br>129.239  | 10                   | 11.876<br>15.187                    | 1.187<br>1.518 | 13.8                 | 20    |  |
| Berlin            |       | 702.437            |       |                    | 8                    | 266.197                             | 33.274         | 47 3                 | 21    |  |
| Cologne.          |       | 117.000            |       | 129,865            |                      | 12.865                              | 1.170          |                      | _     |  |
| Breslau           |       | 166,418            |       | 234,396            | 8                    | 67,978                              |                |                      | 3     |  |
| Naples            | 1864  | 451.007            |       | 451.000            |                      | 7                                   | 0              | 0.0                  |       |  |
| Paris             | 1861  | 1,696,141          |       | 1.851.792          | 11                   | 155.651                             | 14.150         |                      | 25    |  |
| Londres           | 000   |                    |       | 3.400.701          | 11                   | 450.340                             |                |                      |       |  |
| Turin             | 1862  | 204.715            | 1872  | 212,644            | 100                  | 7,929                               |                | 3.8                  |       |  |
| Ensemble          |       | 10.652.256         |       | 12.648.888         | 10                   | 1 006 600                           | 197.394        | 10.                  | _     |  |
| Tomerrois         |       | 10.002.200         | - P   | 12.040.000         | 10                   | 1.990.032                           | 191.384        | 18.5                 | , ,   |  |

## **PULATION**

: des naissances sur les décès.

| SANCES ET              | P DÉCÉS             |             |                           | IM       |          |        |                                     |                    |             |  |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|----------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| Décès sans<br>mort-nés | Augmer<br>par excéd | lant des    | Dimin<br>par excéd<br>déc | lant des | Annuelle | Ordre  | four us ac<br>de 1,000<br>combies e | VILLES             |             |  |
| • indigue le           |                     |             |                           | ,        |          | o se   | d'immigrés                          | de maissan-        |             |  |
| doute)                 | Totale              | Annelle     | Totale                    | Assette  |          | ф<br>— | C Interpolates                      | ces en<br>excedant |             |  |
| 53.232                 | 1.158               | 231         |                           | <b>,</b> | 3.898    | 9      | 944.0                               | 56.0               | Buda-Pesti  |  |
| 214.624                | 41.535              |             | <b>»</b>                  | ,        | 7.792    |        | 652.8                               |                    | Vienne      |  |
| 68.713                 | •                   | •           | 2.618                     | 261      | 1.532    | 6      | 1197.5                              | <b>3</b>           | Prague      |  |
| 42.237                 | 2.895               | 322         | •                         | <b>»</b> | 3.240    | 11     | 909.6                               |                    | Trieste     |  |
| 46.221                 | 1.650               | <b>2</b> 36 | <b>&gt;</b>               | <b>»</b> | 2.594    |        | 916 5                               |                    | Munich      |  |
| 27.602                 | 6.946               |             | •                         | <b>3</b> | 2.954    | 1      | 809.7                               |                    | Leipzig     |  |
| 9 750                  | 5.652               | 1.413       | •                         | <b>»</b> | 2.547    | 22     | 643.1                               |                    |             |  |
| 65.987                 | 15.277              | 1.527       | •                         | >        | 3.576    | 20     | 700.7                               | 299.3              | Hambourg    |  |
| 34.708                 | •                   | •           | 6.486                     | 1.621    | 10.081   | 7      | 1191.6                              | <b>»</b>           | Rome        |  |
| 65.230                 | 2.808               | 280         | >                         | >        | 2.236    | 13     | 888.7                               | 111.3              | Palerme,.   |  |
| 39.566                 | •                   | •           | 4.529                     | 50₹      |          | 3      | 1541.9                              | •                  | Venise      |  |
| 45.990                 | >                   | >           | 7.267                     | 1.211    | 1.501    | 1      | 5175.8                              | <b>*</b>           | Milan       |  |
| 43.421                 | 2.361               | 236         | •                         | •        | 1.951    | 12     | 892.1                               | 107.9              | Stockholm   |  |
| 10.265                 | 9.337               | 1.036       | (                         | *        | 862      | 25     | 454.7                               |                    | Christiania |  |
| 45.068                 | 11.426              | 1.142       |                           | >        | 1.472    | 1      | 568.1                               | <b>43</b> 6.9      | Copenhagi   |  |
| 172.069                | >                   | •           | 36.985                    |          |          | 2      | 1665 8                              | >                  | Pétersbour  |  |
| 106.516                | >                   | •           | 17.203                    |          |          | 30     | 133.8                               |                    | Moscou      |  |
| 7.009                  | •                   | •           | 3.093                     |          |          |        | 1447.4                              | ~                  | Odessa      |  |
| 46.155                 | •                   | •           | 12.769                    | 1,481    | 6.370    |        | 1302.6                              |                    | Bucharest   |  |
| 30.238                 | 7.048               |             | *                         | •        | "        | 31     | •                                   | 2676.5             |             |  |
| 31.511                 | 3.875               |             | >                         | <b>»</b> | 1.127    | 1      | 744.3                               |                    | Liége       |  |
| 39.860                 | 8.200               |             | §                         | *        | 2.755    |        | 770.6                               |                    | Anvers      |  |
| 25.071                 | 7.833               |             | >                         | <b>»</b> | 404      | l      | 840.8                               |                    | La Haye.    |  |
| 39.754                 | 6.970               |             | *                         | <b>»</b> | 821      | 24     | 540.8                               |                    | Rotterdam   |  |
| 127.889                |                     |             | >                         | <b>»</b> | 27.904   | 15     | 838.6                               |                    | Berlin      |  |
| 38.838                 | 9.944               |             | *                         | <b>*</b> | 176      | •      | 150.4                               |                    | Cologne     |  |
| 61.000                 | 11.310              | 1.256       |                           | * ^      | 7.241    | 14     | 852.1                               | 147.9              | Breslau     |  |
| 176.201                | 04 100              | 0.410       | 19.773                    |          |          | 8      | 300 4                               | <b>)</b>           | Naples      |  |
| 510.544                | 24.183              |             |                           | ×        | 11.732   |        | 829.1                               |                    | Paris       |  |
| 759.904                | 361.123             |             |                           | *        | 8.922    | li .   | 198.1                               |                    | Londres .   |  |
| 54.493                 | 4.426               | 491         | *                         | >        | 301      | 26     | 379.5                               | 620.3              | Turin       |  |
| .019.661               | 572.814             | 61.183      | 110.723                   | 18.670   | 154.881  | ,      | 784.6                               | 215.4              | Ensemble.   |  |

548 SECTION DE MÉDECINE PUBLIQUE. — SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE.

Le Président remercie en son nom et en celui de l'assemblée M. D nant de son remarquable travail. L'assemblée s'associe unanimement ces remerciements.

M. Castiglioni qui s'est occupé de la même question dit que so travail lui a été facilité par le mode de recensement adopté en Italie. L statistique se fait dans ce pays depuis les hameaux de vingt ménage jusqu'aux grands centres de population. L'immigration des campagnes dans les villes, a une influence antihygiénique, mais est utile au point d vue de la civilisation. M. Cordova a surtout contribué depuis 1851 élucider cette question difficile.

M. Pacchiotti estime que ce sujet est un des plus appropriés pour le discussions d'un congrès, et qu'il mérite une étude sérieuse et approfon die. On doit examiner les conditions spéciales inhérentes à chaque centre de population. On doit distinguer les villes selon qu'elles appartiennes à un milieu agricole, commercial ou industriel.

Le degré d'instruction de la population doit aussi être pris en dération.

L'immigration, cette condition nécessaire pour le renouvellement population, est en rapport avec les conditions d'aisance. M. Pacel désire que la même question soit remise à l'ordre du jour d'un processe, et qu'on en publie d'avance les principaux desiderata.

M. Colucci-Pacha dit que l'hygiène est en rapport avec l'économie politique. Une des principales richesses d'un pays est sa population. Les maladies contagieuses ont une influence plus grande dans les villes que dans les campagnes. Il reconnaît avec M. Dunant qu'il n'y a pas d'hygiène possible sans prospérité.

Les maladies telles que la chlorose et le nervosisme sont très-rares a Égypte.

M. Zehnder, tout en approuvant les conclusions de M. Dunant, interprétable quelques restrictions relatives à la question de la mortalité des enfants dans les grandes villes.

M. Mouat considérant que la section n'est pas en position d'accepter ou de rejeter les conclusions de M. Dunant sans les discuter sériessement et longuement, et le temps manquant pour cette discussion, propose : que l'étude future de ces questions importantes soit faite dans prochain congrès suivant la méthode et les voies si bien tracées par M. Dunant.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Segun estime que la civilisation doit jouer un très-grand rôle de toutes les questions qui concernent l'hygiène et que les États doites donner une éducation appropriée aux destinées de l'humanité.

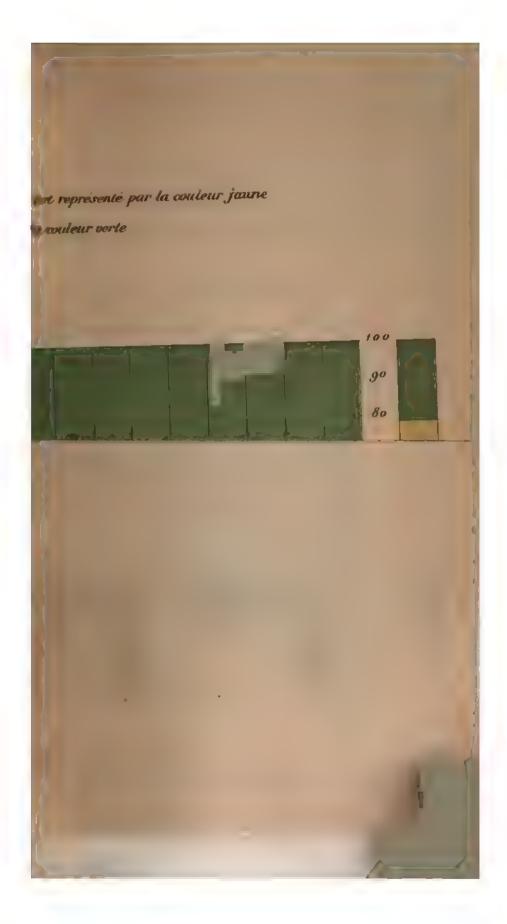



Il fait remarquer que le canton de Genève a donné l'initiative de la metation d'écoles de village dans lesquelles les enfants n'apprennent pas désirer d'émigrer dans les villes, mais au contraire à aimer et à commendre les travaux de la campagne.

La séance est levée.

Les secrétaires:

J. Pétavel. H.-Ch. Lombard.

## SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE

Présidence de M. H.-Cl. LOMBARD.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Segun dépose sur le bureau le rapport imprimé qu'il a présenté fannée dernière au congrès de Philadelphie sur l'*Uniformité médicale* internationale et fait la communication suivante :

### UNIFORMITÉ INTERNATIONALE EN MÉDECINE

Rapport de M. le Dr SEGUIN, de New-York.

Monsieur le Président et confrères,

Nous arrivons ici de pays éloignés pour nous entendre sur ce qui conterne le progrès de notre art, et le plus grand obstacle à notre échange l'idées et de connaissances ne sera pas la diversité de nos langues-mères, sera la diversité des choses, des mesures, des nomenclatures médicales t des records cliniques qui devraient être uniformes partout et différent artout: une Babel de notre invention.

Cette confusion de la langue et des choses médicales doit cesser. Elle préente aux malades, sous le même nom, des remèdes qui diffèrent de dose de composition, ou elle donne aux mêmes remèdes plusieurs noms difféents et trompeurs.

Pour les praticiens, pour ceux, surtout, qui vivent éloignés des centres, confusion qui en résulte retarde la communication limpide des faits nou-

Pour la science médicale, elle la tient indûment suspendue entre les prédues sciences conjecturales et les sciences exactes.

Cette position, vous le savez, Messieurs, n'est pas celle due à la médecine coderne.

La médecine a fait de notre temps des travaux, non-seulement de découte, mais, plus précieux encore, de coordination qui placent déjà la mare partie des produits de l'observation physiologique et pathologique au reau des données quantitatives ou qualitatives des autres sciences. Comme science physique, la médecine a besoin de l'uniformité de son langage technique et de ses nomenclatures, de ses agents thérapeutiques, de ses échelles, non-seulement métriques mais thermométriques et autres, des calibres de ses instruments, et surtout de ses records cliniques privés,

hospitaliers et statistiques.

Messieurs, ce sera, ou je me trompe fort, l'honneur du Congrès médical de Philadelphie, que son vénérable et bien-aimé Président, le professeur Samuel D. Gross, ne nous fit dans son discours d'ouverture qu'une seule recommandation, celle de travailler à établir l'uniformité internationale de la médecine, comme ce sera l'honneur du Congrès de Genève d'avoir réaffirmé ce principe et d'avoir voté les premières mesures exécutives de cette grande conception sous l'influence sympathique au progrès du discours d'ouverture de son Président philosophe, le professeur Karl Vogt. Sans en dire plus, pour ne pas blesser une modestie délicate, nous commencerons notre tâche par ce qu'elle a de plus pénible, par la dénonciation de la variété de nos nomenclatures pathologiques, avec leur double et triple emploi, leurs incertitudes et chamailleries d'un peuple à l'autre, d'une cinique à l'autre et comme de porte en porte. On pourra prendre les Anglais pour guides en ceci, et eux le système métrique de la France, car il y a du bon ici et là, il s'agit de le faire prévaloir partout.

Pour ce qui est de l'uniformité des nomenclatures pharmaceutiques de des médicaments, j'aurais aimé à vous en montrer les premières luctures d'abord, dans la superbe introduction du Codex Français de 1851, où Demas demandait l'unification de toutes les pharmacopées; puis, dans les deux grands travaux critiques de M. Squire, de Londres; le premier dans lequel, par la simple juxta-position sur trois colonnes des folles différences existant alors entre les pharmacopées de Londres, d'Édimbourg et de Dublin, il força, pour ainsi dire, la création de la British Pharmacopoeia, une belle œuvre d'uniformisation qui a fait grand bien en Angleterre; le second, un Companium to the British pharmacopoeia dans lequel il signale — comme Dorvault dans son Officine — les dangers des différences de composition et de

nomination des médicaments.

Mais, après ces détails recueillis par moi, et généralement inconnus, je laisserai tout à dire à M. le Professeur Gille, le savant rapporteur du Congrès de Bruxelles; tout, excepté la précieuse adhésion qui m'a été donnée en partant à la Pharmacie Centrale de Paris, et que je demande la permission de vous lire.

Voici comment s'exprime le doyen des pharmaciens français:

« Il est bien entendu que je suis toujours, et de la façon la plus formelle pour toute mesure pouvant amener l'unification des médicaments et simples et composés; cela dans le plus grand intérêt de la thérapeutique internationale. »

Signé: Dorvault.

Les médecins spécialistes nous ont devancé dans la coordination de leurs

travaux sur plusieurs points.

Les questionnaires dressés par les médecins, directeurs d'institutions pour les idiots aux États-Unis, et les rapports de la Société pour l'organisation de la charité (Charity Organisation Society), pour l'éducation et le soin des idiots, imbéciles et aliénés sans malice et sans défense (36,000), rapport présenté au gouvernement anglais par Sir Charles Trevelyan et ses colègues, sont des moyens admirables d'arriver à l'étiologie, de fonder la statistique vraie de ces infirmités dispendieuses et peut-être d'y porter remède.

Dans le même ordre se rangent les propositions faites au Congrès de truxelles :

a) Par Sapolini de rédiger des questionnaires uniformes et internationaux ur les causes, la fréquence, le degré de la demie ou totale surdi-mutité, de a surdité sans mutisme, du mutisme sans surdité et du bégayement;

b) Par Deltanche Sor de mesurer l'audition et d'en enregistrer les degrés

wec une précision mathématique dans tous les pays;

c) Et par Donders l'introduction du système métrique dans tous les cal-

uls d'otologie et d'ophtalmologie.

Les actes du Congrès médical international de Bruxelles (auquel prirent part deux délégués des États-Unis, les D<sup>17</sup> Harewood et Hadrian) eurent une insuence marquée et immédiate.

Les ophthalmologistes européens se rangèrent à l'instant sous le principe de l'uniformité et acceptèrent le système métrique pour base de leurs calculs, et pour étalon de tous leurs instruments.

Peu après, la Société des ophthalmistes américains adopta les mêmes règles et proscrivit tous les autres modes de numération des écrits des mem-

bres de la Société.

Ensin, quelques mois plus tard les Sociétés médicales des États de Newfork et du Massachussetts, Warlomont et les Américains adoptèrent le sysme métrique comme seul légal : ces deux Sociétés représentent l'adhésion e plus de 6,000 médecins et d'un nombre proportionnel de pharmaciens, a principe de l'uniformité internationale.

Ceux qui pratiquent la médecine générale (the general practitioners), ont, lus encore que les spécialistes, besoin d'uniformité convenue dans le calire et l'ajustage de leurs instruments; tant, afin de pouvoir les décrire avec n mot ou un chiffre, que pour s'en servir et pouvoir en remplacer quelque

irtie sans délai.

La plupart de nos instruments ont des dimensions de fantaisie; nos boues, trocarts, ventouses, aspirateurs, etc., sont sans calibres ni ajustages èterminés qui admettent des pièces de rechange en cas d'urgence; mème l'aiguille de notre modeste seringue hypodermique est sans diamètre i ajustage numérotés (excepté, depuis peu et dans une ou deux localités), e sorte que, si au moment d'opérer elle s'émousse, la garde-malade qui en vainement cherché une pareille s'étonne, ou se moque à l'idée que, si son guille, à elle, casse, elle n'a qu'à en dire le numéro pour la remplacer à instant : c'est un de ces très-petits incidents d'où dépendent quelquefois la ie d'un malade et l'honneur d'un médecin.

Heureusement, les fabricants de nos instruments sont, aussi vivement que ous, frappés des dangers de la discordance des produits de leur manufactre. Ceux de Londres, Paris, New-York, avec qui j'ai conversé sur ce sujet, ont prêts à s'entendre avec nous pour uniformiser nos instruments et leurs arties. Outre leur génie personnel, ces hommes possèdent des machines aerveilleuses pour exécuter nos idées, et d'immenses moyens de distribuion. Il y a, là aussi, une science et des pouvoirs, alliés naturels des nôtres, ne les grands maîtres de notre art n'ont jamais dédaignés, qu'ils ont même, lit-on, quelquefois courtisés — sachons nous en servir.

Nous objecterait-on que, quand bien même l'uniformité désirée serait pplicable aux instruments déjà inventés, son imposition, comme condition bligatoire, gênerait le génie des inventeurs et arrêterait l'essor de créaons nouvelles?... mais, les inventions mécaniques reposent toujours sur es rapports de parties qu'ils font représenter par des chiffres, et il sera aussi sé de calculer les relations des parties à l'ensemble d'un instrument sur es proportions mathématiques uniformes que sur des mesures et propor-

tions de fantaisie. Ceux qui élèvent de semblables objections sont rarement, eux-mêmes, de grands inventeurs; autrement, une réfutation était nécessaire, parce que la médecine sera bientôt plus riche que la chirurgie en instruments, et qu'il n'est pas indifférent de prévoir leur rôle, rôle qui dépendra de leur conception générale. Et bien, Messieurs, avec notre tendance (drift) à supplémenter nos sens naturels d'observation par des instruments de précision, il est de la dernière importance de coordonner les proportions et les actions de ces machines qui écrivent, voient, entendent, comptent et sentent pour nous, bien au delà de notre possible; autrement, il mriverait pour les produits de ces merveilleux sens accessoires qu'ils échapperaient à notre appréciation mentale, comme il arriva pour les premiers spécimens microscopiques, que l'on ne pouvait classer, par conséquent, comprendre, faute d'avoir qualifié en chiffres le pouvoir dont ils étaient le produit.

Sans la plus stricte uniformité mathématique, ces adjudants de nos sem, loin de nous ouvrir de nouveaux mondes, ne nous découvriraient qu'u

nouveau chaos.

Aussi bien, ce danger est visible dans l'application de nos plus simples instruments si leur théorie n'a pour base le principe d'uniformité: témois, les records de la thermométrie clinique, qui donnent des résultats incomperables d'un peuple à l'autre, et qui bien qu'écrits en chiffres se refusent au opérations de l'arithmétique; et pourquoi?....

La thermométrie normale de l'homme est également mal représentée pr tous les thermomètres que nous empruntons aux physiciens, et dont les gradations partent de points qui n'ont aucun rapport avec la vie humaine.

Elle est, au contraire, exactement représentée par un instrument dout le centre de gradation, le zéro (0) est établi au point normal de la santé, d'al les degrés (centigrades) ascendants marquent la sièvre, et descendants la dépression frigide et le collapsus : tel est le thermomètre physiologique l'homme, ou mieux biologique. Tandis que les observations faites sur des échelles physiques sont encombrées de chiffres supplémentaires (29°, 37°, 98.6°) qui jettent la confusion dans le calcul des quantités morbides de confusion de con lorique évalué, la thermométrie normale de l'homme prise avec le thermomètre physiologique ne se sert que de chiffres strictement vrais. — j'eserais dire vivants, — et susceptibles d'être calculés comme éléments caloriques morbides en toutes proportions et manières mathématiques.

Cela fait, la thermométrie clinique cesse d'être un fait isolé à échelles discordantes et à chiffres qui mentent aux quantités pathologiques. Elle entre, naturellement, avec ses chiffres vrais, dans les séries mathématiques fournies par l'observation des autres fonctions et de leurs produits morbides, et obtenus à l'aide des autres instruments de précision, venus à notre aide, ou

à venir.

Tels sont les éléments déjà existants d'une méthode d'observation positive et uniforme, applicable à la médecine internationale. Cette méthode est implicitement exposée dans les pages qui précèdent, et explicitement dans les tables ci-annexées.

Est-ce à dire, Messieurs, que celui qui a développé cette méthode mathématique de traiter les quantités morbides en est l'inventeur? Oui et non; car il n'y a pas de profession où, plus que dans la nôtre, chacun ne doive ne prenne quelque chose à tous; vrai communisme médical.

Et d'abord, si mes compatriotes par adoption ne m'avaient encourage, je n'aurais jamais jeté ces idées, venues éparses, dans le moule d'où elles sont sorties une entité, ou être intellectuel, et l'Association des médecins américains ne m'eût pas délégué ici pour exposer cette méthode d'observaathématique comme un des moyens d'arriver à l'internationalisme al.

remontons plus haut. Nous trouvons que cette méthode d'observaathématique est la méthode numérique que Louis, Andral, Chomel
ope, Bowditch en Amérique, avaient vainement tenté de propager
urs Sociétés médicales d'observation, parce qu'ils manquaient des innts nécessaires à cet effet; mais n'oublions pas que si cette tentative
l'état prophétique, elle stimula les inventeurs, et fut la cause prede la création de ces instruments d'observation positive qui rendent
aux plus humbles d'entre nous des opérations que le génie n'osait
il y a quarante ans, même à l'état de rève.

us haut encore: N'oublions pas que toutes les observations dues à rate sont sur un plan uniforme, et que beaucoup d'entre elles le produit de fouilles par lui faites dans les records cliniques de

i sont eux-mêmes des chefs-d'œuvre d'uniformité de plan.

'est donc pas à un désir, ou même à un besoin récent qu'il faut attriinitiative d'uniformité d'observation ici exposée, c'est à un sens in-

issi ancien que la médecine elle-même.

cette prévision quasi-divinatoire les Asclépiades avaient commencé 700 ans avant notre ère ces observations comparables, parce qu'elles dressées sur un plan uniforme, et dont la compréhension permit à tit-fils d'être le Père de la Médecine, titre qui lui eût échappé sans ieux héritage.

cet héritage il reçut par un atavisme intensisé les deux pouvoirs dination des travaux antérieurs et d'induction — qui lui sirent résunte l'expérience passée et suture dans ses aphorismes, et tous ses mes dans la formule contre laquelle se débattent en vain les théuret supernaturalistes anciens et modernes : « Toutes les maladies et risons sont divines parce qu'elles sont naturelles. »

urd'hui, Cos est partout où l'on observe. Savoir lire le sens des nomst découvrir les signes autrement cachés de la vie et de la mort,
nit la méthode hippocratique, et c'est encore la nôtre, ne connaiss de frontières, et qui, lisible pour tous, est et sera non-seulement
tionale parce qu'elle est uniforme, mais éternelle parce qu'elle est
natique.

FILLE fait la communication suivante :

### PHARMACOPÉE UNIVERSELLE

Rapport de M. le professeur GILLE, de Bruxelles.

I

Messieurs,

ernier Congrès médical international réuni à Bruxelles en 4875, j'ai nneur de faire un rapport sur la question de l'.

, à l'étude depuis plusieurs années; il a t de la section de pharmacie, représentér ce rapport, j'ai fait sommairement l'h appréciation, en ayant soin de rappe

les différents Congrès pharmaceutiques et j'ai terminé par des conclusions que la plupart d'entre vous connaissent.

Je mets du reste ici à votre disposition des exemplaires de ce rapport; le pourra vous éclairer, jusqu'à une certaine limite, sur la marche suivie jusqu'à une certaine limite de la marche suivie jusqu'à une certaine limite de la marche suivie jusqu'à une certaine la marche suivie de la

qu'ici pour atteindre le but que nous poursuivons.

La Section de pharmacie du Congrès a entendu ce rapport dans sa primière séance du 10 septembre; elle a immédiatement entamé la discussion et, le même jour, dans la séance de l'après-midi, elle la terminait en vota les conclusions suivantes :

La Section se ralliant aux vœux émis antérieurement, sur l'utilité d'un pharmacopée universelle officielle, propose au Congrès d'attendre comminication du projet déposé à Saint-Pétersbourg pour s'occuper de cen question.

Elle charge les organisateurs du Congrès de 1877 de prendre les m

sures qu'ils croiront nécessaires pour aboutir. >

Ces conclusions, soumises au Congrès dans sa séance générale du 21 se tembre, ont été adoptées sans avoir donné lieu à aucune nouvelle obstitue.

La discussion en Section se trouve reproduite à la page 748 du Comprendu de ce Congrès. Elle a surtout roulé sur les difficultés à surmonter paréaliser le projet et ceux qui voudraient s'initier aux questions de détaqu'elle a soulevées, trouveront là tous les éclaircissements désirables.

Cette discussion, entreprise immédiatement après la lecture d'un rapposassez long, a dù nécessairement se ressentir de cette précipitation, qui no vait pas laissé aux membres le temps de méditer ce travail à tête repose et d'apprécier toute l'étendue du sujet. Malgré cet inconvénient, elle a produit des observations dignes des méditations de ceux qui poursuivent réalisation de la grande idée qui préoccupe depuis quelque temps le mon médical.

Pour rendre ces discussions plus fructueuses, il conviendrait de public préalablement les rapports, afin de laisser aux membres du Congrès le temps de les méditer et de les apprécier; on éviterait ainsi des redites

des pertes de temps toujours regrettables.

D'après les conclusions adoptées par le Congrès de Bruxelles la questique de la pharmacopée internationale, traitée dans les Congrès pharmaceut ques, est entrée dans le domaine de la grande famille médicale et les travaux élaborés par les pharmaciens, ont ainsi reçu l'appui indispensable pou lutter contre les immenses difficultés qui s'attachent à la réalisation de ceux grande œuvre qui intéresse à un si haut degré l'humanité et le progrès.

Les travaux du Congrès pharmaceutique tenu à Saint-Pétersbourg, amois d'août 1874, sont par là devenus la base des délibérations à prendre

sur ce sujet, par les Congrès médicaux internationaux.

Il s'agit donc d'établir aujourd'hui quelle est la situation de ces travaux, pour éclairer les membres du Congrès de Genève, et pour dégager la question de manière à rendre les discussions réellement fructueuses.

II

Dans mon rapport soumis au Congrès médical de Bruxelles, je rappelai en ces termes les décisions prises en 1874, au Congrès pharmaceutique de Saint-Pétersbourg:

1º Nommer un Comité chargé d'examiner, avant le 1º décembre, le projet de pharmacopée universelle élaboré par la Société de Pharmacie de

ris, et envoyer ensuite, s'il le juge convenable, ce projet à l'avis des So-

Lés représentées au Congrès.

Engager le gouvernement russe à adresser, par voie diplomatique, à les États intéressés, le projet de pharmacopée universelle, préalablement adopté par le Comité et approuvé par les Sociétés de pharmacie, en ant ces Etats de vouloir bien désigner une commission d'enquête pour aminer promptement ce projet asin qu'il puisse être modifié ou publié es changement.

Il importe donc de connaître les suites données à ces délibérations pour

as orienter.

Dans ce but, je me suis adressé successivement à trois membres distin-Es qui ont fait partie de ce Congrès, M. Trapp, conseiller privé, direcr de la Société de pharmacie de Saint-Pétersbourg; M. Madsen, de Conhague, l'un des honorables vice-présidents du Congrès de Bruxelles; et le docteur Méhu, le savant vice-président de la Société de pharmacie de Fis.

De ces trois côtés on m'a signalé l'état des travaux du Comité nommé au ngrès pharmaceutique de Saint-Pétersbourg et on exprimait l'espoir les pourraient être, sinon terminés, au moins assez avancés pour perittre aux savants qui s'en occupent, de donner, avec l'assentiment des

tres Sociétés, quelques renseignements au Congrès de Genève.

Telle était, Messieurs, la situation au moment où j'ai dû déposer les consions de ce rapport; quelques-uns d'entre vous pourront, peut-être, four-de nouveaux renseignements qui nous permettrons d'intervenir d'une mière plus efficace; M. Madsen, notamment, nous en apporte de toutes

**Eche**s qu'il a reçues de Saint-Pétersbourg.

La pharmacopée internationale a été projetée dans les Congrès pharmatiques, et il est désirable que le travail commencé par des pharmaciens Lachevé par eux; il est du reste presque terminé; c'est lui que nous attions pour lui donner l'appui que les Congrès médicaux veulent assurer l'œuvre si bien commencée par les Congrès pharmaceutiques et si bien

**bdu**ite jusqu'ici par eux.

Nous devons, sous ce rapport, un juste tribut de reconnaissance à la Soté de pharmacie de Paris, pour la part qu'elle a prise dans ce mouvetet, en élaborant le projet qui doit servir de base aux délibérations, tant Congrès pharmaceutiques que des Congrès médicaux. Pour quiconque taivi les travaux qu'elle a entrepris dans cette direction, il est établi telle a fait, comme d'habitude, une œuvre sérieuse, digne de sa destition.

Lais ici se présente une question, déjà effleurée dans mon premier rap-

tt et qu'il importe d'envisager dans toute sa profondeur.

Si nous cherchons à nous rendre compte de l'étendue du chemin à parprir pour arriver au but, nous apercevons une route pleine de difficultés est utile de prévoir à l'avance afin de se préparer à les surmonter.

Yoyons donc ce que l'avenir paraît nous réserver.

In 1879 doit avoir lieu à Londres le 5° Congrès pharmaceutique intertional, faisant suite à celui de Saint-Pétersbourg. Là le Comité chargé miner le projet, viendra sans doute proposer des changements réclapar les besoins particuliers des nations représentées dans ce Comité et naitra une nouvelle période qui amènera inévitablement de nouvelles sions pouvant retarder d'une manière très-sensible la solution finale.

Près ce temps d'arrêt viendra, il faut l'espérer, l'adoption du projet, ue-là sans caractère officiel; ce sera alors le moment de réclamer l'in-

tervention du gouvernement russe, conformément à la 2º conclusion adori tée à Saint-Pétersbourg; mais à partir de ce moment commencera une no

velle phase, hérissée d'autant de difficultés que la première.

Chaque gouvernement aura alors à nommer des délégués pour compos la commission d'enquête internationale et en admettant que tous se pe tent à cette idée, il y a lieu de croire, qu'après examens, plusieurs d'enti eux réclameront, à leur tour, des modifications dictées par les conditie particulières où se trouve chaque pays.

Ces nouvelles propositions retourneront sans doute aux Congrès plus maceutiques, et ceux-ci en auront assurément pour longtemps avant

pouvoir mettre d'accord tous les intéressés.

On le voit, lorsqu'on se place au point de vue pratique et lorsqu'on v se rendre compte des différentes phases que ce grand travail doit parcon on ne peut se faire illusion sur les obstacles à surmonter, pour atteindre but proposé; et elles se révèlent dans toute leur étendue si l'on pousse pi loin les réflexions relatives à la réalisation complète de la grande idée doit doter un jour les peuples civilisés, d'une pharmacopée universelle, c tinée à prendre place à côté de celle que chaque pays, possédera sa doute, d'après ses besoins particuliers.

Il est à craindre, ne nous le dissimulons pas, que des lenteurs, presque inévitables, ou des entraves difficiles à vaincre, ne viennent décourager plus dévoués et faire abandonner jusqu'à des temps meilleurs, la réalisation

du grand projet.

Il faut s'attendre à des moments de défaillance chez quelques-uns el faut savoir se préparer à lutter, au besoin, contre les nombreux obstact qui peuvent s'accumuler sur la route, encore bien longue, qui reste à pi courir.

#### III

Le Congrès tenu à Philadelphie l'année dernière s'est occupé aussi de question qui nous amène ici; il a même poussé l'idée de l'application L'uniformité, à tous les points des sciences médicales susceptibles de prêter, et il a délégué au Congrès de Genève M. le Dr Seguin, que vo venez d'entendre, pour plaider en faveur de cette cause.

Il y a déjà longtemps, paraît-il, que l'Association médicale américain poursuit l'idée de l'uniformité internationale en médecine; on lit même

ce sujet dans un document émané du Congrès Américain :

· Le Congrès médical international de 1876 reconnaissant les avantages qui résulteraient de l'introduction d'une uniformité graduée dans les mu ples et hétérogènes éléments de la médecine, dans la nomenclature pose gique ainsi que dans les moyens et les records d'observations médical nomme comme délégués au Congrès de 1877, pour poursuivre ce but:

M. le docteur E. Seguin, de New-York; M. Thomas Drysdale, de Philadelphie:

M. Marion Simes, de New-York.

M. Seguin est ici et témoigne par sa présence du vif intérêt que l'on a tache, en Amérique, à la solution de la question qui nous préoccupe.

Au Congrès médical de Bruxelles nous avons eu l'avantage d'entendre la Section de pharmacie deux délégués de l'Association Américaine sciences médicales: MM. Adriaen et Harwood, qui sont venus plaider au la cause de *l'uniformité* en vue d'arriver à une unité parfaite sur plusieur points de la médecine.

M. le professeur Domingos Freire, de Rio-de-Janeiro a apporté égale

ment là le concours de son autorité à la pharmacopée universelle.

le voyez, Messieurs, les mêmes aspirations se révèlent dans toutes sentrées civilisées et partout on fait des efforts pour conduire le projet me fin. Persévérons donc et surtout ne nous laissons pas décou-

rive maintenant aux conclusions de ce rapport; ce sont celles que les rables organisateurs de ce Congrès ont fait publier et que vous avez déditer depuis plusieurs mois; les voici :

Pans la 4º session tenue à Bruxelles en 1875, le Congrès périodique rnational des sciences médicales a admis l'utilité d'une pharmacopée erselle officielle et il a décidé d'attendre communication du projet déau Congrès pharmaceutique, qui a siégé au mois d'août 1874 à Saint-

rsbourg, pour s'occuper de cette question.

D'après les décisions prises à Saint-Pétersbourg, le projet de pharmabe universelle, élaboré par la Société de pharmacie de Paris et déposé L. Méhu, a été renvoyé à un Comité qui devait l'examiner avant le lécembre suivant pour pouvoir l'envoyer ensuite, s'il le jugeait convee, à l'avis des Sociétés représentées à ce Congrès. Les délégués de l'ci devaient ensuite engager le gouvernement russe à adresser ce proper voie diplomatique, à tous les Etats intéressés, en les priant de vouien désigner une commission d'enquête pour l'examiner promptement qu'il puisse être modifié ou publié sans changement.

Ces décisions n'ayant pas reçu, jusqu'ici, leur exécution complète, il y de délibérer à la 5 session, qui aura lieu à Genève, sur les mesures endre pour activer les travaux en retard, s'ils ne sont pas terminés à

que de l'ouverture de ce Congrès.

Dans le cas où ces travaux ne seraient point terminés au moment de maion du Congrès, il conviendra d'examiner, dans cette assemblée, s'il crait pas utile de mettre immédiatement en discussion, quelques-unes conclusions qui terminaient le rapport présenté à la 4° session, asin de ter des lumières des membres réunis à cette occasion, pour faire faire à la question.

### conclusions étaient ainsi conçues :

Émettre le vœu que ce dispensaire soit limité, pour le moment, aux caments énergiques, en laissant à chaque pays la liberté de le compléaprès ses besoins particuliers;

Associer ses efforts, pour l'obtenir, à ceux du Congrès pharmaceuti-

International, tenu au mois d'août 1874 à Saint-Pétersbourg;

Engager le gouvernement russe à prendre l'initiative, conformément lemande dudit Congrès, afin d'amener les autres puissances à faire ce épend d'elles, pour obtenir la pharmacopée internationale;

Exprimer le désir qu'un certain nombre de médecins et même de véaires sassent partie, avec les pharmaciens, de la commission internale qui sera chargée d'arrêter le travail désinitif de cette œuvre impor-

Joindre ses vœux à ceux exprimés, à peu près dans les termes suipar le Congrès de Saint-Pétersbourg :

Le texte de la pharmacopée internationale devra être en latin; Le système décimal des poids et mesures sera de rigueur; Toutes les températures seront prises à l'échelle centigrade; La nomenclature chimique sera établie suivant un plan uniforme 558 SECTION DE MÉDECINE PUBLIQUE. — SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE.

(celle de Berzelius a paru rallier la majorité des membres du Congrès de Saint-Pétersbourg);

e) Les noms, pour la désignation des drogues, devront être bien exact

et aussi simples que possible;

f) Les drogues importantes seront l'objet d'une description concise et l quantité minima du principe actif, qu'elles devront contenir, sera rigourer sement établie chaque fois que la chose sera possible;

g) Les préparations galéniques seront aussi simples que possible et de

crites suivant un même plan;

h) On indiquera le maximum des impuretés que pourront renfermer le produits chimiques.

### M. Madsen lit à ce sujet la note suivante:

### NOTE SUR LA PHARMACOPÉE UNIVERSELLE

Par M. H.-P. MADSEN, vice-président de la Société pharmaceutique de Copenhague.

Monsieur le Président,

Vous me permettrez d'ajouter quelques mots à ce qu'ont dit les des orateurs précédents. Je crois que la question d'une pharmacopée universelle est une question grave et importante, non-seulement pour les pharmaciens, mais aussi pour les médecins et pour tout le public. Comme membre du Congrès pharmaceutique à St-Pétersbourg, je puis donner quelque renseignements sur l'état de cette question pour le moment. La Société pharmacie de Paris a présenté à St-Pétersbourg par M. Méhu un projet une pharmacopée universelle. On a reçu ce projet avec de vifs et grande d'une pharmacopée universelle. On a reçu ce projet avec de vifs et grande d'une manière encore plus internationale. Il a donc été nommé un commission pour faire des observations sur le projet français.

Le Comité actuel est formé par tous les délégués de l'étranger et de

membres des différentes Sociétés pharmaceutiques de la Russie.

Le siège de la commission est à St-Pétersbourg, le président est Son Ex-

cellence M. le professeur Trapp, le secrétaire est M. Jordan.

Le projet français a été divisé entre les délégués et ils ont fini leurs travail pour rassembler et fondre en une unité tous ces différents exposés. La diversité des langues a été aussi une grande difficulté. Le projet français a été rédigé en français et les exposés des délégués ont été rédigés en français, en anglais et en allemand. On m'annonce maintenant de Saint-Péter bourg, et j'en ai les lettres en main, que les difficultés sont presque vaincue. Le secrétaire, M. Jordan, m'écrit qu'il a fini la rédaction de la pharmacopt universelle, qu'elle est traduite en latin, qu'elle sera discutée et adoptée co jours-ci à St-Pétersbourg et sera dans peu de temps envoyée aux différent Sociétés de l'Europe.

L'article le plus significatif adopté au Congrès de St-Pétershourg est ainte conçu : « Le projet modifié de pharmacopée fait par le comité et sanctionné par les réunions pharmaceutiques doit, à la demande de la Société pharmaceutique de St-Pétersbourg, être soumis aux gouvernements des Etats par le gouvernement impérial de Russie, par voie diplomatique. On le constitue de la cons

In d'enquête pour faire la preuve de cette pharmacopée internationale, pur que celle-ci soit ou adoptée sans être changée ou servir de fondation pur une nouvelle pharmacopée internationale, dont on a grand besin. Messieurs les pharmaciens ont introduit la question d'une pharma-pée internationale, mais nous ne pourrons pas réussir sans l'aide des gournements et des médecins. Le gouvernement russe n'a pas officiellement cepté notre demande, mais nous avons l'espoir fondé qu'il le fera. Quant x médecins, je crois que ce Congrès est le lieu où cette question peut ancer, surtout dans un pays qui toujours est au premier rang quand il igit de progrès civilisateurs.

A la suite de la lecture de ces trois mémoires, le principe de l'uniforité en médecine est adopté et une commission composée de MM. Seguix, mle, Madsen et Brun est chargée de rédiger les conclusions commes à ces rapports et à les présenter à l'assemblée générale<sup>1</sup>.

- M. Pacchiotti demande que les trois mémoires soient imprimés en tier, comme traitant une question d'un intérêt général. La solution ratique du problème est difficile, parce que les gouvernements le consitent comme secondaire; M. Pacchiotti s'en référerait volontiers à l'invention du Gouvernement suisse.
- L. Dunant propose que le congrès international des sciences médise élabore et adopte dans sa prochaine session un plan relatif aux ervations météorologiques qu'il serait utile de recueillir d'une manière forme dans toutes les stations médicales (Sources minérales et therles, bains de mer, établissements hydrothérapiques, cures d'air, tions alpestres), afin d'en établir la climatologie comparée nécessaire reguider le médecin dans le choix à faire entre les diverses localités, l'intérêt de ses malades. (Adopté.)
- Seguix rapporte qu'aux États-Unis on a obtenu des résultats staiques intéressants sur certaines maladies, par exemple l'idiotie, au en de questionnaires.
- H.-Cl. Lombard regrette que, dans le dernier recensement fait en se, les maladies mentales telles que le crétinisme, l'idiotie et la folie ent pas été classées dans des catégories spéciales.
- CARNIER lit un mémoire sur la création et l'utilité des instituts ctopédiques. Il voudrait que près des grandes villes, vu l'insuffisance femmes à nourrir leurs enfants, on créât des établissements pour l'allaitement par le lait des animaux. Le lait d'ânesse est celui la composition chimique lui paraît la plus favorable. Mais il recom-

e communication a été faite et discutée à l'Assemblée générale dans la a 14 septembre (voy. page. 102).

560 section de médecime publique. — séance du 12 september.

mande particulièrement la chèvre comme étant l'animal qui se per mieux à l'allaitement direct d'un enfant.

Le Président communique à l'assemblée que M. le prof. Diday, de L' n'ayant pu se rendre au congrès, la communication qu'il avait annu sous le titre de Comment naissent et finissent les épidémies (page x ne sera pas discutée par le congrès.

M. Segues rapporte qu'à New-York on a planté avec succès des cèl des eucalyptus, des peupliers qui ont donné d'heureux résultats ca prophylaxie des épidémies.

Le Président communique une lettre de M. Gabrielli, médecin la marine italienne, qui propose la substitution du sulfate de zinc mercuriaux dans le traitement de la syphilis.

La séance est levée.

Les Secrétaires:
J. Pétavel, H.-Ch. Lombard.

# SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE

Présidence de M. H.-CL. LOMBARD.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Magnan fait la lecture de son rapport.

### INFLUENCE DE L'ALCOOLISME

SUR LES MALADIES MENTALES

Par M. le Dr MAGNAN, médecin de l'asile des aliénés de Saint-Anne, à L

Les progrès incessants de l'alcoolisme, l'influence perniciense exerce sur l'individu, sur la descendance, aux points de vue physique tellectuel et moral font de cette intoxication un siéau pour l'humand danger pour la société. Aussi cette étude s'impose-t-elle au Congréduressant à tous, à l'hygiéniste, au médecin et au chirurgien.

I. — L'alcool produit de toute pièce la folie et cette folie a des car généraux constants offrant toutefois, suivant les sujets et la qui boissons, des modifications au point de vue de la marche et de des phénomènes ou de la prédominance de quelques-uns d'entrés

En France, la différence est grande entre l'alcoolisme de grandes villes et celui du paysan des pays vignobles. Pour l'boisson ordinaire est de l'eau-de-vie ou du vin résultant d'a

tot lucratif, du vin qui n'est autre que de l'alcool dilué, de l'alcool de pains, de betteraves, de pommes de terre, c'est-à-dire une substance fort détère. Le second boit du vin non adultéré, contenant son alcool propre, lacool éthylique, combiné à plusieurs autres principes immédiats, comme tannin qui, loin de nuire, corrigent, dans certaines limites, son action

**m**ique.

Dans d'autres pays, en Écosse, par exemple, l'alcoolisme revêt des caractères promptement graves chez des individus qui ne pouvant satisfaire leur posion avec du whiskey (alcool d'orge), recherchent et s'estiment heureux le boire, à bas prix, les résidus des opérations de cet alcool infiniment plus toxique que le whiskey lui-même. Tous ces faits, faciles à établir directement, sont confirmés par les recherches expérimentales. M. Cros, dès 1863, fait connaître l'action éminemment nuisible de l'alcool amylique. L. Rabuteau démontre dans ses éléments de toxicologie (1873), que les accools sont d'autant plus dangereux que leur composition atomique est plus complexe. Enfin, MM. Dujardin-Beaumetz et Audigié, arrivent à des résultats à peu près analogues par l'étude comparative des alcools éthylique ou vinique, propylique, butylique et amylique; ces expérimentateurs ont noté que les phénomènes toxiques provoqués par les divers alcools, sont de même nature et diffèrent seulement par leur degré d'intensité, progressivement plus accusé à mesure que les proportions de carbure d'hydrogène augmentent. Ainsi la dose mortelle chez les chiens est par kilogramme de poids du corps pour ces différents alcools : 7 gr. 09 : 4 gr. 32; 2gr. 15; 2 gr. 02; en d'autres termes, l'alcool amylique est presque quatre sois plus toxique que l'éthylique. Toutesois, selon les prévisions de M. Dumas, MM. Dujardin-Beaumetz et Audigié ont trouvé que cette loi l'était pas rigoureusement exacte, quand on l'applique à tout le groupe des alcools mono-atomiques, et si les alcools méthylique, heptilique, octylique conservent une action toxique presque aussi grande que l'alcool butyique, l'alcool cétylique (C 16 H 34 O), dont les proportions de carbone et Chydrogène sont si considérables, n'a aucune propriété toxique. Cette inertie semble dépendre de son insolubilité à la température ordinaire, dans Feau et dans l'alcool, qu'on l'introduise sous la peau ou qu'on l'administre par l'estomac. Quoi qu'il en soit, le fait général qui résulte de ces études est, je le répète, que les différents alcools ont une action progressivement plus bique à mesure que leur composition atomique devient plus complexe.

D'autre part, en dehors de l'alcool, on sait que certaines substances qui entrent dans la composition des liqueurs des tables ont des propriétés toxiques spéciales; l'absinthe en particulier, détermine à faible dose, des vertiet des secousses musculaires, et à dose élevée, des attaques d'épilepsie a du délire. Je ne pense pas devoir rappeler les expériences bien connues ar l'action comparative de l'alcool et de l'absinthe, expériences que les decteurs Amory, de Boston, et Challand, de Lausanne, ont répétées et qui confrancent les résultats déjà obtenus. La démonstration expérimentale a servi de guide dans l'étude des phénomènes plus complexes observés chez homme. C'est ainsi que le délire prématuré des buveurs d'absinthe, que les attaques épileptiques qui les frappent, peuvent aujourd'hui être rapporles à leur véritable cause, et que le traitement lui-même, en ce qui conterne les attaques, peut être dirigé avec plus de sûreté. La clinique d'ailburs s'enrichit chaque jour de nouveaux faits, et dernièrement encore L Prevost rapporte plusieurs observations de ce genre dans son travail r le délire alcoolique. Dans la plupart des cas étudiés par les auteurs, se vave signalé un délire avec des hallucinations qui, semblable à celui de Accolisme, au point de vue des caractères généraux, offre un mode d'évolution dissérent; tandis que l'alcool a besoin de préparer son terrain pour faire éclore le délire, l'absinthe le fait naître promptement chez l'homme, mais toutesois, à cause du mode d'administration, avec beaucoup moins de brusquerie et de rapidité que chez les animaux, le chien, par exemple, sur lequel on peut d'emblée, immédiatement produire des hallucinations avec.

de la frayeur, des cris, de la colère et de l'agitation.

Pour les troubles physiques, l'absinthe a aussi sa manière spéciale d'agir; elle provoque, à faible dose, des secousses musculaires et des vertiges, et i ces phénomènes passent parfois inaperçus, chez l'homme, des que l'intori cation se complète, apparaissent des accidents irrécusables, visibles pour tous, des attaques épileptiques. L'attaque d'épilepsie n'est point la plu haute expression des troubles de la motilité chez les alcooliques, ce n'est pas le degré le plus élevé de cette trémulation générale que l'on trouv dans le delirium tremens, c'est un accident d'un autre ordre qui s surajoute aux autres phénomènes moteurs. Il suffit, pour s'en convaince de remarquer es circonstances au milieu desquelles les attaques se produisent. Tantôt elles surprennent le malade au début, tantôt au déclin de l'accès de délire alcoolique, quand le tremblement est peu accusé; d'autres fois, au contraire, elles se montrent au milieu de l'accès quand le tremblement est à son apogée; mais, quel que soit le moment de l'attaque, le tremblement reste, après elle, ce qu'il était avant. Il diminue ensuite 🖈 l'accès de délire alcoolique est vers son déclin, il augmente, au contraire, si l'attaque est survenue au début. Il n'y a donc pas de corrélation entre l'attaque et le degré de tremblement. Du reste, chez les animaux, l'attaque est produite immédiatement sans tremblement et quelquefois même sans le moindre secousse préalable. L'alcool, de son côté, n'a pas la propriété qui l'on pourrait appeler épileptisante; dans les très-nombreuses expériences sur l'animal pratiquées avec toute la série des alcools, on n'a jamais obtent d'attaques épileptiques, pas même dans le cas où les animaux ont été so mis à l'usage prolongé du poison.

Si chez l'homme des attaques d'épilepsie se montrent à la suite d'abus alcooliques, on peut être assuré que l'individu a eu, précédemment à 👀 excès, des attaques d'épilepsie et n'est autre qu'un épileptique, ou bien qu' est prédisposé à cette névrose et que l'alcool a agi comme cause excitante Aussi, qu'arrive-t-il dans la plupart de ces cas, c'est que les attaques se reproduisent, se répètent en l'absence de nouveaux abus, tandis que l'épilepsie absinthique a comme caractère de cesser avec les abus d'absinthe. Il 📽 rare que les attaques absinthiques soient graves, elles se terminent ordinairement d'une façon favorable et lorsqu'elles se reproduisent plusieur fois, elles sont généralement séparées par un espace de plusieurs heures; toutefois, exceptionnellement, elles peuvent être plus rapprochées, ne laisser entre elles qu'un intervalle de quelques minutes; dans ce cas l'individa peut succomber à la troisième ou à la quatrième crise ou bien rester dans un état comateux qui se termine par la mort. Mais, dans la grande majorité des cas, une ou deux attaques au plus se montrent, elles deviennent avertissement pour l'entourage et le malade, les abus d'absinthe sont suspendus provisoirement et ce temps de répit suffit à l'apaisement des acci-

dents aigus.

L'alcool à la longue peut amener aussi des convulsions, mais celles-ci me se montrent plus sous la forme d'attaques franches d'épitepsie, leur méconisme est tout autre. Ce ne sont plus des attaques toxiques, développées sous l'influence spéciale d'un poison, ce sont des attaques convulsives épiteptiformes analogues à celles que présentent les paralytiques généraux, les déments séniles, les malades atteints de tumeur cérébrale, attaques dépendentes seniles.

des lésions profondes déjà produites dans le centre nerveux par l'uprolongé des boissons spiritueuses. En résumé, il serait nécessaire de iser ce que l'on doit entendre par épilepsie dite alcoolique et de s'asr si réellement chez des sujets non prédisposés, il existe des cas d'épie dépendant uniquement des abus alcooliques; pour ma part, je n'ai nis observé de cas de ce genre.

— Un autre fait d'une importance capitale pour la pathogénie, la séogie et la thérapeutique, c'est la détermination exacte de ce que l'on entendre par delirium tremens.

le signifie, en effet, le terme delirium tremens? Est-ce le délire qui surt chez les alcooliques à la suite d'excès récents de boissons? Est-ce le e alcoolique avec fièvre qui survient dans le cours de l'alcoolisme? Le le délire qui chez les alcooliques s'associe aux affections intercurrent aux traumatismes? Ces différents états qui se rattachent à des phases és de l'alcoolisme chronique ne sauraient cliniquement être confondus, ependant, pour les deux formes d'alcoolisme aigu, simple ou apyrétique brile ou grave, le di agnostic devient parfois très-difficile. En présence, ffet, de malades affectés d'alcoolisme aigu, on est parfois fort embar-pour savoir quels sont les cas graves, quels sont au contraire, les sudont on peut, avec assurance, annoncer la guérison.

apposons un alcoolisé avec les hallucinations multiples et très-actives, emblement de tout le corps, l'agitation, les cris, les frayeurs ou les vioæs résultant des perceptions illusoires et des hallucinations; si à ces
nomènes on ajoute l'injection des yeux, l'altération des traits de la face,
weurs profuses, la fréquence et la force du pouls, on a, en résumé, les
es principaux de l'alcoolisme aigu. En bien! tel alcoolique chez qui les
ptômes précédents existent à un haut degré, guérit facilement, tel autre,
ontraire, qui, en apparence, n'est pas plus fortement frappé, se trouve
rement atteint et peut rapidement succomber. Dans les deux cas, le détoxique présente ses caractères habituels; les hallucinations sont pénimobiles, roulent sur les occupations journalières ou les préoccupations
inantes du moment. Dans quelques circonstances même, le délire se
tre avec plus d'activité chez les alcoolisés dont l'accès aigu-n'offre au-

legré de gravité du delirium tremens. C'est donc en dehors de l'aguaen dehors des troubles de l'intelligence qu'il faut chercher les symp-

danger; de là l'erreur possible, si l'on se basait sur les manifestations dus saillantes et sur l'intensité des phénomènes intellectuels pour juger

寒 capables de guider dans le diagnostic et le pronostic.

premier signe du delirium tremens fébrile, le plus important, est ni par l'élément fièrre, que le thermomètre permet d'apprécier exactent. Toutes les fois que chez un malade atteint d'alcoolisme aigu, sans affications pectorale, abdominale, sans traumatisme, sans affection interente, en un mot, capable par elle-même de provoquer et d'entretenir byre; toutes les fois, disons-nous, que la température prise au rectum, savoir oscillé pendant deux ou trois jours autour de 39 degrés centiles, s'élevera à 41°, le pronostic sera grave, et la gravité augmentera c l'accroissement ou la persistance même de cette élévation de tempére. Lorsqu'au contraire, après une élévation assez rapide à 39° ou me à 40°, on voit, au bout de 24 ou de 48 heures, le thermomètre bais-le pronostic cesse d'être fâcheux et bientôt l'ensemble même des symptes fait prévoir une solution favorable. Dans les cas d'alcoolisme aigu à me bénigne, la colonne peut s'élever jusqu'à 38 degrés 2 ou 3 cinquiès, par suite de l'agitation quelquefois extrême de l'alcoolique, mais

limite est rarement dépassée, et, dans tous les cas, aussitôt que le malde un moment de répit, la colonne thermométrique descend rapidement

oscille autour de 38 degrés.

Le pouls est variable, il ne suit pas d'une façon régulière la marche d la température et ne peut fournir par lui-même de renseignements préci Un second signe d'une grande valeur est fourni par les désordres du ma vement, et ici encore il faut distinguer l'intensité même, l'activité de troubles moteurs avec leur durée, leur persistance et leur degré de géné ralisation. Un alcoolique, par exemple, présente un tremblement énergi des bras, des jambes, de la face, si ce tremblement ne persiste pas, s'il n'é cupe pas tous les muscles du corps, on peut se rassurer, c'est un coup fouet, un accident passager qui s'apaisera souvent, sans laisser de trat fâcheuses de son passage; mais si le tremblement d'une intensité d'ailles moyenne s'est emparé de tous les muscles du corps, s'il s'accompagne secousses et surtout de frémissements et d'ondulations musculaires, si la ces phénomènes persistent, sans disparaître pendant le sommeil, on and dès le second ou le troisième jour à l'épuisement nerveux, à un abattement complet des forces, à un état des plus graves. Ces deux signes si caractér tiques, faciles à reconnaître, pourront néanmoins, si l'on n'y prend game passer inapercus.

La peau, en effet, souvent sudorale, ne permet au toucher qu'une application incomplète de la température, il faut absolument recourir au la momètre. D'autre part, si le frémissement musculaire, les ondulations, petites secousses, sont peu accusées au visage, on ne songe pas à applique la main sur le corps et à sentir ainsi sous les doigts les cris de soufrat de la moelle, dont les forces excito-motrices s'épuisent vainement de cette activité stérile, tumultueuse, désordonnée; la main apposée sur cuisses, sur les muscles du dos, sent, en pressant un peu, les ondulatiet les frémissements avec des secousses jusque dans les parties profonés i l'on s'en tient à la simple contemplation de la surface de la peau, aperçoit, sans doute, les petites saillies et les dépressions, les petites on que produisent les contractions inégales et irrégulières des faisceaux un culaires, mais, en réalité, on ne se rend pas compte de l'intensité d'un

vail aussi continu et aussi généralisé.

Ces deux signes, sièvre et tremblement, existent d'ordinaire simult ment, mais ce serait une erreur de croire que la fièvre est sous la de dance du tremblement et qu'elle en est la conséquence. La fièvre a existence propre, et, dans quelques cas, elle se montre très-violente i un faible tremblement et en l'absence même de phénomènes spasm ques. On voit, enfin, survenir souvent de la faiblesse musculaire. Les m des qui les deux ou trois premiers jours peuvent se tenir debout, man malgré la trémulation générale, chancellent ensuite, serrent plus faibles quoique le tremblement n'ait pas augmenté. Cette paralysie incomp plus marquée ordinairement dans les membres inférieurs, trouve fréqu ment une explication suffisante dans les hypérémies parfois si consid bles et les hémorrhagies plus ou mons étendues que révèle l'autopsie, t compter l'action spéciale du poison qui déjà s'est exercée plus particuli ment sur la moelle, et a rendu plus active l'insluence des autres causes. troisième signe basé sur l'état des forces musculaires a moins d'importe que les deux précédents tirés de la température et du frémissement ! secousses musculaires, parce qu'il n'est pas constant et à cause surtont son apparition plus tardive.

La fièvre, le tremblement, la faiblesse musculaire sont les éléme essentiels qui séparent le delirium tremens fébrile du delirium tremens s

on apyrétique; la forme fébrile se distingue également d'une façon plète du delirium tremens associé aux affections intercurrentes et aux matismes.

delirium tremens fébrile, en effet, survient presque toujours à la d'excès récents et nombreux de boissons; le delirium tremens associé affections intercurrentes se déclare chez l'alcoolique chronique, sans nouveaux à l'occasion uniquement de la maladie qui vient le frapper lentellement.

ns le premier, la sièvre élément essentiel de la maladie est indépende toute lésion locale; dans le second, la sièvre a des sources multidepuis la pneumonie, l'erysipèle, la péricardite, etc., jusqu'au traumaaccidentel ou thérapeutique, et elle suit naturellement le cycle sébrile marche de l'affection intercurrente.

ns ces deux formes de delirium tremens, on doit tenir compte du del'intoxication chronique auquel est arrivé l'individu, mais tandis que, côté, la gravité dépend surtout de l'intensité même de l'accès aigu, de e côté, elle se trouve sous la dépendance de la maladie surajoutée.

ns l'union pathologique entre une affection intercurrente et l'alcoo, les phénomènes alcooliques développés accidentellement, offrent des
is très-différents d'intensité; non-seulement le délire se traduira quelis simplement par des hallucinations nocturnes avec des cauchemars,
les troubles de la motilité se borneront assez souvent à un trembleplus ou moins étendu des mains, ou des bras et des jambes, ou des
des jambes et de la face, et ne s'accompagneront pas de cette trému1 si remarquable de tous les muscles du corps qui se présente dans le
imm tremens fébrile.

fin dans ce dernier, en dehors de l'hypérémie aboutissant quelquesois smorrhagie et attestant ainsi l'irritation très-violente des centres ner, on ne trouve guère à l'autopsie, dans les dissérents systèmes, que les ations plus ou moins avancées de l'alcoolisme chronique (stéatose et ose); il n'en est pas de même dans l'autre forme du delirium tremens, en dehors des altérations de l'alcoolisme chronique, présente les lésions res à la maladie intercurrente, lésions souvent très-étendues et cause ipale de la terminaison suneste.

s caractères différentiels si tranchés qui viennent d'être examinés dans rois formes de delirium tremens, établissent entre elles une ligne de arcation qui les sépare complétement. Il n'est pas nécessaire d'y ter.

L — A mesure que l'intoxication alcoolique progresse, il survient de la ence, des paralysies partielles, quelquefois aussi la paralysie générale. ce là une maladie nouvelle, une complication, ou bien est-ce un des les d'évolution de l'alcoolisme chronique? Pour répondre, il suffit de peler que sous l'influence de l'alcool un double processus se développe; périmentation physiologique, les recherches d'anatomie pathologique démontré cette double tendance morbide.

forganisme, en effet, subit dans son entier des modifications profondes, frappé de dégénérescence graisseuse. C'est là le fait le plus fréquent; la stéatose n'est pas seule, avec elle se produit une tendance aux irriche chroniques diffuses, double processus (sclérose et stéatose) qui defact caractéristique de l'alcoolisme chronique. Selon la prédominance les centres nerveux, de l'une ou de l'autre de ces lésions, nous l'alcoolique chronique marcher vers la démence (stéatose et athébu vers la paralysie générale (sclérose interstitielle diffuse).

Ces altérations organiques, d'ailleurs, se présentent avec les mêmes caractères dans les muscles, les glandes, et pour le foie, en particulier, on su que la cirrhose ou la dégénérescence graisseuse sont l'apanage de l'alcordisme chronique.

L'encéphalite interstitielle diffuse ou paralysie générale est donc le résultat de l'évolution régulière de l'un des processus pathologiques de l'al coolisme, ce n'est point une complication intercurrente, mais bien un molification intercurrente.

de terminaison de l'alcoolisme chronique.

IV. — L'alcool, dans les vésanies, agit comme excitant, mais il se preduit, de toute pièce, une folie et cette folie alcoolique a des caractères principales distinguera mieux ensuite dans leurs combinaisons avec les diversiformes mentales.

L'abus prolongé de l'alcool, après les phénomènes passagers de l'ivrest après une période intermédiaire d'irritabilité, d'inquiétude, d'impressionabilité, amène un véritable délire; celui-ci est le résultat du privilège singulier que possèdent les boissons spiritueuses d'agir sur le cerveau dans un direction déterminée et de susciter dans les centres perceptifs des sens tions toujours de nature pénible, si bien que chaque sens devient pour malade alcoolique un objet de torture. Ces hallucinations varient à l'informais elles reflètent souvent l'objet, soit des occupations journalières, su des préoccupations dominantes du moment, avec cependant un choix pasticulier pour ce qui est le plus pénible, le plus désagréable. Un troisième catère de fausses sensations et de perceptions illusoires, est leur mobiliée hommes, choses ou animaux, tout ce qui fait l'objet des hallucinations meut et se déplace; de là aussi la mobilité, la rapidité des idées et des action de l'alcoolique, qui, d'ailleurs, anxieux, inquiet, suppliant ou agressif, intervient toujours de la manière la plus active.

Voici, d'ailleurs, au milieu de quelles préoccupations le malheureux coolisé se trouve placé sous l'influence des troubles sensoriels. Par la **vu**; il se figure avoir devant lui des animaux immondes, des voleurs, des 🖝 sassins; il assiste aux scènes les plus navrantes; il se voit au milieu 🏕 flammes, devant l'échafaud. Par l'ouïe : il croit entendre des injures, des • menaces, des accusations contre son honneur, sa moralité, il entend des 🕪 missements, des plaintes, des cris, le cliquetis des armes. Par l'odorat: sont les puanteurs les plus désagréables qui l'affectent, des odeurs qui le suffoquent; il croit respirer un air empesté. Par le goût : il n'est pas de substances nauséabondes qu'il ne perçoive, de poison qu'il ne sente. Enfa par le toucher : il se croit soumis aux supplices les plus épouvantables; sent la lame du couteau pénétrer dans ses chairs et le mutiler affreusement, ou bien c'est la reptation d'un serpent qui glisse sur sa peau et l'enlace; 💝 sont des insectes, des vers qui rongent son corps qu'il voit tomber en la beaux; des nuées de mouches qui pénètrent dans sa bouche, dans ses 👺 rines, dans ses yeux; ou bien encore il se noye, il est jeté dans un précipice.

Sous l'influence de ces hallucinations, le malheureux patient réagit de diverses manières : il s'excite, se défend, menace, frappe ou bien reste in mobile, accablé, atterré. De là ses différentes attitudes : maniaque, mélance lique, stupide, puisant toutes leur origine dans la même cause, mais variant suivant les degrés d'intensité de cette cause. On observe une gradation successive dans le développement de ces phénomènes. On passe du simple trouble fonctionnel à l'illusion, de celle-ci à l'hallucination confuse d'abord unique, puis multiple et devenant peu à peu hallucination nette, précise,

tincte, s'imposant en un mot comme la réalité. A mesure que l'amélioion se produit, les phénomènes disparaissent graduellement, d'après un
lre décroissant analogue, c'est-à-dire que l'hallucination précise mène à
allucination confuse, celle-ci à l'illusion, qui à son tour est suivie d'un
aple trouble fonctionnel. Telle est l'évolution habituelle des phénomènes
l'ucinatoires dans l'alcoolisme. Exceptionnellement toutefois ils peuvent
river d'emblée à leur apogée, c'est ce qui se produit chez les buveurs
atsinthe.

V. — Le délire alcoolique une fois connu, comment intervient-il dans les aladies mentales? D'une manière générale on peut dire que dans les comnaisons qu'il offre avec celles-ci, l'alcool agit parfois comme simple excint et rend plus apparents sans les modifier les symptômes de l'affection remière; d'autres fois, au contraire, atteignant plus profondément l'orgaisme malade, l'agent toxique impose son délire spécial qui vient se greffer le trouble cérébral préexistant et l'influence de diverses manières.

Nous avons déjà vu le rôle puissant de l'alcoolisme dans le développetent de la paralysie générale, qu'il peut à lui seul faire naître, mais d'auto les son influence se fait sentir chez des paralytiques généraux de caus diverses. Ceux-ci, en effet, par les caractères particuliers de leur délire, mt non-seulement poussés à boire, mais encore entraînés à solliciter et à voquer eux-mêmes les occasions de boire, aussi peut-on, chez eux, obrver tous les degrés de l'intoxication aiguë. Tantôt l'alcool, pris en petite antité, excite, stimule cette activité maladive déjà si prompte à se monr chez les paralytiques; d'autres fois dépassant cette limite, outre l'exciion, il provoque des illusions, quelques hallucinations; enfin à un degré ts élevé, il fait naître un accès de délire alcoolique qui masque à la fois symptômes physiques et les symptômes intellectuels de la paralysie gé-'ale, rend impossible toute appréciation exacte de la portée intellectuelle par les hallucinations suscite des idées délirantes qui se placent au preer plan et cachent toute autre manisestation. D'autre part, le tremblent alcoolique beaucoup plus accusé domine les phénomènes moteurs de paralysie, et dans quelques cas, lorsque des frémissements s'emparent des scles de la face, l'embarras de la parole lui-même perd ses caractères ciaux.

si, dans de telles conditions, le malade se trouve à la première période la paralysie générale, quand les symptômes de l'encéphalite interstitielle l'encephalite interstitielle l'encephalite

peut agir à titre d'excitant, ou bien à dose suffisante, provoquer son départiculier. Son action se fait sentir aussi sur les lésions anatomiques pt il active l'évolution. La combinaison de l'alcoolisme avec la démenceile, moins fréquente qu'avec la paralysie générale, n'est pas rare cepentet l'on voit assez souvent arriver dans les asiles, des déments séniles un accès de délire alcoolique ou d'agitation à la suite d'abus de boiss. sci encore les phénomènes toxiques disparaissent assez rapidement

pour laisser à découvert les symptômes habituels de la démence sénile, et dans quelques cas seulement des hallucinations avec des idées de persécu-

tion peuvent persister pendant plusieurs mois

L'alcoolisme se combine fréquemment avec l'imbécillité, et l'on peut wir chez l'imbécile tous les degrés de l'intoxication. Chez ces sujets originelle ment dégradés, l'action des boissons alcooliques est beaucoup plus puissante. Leur ivresse s'accompagne fréquemment d'accès de violente colère et que quefois de fureur; la démence, d'une part, arrive plus rapidement ches eux à la suite des excès, et sur un petit nombre d'imbéciles que nous avont vu devenir paralytiques, la plupart s'étaient adonnés à l'ivrognerie.

Il n'est pas rare encore de voir se développer chez les imbéciles des impulsions sous l'influence des abus de boissons et chez deux imbéciles incendiaires, récemment observés, l'acte avait été accompli après l'ingestica

d'une certaine dose d'eau-de-vie.

Les épileptiques encore plus que les imbéciles, subissent une sadieun influence de l'alcoolisme, et si exceptionnellement on trouve quelque ma lades chez lesquels les abus de boissons n'augmentent pas la fréquence des crises, le plus grand nombre, au contraire, tombent davantage quud is ont bu, et bien des épileptiques doivent aux excès de boissons les muifetations premières d'une maladie qui aurait pu longtemps encore rester la tente. L'épileptique alcoolisé est un des malades les plus dangereux, i ajoute aux impulsions parfois si terribles qu'il tient de la maladie, celles qu'il pais dans l'intoxication.

Un fait très-curieux au point de vue clinique, c'est, chez les épileptiques alcoolisés, l'existence possible sur les mêmes sujets de deux espèces de de lire; l'un qui suit l'attaque épileptique et dont les malades n'ontaucune conscience, dont ils ne conservent nul souvenir, l'autre éloigné des criss et dont les malades se rappellent parfaitement, comme du reste tous les de cooliques; ils racontent leurs hallucinations, leurs idées pénibles, les actes accomplis sous l'influence des conceptions délirantes; et quand ils s'amélie rent, ils passent volontiers en revue les diverses phases de leur aces des

rant, se rendant parfaitement compte de leurs erreurs.

Les deux accès de délire ont quelquefois le même caractère; en voici un exemple : un homme de 36 ans, épileptique alcoolisé, s'imagine après une attaque, être poursuivi par un individu qui veut l'assassiner; il crie, se défend, puis tout à coup il se précipite sur son domestique qu'il cherche à étrangler. Une heure après, devenu plus calme, il ne conserve aucun sorvenir de la scène de violence qui vient de se passer; vers le sor il entent des menaces, des injures, il voit des animaux, il aperçoit des incendies, il s'excite encore et passe toute la nuit dans les frayeurs, les lamentations, de par moments, il s'irrite et menace. Le lendemain dans la journée, il raconte avec grands détails, tout ce qui s'est passé la nuit, quantà l'agression contre le domestique à l'accès consécutif à la crise, ils sont pour lu non avenus, il ne se souvient absolument de rien.

Plus rarement, les accès de délire ont des caractères différents. Ainsi, un ancien militaire, agé de 40 ans, épileptique alcoolisé, après une attaque sur venue dans la rue, s'est cru un grand personnage; il s'imaginait que les pasants se prosternaient devant lui, il donnait des ordres, réclamait son équipage, et il a été arrêté au milieu de ces conceptions ambilieuses. Arrivé l'asile Sainte-Anne, il présente des hallucinations pénibles pendant quelque jours, il voit des chats, des rats, il entend des menaces, il se croit poursuin par des voleurs, etc.; mais, tandis qu'il conserve plus tard un entier souve nir de son délire à Sainte-Anne, il ignore complétement ce qui s'est passé

s son attaque, lors de son arrestation dans la rue, et il est très-surpris

ju'on lui parle de ses idées ambitieuses.

notes conservant leurs caractères particuliers et marchant simultanét; mais ce serait une erreur de croire qu'ils n'exercent aucune innee l'un sur l'autre; au contraire, l'existence d'une névrose rend plus ve l'action du poison, et celui-ci, d'autre part, rend aussi plus violent le re qui suit les attaques. Il faut ajouter que les attaques d'épilepsie absinque peuvent s'accompagner comme l'épilepsie ordinaire, d'un accès de re aveugle et dont le malade ne conserve aucun souvenir. Ces faits trèsabreux et faciles à observer ont une grande importance, non-seulement point de vue clinique, mais aussi au point de vue médico-légal.

l'alcoolisme aggrave singulièrement certaines formes mentales, certains res partiels, le délire des persécutions, en particulier, dans lequel exisdéjà des idées de nature pénible. Dans la majorité des cas on peut faire

art du délire préexistant et celle de l'intoxication.

Lasègue rappelant à ce sujet les caractères du délire du persécuté dit : n-seulement le champ des inquiétudes est ainsi limité, mais dans cette re rien n'est mouvant. Le délire monotone tend à se stéréotyper. Le plot une fois organisé l'est si bien qu'il fonctionne presque sans variatout au moins sans grands écarts. Celui qu'on accuse d'être un voleur onjours accusé d'avoir volé, celui qu'on magnétise est toujours plus ou as magnétisé, celui qu'on a empoisonné par les aliments continue à être et d'un empoisonnement de même nature.

uns le délire alcoolique, nous le savons, c'est, au contraire, la mobilité,

ultiplicité, la variété qui caractérisent les conceptions délirantes.

spiritueuses, il change d'attitude, il devient actif, mobile, inquiet, loa, il est en proie à des hallucinations de tous les sens, et ces symptòne s'amendent et disparaissent qu'avec la sobriété. Quelquefois l'endans les asiles est motivée par l'apparition des accidents alcooliques pat provoqué l'activité du délire et l'agitation.

alcoolisme complique habituellement la dipsomanie, forme particulière, et bien

ares ont attiré l'attention.

dipsomane avant de boire se trouve dans des conditions analogues à du mélancolique; il est triste, inquiet, il dort mal, perd l'appétit, tave de l'anxiété précordiale; c'est un aliéné ordinaire. Au début quand accès de dipsomanie sont séparés par de longs intervalles, l'ivresse seule accompagne et ne laisse pas de traces de son passage, mais plus tard dis se rapprochent et que l'alcool agit d'une façon plus continue, les accidents, le délire se développent à leur tour, et comme pour les auformes mentales, après avoir joué le rôle d'excitant, l'alcool imprime délire spécial, si bien que le dipsomane se présente avec le délire alture et ce n'est qu'après la disparition des accidents aigus que l'on retre la maladie principale, la dipsomanie.

certaine transformation, se prolonge quelquesois indéfiniment. On esset, consécutivement aux accidents aigus, persister des conceptédirantes, émanant des troubles hallucinatoires actuels ou passés, multiples et variables, quelquesois plus circonscrites et affectant la d'un délire partiel. C'est ainsi que les uns jaloux, soupçonneux, se trompés par leur semme et interprétent dans ce sens, absolument me les persécutés ce qui se dit et se sait autour d'eux. D'autres, en

butte à des poursuites, s'entendent accuser d'actes obcènes et l'un d'eux est resté plus de cinq mois en butte à des hallucinations de l'ouie toujours le mêmes, à des voix qui l'appelaient « sodomiste. » Quelquesois encore, il reste des troubles de la sensibilité générale avec des idées hypochondraques, des craintes d'empoisonnement. Ce délire à forme mélaucolique circonscrit dans quelques cas, laisse, comme les délires partiels, une certaine liberté d'esprit aux malades qui, pouvant ainsi passer plus sacilement des conceptions délirantes aux actes, sournissent des exemples plus nombrent de suicide et d'homicide.

Nous nous arrêtons là, le champ de l'alcoolisme est si vaste, les questions qui s'y rattachent sont si nombreuses qu'on pourrait soumettre à la discussion un grand nombre de propositions. Pour nous limiter, nous avoit choisi les suivantes parmi celles qui présentent le plus d'intérêt immédial faisant toutefois appel aux lumières de chacun, quelle que soit la direction donnée aux recherches, tous ces faits étant connexes et se prêtant un metuel appui.

Les conclusions suivantes résument les principaux faits que nous avos développés.

- 1º L'alcoolisme présente des caractères différents selon la nature des boissons dont on abuse.
- 2° L'alcool par lui-même ne produit pas l'épilepsie, quand celle-ci intervient; elle dépend d'une prédisposition du sujet, ou d'une substance autre que l'alcool.

Les attaques épileptiformes de l'alcoolisme chronique reconnaissent por cause, non la boisson ingérée, mais les lésions organiques déjà produites dans les centres nerveux.

- 3º Des caractères particuliers permettent de distinguer trois formes de delirium tremeus, l'une symptomatique d'un traumatisme ou d'une affection intercurrente, l'autre spontanée, apyrétique et bénigne, la troisième spontanée, fébrile et grave.
- 4° L'alcoolisme peut conduire directement à la paralysie générale, certaines lésions terminales de l'alcoolisme chronique ne différant pas des lésions de la paralysie générale.
- 5° La folie alcoolique est distincte de toutes les autres formes de la soit, mais elle peut les compliquer, les masquer, hâter leur éclosion, accélérate leur marche, elle peut ensin être le point de départ d'un délire partiel avec tendance à la systématisation et à la chronicité.
- M. Perrin croit que la seconde proposition du mémoire de M. Magnar est trop absolue. S'il est vrai que l'alcool de vin soit incomparablement moins nuisible que les autres alcools, il est difficile d'admettre qu'il puisse en aucun cas produire par son abus chez l'hômme de véritables accès d'épilepsie.

Les troubles nerveux si variés et si profonds que les boissons alcourques en général déterminent dans l'organisme autorisent à admettre que dans certains cas ces troubles peuvent revêtir la forme épileptique vértable. En ce qui le concerne, M. Perrin croit avoir observé dans une pratique déjà ancienne deux ou trois de ces faits.

M. Perrin se demande en outre si le vin blanc qui dans les pays où l'usage de ce vin est à peu près exclusif occasionne si souvent ces tremblements chroniques si connus chez les buveurs de vin blanc, n'est pas ensceptible de produire lui-même l'épilepsie. Il fait appel à ce sujet à l'expérience et aux souvenirs de nos confrères de la Suisse, pays dans lequel le vin blanc est très en usage dans la population.

M. Ferscherm a vu peu de cas d'alcoolisme à forme épileptique, mais es cas épileptiformes. Il fait une restriction sur ce fait que l'alcoolisme ent conduire à la paralysie générale. Les habitudes des malades changent ensiblement quand existent déjà depuis longtemps des symptômes de maladie, mais qui sont souvent cachés par la famille.

### M. Van Cappelle présente les observations suivantes:

🚁 🛦 propos de la question qui nous occupe actuellement, je me suis deadé dans quelle proportion l'abus des boissons alcooliques contribue ectement ou indirectement à peupler les asiles d'aliénés. Il serait trèséressant de connaître cette proportion dans les différents pays; mais il a toujours très-difficile, sinon impossible, de recueillir des chiffres, qui montrent exactement le nombre des aliénés, chez lesquels la folie a pour ese directe ou indirecte l'abus des boissons spiritueuses. Le médecin d'un **Le d'aliéné**s qui note les causes probables de la folie d'une personne qui dans son hospice, dispose de deux sources pour connaître ces causes, premier lieu de la déclaration du médecin sur laquelle l'autorisation trée dans l'hospice est délivrée, et en second lieu les indications dones par la famille de l'aliéné. Sans doute la déclaration du médecin mé-🖻 plus de confiance ; il connaît le malade, sa manière de vivre, ses maubes habitudes, en un mot plusieurs causes qui ont contribué à l'aliénation **Extale** de son client, et il n'a aucune raison pour cacher la vérité entière. indications de la famille ne méritent pas toujours la même consiance. puns auront une tendance à cacher les vices du malade qui leur est 🚉, les autres auront une tendance à exagérer les vices du malade qui aura fait beaucoup souffrir. Si donc les chiffres que j'ai recueillis dans Tableaux statistiques des asiles d'aliénés des Pays-Bas ne peuvent être Taitement exacts par la raison indiquée, je crois qu'ils ne s'écartent pas Pacoup de la vérité et qu'ils sont plutôt au-dessous qu'au-dessus des res réels.

couis 1844 jusqu'à la fin de 1876, ont été traités dans les asiles d'aliémes Pays-Bas, 12,888 hommes et 12,704 femmes. D'après les informaprises par les médecins des asiles, l'abus des boissons alcooliques a tement ou indirectement causé l'aliénation chez 1972 hommes et 334 mes, ce qui donne pour les hommes une proportion de 15,3 pour cent, les femmes de 2,6 pour cent. Est-ce beaucoup ou peu en comparaite d'autres nations? Je l'ignore, mais il serait sans doute intéressant touvoir comparer la consommation de boissons alcooliques de diverses avec le nombre d'aliénés traités dans leurs hospices d'aliénés.

"une telle statistique augmenterait nos connaissances sur l'influence alcoolisme sur les maladies mentales me paraît démontré par le fait raconté par les médecins des hospices d'aliénés des Indes néerlan-

daises, dans l'île de Java. Jamais ils n'ont observé chez les Javanais un si cas de paralysie générale. Leur religion (les Javanais sont mahométal leur défend l'usage des boissons alcooliques; ils sont en général très-soble et il paraît probable que l'absence de paralysie générale chez les Javan doit être attribuée à l'absence de la cause principale qui amène cette for d'aliénation mentale.

Il serait intéressant de savoir si la même observation est faite dans Indes britanniques et en général il est à désirer que l'étude de la statis que étiologique éclaire nos connaissances sur les causes de l'aliénati mentale et spécialement sur l'influence de l'abus des boissons spiritueus

Il faudra comparer la consomption moyenne de boissons alcooliques pan et par tête d'une population avec les chiffres qui indiquent la quant des cas dans lesquels l'aliénation mentale doit être attribuée à l'abus det boissons.

Pour finir, Messieurs, j'ajoute que dans les Pays-Bas l'usage ou plu l'abus de boissons alcooliques a augmenté dans les dernières années l 1868 il a été consommé en moyenne 7,4 litres par an et par tête, et 1875 jusqu'à 10 litres.

- M. Mouat a fait lorsqu'il habitait Calcutta de curieuses observations ur le delirium tremens. Il a trouvé dans de nombreuses autopsies le gras et souvent le ramollissement du cerveau sans paralysie.
- M. Magnan répond à M. Perrin que le tremblement est un fait à propre à l'alcoolisme. Les attaques épileptiformes se produisent ceux qui buvant depuis un certain temps, présentaient des sympté d'engourdissement, de faiblesse et des bourdonnements qui avaient vent passé inaperçus. Il fait remarquer qu'au point de vue médico-l'épileptique vrai n'est pas responsable et soutient que l'alcool ne duit pas l'épilepsie.

Il répond à M. Fetscherin qu'il lui semble que l'alcoolisme ne compas à la paralysie générale, les lésions ordinairement observées n'ét pas celles de cette maladie.

Il répond à M. van Capelle que les chiffres relevés par la statisti en France sont plus élevés que ceux de Hollande. Dans les pays chiles paralysies générales sont plus rares que dans les pays tempérés.

M. Seguin communique à la section les décisions de la commission lative à la question de l'uniformité dans les moyens d'observation médecine et de la pharmacopée universelle (voir p. 102). Ces décisions de la commission de la commission la lative à la question de l'uniformité dans les moyens d'observation médecine et de la pharmacopée universelle (voir p. 102). Ces décisions de la commission de la commission la lative à la question de l'uniformité dans les moyens d'observation médecine et de la pharmacopée universelle (voir p. 102). Ces décisions de la commission de l'uniformité dans les moyens d'observation de l'uniformité dans les moyens de la commission de l'uniformité dans les moyens d'observation de l'uniformité dans les moyens de la commission de l'uniformité dans les moyens de la commission de la commission de la commission de l'uniformité dans les moyens de la commission de l'uniformité dans les moyens de la commission de l'uniformité dans les moyens de la commission de la comm

M. Thaon fait la communication suivante:

#### LA PHTHISIE PULMONAIRE

#### TRAITÉE SUR LA PLAGE MÉDITERRANÉENNE ET SUR LES MONTAGNES

Par M. le D' THAON, de Nice.

Parmi tous les traitements institués contre la phthisie pulmonaire, le itement climatérique est le seul qui ait réuni, pendant des siècles, la fa-

der des malades et des médecins.

Le discrédit dans lequel sont tombés les prétendus spécifiques; l'abandon plus en plus complet des médicaments que l'on réserve pour combattre taines complications; les doutes qui se sont toujours manifestés sur cacité des eaux minérales; la confiance bien méritée que l'on accorde, nos jours, à l'aérothérapie; toutes ces considérations n'ont fait qu'étentet développer l'application des climats à la cure de la phthisie.

Mais si l'on est unanime à reconnaître l'influence bienfaisante des clits, on est loin de s'entendre sur la valeur des diverses stations climatéles. Beaucoup de stations vantées autrefois, sont condamnées aujourti, et déjà presque oubliées: telles sont les stations du Brésil, de la

vane, etc.

An commencement du siècle, on cherchait pour les poitrinaires, un clichaud et égal, un air humide; on leur recommandait Madère. Les Anqui avaient fait la fortune de cette station, se sont chargés aussi de la hattre et de la faire abandonner. Plus tard on conseillait aux poitrires le séjour dans un climat doux et humide, tel que celui de Pise ou de aujourd'hui ces stations sont bien près de déchoir; on pense que l'air est pas assez tonique, il serait too relaxing, selon l'expression consa-

Te nos jours le débat est assez circonscrit; le malade qui veut faire ix d'un climat hivernal, ne peut plus hésiter qu'entre une des nommes stations bien connues de la plage méditerranéenne, et ces sanatomés d'hier, établis dans la région alpestre de la Suisse, par analogie ce qui se passe depuis longtemps dans les hautes montagnes de l'A-tique et des Indes.

conditions météorologiques de ces deux ordres de climats sont si rentes, que les indications et les contre-indications, doivent en être

les avec la plus grande rigueur par les médecins.

est ce problème délicat, incomplétement résolu jusqu'ici, que nous

proposons d'aborder dans cette étude.

inégale: sur l'examen des considérations météorologiques propres à inégale ces localités, et sur les statistiques fondées sur les résultats de la cure climatérique.

**pus avons aussi à apprécier, non-seulement la vertu curative des deux** 

res de stations, mais aussi leur valeur prophylactique.

cons prendrons pour type de station hivernale de montagne, la station devos, dans le canton des Grisons, et nous lui opposerons la station de Mice; nous ne plaçons pas cette dernière au-dessus de ses ri-

: Cannes, Menton, San-Remo, La Bordighiera; mais nous avons l'age de posséder sur elles des relevés, établis par un météorologiste ment. M. Tesseyre, et comprenant une durée de 27 années d'études.

#### 574 SECTION DE MÉDECINE PUBLIQUE. — SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE.

Nous pouvons en outre y joindre des renseignements statistiques nombreux recueillis par nous.

#### Action curative des stations méditerranéennes.

Nice et les stations voisines jouissent d'une température moyenne de l'degrés, pendant les mois les plus froids. Cette température douce s'abaisse de 2° la nuit, s'élève de 3 ou 4° vers le milieu du jour, subit une nouvelle dépression vers le crépuscule du soir. Le soleil reste à l'horizon de 7 herres du matin à 5 heures du soir, pendant les jours les plus courts; les jours ensoleillés sont nombreux et même il est rare que le ciel reste nui-

geux pendant toute une journée.

L'air des stations méditerranéennes est sec; la moyenne hygrométrique est de 58',9 % pendant l'hiver; le nombre des jours pluvieux par hiver n'est que de 17,7; la quantité annuelle de pluie est de 796 per lour, sont en moyenne de 6 l'atmomètre de Piche, et s'élèvent jusqu' 10 et 11 les brases des brises journalières aussi constantes que les vents alizés. Elles brases l'atmosphère d'une manière périodique, la débarrassent de tous les germes et de toutes les matières organiques en suspension; elles stimulent les forces des malades.

Notons, parmi des conditions de moindre importance: la riche végétation du sol pendant toute la saison hivernale; la constance de la pression barométrique (761,7, en moyenne): la quantité considérable d'ozone 65, en moyenne); la nature calcaire du sol; les ressources qu'offrent la plage maritime et l'air marin.

Ce climat tempéré et sec, cet air marin renouvelé par des brises légères, cette végétation luxuriante, ce soleil rayonnant, ce ciel d'un bleu parfait, ne doivent pas nous faire oublier que les stations méditerranéennes sons assez souvent visitées par des vents assez forts, contre lesquels une triple ceinture de montagnes ne les défend pas toujours. On compte environ la jours de vents par hiver.

Les malades ont aussi à se défendre contre certaines variations qui abaissent brusquement la température, qui rendent l'air trop sec et initant; ils doivent éviter la poussière qui se montre en dépit de la riche vétant;

gétation qui recouvre les campagnes.

Tous ces inconvénients n'enlèvent rien aux principales qualités du climat; elles prouvent seulement que le malade ne doit pas s'abandonner à lui-même, séduit par cette température douce et par ce beau climat; si journée, sa manière de vivre, doivent être réglées scrupuleusement par le médecin.

L'air de ce climat ne s'administre pas d'après une même formule: chaque malade, chaque période de la maladie a ses règles absolues. Le philisique qui est arrivé à la dernière période de la consomption, qui se mostrait dans une chambre, dont l'air était continé, peut garder sa fenêtre ouverte pendant une bonne partie de la journée; il peut jouir de la vue de la mer, de la vue de la campagne en pleine végétation; pendant les jours les plus tièdes, on peut même lui permettre de s'installer hors de la maisol, dans un hamac, et d'y respirer l'air, selon la méthode du docteur Bennett. Ce pauvre phthisique arrive ainsi à méconnaître son état, à oublier se souffrances, à se faire illusion jusqu'au jour où l'air finit par manquer à se poumons, complétement envahis par les tubercules : ce n'est là que de la

érapentique palliative et consolatrice, mais on se sent heureux de pou-

ir soulager quand on ne peut guérir.

Le phthisique qui est dans une période aiguë, qui a de la sièvre le soir, ii présente des lésions étendues et en voie d'évolution, mais qui n'a pas core épuisé sa sorce vitale, ce phthisique vit hors de la maison, au grand ; étendu dans un hamac; ou bien il se livre à l'exercice passif de la voire; sa peau est stimulée par des lotions froides journalières. En rentrant as sa chambre, il continue à respirer un air pur qui pénètre largement res senétres restées ouvertes dans les pièces contiguës.

Sous l'influence de l'air, administré avec cette largesse, on ne tarde pas voir la fièvre diminuer et disparaître; chez les poitrinaires, l'appétit re-

ient, la marche de la maladie s'enraye d'elle-même.

Les phthisiques qui sont dans la période stationnaire, ceux qui ont happé aux dangers d'une rechute, ceux dont les lésions sont latentes de-te longtemps, dont les cavernes sont cicatrisées, et qui ne gardent qu'un ter catarrhe, ou un degré plus ou moins marqué d'anémie, ceux-là vitt d'une façon un peu plus libre. Ils se livrent à l'hydrothérapie; ils font a promenades sur les collines qui environnent la mer de toutes parts; bravent l'air du soir, ils dorment les fenêtres ouvertes.

ien de spécifique dans ce climat; tout le secret de la cure consiste à mir abondamment aux malades l'aliment indispensable, c'est-à-dire l'air La douceur de la température, le soleil, la végétation abondante du la variété des sites, servent d'adjuvants et permettent de combattre la lisie avec les seules armes que nous ayons en notre pouvoir, avec l'hy-

e.

failleurs, rien ne s'oppose à l'application des remèdes réputés nécessaidans cette maladie : tels que l'arsenic , l'huile de foie de morue, etc.

peut aussi s'aider puissamment de l'action propre à l'air marin. Sans poir entrer dans la discussion soulevée par les chimistes, et résolue radictoirement par eux; sans vouloir prendre parti pour ceux qui vent des particules de sel marin à une grande distance de la mer, ou ceux qui n'en rencontrent, dans l'air de la plage, qu'au moment des coups de vents, nous ne pouvons nous soustraire à l'expérience de les jours, qui nous montre la résolution des engorgements ganglions, la cicatrisation des fistules osseuses, chez les phthisiques que l'on transporter au bord de la mer, et qu'on laisse, pendant des heures, dans lain d'air salin. Pour cèux qui admettent la nature scrofuleuse des infilons pulmonaires, il y a là une explication bien naturelle de la disparide ces engorgements pulmonaires, qui duraient depuis des mois et ennées.

ntre bien peu de contre-indications; on peut soutenir qu'il convient à les périodes et à toutes les formes de la tuberculose. On a souvent de phthisies éréthiques, et, d'emblée on les a exclues des stations méanéennes. Nous sommes forcé d'avouer que nous cherchons encore ractères précis de ce genre de phthisie, car nous ne prenons pas pour tenves les simples affirmations que l'on rencontre dans toutes les mobiles. Ce que nous avons pu voir, même chez des poitrinaires habitent calmes, ce sont des périodes d'irritabilité, pendant lesquelles ils stés, privés de sommeil, etc. A ce moment, les phthisiques doivent demeure, à une certaine distance de la mer, sur la colline, dans se bien abrités. A mesure que leur susceptibilité maladive se moteut leur permettre de se remembles de la mer et de venir jouir és plus toniques.

tion qui doit être réglée par le médecin, et nullement une question d'incompatibilité de la part du malade. Il en est de même pour les périodes de la maladie : certains partisans des climats de montagne, désespérant d'attirer vers les stations alpestres les phthisiques atteints d'une manière aigné, se prononcent catégoriquement contre tout changement de résidence, de la part de pareils malades.

Et d'abord, nous voudrions savoir comment on pourrait imposer cette séquestration à un phthisique qui a décidé, en lui-même, d'abandonner maison, son entourage, qu'il a pris en horreur? Comment on pourrait dissuader d'un changement dont il attend tout, même la guérison? De pre reilles résolutions ne se combattent pas; le médecin est bien heureux de voir gardé assez d'influence, sur de tels phthisiques, pour imposer la st

tion la moins mauvaise.

Il faut bien aussi faire l'aveu de notre insuffisance dans le pronostic de le phthisie! Quel est le médecin qui n'a pas à se reprocher d'avoir condamné à une mort prochaine, un phthisique qui cependant a triomphé, même de cet arrêt, et qui, grâce à un climat opportun, a eu la vie prolongée de pla sieurs années?

Nous devons être satisfaits de posséder, pour des malades semblables un climat à l'abri de reproches graves, et permettant aux poitrinaires,

risquer leurs dernières chances de salut.

Áinsi, pas de contre-indications de la part des climats méditerranées au point de vue de la période et de la forme de la phthisie. Il en est même pour les complications. Mais nous avons hâte de justifier toutes a

assertions, et de les justifier par des chiffres.

En appliquant à l'étude du climat de la Rivière, et à son mode d'actin dans la phthisie, la méthode numérique inaugurée par Louis, nous aver pu dresser le tableau statistique annexé à ce travail. Ce tableau, sour déjà à la Société médicale de Nice, dans sa séance du mois de juin dernie pourrait être adopté pour étudier les effets d'une station quelconque. Not regrettons de n'avoir pas su le rendre plus court, mais il fallait échapper l'inconvénient que nous reprochons à tous les mémoires, publiés sur l'état local et génér des poitrinaires, à l'arrivée et au départ, que des renseignements insus sants et trop sommaires, pour permettre au lecteur lui-même de se fair juge de la question.

Notre tableau indique l'âge, la nationalité, le tempérament et la constitution du malade; il désigne la nature de la phthisie; il indique si elle da aiguë, subaiguë; chronique, avec épisode aiguë; chronique simple ou avec complications. Il définit l'état des poumons et l'état général des malades de la manière la plus scrupuleuse, à l'aide des pesées et du therme

metre.

La même enquête, faite au départ du malade, montre les changement

qui se sont opérés à la suite de la cure climatérique.

Dans notre tableau, nous avons ouvert une colonne pour signaler complications importantes, et une autre, pour indiquer les traitement institués pour venir en aide au climat. Enfin nous avons tenu compte nombre d'hivers passés dans la station et du quartier de la ville habité le malade.

Les chiffres suivants, tirés de notre clientèle personnelle, ont été rectilis dans l'espace de quatre hivers. Les 154 cas que nous avons relevés, a répartissent de la manière suivante, au point de vue de la fréquence relitive des diverses formes de phthisie :

| <b>26</b> 0 | as de phthis | ie aiguë                     |          | 16,2 % |
|-------------|--------------|------------------------------|----------|--------|
| 20          | id.          | subaiguë                     | •        | 12,9   |
| <b>30</b>   | id.          | chronique avec état aigu.    | •        | 19,4   |
| 42          | id.          | chronique avec complications | <b>.</b> | 27,2   |
| 34          | id.          | chronique simple             |          |        |
| 2           | id.          | acquise à Nice               |          | •      |
| 154         | as.          |                              | _        | 98.9   |

n voit que les cas graves abondent, puisque les poitrinaires, arrivés à e avec de la sièvre, représentent la moitié environ du chissre total. Les mples de phthisie chronique simple, ceux que toutes les stations se disent, sont en minorité; ils représentent un peu moins du cinquième des la cure climatérique, exprimés par le tableau suivant :

| 35  | morts                | • | • | • | • | 22,7 | 0/0 |
|-----|----------------------|---|---|---|---|------|-----|
|     | aggravations         |   |   |   |   |      | . • |
| 19  | états stationnaires  | • | • |   |   | 12,3 |     |
|     | améliorations        |   |   |   |   |      |     |
|     | guérisons apparentes |   |   |   |   | ,    |     |
| 154 | •                    |   |   |   |   | 99,8 | -   |

In coup d'œil superficiel, jeté sur ces chiffres, ne permet pas de s'enor-Mir d'une statistique qui fournit seulement 83 améliorations ou guéris, et 52 aggravations ou morts; mais les effets de la cure ne tardent devenir éclatants, lorsqu'on entre dans le détail des chiffres, et que examine chaque forme de phthisie, au point de vue des résultats ob-

| PHTHISIE                                                                                   | MORT | AGGRA-<br>VATION      | ÉTAT<br>STATION-<br>NAIRE   | AMÉLIO-<br>RATION                    | GUÉRI-<br>SON                | TOTAL                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| raiguë. ronique avec épisode aiguë ronique avec complications ronique simple. ruise à Nice | 6    | 6<br>5<br>1<br>0<br>0 | 0<br>1<br>2<br>12<br>4<br>0 | 6<br>10<br>11<br>13<br>7<br>0<br>——— | 0<br>1<br>4<br>10<br>21<br>0 | 26<br>20<br>30<br>42<br>34<br>2 |

phthisies aiguës nous offrent à peine quelques observations. Les ities subaiguës nous donnent déjà un bon nombre d'améliorations, et une guérison; les phthisies chroniques, avec épisode aiguë, nous tent un total avantageux de quatre guérisons et d'un tiers d'amémes; les résultats sont encore plus remarquables pour les phthisies ques avec complication. Enfin, pour les phthisies chroniques simples, trons à enregistrer sur 34 cas: 2 morts, 4 états stationnaires, 7 amémes, 21 guérisons apparentes. Ces chiffres éloquents peuvent se pas-commentaires.

encore nous demander quelle est l'influence ranéennes, sur les principales complice

is grandes complications dominent

redoutables par elles-mêmes, pour imposer le pronostic de cette maladimeurtrière. Ce sont : l'hémoptysie, les lésions laryngo-trachéales, la diarrhét

On a toujours attribué aux conditions météorologiques une grande il fluence sur la marche de ces complications, au point de déclarer, que ca taines stations étaient absolument interdites aux malades qui en était affectés.

Voici ce que nous apprend, à cet égard, notre statistique des mala traités à Nice.

Nous avons pu avoir des renseignements exacts sur 131 poitrinaires, terrogés au point de vue de *l'hémoptysie*: 91 parmi eux avaient été si à cet accident, d'une façon bien caractérisée avant leur séjour à Nice.

A la suite d'un ou de plusieurs hivers, passés dans cette station, mandre n'avons eu à noter que 27 fois des crachements de sang, chez les 131 la lades observés. — On peut donc affirmer que l'air de cette station ne p

dispose pas à la pneumorragie.

On sait combien les lésions laryngo-trachéales sont fréquentes du phthisie, mais nous ne les trouvons inscrites que 21 fois sur nos 154 ca titre de complication véritable. Nous les avons rangées, ci-dessous, d'application de le présente de la résultats consécutif à cure hivernale :

- 10 catarrhes laryngés: 7 améliorations, 1 état stationnaire, 2 aggraitions;
  - 6 laryngites ulcéreuses: 3 guérisons, 1 état stationnaire, 2 aggrations;
  - 3 périchondrites ulcéreuses: 3 aggravations, mais une amélioration table chez un malade, pendant plusieurs semaines;
  - 2 paralysies complètes: 1 guérison et 1 amélioration.

Ainsi, de même que les lésions pulmonaires, les lésions laryngées set une modification profonde de la part de l'air des stations méditer néennes.

Il n'y a aucune action locale, spécifique, à invoquer. La résolution de cicatrisation des ulcères laryngiens se fait par suite des bonnes conditions de la moit de solution de la moit de solution de la moit de la moit de la plaine et de la colline, où ils seront à l'abri de tout incompient.

Nous n'insisterons pas longuement sur les changements favorables le séjour dans les stations méditerranéennes fait subir à la diarrhée phthisiques. Nous n'avons en vue que la diarrhée intercurrente; la diarrhée initiale étant un fait des plus exceptionnels, et la diarrhée finale étaussi difficile à modifier que les autres symptômes de cette triste périod or, sur 32 cas de diarrhée intercurrente, nous avons noté 12 guérisons 10 améliorations. Nous ne saurions reconnaître d'autre cause à cet heurs résultat que l'influence de l'air sec et tonique du pays.

Que dire des autres complications, si nombreuses et si variées de

phthisie?

Le climat de la Riviera ne peut rien, à coup sûr, contre l'emphysier les dilatations cardiaques, la dégénérescence brightique; mais du moi on ne peut lui faire le reproche d'exercer une mauvaise influence sur d'complications. La seule action, pour ainsi dire, spécifique qu'exerce l'air ces contrées, se retrouve vis-à-vis des lésions scrofuleuses de la peau, de glandes et du tissu osseux.

#### Action curative du climat des montagnes.

A Davos, le climat est froid. La moyenne hivernale est de 5° au-dessous le zéro, et les températures extrêmes de 20° et 25°, ne sont pas rares. L'air est raréfié, il est d'un cinquième environ au-dessous de la pression tormale: l'altitude de Davos est de 4556<sup>m</sup>; la pression habituelle de 120<sup>m</sup>. — Cet air est humide (67° à l'hygromètre), si on considère l'humilité relative; il est plutôt sec, si l'on a égard à la quantité absolue de valur d'eau, toujours peu considérable, vu l'état de raréfaction de l'air.

Le soleil, pendant les jours les plus courts, se montre de 9 à 10 heures matin, et disparaît derrière la montagne vers 2 à 3 heures de l'aprèstidi; il est très-chaud, comme sur toutes les montagnes, et il l'est surtout ar rapport à l'air qui est très-froid; aussi a-t-on pu noter jusqu'à 50° de l'érence entre l'ombre et le soleil. Les vents sont peu fréquents; la state est bien défendue partout, excepté au N.-E. et au S.-O., où les rements de montagnes sont assez éloignés. C'est par là que se glissent les tents propres à la vallée : le N.-E. et le terrible fæhn, ou vent chaud du l.-O. Dans la journée la brise se fait sentir, à peine, pendant 1 ou 2 heures. Le calme de l'atmosphère permet aux malades de supporter les températres très-basses de la localité. Les malades arrivent en traîneau au mois le novembre, ils trouvent la neige installée dans le pays : le sol en est repuvert d'une couche épaisse pendant tout l'hiver. Les beaux jours sont sez nombreux. Waters, pendant un hiver favorable, a compté 60 beaux purs, du 24 octobre à la fin février, c'est-à-dire une belle journée sur deux.

Comment se passe la journée du poitrinaire à Davos ?

La consigne est de se nourrir abondamment; de boire beaucoup de lait, consommer beaucoup de beurre, et de ne pas négliger le vin de la Val-

**line.** chargé de phosphates.

Ce court aperçu des conditions météorologiques de Davos et de la vie ly mènent les malades, suffit pour juger la question des indications et contre-indications de ce climat. Il faut pour Davos des malades qui issent se livrer à un exercice actif; qui puissent résister à cet air remarablement froid, qui n'aient rien à craindre de la raréfaction de l'atmossère; qui puissent impunément faire de l'hydrothérapie; qui jouissent de retions digestives suffisantes, pour faire face à une nourriture un peu gérée; qui ne redoutent pas trop l'ennui de ces longues soirées, qui mmencent à trois heures de l'après-midi; qui ne soient pas impressions par une séquestration, imposée par le mauvais temps, qui dure quelcois plus d'une semaine. En un mot il faut des poitrinaires qui n'aient de lésions trop étendues; qui n'aient pas une fièvre trop violente et se longeant pendant une bonne partie de la journée; il faut qu'ils n'aient de diarrhée, car on exige beaucoup de leur estomac; il faut qu'ils ent pas de complications laryngo-trachéales, car l'air est trop excitant;

il faut qu'ils n'aient pas d'exsudats pleurétiques récents; pas de rhumatismes; pas de complication brightique: toutes choses qui s'accommodent mal d'un air si froid; il faut qu'ils n'aient pas de vices du cœur, en raison de l'air rarésié qui est mal supporté par les cardiaques; il faut qu'ils n'aient pas de lésions scrosuleuses des os, qui empêchent la marche; pas d'engorgements ganglionnaires, qui ne sauraient se dissoudre à l'air de Davot comme au contact de l'air marin; il ne faut pas, non plus, qu'ils soient trop disposés à l'hémoptysie.

Le degré de la lésion pulmonaire importe peu: qu'il s'agisse d'un simple catarrhe du sommet, d'une infiltration véritable, ou bien d'une caverne une étendue, l'air de Davos ne sera pas moins efficace, à la condition

que les lésions ne soient pas en état d'évolution rapide.

En somme, le champ des indications, rétréci ainsi, par toutes ces éliminations successives, nous montre le climat de Davos actif contre les phinsies torpides, contre les lésions récentes, peu étendues, contre les lésions anciennes, passées à l'état stationnaire, contre l'anémie des phthisiques contre les défauts dans le mécanisme respiratoire (insuffisance respiratoire attitudes vicieuses). Nous le reconffaissons impuissant contre les lésions vraiment scrofuleuses; dangereux dans la phthisie avancée et en voie de volution, et dans la plupart des complications de cette redoutable maladie dangereux à certains moments de l'année, notamment vers le printemps, a partir du mois de mars.

Alors le vent du S.-O., le terrible fœhn, commence à soussier; ce vent chaud fond la neige, détrempe les routes, étousse les malades. Un des admirateurs enthousiastes de Davos, G. Ramann, caractérise en ces termes cette saison de l'année. « Tristes moments, doublement tristes pour l'esprèt des malades! La neige fondue tombe des toits et encombre tous les chemins. Si le malade se hasarde au dehors, il est noyé dans cette humidité; s'il apparaît sur le balcon, pour y jouir de l'air frais, il en est chassé par un soleil brûlant. Il doit se résigner à ne pas quitter sa chambre; mais là est.

core, il n'est pas à l'abri de la mauvaise influence du temps. •

Les malades, toujours trop impatients, sont exaspérés; les médecins me peuvent les retenir; ils quittent Davos, allant à la recherche d'un climate plus favorable; ils traversent les montagnes, et ne trouvent partout que de vent, de la pluie, de la neige. Mieux vaut pour eux rester à Davos, malgré l'ennui, malgré les accidents, auxquels ils peuvent échapper, avec beat coup de prudence. Tous les médecins qui envoyent des malades dans cette station, connaissent les dangers de cette saison; ils savent qu'avec le déget surviennent les complications thoraciques, telles que la broncho-pneumo-

nie, l'hémoptysie, etc.

Ces réserves faites, il est juste de dire que l'aspect du poitrinaire qui revient de Davos, et à qui l'air de cette station a profité, est des plus remarquables: il était amaigri, et maintenant il est notablement engraissé; il était pâle, décoloré, et maintenant sa peau est bronzée par les rayons puissants du soleil des montagnes; il était affaissé, courbé sur lui-même, et maintenant son tronc est redressé, sous l'effet de l'air vivifiant des montagnes. Malheureusement cet état n'est pas de longue durée. Rentré dans le milieu social ordinaire, il se sent privé d'air; il est devenu sensible à tous les germes répandus dans l'atmosphère de nos villes; aussi de nouvelles poussées tuberculeuses ne tardent pas à se faire. Il en est de lui comme de ces pauvres Engadinois, qui descendent en France et en Italie, pour y chercher fortune, et qui deviennent bientôt phthisiques; l'air pur de leurs montagnes n'a servi qu'à les rendre plus aptes à succomber à la maladie, née de nos relations sociales, à la phthisie.

l'entes ces considérations, sur le climat de Davos, auraient besoin d'être puyées sur une statistique bien faite; mais les médecins de cette station nous ont pas encore donné de travail de ce genre. La seule brochure dicale que nous possédions, celle de Spengler, a été écrite au moment on commençait à peine à parler de Davos. Il existe aussi une statistique Weber et Küchenmeister, mais elle est insuffisante par le nombre et les tails.

Il nous reste à trouver le mécanisme de l'action curative de ce climat. us avons vu que l'air de la plage méditerranéenne n'avait rien de spéciue contre les maladies de poitrine; qu'il se bornait à permettre l'applition des lois de l'hygiène, en profitant des avantages d'une température zdérée et d'un air pur. Il n'en serait pas de même pour l'air des montaes, s'il fallait croire tout ce que l'on en a dit, et même on ne devrait pas siter à le considérer comme doué de vertus spécifiques contre la phthi-Lette assertion mérite que nous entrions dans quelques détails sur les Frentes théories, mises en avant par les partisans de cette spécificité. Nous avons d'abord les théories chimiques : Jourdanet a soutenu, le mier, qu'à une certaine altitude, en vertu de la raréfaction de l'air, les lades étaient soumis à une véritable diète oxygénée, qui retardait les ibustions organiques et mettait un obstacle au développement de la rculose. Il ajoute que l'on devrait guérir invariablement tous les poizires, si on pouvait leur donner, dans une chambre, un air constamit renouvelé et soumis à une raréfaction notable. Jourdanet a lui-même ni des armes pour le combattre : une expérience qui lui est commune : le professeur Bert, montre que l'oxygène ne diminue dans le sang i animal, plongé dans l'air raréfié, que lorsque la raréfaction atteint 🧤 a pression normale; or, nos malades de Davos se trouvent dans une esphère qui est à peine de 1/5 moins lourde que l'atmosphère de la 1e. Loin d'être à la ration d'oxygène, les poitrinaires de Davos doivent rber une quantité plus considérable de gaz vital; s'il est vrai, comme **5montrent** les physiologistes, que le travail musculaire, la basse tempére du milieu ambiant, l'usage d'aliments très-carbonés, la plus grande gie de l'activité vitale, augmentent l'absorption d'oxygène; toutes ces litions se trouvent, en effet, réunies dans le genre de vie que ménent **poitrinaires** à Davos.

es théories chimiques sur l'action de l'air des montagnes écartées, estesible de croire aux théories mécaniques? Ces théories sont nombreunous avons d'abord celle de Brehmer, que l'on ne prendrait pas la de réfuter, si elle n'avait encore, de nos jours, la prétention de justicertaines pratiques des médecins de Davos. Se fondant sur des rechersanatomiques de Rokitansky, de Louis, de Bizot, qui établissent que. **z certains** phthisiques, le cœur est plus petit qu'à l'état normal, Brehpose, pour point de départ, que cet état du cœur est constant chez les **lisiques, et que tous les efforts de la thérapeutique doivent tendre à Per la circulation**, pour redonner au cœur ses dimensions premières. **s ce but, il conseille l'h**ydrothérapie à outrance; il prescrit le séjour des stations élevées, pour que les pulsations soient augmentées, et n'hé**bas à croire qu'à 500<sup>m</sup> d'altitude, les pul**sations augmentent déjà de dix **minute. Il y a, dans ces assertions, une interprétation erronée d'un fait** tionnel et des observations absolument incomplètes. Il faut, pour que les augmente de dix pulsations à la minute, que l'on se trouve à une tion de près de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer 🧻 fait. Pavons vérifié maintes fois, dans nos excursions dane

s et dans les montagnes de la Suisse; mais il fau'

terroger le pouls qu'après le repos prolongé qui succède à une ascension ou bien le matin au réveil.

Nous pouvons certifier au docteur Brehmer que la fréquence du pou qu'il a signalée, n'a jamais été rencontrée que par lui, et à sa maison d santé de Gœbersdorf. Quant aux dimensions exiguës du cœur, point d départ de toute cette théorie fantaisiste, elles ne se rencontrent que che une classe de phthisiques: ceux qui sont parvenus à la dernière périod de la consomption. A ce moment le cœur est atrophié, comme tous les atres organes: son tissu n'échappe pas à la consomption, pas plus que le tissu musculaire, que le tissu adipeux, etc. Il est même étonnant de voi un certain équilibre s'établir ainsi, entre le contenu, qui est le sang rétain quelques centaines de grammes, chez le poitrinaire, et le contenut que est le cœur vraiment réduit de volume. Mais si on fait l'autopsie d'un phis sique, mort à une période moins avancée, on constate que le cœur est tal fait normal; on le trouve même dilaté, si les lésions tuberculeuses de sont faites d'une façon tant soit peu aiguë.

Ainsi, les médecins de Davos ont tort de s'inspirer de pareilles idés de conseiller l'hydrothérapie à tous leurs malades. C'est le docteur Unga qui a importé cette méthode de Gœbersdorf, et bien que nous som nous-même très-grand partisan de l'hydrothérapie, dans la phthisie, me saurions admettre que l'on en fasse une règle presque absolue dans traitement de cette maladie, et que l'on s'autorise d'une hypothèse mal fondée que celle de Brehmer, pour se livrer à l'usage inconsidéré de

douches froides.

Une autre théorie mécanique est celle qui fait consister toute la phibil dans un certain état du thorax, qui serait aplati, presque immobile, reco vert de muscles flasques et paresseux. Une semblable hypothèse conduit opposer à la phthisie un seul traitement : la gymnastique pulmonaire suffit aux partisans de cette théorie, pour guérir la phthisie, de rendre mobilité au thorax, la force aux muscles respiratoires. Si la vie au graair, si les règles d'hygiène ne sont pas assez efficaces, on y ajoute de 🗒 struments qui dilatent la poitrine. Les appareils de Waldenbourg, qui 🕬 tellement en honneur aujourd'hui, n'ont pas d'autre indication. Il fautdu ner au thorax les proportions qu'il n'a pas, et l'air rar**é**fié des montag**u** est chargé d'amener ce résultat. Les uns assurent que cet air plus 🚉 accélère les mouvements respiratoires; les autres prétendent qu'il ne 🖺 qu'augmenter l'amplitude de ces mouvements. Il en est qui croient de 💐 vrir, chez les poitrinaires, au bout de quelques mois de séjour à Davos, 🖷 élargissement de la cage thoracique; ils croient déjà voir le thorax de les malades prendre les proportions que l'on retrouve chez ces races de 🎮 teaux de l'Amérique, dont parlent d'Orbigny et Jourdanet, chez ces India aux membres courts et au thorax très-développé.

Nous pouvons affirmer qu'aucun médecin n'est parvenu, jusqu'ici. it montrer la plus légère augmentation dans les dimensions du thorax, prifait d'un séjour, plus ou moins prolongé, à une si faible altitude que l'ecelle de Davos. Si le poumon, limité par la percussion, s'abaisse chezques malades au-dessous des limites normales, c'est que l'organe est venu emphysémateux. Nous ne nions pas, loin de là, la facilité avec la respiration s'accomplit sur les montagnes; tout le monde en a proconscience, mais il ne faut pas confondre cette sensation avec l'existé d'une respiration beaucoup plus ample et plus profonde. Particular de la diminution d'oxygène qui se trouve dans l'air rardé évidemment faire intervenir une certaine suractivité respiratoire, est si faible, que les observateurs vraiment impartiaux, n'ont j'enregistrer (Voyez Mermot, Th. de Strasbourg, 1877). Si le spi

bulmonaire, ce changement n'est pas dù à l'augmentation de volume poumons, il est dù à ce qu'une certaine partie du champ respiratoire redevenue perméable, par suite de la résorption des produits infiltrés; qu'une zone du poumon, située autour des tubercules et affaissée par pression, est rendue à la fonction respiratoire; à ce que les régions paresseuses (Jaccoud), vers le sommet et vers la base du poumon, it redevenues actives.

L'opinion actuelle sur la nature de la phthisie, sur la constitution anatoque du tubercule, nous donnent-elles davantage la clef de la prétendue

zificité de la cure hivernale, sur nos montagnes de la Suisse?

leinhardt et de Virchow, a porté la division dans la théorie du tuberde Laennec. Elle a scindé, en deux groupes parfaitement distincts, les uns tuberculeuses admises par Laennec; elle a distingué très-nettement Esions inflammatoires caséeuses, d'un second groupe constitué par les unlations tuberculeuses ou véritables tubercules.

clinique s'est emparée de ces recherches de laboratoire, et a prode le divorce entre la pneumonie caséeuse et les tubercules vrais. La apeutique, emboîtant le pas derrière la clinique, a certifié que le climat montagnes était éminemment propre à faire résorber les infiltrations résultent de la pneumonie caséeuse; que ce climat jouissait, à cet égard, le véritable action spécifique, et qu'il ne pouvait pas grand'chose cones véritables tubercules.

science française avait déjà protesté en 1867, à l'Académie de Médecontre la dualité du tubercule; en 1872, nous avons, ainsi que Grandonné les preuves anatomiques de l'unité du tubercule, et cette année ne, ces idées sont devenues classiques, grâce à l'enseignement et aux perches du professeur Charcot. L'existence de la pneumonie caséeuse ntielle, étant renversée, l'action spécifique du climat des montagnes,

re cette prétendue entité morbide, tombait d'elle-même.

ertains auteurs ont abusé d'un véritable sophisme scientifique; ils ont que les localités très-élevées, jouissant d'une immunité relative pour la aisie, l'air de ces régions devait être souverain contre la phthisie. Ceci t plus une erreur scientifique, c'est une véritable faute de raisonnement. In conçoit qu'un groupe d'individus, après un séjour très-prolongé dans localité, finissent par s'identifier tellement avec les conditions météogiques de cette région, finissent par adopter un genre de vie tel, que la hisie, maladie dégénérative par excellence, n'ait plus de prise sur eux. Len sera-t-il de même pour le phthisique, transporté dans cette localité, milieu même de l'évolution de sa maladie? Et du jour au lendemain le débarrasser de son affection et être doué du précieux don de munité? La détérioration organique qu'il a acquise dans le séjour des piour à l'autre?

rait-on jamais l'idée de transporter des plantes délicates, étiolées, sur contagnes, près des neiges, par la seule raison que les fleurs de cette

alpine présentent des couleurs éclatantes?

d'ailleurs, les partisans de l'immunité sont-ils récliement convaincus idées? Ils veulent que les phthisiques aillent sur les montagnes, est presque inconnue ne manquent pas; il v en a sous les latituus variées. Jourdanet, pui des montagnes, é de convenir qu'en e d'immunité

s'abaisse et que dans les zones, d'ailleurs parfaitement abritées, elle attent le niveau de la mer. Que devient dès lors son opinion sur l'air ratét, comme préservatif de la phthisie? La phthisie est très-rare en Sibérie; devons-nous y envoyer nos phthisiques? Elle est inconnue en Islande; devons-nous recommander à nos poitrinaires ce climat, qui est des par rudes; l'air de cette île, toujours enveloppée de nuages et d'humidité; le genre de vie de ses habitants, qui vivent enfoncés sous de véritables tanières et se nourrissent de poissons à demi pourris? L'immunité de cartains pays n'a que faire avec le traitement des phthisiques, puisque nou ne voudrions jamais adopter, pour nos poitrinaires, ni les habitudes, ni les occupations, ni le genre de vie de ceux qui en sont doués, et même, nou redouterions les conditions météorologiques du pays qu'ils habitent.

Il nous reste à protester contre une dernière opinion. Les médecies 👊 ont recommandé les stations alpestres de la Suisse, pendant l'hiver, le 🚅 crues analogues à ces sanatoria des Indes et de l'Amérique, installés des les vallées de l'Himalaya et des Andes et fréquentés depuis longtemps par un grand nombre de phthisiques. — Pour admettre une semblable and gie, il faut faire bon marché de tous les renseignements météorologiques il faut vouloir rapprocher des climats tout à fait différents. A Jauja, station des Andes, l'élévation est de 3400 mètres; c'est une vraie station d'altitule avec toutes les qualités de l'air, considérablement raréfié. A Davos, l'all tude n'atteint pas 1600 mètres; la circulation et la respiration n'y sub sent aucune des modifications profondes attribuées à la dépression autriphérique. A Jauja, la température moyenne de l'hiver est de 7 à 8°; c'el donc un climat tempéré, favorable à une grande quantité de poitrinité. A Davos, la température moyenne de l'hiver est de 5º au-dessous de zire c'est un climat froid et rigoureux. La comparaison entre ces différents sum toria est insoutenable.

Nous conclurons de toute cet te discussion qu'il était inutile d'enveloper d'hypothèses fantaisistes, l'action de l'air de nos montagnes suisses, se les maladies de poitrine; il s'agit simplement d'une question d'aérothéme pie, pratiquée dans une atmosphère offrant quelques conditions spéciales. L'air froid de ces régions stimule les forces; le soleil est suffisant pour per mettre la vie au dehors, pendant quelques heures de la journée; l'air lèglement raréfié et sec provoque l'évaporation pulmonaire, dépure le sant de l'excès d'acide carbonique, stimule les mouvements respiratoires; le nouvements de la digestion rendue plus facile, réparent les pertes de l'économie; les conseils sévères des médecins de la localité, préservent les malades des dangers du climat. Tel est le secret de la cure des points naires, par l'air des montagnes.

Les propriétés de ce climat étant connues, il reste à choisir les malales

qui doivent y participer.

Nous nous sommes expliqué plus haut sur cette question, et nous avoir assez insisté sur toutes les restrictions que l'on doit apporter dans un cheix si délicat. N'oublions pas toutefois que les préceptes de la thérapeutique climatérique, ne sont pas plus absolus que ceux de la thérapeutique en naire. On guérit la phthisie par des moyens bien différents : par des climaters. Aussi, connaissons-nous un petit nombre de poirriers, qui ont alternativement passé un hiver sur la montagne, et un him sur la côte méditerranéenne, et qui n'ont eu qu'à se louer de cette de thode. Mais ce que nous ne saurions trop recommander à nos phthisiques c'est de quitter les côtes de la Méditerranée à la fin du printemps, pour aller s'établir sur les stations élevées pendant l'été. A ce moment, l'in des montagnes reprend toute sa supériorité sur l'air de nos stations de la

ne; alors on n'a plus à se mésser des intempéries du climat; on n'a pas créer une vie artissicelle, pour échapper aux rigueurs de la saison: on qu'à se laisser vivre au milieu de cet air tonique et vivisiant. A ce mont, au milieu de cette belle nature, toutes les fonctions se raniment, l'in-

igence elle-même prend sa part dans le réveil général.

Javos avait autrefois, comme ses voisins et rivales, Klosters, Churwal, etc., ses belles prairies, ses belles eaux vives, son glacier majestueux, air frais et léger à offrir pendant l'été aux poitrinaires. Mais Davos t ravisée, et a préféré convier les malades chez elle, lorsqu'un épais uteau de neige s'étend sur toute la vallée; lorsque l'air glacé vous enoppe de toutes parts et vous force à rester enfermés pendant une bonne tie de la journée!....

### Action prophylactique de ces deux sortes de climats.

Le rôle du médecin serait bien restreint s'il se bornait à combattre la hisie déclarée. Son but est plus élevé, il doit chercher à prévenir la hisie, à l'éloigner des familles qui en sont menacées ou qui sont déjà déées par ce terrible fléau. Dans ce rôle préventif, la médecine est toutessante, à la condition de n'être pas contrariée dans ces préceptes, par les gences des positions sociales, par les préjugés de cette vie sociale; à la dition qu'elle puisse faire entendre librement sa voix dans les réunions, l'on traite de l'éducation des enfants, de l'assainissement des villes, etc. Intre autres moyens dont la médecine dispose pour éloigner la phthides gens prédisposés, il faut mettre en première ligne l'action des clits; mais pour se faire une opinion exacte de cette puissante intervent, il faut avoir de la phthisie et de ses causes, l'idée élevée que s'en it fait certains pathologistes, à la tête desquels nous placerons le docteur oux.

les banales, telles que l'hérédité directe, ou bien une conformation plus moins vicieuse du thorax, ou entin l'existence bien manifeste de la diase scrosuleuse. Il faut admettre que la phthisie est le résultat de toutes mauvaises conditions organiques, qui nous sont transmises par nos pants et par celles que nous y avons ajouté nous-mêmes par notre intemrance dans le travail et les plaisirs; par nos mauvaises habitudes hygié-

phthisie tire son origine de ces causes variées et nombreuses; elle rive de toutes les diathèses; elle est l'aboutissant de toutes les maladies. Assi, lorsqu'on prendra la tâche dans une famille de préserver les entes de la phthisie, devra-t-on, non-seulement s'appliquer à développer poitrines trop étroites des jeunes gens, combattre leur vice scrofuleux, proser à la mauvaise influence héréditaire, transmise par des parents hisiques; l'on devra aussi fortifier tous les organes affaiblis, et redouter poindre altération transmise par les parents.

lent avec une santé parfaite; habituellement le père est goutteux ou matisant; la mère atteinte de nervosisme et d'anémie; les enfants sont précoces ou paresseux d'esprit; ils sont lymphatiques, beaucoup scrofuleux, presque tous sont sujets à des catarrhes du pharynx, ou de

chée, ou des voies digestives. C'est sur ce terrain, tout préparé pour thisie, que le climat doit exercer son action.

dur juger de l'esset prophylactique du climat de la man méditerraune, nous invoquerons notre statistique de Nice harman har-

vation des enfants de constitution plus ou moins délicate, que nous avons eus sous les yeux, depuis quatre ans. — 328 enfants appartenant à 202 familles ont passé 777 hivers à Nice, c'est-à-dire une moyenne de 2,37 hivers. Dans 51 familles, le père ou la mère étaient morts poitrinaires; dans 19 autres familles, le père ou la mère avaient succombé à une maladie quelconque. Chez 110 autres il existait une diathèse manifeste chez les parents. Enfin, les enfants appartenant aux 48 familles irréprochables, du côté des parents, présentaient les attributs de la scrofule, ou un affaiblissement marqué. De ces enfants, ainsi prédisposés à la tuberculose, les uns n'ont passé que quelques mois à Nice, mais d'autres y sont restés depuis leur plus tendre enfance, jusqu'à l'adolescence ou à l'âge adulte. Sur ce nombre déjà considérable de 328 individus, nous n'avons à signaler qu'un seul cas de phthisie éclose à Nice; il s'agit d'une demoiselle de 14 ans, dont le père et la mère étaient morts phthisiques et qui fut atteinte d'une phthisie aigué mortelle. Mais nous sommes tout disposés à plaider les circonstances atténuantes, même pour ce cas unique, car cet enfant vivait dans des conditions relativement dangereuses; elle était élève interne dans un pensionnal de religieuses.

A coup sûr, si on voulait faire appel à l'immunité, pour caractériser celle influence préventive du climat méditerranéen, on le pourrait sans crainle d'aucune contradiction; l'influence d'un air sec, d'une température douce, de l'air maritime, du séjour prolongé au dehors, est telle à cet âge, que les maladies nerveuses elles-mêmes en ressentent le contre-coup. C'est ainsi que nous avons pu voir, avec l'amélioration de l'état général, l'épilepsie

elle-même se modifier chez les enfants.

Nous voudrions mettre, à côté de ce tableau, des chiffres indiquant les résultats de la cure prophylactique, suivie à Davos, mais nous ne saurions où les trouver. Poursuivant le même but humanitaire que leurs confrères des stations méditerranéennes, les médecins de Davos ont fait appel au courage des parents, les ont engagés à conduire leurs enfants sur la montagne, et à les y laisser pendant des années, asin d'amener une modification profonde et durable dans la constitution de ces êtres chétifs et voués à la phthisie.

Un pensionnat s'était installé pour recevoir ceux qui ne seraient pas accompagnés de leurs proches; mais après quelques années d'une existence peu prospère, le pensionnat a été fermé. On conviendra facilement que, malgré l'affollement de quelques parents disposés à tous les sacrifices, pour sauvegarder la vie de leurs enfants, on en recrutera toujours un petit nombre qui veuillent aller s'enfermer dans les montagnes, pendant une longue

série d'hivers.

Nous croyons de tels sacrifices inutiles; le climat des stations méditerranéennes, pendant l'hiver, a suffisamment fait ses preuves. L'effet de l'air salin est si puissant pour lutter contre le lymphatisme et la scrosule si communs à cet àge, que nous ne saurions trop engager les parents à envoyer leurs enfants sur les côtes de la Méditerranée pendant l'hiver, et à réserver l'air de la montagne pour l'été.

A ceux qui hésiteraient encore entre les deux variétés de climat, nous n'aurons qu'à faire part des doutes qui sont venus à l'esprit de beaucoup de médecins. Jourdanet, le premier, a avancé que le climat des montagnes ne met pas les enfants à l'abri de la méningite; il a insisté sur la mortalité considérable des enfants en bas âge dans les pays de montagnes. Les relevés statistiques du canton des Grisons, dressés par Ludwig, de Pontresina,

concordent avec cette manière de voir.

Ensin nous avons pu, à Davos même, avoir la raison de ce fait, d'après

tableaux de la mortalité dressés par un des médecins les plus distingués la localité, le Dr Bely, que nous ne saurions trop remercier de ses renguements éclairés. Il résulte de ces tableaux que les enfants du pays sont a d'être à l'abri des affections propres à l'enfance, c'est-à-dire des maies inflammatoires des voies digestives et respiratoires. Les épidémies s-mêmes prennent quelquesois un caractère de gravité extrême, à cause complications thoraciques. Nous citerons l'épidémie de coqueluche de 19, qui a été très-meurtrière et qui a sait des victimes dans les samilles deux principaux médecins de la station. N'oublions jamais qu'il saut, à ensants chétis, la vie au grand air sans le danger d'un resroidissement vitable à la moindre infraction.

Quant aux adolescents, aux adultes et même aux sujets appartenant à ge mûr qui voudraient échapper à la phthisie qui les menace, nous yons que l'air des montagnes peut leur convenir même pendant l'hiver, toins qu'ils ne soient sous le coup des complications que nous avons nalées à titre de contre-indications dans le traitement de la phthisie, par des montagnes.

### Conclusions.

Arrivé au terme de cette étude, nous la résumerons en quelques propoons :

In bon climat hivernal préserve de la phthisie les gens prédisposés par édité ou par débilité constitutionnelle; prolonge l'existence des phthisises; guérit les phthisiques.

L'efficacité de la cure sur les plages méditerranéennes est fondée sur des

reuves séculaires, renouvelées tous les hivers.

Le succès des climats alpestres contre la phthisie, né d'hier, est déjà conérable, mais il n'est pas étayé sur des statistiques suffisantes.

Les indications et contre-indications de ces deux ordres de climats si

**lérents** peuvent se résumer ainsi :

le Les climats méditerranéens sont prophylactiques dans tous les cas; climats alpestres ne le sont que chez les sujets atteints d'atonie génée, de retrécissement des diamètres thoraciques, de catarrhes torpides de muqueuse respiratoire: on ne doit pas les prescrire pour les enfants âgés moins de cinq ans.

Les climats méditerranéens guérissent les phthisiques ou prolongent vie, même lorsque la maladie est au troisième degré, ou qu'elle est sétendue; ils en arrêtent quelquefois la marche aiguë. Ils conviennent toutes les constitutions et à tous les tempéraments, à l'exception des sustrop excitables; ils s'adaptent aux malades venus de toutes les contrées

Zones tempérées, très-chaudes et très-froides.

Les climats alpestres réussissent également, dans la phthisie, à tous les grés; mais il faut en éloigner les malades originaires des régions trèsaudes, telles que l'Amérique du Sud. Ils ont moins d'action que l'air sur les sujets essentiellement scrofuleux; ils sont nuisibles aux phthiles rhumatisants; ils sont dangereux pour les poitrinaires atteints de l'résies, de laryngites, de diarrhée, de maladies des reins.

Il existe un petit nombre de malades auxquels on peut appliquer, succès, les deux sortes de climats, en ayant soin de faire alterner les passés sur les côtes de la Riviera, avec ceux passés.

La méthode la plus rationnelle consiste à envoirer l'air vivisiant des montagnes après qu'atmosphère tonique de la mer.

### LA PHTHISIE TRAI

#### TABI

|    |     | Sexe | Nationa-<br>lité | Tempérament                                          | Nature<br>ds<br>la phthisie | ÉTAT LOCAL                         |                |                                                                                                        |                       | ETAT GESTA       |  |
|----|-----|------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| N° | Ago |      |                  |                                                      |                             | Étendue                            | Begré          | Capacité pul-<br>monaire.<br>Énergie respi-<br>ratoire.<br>Spiromètre,<br>Cyrlomètre,<br>Pneumatomètre | Posts<br>ex<br>Estogr | Fidere           |  |
| 1  | 27  | М.   | Français         | Tempérament<br>lymphatique<br>Hérédité<br>maternelle | Chronique                   | G, 1/8                             | 2°             |                                                                                                        | 62                    | , Kon            |  |
| 2  | 30  | F.   | Améri-<br>came   | Scrofuleuse                                          | tant de                     | D 1's sup.  o/a inf G 1/a sup.     | 3*<br>2*<br>2° |                                                                                                        | 46                    | F verp           |  |
| 25 | 22  | F,   | Polona.se        | Scrofu'euse.<br>Herédité<br>maternelle               | Subnigue                    | D. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> sup | 2°             | Force expirat. 60*** Force inspirat                                                                    | 61                    | F pari<br>teres" |  |
| 4  | 32  | F.   | Italienne        | Lymphatique<br>Herodite<br>materne.le                | Chromque                    | D 1/4 sup<br>1/5 inf.<br>adhérence | 10             | Cap. pul ron<br>1500 c r                                                                               | 1                     |                  |  |

# R LES CLIMATS

## ISTIQUE

| incas<br>( | ,                                                                                                        | RFFET LOCAL    |                                                                                                       |                        | EFFRT GÉNÉR.      |                                                                  | RÉSULTAT                    |                            |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| POET       | Étendue                                                                                                  | Begré          | Capacité pul-<br>monaire<br>Énergie respi-<br>ratoire.<br>Spiromètre,<br>Cyrtomètre,<br>Pneumatomètre | Poids<br>en<br>kilogr. | Fièvre.           | Traitem ent                                                      | État<br>général             | État                       | Compli-<br>cations |
| SETS       | G. <sup>1</sup> /5 sup.                                                                                  | 1•             |                                                                                                       | 68                     | Non               | Médication to-<br>nique.<br>Traitement des<br>complications      | Grande<br>améliora-<br>tion | Guérison<br>appa-<br>rente | Amélio-<br>ration  |
|            | D. <sup>1</sup> / <sub>6</sub> sup. <sup>5</sup> / <sub>6</sub> inf. G. <sup>1</sup> / <sub>8</sub> sup. | 30<br>20<br>20 |                                                                                                       | 41                     | F. vespé-<br>ralé | Médication<br>variée.<br>Lotions tièdes                          | Aggrava-<br>tion            | Aggra-<br>vation           | Aggra-<br>vation   |
|            | D. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> sup.                                                                      | 10             | Force expirat. 100mm Force inspirat. 70mm                                                             | 68                     | Non               | Médication<br>tonique<br>Lotions froides                         | Grande<br>améliora-<br>tion | Guérison<br>appa-<br>rente | Guérison           |
|            | Rien.                                                                                                    |                | Cap. pulmon.<br>2500 c. c.                                                                            |                        | Non               | Médication<br>tonique.<br>Inspirat. d'air<br>comprimé a<br>Méran | Grande<br>améliora-<br>tion | Guérison<br>appa-<br>rente | Guérison           |

### M. Guiraud fait la communication suivante:

### NOTES STATISTIQUES ET CLINIQUES

### SUR L'ACTION THÉRAPEUTIQUE

#### DU CLIMAT DE MENTON

### Par M. le Dr GUIRAUD, de Menton.

Mon distingué confrère, le D<sup>r</sup> Thaon (de Nice), vient dans son inté sant rapport, d'établir un parallèle entre les climats de notre littoral e climats de montagne au point de vue de leur influence sur la marche phthisie.

Je ne reviendrai point sur cette comparaison, mon expérience de mats alpestres n'est point suffisante; mais je voudrais à mon tour direques mots de l'action physiologique et thérapeutique de nos stations.

Chargé à Menton de la direction d'un asile fondé dans le but de prot à un certain nombre de malades peu fortunés les avantages d'un si dans le Midi, j'ai cru qu'il ne serait pas sans intérêt de faire connaît résultats obtenus sur ces malades, et de chercher à préciser les indicatet les contre-indications d'un séjour hibernal dans notre station.

Les praticiens reprochent à la climatologie médicale de ne leur so que des données un peu vagues au sujet du choix à faire entre tel

climat.

Il y a là évidemment des questions que la météorologie, avec tou renseignements aussi précis qu'ils soient sur la température, la pression rométrique, l'hygrométrie, le régime des vents, ne saurait résoudre. à la clinique seule qu'il appartient de rechercher les applications thére tiques de ce modificateur cosmique que l'on nomme le climat, et c'nous, médecins des stations, à réunir les matériaux à cet effet.

Pour ne pas donner trop d'étendue à cette communication, j'ai di borner à un simple relevé statistique. La clinique, je le sais, se prétej cette méthode, et l'on court le risque en pareille matière d'additions de comparer des unités qui ne sont point du même ordre. Je me suis ché à atténuer de mon mieux ces inconvénients en ne tenant compte des cas que j'ai pu observer d'assez près et assez longtemps pour que résultats obtenus aient une certaine valeur. C'est ce qui expliquera les fre restreint sur lequel porte ma statistique, 63 en tout pour une périod quatre ans.

Au point de vue des résultats, je les ai divisés en quatre groupes, améliorations, les états stationnaires, les aggravations et les décès.

Dans le groupe des améliorations j'ai placé tous ceux qui ont éprouve bon effet de leur séjour et dont les symptômes locaux et généraux ét plus ou moins amendés au moment où ils ont quitté notre station. Il y on le conçoit, bien des degrés d'améliorations, depuis l'amélioration mentanée, passagère mais incontestable jusqu'à la guérison, apparent moins et ne s'étant pas démentie depuis plusieurs années. Aussi revien je plus tard sur cette catégorie de maladie, la plus intéressante, et et rai-je de préciser quels ont été pour quelques-uns d'entre eux les t consécutifs et à longue portée.

### Action du climat de Menton sur l'état général.

L'action de nos climats se fait sentir à la fois sur l'état général et sur état local.

C'est l'état général qui est le plus rapidement influencé par le séjour hiernal.

Sur les 63 cas relevés, 41, soit 65 % environ, ont éprouvé une amélioraon très-marquée. 10, soit 13 % sont restés stationnaires, et chez 8, soit 2 %, l'état général s'est aggravé par suite des progrès de la lésion locale. soit 6 %, sont morts pendant leur séjour. L'un de ces décès est dû à ne complication du côté des méninges, un second à une hémoptysie fouoyante, et les deux autres, arrivés à Menton à la dernière période de la nsomption ont succombé aux progrès du mal.

Comme on doit bien s'y attendre, les améliorations ont été d'autant plus équentes et d'autant plus marquées que le mal était à une période moins

iancée.

Ainsi sur 24 malades au premier degré, 22, soit plus des 91 %, ont éprouvé 1 effet favorable de leur séjour dans notre station. 1 est resté stationnaire, 1 autre, chez lequel il y avait des complications laryngées, a vu son mal ivre sa marche fatale, sans aucun bénésice apparent.

Sur 28 malades arrivés au deuxième degré et présentant des signes mafestes de ramollissement, 15, soit un peu plus de 53 %, ont éte plus ou oins sérieusement améliorés. Chez 7, l'état est resté stationnaire et 3 sont

partis plus malades qu'à leur arrivée.

Enfin, sur 11 malades au troisième degré présentant la plupart les sympmes de l'entraînement tuberculeux et de l'hecticité, 4 seulement, soit 5% ont éprouvé quelques bons effets de leur séjour dans notre station. sont repartis dans le même état et chez 4 l'affection a continué sa marche. Enfin, les 4 cas de mort appartiennent tous au deuxième et au troi-

**em**e degré.

Cependant, même au troisième degré, il faut distinguer deux catégories e malades. Les uns arrivent ici avec des lésions très-étendues et à la péiode de consomption avancée. Ceux-ci, et nul ne s'en étonnera, ne m'ont
mais jusqu'ici paru éprouver de leur séjour à Menton un bénéfice sérieux
ten rapport avec les fatigues et quelquefois même les dangers d'un déplament considérable. Quelques-uns se remontent bien pendant quelques
maines, quelques mois même, mais ce bien-être est tout à fait passager
tomme la plupart de mes confrères du littoral, je crois que, quelque
mible qu'il soit de détruire les dernières illusions d'un malade et de sa
mille, le médecin traitant doit user de son autorité pour dissuader le pauè phthisique de quitter son foyer et les siens. Il y a là à la fois une quesn d'honnéteté médicale et d'humanité qui prime tout.

Mais à côté de ces maladies, il y en a d'autres dont la lésion, quoique rvenue au troisième degré, est restée presque locale et sans grand reten-

sement sur l'économie.

le soigne en ce moment une jeune fille chez laquelle j'ai constaté, il y a is ans, une caverne dans la fosse sus-épineuse droite. Ni son facies, ni état général n'annonçaient une aussi grave lésion qui ne se trahissait ère, à part les signes physiques, que par une toux fréquente et un pouls pituel petit et rapide. Cet état satisfaisant de l'organisme ne s'est pas dénti jusqu'ici, et j'ai constaté à mon dernier examen, avec une agréable prise que la lésion pulmonaire était en voie rétrograde, le

dait à perdre son caractère creux et se percevait dans une aire plus restreinte.

Les malades atteints de cette forme que l'on peut appeler latente ne sont pas très-rares, et je pourrais en citer d'autres exemples. Pour ceux-là, le séjour au Midi pendant l'hiver est non-seulement utile, mais nécessaire. Grâce à un bon climat pendant la mauvaise saison, à des soins et des précautions de tous les instants, ces malades peuvent prolonger longtemps une existence en somme tolérable.

C'est sur les fonctions digestives que se manifeste tout d'abord la salutaire influence de notre climat. Dès les premiers jours, l'appétit est augmenté se réveille souvent avec une vivacité que le malade ne connaissait plus de puis longtemps. Les digestions se font plus rapidement et plus facilement. Sans doute le déplacement, le changement d'air peuvent bien revendique une part dans cette heureuse modification. Mais lorsque nous la voyous persister pendant toute la durée de la saison, comme c'est souvent le cas, nous devons l'attribuer à une influence spéciale, c'est-à-dire à l'air sec, vi, et essentiellement stimulant du littoral méditerranéen.

Les forces, dont l'appréciation est toujours un peu arbitraire, ont éprouvé, si l'on s'en rapporte au jugement des malades, les mêmes modifications. Presque tous les malades améliorés, arrivés ici faibles, misérables, se plagnant d'une lassitude continuelle, se sentaient à leur départ plus dispos, plus

alertes, moins rapidement fatigués.

Il est rare que cette stimulation générale de l'économie fasse défaut, de elle se manifeste dès les premières semaines du séjour. Seulement chez les uns elle est durable, tandis que chez les autres, ceux arrivés à une période avancée de l'affection, dont la résistance vitale est usée, elle n'est que passegère. Ce n'est là, comme pour toutes les médications toniques et stimulantes, qu'une question de puissance plus ou moins grande de réaction. Ence sens lorsqu'il s'agit d'envoyer un malade dans nos stations, le problème à résondre consiste à apprécier le degré d'énergie et de résistance dont son organisme est suceptible, bien plus que la période où est arrivée la lésion locale.

Le poids des malades à l'arrivée et au départ n'a pu être constaté d'une façon exacte qu'un petit nombre de fois. Sur 15 cas, 9 fois il y a eu augmentation, et cette augmentation a varié de 6 kil. à 1 kil. 5. 4 fois il y a eu diminution de poids de 1 kil. à 4 kil. 5, et 2 fois le poids est resté stationnaire.

Cet accroissement de poids est certainement une symptôme d'amélioration qui n'est point à dédaigner, car il est l'indice d'une nutrition et d'une assimilation plus parfaites. L'analyse des faits que nous avons sous les yeur nous montre néanmoins qu'il ne faudrait pas s'en exagérer la valeur, surtout au point de vue du pronostic. Certaines constitutions, les lymphatiques en particulier, tant que la maladie n'en est pas à la période de consomption, sont sujettes, au point de vue de l'embonpoint, à des oscillations qui ne sont pas toujours en rapport avec les modifications de l'état général. Le genre de vie, l'exercice jouent un rôle dont il faut aussi tenir compte.

### Action du climat de Menton sur l'état local.

La lésion locale est moins directement et moins rapidement influences que l'état général, par le séjour hibernal dans nos régions. On ne s'en état nera point si l'on songe à la lenteur habituelle des modifications dans processus d'allures foncièrement chroniques.

Sur 63 cas, j'ai constaté sur 30 seulement, soit 47 % environ, une 1

lioration manifeste dans les signes physiques.

sur 17, soit 26 %, la lésion est restée stationnaire et présentait les mêmes æs qu'à l'arrivée,

iur 12, soit 19 %, elle s'est aggravée, soit comme étendue, soit comme rė.

ette amélioration des symptômes locaux, lorsqu'elle s'est produite, s'est lée surtout sur les signes de la congestion et du catarrhe pérituhercu-

ais un des effets les plus constants, celui qui donne à notre climat sa e valeur dans le traitement de la phthisie, c'est de diminuer les causes

efroidissement et d'inflammation pulmonaire.

ins la grande majorité des cas, la phthisie procède par poussées sucves, ayant pour point de départ une irritation d'une des parties constites de l'appareil respiratoire. Que l'on prévienne ces poussées et la lélocale, si l'économie est dans de bonnes conditions de résistance, pourra r longtemps dans la période de silence et de repos.

dans nos stations à température hibernale douce, à pluies rares, les s de refroidissement sont portées à leur minimum pour tout malade ent et docile aux conseils du médecin et cependant il peut vivre au d air et éviter ainsi l'effet profondément déprimant de la réclusion

ant de longs mois, dans des appartements clos.

st là pour nous, avec le remontement de l'état général, le fait capital de vence du climat de Menton et des stations analogues sur les phthisiques. venons maintenant sur les cas notés à la fin de leur séjour comme t éprouvé une amélioration. Quelle en a été la valeur, la durée, la so-. Dans une maladie qui procède par alternatives de poussées et de requi tantôt accomplit son œuvre en quelques mois et même quelques ines, tantôt se prolonge pendant de longues années, la question est portance capitale et vaut bien la peine qu'on s'y arrête. Malheureusec'est ici que la difficulté commence. Il entre dans l'appréciation des lats obtenus tant d'éléments et des éléments si complexes, que l'on e à en tirer des conclusions équitables et pratiques.

ici cependant un essai de statistique. Sur les 41 malades notés comme iores au point de vue, soit de l'état général soit de l'état local, je n'ai Menir des renseignements précis et exacts que sur 25, qui peuvent

rangés sous trois catégories.

suns, après s'être relevés pendant quelque temps, ont eu de nouvelles tes, sont revenus l'hiver suivant un peu moins bien qu'à leur départ, Il remis de nouveau, mais avec plus de peine et de lenteur, ont re-, et ainsi de suite, chaque rechute avant pour conséquence une aggral et un pas de plus vers le dénoûment fatal.

groupe contient près de la moitié, 12 cas. 8 d'entre eux sont morts à e qu'il est, et les autres sont à peu près inévitablement voués, à une

ice plus ou moins rapprochée, au même sort.

leuxième groupe est celui des malades chez lesquels la lésion locale, 1 se manifestant par quelques signes physiques et par un certain valarisme, est restée à l'état de repos, a été enrayée au moins momenant.

mprend 9 cas, dont 7 au premier degré, 1 au deuxième, 1 au troi-

rret de la maladie date pour 2 de 4 ans, pour 1 de 3 ans, pour 4 de pour 2 de 1 an. La malade présentant une caverne est observée par puis 3 ans, nous l'avons en ce moment même sous les veux et instatons une diminution de la cavité et une tendance à

Enfin le troisième groupe ne compte que 4 cas qui peuvent être cons dérés comme des guérisons, au moins apparentes.

Ils appartiennent tous au premier degré, l'un d'eux avec commencemen

de ramollissement.

Chez tous les quatre, les symptômes généraux, non moins que les signe physiques ont disparu et ces malades ont pu reprendre la vie commune L'un d'eux, envoyé ici il y a quatre ans, à la suite de légères hémoptysies et présentant des craquements secs aux deux sommets, s'est marié depuise est père de famille. Deux jeunes dames exercent la profession fatiguant d'institutrice, l'une d'elles dans un climat assez froid. La quatrième est à tete d'un hôpital en Suisse.

Que deviendront ces malades appartenant aux deux derniers groupes. En face d'une affection aussi grave et aussi sujette à rechute nous devou être très-réservés sur le pronostic. Mais lorsque l'on voit l'amélioration a même le retour à une bonne santé apparente persister des trois et quan ans, comme c'est le cas pour plusieurs d'entre eux, l'on ne peut s'empédat d'espérer et de croire à la curabilité de la phthisie, lorsqu'elle se troit

dans des conditions favorables.

### Des indications et des contre-indications du climat de Menton tirées de la forme de la phthisie.

Quelles sont, au point de vue des formes, les indications et les contrindications d'un séjour hibernal dans notre station? Et d'abord la fort aiguë en face de laquelle la thérapeutique est si désarmée peut-elle attent le moindre bénéfice de nos climats? Mon confrère, le D<sup>r</sup> Thaon, le peut Quant à moi, les quelques faits de phthisie aiguë que j'ai été à même de server ne me permettent pas de partager cet optimisme. Dans tous ces qui étaient même plutôt des phthisies à marche rapide que de véritable phthisies aiguës, j'ai toujours vu la maladie faire son évolution comme l'aurait fait dans toute autre localité. Aussi je crois que l'on doit absolument s'abstenir de conseiller à un malade à peu près fatalement condamné un de placement fatiguant et assurément inutile.

Quant aux formes chroniques, aucune ne constitue une contre-indiation absolue au séjour sur notre littoral, mais celui-ci convient mieux à con-

taines formes.

La distinction en phthisies torpides et en phthisies éréthiques admissante au plupart des climatologistes ne nous paraît pas absolument saissi sante au point de vue des indications d'une station hibernale. Il est bien pue de phthisies qui, dans leur évolution, ne présentent successivement les cractères de l'une ou l'autre de ces formes, et nous croyons, comme les et Cornil, que ces caractères tiennent bien plus à l'état d'activité ou de repos de la lésion qu'à une différence fondamentale et de nature.

Ceci posé, nons avons constaté en effet que les phthisies à la période repos, avec absence de fièvre et de poussées locales actuelles se trouvis

bien mieux de notre climat un peu excitant.

Il n'y a cependant rien d'absolu à cet égard, et nous avons vu plusient fois la fébricule vespérale céder, les poussées s'éteindre et s'éloigner, périodes de repos devenir de plus en plus longues.

En nous plaçantà un autre point de vue, les phthisies avec prédominant des symptômes locaux, toux, catarrhe, etc., etc., avec retentissement trè peu marqué sur l'état général sont celles qui ont le plus bénéficié de let séjour d'hiver.

Celles, au contraire, chez lesquelles l'altération de la santé générale est disproportion avec l'étendue et le degré de la lésion ont été plus sount rebelles à l'influence du climat.

La forme chronique que l'on observe chez les personnes âgées, quelques compliquée d'emphysème, et qui a en général une longue durée et une nignité relative, se trouve on ne peut mieux d'un séjour hibernal. Nous avous observé plusieurs cas présentant des lésions locales des plus gras et restant stationnaires depuis des années.

### Des indications et des contre-indications du climat de Menton au point de vue des hémoptysies.

La forme hémoptoïque est une de celles que nous avons eu le plus sonnt l'occasion d'observer à Menton. Sur les 63 cas relevés dans notre statique, 22 avaient eu avant leur arrivée des hémoptysies plus ou moins ondantes, plus ou moins répétées, et nous n'y comprenons pas les cas ns lesquels il n'y a eu que de simples crachats sanguinolents.

Plusieurs de ces malades étaient à peine remis de ce grave accident, lors'ils sont arrivés à Menton. Chez aucun je n'ai vu le climat avoir une inence nuisible sur cette complication. La plupart, au contraire, se sont.

Is l'action tonique de l'air, relevés avec une rapidité surprenante de l'état
faiblesse, de dépression, d'anémie dans lequel les avait jetés l'hémoragie, et je n'ai jamais jusqu'ici observé, chez tous ces malades prédispot, d'hémoptysies sérieuses pendant leur séjour. Tout en faisant la part de
que peut être le fait d'une série heureuse, j'ai le droit de conclure que,
ur le moins le climat de Menton n'a pas une influence nocive sur cette
implication.

indications et des contre-indications du climat de Menton au point de rue de la fièvre et de quelques autres complications.

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre est-elle une contre-indication de nos stations ?

L'existence de la fièvre de sais, parmi les stations à interpretation de courante que ceux-ci contre set dure c'est dans les climent set dure c'

Toute tuberculose est accompagnée en effet de sièvre à une certaine péde de son évolution. Seulement cette sièvre peut se manifester suivant le de la desion, suivant la rapidité de la marche de la marche de la marche de bien des saçons, depuis la sièvre continue, franchement inslammate de la forme aiguë, jusqu'à la simple accélération du pouls avec un peu chaleur vespérale localisée à certaines parties du corps.

L'immense majorité des phthisiques présentent dès la période de début pouls au-dessus de la normale, et il en est bien peu chez lesquels on ne se constater en même temps de la chaleur à la paume des mains. N'est-

Pidoux, Études générales et pratiques sur la phthisie.

ce pas là l'expression d'une sièvre atténuée, impuissante. Qu'une poussé survienne, la sièvre s'allume plus vive, et nous avons, soit une sièvre con tinue, franchement inslammatoire, soit de véritables accès de sièvre; pu elle se calme de nouveau lorsque la lésion rentre dans la période de repo mais la fréquence du pouls et les autres signes d'un accès incomplet per sistent.

Vouloir donc exclure des indications de nos stations thermales toutes ke formes fébriles, serait jeter sur elles un véritable interdit.

Cependant il existe en effet des contre-indications formelles, selon non de nos climats, tirées de la tièvre,

Ces contre-indications sont l'existence :

1º De la sièvre continue ou presque continue des formes aiguës et subignës, et, sous ce rapport, nous regrettons de ne point être tout à sait d'apcord avec mon honorable confrère, le Dr Thaon, qui n'exclut pas d'une fecon absolue ces formes.

2º De la fièvre hectique franchement déclarée avec symptômes de colli-

quation et d'entraînement tuberculeux.

Hors ces deux formes de fiévre, nous croyons, et nos observations sur la pour en témoigner, que la fébricule de la phthisie commune, pas plu que la fièvre accidentelle des poussées, ne sont une contre-indication de mandants, qu'au contraire le remontement général de l'organisme qui comme nous l'avons vu, l'effet ordinaire du séjour hibernal dans nos sur tions, a pour conséquence de la faire disparaître, ou du moins de l'attentaire augmentant la tonicité vasculaire.

Les tempéraments nerveux sont quelquesois un peu éprouvés par le signifique au bord de la mer, et cette insluence se traduit chez eux, tantôt par l'apparition ou le reveil de névralgies. Ces essets se manifestent principalement pendant les périods

trop prolongées de beau temps et de sécheresse.

En présence de deux cas seulement, dans lesquels il y a eu des complications du côté du larynx, il est difficile de poser des conclusions bien précis ses, mais les résultats obtenus dans ces deux cas me porteraient à admette l'influence peu favorable du bord de la mer sur ces complications.

### De la valeur du climat de Menton au point de vue préventif.

Je m'associe pleinement aux conclusions du Dr Thaon, relativement à

l'action puissante de nos climats au point de vue préventif.

Chaque année nous recevons à Menton nombre d'individus prédisposés par l'hérédité ou leur débilité constitutionnelle, ayant une poitrine délication selon l'expression vulgaire, s'enrhumant facilement tous les hivers, mais se présentant point encore des signes positifs de tuberculisation.

Sous l'influence du climat, du soleil, de l'air marin et de l'exercice, is

repartent au printemps tout transformés.

Les phthisies forment la majeure partie de la clientèle des stations bibanales. D'autres malades atteints d'affections chroniques commencent controller à nos climats la guérison ou du moins le solution ment de leurs maux. Il y aurait un travail bien intéressant à faire sur le dications et contre-indications de nos stations à ce point de vue. Le point de matériaux suffisants pour même l'essayer, et je me bornerai de ner sommairement le résultat obtenu dans les quelques cas que j'ai ca l'estation d'observer.

Il a été excellent :

- \* Dans les manifestations osseuses et articulaires de la scrofule chez les
- Dans le catarrhe et la bronchite chronique des vieillards;

Pans l'asthe et l'emphysème;

Pans la convalescence des maladies longues, des fièvres graves, des

arésies simples.

lous n'avons aucune expérience relativement au rhumatisme chronique ple, mais nous avons observé deux cas de rhumatisme noueux déforit, très-graves il est vrai, tous les deux, et ils n'ont paru retirer, ni l'un 'autre, aucun bon effet de leur séjour à Menton.

la somme nous croyons, sans être à même de préciser les indications. ce séjour peut être utile aux différents états chroniques dans lesquels a abaissement, dépression de la force vitale, et débilitation de l'orga-

ne.

### Conclusions.

• Le séjour hibernal à Menton modifie dans la grande majorité des cas st général et produit une amélioration manifeste.

• C'est sur les fonctions digestives et les forces que se porte tout d'abord

tion du climat.

• Les améliorations sont d'autant plus fréquentes et d'autant plus mares que le mal est à une période moins avancée, mais aucun degré ne

tre-indique d'une façon absolue le séjour sur le littoral.

PLorsque la maladie est arrivée à la période d'hecticité et de consompravancée, le climat de Menton ne peut qu'activer sa marche. En revanlors que l'affection est surtout locale, elle éprouve un bon effet du sér hibernal, quel que soit le degré de la lésion.

P Les indications de ce séjour se tirent bien plus de la puissance de ré-

ance de l'organisme que du degré de la lésion.

La lésion locale est moins directement influencée par le séjour dans

stations d'hiver.

L'action capitale de ce séjour est de porter à leur minimum les causes mitation pulmonaire, tout en permettant aux malades de vivre au grand et de bénéficier de l'effet tonique et stimulant de l'atmosphère marine **A** soleil.

🗗 Les formes aiguë et subaiguë ne peuvent retirer aucun avantage d'un cor hibernal dans les stations littorales, et le médecin doit s'abstenir de

**peiller un déplacement tout au m**oins inutile, sinon dangereux.

Parmi les formes chroniques, celles chez lesquelles prédominent les **Plòmes locaux avec relentissement peu marqué sur l'état général, sont** 🕦 qui paraissent le mieux se trouver du séjour à Menton.

**T Le séjour sur le** littoral convient aussi très-bien aux formes lentes, et

Livement bénignes que l'on observe souvent chez les gens âgés.

La forme hémoptoïque est loin d'être une contre-indication au sésur le littoral. Nous n'avons encore jamais observé d'hémoptysies sé-Des que l'on put attribuer à l'influence du séjour dans notre station et Lavons vu souvent au contraire la convalescence de malades ayant en **hémorrhagies pulmonaires graves peu de temps avant leur arrivée, Sher avec une rapidité surprenante.** 

Les contre-indications de notre station relativement à la fièvre, sont : sevre continue, sub-continue ou intermittente des formes à marche le, soit aiguës soit subaiguës; 2º la fièvre hectique confirmée avec

**Piòmes de colliquation et d'entraînement tuberculeux.** 

598 SECTION DE MÉDECINE PUBLIQUE. — SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE.

13º Les tempéraments nerveux sont quelquefois éprouvés par le séjou au bord de la mer.

14° Ce séjour ne nous a pas paru avoir une instrence savorable sur le phthisies avec complications laryngées.

15º L'action de nos climats est d'une puissante efficacité au point de vu

préventif.

16° Cette action peut être très-utile dans les diverses affections chroniques dans lesquelles il y a abaissement de la résistance vitale et débilitation profonde de l'organisme.

M. Nierce communique quelques détails sur les éléments constituté des climats, surtout sur celui du littoral de la Méditerranée comme agent curatifs de la scrofulose et de la phthisie et remet le mémoire suivant:

### DU CLIMAT DE NICE

COMPOSITION DE L'AIR ATMOSPHÉRIQUE A NICE

Par M. le D' NIEPCE, médecin inspecteur des eaux d'Allevard.

La pureté de l'air est la principale condition qu'il faut rechercher 🜬

le choix d'un climat où les malades peuvent être envoyés.

Pour qu'un air soit pur, il faut qu'il soit exempt de miasmes, que les de mients qui le composent, l'oxygène, l'azote, l'acide carbonique, principe constituants de l'air, se renouvellent sans cesse. La végétation, étant source où les principes de l'air vont se purifier et se renouveler, il est ce tain qu'à Nice, où les végétaux conservent toujours leur feuillage et les activité vitale, l'air trouve sans cesse des principes nouveaux, une source inépnisable, où l'atmosphère, fournissant aux plantes les éléments respiratoires et nutritifs qui leur sont nécessaires, leur abandonne les principes gazeux qui pourraient le vicier. Il s'opère ainsi un échange continuel etrapide, qui entretient cette pureté si remarquable de l'air de Nice.

Il suffit de parcourir ce beau pays pour s'assurer qu'il n'existe nulle part ni marais, ni eaux stagnantes, pouvant produire des miasmes propres à vicier l'air. Le sol est partout tellement perméable à l'eau, que nulle part on ne voit les eaux rester à la surface du sol. D'ailleurs, les couches d'air était toujours en mouvement et les courants aériens offrant chaque jour des directions opposées, les molécules de l'air sont dans un état constant d'agib-tion, qui opère sans cesse le mélange intime des gaz qui constituent l'almos-

phère.

Toutes les analyses de l'air, faites sur les bords de la mer, ont parton constaté les mêmes proportions d'oxygène, d'azote et d'acide carbonique qu'au milieu du continent. Mais ces gaz ne sont pas les seuls, car j'ai puré rifier les indications de Liebig, qui, dans ses analyses, a démontré que se les rivages on devait signaler la présence de l'ammoniaque et de l'hydrogène carboné. Les expériences de Daniell, de Lemy ont constaté que des l'air des villes situées sur les bords de la mer, il se trouvait 3,10 centres cubes d'acide sulfhydrique, provenant du mélange des eaux des équals des villes avec celles de la mer. Ils ont également trouvé ce gaz à l'emborde de toutes les rivières qui se jettent dans la mer.

Ces principes gazeux ne sont pas les seuls que contient l'air. On y trotte de plus du chlorure de sodium, de l'iode et du brome, en même temps que

nombreux corpuscules animaux, végétaux, des poussières, des débris de ne et de coton.

Si les vents soufflent du large on trouve du chlorure de sodium en quané d'autant plus considérable qu'ils sont plus forts. Certains auteurs, tels le MM. Leroy, de Méricourt, Carrière, ont nié la présence du chlorure de dium dans l'air; d'autres signalent au contraire sa présence. Les expénces de Roubaudi, de M. Gilbert Dhercourt, démontrent que chacun de sobservateurs a reconnu ce sel, mais dans des proportions et des condins différentes.

D'après Roubaudi on n'en trouverait que quand la mer est houleuse et e le vent souffle de la mer. M. Gilbert Dhercourt a constaté, au contraire, s proportions plus ou moins grandes de cette substance et par tous les nps. Il indique que passé 400 mètres les dernières traces de ce sel dispassent.

Mes expériences répétées et faites dans tout le bassin de Nice, m'ont déntré que telle n'était pas la limite que l'on devait assigner à la présence sel marin dans l'air, et que la quantité que l'air en contenait, variait tours suivant que les vents du large soufflaient avec plus ou moins de force; is que si le vent du nord régnait, on en trouvait des quantités d'autant pindres que ce vent soufflait plus longtemps. Les expériences qui démonnnt la présence du sel marin sont fort simples. Il suffit de recueillir sur des ques de verre, la pluie ou la rosée, de condenser l'humidité de l'air avec la glace pour obtenir de l'eau; et à l'aide du microscope on constate en vite la présence de cristaux cubiques de chlorure de sodium. En lant l'air dans des tubes de Liebig on fixe le chlorure de sodium et, soit et le microscope, soit avec l'azotate d'argent, on obtient du chorure d'armit.

La présence du sel marin dans l'air de Nice est facile à démontrer. Il tout de jeter un coup d'œil sur la statue du maréchal Masséna pour voir mbien le bronze est déjà fortement attaqué par le chlorure. Ce phénome d'altération ne se voit nulle part dans les villes de l'intérieur où l'on

constate que des traces d'oxyde de cuivre.

Quant à la présence de l'iode dans l'air de Nice, ce corps simple est facile constater. Il suffit de laver certaine quantité d'air dans des tubes de sebig. Pour ce lavage on ajoute au liquide une petite quantité de carbo-le de potasse pur, qui fixe les iodures, on fait évaporer ce liquide jusqu'à cité, on calcine le résidu pour détruire les matières organiques, on re-und le nouveau résidu avec de l'alcool pur, rectifié, on fait évaporer de aveau et on ajoute un peu d'eau distillée, dans laquelle on met une trèsite quantité d'amidon, puis, au moyen d'une petite baguette de verre, on roduit une très-minime partie d'acide sulfurique, qui produit immédia-pent une belle coloration bleue d'iodure d'amidon.

In a beaucoup parlé de l'arome de l'air marin. Il est d'autant plus procé que le rivage contient une plus ou moins grande quantité de plantes rines, le plus fréquemment des varechs. C'est au mélange d'iodures et bromures que l'on doit attribuer cette odeur. Il suffit de laver l'air dans tubes de Liebig pour fixer ces deux principes. Nous venons de dire mment on obtenait l'iode. Il faut maintenant démontrer la présence des liebig par l'éther et après avoir bien agité le mélange, on laisse reposer on obtient à la surface du liquide une petite couche jaune qui est formée brôme.

Il reste maintenant à étudier la nature : 1° des corpuscules qui voltigent is l'air, et à rechercher s'il existe des exhalaisons morbifiques, provenant

du sol; 2º des émanations putrides fournies par la décomposition des matières animales des fosses d'aisance fermentescibles, venant des égoûts des lavages des blanchisseuses dans les eaux du Paillon. Les belles recherches de Béchamp, de Pasteur, de Chauveau, celles de l'Anglais d'Huxler m'ont été très-utiles pour reconnaître que les germes atmosphériques ne constituent pas à Nice une espèce distincte. Au début de leur formation, ces germes sont de simples granulations, qui, subissant des mêtamorphoses successives, finissent par revêtir des formes plus complètes et constituer les Leptotrix et les bactéries; suivant les dernières études de Pasteur, insérées dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, 1872. les fermentations seraient le résultat de la vie de tout être, de tout organe. de toute cellule sur lesquels on suspendrait l'action de l'oxygène libre. D'après M. Colin • il semblerait donc que les organismes, préposés aux fermentations physiologiques et morbides, seraient loin de présenter toujous des caractères très-nets d'espèce et par conséquent, au point de vue mélical de spécificité; d'autre part, les microzoaires observés par Cozé et Felz dans le sang des différentes maladies infectieuses et même virulentes, of frent entre eux la plus grande ressemblance.

La définition du miasme donnée par le professeur Robin me paraît la plus simple. Suivant ce professeur : « Les miasmes sont des particules des substances organiques altérées, volatiles ou emportées par les liquides volatils lors de leur évaporation, qui proviennent des tissus animaux ou régé-

taux en voie de décomposition, etc.

Depuis quelques années la Municipalité a fait tous ses efforts pour l'assinissement de la ville, et on peut dire avec vérité qu'elle y a réussi. Ainsi elle a fait fermer le cimetière situé sur la colline du château qui domine la ville, et le nouveau champ de sépulture a été porté à plusieurs kilomètres de la ville.

Aucun des égoûts ne verse ses eaux dans le Paillon, les égoûts collecteurs construits depuis quelques années se rendent directement à la mer. Le Paillon, qui sert de rendez-vous à la plus grande partie des blanchissenses n'est plus obstrué comme il l'était autrefois à son embouchure, par la barre formée par les galets que les vagues amoncellent. Dès qu'elle s'oppose m tibre écoulement de la rivière, les ingénieurs de la ville font ouvrir un chenal, où le courant rapide du fleuve entraîne à la mer tous les détritus organiques qu'il charrie. D'ici à deux ou trois ans, les eaux du Var et de la Vésubie, canalisées jusque dans la ville, augmenteront le volume du Paillon après avoir arrosé toutes les collines de la ville et répandu dans ces compagnes sèches la fertilité et l'humidité si nécessaires à la culture et à la bonté de l'air, auquel on ne pourra plus faire le reproche d'être trop sec, puisque de nombreux canaux sillonneront partout les campagnes des environs de la ville.

Toutes les causes d'insalubrité ont donc disparu et c'est à juste titre que l'on doit signaler la pureté si remarquable de l'air de Nice. Le même phénomène existe à Menton; mais il n'en est pas de même à Cannes dont l'air. dans certaines parties de la ville, est vicié par les émanations fétides qui s'exhalent des ruisseaux où se déversent les détritus des fabriques de parlumerie.

Si l'on examine les corpuscules qui voltigent dans l'air de Nice par un temps calme en hiver, le microscope indiquera quelques particules de poussières telluriques très-fines, des débris de laine et de coton, quelques sporules de mucédinées, des spores, des fragments de monades, de penicilium glaucum.

Si ces recherches microscopiques ont lieu au printemps, on trouvera dans

: des quantités de pollen de pins, de cyprès, de fleurs d'orangers, de vioes de Parme et d'autres fleurs qui embaument l'air.

il les vents viennent de la mer, l'air contiendra, à certains jours, des pris notables d'animalcules marins qui surnagent à la surface de l'eau, et it la quantité sera d'autant plus considérable que, le vent étant plus fort. Ilève des vagues et entraînent de plus grandes proportions de vésicules au.

Jans tout autre pays que Nice on pourrait craindre que l'air ne sût vicié ces serments; mais dans cette ville où le slux et le ressux de la marée ienne change et renouvelle constamment l'air, toutes les causes délétères it emportées à mesure qu'elles se sorment, et ne présentent aucun incontient pendant la saison d'hiver.

l est certain qu'un climat constitue un médicament complexe, dans la nposition duquel entre la température, la pression atmosphérique, les its, l'humidité, la radiation solaire, l'électricité. l'ozone, éléments associés, nbinés entre eux, dans des proportions différentes, expliquant ainsi la riété des climats thérapeutiques. Ces éléments météorologiques offrent nc aux personnes délicates, aux malades, un médicament composé pount donner aux valétudinaires des conditions de bien-être, de chaleur, leur rmettant de faire chaque jour un exercice capable de réparer leurs forces, s malades y trouveront des influences positives, pouvant produire des difications dans leurs maladies, changer les sécrétions, stimuler le jeu des ganes et amener la guérison. Cet ensemble d'éléments naturels détermirent évidemment des modifications dans la constitution, susceptibles de

L'élément qui domine dans un climat étant la température, il est nécesre d'indiquer ici quelle est la moyenne aux heures médicales, c'est-à-dire l'époque de la journée pendant lesquelles, les malades peuvent se promer. Ce travail est extrait des observations faites à Nice pendant vingt-huit

difier le tempérament, de prévenir la marche, l'évolution d'un germe

Marche moyenne de la température de 10 h. à 3 h., pendant les six mois d'hicer.

| Mois              | à 10 houres | à 3 heures | á 3 heures | MOYENNE |
|-------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Novembre Décembre | 11.9        | 14.6       | 13.5       | 13.3    |
|                   | 9.1         | 11.5       | 10.6       | 10.4    |
|                   | 8.2         | 10.9       | 9.9        | 9.7     |
|                   | 8.5         | 11.9       | 10.8       | 10.4    |
|                   | 10.7        | 14.1       | 12.8       | 12.5    |
|                   | 14.2        | 17.6       | 16.2       | 16.0    |

I est évident qu'à Nice les malades peuvent sortir impunément de 10 h.
I h. Or, il est incontestable : qu'un individu disposé aux bronchites qu'enréiennent constamment son climat habituel; que les sujets chez lesquels
repétuent les maux de gorge, pendant les froids h
les rhumatisants qui voient leurs douleurs se

l'insluence de ceite même température;

réditaire.

laryngite, de pharyngite granuleuse entretenues par une température tantôt glaciale, tantôt humide; que les sujets lymphatiques, scrofuleux, qui voient se manifester, se développer des tumeurs, des engorgements, des ostéites, tous ces malades en émigrant vers le climat modére, doux de Nice, vers cette localité plus sèche, où ils trouveront une atmosphère plus pure, un soleil plus chaud, se placeront dans des conditions d'amélioration, de guérison plus facile. Un certain nombre pourront rétablir complètement leur santé, par la seule raison qu'ils auront été soustraits à l'influence des causes, qui, non-seulement avaient produit la maladie, mais contribuaient à l'entretenir.

Toutes les parties d'une localité ne renferment pas les mêmes conditions d'égalité, de stabilité, d'uniformité de température, d'humidité et de ventilation. De là, la nécessité d'indiquer les différences climatologiques qui pervent exister dans une localité.

La ville de Nice est située au centre d'un bassin entouré de montagnes calcaires abruptes dont les couches ont été relevées du côté de la mer par un volcan dont le cratère forme la baie de Nice.

Ces roches chauffées suffisamment par l'ardeur des rayons solaires, allirent pendant le jour l'air chaud de la mer. Le fluide échauffé est rarélé de renvoyé sur la ville sous des angles divers d'après les lois de la réflexion. Le matin l'air de la mer rencontrant le côté Est du golfe échauffé par les premiers feux du jour, est rejeté sur Nice sous forme de courant oriental.

Au milieu du jour la puissance calorifique des rayons du soleil élevant à un haut degré la température du fond du cirque où est située la ville, amème le vent du sud. Le soir les courants viennent du sud-ouest. Pendant la nuit l'air des couches supérieures de l'atmosphère, condensé par le rayonnement, celui des couches venant de la chaîne des Alpes, refroidi par les neiges, se dirige vers la mer où les couches sont plus chaudes, plus dilatérs, attirées par la température plus élevée de l'Afrique, en donnant lieu à une brise du nord à courant constant.

L'atmosphère de Nice est donc sous l'influence régulière de deux vents opposés qui balayent l'air en sens inverse, courants du sud venant de la mer et courants du nord venant de la terre, modifiant et tempérant l'action de l'air marin en renouvelant l'air et lui imprimant un grand degré de pureté. On dirait que dans cette heureuse contrée la nature se plait à entourer les malades de toute sorte de soins et de précautions. Le jour, époque de la vie active, ce sont les vents du sud qui viennent attiédir l'air qu'on respire. La nuit, temps consacré au repos et au sommeil, les malades bien abrités des influences extérieures, ce sont les vents du nord qui soufflent sur la ville.

C'est bien à tort que certains écrivains ont avancé que le mistral et sa le cheuse influence étaient fort à redouter à Nice. Le savant observateur de Nice, M. Teysseire, ne signale pour une période de 20 années, la présence du mistral que 58 fois, c'est-à-dire 9 fois par année.

Toutes les parties d'une localité ne renferment pas les mêmes conditions d'égalité, de stabilité, d'uniformité de température, d'humidité et de venti-lation. De là la nécessité d'indiquer les différences climatologiques qui pet-

vent exister dans une localité.

Il est donc facile de comprendre que la situation topographique de Nice et de son territoire, doit présenter pour le médecin des différences climato-logiques de la plus haute importance, qu'il est nécessaire de bien préciser pour chaque maladie. Je crois donc arriver ainsi à détruire toutes les apprénensions fâcheuses, les idées erronées que l'on a dans le monde médical

contre cette station d'hiver, que l'illustre Fodéré considérait comme la plus abritée de la Méditerranée.

Il est indispensable de diviser la ville de Nice en trois zones bien tranrhées.

La première comprend toute la partie située sur le bord de la mer, s'é-

tendant à une distance d'un kilomètre à 1,500 mètres.

L'air de cette région est sec, tonique, stimulant, c'est l'air marin attiédique l'on y respire. Il est tout à fait contraire et doit être défendu d'une manière absolue aux individus d'une grande susceptibilité nerveuse et d'une artivité exagérée des fonctions. Il est funeste à tous les phthisiques affectés d'érêthisme nerveux, disposés à la fièvre, aux congestions et aux hémoptysies. Tous les malades chez lesquels ces conditions morbides existent et qui viennent habiter cette zone, voient leurs symptômes s'aggraver, augmenter et la maladie revêtir rapidement le caractère aigu.

Autant cette zone est nuisible à ces malades, autant elle est utile, favorable et convient à la phthisie passive, développée sur des individus doués d'un tempérament lymphatique et scrofuleux, aux catarrhes bronchiques accompagnés de sécrétions abondantes, aux asthmatiques, aux épanchements

pleurétiques.

Elle est parfaitement indiquée à tous les malades affectés de douleurs rhumatismales, aux goutteux, aux enfants débiles, lymphatiques, scrofuleux, alteints d'affections strumeuses des tissus ou des os, aux personnes anémiques, chlorotiques, chez lesquelles l'air de la mer, l'insolation produit des effets rapides et étonnants.

La seconde zone, s'étendant du deuxième au troisième kilomètre, convient aux personnes affaiblies, épuisées, chez lesquelles la convalescence est lente, aux sujets atteints de spleen, d'hypocondrie, de dyspepsie. Certains phthisiques, les catarrhes chroniques, sont facilement soulagés dans ce milien.

Les quartiers de Carabacel, de Saint-Étienne, de Saint-Philippe, de Beaulieu, du Lazaret, de Montboron occupent cette zone.

La troisième, ou zone sédative, complétement à l'abri des vents, de la poussière, où l'atmosphère est toujours tiède, où l'air marin ne se fait plus sentir, comprend les vallons situés dans les collines, le quartier à mi-côte de Carabacel, ceux de Val de rose, où un grand capitaliste russe a fait construire une splendide habitation, au milieu d'un parc, où il s'est plu à réunir les plantes les plus rares des pays chauds, à créer des pièces d'eau, dont les bords sont peuplés d'oiseaux exotiques très-rares. Le quartier du Ray est devenu une localité remarquable par le magnifique château et son vaste parc, où le comte de Chambrun a réuni la plus belle collection de plantes evotiques. C'est dans ce quartier que le marquis de Pierlas avait réuni les merveilles de la végétation australienne. Les villas Arson, le beau pensionnat de l'Assomption se trouvent dans le vallon de St-Barthélemy, à 5 kilomètres de la mer, en dehors de l'air marin, au milieu d'une campame ravissante semée de prairies, arrosée de nombreux ruisseaux. Près de là on trouve les vallons de Brancolar traversés par la route de Cimiez. C'est dans cette localité si bien abritée que l'on remarque les villas, les pensions si recherchées des familles anglaises; c'est dans ce site si calme, que les impératrices romaines venaient se reposer et passer les hivers. Le pahis des empereurs était entouré de somptueuses villas. Ils avaient leurs arènes, dont on admire encore les belles ruines, leurs temples magnifiques, les bains des impératrices, dont les parois de marbre et de porphyre indi-Maient la splendeur et le luxe. A cette époque Cimiez était une grande Ville.

Dans tous ces sites, l'air est bien moins excitant que dans les autres zones. Il est plus mou, plus humide, plus sédatif, et convient particulièrement aux malades affectés de phthisie active, de toux sèche, d'asthme nerveux, de névroses. Les villas construites dans ces localités sont complètement à l'abri des vents. L'air y est si doux, si tiède, que dès le 15 janvier les amandies, les cerisiers, les pêchers sont en pleine floraison.

Il est évident que l'on trouve dans la disposition du sol de Nice et des banlieue, des localités spécifiques pour un grand nombre de conditions morbides bien différentes les unes des autres. Les unes sont sèches, les autres sont humides, de sorte que les caractères généraux du climal se trouvent modifiés dans lears effets, suivant les différentes localités, et que telle colline, tel vallon, telle zone qui conviennent à une maladie, seraient nuisibles à une autre; et on comprend la nécessité de connaître exactement la topographie médicale de Nice et de ses environs afin d'éviter de mécomptes aux malades qui, à leur arrivée, trompés, séduits par le bent soleil de cette ville, s'installent sans discernement, et, attirés par le spect-cle irrésistible de la mer, se logent sur ses bords lorsqu'au contraire ils devraient les fuir d'une manière absolue. Ce sont ces malades qui, ne trouvant pas à Nice d'amélioration pour leur santé, accusent ce climat et ne se rendent pas compte que la faute vient uniquement de ce qu'ils n'ont ps su choisir un lieu convenable pour y passer l'hiver.

On vient de voir que Nice offre la réunion de plusieurs climats dont la connaissance est de la plus haute importance; aussi, tout malade qui arrive dans cette ville pour la première fois, doit consulter le médecin auquel le veut confier la direction de sa santé, afin d'être guidé dans le choix de la zone dont le climat convient à sa constitution et à sa maladie. Une fois installé selon les règles d'une hygiène bien entendue, les malades ne doivent pas oublier que le nouveau climat qu'ils habitent ne ressemble nullement à celui qu'ils ont quitté. Ils doivent se rappeler qu'ils ne sont pas venus à Nice pour s'y livrer à toutes sortes de plaisirs, à faire de la nuit le jour et du jour la nuit, comme cela arrive si souvent. Certes les distractions, les plaisirs doux sont nécessaires et utiles aux malades, mais avant tout, il leur fait

du calme.

Le malade, a dit un écrivain, qui vient pour la première fois passer l'hiver dans ce pays, éprouve à l'arrivée quelque chose de singulier, une espèce d'ivresse qui l'expose à commettre des imprudences légères à 85

yeux, mais toujours sérieuses par leurs conséquences.

Il a quitté tout récemment les brouillards, la pluie, le froid. Dans son pays il vivait entouré des soins, des précautions, attentif à la moindre perturbation de l'atmosphère. Il se trouve tout à coup transporté dans une contrée riante. Autour de lui tout brille, tout sourit : le ciel, la mer, les montagnes, les jardins fleuris où se détachent sur le feuillage sombre les fruits d'or de l'orange. Ce ciel sans nuage, ce soleil si brillant, cette atmosphère pure, cette nature toute nouvelle le grise, et celui qui naguère se privait de tout, se croit à présent tout permis. Il respire, il se sent revivre et rajeunir dans cette atmosphère si limpide. Mais qu'il prenne garde : dans toutes les stations du Midi, les précautions sont nécessaires ; ailleurs elles s'imposent ; dans ces climats on doit se les imposer à soi-même ; car tout vous tente de les négliger. Si vous sentez vos forces revenir, ne les dépensez pas au fur et à mesure, soyez prudents et sachez résister aux plaisies.

Au moment où nous terminons ce travail sur la climatologie de Nice nous sommes heureux d'apprendre qu'en Angleterre on ne continue pas à être hostile à ce climat, car dans le numéro du 2 décembre, du journal de médecine le Sanitary Record journal of public health, le docteur John Mac-

cherson a publié deux longs articles sur la bonté du climat, la douceur de la température, en hiver et pendant les heures de la journée, consacrées ar les malades à la promenade, de 10 heures à 4 heures. Il signale la transarence de l'atmosphère, l'abondance de la lumière, l'absence des brouilards, la sérénité du ciel, etc. Il ajoute : « It is also to be remembered that here are few places which offer such a variety of climate for different classes f patients some being quite sheltered. • Il n'y a pas de pays qui offre une elle variété de climats, pour les différentes classes de malades, quelques arties étant très-bien abritées. Il énumère les divers quartiers de la ville, à les malades trouvent les meilleures conditions hygiéniques et en citant brabacel, il dit, que cette localité est aussi abritée que le Cannet près de lannes. « Those who require a sheltered situation can retire a little further nland to Carabace which is as sheltered as le Cannet near Cannes. • Si on lésire une plus grande élévation, dit le docteur Macpherson, il y a Cimiez, a favorite des Romains, aussi bien protégée.

Il signale l'avantage du climat de Nice, en ce qu'il est possible d'en chanter en diverses saisons, ou même dans la même saison, selon l'occasion. Ce raticien anglais en parlant des accessoires du climat de Nice, dit que cette ille se place en tête de beaucoup de stations similaires. La nourriture et la ie matérielle sont généralement supérieures à Nice: « The meat and the reding generally at Nice is superior.» Il ajoute: un de mes amis, de grande apérience, après quelques saisons passées à Menton, revint à Nice, surtout arce que la nourriture y est très-supérieure. A friend of ours of large expeience, after some seasons of Mentone returned to Nice, mainly because he food there was so very superior. He declared he could not procure

ourishing food in Mentone. •

Les maladies pour lesquelles on vient à Nice, sont la pharyngite granuuse, les laryngites, les bronchites, surtout celles qui sont accompagnées de écrétion profuse, l'asthme, la phthisie commençante, la phthisie développée ar les tempéraments lymphatiques scrofuleux. Dans cette forme on obtient sez souvent la guérison, surtout chez les malades du Nord. Les phthisiques erveux, sanguins, devront s'éloigner de la mer et les climats de Pau, de

ise, leur conviendront mieux.

Les névralgies, les rhumatismes et la goutte s'améliorent à Nice. Il en est e même pour la dyspepsie, l'hypocondrie, les excès de veille, de travail, chlorose et la scrosule des enfants. Ce climat semble convenir surtout aux ersonnes avancées en âge et aux enfants, en augmentant l'appétit, en actiant la circulation périphérique et par contre la grande circulation. Les metions de l'estomac se régularisent, l'absorption se fait mieux et un made menacé de tuberculose, peut ensin sortir de ce cercle vicieux qui l'auait satalement conduit à une terrible affection qu'un traitement prophylacique a pu lui éviter.

C'est surtout chez les enfants et dès le premier âge que le climat du Midi loit être conseillé, lorsqu'ils sont nés de parents phthisiques, pour modifier eur constitution, car c'est dès l'enfance qu'il faut agir lorsqu'on craint une

maladie héréditaire.

La séance est levée.

1

Les secrétaires:

J. Pétavel. H.-Ch. Lombard.

### SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE

### SEANCE SUPPLÉMENTAIRE

Présidence de M. H.-Cl. LOMBARD.

La séance est ouverte à 2 heures après midi. Le procès-verbal de la séance du matin est lu et adopté.

M. Daremberg fait la communication suivante:

### COMPARAISON DES CLIMATS D'HIVER

SUR LES CÔTES AFRICAINE ET FRANÇAISE DE LA MÉDITERRANÉE

Par le D<sup>r</sup> G. DAREMBERG, chef des travaux chimiques au laboratoire de la Charité de Paris, médecin consultant à Mentea.

I

Pérégrinations à la recherche d'une résidence hivernale.

Dans cette courte notice, je n'ai pas l'intention de faire une étude didetique des climats d'hiver de la Méditerranée, et encore moins d'indiquer des préceptes absolus pour le choix d'une résidence hivernale. Pour atteindre ce double but, il faudrait discuter trop longuement sur des matériaux encore trop incomplets pour faire naître une opinion définitive. Ausi, je désire seulement donner les impressions d'un malade qui a été chercher la santé sur les côtes d'Afrique et sur les bords de la Riviera. A mes impressions personnelles je joindrai celles de plusieurs malades que j'ai eu l'occsion d'observer dans ces deux genres de stations ou qui les avaient frèquentées successivement. Je crois que cette manière d'étudier les climats d'hiver conduira plus facilement à leur connaissance complète, que l'étude isolée des données météorologiques. Il ne suffit pas de connaître le réactif. l'atmosphère, il faut bien connaître comment chaque corps, chaque individu médical, subit son influence, et quel est le produit de cette réaction. Aussi je dirai en quelques mots, les sensations que j'ai éprouvées tour à tour à Alger et sur les côtes françaises de la Méditerranée.

Lorsqu'à la fin d'octobre 1875 je quittai Paris sans grand espoir de le revoir, je m'enfuyais vers le midi, comme le condamné à mort vers sa dernière planche de salut, je fus émerveillé de laisser derrière moi, un soir, la pluie, le vent, le bronillard et le froid, pour me trouver tout à coup, le lendemain, dans une atmosphère douce et tiède, un ciel sans nuages et une verdure luxuriante. Je me serais cru transporté en été par une de ces agréables matinées où l'on se sent heureux de vivre. Cependant en descendant vers la mer j'ai appris à faire connaissance avec les vents violents. Ces terribles ennemis du midi. Aussi, en montant sur le bateau qui devait me conduire à Alger, je n'emportais qu'une médiocre opinion de cette Pro-

ence, si renommée par sa clémence et j'avais hâte d'atteindre cette terre promise, que tous m'avaient dépeinte comme le séjour bienheureux de l'é-

emel printemps.

L'arrivée dans cette rade unique au monde, n'était certes pas faite pour enlever cette douce espérance. À six heures du matin nous débarquons par un soleil splendide qui darde ses rayons sur les maisons blanchies à la chaux le la vieille ville maure encadrée d'une agréable verdure. Elle nous appazit comme une feuille de papier blanc glacé sur un tapis vert. Au loin, la ner dans son calme absolu, semble, ainsi qu'une glace immense, réfléter les nille lumières d'un feu d'artifice. Et dans ce bain de lumière, des villages, les dômes, des clochers, des minarets éblouissants. Je ne pouvais me asser d'admirer ce ravissant tableau quand la chaleur commença à m'incommoder très-sérieusement; à 8 heures du matin je trouvais le temps ourd, le soleil intolérable, et une soif ardente me dévorait. Telle est l'impression de presque tous les émigrants qui arrivent à cette époque. Aussi, Il. le duc Albert de Broglie en débarquant à Alger le 25 octobre 1858 à 5 neures du matin, écrivait-il, que la chaleur lui avait paru suffocante au miieu d'une atmosphère pesante, sans nuages et qu'aucune brise ne venait igiter 1. Le 18 novembre, il répète encore qu'on étouffe en ce moment; m'on est obligé d'avoir à toute heure la fenêtre ouverte, et encore n'entre--il qu'un souffle brûlant de sirocco qui arrive en droite ligne du Cap de Bonne-Espérance en passant par Tombouctou.

Cependant, au bout d'une huitaine de jours, je semblai m'accoutumer à es chaudes ardeurs, et douze jours après mon arrivée à Alger, je montai voir, du haut du mont Boudzaréal le magnifique panorama qui se déroule I ses pieds : la luxuriante plaine de la Mitidja, couverte d'une légère va peur comme une femme maure de son voile transparent, les coteaux couverts le myrtes, de tamaris, de champs de muriers, d'eucalyptus ou de vignes pordées par des haies d'aloës, des ravins couverts de cactus aux formes ourmentées et bizarres et de bananiers dont les larges feuilles tombantes omme les branches d'un saule pleureur semblent vous inviter au repos lont jouit, dans ses beaux jours, la belle nature d'Orient. Plus loin ce sont scrêtes du Djurjura; ces cimes sont émaillées de tous les tons les plus vifs ar le soleil, qui en les empourprant, avant de se coucher derrière elles, semle leur envoyer un long baiser de feu. Puis la mer doucement bercée par i brise et éblouissante comme un lac formé d'une multitude de brillantes aillettes. Pour éclairer ce paysage merveilleux, une atmosphère diaphane ui semble supprimer les distances, accentuer les contours tout en les adouissant. J'étais encore ébloui par cette vive lumière, par ces ombres rouges t violettes, quand un vent glacial vint tout à coup éteindre tout le feu de ta poétique inspiration, et me rappeler aux misères de la maladie. Mais il tait trop tard et le froid subit avait produit son terrible effet; dans la nuit 'avais ma première hémoptysie.

Depuis ce triste moment, les variations de température devinrent de plus n plus fréquentes, et plus l'hiver avançait plus ces intempéries impressionaient plus désagréablement mon être. Je n'étais pas acclimaté, et le temps l'avançait pas cette besogne. Les hémoptysies se répétèrent et en même temps je fus en proie à une urticaire suivie d'une série innombrable de troncles qui couvrirent tout mon corps. Et pendant les rares moments où les manifestations cutanées me laissaient quelque repos, j'étais envahi par des douleurs musculaires ou des rages de dents. Enfin cette épopée morbide se termina par une crise de 15 hémoptysies, suivies d'une nouvelle

ecrudescence d'accidents cutanés.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez: Une réforme administrative, par A. de Broglie. 1860.

Aussitôt que je le pus, je quittai cette terre si inhospitalière pour moi, cette atmosphère à la fois chaude, variable, humide, lourde et exposée à tous la vents, qui avait été si nuisible à mes poumons et à ma peau. J'arrivai à h tin du mois de mars à Hyères. Là, malgré le changement de latitude, j'avai plus chaud, je me trouvais plus à mon aise; je n'avais plus de gêne respintoire, l'atmosphère ne me semblait plus lourde; je me sentais renaitre à la vie en me laissant griller sous un ciel qui n'était pas à chaque instant obscurci par des nuages, comme l'était le ciel d'Alger depuis quatre mis L'air me semblait autrement vivisiant que celui d'Alger et j'aurais atteints comble de mes vœux si le mistral n'était venu projeter son ombre sur de brillant tableau. Ce n'est pas que le mistral me déplût autant que ces borrasques tantôt chaudes, tantôt froides, tantôt sèches, tantôt humides qui o livrent à de fantastiques ébats dans la baie d'Alger. Cependant je confinni mes pérégrinations pour rechercher un endroit plus abrité, et j'allai vister Menton. Là je trouvai ce calme atmosphérique que je désirais tant; cette la gue de terre abritée par un triple rempart de rochers et de montagnes, compart de rochers et sites sauvages et pittoresques, ces bois d'oliviers et de citronniers, emul pour moi une invincible attraction. Je ne voulus pourtant pas terminer le mon excursion sanitaire; je visitai Bordighera, San Remo, Nice et Cama, et là je ne rencontrai plus mon air doux et calme de Menton. Je le regrétais bien vivement, car partout on m'avait fait une réputation peu agréshe séjour à Menton et j'hésitai pendant plusieurs mois avant de choisir mark sidence d'hiver. Je me décidai au mois d'octobre pour cette ville après miss réflexion, et après deux saisons hivernales passées dans cette station, je de reconnaître les salutaires effets que j'en ai obtenus. Mon état général et 🖳 cal a complétement changé et les médecins qui m'ont suivi pendant 🗯 trois dernières années en ont été étonnés autant que moi.

Est-ce à dire que je reconnaisse au climat de Menton une action spécifque. Non certes, je crois seulement que cette station convient aux personné malades qui, ainsi que moi, sont rhumatisantes, nerveuses, et ont une action ordinaire du pouls avec chaleur, sans sièvre véritable, puisque malaise et la fatigue n'existent pas. Pour nous les atmosphères humides sont déplorables; et cela je l'ai ressenti non-seulement en Afrique, mais partout où j'ai été depuis le début de ma maladie, en France, en Suisse, es Belgique, en Italie et en Angleterre. J'ai surtout ressenti ces effets désagrébles et pénibles à la fin d'août et au commencement de septembre 1876 dans le charmant petit port de Hastings, une des stations les plus coquettes

et les plus agréables de la côte sud de la Grande-Bretagne.

H

### Du choix d'un climat d'hiver.

Dans ces courses multiples à la recherche d'une résidence d'hiver d'une résidence d'été, j'ai appris à analyser mes sensations. Et ce sont elles qui me servent de réactif pour juger un climat médical. Je pense, en elle, qu'au milieu des divergences si nombreuses dans la description et la classification des climats, on ne saurait s'astreindre à une étude trop minutieuse et que si chaque malade, instruit des choses médicales, faisait part de ses impressions diverses, on arriverait rapidement à avoir des renseignements scientifiques et pratiques sur les indications de chaque climat.

Les idées les plus diverses ont guidé les médecins dans le choix des dimats d'hiver. Il en est une qui règne encore et qui est des moins rations. C'est que tout climat où la phthisie ne règne pas est bon pour la isie. C'est une erreur bien grave qui a fait son chemin sous le patrode Broussais. Au commencement de ce siècle, elle semblait être stée universellement; et en 1836, dans un rapport adressé au ministère Alger par l'Académie de médecine, Andral et Louis disaient qu'avant ecommander Alger il fallait savoir si la phthisie était rare ou commune cette ville. Une seule personne réclama contre cette conclusion, ce fut 10ux. Il fit observer que la statistique ne peut en rien faire préjuger de portance d'un climat d'hiver. Ce qu'il faut savoir c'est : dans quel climat, ndividu sujet aux phlegmasies pulmonaires chez lui, le serait-il moins. uestion est déjà mieux posée de cette façon. Mais elle est loin d'être lue. On raisonnait encore ainsi : il meurt moins de phthisiques à Alger Paris et à Lyon; donc envoyons les phthisiques de Paris et de Lyon à r. Mais en raisonnant ainsi on ne voit pas qu'on enverrait à Alger tous hthisiques de toutes les stations du monde; car dans toutes ces stations, ez-vous de plusieurs milliers de poitrinaires, il y a naturellement plus écès dus aux affections de poitrine que partout ailleurs. Aussi faudraiten se garder d'envoyer des malades à Hyères, à Cannes, à Nice ou à ion. Et encore moins à Naples, car cette station est la ville d'Italie où il t le plus de phthisiques. Ceci n'est pas étonnant, car elle renferme un tal spécial pour les phthisiques. Et quoique Naples soit un pays déli-L les phthisiques des hôpitaux viennent « voir Naples et mourir. » i recherchant l'immunité pour la phthisie dans les climats d'hiver, on guidé par cette pensée que le climat est une panacée, un spécifique. neteau, dans son Traité des maladies chroniques de l'appareil respira-, disait : • Les conditions de guérison pour les tubercules se trouvent certains climats d'une chaleur douce et d'une température égale. Le de est là. Non, le remède n'est pas là; le climat n'est qu'un adjuvant; i phthisie n'est pas une affection purement climatérique; ce n'est pas ut qui se produit de toutes pièces dans un état atmosphérique déter-. Aussi, ne se guérit-on pas par ce seul fait d'aller dans un bon climat. mmunité des indigènes n'entraîne pas toujours une action prophylacet thérapeutique pour les étrangers. n'est donc pas le climat qui guérit, il doit simplement mettre le malade zhors des influences nocives qui faisaient progresser son mal. Aussi

hors des influences nocives qui faisaient progresser son mal. Aussi ns-nous avec étonnement les médecins les plus distingués médire des its. Rochard écrivait : « Il n'y a pas de climats qui puissent arrêter la he de la phthisie quand elle a franchi sa première période. » Gouraud ta cette pensée . Mais la question est mal posée et le climat seul est impuissant à la première qu'à la deuxième période de la phthisie, s'il pas un auxiliaire approprié de l'hygiène spéciale applicable à chaque

de.

panacée qu'ils font cesser tout traitement à leurs malades. Ainsi M. Maurétend que l'action de venir à Alger suffit pour faire supprimer tous rédicaments. Si c'est le climat qui guérit, dit-il, surveillez et constatez rodifications que les organes subissent. Si c'est la médication qui agit, quoi prôner le déplacement. Pour d'autres médecins le changement est la seule action curative du climat d'hiver. Gigot-Suard prétend que fets hygiéniques et thérapeutiques de l'émigration se résument dans

M. Amédée Latour dit aussi: « Il faut savoir ce que deviennent les phthis climat envoyés dans un autre. » A l'Académie de médecine Louis et l'aissaient aucune action curative aux stations méridionales.

l'influence du voyage et du nouveau milieu où se trouvent placés les malades. Cette opinion est adoptée par Fournet. Nous la croyons très-exagérée; le voyage, fatiguant par lui-même, doit être racheté par l'arrivée dans un climat bienfaisant. Et celui-ci n'agira que lentement, comme tous les traitements hygiéniques : aussi blâmons-nous les médecins qui font croire à leurs malades qu'après un hiver passé dans le midi, ils seront guéris. Le climat n'a pas d'effets curatifs positifs, il n'en a que de négatifs. Fonsagrives dit avec raison que dans la sanatoria, il ne faut pas chercher à suciter dans l'économie des changements radicaux et profonds, mais seulement à ménager les forces des valétudinaires et à entretenir des organismes usés. Il ne faut pas demander au climat d'être un remêde, mais seulement de provoquer la disparition des mauvaises circonstances qui entretenient le mal. Et le meilleur climat sera celui qui, tout en changeant le moin passible le genre de vie des malades, leur permettra de suivre une hygient rationnelle.

Telle n'a pas toujours été l'opinion des médecins et nous les avois u courir indistinctement des climats les plus chauds aux climats les plus froid. Les anciens croyaient que la chaleur était le meilleur remède de la phthisie. Celse envoyait les poitrinaires à Alexandrie qui est un climat déplorable pour eux. Avant lui, Hippocrate, dans ses Épidémies, avait dit : « L'élé gabrit les maladies qui se sont développées l'hiver. » Et ses commentatem avaient ajouté : « Si vous vous trouvez mieux l'été que l'hiver, aller an midi. » Au XII » siècle, Averroës envoyait les phthisiques en Éthiopie etca Arabie 1. Et même, de nos jours, Graves ajoutait encore : « Il faut que le changement de climat soit radical. Les villes maritimes de l'Europe s'épondent pas à notre attente. Je préfère de beaucoup les Indes orientals, la Caroline du Sud, la Floride, l'Amérique du Sud ou l'Égypte. » Passe et core pour la Floride, mais quant aux autres pays nous nous garderous bien de les recommander.

Du reste cette erreur s'est perpétuée pendant fort longtemps: les premières stations les plus en vogue ont été celles où la température movement était la plus élevée, Madère (15,8), Malte (14,1), Alger (13,84), Corfou (12,31) Ajaccio (11,6). Aujourd'hui la plupart d'entre elles sont abandonnées par les malades. Mais il y a une vingtaine d'années, la chaleur seule faisail les frais du climat d'hiver; aussi pouvait-on tout à son aise lancer des objurgtions contre le midi. Valleix croyait l'avoir détrôné en écrivant : c Les de mats n'ont jamais guéri et ne guériront jamais la phthisie, puisqu'i la seille et à Rome la phthisie est aussi fréquente qu'à Paris et se termine aussi bien par la mort. . A qui viendra-t-il à l'esprit de faire de Marselle ou de Rome le rendez-vous des valétudinaires. Il fallait ignorer l'insueme des grands centres, des vents et de l'humidité sur la tuberculose pour usur établir une pareille comparaison. Et cependant, en 1836, Bouillaud avait 🚾 que le meilleur climat est doué d'une température douce et exempte de variations atmosphériques brusques ou considérables, et qu'avant tout fallait éviter le froid humide.

Sous l'empire des idées de Laennec, on a aussi prôné outre meure l'immarin pour guérir la phthisie. Parce que les meilleures stations sont mair times, on croyait que l'air de la mer était le meilleur agent curail, et emplissait les chambres des malades de varech, de boccaux remplis d'immarin de brome. Peu à peu cet enthousiasme se calma; en 1858 L. Garier.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est certain qu'avec de tels principes, on pouvait hautement affirmer l'activait à fin de ces malleurs malades.

à l'Académie un mémoire pour démontrer que l'air marin seul bon pour la phthisie, et qu'il doit être accompagné d'une tempéouce, et être exempt de vents humides. Il faisait voir qu'à Lorient hôpitaux maritimes, le tiers des décès était causé par la phthisie, à irg le sixième était encore fourni par cette terrible maladie, tandis ilon il n'y en avait plus qu'un vingtième. Ces recherches montrèeles voyages sur mer n'étaient pas si efficaces qu'on voulait bien le peuvent être bons quand ils sont opérés dans de bonnes conditions jues, comme dans le voyage décrit par le docteur Maclaren d'Angle-Australie. Et cependant nous redouterions les fatigues que l'on toujours au passage de la ligne appelée avec raison par le commo-

ury « un effrayant cimetière placé sur la route du pays de l'or. » ous aimerions mieux recommander des voyages dans la Méditerlar nous regardons comme une chimère, ces courses infructueuses nerche d'une température de 12 à 20 degrés à travers les deux hées. Même sur mer il est impossible de trouver cet éternel printemps poètes seuls ont découvert et que les malades cherchent encore. lit aussi que la station idéale était le navire qui au milieu des flots ne cune influence ni de la terre et des vents qui y prennent naissance, radiation calorique qui produit l'inégalité d'échaussement du sol et er, et qu'ainsi on avait une température uniforme. Mais on oubliait ant ce paradis maritime que le vaisseau n'est pas fixe et est soumis à s variations atmosphériques des latitudes qu'il traverse. Alors on

it à cette objection en proclamant la supériorité incontestable des insulaires. Il est vrai que les îles ne subissent pas l'action des vents , mais elles sont en général fort humides. Aussi préférons-nous de p, d'une façon générale, bien entendu, les stations du littoral qui itégées des vents de terre par de hautes montagnes. Les meilleurs sont ceux qui sont entourés par une demi-ceinture de contre-forts qui les isole de la terre et en fait des îles particulières, bien moins s que les vraies îles. Voilà, à notre avis, dans quel sens il faut cher-

stations types.

les mêmes raisons, nous pensons que les stations du littoral seront ement préférables aux stations continentales. Je sais que l'on a dit semblant de vérité: Quoi, vous envoyez vos malades aux bords de quand sur les côtes vous voyez la végétation souffreteuse ou absolustruite. Mais on n'a pas vu que les conditions anémologiques spéciales ent toujours ces faits; et que dans certaines contrées cet air si toxiparfaitement propice à la végétation; ainsi de Trieste à Goritz, on mirer à loisir de superbes vignes qui laissent tremper leurs grappes mer. Non, l'air de la mer n'est pas généralement nuisible aux êtres s. A-t-il des propriétés spécifiques comme le prétendait Laënnec et récemment encore M. Puzin le déclarait. Nous ne pouvons le dire. s auteurs ont avancé que les plaies saupondrées de sels maritimes aient très-vite; d'autres ont dit que ces mêmes sels étaient destruces tissus. Tous avaient raison, parce qu'il y a plaie et plaie. Aussi je 3 pas qu'on puisse envoyer tous les malades au bord de la mer; un nombre doivent être envoyés à une certaine distance du rivage, nous leur conseillons dans nos stations méditerranéennes, et même rs doivent être maintenus dans le continent. Là on trouve des staui possèdent les qualités des stations maritimes abritées sans avoir tion de l'air marin; parmi celles-ci nous citerons Amélie-les-Bains, ous avons pu souvent juger les heureux effets, et spérieure si l'on pouvait faire autour d'elle

s'exposer aux variations atmosphériques les plus dangereuses. Sur notre littoral, au contraire, les malades peuvent parcourir une grande longueur de côte sans changer véritablement de climat.

Après l'enthousiasme pour les climats chauds et l'air marin, nous avon assisté à l'engouement pour les climats froids et les altitudes. On était ton jours dominé par cette recherche des pays où ne régnait pas la phthisie, d avec ces idées on n'était pas éloigné d'envoyer un Algérien phthisique et Laponie ou un Brésilien au Groënland. On faisait fausse route et dès 1800 M. Noël Gueneau de Mussy se demandait si cette rareté de la phthisie dans les pays froids ne tenait pas à ce que les enfants délicats succombaient et bas age aux rigueurs du climat, qui serait pour eux ce qu'était pour le jeunes Spartiates l'exposition sur le mont Taygète. Bientôt on ne recom mandait plus que les climats froids élevés; ou bien ailleurs on rachetait l froid par une cure de Koumys, et les tuberculeux fébricitants faisaient voyage de quatre jours pour aller de Saint-Pétersbourg à Samara se gele au milieu des steppes. Aujourd'hui, malgré les méthodes réfrigérantes à la mode, on pense que pour obtenir une sédation chez les tuberculeux fébri citants il faut, non pas une température froide, mais une température douct qui produit une réfrigération durable sans excitation.

Maintenant on semble être d'accord sur quelques-unes des condition nécessaires à une station d'hiver. Tout d'abord cette station ne doit pas être une grande ville. Il faut éviter les agglomérations; c'est pour cette raison que nous blâmons formellement les projets de grands hôpitaux ou de grands lycées pour les phthisiques. Si on créait de semblables établissements sur notre littoral, il deviendrait bientôt un vaste cimetière; l'encombrement 🚅 le danger le plus grand que l'on puisse offrir aux poitrinaires. Il faut créss de nombreuses maisons de santé sur le modèle de celles qui ont été fondées à Nice et à Menton par les soins de la Société protestante. Ces établissements ne doivent jamais accueillir plus d'une trentaine de malades. Et on ne devra pas y recevoir d'indigents qui ne pourraient, par les ressources de les

travail, conserver les fruits de leur séjour dans le midi.

Avant tout il faut vivre de la vie en plein air. Il y a longtemps qu'Edwit Lee a montré qu'à l'hôpital Brompton de Londres la proportion des phibisiques était la suivante :

62 pour 100 menaient une vie sédentaire;

30 pour 100 seulement menaient la vie des champs.

C'est ainsi que les Arabes des villes payent un énorme tribut à la consomption. Ce qui prouve que, dans le meilleur climat du monde, sans hygiène rationnelle, les tuberculeux périssent comme ailleurs et j'ai pu voir deux exemples de ce fait à Menton chez des malades habitant des taudis sans air et sans lumière.

Si nous craignons l'encombrement, nous ne sommes cependant pas de l'avis de Richter, de Dresde, qui prétend que toute station hivernale est infectée en quelques années par les germes qui s'attachent partout. Nots sommes de ceux qui croient à la contagion de la phthisie; mais nous persons qu'elle ne peut se développer que par l'habitation en commun. comme dans les dortoirs des hôpitaux ou mieux encore dans l'alcôve commune. Mais en dehors de ces conditions nous ne craignons pas du tout la contagion. Car chaque année des milliers de valétudinaires, indemnes du côté des organes thoraciques vivent dans nos stations au milieu de phthisiques sans ca éprouver aucun inconvénient.

Quant aux qualités elles-mêmes du climat, elles sont multiples. Le climat n'est pas seulement, comme l'indique Arago, l'ensemble des circonstances qui influent sur la température moyenne d'un lieu. « C'est, ainsi que le dit À. de Humboldt, l'ensemble des variations atmosphériques qui affectent sensiblement nos organes: la température, l'humidité, les oscillations du baromètre, le calme de l'air ou la direction variée des vents, le degré de la tension électrique, la pureté de l'air ou son mélange avec des exhalations gazeuses plus ou moins nuisibles, enfin le degré de diaphanéité ou de sérénité du ciel qui a une influence non-seulement sur le rayonnement variable du sol, sur la végétation des plantes et la maturité des fruits, mais aussi sur la disposition psychique de l'homme. » Malheureusement, comme nous n'avons pas les données nécessaires pour étudier tous ces éléments, et au point de vue clinique, nous devons, d'une façon générale, rechercher un climat qui, selon la formule de M. Jaccoud, relève la constitution débilitée et épargue au malade les influences nocives des irritations broncho-pulmonaires.

Pour atteindre ce but on peut à priori demander une température douce avec un soleil aux ardeurs modérées, une température, une pression et un état hygrométrique présentant le moins d'amplitude possible pendant la journée médicale. En outre, les brouillards, les vents violents et variables sont une contre-indication formelle. Quand on aura trouvé ces qualités réunies, on aura une station dans laquelle les valétudinaires auront un grand nombre de journées pendant lesquelles il n'y aura ni pluie, ni vent, ni froid. ni grande chaleur. Car, pendant la grande chaleur le malade ne pourra faire l'exercice indispensable à sa gymnastique pulmonaire et aux fonctions normales de sa peau; ou, s'il le faisait, il s'exposerait à la fatigue et au refroidissement. Cette gymnastique pulmonaire sera facilitée si la station est entourée de montagnes exposées au Sud; le valétudinaire pourra y faire des

ascensions progressives qui lui seront des plus salutaires.

En outre, il importera qu'en arrivant dans la station hivernale, le malade n'ait pas à subir un véritable acclimatement. Des conditions spéciales seront indispensables pour les malades sujets aux hémoptysies, ils devront éviter les changements de pression, la grande chaleur et l'humidité, il en sera de même des rhumatisants. Chaque malade devra rechercher le climat qui remplit le plus exactement ces conditions, car il ne saura suppléer par des précautions aux défectuosités qu'il rencontrera à chaque instant dans un climat de médiocre valeur. Mais, dira-t-on, à quel genre de malade correspond tel ou tel genre de climat? Voilà l'éternelle question qui, en pratique, nous poursuit. Et il faut avouer qu'elle est bien difficile à résoudre, et que le choix d'un climat d'hiver est aussi embarrassant à faire que celui d'une eau minérale. On n'a pour l'effectuer que des indications vagues, qui ne pourront devenir certaines que par la comparaison d'une multitude d'observations. Or cette clinique spéciale n'est pas aisée; elle a pour objet des malades essentiellement nomades, et le sujet est une maladie chronique qui présente non-seulement de nombreuses phases pathologiques, mais beucoup de formes et de variétés symptomatiques souvent dominées par l'étiologie.

On a dit que pour indiquer un climat d'hiver, il fallait demander au malade quelle sensation il éprouve suivant que le temps est sec ou humide, l'air lourd ou léger. Ces questions sont certainement utiles, mais nous pouvons affirmer par nos expériences que nous n'éprouvons pas la même sensation par l'air lourd et humide du continent que par l'air lourd et humide du littoral. Aussi, pour arriver à des conditions précises, il faut rechercher comment tous les phthisiques que l'on peut suivre supportent les différents dimats qui nous ont paru leur être appropriés. Jusqu'ici on n'a guère divisé les phthisiques qu'en deux classes : les torpides et les éréthiques. Parmi les lorpides on place les scrofuleux et on leur assigne les climats maritimes dits toniques; ce conseil est très-juste, mais une foule d'autres climats conviennent aux scrosuleux; pour eux, ce qu'il faut avant tout, c'est de l'air pur et de l'exercice, et bien souvent le séjour à la campagne avec un traitement approprié suffit pour les rétablir. Ce n'est pas pour cette classe de malades que le choix sera embarrassant; on peut les envoyer partout, pourvu qu'is ne soient soumis ni à la grande chaleur, ni à l'humidité. Ces organisations peu sensibles sont bien moins difficiles à diriger que les éréthiques qui réagissent à la moindre circonstance atmosphérique. Voilà la véritable classe embarrassante des phthisiques, et comme j'en sais partie, je puis malheureusement en parler en toute connaissance. Ainsi dans le cours de cette étude je pense pouvoir donner quelques indications au sujet de leur direction.

Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il est absolument inutile d'envoyer dans une station hivernale les phthisiques qui ne peuvent se livrer à un exercice modéré. Comme le climat n'a pas l'action spécifique et merveilleuse réservée aux eaux miraculeuses, s'ils restent dans leur chambre le séjour dans le midi ne leur procurera aucun avantage et ils mourront sans même avoir cette mort calme que l'on vante tant et que pour ma part je n'ai jamais vue.

Dans le choix des climats on a souvent considéré la période de la maladie; c'est là une recherche inutile. Il est absolument indifférent de savoir si le tuberculeux est arrivé au deuxième degré; ce qu'il faut connaître, c'est son état général; même au troisième degré, si l'état général est convenable, on peut triompher de la maladie. Il faut aussi examiner l'état du larynx; s'il y a des lésions profondes, il faut éviter à tout prix le bord de la mer, auprès

duquel ne tarderait pas à survenir de l'œdème glottique.

Faut-il cependant dans l'étude climatologique des stations hivernales se contenter d'analyser le climat par ses impressions tout en recueillant celles qui ont été ressenties par les malades habitués à s'observer. Certes non, car de cette façon chaque médecin portera presque infailliblement une station audessus de toutes les autres, et on aura de cette façon autant d'avis que d'observations. On pourrait répéter avec Leroy de Méricourt : « Chaque page de l'histoire climatologique des stations d'hiver pourrait être écrite en deux colonnes qui mettraient en regard des affirmations opposées. » Il faut aussi demander à une étude météorologique minutieuse les causes des sensations qu'on éprouve. Et alors les renseignements que l'on aura ainsi obtenus, pourront être généralisés pour la direction de toute une classe de malades.

Mais dans ce travail il faut absolument rejeter les moyennes. Avec des moyennes on a voulu trouver le climat parfait. • En dépit des moyennes thermométriques et barométriques si bien alignées, s'écrie M. Leroy de Méricourt. en dépit de la description pittoresque d'une foule de sites enchanteurs. l'inexorable phthisie n'en continue pas moins ses ravages dans les lieux mêmes où les malades croyaient trouver le salut. • Oui certes, quoique le phthisique, soit comme le diabétique, un des malades que l'on puisse le plus sûrement remonter, les climats n'ont jamais à eux seuls sauvé le moindre poitrinaire. Surtout si, pour les choisir, on se contente exclusive-

<sup>2</sup> Il y a des pays peuplés de scrofuleux à cause de l'humidité hivernale, comme

Cherbourg, où on peut très-bien envoyer les scrofuleux pendant l'été.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aussi ne croyons-nous pas à l'assertion de M. Champouillon qui s'écrie: « Vouler vous savoir ce que deviennent les tuberculeux à Nice; allez au cimetière. » Non je n'irai pas au cimetière, parce que je connais plusieurs tuberculeux torpides qui out guéri à Nice; et c'est ceux-là qu'on envoie dans cette station.

ment de moyennes. Avec des moyennes prises en bloc, on arrive aux résultats les plus fantastiques. Ainsi en comparant l'écart qui sépare les moyennes thermométriques d'un mois de celui qui le précède et de celui qui le suit, on verrait que le climat de Paris est beaucoup moins variable que celui de Menton, et alors on enverrait les phthisiques de Menton à Paris. Lais si l'étude des moyennes est peu utile, l'étude des variations journatières de l'atmosphère est d'une utilité absolue. Aussi nous nous garderons de répéter avec Walshe: « Il est profondément regrettable que les praticiens emploient leurs heures de loisir à consigner les phénomènes météorologiques, plutôt que de noter l'état exact de leurs malades à leur arrivée et à leur départ. » Il faut faire l'un et l'autre. Et nous tenterons par l'étude météorologique des deux stations que nous avons le plus longtemps habitées: Alger et Menton.

### III

### Le climat d'Alger et des environs pendant l'hiver.

Nous avons vu que les médecins ont divisé les climats en deux grands groupes: les climats toniques favorables aux torpides et les climats sédatifs favorables aux éréthiques. Cette distinction est beaucoup trop absolue, et M. Gueneau de Mussy, en 1860, proposait une classe intermédiaire dans laquelle entraient Menton, le Caire et Alger. Il est certain qu'on ne peut ranger aucune de ces trois stations dans le cadre des climats sédatifs ou toniques, mais il faut ajouter qu'aucune d'elles n'a la moindre ressemblance. Car nous allons voir qu'Alger a un climat chaud, humide et essentiellement variable, que Menton est sec et tempéré, que le Caire est sec et chaud.

On n'a pas toujours défini le climat d'Alger comme nous venons de le saire. Lorsqu'aux premiers jours de la conquête on croyait avoir trouvé dans cette ville le paradis des poitrinaires, on regardait Alger comme ayant un climat sec et tonique. Les Docteurs Mitchell, Pietra Santa, Callaway, Buttura, Gigot-Suard, adoptent cette opinion. M. Bonnet de Malherhe le regarde comme mixte et le place à côté de Menton et de Madère; mais il ne ressemble à aucun des deux, car Madère est le climat le plus calme du monde, tandis qu'Alger est un de ceux qui sont le plus agités. M. Maurin au contraire regarde Alger comme débilitant. Il n'est pas de contrées, dit-il, où l'anémie atteigne un plus haut degré. M. Drobranici, dans une thèse présentée en 1873 à la Faculté de Paris, place Alger parmi les stations tempérées et intermédiaires entre la sécheresse et l'humidité. Au milieu de ces confusions il faut s'entendre, et en consultant des moyennes seules comme l'ont fait nos prédécesseurs, on n'obtiendra aucun résultat sérieux, surtout si on donne, comme M. Drobranici, des moyennes prises à la Boudzaréah, située à plus de 400 mètres au-dessus d'Alger.

M. Sézary, dans un intéressant travail publié en 1872 dans la Gazette médicale d'Algérie, nous montre le peu de valeur de ces moyennes. Prenons, par exemple la moyenne du mois de mai : elle est de 20,71. Mais ce chiffre ne nous dit rien. Il ne nous dit pas si un jour il a fait 32°,6 comme le 10 mai 1861 à 3 heures, et si ce jour-là de malheureux phthisiques sont morts d'hémoptysie foudroyante, ou si pendant une semaine il a fait 25° ou 26°, température qui enlève l'appétit aux malades. Ce chiffre moyen est un tout artificiel, sans but pratique, et le même jour des végétaux ont pu

être gelés le matin et rôtis dans la journée.

Aussi ne voyons-nous pas pourquoi M. Sézary lui-même se sert des

moyennes pour définir le climat d'Alger. Après les avoir comparées perdant 29 ans, de 1837 à 1871, il conclut qu'à Alger il n'y a pas d'hiver. puisque le mois de janvier a une moyenne de 13°,91. Malgré cette assertion, je puis assirmer qu'il y a à Alger une saison froide, malgré l'élévition du thermomètre, et que je n'ai jamais eu aussi froid qu'à Alger. Si cette impression désagréable n'est pas l'hiver, qu'est-ce donc alors? Pour le malade, le vrai thermomètre c'est sa surface cutanée; et là où il a froid il y a un hiver pour lui. Nous verrons du reste pourquoi se produit ce fait généralement observé par les colons. Et nous ne voulons pas accepter cette assertion qu'on nous répétait sans cesse à Alger, que j'assistais à une phase exceptionnelle. En consultant les documents météorologiques, je vois que l'hiver 1871-72, a été pluvieux et froid, qu'en 1873 il a fait froid et qu'il et; tombé de la neige, qu'en 1875-76 l'hiver a été exceptionnellement pluvieux : et sujet aux vents et aux tempêtes si fortes qu'elles ont enlevé une partie des immenses blocs qui protégeaient le port. En 1876-77, encore une atnée exceptionnelle pour ses vents chauds et sa température énervante. Esfin, en 1877-78, l'hiver a été exceptionnellement pluvieux et froid. Au milieu de toutes ces exceptions, je crois que nous n'aurons pas grand'peine à démontrer qu'Alger est un climat éminemment variable.

Tout d'abord voyons à quels vents est exposée la ville d'Alger. Son horizon du côté de la mer est complétement libre du Nord à l'Est. Aussi de reçoit directement les vents du Nord et de l'Est. Elle est fort peu protégée. des vents d'Ouest par la Boudzaréah, et surtout elle reste ouverte aux vents du Nord-Ouest, malgré l'assertion contraire du Dr Garreau, de Laval. Ele est mieux protégée des vents du Sud, du Sud-Est et du Sud-Ouest par le Sahel, l'Atlas et le Djurjura. Ainsi l'on voit d'avance que les vents du Nort-Est et d'Ouest pourront à leur aise s'ébattre entre le cap Matison et la

pointe Pescade, ces deux points extrêmes de la baie d'Alger.

Pendant l'hiver, ce sont les vents du Nord et de l'Ouest qui dominent On peut s'en convaincre par le tableau suivant :

| NNE. | 17 1      | ois | sur | 100. |
|------|-----------|-----|-----|------|
| ESE. | <b>22</b> |     | •   |      |
| SS0. | 12        |     | y   |      |
| 0N0. | 48        |     | •   |      |

Si on veut juger de l'effet de ces vents sur la température, l'humidité relative et la production des pluies, on consultera avec fruit ce tablem indiquant le rapport entre chacune de ces phases atmosphériques et les vents de la saison froide de septembre à mai. Il a été fait par M. Bubrd directeur de l'Observatoire d'Alger.

|     | Température. | Humidité relative. | Pluie.     |
|-----|--------------|--------------------|------------|
| S0. | 18           | 77                 | 8          |
| 0.  | 17           | 89                 | <b>2</b> 0 |
| N0. | 12           | 74                 | 30         |
| N.  | 10           | <b>72</b>          | 45         |
| NE. | 13           | <b>79</b>          | 10         |
| E.  | 13,7         | 65                 | 1          |
| SE. | 17           | <b>5</b> 9         | 2          |
| S.  | 23           | <b>50</b>          | 4          |

L'examen de ces chiffres nous montre que les vents du Nord, du N.-O. et ceux du N.-E., très-fréquents en hiver, abaissent la température et augmentent l'état hygrométrique. Mais cette humidité est aussi augmentée par

nts d'Ouest et de S.-O. Un grand nombre d'auteurs, et entre autres probranic et Garreau, ont prétendu que c'étaient les vents d'Ouest loucissaient l'hiver. Il est possible qu'en amenant l'humidité chaude au passage dans le vaste réservoir méditerranéen, ils fassent monter rmomètre, mais en augmentant l'humidité ils font éprouver ce froid le et pénétrant, comme on dit, jusqu'aux os. Il faut avoir senti ce vent

de d'Alger pour connaître cette sensation.

Alger, quand il ne fait pas de vent, ce qui n'arrive pas souvent en , il faut se défier de la brise qui est fort désagréable, et est accompad'une variation brusque de température de 2 à 3°. M. Garreau, dans purnal d'un médecin phthisique, remarque avec raison qu'elle come dès deux heures du soir, ce qui réduit considérablement la journée cale. M. Drobranici vante beaucoup les effets de cette brise, sans late les rues de la ville maure deviendraient un véritable foyer d'infections ferons remarquer que les malades qu'on envoie à Alger ont n d'une atmosphère tranquille et n'ont que faire de voir balayer les

par la brise de mer.

is le vent le plus redoutable pour les poitrinaires, c'est le sirocco. Sous nfluence, la sueur devient abondante; la bouche est visqueuse, la soif ive; les digestions languissent et quelquefois les phthisiques ont des sements. En même temps les gens nerveux, et les éréthiques sont dans , éprouvent de l'énervement, de l'insomnie et de la céphalalgie. Chez bricitants, la fièvre augmente. En même temps, la respiration devient use et peut aller jusqu'à l'orthopnée. En outre, M. Drobranici a insisté uste raison sur la tendance aux hémorrhagies et aux hémoptysies au ent du sirocco. Ce fait est d'observation commune à Alger, et plusieurs rins de cette ville m'ont affirmé que certains jours ils ne savaient où r de la tête parce que tous les phthisiques éprouvaient une saignée maire. M. Drobranici a de même observé à Alger que le sirocco protrès-facilement des crachements de sang, et que chez les tuber-

avancés, ces hémoptysies peuvent être mortelles. Il cite de nomdécès arrivés ainsi pendant l'hiver. Chez d'autres personnes, il ne ndra pas d'hémoptysie, mais bien des épistaxis très-violents, et chez nes femmes les règles seront avancées ou transformées en véritables

rrhagies.

'est pas étonnant de voir survenir de pareils accidents, car lorsque le o souffle, on voit survenir une brusque dépression barométrique de 0-, une grande élévation thermométrique qui peut atteindre 44° à re, et une diminution considérable de la vapeur d'eau dans l'air qui omber à 20 %. Ce vent, très-fréquent pendant l'été, apparaît encore ouvent au mois de mai et d'octobre; aussi les malades ne doivent-ils r qu'au mois de novembre et partir en avril. Et malgré ces précauils auront encore à souffrir de ce cruel vent du désert. Ainsi, en cont les documents météorologiques empruntés à la Gazette médicale de rie et aux publications de la Commission météorologique d'Alger, constatons 4 jours de sirocco en mars 1872, 3 jours en novembre. En nbre 1874, 4 jours de sirocco sont observés à l'hôpital du Dey, situé le faubourg de St-Eugène à l'Ouest de la ville. Au fort de l'Empereur, omine la ville et est à peu près à la hauteur du faubourg Est de Mussupérieur, on constate un jour de sirocco différent de ceux observés pital du Dey. En décembre 1874, 1 jour de sirocco. En février 1875, rs; en mars, 3 jours, et en avril, 2 jours. Pendant l'hiver dernier, le co a été très-fréquent. C'est, d'après MM. Faye et Hébert (Académie sciences, 1877), ce vent qui a fait baisser le barome

rope, et a donné de la chaleur et de la sécheresse. Il doit ces qualités sécheresse brûlante à son mode de production. Il est en effet form des tourbillons descendants ramenant en bas l'air supérieur, qui est et sec.

Tre ca

**207022** 

= 177

古加

5 of 1

25

19 =

Nous venons de voir que le sirocco n'est pas rare à Alger pendant l' Les autres vents souffient souvent d'une façon assez forte, c'est-à-d 重 parcourant de 9 à 36 mètres à la seconde. En novembre 1874, nous v 8 jours de vents du Nord et d'Ouest très-forts à l'hôpital du Dez, et fort de l'Empereur; en décembre, 17 jours dans les deux postes. El vier, 5 jours seulement, mais en février, 17 sur 28; en mars 20, et em 23. On ne pourra certes pas dire qu'Alger possède une atmosphère C

Si nous passons à l'examen de la pression atmosphérique, nous a l'examen de la pression atmosphérique, nous alle pression atmosphérique, nous alle pression atmosphérique, nous alle pression atmosphérique, nous alle pression atmosphérique de la pressio vons le signe de ces variations thermiques brusques qui vont être nous le cachet du climat d'Alger. Ces variations sont en rapport avec la la compart avec la la compart avec la la compart avec vents. Nous connaissons déjà l'influence brutale du sirocco. Le vent d'Out France fait aussi sensiblement baisser le baromètre. Le vent du Nord le fait ne monter très-haut; c'est ainsi que le 14 mars 1876, malgré une templ violente, nous avons vu le baromètre marquer 771 . Les variations (m) 2 6 jour à l'autre sont souvent très-sensibles. Ainsi en février 1875, à l'Echt normale d'Alger, on a observé :

| Le 1er,    | à      | 10 h.         | du matin, | 756,37<br>761,52                | 5 <b>**</b> |
|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| 12,<br>13  | à      | 4 h.          |           | 756,37 <b>(</b> 752,64 <b>(</b> | 4           |
| 24,<br>25, | à<br>à | 1 h.<br>10 h. | mat.      | 738,55 {<br>750                 | 12          |

M. Bulard a constaté souvent de pareils écarts, et en février 1867, 18 vu en 19 jours un écart de plus de 30<sup>mm</sup>. Si on étudie les variations baremétriques pendant l'espace de plusieurs journées, on est frappé de l'instrbilité de la pression; elle ne reste pas la même une heure de suite. Pendant tout le mois de mars 1876, j'ai observé le baromètre heure par heure, 🍅 6 heures du matin à 8 heures du soir, et j'ai été frappé de la différence avec les résultats que j'ai obtenus en faisant les mêmes observations Hyères et à Menton. Là, souvent pendant toute la journée je n'observat pas de variation, et jamais je n'en ai inscrit plus de 2 ou 3, et jamais elles ne dépassaient 2<sup>mm</sup>, tandis qu'à Alger elles atteignaient souvent 4<sup>mm</sup>.

Le baromètre est en général sensiblement plus bas à Alger que sur le côtes de Provence, et surtout les minima sont de beaucoup inférieurs à cets du littoral français. Ces circonstances ont été regardées par quelques mé decins comme une fort bonne condition hygienique. La phthisie, a-t-on dis est le produit d'un excès d'oxygène qui brûle le poumon, et d'une diminution de carbone. Or, nous dit M. E. Bertherand, en Algérie on respire moins d'oxygène et on exhale moins d'acide carbonique. C'est la diète respiratoire qui a fait tant préconiser les altitudes. Mais on n'avait pas vu que l'air de la montagne rachète sa rareté par sa pureté et sa tonicité, et qu'en outre est salutaire dans une certaine mesure en forçant le poumon à faire des inspirations plus profondes pour mettre sa surface absorbante avec une quantité d'oxygène suffisante. Cependant nous pensons que cette action est nuisible à la longue, car elle produit de l'emphysème qui vient si facilement compliquer la dégénérescence tuberculeuse; et nous préférons de beaucoup le séjour dans une atmosphère saturée d'oxygène avec la possibilité de faire nastique pulmonaire graduée en accomplissant de petites ascen-

l'on étudie la marche de la température à Alger, on est étonné tions aussi brusques que nombreuses. Mais pour en avoir une ssion, it faut bien se garder d'examiner des moyennes annuelles les. Avec cette méthode nous arriverons à dire avec Mitchell at défie comme uniformité de température celui de toutes les ons, ou comme M. Pietra'Santa, que la température d'Alger est nte que celles de Nice et de Naples. Cependant ce dernier auteur e dire, deux lignes plus bas, que les vicissitudes atmosphériprusques et instantanées, et qu'elles sont perçues encore plus vidus que par les thermomètres.

irs qui ont étudié les amplitudes diurnes du thermomètre sont l'accord; Bourget prétend que pendant la journée il n'y a pas un sant 1°,84; Broussais le porte à 3°,40; Fremois, à 7°,8. M. Bulard e lorsqn'il fait beau, les amplitudes d'un jour à l'autre ne dépasen 24 heures, que par le mauvais temps elles atteignent 4 ou 5 ue dans un même jour les variations se font d'une manière inétude des tables météorologiques ne m'a pas du tout fourni un

logue.

```
# 1872, nons voyons :
```

```
Le 24 à 10 h.
                      17°
                               7° en 4 heures.
       à 2 h.
                      10
er 1872:
Le 3 à 10 h.
                                  en 4 h.
                     15
       à 22 h.
    4 à 10 h.
                     22
                              8° en 4 h.
         2 h.
                     14
   14 à 10 h.
                     10
                             13° en 4 h.
         2 h.
                     23
                              9° en 2 h.
      à 4 h.
                     16
et 26 à 40 h.
                     10
                               4° en 3 h.
      à I h.
                     21
1872:
Le 5 à 91h.
                     18°
                               4° en 3 h.
      à 12 h.
                     22
                                   Id.
        31h.
                     18
```

ces 3 mois on observe très-souvent des variations de 2°  $^{1}\!/_{\!s}$  de es.

1bre 1874, à l'École normale d'Alger:

|    |   |   |         |          |               |   | 0          |
|----|---|---|---------|----------|---------------|---|------------|
| Le | 1 | à | 10<br>4 | h.<br>h. | 24,2°<br>20,6 | 1 | 4° en 6 h. |
|    | 3 |   | 40<br>4 |          | 24<br>19      |   | 5°         |
|    | 4 |   | 10<br>4 |          | 20,8<br>17,6  | 1 | 3°,2       |
|    |   |   | 10<br>4 |          | 18<br>15      | 1 | 3°         |
| 1  |   |   | 10<br>4 |          | 15,4<br>11,8  | } | 3°,6       |

### 620 section de médecime publique. — séance du 14 empereure

A l'hôpital du Dey, pendant le même mois, on observe dans le mil jour une seule variation de 4°,5; mais plusieurs de 3° entre 10 h.

En décembre 4874, à l'École normale:

En janvier 1875, à l'École normale:

Dans les autres jours du mois on observe souvent une variation et 3° 1/2 en 3 heures.

Pendant le mois de février 1875, nous observons plusieurs variatio 3 à 4° de 1 h. à 4 h., et une de 8°,4 le 26 (20°,8 à 1 h. et 12°,4 à 4 l En mars 1875, sans nous arrêter aux variations de 3 ou 4° en 3 h nous signalerons :

En avril 1875, nous signalerons surtout:

Souvent nous trouvons une différence de 3° entre 12 h. et 4 h., eest beaucoup pour le mois d'avril, dont les jours sont longs.

Si nous comparons les températures de deux jours différents à la 1

ious arrivons à des variations aussi grandes mais bien plus nom-

; les variations de 5 à 6° ne sont pas rares.

ssentiellement variable; l'analyse des sensations éprouvées par malades vient renchérir encore sur les renseignements, car ce que comètre ne dit pas, c'est que la chaleur est lourde et que le froid ide. Tantôt dans un ciel rougeâtre, on se croit enveloppé d'un de plomb; tantôt on se croit dans une glacière au milieu de ces lés qui ont passé sur les cimes neigeuses de l'Atlas. Et par l'un

e temps, on ressent des malaises et des névralgies. st le degré d'humidité du climat d'Alger. Les avis sont partagés ijet. Nous avons vu qu'un grand nombre d'auteurs trouvent ce ec. M. Garreau, analysant ses sensations, le trouve très-humide, et nt les tables hygrométriques de l'hôpital du Dey, il trouve que té relative atteint en moyenne 85, moyenne plus élevée que celle moins élevée que celle de Dax, et égale à celle de Madère. M. Dro-'eut que le climat ne soit ni sec ni humide. Il veut nous prouver opographie d'Alger explique cette particularité. Cette ville, nous est pas humide, parce qu'elle n'est pas entourée de grandes forêts, on sol calcaire absorbe rapidement les eaux pluviales, parce qu'il de ces pluies continuelles comme à Londres et à Paris. Donc Alger humide. Cependant il n'est pas sec, parce que la brise et la pluvents se chargent de l'humidité de la mer. A priori il est difficile re qu'un climat n'est à la fois ni sec, ni humide, ni chair ni poisen effet il est facile de voir que le climat d'Alger est tantôt sec,

mide, ce qui est bien différent pour les malades. riations hygrométriques sont très-considérables non-seulement à l'autre, mais même pendant la journée; nous allons en donner exemples pris au hasard, parmi les chiffres indiquant l'humidité

le l'air.

rier 1875, à l'École normale:

| -  | ~  | -, ~   |         |          | V 1101 1111    | •                                                                    |                  |
|----|----|--------|---------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Le | 2  | àà     | _       | h.<br>h. | matin          | 86°) 16 centièm                                                      | nes en 6 heures, |
|    | 3  | à<br>à | 17      |          | soir           | $\left. egin{array}{c} 64 \\ 89 \end{array}  ight\} \ 23$            |                  |
|    | 4  | a<br>à |         | h.<br>h. | soir           | 48<br>85 } 37                                                        |                  |
|    | 5  | à<br>à | 10<br>7 |          | soir           | 55 ) 29 en 9 h                                                       | •                |
|    | 7  | à<br>à |         |          | matin<br>matin | $egin{array}{c} 92 \ 57 \end{array} \left.  ight. 35 \ 	ext{en 3 h}$ | •                |
|    | 9  | à<br>à |         | h.<br>h. | soir           | 44   38 en 6 h                                                       | •                |
|    | 10 | à<br>à |         | h.<br>h. | matin          | 97 } 40                                                              |                  |
|    | 11 | à<br>à | _       | h.<br>h. |                | 72 / 23 en 3 h                                                       | •                |
|    | 16 | à<br>à | 7<br>1  | h.<br>h. |                | 97<br>67 { 30 en 6 h                                                 | •                |
|    | 19 | à<br>à | 14      | h.<br>h. |                | 48 } 41 en 3 h                                                       | •                |
|    |    |        |         |          |                |                                                                      |                  |

#### 622 bection de médecine publique. — séance du 14 septembri

```
21 à 1 h.
   à 4 h.
                    61 1
25 à 10 h.
                    75 /
   å 4 h.
                    52 i
27 à 10 h.
                    78
                    76 }
29 }
                         47
   à f.h.
28 à 40 h.
                    56
                         31 en 6 h.
   à 4 h.
                    87
```

Si nous observons les variations hygrométriques d'un jour à l à 1 h., nous trouvons :

En mars 1875, à l'École normale, nous trouvons un état hygromé élevé atteignant deux fois 100 et présentant les variations suivants la même journée :

#### En avril 1875, à l'École normale :

ŀ

| Le | 4  | à | 4       | h.<br>h. | 76°/         | 37 | en | 3 | h. |
|----|----|---|---------|----------|--------------|----|----|---|----|
|    |    | å | 7       | ħ.       | 90 {         | 51 |    |   |    |
|    | 9  |   | 10<br>1 |          | 90 }         | 40 |    |   |    |
|    | 14 |   | 4       |          | 61 }<br>82 } | 21 |    |   |    |

|      | 4  | <br>36<br>67 | )        | 31 |
|------|----|--------------|----------|----|
| <br> | 10 | <br>66<br>91 | <i>j</i> | 25 |

Si l'on compare l'état hygrométrique à la même heure pendant deux urs qui se suivent, on trouve aussi de très-grandes variations.

| Entre | le | 8 e | t le | 9 8       | 10 | heures 44 centièmes |
|-------|----|-----|------|-----------|----|---------------------|
|       |    | 11  |      | 12        |    | 51                  |
|       |    | 27  |      | <b>28</b> |    | <b>39</b>           |
|       |    | 15  |      | 16        |    | <b>39</b> ·         |

Ces chiffres démontrent d'une façon indubitable qu'à Alger les variations prométriques sont très-nombreuses et très-étendues, et qu'on passe resquement de l'humidité à la sécheresse. Cette conclusion était à prévoir, reque sur cette côte on est entre le bain de vapeur froide des vents du red et le bain chaud des vents du Sud.

Les pluies sont très-fréquentes à Alger pendant l'hiver, il y a beaucoup de jours pluvieux que sur nos côtes. Sur ce point tous les auteurs sont ecord. Les mois les plus pluvieux sont décembre et janvier. Mais on estate aussi souvent ces pluies en mars, novembre et décembre, ainsi le montre le tableau suivant :

|                | 1851 | 1852 | 1853       | 1871 | 1872 | 1874 | 1875 |
|----------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| Janvier        | 16   | 9    | 14         |      | 10   | 13   | 3    |
| <b>Février</b> | 14   | 13   | <b>2</b> 3 |      | 4    | 11   | 17   |
| Mars           | 41   | 6    | 17         | _    | 12   | 12   | 15   |
| Avril          | 5    | 9    | 2          |      | 8    | 10   | 8    |
| Novembre       | 17   | 4    | 48         |      |      | 11   | 10   |
| Décembre       | 11   | 7    | <b>2</b> 0 | 15   |      | 47   |      |

l y a souvent à Alger des pluies torrentielles, absolument inconnues dans climats tempérés. M. Mitchell cite les exemples suivants :

| 14         | du |           |   |            |        |           |           |   |       | millim. de pluie |
|------------|----|-----------|---|------------|--------|-----------|-----------|---|-------|------------------|
| 18         | >  | <b>22</b> | • | <b>2</b> 3 | janv., | •         | 15        | > | 137,8 |                  |
| 50         | •  | <b>28</b> | • | <b>30</b>  | oct.,  |           | <b>48</b> | • | 221.7 |                  |
| 52         | •  | 2         |   |            | déc.,  | •         | 24        | • | 112,7 |                  |
| <b>5</b> 3 | •  | 31        |   |            | dėc.,  | <b>3.</b> | 24        | • | 58,7  |                  |

M. Bulard rapporte ces deux faits:

1854 17 mai, en 
$$\frac{3}{4}$$
 d'heure 30 millim. 1862 9 nov., •  $\frac{1}{2}$  heure 76 —

La pluie est quelquesois accompagnée d'orages; ainsi au mois de mars 75, nous en comptons trois et nous notons deux sois de la grêle; en avril ux orages et une sois de la grêle. Même en dehors des orages, la pluie nbe presque toujours à l'improviste et comme une masse. On est au minu d'une promenade et tout d'un coup on est assailli par des larges goutqui inondent l'air d'une vapeur humide et transforment les routes en ritables torrents. Depuis quelques années on a remarqué que les pluies rent plus longtemps qu'autresois et que le sol est beaucoup plus long à sécher.

M. Garreau prétend qu'à Alger il n'y a pas de brouillard. Il est possible 'il n'en ait pas vu; mais pendant mon séjour j'en ai constaté plusieurs

fois, et en consultant les relevés météorologiques je vois qu'en février le il y a eu trois jours de brouillard et trois jours aussi en avril. En outre tr souvent il y a le matin une brume fort humide.

On a beaucoup vanté le ciel toujours bleu d'Alger, nous avouons q pendant notre séjour nous l'avons vu plus souvent gris que bleu, et en q néral pendant l'hiver les jours sereins et les jours couverts ou pluvieux se en nombre égal. Il est vrai que lorsque le ciel est bleu à Alger, il est pl bleu qu'ailleurs; mais l'intensité de cette couleur est simplement due à l'a

midité, ainsi que l'a démontré M. Martins.

Nous venons de voir que le climat d'Alger est bien loin d'approcher l'idéal révé pour la station d'hiver; qu'il est surtout très-variable, que se vent la pression barométrique est très-basse, l'humidité très-grande, l'écarts barométriques considérables, et les vents très-fréquents et très-fat Quelques auteurs on prétendu qu'aux environs d'Alger, il se trouve qu'aux points plus protégés que dans la ville; nous ne le pensons pas. Nous aux visité le territoire de Tipasa, près de Cherchell, où l'on veut fonder tétablissement modèle pour les phthisiques et nous croyons que cette statisser encore plus exposée qu'Alger aux vents et aux variations atmospher ques. Quant à la plaine de la Mitidja et à Bouffarik et Blidah, nous me garderons de les recommander, parce que ces terres argileuses n'absorbipas la vapeur d'eau, le matin il y a du brouillard, et quand il ne fait pat

beau soleil on se sent glacé par l'humidité froide.

On a vanté comme un véritable pays de délices le pittoresque faubou de Mustapha supérieur qui commence aux portes d'Alger pour s'étendre 🖡 qu'à la colonne Voirol, situé à 210 mètres au-dessus d'Alger. D'après M. G reau, sur ce coteau enchanteur il n'y a ni vent, ni poussière, ni froid. Da cet amphithéâtre de verdure échauffé et vivifié par le soleil, la nature sa blerait avoir tout préparé pour la guérison des phthisiques. J'avoue que en partageant l'enthousiasme de M. Garreau pour ce site merveilleuseme pittoresque, il m'est impossible de lui accorder qu'on n'a pas froid et qu' ne sent pas de vent à Mustapha supérieur. Et je crois du reste qu'il est seul son avis. Cependant je recommanderai aux phthisiques qui tiennent absolu ment à venir à Alger, de s'installer, non pas dans la ville, mais à Mustiple supérieur et surtout à Mustapha inférieur où l'on sent moins les ventschat du Sud et où on est au milieu d'une campagne ravissante et légèrement 🕮 gnée de la mer. Là on est un peu moins énervé qu'à Alger même; mais • ne peut pourtant pas encore se défendre de l'humidité froide et des van tions atmosphériques brusques.

Quant au quartier Saint-Eugène, c'est le plus mauvais, parce qu'il requirement les vents d'Ouest qui sont si violents l'hiver. Ces grands vent sont funestes aux poitrinaires et aussi à toutes les personnes qui ont deste dances aux douleurs. M. Garreau a constaté lui-même la sensation pénih que les malades éprouvent dans cette atmosphère agitée, et il dit qu'en re nant de Saint-Eugène au centre d'Alger, il se crut transporté dans un autre pays. Et cependant cette sensation fort exacte n'est pas due à la différent de température, car en comparant les tableaux météorologiques on voit que presque toujours il fait à Saint-Eugène un ou deux degrés de plus qu'au centre de la ville; mais en revanche il fait beaucoup plus humide et c'est que vent chargé de vapeur d'eau, s'évaporant rapidement à la surface de voite

corps, qui vous glace ainsi.

D'après ce tableau qui ne semblera certes pas flatteur, mais que je derifaire exactement pour essayer d'éviter à mes collègues en phthisie les soffrances que j'ai éprouvées moi-même, on voit que ce climat tourmenté n'est guére profitable aux tuberculeux. Je sais bien que les chantres enthousisses

vous répéteront malgré tout, que le sirocco est un vent merveilqu'on ne se porte jamais mieux que lorsqu'il souffle; que la grande è est comme un doux cataplasme sur les plaies pulmonaires, que le ent est délicieux pour les bronches parce qu'il les saupoudre de sels et qu'ensin à Alger on trouvera une eau potable chargée de chaux ensera de prendre des préparations calciques. Je sais tout cela. Et je rai même pas de résuter ces utopies; on ne discute pas avec les nême lorsqu'ils sont médecins.

veux pas dire, comme on le faisait quelquefois il y a quarante ans, gérie soit « un rocher stérile sur lequel il faut tout apporter excepté ertes non, l'Algérie est un pays merveilleux et nous appelons à les bras vigoureux, mais nous ne conseillons pas aux phthisiques creuser leur tombe. Quelques-uns certainement en ont retiré de eux résultats; mais ils appartenaient à cette forme torpide, qui ne is aux variations atmospheriques, et ils se seraient tout aussi bien i la campagne dans un air pur. Mais justement ce n'est pas cette tuberculeux que l'on envoie de préférence à Alger, ce sont les es. Eh bien, nous pensons que cette tendance est des plus funestes. ations barométriques leur donneront des hémoptysies, les variaosphériques leur donneront de l'énervement, les accableront et leur at une sorte de tempérament féminin, le vent les glacera, la chaleur : humide leur enlèvera l'appétit, et comme souvent ils sont rhumas auront des douleurs et manifestations cutanées très-pénibles. Je pour remédier à ces inconvénients, on a conseillé l'usage de l'hypie, mais c'est là un remède bien dangereux à manier 1.

chomènes atmosphériques nécessiteront de la part du valétudinaire ble acclimatement. Or dans cette lutte de l'homme malade contre aveugle, c'est l'homme qui sera vaincu. Et souvent, très-vite, car nédecins d'Alger sont unanimes à reconnaître qu'un phthisique c'est-à-dire qui ne peut triompher des influences climatériques, is rapidement à Alger qu'ailleurs. Les auteurs les plus enthousiastes sittchell et Piétra Santa ont été stupéfaits de cette marche sou. Aussi pouvons-nous dire comme l'Académie de Médecine en 1836 : le voyons pas comment le climat d'Alger pourrait favoriser la guéla phthisie. Il est absolument interdit aux phthisiques avancés, à sont éréthiques, et comme il n'est pas tonique, il est moins savorabien d'autres aux torpides. Il ne peut donc s'adresser spécialement qui ne sont ni avancés, ni éréthiques, ni torpides. Il en existe cerit, mais ils sont peu nombreux.

IV

Le climat de Menton et des environs pendant l'hiver.

venons d'étudier bien longuement la station d'Alger, mais nous

'objectera que M. Garreau, qui était éréthique et rhumatisant a vanté le lager. Mais nous ferons observer qu'il revenait de Pau et de Dax qui, à , ne conviennent aux numatisants; et comme dans le royaume les les borgnes sont rois, M. Garreau a trouvé Alger charmant en comles stations précédentes. Ce qui ne l'a pas empêché d'éprouver des maquents, des hémoptysies, de la dispepsie, des douleurs, et cet enchifrèasal et pulmonaire que j'ai toujours ressenti dans les endroits humides, un aurait-il eu tous ces accidents s'il avait habité une station moins humide exposée aux vents. Nous le pensons pas.

croyons que cette discussion étendue était nécessaire pour fixer les idé sur des points fort peu connus. Quant à la station de Menton, que no voulons mettre en regard, quelques mots suffiront, car elle est fort bit connue de tous les médecins et on est assez bien d'accord sur sa nature

sa valeur climatérique.

Il y a une vingtaine d'années, Menton était à peu près inconnu des na lades. M. Carrière en avait, il est vrai, vanté les charmes, et M. Seux an lu à la Société de Médecine de Marseille un travail sur cette station. La les vrais fondateurs de Menton sont les médecins anglais, et surtout, para eux, le D' Henri Bennet de Londres. D'emblée on plaça Menton dans u groupe intermédiaire entre les climats excitants et toniques, comme lyème Cannes et Nice, et les climats énervants comme Pise, Pau et Madère. El la seul auteur, M. Turrel, a placé Menton à côté de Pau et de Madère. Not sommes parfaitement de l'avis de la généralité des auteurs, Menton est bis à juste titre une station moyenne. Son climat, comme le disent MM. 🗀 rière et Guéneau de Mussy, est sédatif sans être énervant, et calme l'exch tion sans amoindrir les forces. Aussi convient-il très-bien à ces phthis éréthiques non rapides qui ont besoin d'être tonifiées sans être trop excites, et ce sont là les plus nombreuses, car les formes éréthiques rapides sont re rement envoyées dans le midi, les climats énervants eux-mêmes arrival rarement à les enrayer. En tout cas il faudra bien se garder de les envoys

à Menton qui est encore trop tonique pour elles.

Menton est formé de deux golfes orientés au midi et recevant directe ment le vent qui sousse de ce point de l'horizon. Il est protégé du Sul-li par les rochers de Saint-Louis. L'enceinte qui part de ce point en passel par le Berceau pour aboutir à la Turbie devient de plus en plus élevé et de fend, avec la Tête-de-Chien qui surmonte Monaco, la station contre le N. 1 Et c'est à peine si on ressent ce mistral pendant trois ou quatre jours de que année; et ceux qui l'ont ressenti à Avignon, à Marseille, à Hyères même à Cannes, le reconnaissent difficilement à Menton. Quant au vent Nord, il rencontre sur sa route l'épais rempart des Alpes, hautes de 🕮 mètres et d'une seconde chaîne de montagnes hautes de 1300 mètres; et passe au-dessus pour aller refroidir l'atmosphère de la mer à cinq ou si kilomètres au delà de la côte. Aussi faut-il proscrire aux malades les promenades éloignées en bateau. Menton est, contrairement à Alger, vill surtout l'hiver par les vents du Sud et du Sud-Est. M. Turrel trouve comme exposition très-mauvaise, parce que ces vents seraient chargés d'humidia. C'est là une grande erreur. L'exposition au Sud est la première condition d'une station d'hiver, c'est pourquoi, à priori, Alger ne doit pas être recommandé. A Menton, je n'ai jamais ressenti ce froid humide qui me pénétra sur les côtes d'Afrique et quoique le thermomètre fût moins élevé, je préférais de beaucoup un léger froid sec et tonique. Si, avec ce léger froid, était survenu un vent violent, il est certain que j'aurais eu des sensations fort désagréables. C'est ainsi qu'à Davos, dans la Haute-Engadine, les melades peuvent laisser l'hiver leurs fenêtres ouvertes, quand l'atmosphère calme; mais ils ressentent un froid très-vif des que le vent se fait sentir.

La fréquence des vents du Sud, rend compte en partie de la douceur climat. Cette douceur est due surtout à l'enceinte de murailles abroptes d nues qui l'entourent de trois côtés de l'horizon; ces rochers arides 12 sorbant pas la chaleur, la renvoient dans l'atmosphère qui la diffuse. montagnes boisées sont au contraire une cause de refroidissement, car 🗷 forêts absorbent de la chaleur ainsi que l'a montré M. Fautrat. A la mem exposition sur les montagnes boisées on observe 10°, tandis que sur la montagnes nues on a 40°. C'est ainsi que Menton, protégé par ce rempart linu et réchauffé par cet écran gigantesque, a pu être considéré comme serre chaude, moins l'humidité, bien entendu.

Test là que prospérera le citronnier. cet arbre si délicat, si ennemi des its et des brusques transitions atmosphériques. Pendant que sur les côtes sines il reste souffreteux ou ne produit qu'une récolte pauvre, à Menton ouserve ses fleurs et ses fruits toute l'année et fournit quatre ou cinq oltes annuelles. C'est là une bien bonne note pour une station. car on it presque dire que le citronnier est le thermomètre du calme et de la iceur uniforme d'un climat.

In a voulu diviser Menton en deux climats absolument distincts. Ainsi Rotureau dit que la baie orientale, appelée Garavent, à cause de sa protion des vents, est tonique et convient aux chlorotiques et aux scrofux, tandis que la baie occidentale, calmante, est bonne pour les névropaques, les rhumatisants et les éréthiques. Cette distinction n'est pas exacte. qu'il faut dire, c'est que dans les deux baies, il faudra envoyer les scrovux au bord même de la mer et quant aux éréthiques, il faudra les éloigner tela aussi bien dans les deux baies. Il y a au milieu de Garavent toute vallée, celle du Pian, où ils peuvent parfaitement élire domicile. Si on envoie plus souvent dans les vallées de la baie occidentale, c'est qu'il y a sucoup plus d'hôtels et de villas de ce côté. Comme à juste titre on ene beaucoup plus de malades éréthiques à Menton, ces vallées devront se tpler de plus en plus. Là en effet il y a encore moins de vent qu'au bord la mer, et l'humidité relative est légèrement plus élevée, comme cela ive aussi à Cimier près de Nice on au Cannet près de Cannes.

A Menton, comme aux environs, il ne pleut guère que 50 jours par an, a Alger il pleut 90 ou 100 jours par an, et les trois quarts de ces jours vieux se trouvent pendant la saison d'hiver. Ainsi durant l'année dernière lus mauvais mois a été le mois de novembre, et cependant il n'a plu 9 sois, ce qui est bien loin des 20 à 23 jours de pluie que l'on rencontre vent à Alger, et pendant cette saison nous avons eu à peine 10 jours de ie, tandis qu'à Alger les pluies ont été très-abondantes. En outre, pent tout l'hiver je n'ai ressenti que 3 sois ce froid qui me poursuivait tours sur la côte d'Afrique. Et malgré la pureté du ciel qui s'est conservée acte durant deux mois, jamais je n'ai éprouvé cette pesanteur, cette opsion et cette satigue énervante qui m'avait si souvent condamné au os le plus absolu, au grand détriment de mes sonctions digestives.

Amidité de la côte africaine. Si on examine les tables de l'humidité relapubliées par M. Farina dans le Mentonnais, on voit que la différence
njour à l'autre dépasse rarement 10 centièmes, tandis qu'à Alger elle
sint en général 15 à 16° et souvent elle a dépassé 2) centièmes; ce que
n'ai vu que très-exceptionnellement dans les observations de Menton. Et
on examine les variations dans un même jour, comme je l'ai fait pennt les mois de novembre et de décembre 1876, on voit que les oscillans sont très-faibles et n'atteignent jamais les minima et les maxima si
yés que nous avons signalés maintes fois à Alger 1.

ette uniformité dans la marche des phénomènes consignés est tout aussi le pour la pression atmosphérique et pour la température et les obser-

Ces résultats sont absolument confirmés par les observations météorologiques cette année par mes excellents amis, MM. Olivier de Lalande et Charles Du-Nous publierons prochainement ces recherches, ainsi que les importantes étuconométriques exécutées avec un rare mérite par Mesdemoiselles Marie et Mar-Everaerts. vations que j'ai faites ne font que consirmer tout ce qui a été écrit par la auteurs. Il y a fort longtemps qu'en examinant les écarts maximum annuel de la température, on était arrivé à démontrer la douceur du climat mentonnais.

On avait vu que cet écart était de 30° pour Montpellier;

48 Pau; 23.2 Nice; 22 Cannes; 21,8 Menton.

On était arrivé à la vérité, par une méthode d'investigation absolunce insuffisante, puisqu'elle nous démontre que les pays tropicaux n'ont qu'écart de 18°; et en suivant ces principes, il faudrait envoyer les philiques au Sénégal. Mais cette fois, par hasard, l'étude des moyennes avaison. Et Menton est bien regardé à juste titre comme une station dont sèche et tonique comme ses voisines, et tempérée, parce qu'elle est proque complétement abritée des vents froids ou humides. Ce n'est pas à de pour cela qu'il n'y ait pas d'hiver, et que le mois de mars ne soit pas upeu agité par le vent; mais je puis affirmer qu'il m'a paru et a paru pai sieurs de mes amis ou malades beaucoup moins pénible à supporter à lieure qu'à Alger.

#### V

## Dangers courus par les malades sur la côte africaine de la Méditerrais.

Nous avons condamné la station d'Alger pour les phthisiques, et nous croyons avoir suffisamment insisté sur ses défauts climatériques. Mais pour ne laisser aucun doute dans l'esprit des lecteurs, nous voulons développer.

les dangers inhérents à chacun de ces défauts.

Voyons d'abord quels sont les effets nuisibles de la température élevént M. Rochard a le premier insisté sur les mauvais effets de la chaleur sur la phthisie pulmonaire, et depuis des témoignages nombreux sont venus comfirmer son opinion. Le changement rapide d'un climat tempéré dans m climat chaud développe surtout les affections de l'appareil digestif, estonne et intestins, chez les individus bien portants. Chez les phthisiques, cette in fluence est fortement ressentie; nous l'avons subie pendant notre séjour à Alger; M. Garreau l'a subie aussi, et nous avons vu deux cas de dyspepsis des plus graves chez des tuberculeux, dont l'un, médecin fort distingué, succombé assez rapidement. En outre, la dyspepsie flatulente cause de la congestion pulmonaire qu'il faut toujours épargner aux tuberculeus. Aussi faut-il bien se garder d'envoyer à Alger les phthisiques dyspeptiques, on qui n'ont pas les voies digestives en parfait état. Cette tendance à la dispersie est surtout forte quand le temps lourd empêche de faire de l'exercit, et j'ai vu dans cette circonstance sur moi-même l'huile de soie de morte ne pas être assimilée, tandis qu'à Menton, jusqu'au commencement d'avri, je digérai et assimilai parfaitement 8 ou 10 cuillerées à bouche d'haile de foie de morue par jour.

La température élevée active la circulation capillaire et provoque ainsi une accélération du pouls très-nuisible aux phthisiques éréthiques, et cette action est surtout très-énergique, quand la chaleur a été précédée de froit, comme l'indiquent les expériences de Marey, de Schiff, de Onimus, et celles plus récentes de M. Haro. La force d'impulsion du cœur augmente beau-

o, et M. Yvert a rapporté dernièrement plusieurs observations d'hémops causées par des changements brusques et étendus de température. Einstuence se manifeste aussi par le froid qui suit la chaleur; en effet, capillaires entassés se contractent, refoulent le sang dans les organes nes les plus riches en vaisseaux, comme le poumon; la tension vascuaugmente dans la grande circulation, le ventricule gauche a de la peine ter, il survient de la stase dans l'oreillette gauche et dans toute la petirculation. Il se fait alors une rupture vasculaire et une hémoptysie. Icoup d'hémoptysies sont dues à Alger aux brusques oscillations du momètre.

a chaleur, lorsqu'elle est humide comme à Alger, stimule la peau sans bsorber la sueur, et provoque ces inflammations cutanées si douloues que nous avons déjà signalées. En même temps cette sécrétion exae de la sueur prédispose aux refroidissements que l'on ne peut éviter i un climat aussi agité que celui d'Alger. De plus, le sang, dans cette osphère, n'est pas dépouillé par l'exhalaison pulmonaire de ses vapeurs suses. Alors on urine plus, ce qui cause une grande fatigue du rein et rédispose à ces inflammations si fréquentes chez les tuberculeux. Aussi ialheureux malade, affaibli par une atmosphère qui fatigue ses organes stifs, qui pour cette raison ralentit sa nutrition entravée déjà par la inution d'amplitude de ses inspirations dans un air moins doux et par séquent moins oxygéné, ce malheureux malade sera assez débilité pour plus pouvoir réagir contre les causes nocives auxquelles il pourra se iver exposé. Et plus il ira, plus il sera sensible à ces modifications therques, parce que son organisme impuissant à lutter ira en s'affaiblissant que jour. C'est pour cette raison que les phthisiques avancés périssent apidement à Alger.

même qu'après quinze jours de beau temps, on demande à grands cris la ie, comme dans nos climats au milieu de la canicule; et après la pluie ressent le bien-être que l'on éprouve en France au mois de juillet après orage. On peut comprendre combien un air aussi lourd à respirer doit

ter les phthisiques.

faut en Algérie se garantir très-soigneusement des ardeurs du soleil frique. Lorsqu'il fait du vent avec un soleil très-vif, on peut éprouver. que l'a dit M. Bergeret, une sensation de froid telle que l'on grelotte; la suite il n'est pas rare de voir survenir des coryzas, des angines, des sestions céphaliques et même pulmonaires, qui donnent un coup de fouet lésions latentes. Et plus le soleil sera éclatant, plus on sentira le froid l'oment où on passera à l'ombre ou simplement lorsqu'un petit nuage urcira le ciel un instant. Le soleil de Provence est beaucoup moins re que celui-là.

Cée de la phthisie; il y a longtemps que Bouillaud, Andral, Segond et Portes l'ont proclamé. Nous ne sommes plus au temps où on envoyait natelots tuberculeux dans les colonies, qui leur servaient rapidement de Peau, et où M. Forget, de Strasbourg, disait: « Imposez aux malades, dans nays chauds, les habitudes indolentes des créoles des Antilles, et vous les irez. » Comme on les a tués, il ne faut les envoyer que dans les climats Pérés, quoique M. Bertholon, dans un travail récent, prétende que la température dans la phthisie pulmonaire soit salutaire, parce que la misère physiologique il y a peu de chaleur produite, et que dans la misère physiologique il y a peu de chaleur produite, et que dans la phthisie pulmonaire soit salutaire.

température normale. L'auteur ne compte donc pour rien, les causes de

réfrigération que nous venons de signaler.

L'excès d'humidité et de vent n'est pas moins nuisible. L'humidité sonbre rend l'organisme très-sensible au moindre abaissement de température, parce qu'elle enveloppe le corps d'une couche de vapeur qui absorbe la chaleur rayonnée par lui; et comme il n'arrive pas de chaleur solaire pour la remplacer, la sensation de froid est beaucoup plus grande que l'abaissement thermométrique le ferait supposer. Cette sensation est éprouvée surtout dans les pays exposés au vent d'ouest comme Alger ou comme Cher-

hourg, quoique la moyenne thermométrique ne soit pas basse.

L'humidité excessive et rendue variable par l'estet des vents, cause de brusques changements de température, parce qu'à chaque instant cet écra qui, d'une part, absorbait la chaleur solaire, et, d'autre part, conservait à la terre celle qu'elle avait reçue, changeant de densité et par conséquent de valeur régulatrice 1. C'est ainsi qu'on trouve l'enchaînement des variations cosmiques. Il en est de même pour la pression atmosphérique. Lorsque l'homidité disparaît rapidement sous l'effet d'un soleil ardent, le baremêtre monte brusquement parce que l'air augmente de poids par l'introduction dans son mélange de la vapeur d'eau soustraite au sol. Mais aussité que le sol, à peu près sec, ne fournit qu'une faible quantité d'eau à l'atmophère, l'air est très-échauffé, il se dilate, s'élève, et la pression diminue rapidement jusqu'à ce que l'air recommence à se refroidir 2.

Je sais bien que l'on me dira mais c'est cette humidité qui donne de la chaleur à certaines stations. Cela est vrai, et comme l'a dit Tyndall: · L'humidité apportée par les vents arrive pourvue d'une énergie potentielle, avec ses molécules séparées, aptes par conséquent à se heurter et à développer de la chaleur par leur collision; elle est, si vous voulez, chargée de chaleur latente. Dans notre atmosphère, la chaleur ainsi engendrée est pour notre climat une cause importante de réchaussement. La chaleur spécifique si élevée de l'eau contribue puissamment à protéger notre climat des froids. > Tout cela est exact, mais à cette chaleur amolissante, je préférerai de beaucoup la chaleur vivifiante d'un bon soleil, dont l'ardeur 🗪

mitigée par une brise légère.

En effet, l'humidité contribue avec la chaleur à faire naître des hémoptysies, c'est ce que j'ai pu observer sur plusieurs personnes et sur moimême à Paris, aussi bien qu'à Alger et à Hastings. Et même l'an dernier, comme j'avais eu la malheureuse idée d'arriver à Menton dans les premiers jours, au milieu d'une chaleur encore trop grande, à la première pluie j'ai eu une hémoptysie, la seule du reste que j'ai eue à Menton. Aussi je be saurais trop recommander aux malades de n'arriver à Menton qu'à la fin d'octobre

L'humidité est contraire aux malades qui ont une expectoration abondante, parce que, loin de la tarir, elle l'augmente; c'est ce qu'on peut facilement observer dans les climats secs quand il pleut. Elle est aussi contraire aux rhumatismes, parce qu'elle augmente la douleur, surtout lorsqu'elle est accompagnée, comme à Alger, d'une diminution notable de la pression atmosphérique. Weir Mitchell a démontré ces faits par de non-

<sup>1</sup> Ces faits ont été confirmés par les observations faites à Pau et à Don, ainsi que par les observations récentes de l'archiduc de Toscane aux îles Baléares. A lvica la température est égale à l'atmosphère seche; à Mayorque, l'atmosphère est humide et la température très-variable.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les variations hygrométriques produisent aussi des vents. Si une quantité un peu considérable se condense en un point du globe, et se résoud en pluie, il se produit un vide dans l'atmosphère et l'air des régions voisines afflue pour le remplir.

expériences toutes récentes, et du reste depuis longtemps le chande temps est connu comme la source d'une foule de douleurs; or beaucoup de phthisiques sont rhumatisants ou porteurs de fausses

ines pleurétiques, cette humidité leur sera souvent pénible 1.

ous objectera, avec M. Garreau, que l'air humide est aussi bon inflammations pulmonaires que les fumigations dans la pharyngite, a et la conjonctivite. Il est possible, en effet, que les phénomènes tatoires puissent être amendés par l'action momentanée de la vaeau, et c'est probablement ainsi qu'agissent les inhalations des étaents thermaux; mais le séjour permanent dans une atmosphère fait plus de mal à l'état général du malade qu'il ne fait de bien à local. Il est bien entendu que nous ne parlons pas ici des cas de à marche rapide que les climats secs tuent en quelques jours.

s façon générale on peut dire que les climats secs sont plus efficaces climats humides. Cette notion ressort d'une étude fort intéressante Villiams. Parmi les malades qu'il a pu observer et qui ont été dans chauds et humides, 32 à 35 pour cent ont été aggravés, 4 à 14 pour it restés stationnaires; tandis que parmi les malades envoyés sur la de Gênes, 20 pour cent seulement sont restés stationnaires ou ont ravés. Et Williams a soin de faire observer qu'on n'a pas envoyés phthisiques avancés dans les climats humides que dans les climats

en faisant le procès de l'humidité, nous ne voudrions pas cepennter outre mesure la sécheresse. S'il n'y a pas de vapeur d'eau dans lui-ci ne pourra être tempéré. Il fera très-chaud au soleil parce que ur d'eau ne retiendra aucune partie de la chaleur solaire, et il fera id à l'ombre, parce que cette même vapeur d'eau ne conservera pas re la chaleur qu'elle aura reçue. C'est pour cette raison qu'il faut un climat intermédiaire, surtout lorsqu'on est éréthique et sensible

sques variations thermométriques.

gération des vents est excessivement funeste aux phthisiques. Nous rons l'action si malheureuse du sirocco qui produit les hémoptysies et sur tout le littoral africain jusqu'à Port-Saïd, ainsi que l'a dé-M. Vouvray. L'action de ce vent ne semble pas extraordinaire l'on voit qu'il s'accompagne d'un abaissement atmosphérique de 10 d'une élévation de température de 15° et d'une baisse hygroméqui peut atteindre 70 centièmes. En même temps l'électricité atmose est très-développée, si bien qu'en 1840, par un jour de sirocco, mant du génie Ledinghen vit des étincelles luire à ses épaulettes. prend qu'au milieu de ce bouleversement thermique les tubercuviennent anxieux, congestionnés, qu'ils soient baignés de sueur et puffrent horriblement de la tête. Et il faut avoir eu la dyspnée du pour en connaître toute l'angoisse.

è du sirocco on a voulu placer le mistral; mais on ne peut en aucune proper les effets de ces deux vents; le mistral donne beaucoup l'anxiété, quand il n'est pas fort et qu'il n'amène pas par sa violence ssement thermométrique brusque de 4 à 5 degrés; il est très-sup-

Farreau croit que ces manifestations rhumatismales améliorent l'état pulmose malades, parce que l'inflammation quitte le poumon pour se porter Nous croyons fort peu à ces métastases providentielles et nous pensons na une manifestation arthritique, c'est qu'on a eu froid, ce qui n'est jamais r le poumon; et que cette nouvelle manifestation est un accident qui vient ner la maladie.

portable, dans une atmosphère sèche, bien entendu. Cependant certaines personnes, et j'en suis, ne peuvent le supporter, même à Cannes, parce qu'il produit chez eux une évaporation cutanée trop vive qui les glace & qui leur procure une grande dyspnée. Aussi ai-je voulu fuir absolument et

ennemi et me porter hors de ses atteintes.

Certains vents humides, comme les vents d'ouest, à Alger, sont bien pius nuisibles que le mistral, ainsi que nous l'avons déjà vu. Mais d'une façon générale, on peut dire que les tuberculeux doivent éviter les stations éventées, car, à égal degré du thermomètre, la sensation physiologique de la température varie beaucoup suivant que l'atmosphère est calme ou agitét. C'est ainsi qu'au pôle Nord, à - 30°, le froid n'est pas très-doulourent s'il n'y a pas de vent; mais si l'air est ébranlé, on éprouve un cinglement général et on est congelé. En effet, le vent apporte autour du corps des couches gazeuses froides sans cesse renouvelées, qui lui enlèvent toujours

de nouvelles quantités de chaleur.

Si nous craignons l'exagération des vents pour les phthisiques, nous redoutons aussi une atmosphère absolument placide. Les médecins anglas, eux-mêmes, qui ont pendant si longtemps recommandé Madère, ont reconnu, après quelques années d'expériences, que cette atmosphère de plomb n'était bonne que pendant un temps très-court; et que, sous son influence, les malades, loin de faire des progrès vers la santé, perdent des forces et engraissent sans accroître leur vigueur et sans prendre de conleurs. Tel était l'avis de Combes, de William Edward, de Bright, d'Addison, de Graves. Une légère agitation de l'air est nécessaire. C'est un juste milie que nous désirons pour nos valétudinaires, et on ne le rencontrera que dans un climat soumis à de faibles et rares perturbations cosmiques; or les vents naissent le plus souvent de l'action locale de la chaleur, du froit et de l'évaporation. Il est des vents produits par l'échauffement subit de l'air qui s'élancent avec une violence soudaine. C'est ce qui arrive fréquenment à Alger. Dans cette station, quand la journée est chaude, il s'élève, plusieurs heures avant le coucher du soleil, un vent très-froid; en est, sous l'influence de la température élevée, les couches d'air voisines du sot s'échauffent, s'élèvent en vertu de la diminution de leur densité, et sont remplacées par des couches d'air froid qui affluent des régions voisines. Plus il a fait chaud, plus ce courant d'air est violent. De même le main, après le lever du soleil, il y aura un vent froid, lorsque ce soleil aura été très-ardent et que l'air froid de la mer viendra remplacer l'air chaud de la terre, tandis que si la température est modérée, la brise, ce mouvement de flux et de reflux de l'air de terre à la mer et de la mer à la terre, sen un excitant salutaire des fonctions organiques, un tonique 1.

Ainsi, pas de climat sans air, parce qu'il est énervant et déprimant E pas de grand vent, parce qu'il refroidit, produit de la dyspnée et provoque en outre d'autres perturbations atmosphériques nuisibles, telles que

les grandes pluies.

Nous avons vu qu'à Alger il v avait des abaissements brusques de pression, souvent accompagnés d'orages. Or tout le monde sait que les phthisiques avancés résistent rarement à l'orage, et que tous les tuberculeux sont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur le littoral de la Méditerranée les fortes brises ne se montrent guère qu'en mars et avril, mais elles ne se font sentir que dans la journée et l'on peut \* promener jusqu'à midi sans être aucunement incommodé. M. Fonssagrives, qui admet ces particularités pour le climat de Montpellier, pense qu'il faut sur nos côtes » promener de 1 h. à 3 h.; s'il ne s'était pas appuyé sur ses moyennes il n'aurait pas donné ce conseil.

plement impressionnés par lui. M. Turrel prétend que ces changements uisent de la fièvre; dans ces cas. l'acide carbonique du sang se dégageet laisserait des tissus avec une grande quantité d'oxygène incompativec une nutrition modérée. Cette opinion est exagérée; un tel phénoe arrive bien quand après avoir mis un individu dans de l'air comprimé e décomprime trop vite, ainsi qu'il arrive quelquefois pour les plons; mais les changements atmosphériques ne sont jamais assez étendus produire un tel effet, et lorsque la fièvre survient, elle est due à l'inice de l'ébranlement nerveux et de l'anxiété respiratoire. Cet ensemle phénomènes est provoqué en grande partie, comme l'a montré lavarret, par le dégagement brusque de tous les gaz normalement ous dans le sang, qui augmentent la pression intra-vasculaire et contriit à provoquer des hémorrhagies. Ces hémorrhagies n'ont du reste de spécial à la côte africaine. M. Guéneau de Mussy a observé deux ois fois aux Eaux-Bonnes de véritables épidémies d'hémoptysies, après iolents orages et de brusques variations harométriques.

1 général, à Alger, la pression n'est pas élevée, surtout si l'on habite à apha supérieur, ainsi qu'on le conseille souvent. Un grand nombre de ecins ont prétendu que la respiration dans cet air rarétié et moins e était fort salutaire. M. Lombard, entre autres auteurs, a pensé qu'en irant une atmosphère peu dense, et par conséquent renfermant moins rincipes vivifiants que l'air ordinaire, on retardait la marche de la isie pulmonaire. Et même M. Lombard pensait qu'il y avait dans ce m excès fort salutaire d'acide carbonique dans le sang. D'abord nous avons comment un excès d'acide carbonique dans le sang peut être ; car toutes les fois que le sang veineux chargé d'acide carbonique uve de la difficulté à traverser le réseau capillaire si délicat du poumon. rvient de la dyspnée. En effet l'acide carbonique agit, ainsi que l'ont détré MM. Brown-Séquard et Haro, comme excitant des extrémités nerveules filets pulmonaires du pneumogastrique, qui sont inspirateurs, tandis est sans action sur les filets laryngés, qui sont expirateurs. De plus, issement de la pression n'augmente pas l'excès d'acide carbonique ile sang; dans ces circonstances les bicarbonates alcalins ne sont pas

mposés, ainsi que vient de le démontrer M. Paul Bert.

a respiration de l'air raréfié n'est pas salutaire par l'anémie respira-3 qu'elle provoque, mais parce qu'elle provoque une gymnastique pulvaire très-utile. Comme on respire une atmosphère moins chargée en zène, il faut faire des respirations plus nombreuses et plus profondes. cette façon les portions du poumon qui respirent mal ordinairement. me le font les sommets, sont obligés de sortir de leur torpeur et de ercer constamment. La capacité pulmonaire augmente, ainsi que l'a ioniré Walshe, et le champ de l'hématose s'étend. C'est là un très-heu-Frésultat, quoi qu'en ait dit M. Laure, qui prétend qu'il faut ralentir la iration pour modérer la combustion pulmonaire. Et si la respiration dans raréfié n'entraînait pas quelques inconvénients notables, les atmosphères res seraient très-utiles à la cure de la phthisie. Mais au bout d'un temps court, cette exagération du nombre et de la force des respirations uit de la fatigue générale et surtout de l'emphysème. Or, comme preslous les phthisiques ont déjà un peu d'emphysème à la pression ordi-5 ce nouvel accident viendra très-rapidement détruire l'heureux effet Impliation pulmonaire. En outre, il est maintenant reconnu, après les riences de M. Paul Bert, qu'à la suite d'une respiration exagérée, le devient alcalin; cette alcalinité est fort dangereuse, non pas, comme Crovait autrefois, parce qu'elle empêche la décomposition des bicarbonates du sang et provoque une intoxication carbonique, mais bien parce qu'elle provoque des phénomènes cérébraux fâcheux, tels que pesanteur de tête, vertiges et sentiment de lassitude extrême. De pareils accidents surviendront bien facilement chez les phthisiques, qui sont déjà si prédis-

posés à la fatigue.

Les effets d'une pression peu élevée sont très-manifestes sur la circulation périphérique, qui est très-activée. Les pulsations augmentent, la peat rougit et se pigmente. Sous cette influence, il survient souvent des épistaxis, des saignements de gencives, comme j'ai pu le constater sur moi toutes les fois que j'ai voyagé dans les montagnes. Mais elle ne provoque pas d'hémoptysie, parce que la tension dans la circulation pulmonaire n'est pas augmentée; et en effet, Poiseule et Volkmann ont prouvé que la charge sanguine des organes thoraciques est directement proportionnelle au degré de la pression atmosphérique. Cependant cette suractivité de la circulation périphérique enlèvera beaucoup de sang aux organes internes, et nous doutos qu'à la longue cette anémie partielle soit propice à une bonne nutrition. De plus, cette action continuée longtemps fatiguera le cœur et l'hypertrophiera. Je sais que Brehmer a prétendu que cette hypertrophie était trèssalutaire dans la phthisie, où le cœur est en général petit et faible. Mais Mayer a réfuté cette opinion hasardée et elle est complétement abandonnée.

En présence des inconvénients de l'air raréfié, nous croyons qu'il fact chercher des stations où la pression atmosphérique soit élevée et où cependant on puisse, de temps en temps, jouir des avantages de cette atmosphère spéciale. On trouvera ces conditions quand on pourra faire des ascensions très-prudemment graduées pour éviter les inconvénients des brusques variations barométriques. De cette façon, pendant une ou deux heures par jour, le malade exercera ses poumons par une gymnastique proportionnée à ses forces, et en même temps il éprouvera une révulsion temporaire à la périphérique, comme sous l'influence d'un sinapisme général Mais il faut bien recommander aux malades d'effectuer lentement les descentes, car le changement de pression et surtout la disparition de la révulsion brusquement opérés pourraient produire des hémoptysies, ces deux causes augmentant la charge sanguine du poumon. En prenant ces précautions, on a tous les bons effets des atmosphères raréfiés, on n'en a pas les inconvénients et on respire sans fatigue un air contenant la proportion normale d'oxygène.

#### VI

## Indications therapeutiques.

Après ce long exposé des effets produits par les variations atmosphériques, nous pouvons, je pense, formuler quelques conseils sur le choix d'un climat hivernal. Tout d'abord il est entendu que partout où on enverra les phthisiques torpides on les améliorera s'ils pratiquent une hygiène rationnelle; les atmosphères trop calmes comme Madère, sont les seules qui doivent être éliminées dans ce cas. Mais les meilleures stations pour ce genre de malades, celles où ils feront les progrès les plus rapides s'ils sevent prendre des précautions, ce sont les stations toniques qui offrent sur la côte méditerranéenne une graduation très-nette depuis Menton jusqu'à Hyères. Aussi nous pensons qu'Alger, qui n'est pas tonique, est loin d'être désigné spécialement pour les formes torpides.

mme nous l'avons déjà dit, ce sont les formes éréthiques qui embarront toujours le médecin et le climatologiste. Parmi ceux-là, les uns e tronvent bien dans aucune station, les autres se trouvent très-mal s certaines d'entre elles et beaucoup mieux dans d'autres. Heureusement réthiques qui se trouvent mal partout sont rares; ces malades sont géalement des jeunes femmes ou des jeunes gens très-nerveux, chez lesquels scultation n'indique ni congestion étendue, ni point de ramollissement, et s'en vont rapidement minés par une fièvre ardente. D'autres malades, œux-ci plus nombreux, sont nerveux, ont de la fièvre et une forme rae de phihisie; il faut les envoyer dans des climats humides comme Pau. t et Madère. Mais la grande majorité des éréthiques sont nerveux, ont l'accélération notable du pouls, se congestionnent très-facilement et thent du sang très-souvent, mais leur phithisie n'a pas une tendance à narche très-rapide. A ceux-là les climats humides sont très-nuisibles, 'e que l'humidité les énerve, les affaiblit. Il leur faut un climat toniet assez calme pour ne pas devenir excitant; ce climat avait déjà été jué par M. Guéneau de Mussy, qui avait placé Menton à son véritable dans l'échelle des stations hivernales. Et comme j'appartiens à cette e d'éréthiques, je puis apporter une confirmation complète à l'asserdu savant médecin de l'Hôtel-Dieu, en ajoutant qu'il ne faut pas 'er à Menton avant la fin des chaleurs.

vis au milieu de toutes ces formes de phthisie, à quelle indication ré-Alger? Nous sommes vraiment bien embarrassé de le dire. Cette n'est pas spécialement indiquée pour les torpides, qui se trouveront iment mieux dans une foule d'autres localités. Quant aux éréthiques, ne peut leur convenir à cause des variations thermiques si étendues raversent à chaque instant son atmosphère. Elle les énerve sans les er et sans amener la moindre sédation. Elle est absolument contre-indipour les hémoptoïques et aussi pour les malades atteints d'une expecton abondante. Les arthritiques y seront aussi sujets à de nombreux acci-4- Il faut encore en éloigner absolument les malades qui ont des tendan-Tux troubles digestifs. Et ce que nous venons de dire, nous pouvons le er d'Alexandrie et de Tanger dont le climat est absolument analogue ui de la capitale algérienne; en effet, la même exposition, les mêmes 3 produisent les mêmes manifestations atmosphériques. Quant au Caire, un climat très-sec et chaud qui est funeste aux éréthiques et n'est pas alement indiqué aux éréthiques à cause de la chaleur et du kamsin atiguent les organes digestifs.

rmi les différents genres de climats que nous venons d'étudier, en esti soient indiqués pour certaines périodes de la maladie tuberculeuse? eurs auteurs l'ont dit; ils ont prétendu par exemple qu'un malade qui, yé au 1<sup>er</sup> degré de la phthisie sur le littoral méditerranéen franavait obtenu d'heureux résultats de son séjour, et ensuite cessant de igner est arrivé au 2<sup>e</sup> degré de la maldie, devait aller à ce moment une station sédative comme Pau. Nous croyons que ce mode de raiement est peu exacte, et qu'il faut se baser bien plus sur la forme et la he de la maladie que sur le degré des lésions.

terminant, nous ajouterons qu'outre les stations des côtes françaises icaines de la Méditerranée, les côtes d'Angleterre et les côtes sud et d'Irlande et de l'Angleterre présentent des stations abritées qui fréquentées avec raison, depuis les recherches de Clark, par les Anglais ord, pour lesquels une chaleur peu élevée est suffisante. Parmi ces sta-Hastings, où nous avons séjourné, nous a paru très-convenable, et les péens du Midi y trouveront une excellente résidence d'été. Ils devront

la quitter en septembre, parce qu'il y a alors des brouillards humides qu'il faut éviter, car ils sont même nuisibles aux Anglais habitués à vivre au milieu d'eux. En esset, les phthisiques habitués à une atmosphère humide se guériront d'autant mieux qu'ils viendront habiter une atmosphère peu

chargée de vapeur d'eau.

En terminant, nous voulons répéter que la chaleur n'a pas besoin d'être élevée dans une station hivernale; il faut qu'elle soit uniforme. Et cela nonseulement pour les phthisiques, mais encore pour tous valétudinaires chez lesquels une maladie chronique modifie les conditions normales de la nutrition. Pour ces malades, qu'ils soient glycosuriques, dyspeptiques, goutten, rhumatisants ou atteints d'une syphilis grave, il faut un climat sans variations cosmiques et tonique sans être excitant, climat dans lequel ils pour ront faire un exercice gradué au grand air, sans craindre de se refroidir. Et c'est dans cette classe de valétudinaires que nous voyons les plus grands succès dans notre station mentonnaise. Quant aux phthisiques, ceux qui dovent spécialement venir bénéficier de notre climat sont les éréthiques sub grande fièvre, dont la maladie pulmonaire n'a pas une marche aigue & n'est pas compliquée de manifestations laryngiennes avancées. Quant au malades incapables de quitter leur lit, ils ne retireront aucun profit de leur déplacement. Parmi les torpides, ceux qui tireront le plus grand avantage d'un séjour à Menton, sont les malades qui craignent le vent, et aussi cens qui avant des déformations thoraciques, trouveront derrière leur habitation, des montagnes où ils pourront faire une gymnastique pulmonaire indispensable pour eux.

Ainsi limitée à certaines indications assez précises, l'efficacité hygiénique du climat de Menton produira certainement d'utiles résultats, et nous croyons avoir rendu quelques services à nos confrères en phthisie, en leur

indiquant nos impressions de médecin et surtout de malade.

M. Daremberg veut d'abord protester contre l'assertion émise à la séance précédente par M. Niepce sur la spécificité de l'air marin. parce qu'il contient du chlorure de sodium, du brome, de l'iode. Ces substances sont en quantité à peine appréciable et ne peuvent avoir aucune action thérapeutique, et cela est fort heureux car les inhalations d'iode et de brome sont très nuisibles dans la phthisie. Du reste si l'on voulait attribuer une action spécifique à chaque substance contenue dans l'eau de mer et par conséquent dans l'air marin, on trouverait dans cet air une panacée universelle. C'est ainsi que, si on avait mis la constipation au lieu de la phthisie à l'ordre du jour, on aurait pu dire que l'air marin est laxatif parce qu'il contient des sulfates de soude et de magnésie. Ce n'est pas ainsi qu'on traite les questions de météorologie scientifique.

Puis M. Daremberg étudie le climat d'Alger et montre que ce climat est loin d'être tempéré comme celui des côtes méditerranéennes françaises. Il décrit l'influence fâcheuse des vents si variables, les changements brusques de pression, de température, d'hygrométrie qui caractérisent spécialement le climat d'Alger. Il montre que cette station est absolument contre-indiquée pour les phthisiques atteints de troubles digestifs, pour les

munatisants, pour ceux qui ont l'expectoration abondante, pour ceux qui ont une tendance aux hémoptysies, et enfin pour tous ceux qui ont me forme rapide de tuberculose ou des phénomènes fébriles; en un mot pour tous les phthisiques éréthiques. Quant aux torpides, une foule de stations sont plus indiquées pour eux.

M. Texter lit une note sur le climat d'Alger!.

Une discussion s'élève entre MM. Daremberg et Texier sur la comparaison des climats d'Alger et Menton.

M. Carville ajoute quelques observations sur les climats du Midi en général.

La séance est levée.

#### Les secrétaires:

J. PÉTAVEL. H.-CH. LOMBARD.

<sup>1</sup> Cette note, n'ayant pas été remise au Secrétaire, n'a pu être publiée.

# CINQUIÈME SECTION

#### BIOLOGIE

# SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE

Présidence de M. Schiff.

Le bureau provisoire est nommé à l'unanimité bureau définitif.

MM. Broadbent, Marey, Franck, Sonsino, sont nommés présidents honoraires.

M. Franck fait la communication suivante:

# CHANGEMENTS DE VOLUME ET DÉBITS DU CŒUR Par M. le D' FRANÇOIS FRANCK, de Paris.

Les recherches que j'ai faites l'année dernière (Comptes rendus du Laboratoire du prof. Marey, 1877, — et Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, décembre 1876) sur les changements de volume des organes périphériques dans leurs rapports avec la circulation, ont été complétées cette année par l'étude des changements de volume et des débûts du cœur.

Les débits du cœur sur l'animal vivant ne pouvant être directement déterminés, j'ai eu recours, pour les apprécier, à l'étude des diminutions de volume du cœur pendant les phases d'évacuation. Des mesures directes m'ont permis d'établir expérimentalement la proportionnalité entre la diminution systolique du volume du cœur et son débit, dans des expériences de circulation artificielle sur le cœur isolé de la tortue terrestre.

Ce point essentiel étant acquis, j'ai étudié les changements de volume du cœur chez les animaux (chiens) en mettant la cavité du péricarde en rapport avec un appareil enregistreur de Marey. Le thorax étant ouvert avec le thermo-cautère, un tube est fixé à la partie inférieure du péricarde; l'augmentation de volume du cœur pendant la diastole (réplétion) refoule dans un tambour à levier inscripteur une certaine quantité d'air; la diminution de volume du cœur pendant la systole (évacuation) rappelle dans le péricarde la totalité ou une partie de l'air expulsé pendant la phase diastolique. Il est facile de recueillir, en même temps que ces courbes, celles des pulsations ventriculaires droite et gauche, celles des variations de la

pression artérielle, etc. C'est à l'aide de cette méthode d'étude qu'ont été

obtenus les résultats dont je présenterai ici l'indication succincte.

L'accélération des battements du cœur produite chez le chien par la section des pneumogastriques s'accompagne d'une élévation considérable de la pression artérielle; au contraire, l'accélération provoquée par l'exci-Lation directe des nerfs accélérateurs n'est pas suivie d'augmentation de pression. L'étude des changements de volume du cœur dans ces deux conditions a donné la raison suivante des différences observées : après la sec-Lion des pneumogastriques, chaque systole du cœur conserve son débit initial. et l'augmentation du nombre des systoles produit, dans le même temps, un débit plus considérable; au contraire, pendant l'excitation des nerfs accélérateurs, chaque systole débite moins qu'avant l'excitation, et la somme des débits dans le même temps n'étant pas plus grande, la pression artérielle ne varie pas. La même exploration nous a montré que, pendant cette accélération, le cœur est toujours ramené par l'excitation des nerfs du premier Zanglion thoracique à un état de demi-resserrement, et débite moins parce que ses diastoles sont moins complètes : cet état est comparable au tétanos à secousses dissociées d'un muscle ordinaire.

Nous avons modifié le débit de chacun des deux cœurs par divers procédés: la compression directe des troncs aortique et pulmonaire, le resserment des vaisseaux périphériques, ont agi sur chaque ventricule de la même façon; leur débit a été diminué, leur volume général augmenté. Ces conditions se trouvent réalisées par l'influence des excitations vaso-motrices directes ou réfléchies, qui amènent le spasme vasculaire étendu, comme la douleur, le froid, etc.; on arrive aux mêmes résultats en ralentissant la circulation pulmonaire par l'insufflation trachéale (Gréhant, Héger), par

l'injection d'air dans les vaisseaux pulmonaires.

Dans les cas de pression artérielle notablement augmentée, il se produit les troubles de rhythme (ralentissement, irrégularité) qui nous ont paru priont dépendre de l'augmentation de la pression intra-crânienne: des expériences de circulation artificielle dans les vaisseaux de la tête (procédé de Brown-Sequard) nous ont montré les mêmes troubles rhythmiques chaque dis que la pression était augmentée dans les vaisseaux encéphaliques. Mais nous pensons que l'augmentation de la pression intra-cardiaque agit dans le nême sens et ajoute ses effets à la première cause, que ce soit par action

**lécanique ou par influence sur l'appareil ganglionnaire du cœur.** 

Les débits du cœur ont aussi été modifiés dans des expériences de contreression exercée à l'intérieur du péricarde avec l'air comprimé: dans les
remiers instants de l'expérience, de 0 pression à +1° de mercure, la presion baisse dans les artères, parce qu'on apporte une gêne à l'afflux du sang
eineux dans les oreillettes: les ventricules débitent moins, ayant moins
eçu; plus tard, quand les oreillettes sont affaissées sous la pression extéieure, de +1 à +2°, la pression veineuse est surmontée; les ventricus cessent d'envoyer leurs ondées, la suppression des pulsations artérielles
e produit à ce moment. Ces expériences peuvent rendre compte des troules artériels, cardiaques et pulmonaires présentés par les malades atteints
l'épanchement péricardique abondant.

Les changements du volume du cœur ont encore été étudiés par l'exploation des pressions de l'air dans la trachée pendant l'arrêt respiratoire; le principe est le même que précédemment: le cœur en se dilatant refoule lair contenu dans le poumon; pendant son resserrement systolique, il crée la lui une pression négative qui s'ajoute à l'aspiration thoracique détermine un rappel d'air vers la poitrine. Si l'on explore en même temps les pulsations extérieures du cœur, on peut s'assurer de l'opposition

des deux courbes trachéale et cardiaque pendant la systole.

Cette exploration trachéale étant faite sur un animal dont le thorax est ouvert, les indications correspondent aux variations de calibre totalisées des vaisseaux pulmonaires : le cœur ne peut plus agir sur le poumon à la suite

de la suppression de l'aspiration pleurale.

Chez l'homme, on obtient les indications des changements de volume du cœur en plaçant dans la bouche, la glotte étant ouverte pendant un arrêt respiratoire, le tube de transmission d'un appareil inscripteur à air. Ch. Buisson, dans sa thèse (Paris, 1862), a le premier indiqué le sens des courbes ainsi obtenues; depuis, on a pensé que ces indications correspondaient aux pulsations du cœur transmises par le poumon: il est facile de s'assurer du contraire, en superposant les deux ordres de courbes, pressions bucco-trachéales et pulsations extérieures du cœur. Si la glotte est fermée, les indications buccales correspondent aux pulsations totalisées des artères pharyngiennes, buccales, nasales.

L'étude des débits du cœur chez l'homme ne pouvant être faite avec une précision suffisante à l'aide de la cardiographie buccale, nous avons exploré les changements de volume du cœur en plaçant le bouton de l'explorateur sur la poitrine, en dehors de la pointe, dans la zone d'aspiration systolique: l'étude des résultats fournis par ce procédé, dans les cas normaux et pathologiques, a été l'objet de recherches spéciales qui figureront dans les

Comptes rendus du Laboratoire pour l'année 1878.

M. Carville demande à M. Franck comment il peut dans ses expériences faire abstraction de la respiration.

M. Franck répond qu'il suspend en général un moment la respiration chez l'homme, ces expériences ne peuvent pas faire la base de déductions bien précises. Ce n'est qu'affaire de curiosité.

M. Schiff peut mettre à la disposition des membres des courbes confirmant les conclusions de M. Franck. — Il demande à quelle époque M. Buisson a fait l'observation des pulsations de l'air dans la cavité pharyngo-buccale.

M. Franck. En 1861, et publié en 1862.

M. Broadbent prend la présidence.

M. Schiff demande si on ne pourrait pas renverser la proposition que: la pression augmente parce qu'il y a plus grand débit du cœur et dire au contraire que l'augmentation de la pression produit un débit plus grand du cœur.

La pression augmente simultanément dans les veines et dans les artères. La section des pneumogastriques est toujours cause d'une augmentation de pression mais pas toujours d'une augmentation du débit du cœur. Quant au nombre des pulsations il n'est augmenté ni chez les chats ni chez les lapins ni chez les chevaux, pas même chez les jeunes chiens. Ces animaux, quand ils sont plus âgés, donnent alors une augmentation de

pulsations par le changement du mode de respiration qui suit la section des nerfs vagues.

Pour les nerfs accélérateurs M. Schiff n'en connaît qu'un, le vague. Les rameaux du ganglion cervical inférieur n'accélèrent les pulsations que tent que les nerfs récurrents (Vague) sont intacts. Avec cette accélération, que produit aussi l'irritation du pneumogastrique chez les animaux atropinisés, on voit, comme le fait remarquer M. Franck, constamment me diminution des débits du cœur sans changement ou avec diminution de la pression. Mais si, par la compression de l'aorte, on élève la pression sanguine, on voit 3 ou 4 pulsations après, une augmentation évidente du débit du cœur. Cette augmentation de pression est produite aussi par l'irritation du bout central du nerf vague (action vaso-motrice réflexe sur les vaisseaux abdominaux qui ne se produit plus après la section de la moelle au-dessous de la moelle allongée).

Il est donc évident que c'est l'augmentation de pression qui cause l'augmentation du débit du cœur et non le contraire. Les instruments qu'emploie M. Franck ne sont pas assez précis. Comment le péricarde peut-il transmettre intégralement les changements de volume du liquide qu'il contient, puisque ses parois ne sont pas rigides.

La méthode que M. Schiff a mise en usage pour cette étude est la suivante : on observe sur la surface humide du cœur l'image d'une fenêtre, et les changements des dimensions de cette image donnent la notion des variations de volume du cœur et par conséquent de son débit.

M. Schiff croit que son élève, M. Julio Ceradini, est le premier qui ait observé la transmission des pulsations du cœur par les voies respiratoires en voyant osciller sur une surface liquide la fumée qu'il émettait par les mrines en suspendant sa respiration.

Des expériences faites ce printemps dans le laboratoire de physiologie de Genève ont montré que c'est, contrairement à l'opinion de Regnard, pendant la diastole que le poumon est comprimé.

M. France présente des courbes à l'appui de cette dernière proposition, it d'autres pour montrer l'indépendance des pulsations artérielles transuises à l'air de la cavité bucco-pharyngienne de celles produites dans les voumons par les changements de volume du cœur.

### M. Mierzejewski fait la communication suivante:

# CONSIDÉRATIONS ANATOMIQUES SUR LES CERVEAUX D'IDIOTS

西江田 山北田

Par M. le D<sup>r</sup> J. MIERZEJEWSKI, professeur à l'Académie médicochirurgicale de Saint-Pétersbourg.

Sous le nom d'idiotie on comprend un arrêt de développement du cerveau accompagné d'un affaiblissement des fonctions intellectuelles à des degrés différents. En quoi consiste cet arrêt? Quelles en sont les causes? Ce sont là autant de problèmes qui sollicitent vivement l'attention des psy-

chiatres et des anthropologistes.

L'étude de ces questions offre un vif intérêt, tant au point de vue scientifique qu'au point de vue pratique; elle devrait marquer la première étape dans le sentier tortueux et obscur qui conduit à cette région per connue des sciences psychiatriques, qui s'appelle la folie héréditaire. Il est incontestable que les vices de conformation physique des ascendants se transmettent à leurs descendants, et que ce phénomène est le point de départ des races pathologiques. Blumenbach et Otto ont décrit cette étrange monstruosité du coq huppé (gallus cristatus) chez lequel on rencontre toujours la hernie cérébrale, et Hagenbach a prouvé que ce vice de conformation se développe dans la période la plus avancée de la vie fœtale. Cette anomalie de développement se transmet des parents aux enfants, et c'est pour cette raison qu'il existe une race pathologique de coqs demidiots qui a été, de la part de Darwin, l'objet d'une description détaillée.

Ce ne sont pas seulement les malconformations physiques, mais encore les perversions morales qui se trouvent soumises aux lois de la transmission par l'hérédité. On comprend en effet que des perversions morales chez les ascendants peuvent provoquer dans les produits des malconformations du cerveau susceptibles d'être transmises de génération en génération. On a tendance à admettre également l'existence d'anomalie du cerveau chez les individus qui présentent une prédisposition à la folie héréditaire. Ces malconformations peuvent demeurer longtemps latentes jusqu'à ce que des conditions favorables particulières permettent à la force dégénératrice de se développer. Tout ce qu'on avance sur l'existence probable d'anomalie du cerveau chez les personnes douées d'une prédisposition à la folie héréditaire repose le plus souvent sur des hypothèses et des suppositions trèsrationnelles, mais la démonstration physique, chimique, anatomique, nous manque le plus souvent; il est donc de notre devoir de bien étudier les anomalies du cerveau visibles, évidentes, que l'observation immédiale constate à l'aide des procédés scientifiques modernes. En somme, les eur des poursuivies sur les cerveaux d'idiots doivent être la pierre fondamentale destinée à élever l'édifice de la science qui a pour but de déterminer les signes physiques de la folie héréditaire. C'est à notre éminent président, M. le professeur Vogt, qu'appartient le mérite d'avoir reconnu dans son traité sur la Microcéphalie, la grande valeur qu'a la question de l'idiotie dans la série des sciences biologiques.

En étudiant les cerveaux d'idiots, la question la plus importante que nous devons nous poser est celle-ci: Comment comprendrons-nous l'arrêt de développement du cerveau? Le processus de développement du cerveau comprend différentes phases; l'arrêt de développement du cerveau résulte de ce que l'organe, arrivé à une certaine étape du processus qu'il doit par-

courir, en reste là et ne continue pas à traverser toutes les phases qui caractérisent sa formation. Considéré à ce point de vue, chaque cerveau d'idiot doit avoir son représentant dans le cerveau normal en voie de dé-

veloppement.

La littérature scientifique possède, sans contredit, des descriptions de cerveaux d'idiots qui, par l'aspect extérieur de leurs circonvolutions, resemblent à des cerveaux de fœtus; malheureusement ces cerveaux n'ont pas été soumis à un examen histologique, et il reste à décider si l'arrêt de développement des parties morphologiques du cerveau coïncide avec un arrêt de développement dans la structure des éléments nerveux microscopiques.

Les recherches histologiques que j'ai faites sur un cerveau d'idiot i m'ont donné des résultats fort remarquables: les circonvolutions de ce cerveau présentaient extérieurement, par leur arrangement, le type fœtal; leurs éléments nerveux étaient tout aussi bien formés que dans les cerveaux complétement organisés, mais ces éléments nerveux étaient moins grands que

dans les cerveaux normaux.

Dans ce cas, l'arrêt morphologique des circonvolutions était accompagné d'un parfait développement de leurs éléments histologiques, et la forme extérieure était en désaccord avec la structure délicate du tissu. Ici il n'y avait pas par conséquent de véritable arrêt de développement (morphologique et histologique), mais une déviation du type de développement normal. Je n'ai pas rencontré, jusqu'à présent, une seule description de cerveau d'idiot dans lequel l'arrangement morphologique des circonvolutions et la structure microscopique de leurs éléments nerveux aient présenté desformes embryonnaires. Le cas observé par Starck et par moi constitue peut-être une exception unique sous ce rapport; encore est-il que cette exception doit être étudiée avec certaines réserves. L'arrêt de développement morphologique du cerveau peut embrasser les hémisphères entiers ou n'exister que dans certaines parties du cerveau. Les circonvolutions arrêtées dans leur développement sont très-souvent plus larges et plus plates que les circonvolutions normales.

A cette catégorie appartient la plupart des cerveaux de microcéphales 3. Tous ces arrêts de développement sont pour ainsi dire des monstruosités, qui appartiennent au domaine de la tératologie. L'anencéphalie et les autres monstruosités du cerveau, qui rendent la vie impossible, ne peuvent pas être comprises au nombre des cas d'idiotie, parce que l'idiotie ne comprend que les anomalies du cerveau chez des êtres qui sont capables

de vivre.

Tous les cerveaux d'idiots ne peuvent pas être classés au nombre des monstruosités; au contraire, il y en a beaucoup qui ne sont que des types purement pathologiques, c'est-à-dire que dans ces cas il n'y a pas un simple arrêt de développement normal du cerveau; mais à la suite de différents processus pathologiques pendant la vie utérine et les premières années de l'enfance, le tissu du cerveau a perdu ses qualités normales ou est remplacé par un tissu qui lui est étranger. Nous espérons qu'avec le temps, quand l'embryologie du cerveau sera plus avancée et que l'examen histologique des cerveaux d'idiots se fera plus fréquemment, les conditions d'un simple

3 Beiträge zur Kenntniss der Microcephalie (Archiv für Anthropologie. Band 1.

p. 246).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für Ethnologie, 1872. Bulletins de la Société d'anthropologie, 1875. <sup>2</sup> Starck (Microcephalie fœtale Encephalitis), Allgemeine Zeitschrift f. Psychiatrie, 1975, Bd. XXXII, Heft in et v. — J. Mierzejewski. Note sur les cerveaux d'idiots en général, etc. Revue d'anthropologie, 1876, page 21 et suiv.

arrêt de développement pourront être expliquées par des circonstances purement pathologiques, et le nombre des cas appartenant à la catégorie des cerveaux pathologiques sera de beaucoup augmenté. En outre, on doit ranger au nombre des cerveaux d'idiots les cerveaux qui, par l'arrangement des circonvolutions ressemblent presque à des cerveaux normaux, tout en ayant les circonvolutions hypertrophiées ou des circonvolutions si minces et si rudimentaires qu'elles ressemblent par leurs dimensions aux circonvolutions fœtales, mais se distinguent de ces dernières par la richesse de leurs circonvolutions secondaires.

Chez certains idiots, la structure morphologique des circonvolutions présente quelquesois des anomalies qui ne peuvent pas être expliquées par un simple arrêt de développement et qui appartiennent incontestablement aux anomalies nommées par M. Pozzi, anomalies réversives par déviation de développement; c'est-à-dire que les parties morphologiques du cerveau se rapprochent dans leur structure des mêmes parties dans les races inférierres ou chez les anthropoïdes. Des anomalies pareilles ont été décrites en dernier lieu par MM. Pozzi, Guillaume Sander et François Fischer <sup>2</sup>. Mais ces observations sont rares et celles qui seront recueillies dans l'avenir montreront combien ces anomalies sont plus fréquentes chez les idiots que chez les sujets dont les facultés intellectuelles sont bien développées. On peut dire à la vérité que ces anomalies réversives ont été observées chez des sujets donés d'une capacité intellectuelle normale; un cas de ce gente a été publié par Meynert dans les Archiv. für Psychiatrie de l'année 1876.

Toutes ces anomalies que présentent les cerveaux d'idiots peuvent se combiner entre elles de la manière la plus diverse, et dans un même cerveau on peut rencontrer non-seulement les différents degrés d'arrêt de développement, mais encore les anomalies réversives et des lésions pure

ment pathologiques.

On a très-souvent observé que les mêmes parties du cerveau présentaient chez différents idiots un développement inégal. Ce fait, bien étudié de accompagné d'observations cliniques détaillées, peut jeter une lumière nouvelle sur beaucoup de côtés de la vie des idiots, qui ont frappé plus particulièrement les observateurs.

Les observations cliniques indiquent qu'il existe des idiots nommés idiots sarants 3. Ce sont des idiots qui, tout en ayant un affaiblissement général des facultés intellectuelles, sont doués d'une seule capacité spéciale et prédominante d'imitation. C'est ainsi qu'il y a dans cette classe des individus qui peuvent appliquer leur talent d'imitation à dessiner, à chanter, d'autres qui ont une mémoire spéciale pour les noms propres et les mots. Mais ce facultés ont un cachet tout particulier et pour ainsi dire capricieux, qui pe se soumet pas à l'enseignement ordinaire. Les idiots savants peuvent parfaitement bien imiter un objet, mais ils ne peuvent pas en faire autant pour un autre objet tout à fait analogue. Cette faculté d'imitation est très-variée chez les différents individus, et comme les différentes facultés répondent

<sup>2</sup> Docteur Samuel Pozzi, Note sur le cerveau d'une imbécile (Revue d'anthropologie, 1876, t. IV, n° 2, p. 193). Guillaume Sander, Ueber eine affenartige Bildume am Hinterhauptlappen eines menschlichen Gehirns (Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Bd. V, Heft III, 1875, p. 842). Franz Fischer, loc. cit., p. 850.

<sup>3</sup> Edw. Seguin, New facts and remarchs concerning Idiocy, New-York 1870. George Grabham, Remarchs on the origin and varieties of Idiocy (British Medical Journal 1875, p. 733).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un semblable cerveau fut décrit, en dernier lieu, par Franz Fischer. Beschreibung einer Hemmungsbildung des Gehirns (Archiv f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Bd. V, Heft 111, 1875).

us doute à des substratum anatomiques différents, il en résulte ensuite ue chez différents idiots, certaines parties du cerveau doivent être plus éveloppées que ces mêmes parties chez d'autres, et vice versa.

Il serait très-important de poursuivre la liaison entre l'existence de cerines facultés d'imitation chez les idiots et le développement prépondéint chez eux de certaines parties du cerveau. Malheureusement nous avons pas de recherches à ce sujet.

Les cerveaux d'idiots chez lesquels certaines parties des hémisphères ont comparativement plus développées que les autres, ont aussi une grande

aleur sous le rapport anatomo-physiologique.

Il faut regarder des cas pareils comme une expérience délicate de la name elle-même, qui, produisant un arrêt de développement de certaines arties des hémisphères cérébraux et de leurs conducteurs, nous permet singer quels sont les conducteurs qui sont liés avec certaines parties des émisphères et quels sont leurs rapports réciproques et leur rôle anatomique. Dans un cas que j'ai eu l'occasion d'observer, j'ai noté un faible dévelopment des lobes frontaux et des circonvolutions frontales ascendantes et ariétales ascendantes; la calotte du pédoncule était extrêmement dévelopment de son volume relatif. Dans un autre cas les lobes frontaux et les reconvolutions frontales ascendantes et pariétales ascendantes étaient bien éveloppés, mais les lobes occipitaux étaient atrophiés et les lobes sphénoïux transformés en une sorte de poche kystique. Le pédoncule, dans cernier cas, offrait une disposition inverse, c'est-à-dire qu'il était bien dédoppé, tandis que la calotte n'avait pas son volume correspondant.

Le cerveau dont j'ai l'honneur de vous soumettre la description offre un lérêt tout particulier; il démontre en effet jusqu'à quel point le processus thologique qui a lésé le cerveau pendant la vie fœtale peut avoir influé r la disposition des circonvolutions de la surface des hémisphères et des

ments nerveux dans l'écorce cérébrale.

Le cerveau qui fait l'objet de cette étude a été mis à ma disposition par le Dr Reitz, médecin en chef de l'hôpital d'Elisabeth, à St-Pétersbourg, près les renseignements qui m'ont été fournis, ce cerveau est celui d'un me garçon de trois ans, nommé Jean A., né à St-Pétersbourg. La note i accompagne l'envoi signale les particularités suivantes:

Le sujet est vigoureux; son crâne est pointu à la partie supérieure et ses choires bien développées. Le nombre des dents et leur disposition sont

suivants : 1 — 4 — 1

|                                       | -   |    | _   |      | _    |           |             |                               |
|---------------------------------------|-----|----|-----|------|------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 3                                     | 2 - | _  | 4 - |      | 2    |           |             |                               |
| Le poids du corps                     | •   | •  | •   | •    | •    | •         | =9,250      | grammes;                      |
| La longueur du corps                  | •   | •  |     | •    |      | •         | = 70        | centimètres.                  |
| La circonférence du crâne.            |     | •  |     |      | •    | •         | = 39        | ¥                             |
| Diamètre bi-pariétal                  | •   |    | •   | •    | •    | •         | = 12        | 1/2                           |
| <ul> <li>bi-temporal</li> </ul>       | •   | •  | •   | •    | •    |           | = 09        | 'n                            |
| <ul><li>fronto-occipital .</li></ul>  |     |    |     |      |      |           |             | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> • |
| <ul> <li>mento-occipital .</li> </ul> | •   | •  | •   | •    | •    | •         | = 15        | <b>)</b>                      |
| La circonférence du thorax            | à   | la | pa  | rtie | e su | <b>!-</b> |             |                               |
| périeure                              |     |    |     |      |      |           | = 47        | n                             |
| Celle de l'abdomen                    | •   | •  | •   | •    | •    | •         |             | <b>,</b>                      |
| Diamètre transversal du tho           | ray | ۲. | •   | •    | •    | •         | = 15        | •                             |
| Diamètre antéro-postérieur            | •   | •  | •   | •    |      | •         | $= 13^{-1}$ | , <b>2</b>                    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue d'anthropologie 1876.

Le visage de ce jeune garçon était sans expression, il ne prononçait pas de mots articulés; mangeant beaucoup et avec gloutonnerie, il ne reconnaissait pas ses parents. Il était indifférent à ce qui se passait autour de lui; son œil sans expression ne fixait pas longtemps les objets, et par moment il se mettait à rire ou à pleurer sans motif apparent.

Parfois il tombait dans des accès éclamptiques qui se renouvelaient à plusieurs reprises dans une semaine. La sensibilité de la peau était conservée, puisque des piqures légères à la surface des téguments suffisaient pour le faire pleurer. L'enfant remuait assez facilement les pieds et les mains, mais il lui était impossible de marcher ou de s'asseoir sans être soutenu.

Entré à l'hôpital d'Elisabeth le 1er novembre 1874, il y est mort le 15

janvier 1875, à la suite d'une pneumonie.

Indépendamment des lésions propres à cette maladie, l'autopsie a révélé de l'œdème de la pie-mère et l'adhérence de cette membrane à la surface des hémisphères. Dégagé de ses enveloppes membraneuses, le cerveau fai plongé dans une solution à deux pour cent de bi-chromate de potasse, puis, quinze jours après, dans de l'alcool à 95°, c'est alors qu'on me l'envoya pour en étudier la structure.

Le cerveau durci ne pèse que deux cent vingt-deux grammes et deni, tandis que chez l'enfant normalement conformé et de même âge, le pois

moven de cet organe est, d'après Sims, de mille trente grammes.

Ce cerveau, de forme toute particulière, se compose de différentes régions qui, semblables à de grands îlots disséminés à la surface des hémisphères, sont séparés les uns des autres par des sillons qui forment, pour ainsi dire, leurs frontières naturelles, et par leur relief qui est plus ou moiss accentué.

Le phénomène le plus intéressant est celui-ci, c'est que les différentes régions des hémisphères dans lesquelles la physiologie et la pathologie ont cherché à localiser les différentes fonctions sont divisées sur ce cerveau par la nature elle-même. Quelques-uns des sillons principaux, la scissure de Rolando, par exemple, n'existent pas, mais à part cela, les ilots se distinguent beaucoup mieux à la surface du cerveau que sur l'hémisphère avec les sillons normaux et la disposition habituelle des circonvolutions. Les régions en forme d'îlot sont les suivantes :

1º Région des lobes frontaux (fig. 1, LF).

2º Région de l'insula de Reil (fig. 1, 2, J n R).

3º Région des lobes centraux (fig. 1, LC), (les circonvolutions frontales ascendantes et pariétales ascendantes sont comme fusionnées et ne forment pas de régions distinctes).

4º Région des lobes supra-pariétaux (fig. 1, S P).

5º Région des lobes infra-pariétaux et temporaux (fig. 1, JPT).

6º Région des lobes occipitaux (fig. 1, 0).

Lobes frontaux (fig. 1, L F). — Sur l'hémisphère gauche ils sont formés de cinq circonvolutions. Les sillons qui les séparent suivent une direction presque parallèle d'avant en arrière et de bas en haut; la plus grande largeur de chaque circonvolution est de sept millimètres. Ces circonvolutions principales se subdivisent en petites circonvolutions secondaires limitées par des sillons moins profonds qui parcourent la circonvolution principale dans une direction perpendiculaire à son axe longitudinal. En raison de cette disposition des sillons, chacun des lobes frontaux est formé par un très-grand nombre de petits mamelons des dimensions les plus variées.

La largeur de ces petites circonvolutions secondaires varie entre un millimètre et trois dixièmes de millimètre. Plusieurs des circonvolutions prin-





les offrent en outre des sillons transversaux peu profonds et des sillons erficiels longitudinaux.

ur l'hémisphère droit il existe cinq circonvolutions principales; comme es de l'hémisphère gauche, elles présentent des petits sillons secondaires allèles et perpendiculaires à l'axe de la circonvolution principale.

consideres (fig. 2, LO). — Ils sont la continuation des lobes front; on y trouve le sillon olfactif et le lobe droit (lobus rectus) (fig. 2, CD) est formé d'une grande quantité d'éminences mamillaires. Il n'existe d'autre sillon normal, ni aucune autre des circonvolutions régulières pres aux cerveaux bien organisés; mais toute la surface de ces lobes est semée d'éminences mamillaires de différents volumes. En bas et sur le le lobe orbitaire se confond avec le lobe de l'insula de Reil (fig. 2, Jn R) l'intermédiaire de la circonvolution droite (fig. 2, CD).

nsula de Reil (fig. 1, 2, J n R). — Elle ressemble à un arc reliant entre les lobes frontaux et sphénoïdaux. Cet arc est formé de sept ou huit onvolutions disposées en éventail et qui d'une part semblent être le longement de la circonvolution droite, et d'autre part le prolongement la circonvolution d'Hippocamp (fig. 2, C H).

cobes centraux (fig. 1, LC). — Ils sont comme enfoncés entre les lobes ntaux et pariétaux, on n'observe pas sur leur surface les sillons normaux opres aux véritables circonvolutions; mais on constate qu'ils sont formés petites éminences dispersées sans aucune régularité. En avant et en haut lobes centraux sont séparés des lobes frontaux par un sillon profond qui dirige de haut en bas en s'effaçant sensiblement.

En arrière et en haut les lobes centraux sont séparés des lobes pariétaux périeurs par le sillon calloso-marginal (fig. 1, c m); en bas ils sont nettent distincts des lobes pariétaux inférieurs, parce que ces derniers prétent un relief très-accusé à la surface des hémisphères et sont formés minences mamillaires plus volumineuses, tandis que les lobes centraux t plus aplatis et leurs éminences mamillaires moins développées.

cobes pariétaux supérieurs (fig. 1, S P). — Les lobes pariétaux supériers offrent sur les deux hémisphères la disposition d'une circonvolution itable avec des tubérosités à la surface. Les lobes pariétaux supérieurs t séparés en avant des lobes centraux, par le sillon calloso-marginal. 1, c m), en arrière, ils sont séparés des lobes occipitaux par le sillon iéto-occipital (fig. 1, p o) et en bas des lobes pariétaux inférieurs, par le on inter-pariétal (fig. 1, i p).

obes pariétaux inférieurs et temporaux (fig. 1, JPT). — Ils ne sont pas arés les uns des autres et sont formés d'éminences mamillaires; seules, euxième et la troisième circonvolutions temporales sur l'hémisphère it et la troisième circonvolution temporale, sur l'hémisphère gauche t plus distinctes.

obes occipitaux (fig. 1, 0). — Ils sont formés de trois circonvolutions sont disposées plus régulièrement et se rapprochent davantage du type mal. Leur surface présente moins de tubérosités que les autres lobes hémisphères. Sur la surface interne des hémisphères, les tubérosités t moins distinctes que celles qui ont pour siège la surface externe.

a surface interne de la première circonvolution frontale est parcourue quelques sillons secondaires; la circonvolution de l'ourlet et le sillon oso-marginal sont nettement accusés ainsi que le lobe paracentral. Le

lobe quadrangulaire (præcuneus), bien développé, est formé par quatre circonvolutions offrant des sillons secondaires transverses; le lobe triangulaire (cuneus) et les circonvolutions linguale et fusiforme consistent en éminences papillaires très-nettement accusées. Les ventricules cérébraux et l'aqueduc de Sylvius sont extrêmement distendus; toutes les cornes ont des proportions considérables; mais à la surface des ventricules les ganglions ne sont pas très-aplatis et ils ont conservé leur relief normal. L'épendyme n'est pas épaissie. Les dimensions des ganglions cérébraux correspondent parfaitement aux dimensions miniatures des hémisphères.

Toutes leurs parties constituantes (noyau caudé, capsule interne, noyau

lenticulaire, capsule externe, avant-mur, etc.) sont bien visibles.

Les corps quadrijumeaux et les cornes d'Ammon sont développés régu-

lièrement ainsi que les commissures.

L'arrangement et la disposition de la substance grise offrent de grandes irrégularités. Sur la coupe transversale d'une circonvolution, la circonvolution frontale, par exemple, dont les tubérosités sont bien développées, on peut remarquer que la couche la plus superficielle de la substance grise est hypertrophiée, c'est-à-dire qu'elle se rencontre là même où sur un cerveu normal il existe des grands sillons qui séparent les circonvolutions les unes des autres; c'est pourquoi la coupe transversale de la substance grise se présente sous cet aspect :



tandis qu'une même coupe pratiquée sur un cerveau normal donne l'aspect suivant de la substance grise :



Si l'on examine la disposition de la substance grise sur ces dessins, il est évident que dans le cerveau normal, il existe entre deux sillons de la sufface des hémisphères une flexuosité de la substance grise, tandis que dans le cerveau de l'idiot que nous avons étudié il en existe plusieurs.

On voit aussi que les espaces compris entre ces flexuosités sont remplis par la couche la plus superficielle de la substance grise qui s'enfonce profondément dans l'intérieur de la pulpe cérébrale en affectant la forme d'un

cul-de-sac.

En résumé, la disposition de la substance grise des hémisphères varie avec les différentes régions et les diverses parties de chaque région; mais en résumé, cette épaisseur est plus considérable que dans les cerveaux normaux. Dans les différents points des hémisphères, l'épaisseur de la substance grise varie entre deux millimètres et demi et sept millimètres. Ce phénomène s'explique par ce fait, que dans le cerveau de cet idiot, les fibres commissurales qui unissent entre elles les circonvolutions voisines n'existent que dans quelques endroits, tandis que dans les grandes parties des circonvolutions (qui ont des éminences mamillaires bien développées) il existe seulement des fibres d'association (d'après Meynert), c'est-à-dire des fibres qui relient entre elles les circonvolutions les plus éloignées. Ainsi chez cet idiot, les points les plus éloignés des hémisphères sont reliés les

aux autres par des sibres nerveuses, tandis que les circonvolutions vois sont dépourvues de ces éléments, et, qu'à la place de ces sibres comurales, il n'existe que des éléments embryonnaires énormément déveés et de dimensions variables (leur plus grande longueur = 0,018 et plus grande largeur = 0,010) dont le protoplasma offre une grande

sparence et un noyau bien distinct.

n général, il est rare que dans la substance grise on puisse observer la osition normale, typique des éléments ganglionnaires. Le plus souvent existe pas de couche bien accusée de substance grise et les éléments nes ne sont plus disposés en rayons à la surface libre de l'hémisphère me on l'observe sur les cerveaux bien organisés; ils sont au contraire ersés pêle mêle dans toutes les directions. Dans la pie mère adhérente surface des hémisphères et dans les couches les plus superficielles de abstance grise sous-jacente, les vaisseaux se présentent avec des parois ssies, les noyaux et le réticulum conjonctif sont extrêmement dévelop-Ces phénomènes sont, sans doute, le résultat d'un processus irritatif s'est opéré dans les méninges et dans les parties sous-jacentes de la pe cérébrale.

es cellules ganglionnaires les plus développées se rencontrent dans le paracentral où leur plus grande longueur peut atteindre jusqu'à 0,030 eur plus grande largeur 0,012. Il faut bien dire que celles qui atteignent proportions sont rares, le plus souvent les cellules que nous avons obrées avaient une longueur de 0,012 et une largeur de 0,003.

es cellules de la substance ferrugineuse de la calotte, offraient comme

gueur maxima 0,020 et comme largeur 0,010.

a calotte du pédoncule est beaucoup plus développée que le pédoncule même. La même proportion de développement se rencontre chez les ants nouveau-nés; je l'ai aussi observée une fois chez un idiot âgé de quante ans.

ans les cerveaux bien organisés, le rapport des dimensions de la calotte

la pédoncule est absolument inverse.

ans la substance grise des hémisphères, nous avons trouvé des foyers plis d'incrustations calcaires; ils offraient des dimensions variables entre nillimètre et demi et sept millimètres dans leur plus grand diamètre, et existait dans leur voisinage aucune trace bien distincte d'un travail irri-

De ces foyers nous avons pu dissocier et isoler des éléments ganglion-

s entourés par une capsule calcaire.

eveloppement, ou pour mieux dire, une déviation de développement. le ce phénomène s'est produit dans la période la plus avancée de la mbryonnaire, c'est ce qui nous explique pourquoi l'insula de Reil se ve à découvert.

processus irritatif des méninges a-t-il joué quelque rôle sur la produc-

de cet arrêt de développement?

a pu agir notamment sur l'adhérence des circonvolutions entre elles r la disposition irrégulière de la substance grise et de ses éléments le cerveau de cet être dégradé.

#### Mensurations.

les ont été prises sur l'hémisphère gauche, les deux hémisphèr leurs, à peu près symétriques.

## a) Cerveau.

| 2                                     | maxima du c                                                        | )<br>)                                      | •                                          | des lobes<br>des lobes<br>des lobes                    | pa <b>riétaux</b><br>centraux<br>occipi <b>tau</b> x | 7,5<br>7,3  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Diamėtre<br>phėres                    | de la plus gr<br>de la plus g<br>dans la régio                     | rande large<br>n des lobes                  | eur des de<br>frontaux.                    | ux hémis-                                              | •                                                    | timěti<br>— |
| phères<br>région                      | de la plus g<br>dans la régi-<br>de l'insula .<br>de la plus g     | on des lobe                                 | es centraux                                | et dans la                                             | 6,0                                                  | _           |
| phères<br>pitaux<br>Longueu           | dans la régio<br>r maxima du                                       | on des lobe<br><br>pont de Vai              | es temporar<br><br>role                    | ux et occi-                                            | 9,0<br>1,4                                           | _           |
| av <b>a</b> nt<br>Largeur             | du pédoncule<br>du pont de Va<br>du pédoncule                      | arole<br>du cerveau                         | <br>1 un peu pl                            | us en <b>av</b> an                                     | 0,7<br>t                                             | _           |
| Longueu<br>Largeur                    | nt de Varole.<br>r de la moelle<br>de la moelle                    | allongée<br>allongée i                      | <br><b>mmé</b> diaten                      | ent en ar-                                             |                                                      | _           |
| Largeur                               | lu pont de Va<br>des pyramide<br>des olives .<br>r des olives      | s                                           |                                            |                                                        | 1,5<br>0,2<br>0,8<br>1,2                             |             |
| Sur la co<br>avant                    | oupe transvers<br>du chiasma<br>du ventricul                       | ale des hén<br>des nerfs                    | nisphères p<br>optiques,  l                | rati <mark>quée e</mark> n<br>e di <mark>amètre</mark> |                                                      | imètru      |
| <i>Sur la m</i><br>Sur la m<br>cérébr | <i>éme coupe</i> le d<br>éme coupe, l'<br>ale des hémis            | iamètre tra<br>épaisseur n<br>plières qui   | nsversal du<br>laxima de la<br>recouvre le | ventricule<br>substance<br>ventricule                  | 16                                                   | _           |
| entre l<br>de circ                    | etre le plus<br>a surface libr<br>onvolution de                    | e du noyau<br>e l'insula.                   | caudé et                                   | la surface                                             | 17                                                   |             |
| niveau<br>vertica                     | coupe transy<br>du corps man<br>l du ventricul<br>lus grand diam   | millaire, le<br>e latéral dr                | plus grand<br>oit                          | l diamètre                                             | 22<br>21                                             |             |
| Sur cette<br>stance<br>surface        | <i>méme coupe,</i> de cérébrale qui e libre des ci les ventricules | le plus grand<br>recouvre le<br>rconvolutio | d diamėtre<br>e ventricule<br>ns jusqu'à   | de la sub-<br>e depuis la<br>la surface                | -1                                                   |             |
| la corn<br>Diamètre                   |                                                                    | diamètre ve                                 |                                            |                                                        | 12<br>23                                             |             |
| dante                                 |                                                                    |                                             | velet.                                     | • • • •                                                | 11                                                   |             |

La plus grande largeur des deux hémisphères. . La plus grande longueur de chaque hémisphère.

- d. Braums dit que les faits ne cadrent pas avec l'hypothèse d'un arrêt développement. Il demande si les adhérences dans l'inflammation du veau existent des deux côtés.
- II. MIERREJEWERI répond que dans les cas qu'il a vus, il a trouvé une nérence des méninges, à la surface des hémisphères et que les parois vaisseaux étaient épaissies. Il ajoute que la plus superficielle des iches de substance grise est moins développée chez l'homme que chez chien ou chez le singe, et l'arrêt de développement se constate par ce t que l'insula de Reil est à découvert et que dans la substance grise les ments embryonnaires se trouvent extrêmement développés.
- M. CARVILLE admet que les lésions observées pourraient provenir de reces hémorrhagiques.
- M. Mierzejewski n'a pas trouvé de traces d'hémorrhagies ni dans les reaux, ni dans les méninges.
- M. Broadbert est de l'avis de M. Mierzejewski que le cerveau présenté r ce dernier offre un arrêt de développement, parce que la disposition s éminences mamillaires sur la surface des hémisphères est parfaiteent symétrique.
- M. Securs voudrait que, à côté de l'histologie et de l'anatomie des reaux d'idiots, on s'occupât de l'étiologie de l'idiotie. L'Angleterre a jà fondé des maisons où l'on reçoit les idiots afin de les étudier. Il adrait propager ce mouvement pour éclairer la question de l'idiotie et à les médecins de famille, par exemple, y contribuassent pour leur et. Il désirerait qu'il se fondât des écoles où on suivrait de près les ets afin que l'étiologie apportât sa part à l'étude de l'idiotie.
- d. Sommo fait la communication suivante:

#### NOUVELLES RECHERCHES

#### R LES HÉMATOZOAIRES DE L'HOMME EN ÉGYPTE Par M. le D' SONSUNG, du Caire !.

es recherches que j'ai faites dans le champ de l'helmintologie en Égyple dirment les résultats déjà obtenus par Bilhartz sur la frèquence de la bartzia hematobia découverte par lui chez l'homme. Il est important de pr qu'entre les recherches de cet auteur et les miennes, il s'est écoulé d'un quart de siècle. Bilhartz a dit que le ver se trouve peut-être chez de la moitié des indigènes adultes de l'Égypte, moi je serais porté à

La suite de cette communication, M. Sonsino a montré à la Section des scienpologiques des préparations microscopiques de la vessie urinaire et du gros indu bœuf et de l'homme. Dans plusieurs de ces préparations on voyait des de la Bilharisia; dans d'autres des Bilharisia adultes. Il a présenté en outre ures de la Filaria sanguines. dire qu'on le trouve chez presque tous les individus qui font usage d'eau potable non filtrée. Mes observations s'appuient sur 54 autopsies. J'ai trouvé le ver chez 30 individus, mais il faut dire que ces autopsies doivent être divisées en trois séries distinctes, d'après l'époque où elles ont été faites. Or, dans chaque série successive, la proportion relative des cadavres infectés par ces vers va en augmentant, comme on peut le voir dans le tablem suivant:

| Date des autopsies.                      | Localité.      | Infectés. | Non inf. | Total.    |             |
|------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 1875, jusqu'en octobre<br>1875, novembre | Caire. Zagazig | 13        | 18       | 31        | Ire série.  |
| jusqu'à fin 1876                         | Caire. Zagazig | 10        | 4        | 14        | II• sėrie.  |
| Janvier 1877                             | Caire          | 7         | 2        | 9         | IIIº série. |
|                                          |                |           |          | -         |             |
|                                          |                | <b>30</b> | 24       | <b>54</b> |             |

Je crois probable que chez quelques cadavres chez lesquels l'infection était très-récente ou limitée quant au nombre des parasites, les altérations ont pu m'échapper, aussi les cas d'infection sont-ils plus nombreux qu'il ne semblerait à première vue. Pourquoi chez les Européens le ver se trouve-il plus rarement? Pourquoi aussi se trouve-t-il moins fréquemment chez les personnes indigènes aisées habitant les villes du Caire et d'Alexandre, que chez les paysans. Je crois qu'il n'y a pas d'explication possible autre que celle qui attribue l'introduction du ver à l'eau non filtrée.

Relativement à la Bilhartzia, je dois aussi noter une autre particularité. Le ver adulte qui habite dans le sang de tout le système de la veine porte et dans les veines vésicales, n'a jamais été trouvé dans l'urine ni dans l'intérieur de la cavité vésicale, mais en janvier passé il m'est arrivé de trouver un double exemplaire du ver (mâle et femelle) dans l'épaisseur des parois de l'urètre, en dehors du système vasculaire, ce qui me fait croire que le ver, à une certaine époque de son existence, est porté à s'ouvrir m

chemin par les organes excréteurs.

Les altérations produites par ce ver, à la suite du dépôt de ses cons dans les tissus de certains organes, ne sont pas par elles-mêmes capables de produire la mort; mais l'inflammation chronique, qui est l'effet de ce dépôt, donne lieu tôt ou tard à d'autres processus morbides toujours graves et souvent mortels. Aussi ce ver, par sa grande fréquence, joue-t-il un rôle très-important dans la morbidité et la mortalité des indigênes d'Égypte et peut-être d'une grande partie de l'Afrique, car il a été trouvé au Cap et très-probablement aussi dans l'Afrique centrale où, au dire des voyageurs, l'hématurie est endémique.

J'ai découvert une Bilhartzia chez le bœuf et chez le mouton. On peut la regarder comme une espèce différente de celle de l'homme, parce qu'elle est passablement plus grosse et que ses œufs ont une forme différente; mais les altérations de l'intestin et de la vessie sont les mêmes. Peut-être trouvera-t-on dans la suite d'autres espèces appartenant au même genre. Pour le moment on pourrait appeler Bilhartzia crassa cette dernière espèce, parce que le nom de Bilhartzia bovis ne peut pas être appliqué à celle tout

à fait semblable que j'ai trouvée chez le mouton.

Passons maintenant à un autre hématozoaire connu depuis moins longtemps et seulement dans son état embryonnaire, et qui circule dans tout le sang. Ce ver embryonnaire (si toutefois il est le représentant d'une seule et même espèce) est beaucoup plus répandu que la Bilhartzia, car il a éte trouvé dans l'Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Australie. J'en ai re chez trois individus au Caire; ils présentaient une certaine différece avec les apparences de la filaria sanguinis hominis découverte par wis à Calcutta, ce qui m'a fait soupçonner qu'ils pouvaient appartenir à e espèce différente. C'est pourquoi j'ai ajouté au nom de celle-ci l'adjectif ptiaca. C'est sous cette dénomination que le D<sup>r</sup> J. Fayrer l'a décrite dans l'he Lancet, après que je lui en eut montré l'année dernière des exemires lors de son séjour en Égypte.

Des trois individus observés par moi, l'un était affecté d'hématurie par Bilhartzia et ne présentait aucun symptôme attribuable à la présence de

filaire dans le sang.

Le second des malades était un noir, affecté d'éléphantiasis du scrotum. Iheureusement je n'ai pu l'observer que très-peu de jours et je n'ai pu

faire moi-même l'autopsie.

Le troisième cas est celui d'une femme affectée depuis longtemps de chyie. Lewis admet que la chylurie est causée par la présence de cette fire dans le sang. Moi je crois que ses observations montrent clairement ce
pport; mais pour ce qui regarde le rapport entre la filaire et l'éléphantiaje suis dans le doute, parce que chez quelques autres malades atteints
Méphantiasis je n'ai pu trouver la filaire.

Les recherches de Lewis et les miennes n'ont pas réussi à découvrir la mre adulte qui produirait cette filaire de l'homme; cependant tout fait oire que cette filaire adulte doit se trouver chez l'homme même, comme

dit Leuckart dans son ouvrage classique sur les helminthes.

A paraît que ces prévisions se sont déjà vérifiées. Une récente découverte pipous vient d'Australie fait croire qu'on a déjà trouvé cette filaire mère. Bancroft, de Brisbane in Queensland, avait déjà trouvé des filaires individus affectés de chylurie; et mièrement il a écrit au prof. Lobbold, de Londres, qu'il a trouvé une ire adulte longue de 8 à 10 centimètrés et de la grosseur d'un cheveu des malades qui présentaient aussi la filaire embryonnaire dans le sang. A a eu déjà 5 exemplaires de ces vers adultes. L'un d'eux est sorti avec pas d'un abcès lymphatique du bras; il était mort. Les quatre autres sont tis par la ponction d'une hydrocèle du cordon spermatique. Ils étaient s quatre vivants et femelles, portant la filaire embryonnaire que l'on ave dans le sang. Lobbold a appelé cette filaire filaria Bancrofti. Il paraît le que cette filaire vit dans le tissu connectif ou peut-être dans les séses, à peu près comme le Dracunculus medinensis si répandu en Afri-: et en Asie, et comme le Dracunculus Loa moins bien connu et trouvé m'à ce jour seulement dans l'Afrique occidentale, et qui souvent établit demeure dans le tissu sous-conjonctival de l'œil. Si les rapports de enté de la filaria Bancrofti avec la filaire de l'homme sont confirmés par recherches ultérieures, on pourra dire qu'un grand fait a été décou-

dans l'helminthologie humaine.

anguillula stercoralis trouvée en Cochinchine par le Dr Normand,
des malades affectés de diarrhée, et l'anguillula intestinalis de Bavay,
serait aussi une autre espèce trouvée dans le même pays, sont des
Ouvertes nouvelles qui confirment toujours plus l'importance qu'ont les
Ozoaires du corps humain : ces faits doivent toujours plus attirer l'atten-

des médecins sur cette branche des sciences biologiques.

La séance est levée.

Les Secrétaires:

A. DARIER, A.-H. WARTMANN.

## SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE

Présidence de M. Schiff.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Tripier fait la communication suivante:

# PHÉNOMÈNES OBSERVÉS CHEZ LE CHIEN

APRÈS L'ABLATION D'UNE PORTION DU GYRUS SIGMOÏDE

Par M. le D' Raymond TRIPIER, médecin de l'Hôtel-Dieu de Lyen.

Présentation d'un chien: Guérison incomplète de la paralysie des membres du côté opposé à la lésion; retour passager des phénomènes de paralysie à peu près au même degré qu'au début, sous l'influence des injections sous cutanées de chlorhydrate de morphine.

Les expériences dont je vais avoir l'honneur de vous entretenir, ont été entreprises à l'occasion d'observations cliniques concernant des malades atteints d'hémiplégie de cause cérébrale. La paralysie, plus ou moins améliorée, était redevenue plus marquée sous l'influence de maladies intercurrentes et sans qu'à l'autopsie on trouvât plusieurs lésions cérébrales. Ju notamment observé en 1875 un malade qui était entré dans mon service pour des accidents pulmonaires et qui présenta tout à coup une hémiplégie incomplète du côté droit. Ces mêmes parties avaient été, quatre ans aupravant, le siège d'une paralysie identique. Or à l'autopsie, faite avec le plus grand soin, je ne trouvai qu'une seule lésion; c'était une ancienne pachyméningite avec hématome ancien au niveau de la partie moyenne des circonvolutions frontales et pariétales ascendantes du côté droit.

La question posée est donc celle-ci : Des phénomènes de paralysie pervent-ils varier d'intensité au point même de paraître se reproduire plusieux fois avec une lésion cérébrale unique et seulement sous l'influence de mo-

difications générales survenues dans l'économie?

J'ai pensé que les paralysies partielles transitoires, observées chez les chiens après la destruction d'une portion du gyrus sigmoïde, se présentaient dans des conditions favorables pour chercher à résoudre cette question.

Mes expériences ont porté jusqu'à ce jour sur huit chiens. Ceux-ci ayant été chloralisés par injection veineuse, nous avons enlevé avec une carette une partie du gyrus sigmoïde dont l'excitation électrique déterminait des mouvements dans les membres du côté opposé. La surface de la portion enlevée correspondait aux parties excitables indiquées et avait environ un centimètre et demi d'avant en arrière. L'épaisseur de la substance cérébrale détruite avait de 3 à 8 millimètres.

Nous avons observé d'abord les phénomènes consécutifs connus, à sivoir : une paralysie incomplète des membres du côté opposé, parfois intermittente et s'amendant toujours très-notablement, au point que la plupart périmentateurs qui nous ont précédé, l'ont considérée comme guérisu bout de peu de jours. Nous devons cependant excepter un chien vécu 25 jours et qui n'a jamais présenté aucun trouble du côté des res, probablement parce que la lésion était peu étendue et très-suelle.

7 autres chiens, 4 ont succombé au bout de 34 jours, 50 jours, 34 et 26 jours. Pour ceux qui sont vivants, au nombre de 3, l'expérience e 7 mois ½, 130 jours et 11 jours.

première remarque faite sur ces sept chiens, c'est qu'aucun d'eux

ésenté de guérison complète, un retour à l'état normal.

st certain que quelques jours après l'opération, les troubles de la loco-1 se modifient tellement que les animaux paraissent guéris, mais en 1 servant avec soin, on retrouve encore des signes évidents d'un affai-1 nent relatif du côté opposé à la lésion. Toutefois, le retour des mou-1 ts dans les parties primitivement paralysées, m'a paru assez marqué 1 pouvoir entreprendre les expériences que j'avais en vue, d'autant 1 lez l'homme, une hémiplégie qui a duré quelques jours, ne guérit 1 d'une manière absolue.

fet produit par les injections de chlorhydrate de morphine chez les es prédisposés au phénomène de Cheyne-Stokes ou l'ayant présenté, consiste dans l'apparition ou la réapparition du phénomène, m'a enessayer en premier lieu l'emploi du même agent pour provoquer le de la paralysie chez nos chiens.

nécessité d'agir sur des animaux dans de bonnes conditions, c'est-àintièrement remis de l'opération première, ne m'a permis de faire expérience que sur deux chiens, les autres ayant succombé avant d'a-

btenu le premier résultat.

chien que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui a été opéré le vier 1877. A cette époque on lui a enlevé, dans la partie du gyrus ide droit correspondant aux mouvements des pattes du côté opposé, ortion de substance cérébrale ayant environ 8 millimètres d'épaisseur centimètre et demi de surface. Quelques heures après l'opération, éjà pu trouver des signes d'affaiblissement des membres du côté gaumais les phénomènes étaient bien plus marqués le lendemain. Voici et ce que j'ai noté le 26 janvier : Le chien est triste, craintif. Couché, ue surtout les pattes du côté droit et ne se lève pas lorsqu'on l'ap-Mis sur ses pattes et au repos, il se tient parfaitement; mais si l'on i geste pour le caresser, le corps s'incline du côté gauche et parfois de ce côté. Quand il marche, il lance brusquement en avant la patte eure gauche sans que la patte postérieure du même côté offre rien de ulier. Toutefois, lorsqu'il s'arrête, il écarte la patte postérieure pour r sa base de sustentation. Si on éloigne peu à peu le membre en aril le ramène en s'appuyant sur les extrémités des phalanges fléchies. les mouvements un peu brusques, soit lorsque l'animal s'appuie sur mbres antérieurs, soit lorsqu'il s'incline du côté gauche, on voit se uire la slexion anormale du métacarpe de la patte antérieure gauche. en marchant, le corps est porté à gauche et l'animal heurte de ce lu corps les objets placés près de lui. La rencontre d'un obstacle ou ouvement de côté, déterminent facilement une chute du côté gauche. le 29 janvier, le chien paraît plus solide sur ses pattes; il tombe facilement du côté gauche, il lance toujours la patte antérieure gaun avant un peu brusquement et la patte postérieure du même côté e portée en avant tout d'une pièce. janvier, l'amélioration continue et les phénomènes anormaux sont moins marqués; puis, dans les premiers jours de février, l'animal se réta-

blit complétement.

Le 4 avril, l'animal est en bon état, très-gai, très-alerte, jouissant d'un excellent appétit. La plaie est si bien cicatrisée qu'on a de la peine à en retrouver la trace. L'animal peut courir et sauter avec la plus grande facilité et sans qu'on remarque rien de particulier. Lorsqu'il va un peu moins vite, il semble bien que parfois la patte antérieure gauche est un peu lancée un avant tout d'une pièce, mais certainement cela passerait inaperçu à une personne non prévenue. On remarque aussi qu'il se sert plutôt de la patte droite lorsqu'il n'emploie qu'une patte. La patte postérieure gauche n'offrerien de particulier.

Injection de six centigrammes de chlorhydrate de morphine en trois leis

à quelques minutes d'intervalle.

L'animal ne tarde pas à devenir triste et à ne plus se promener que d'un pas lent. Les extenseurs de la patte antérieure gauche commencent à la faire défaut et le métacarpe fléchit souvent. Lorsque le chien s'appuie sur tout sur cette patte gauche, la face antérieure du métacarpe touche le sur une large surface en même temps que l'extrémité du membre s'incurve en dehors. Dans la marche un peu plus rapide, la patte gauche est portée brusquement en avant comme dans les premiers jours qui ont suivi l'optration. Au bout de quelques instants, ces phénomènes augmentent encores La cuisse gauche paraît en retard et comme devenue raide. En somme nous retrouvons, pour les pattes du côté gauche, tous les troubles de loction que nous avons signalés après l'expérience première.

Le lendemain, le chien est absolument dans l'état où il se trouvait avait les injections de morphine. Depuis cette époque, j'ai encore fait à trois reprises différentes des injections de morphine qui ont toujours produit les

mêmes résultats à peu près au même degré.

Actuellement (11 septembre) le chien est dans son état habituel, bien portant, très-gai, très-alerte. Il marche et court très-bien. Il semble au premier abord que sa démarche est tout à fait normale et elle l'est effectivement le plus souvent; mais de temps en temps, on remarque une légère flexion de métacarpe gauche dans certains mouvements et notamment lorsque l'animal s'appuie sur la patte gauche pour se gratter, pour boire, etc., ou lorsque le tronc est porté brusquement de côté. Cette flexion anormale est per marquée et toujours rapidement corrigée, mais en somme elle se produit de loin en loin. Peut-être aussi la patte antérieure est-elle toujours portée en avant par un mouvement qui paraît un peu moins souple que celui de la patte droite. Mais ce phénomène est si peu appréciable que parsois on peut douter de son existence.

On peut aussi constater l'affaiblissement permanent du côté gauche par la flexion anormale de l'extrémité antérieure de la patte gauche que l'on détermine facilement lorsque l'animal s'appuie sur ce membre, en pressant sur la partie postérieure de l'avant-bras, tandis que la pression sur les parties homologues du membre droit ne produit pas de changement dans la position du membre, ou donne lieu seulement à un mouvement volontaire. On voit aussi que l'animal est moins solide sur la patte postérieure gauche que sur celle du côté droit, car la première vacille ou cède plus facilement sous l'influence du poids du corps augmenté d'une pression plus ou moins forte de la main. Ce phénomène est plus marqué lorsque

l'animal se trouve sur un terrain glissant. Il me paraît difficile de dire si la sensibilité est altérée du côté gauche. Les piqures et les pressions un peu fortes sur les membres gauches sont parfaitement perçues à peu près de la même manière que du côté droit et araît souvent insensible aux attouchements légers aussi bien du que du côté gauche 1.

mé, s'il existe des troubles de la sensibilité, ils sont très-légers et ve manifestement des signes d'affaiblissement de la motilité des du côté gauche. Toutefois cet affaiblissement est peu prononcé ent et on peut considérer l'animal comme étant aussi bien guéri ble de la lésion du gyrus sigmoïde droit qui a été faite il y a sept emi.

vais montrer que sous l'influence d'une injection de morphine, es de la motilité du côté gauche vont augmenter au point d'être aussi prononcés que pendant les premiers jours qui ont suivi l'aà la substance cérébrale.

on de 5 centigrammes de chlorhydrate de morphine sous la peau animal est de nouveau présenté au bout d'une heure).

es minutes après l'injection le chien a eu plusieurs vomissements acuation de matières fécales, puis il est devenu triste et somnoout d'un quart d'heure à vingt minutes il a commencé à éprouver es de la locomotion qui sont actuellement plus manifestes. L'animal ché, poussant presque continuellement un petit cri plaintif. Salivainolence par moments; on dirait qu'il a de la peine à tenir les yeux Il abaisse parfois la tête, puis la relève à chaque instant comme s'il tit au sommeil. Lorsqu'on l'appelle, il se lève portant la tête et la sse, et marche à petits pas très-lentement. Le train postérieur est nt abaissé. La patte gauche antérieure est portée brusquement en extrémité de la patte frotte souvent le sol dans ce mouvement et se produit une flexion anormale du carpe. La patte postérieure du té semble toujours en retard, le mouvement se fait avec une cereur et avec moins de sûreté. Elle cède légèrement chaque fois que a pose à terre de manière à produire une claudication évidente. Il ne impossible d'examiner le chien lorsqu'il est immobile sur ses notamment pour rechercher le degré d'affaiblissement du memieur comparé à celui que j'ai constaté précédemment, car aussitôt e de marcher il se couche ou plutôt se laisse tomber sur le sol du he principalement. Lorsqu'on lui fait faire quelques pas sur les térieures en soulevant les pattes de derrière, on voit la patte gauun peu sous le poids du corps chaque fois qu'elle s'appuie sur le qu'on dresse le chien sur les pattes de derrière en le soutenant par antérieures, les pattes siéchissent et il s'assied aussitôt. Si lorsqu'il dressé, on soulève en même temps la patte postérieure gauche, il endant un instant sur la patte droite, tandis que lorsqu'on soulève nière, la station sur la patte gauche est impossible et l'animal s'afmédiatement.

énomènes vont persister au même degré pendant trois heures enis ils vont diminuer peu à peu jusqu'à ce que l'animal revienne à nabituel, 6 à 7 heures après le début de l'expérience.

servé les mêmes phénomènes sur un autre chien opéré depuis

ises d'épilepsie, la saignée m'ont paru produire les mêmes effets orphine au point de vue du retour passager des troubles de la lo-1. J'ai recherché aussi l'influence d'autres agents qui m'ont donné

is que cette communication a été faite, j'ai pu constater chez ce chien momination de la sensibilité sur tout le côté gauche. Je compte publi nt le résultat de mes nouvelles recherches à ce sujet.

des résultats négatifs. Ces expériences doivent être répétées et com-

plétées.

Aujourd'hui je crois seulement pouvoir établir: 1º que chez les chiens qui ont présenté des troubles de la locomotion après l'ablation du gyrus sigmoïde, la guérison n'est jamais complète, et qu'on retrouve, même après plusieurs mois, des signes d'affaiblissement dans les membres du côté opposé à la lésion; 2º que sous l'influence de la morphine, ces chiens présentent à nouveau, d'une manière passagère (tant que dure cette influence), des troubles de la locomotion à peu près au même degré que pendant les premiers jours qui ont suivi la lésion cérébrale.

Je réserve les déductions physiologiques et pratiques à tirer de ce expériences pour l'époque où mes investigations seront plus complètes !.

Le Président renvoie la discussion de ce travail jusqu'au moment où M. Tripier présentera le chien morphinisé.

M. ZAHN fait la communication suivante:

#### SUR LE

### SORT DES TISSUS IMPLANTÉS DANS L'ORGANISME

Par M. le Dr F.-Wilh. ZAHN, professeur à l'Université de Genève.

Messieurs,

J'ai fait annoncer, sur le programme de ce Congrès, une communication sur le sort des tissus implantés dans l'organisme. Nut doute qu'à première vue ce sujet ne semble nouveau, et il l'est en effet, mais seulement par le point de vue auquel nous nous placerons. Nous pouvons heureusement nous appuyer sur une base historique et le matériel est suffisant pour essaver d'en faire la synthèse.

Notre sujet rentre dans un chapitre plus étendu, celui de la transplantion en général, mais le domaine est ici trop vaste pour que j'aie cru pouvoir l'examiner dans son ensemble. Il est certes désirable qu'on le fasse un jour, mais notre temps est trop limité pour qu'on puisse songer à entreprendre une tâche pareille dans cette assemblée. On peut diviser ce grand chapitre de la transplantation en trois parties, savoir : la transplantation proprement dite ou greffe, l'implantation, et l'introduction de corps étrangers dans l'organisme. La première et la seconde partie se ressemblent beaucoup et bien des facteurs leurs sont communs, il me paraît néanmoins préférable qu'on les divise et les traite séparément.

La transplantation proprement dite ou greffe, créée par notre vénéré collègue M. le prof. Reverdin, a été étudiée par lui jusque dans ses moindres détails, et l'œuvre est accomplie, satisfaction malheureusement rarement accordée à un savant. Je ne m'y arrêterai donc pas, car cette décomment

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces expériences ont eu lieu et se continuent au laboratoire de physiologie de l'école vétérinaire. Mon ami M. le professeur Arloing a bien voulu me prêter pour ce travail le concours effectif quoique désintéressé de son habileté expérimentale.

e si importante comme toutes les idées vraiment ingénieuses et féconqui offrent un intérêt pratique, a rapidement conquis le monde et fait e du bagage scientifique de tout praticien instruit. — Je ne parlerai pas ntage des essais de Paul Bert sur la marcotte, qui pourraient jusqu'à ertain point rentrer dans ce cadre.

indis que la greffe n'intéresse que la surface du corps, l'implantation a si l'intérieur du corps comme champ d'opération. C'est à elle de nous iller les transformations que subissent les tissus vivants implantés dans anisme. Tandis que dans la transplantation le tissu greffé se trouve une région qui lui est propre, le tissu implanté vient prendre place au

eu d'éléments étrangers.

r troisième partie embrasserait enfin les recherches des savants, qui ont ré d'introduire des tissus et des restes de tissus mortifiés, voire même corps inorganiques dans l'organisme. On voulait ainsi arriver à déterer les modifications subies par l'organisme en présence de ces corps agers. Ces expériences sont surtout du domaine des pathologistes qui choisi pour champ d'études la tuberculose, la pyémie et la diphie.

première et la troisième partie de ce chapitre s'éloignent trop pour fois des travaux par nous entrepris; nous nous bornerons donc à la sele, l'implantation; qu'il nous soit permis d'examiner ici avec vous quels les résultats obtenus jusqu'à ce jour dans cette direction. Nous arrins le mieux au but en étudiant l'histoire de son développement.

i transplantation proprement dite est l'œuvre, comme vous le savez, dix dernières années; elle est jeune encore, malgré les résultats si comqu'on a déjà atteints. — Les expériences faites avec des substances qui leur introduction dans le corps agissaient déjà comme corps étrangers, fait partie du domaine de la science des 1821, par les remarquables aux de Gaspard. Quant à la seconde partie, l'implantation, les premiers is datent du siècle passé; elle, aussi bien que les deux autres, est née i besoin pratique. Pevrilhe, désirant étudier une maladie encore inconde nos jours à bien des points de vue, la carcinose, essaya d'implanter suc cancéreux à un animal et il relata les résultats de ses expériences s une dissertation publiée en 1774. Il injecta sous la peau du dos d'un nal du suc exprimé d'un cancer du sein; le troisième jour la plaie prit couleur sale, un aspect ichoreux, le cinquième le tissu cellulaire sousmé était infiltré jusqu'à la queue, enfin « famula, tam miseratione mota, m fetore hospitis pertaesa, patientem plaga pretiosam in latrinam dedit exipitem. • Bien que tous les symptomes démontrassent qu'il avait ici ire à un processus de nature pyémique, Peyrilhe crut cependant avoir duit une carcinose par transplantation. A tout prendre cet essai rentredans la troisième catégorie que nous avons établie il y a quelques inits, ce fut le premier jalon sur la voie des expériences sur l'implantation, si crovons-nous devoir en faire mention ici. — Des observateurs aussi ques et sérieux que Desault et Alibert reconnurent bien vite combien ent fausses les déductions de Peyrilhe, aussi s'efforcèrent-ils de les comre par des expériences nouvelles. Malheureusement leurs prémisses aquaient également de base solide que leurs méthodes de récherches ent loin de pouvoir corriger, aussi leurs résultats et leurs conclusions at-ils plus, de même que ceux de Peyrilhe, qu'un intérêt purement histo-1e. Bien en prit à Alibert de n'avoir obtenu que des résultats négatifs, sans cela ses sujets d'expérimentation, c'est-à-dire lui-même et ses inles, eussent couru les plus belles chances de mourir de pyémie.

es différents observateurs, pendant un demi-siècle, ne purent ainsi qu'en-

registrer des résultats négatifs par suite d'opinions complétement erronées sur la nature et les manières d'être des productions morbides qu'ils voulaient transplanter. Bernhard Langenbeck réussit enfin en se basant sur de consciencieux travaux préparatoires, à suivre la voie vraiment scientifique, il obtint des succès positifs. Ce savant s'était en effet assuré, en étudiant le cancer des veines, que les noyaux cancéreux qu'on rencontre dans ce système vasculaire au delà du foyer primitif ne proviennent pas de suc cancéreux transporté par le courant sanguin, mais bien d'éléments cancéreux solides détachés de la masse principale. Cette opinion reconnue comme fondée de nos jours l'engagea à triturer une tumeur cancéreuse fraîche qu'il passa sur un linge pour éloigner les morceaux de tissu trop volumineux. Il mélangea le suc opalescent ainsi obtenu à du sang de chien défibriné, et injecta ce mélange dans une veine fémorale du même chien qui avait fourni le sang. L'animal se porta bien après l'opération, mangea bien, mais maigrit rapidement. Au bout de deux mois on le tua et l'autopsie sit découvrir, disséminés dans les poumons plusieurs nodules de différente grandeur; les recherches macroscopiques et microscopiques, faites par Langenbeck lui-même, contrôlées plus tard par Virchow, confirmérent indubitablement la nature carcinomateuse de ces nodules. Nous sommes ici en présence de l'expérience la mieux conduite et la mieux étudiée de toutes celles qui ont trait à cette question; nous devons aussi la considérer comme l'essai fondamental sur la genèse des tumeurs implantées. Il est vrai qu'on a émis quelques doutes sur l'exactitude de ce résultat, mais je crois ces doutes mal fondés. — Les essais positifs ultérieurs ont une valeur bien moins grande, par exemple le second essai de Langenbeck, un de Follin et Lebert, un d'Otto Weber, la 1°, 2° et 4° expérience de Goujon et la 1° d'Hyvert. L'immense majorité des résultats d'expérimentation fut négative; on constata que le tissu implanté était la cause de violentes inflammations et suppurations par lesquelles ce tissu était éliminé. Dans d'autres cas la blessure guérissait, mais le tissu subissait une dégénérescence graisseuse et était alors résorbé; entin il devenait parfois un centre d'imprégnation calcaire. La conséquence de tous ces essais a été de prouver que les méthodes employées jusqu'ici sont fort peu propres à donner des résultats suffisamment positifs quand on expérimente avec des tissus pathologiques.

Les expériences faites dans la seconde moitié de notre siècle furent bien plus fécondes, dans le champ de la transplantation de tissus normaux sur le ineme organisme, ou sur un autre individu de même espèce. Les transformations subies par ces tissus ont en première ligne été constatées par M.Ollier, de Lyon, car cet illustre savant institua sur la production artificielle des os des expériences dont on ne saurait trop admirer la clarté et la précision. Les travaux des Duhamel, Charmeil, Heine, Flourens l'engagèrent à ces recherches qui prouvèrent de la manière la plus irréfutable que du périoste détaché et transplanté continue non-seulement à vivre, même lorsqu'il a été enlevé un certain temps après la mort de l'animal, mais encore qu'il jouit de qualités toutes spécifiques, qualités qu'il conserve aussi après la transplantation et qui consistent à produire du tissu osseux. Non-seulement le périoste, mais même la substance osseuse encore couverte, il est vrai, de son périoste, peuvent, et ses essais nous le prouvent, être transplantés avec succès; la vascularisation s'établit depuis le voisinage et le lissu implanté continue à croître d'une manière toute normale.

fci prennent aussi place les intéressantes recherches de Paul Bert, qui, comme vous le savez, distingue au point de vue de la transplantation entre greffe et marcotte. Il a obtenu de même avec la greffe des résultats trèssatisfaisants, et cela au moyen d'expériences fort consciencieuses. Il a cru

puvoir émettre l'opinion que tout tissu, sauf peut-être les muscles, peut re transplanté avec succès ; il n'a cependant donné aucune preuve rigou-

suse à l'appui de sa thèse, si ce n'est pour la marcotte.

Goujon nous a prouvé en outre, que la moelle osseuse jeune peut être même transplantée avec succès, et que ce tissu de même que le périoste merait un rôle ostéogène, résultats d'ailleurs rendus probables par les avaux antérieurs de Troja, Merrem, Wagner et Broca. Les conclusions e Goujon, confirmées à ce point de vue par Ollier, nous montrent que le iccès est d'autant plus certain que le tissu sur lequel on vient à implanter substance servant à l'expérimentation est plus vascularisée; mes propres echerches m'ont fait partager sur tous les points l'opinion de ces savants. Les trois observateurs nommés ont donc choisi pour champ d'étude des sous durables, c'est-à-dire les tissus de la substance conjonctive, et nous nt prouvé qu'après leur transplantation ils sont capables de se développer ncore. Il est vrai que sans se développer davantage, ils penvent être liminés de prime abord, s'atrophier et être résorbés, les tissus mous su-

liminés de prime abord, s'atrophier et être résorbés, les tissus mous suissant alors une dégénérescence graisseuse. Ces derniers se métamorhosent souvent même de cette façon après s'être développés durant un ertain temps. Tous ces travaux ont donné un résultat commun, savoir : our obtenir une réussite, il est indispensable d'implanter sur le nême organisme où sur un animal de même espèce; dans le cas conraire la matière servant à l'expérience est éliminée par l'inflammation et a suppuration, d'autres fois une capsule connective de nouvelle formation

ient l'envelopper, elle s'atrophie et est résorbée.

Il existe une intime liaison entre ces faits et d'autres non moins intéresants, dont l'évidence a été démontrée au moyen d'un procédé opératoire an pen différent des précédents. Les savants que nous venons de citer im-Plantaient les morceaux de tissus détachés dans les muscles, le tissu conjonctif \*Os-cutané et la crête du coq. Les observateurs que nous aurons mainl**enant à nommer choisirent** la chambre antérieure de l'œil pour champ Pétudes, procédé qui présente seul l'avantage de permettre de suivre pas 🖢 pas les transformations subies par le tissu implanté. Ainsi van Dooremal uplanta de la muqueuse labiale; Goldzicher de la muqueuse de la conjoncive et des narines, de la cornée, du tissu nerveux et de la trompe de Fal-Ope; Schwenninger enfin se servit de poils avec leur follicule. Tous obtin-**Le construction de la constant de l érieure de l'œil, et tous** démontrèrent que les épithéliums peuvent augnenter ainsi en nombre, et même proliférer de telle façon qu'ils donnent laissance à des néoplasmes pathologiques simples, des kystes par exemple. 🛥 tissu conjonctif augmente, des vaisseaux partant de l'iris viennent le **Jourrir et les fibres musculaires** lisses peuvent conserver leurs fonctions et lonner naissance à des mouvements péristaltiques. On peut même constater thez des tissus vivants ainsi implantés des altérations pathologiques, comme nous le prouvent les observations de Goldzieher sur la trompe de Fallope. car un jour à la surface de cette dernière eut lieu une forte hémorrhagie accompagnée de symptômes inflammatoires. Paul Bert observa un phénomène analogue, car en fracturant un os implanté il vit se développer un cal. — Goldzieher en implantant du tissu nervenx et des morceaux de cornée, n'obtint que des résultats négatifs, car il y eut résorption totale. Nous Verrons par la suite combien sont importants ces résultats négatifs.

En dernier lieu je veux mentionner les expériences de Montegazza sur l'implantation de différents tissus et organes dans le tissu conjonctif sous-cutané et dans la cavité péritonéale; il a obtenu des résultats avec le l'Ossella de l'Allande et dans la cavité péritonéale; il a obtenu des résultats avec le l'Ossella de l'Allande et dans la cavité péritonéale; il a obtenu des résultats avec le l'Ossella de l

osseux, les testicules, la rate et le tube intestinal. Ces expériences,

nombreuses, ne sont pas assez étendues pour servir de base à des conclusions probantes. Zielonko a aussi implanté des tissus dans un sac sérent le sac dorsal de la grenouille, et a obtenu par ces expériences très-soignées des résultats fort remarquables avec la cornée. Les résultats étaient negatifs pour les autres tissus, à l'exception peut-être du muscle strié, dans lequel il croit avoir observé une prolifération des noyaux avec dégénérescence de la substance contractile.

Permettez-moi maintenant d'ajouter encore quelques mots sur mes propres expériences. Il y a quelques années que les théories de Virchow m'ont engagé à entreprendre des recherches analogues aux précédentes, recherches que j'ai continuées sans relâche depuis mon arrivée à Genève, autant que me le permettaient mes autres occupations. Les animaux choisis par moi furent surtout des lapins, qui se prêtent fort bien à ces essais; les lieux d'élection pour mes implantations furent le tissu sous-cutané et sous-conjonctif, la chambre antérieure de l'œil, la glande sous-maxillaire, les reins, les testicules et l'appareil vasculaire, mais surtout la chambre oculaire etles reins; ce derniers sont sans aucun doute le meilleur endroit pour des pareilles implantations.

Me basant sur la structure histologique et les propriétés physiologiques des tissus, je commençai ces expériences avec le tissu cartilagineux hyalin pris dans des cartilages costaux d'animaux adultes. Je l'implantai sur le même animal on un autre de même espèce aux endroits précités. Jamais je ne fus en présence de phénomènes inflammatoires considérables, la blessure guérissait sans suppuration, le tissu implanté restait à l'endroit voulu, jamais cependant il ne grandit en proliférant lui-même, mais était entouré d'une enveloppe formée par du tissu conjonctif de nouvelle formation, les éléments cellulaires qu'il contenait subissaient une dégénérescence graisseuse, tandis que la substance intercellulaire semblait demeurer intacte.

Tels sont mes premiers résultats, quels qu'aient été le lieu d'élection et le temps que je prenais pour attendre les développements ultérieurs.

Après avoir ainsi opéré et attendu pendant des mois avec des résultats toujours nuls, il me vint un jour dans l'esprit d'essayer avec du tissu embryonnaire. Dès ce moment tout changea, j'obtins autant de succès que j'avais compté de revers auparavant ; car presque tous mes essais furent des ce moment fructueux. La vitalité du tissu embryonnaire ou fœtal était : grande, qu'en injectant une fois dans la veine jugulaire externe d'un lapin au moyen d'un tube de verre presque capillaire du tissu cartilagineux morcelé dans du liquide amniotique, je constatai la présence, 50 jours après l'opération, de deux noyaux cartilagineux hyalins dans le tissu conjonctif entourant cette veine; le plus grand des deux avait la grosseur d'un pois. J'admets que ces noyaux cartilagineux provenaient de germes qui s'étaient implantés dans le tissu environnant à la suite de l'entrée ou de la sortie du tube de verre, grace à une goutte de liquide qui aurait pu s'écouler. Dans les poumons de cet animal que je vous présente ici, se trouvait une certaine quantité, et cela surtont à la surface, de noyaux cartilagineux légèrement bosselés. A la surface ils sont formés de cartilage hyalin à petites cellules ; l'intérieur est en partie de même contexture, en partie calcifié. Il en est de même pour les germes implantés en d'autres endroits. Comme les resultats obtenus au moyen de cartilage fœtal étaient si favorables sur des animaux de même espèce, je répétai les expériences sur des animaux d'espèces différentes, du chat au lapin par exemple; j'obtins les mêmes succes-C'est alors que je me décidai à recommencer ces expériences tant de fois essayées de transporter de l'homme sur les animaux des portions de néoplasmes pathologiques.

Je dois à l'obligeance de mon vénéré collègue M. le Dr Odier, chirurgien a chef de l'hôpital cantonal, d'avoir pu introduire à plusieurs animaux ans le courant circulatoire et dans la chambre antérieure de l'œil des fragents d'un morceau d'enchondrome du maxillaire supérieur d'une vieille mme, récemment extirpé. Maintenant, 80 jours après l'opération, les réiltats sont très-différents chez deux des animaux opérés, que je viens de ier. Chez tous les deux les morceaux implantés dans la chambre antéeure de l'œil sont complétement ou presque tout à fait résorbés. L'exaen microscopique de quelques restes qui s'y trouvent encore, nous montre 1e les cellules cartilagineuses ont subi une dégénérescence graisseuse omplète. La substance intercellulaire se désagrége en forme de fibrilles se scomposant à leur tour en petites gouttelettes graisseuses, le tout est enronné de petites cellules rondes embryonnaires et en partie recouvert de silules pigmentées provenant sans nul doute de l'iris. Dans le poumon de ın des deux lapins se trouvaient deux petits morceaux de cartilage, qui comportaient de la même façon que ceux de la chambre antérieure de zil, tandis que chez l'autre animal un noyau cartilagineux avait grossi, i structure histologique était restée la même et les cellules étaient en profération.

Tout ce que j'ai dit ici pour le cartilage fœtal s'applique exactement au ssu osseux fœtal. On peut le transplanter sous les mêmes conditions avec s mêmes succès ; les processus ultérieurs sont les mêmes, avec cette diffénce seulement que le tissu osseux comportant un système vasculaire, s vaisseaux environnants prolifèrent et nourrissent le morceau translanté.

Si l'on transplante un organe entier, par exemple un fémur, il continue à roître en conservant à peu près ses formes, tout en s'accommodant, il est rai, à la forme de l'organe dans lequel on l'a introduit, comme vous pouez le voir sur ces deux préparations. En outre la surface s'éloigne de la ormale par le fait que sur la diaphyse se développent des exostoses et sur s'épiphyses des enchondromes.

Pour les autres tissus mes essais ne sont pas encore terminés et je me serve de faire des communications ultérieures et plus détaillées sur ce jet.

On pourrait croire à première vue que mes résultats sont en contradicon avec ceux de mes prédécesseurs. Bien que je n'aie obtenu que des ré-Itats positifs avec des tissus fœtaux, tel n'a jamais été le cas avec des tiss provenant d'animaux adultes. Mes prédécesseurs cependant ont même ins ce cas enregistré des succès. Ces contradictions ne sont qu'apparentes. es résultats négatifs se rapportent uniquement à un tissu déjà formé et ii; il en est de même pour Goldzieher qui employa du tissu de la cornée du tissu nerveux. Les résultats positifs des savants précités furent atteints i moven de tissus qui, même à l'état d'adulte restent voisins de l'état fœ-L, ainsi le périoste. Ollier a prouvé à ce sujet par ses recherches que seule couche profonde médullaire du périoste, étant continuellement soumise des formations et transformations incessantes, doit être considérée comme aportante et hier encore dans son discours sur les résultats définitifs de sections articulaires, il a insisté sur le fait que la non-réussite des résecons chez les gens àgés était due à ce que le périoste de ces individus avait ardu ses propriétés ostéogéniques, propriétés d'une si haute importance our les opérations ostéoplastiques chez les jeunes individus. Il en est de reme pour la moelle rouge dont s'est servi Goujon, et qui est très-voisine e la moelle fœtale. Les couches profondes des muqueuses, les épithéliums es follicules pileux n'ont pu être implantés avec succès que grâce à leur

caractère quasi embryonnaire, démontré déjà du reste par la transplantation cutanée. Aussi Zielonko a démontré que seulement les couches pro-

fondes de l'épithélium de la cornée implantée prolifère.

Les résultats positifs de nos expériences ont, outre leur réussite presque continue, un avantage marqué sur ceux des autres savants. Ils ont prouvé en effet qu'il est possible de greffer avec succès d'animal à animal du tissi fœtal, sans tenir compte de l'espèce, preuve évidente que les mêmes tissis fœtaux de divers animaux sont équivalents. Cette propriété leur est commune avec les tissus pathologiques, comme le prouvent nos recherches, et par cela ces tissus embryonnaires se rapprochent donc davantage de ces néoplasmes, et vice versà, qu'ils ne se rapprochent des tissus normaux à l'état adulte. Ces faits prouvés par l'expérimentation acquièrent en outre une importance capitale, car par eux est donnée une preuve positive à l'appui de la doctrine de Virchow sur la genèse de certaines tumeurs.

Il me semble probable que la non-réussite de bien des essais d'implantation provient du fait que les tissus implantés ne sont plus doués de vitalité, ou du fait que les cellules dont ils se composent meurent avant d'avoir pu

entrer, avec le nouvel organisme en rapport mutuel.

- M. For demande comment s'établit la vascularisation dans le tissu implanté.
- M. Zahn pense que c'est au moyen de vaisseaux arrivant du tisse dans lequel on a fait l'implantation.
- M. Zahn présente ensuite des poumons avec nodules cartilagineux et des reins injectés sur lesquels il a implanté du tissu cartilagineux fœtal.
- M. Schiff relate le fait que, déjà en 1780, Félice Fontana avait fait des travaux dans ce sens, malheureusement ils n'ont pas été publiés.
- M. Déjerine, interne des hôpitaux de Paris, expose le résultat de ses recherches sur les lésions du système nerveux dans la paralysie diphthéritique, et remet le mémoire suivant :

#### RECHERCHES

## SUR LES LÉSIONS DU SYSTÈME NERVEUX

DANS LA PARALYSIE DIPHTHÉRITIQUE

Par M. J. DÉJERINE, interne des hôpitaux de Paris'.

Les paralysies qui se montrent soit pendant le cours, soit surtout pendant la convalescence de la diphthérie, sont assez bien connues au point de vue clinique, surtout depuis les travaux de Maingault 2, mais il n'en est pas de même au point de vue anatomique, et, bien que dans ces dernières années

<sup>2</sup> Maingault, Sur la paralysie du voile du palais à la suite d'angine. Thèse de

Paris, 1854. — Sur les paralysies diphthéritiques, 1860.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Travail du laboratoire de pathologie expérimentale et comparée, de M. le Professeur Vulpian. — Ce Mémoire a paru aussi dans les Archives de physiologie normale et pathologique. Paris, G. Masson, éditeur, 1878, 2° série, V, 107.

t publié un certain nombre d'observations avec autopsie, nous ne nes guère avancés sur l'anatomie pathologique de cette affection. Ce pas cependant que l'occasion de pratiquer l'autopsie de paralysies diphiques se présente rarement, car il n'est guère d'hôpital d'enfants où il ccombe par année plusieurs de ces malades; mais, soit par suite d'une vation insuffisante, soit par suite de l'état relativement peu avancé, où estée jusqu'à une époque très-rapprochée de nous la technique histo-ue des nerfs et des centres nerveux 1, la nature de la paralysie diphthéme est encore indéterminée.

effet, le très-petit nombre d'autopsies bien faites, publiées jusqu'à ce concerne, soit des faits dans lesquels on n'a rien trouvé, soit d'autres dans lesquels on a bien trouvé des lésions, mais des lésions disparates elles, et ne permettant pas de faire un rapprochement entre ces diffécas.

ns vouloir faire un historique détaillé de la question, il est cependant

ssaire d'indiquer les auteurs qui s'en sont occupés.

léguée d'abord dans le cadre des paralysies sine materia, avec bien res du reste, que depuis de patientes et laborieuses recherches ont sorle ce cadre, la paralysie diphthéritique ne commença à être regardée ne pouvant dépendre d'une lésion nerveuse qu'en 1862: à cette époque Charcot et Vulpian publièrent un cas de paralysie diphthéritique du du palais, dans lequel ces auteurs avaient observé une lésion des nerfs ins, caractérisée par la réduction en gouttelettes granulo-graisseuse certain nombre de tubes nerveux, lésion analogue à celle que l'on obtans le bout périphérique d'un nerf sectionné. En outre, un certain pre de fibres-musculaires avaient subi la dégénérescence granulo-seuse.

1. Lorain et Lépine 3 signalent un fait semblable observé par l'un d'eux. Liouville 4 a constaté sur les nerfs phréniques une altération analogue,

ment à un degré relativement peu avancé.

ns une autopsie du même genre, Bühl bobserva dans le cerveau de peextravasations sanguines avec ramollissement périphérique, les racines ieures et postérieures étaient augmentées de volume ainsi que les gans spinaux; cette tuméfaction était causée par l'infiltration du tissu conf intertubulaire par de nombreux corps nucléaires que l'auteur a condans les fausses membranes diphthéritiques et qu'il regarde comme téristiques de ces produits. Quant à la moelle, elle ne présentait pas rations appréciables.

rtel 6, dans un cas semblable, constata également des lésions du côté

entres nerveux. Voici le résumé du cas qu'il a observé.

s'agit d'un homme de 28 ans, qui succomba dans la convalescence diphthérie aux progrès d'une paralysie avec atrophie musculaire géisée. L'autopsie fit constater des hémorrhagies étendues dans les gaînes

l nous suffira à ce point de vue de citer de quelle utilité a été pour l'étude noret pathologique des nerfs l'introduction de l'acide osmique en histologie; on que, par l'emploi de ce réactif, nos connaissances sur leur structure ont été létement changées, l'acide osmique est devenu en effet d'un usage journalier les laboratoires, à tel point que l'examen d'un nerf sans son emploi est consiactuellement à peu près comme nul.

Compte rendu de la Soc. de biol., 1862.

Art. Diphthérie (in Nouveau Dict.de méd. et chir. pratiques, 1869.

Bailly, Thèse de Paris, 1872.

Einiges über Diphtherie (Zeitsch. für Biologie), 1867.

Deutsch. Archiv für klinische Medicin, VIII, 1871.

médullaires, les unes récentes, les autres plus anciennes. Au microscope, on constatait dans la moelle une multiplication des noyaux, surtout dans les cornes antérieures, avec de petits foyers hémorrhagiques.

Leyden cité par Senator 1 a constaté dans une autopsie des lésions constituant, d'après cet auteur, une sorte de neuritis migrans, pouvant remonter jusqu'aux centres, en envahissant les nerfs de proche en proche.

Récemment M. Pierret<sup>2</sup>, dans un cas de paralysie diphthéritique de l'adulte, a trouvé à la surface de la moelle des plaques de méningite disséminées avec périnévrite des racines voisines, périnévrite caractérisée par une infiltration des noyaux entre les tubes nerveux, ainsi que nous avons pu l'observer nous-mêmes sur les préparations que l'auteur a bien voulu nous montrer. Il y avait en outre une lésion du noyau d'origine du nerf spinal.

Dans le courant de l'année dernière, notre éminent maître, M. le professeur Vulpian, ayant eu l'occasion d'examiner la moelle épinière de trois enfants atteints de paralysie diphthéritique, décrit ainsi qu'il suit le résultatée ses observations 3: • Je n'ai vu sur aucune de ces moelles de trace de ménin-

- « gite, ni épaississement des membranes, ni couche pseudo-membraneuse.
- La seule lésion bien nette que j'aie vue dans deux d'entre elles, c'est une
   raréfaction du tissu conjonctif de la partie externe et postérieure de la
- corne antérieure de la substance grise, et une modification assez nelle
- des cellules nerveuses de cette partie. Les cellules étaient là devenues plus
- globuleuses, le contenu était plus homogène et ne laissait pas aussi bien
   apercevoir le noyau; peut-être les prolongements étaient-ils plus fragiles.
- · Il m'a semblé qu'il y avait aussi une légère multiplication des noyaux. Ex
- · somme, la lésion était peu considérable; elle était surtout reconnaissable
- · au niveau des régions cervicale et dorsale supérieure. Dans la troisième

moelle, je n'ai rien distingué d'anormal.

Plus loin, M. Vulpian ajoute: « Au total, nos connaissances relatives à la pathogénie des paralysies diphthéritiques sont encore très-bornées: il y

a là tout un champ d'études à explorer.

A côté de ces observations, dans lesquelles l'examen anatomique a donné des résultats, nous en voyons d'autres absolument négatives, les auteurs qui les rapportent n'ayant rien trouvé ni à l'œil nu ni au microscope. Hermann Weber \* rapporte deux cas dans lesquels l'examen microscopique ne révéla rien de particulier; Sanné \* relate plusieurs exemples semblables, et, des faits qui lui sont personnels, et de ceux de l'auteur précédent, il conclut en disant, que jusqu'à présent le système nerveux central n'a jamais présenté de lésion assez constante pour que l'on puisse lui assigner un rôle prépondérant dans le mécanisme de la paralysie diphthéritique.

Pendant notre internat, l'année dernière, à l'hospice des enfants du faubourg Saint-Antoine, nous avons eu l'occasion d'observer plusieurs enfants atteints de paralysie diphthéritique et de faire leur autopsie. Parmi ces observations, les unes nous sont personnelles et proviennent du service de M. le D<sup>r</sup> Triboulet, notre chef de service; nous devons les autres à l'exrême obligeance de nos amis, MM. Bergeron et Cadet de Gassicourt, médecins de l'hôpital.

C'est grâce à leur bienveillant concours que nous avons pu faire l'autopsie

<sup>2</sup> Comptes rendus de la Soc. de biologie, 1876.

4 Ueber Lähmungen nach Diphtherie, in Wirch. Arch., t. XXIII, p. 15, 1864.

<sup>5</sup> Traité de la diphthérie, p. III, 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Diphtherie, in Wirchow's Archiv, B. LVI, 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Vulpian, Maladies du système nerveux, leçons faites à la Faculté, cours de 1876, publiées par le D<sup>r</sup> Bourceret.

et pratiquer l'examen microscopique des centres nerveux dans 5 cas de paralysie.

Ce sont les résultats de ce travail que nous publions aujourd'hui 1.

Nous croyons nécessaire de dire quelques mots de la technique que nous avons suivie dans le cours de ces recherches, car c'est, à notre avis du moins, à l'état très-peu avancé dans lequel était restée jusqu'à ces dernières années la technique histologique des centres nerveux, qu'est due l'absence de notions précises sur l'anatomie pathologique de l'affection qui nous occupe.

Tous nos examens de racines des nerfs rachidiens ont été faits à l'état frais, et c'est là une condition indispensable pour l'emploi de l'acide osmique, car des tubes nerveux qui ont macéré pendant un temps plus ou moins long dans des liquides conservateurs quelconques sont absolument impropres à un examen sérieux et précis. Voici comment nous avons procédé:

La moelle étant enlevée avec soin, la dure-mère incisée sur ses deux faces, les racines sont sectionnées dans toute la longueur de la moelle, aussi près que possible de leur émergence, et plongées pendant 24 heures dans nne solution d'acide osmique à 1/100; après ce temps, elles sont lavées à l'eau distillée, dissociées, et traitées par l'un ou l'autre des réactifs suivants: picro-carminate d'ammoniaque, carmin ammoniacal, hématoxyline, purpurine; après un séjour variable dans chacun d'eux, suivant la nature du réactif, elles sont ensuite dissociées sur la plaque de verre et montées dans la glycérine, pour être examinées au microscope. Nous avons presque constamment employé le picro-carmin dans ces recherches, à cause de la propriété qu'il possède de colorer différemment les noyaux et le protoplasma.

Pour les nerfs intra-musculaires et les troncs nerveux, nous nous sommes servis des mêmes procédés.

Enfin, les gros troncs nerveux, comme la sciatique, par exemple, ont été examinés, après durcissement, par l'acide chromique. C'est ce dernier procédé que nous avons employé en nous servant de solutions très-étendues et très-fréquemment renouvelées, pour durcir les moelles, car l'examen à l'état frais ne nous a donné dans nos examens que des résultats douteux; c'est à l'aide de coupes transversales que nous les avons examinées, le réactif colorant a été le carmin neutre ou très-légèrement ammoniacal; nous avons aussi combiné l'action de ce réactif avec l'hématoxyline qui a, comme on le sait, une élection remarquable pour les noyaux du tissu conjonctif en général.

Voici la relation des cas que nous avons observés :

Obs. I. — Paralysie diphthéritique généralisée. — Albuminurie. — Mort. — Autopsie. — Lésions des racines antérieures dans toute la hauteur de la moelle. — Lésions de la moelle épinière et des nerfs intra-musculaires. — Lésions des troncs nerveux. (Personnelle.)

La nommée Mathilde M..., âgée de 5 ans, est entrée le 8 mai 1877 à la sille Sainte-Mathilde, n° 7, hôpital Sainte-Eugénie, dans le service de M. le D' Bergeron.

Le résultat de l'examen des racines antérieures et des lésions qu'elles présentent dans la paralysie diphthéritique a été communiqué à la Société de biologie mois de juin 1877. Le résumé de ce travail a été présenté à l'Académie des riences par M. le Pr Vulpian, dans la séance du 10 décembre 1877.

Cette enfant était, il y a trois semaines, dans le service de chirurgie de l'hôpital pour une plaie de la cuisse droite; elle y était depuis quelques jours, lorsque, voyant qu'elle avait de la fièvre, étant du reste à peu près guérie, on la fit sortir de l'hôpital. Elle fut emmenée à Épinay, où elle resta une vingtaine de jours, puis ramenée à l'hôpital avec une angine couenneuse; on ne peut obtenir de renseignements exacts sur la date du début de l'angine.

État actuel. — Facies un peu abattu, peau chaude, langue recouverte d'une épaisse couche épithéliate, haleine très-fétide. Plaque pseudo-membraneuse blanche, épaisse, sur l'amygdale gauche, le pilier postérieur et toute la moitié gauche du voile du palais et s'étendant jusqu'à la luette qui est très-rouge.

Gonslement ganglionnaire dissus, considérable derrière le maxillaire

gauche.

Voix angineuse. La déglutition ne paraît pas douloureuse.

Respiration normale: T. 39°,7.

9 mai. — Les fausses membranes ont envahi le côté droit, rien encore du côté de la respiration. On touche les fausses membranes avec du per-

chlorure de fer. Copahu, 4 grammes.

10 mai. — L'enfant a eu un peu de diarrhée dans l'après-midi d'hier; a matin la température s'est un peu abaissée, mais l'état local est resté même. Les exsudats ne se sont pas étendus. On continue le copahu et perchlorure de fer. La voix est toujours angineuse, mais la respiration et très-ample.

11 mai. — Les fausses membranes se détachent, à gauche elles ont pre-

que complétement disparu.

12 mai. — La gorge se déterge. Rien du côté des voies respiratoires.

13 mai. — On ne voit plus de fausses membranes que sur l'amygdale droite. Même traitement.

14 mai. — L'amygdale droite est revenue à son volume et à sa couler normale.

15 mai. — Tout le côté droit du pourtour de l'isthme est libre et de conleur normale, débris de fausses membranes sur l'amygdale gauche.

18 mai. — Tout a disparu, il reste seulement un peu de rougeur de l'a-

mygdale.

21 mai. — L'angine est tout à fait guérie, mais le voile du palais commence à se paralyser; les palato-staphylins sont pris, la luette traîne sur la base de la langue et n'a d'autres mouvements que ceux que lui communique la colonne d'air pendant les mouvements respiratoires. Les boissons remontent par les fosses nasales. Traitement tonique, électrisation du voile avec un courant faradique.

L'urine contient une assez forte proportion d'albumine.

22 mai. — Mêmes phénomènes, notamment du côté de la voix.

23 mai. — L'enfant s'est levée et en voulant marcher est tombée plusieurs fois.

24 mai. — On examine la motilité des membres. La marche et la station debout sont à peine possibles, l'enfant s'affaisse en marchant. Du côté des bras on peut constater également un degré de faiblesse très-prononce; l'enfant peut à peine serrer avec ses mains.

La sensibilité est à peine touchée, il y a un peu d'analgésie, l'enfant pa-

raît du reste ne se rendre pas très-bien compte de ses sensations.

La contractilité électrique est diminuée dans les muscles paralysés (on s'est servi d'un appareil d'induction).

30 mai. — Cet état a persisté en s'aggravant chaque jour; l'enfant, qui

inait encore un peu, ne cherche plus à sortir de son lit; ses membres eurs, dans un état de paralysie très-marquée, décrivent à peine quel-mouvements de reptation dans le lit.

s membres supérieurs sont toujours paralysés mais à un degré moinque les inférieurs. Même état de la contractilité électrique qui est tou-

diminuée.

radisation quotidienne des muscles paralysés. Rien à noter du côté des icters.

t état dure jusqu'au 7 juin; à cette époque, les parents emmenèrent ent chez eux.

18 juin, la mère revient portant son enfant sur ses bras et demanà la faire rentrer.

ise depuis 2 jours d'une diarrhée abondante, la petite malade était un état de faiblesse extrême, la paralysie était absolument complète et ralisée, l'enfant mourut deux heures après son entrée à la salle Sainteuerite, dans le service de M. le D' Triboulet.

itopsie faite 32 heures après la mort :

gidité cadavérique plus marquée aux membres inférieurs qu'aux supé-

atrice récente à la partie postérieure de la cuisse droite.

numons. — Adhérences organisées, anciennes du sommet droit, conon hypostatique des deux bases. Pas de granulations tuberculeuses. s de fausses membranes dans le pharynx, il n'y en a pas non plus dans rynx, la trachée et les bronches.

muqueuse bronchique est pâle et décolorée.

eur. — Rien à noter sur les deux faces du péricarde. Pas d'insuffisance que. Rien au ventricule droit. Le ventricule gauche est peut-être plus qu'à l'état normal.

s de lésions des valvules mitrales ou sigmoïdes, sauf une plaque laisur le bord droit de l'anneau de la mitrale.

en à noter du côté de l'orifice tricuspide. Sauf un peu d'injection de la ueuse, on ne trouve rien au larynx.

rie congestionné.

te plus volumineuse qu'à l'état normal, corpuscules de Malpighi très-

rents, pas d'amyloïde.

ins volumineux, la capsule s'enlève facilement, congestion très-mardes étoiles de Verheyen. Sur les coupes, on peut constater le 2º degré néphrite parenchymateuse; couche corticale épaissie, d'un blanc jau-, sillonnée de stries vasculaires très-marquées. Les glomérules ne sont plus apparents que d'habitude.

s muscles ont été presque tous examinés, ils ont présenté leur colora-

rouge habituelle.

rveau. — Adhérence très-forte de la dure-mère à la voûte crânienne, qui est du reste normal à cet âge de la vie. Congestion assez vive des inges, pas d'adhérences avec le cerveau. Les coupes sur cet organe ne lent aucune altération appréciable à l'œil nu.

3 cerveau présente un degré de diffluence très-marquée, expliquée par

vation de la température ambiante (28°).

ien à l'œil nu du côté du bulbe.

n enlevant la moelle épinière, on peut constater que les muscles de la se commune présentent leur coloration habituelle.

\* moelle épinière ne présente à l'œit nu aucune espèce de lésion; il y a t-être un peu d'hydropisie de l'arachnoïde.

Mestin. — Psorentérie très-marquée dans toute son étendue.

### Examen histologique.

Les racines antérieures et postérieures, enlevées à l'état frais et traitées par l'acide osmique et le picro-carmin, la purpurine et l'hématoxyline, puis dissociées sur la plaque de verre et montées dans la glycérine, nous ont offert les particularités suivantes; l'examen a porté sur toutes les racines

antérieures et postérieures :

Sur chaque préparation, on observe un certain nombre de tubes nerveux, altérés de la façon la plus évidente; au lieu de se présenter comme les tubes normaux sous forme de filaments noirâtres, entrecoupés de distance en distance par les étranglements inter-annulaires, avec un noyau unique entre chaque étranglement, ces tubes altérés présentaient des altérations évidentes d'atrophie dégénérative (névrite parenchymateuse) à différentes périodes de son évolution. Parmi ces tubes, les uns avaient un aspect monoliforme dù à la fragmentation de la myéline en fines gouttelettes, qui, réunies en certains points de la gaîne de Schvann, la distendaient à ce niveau; sur ces tubes ainsi altérés, le cylindre-axe avait complétement disparu, les novaux de la gaîne beaucoup plus nombreux qu'à l'état normal, au nombre de trois ou quatre, en série linéaire sur le même point de la gaîne, et entre les amas de myéline on pouvait reconnaitre l'existence d'une matière se colorant en jaune sous l'influence du picrocarmin, matière qui se montre dans l'intérieur des nerfs, lorsque pour une cause quelconque ils sont soustraits depuis quelque temps à l'influence de leurs centres trophiques, et qui n'est très-probablement que l'exagération de la matière protoplasmique qui existe dans les nerfs à l'état physiologique, entre la gaîne de Schwann et la myéline. (Voyez fig. 1 à 5, pl. XVII.)

Sur d'autres tubes moins malades, la myéline déjà fragmentée en blocs arrondis, mais non en gouttelettes, laissait voir dans son intérieur des fragments de cylindre-axe; sur d'autres tubes enfin, les lésions étaient encore moins avancées, et la fragmentation de la myéline commençait seulement à

apparaitre.

Le reste des tubes, et ils étaient nombreux dans chaque préparation, était

absolument sain.

Le tissu conjonctif intertubulaire présentait également des traces d'irritation, les noyaux y étaient plus nombreux qu'à l'état normal, enfin il contenait un assez grand nombre de corps granuleux au voisinage des tubes altérés.

La gaîne lamelleuse des racines présentait également des traces d'irritation, les noyaux y étaient plus nombreux qu'à l'état normal, cette altération était surtout évidente après l'action de la purpurine.

Les vaisseaux capillaires des racines présentent un fin pointillé granuleux de leurs parois, que l'action de l'acide osmique démontre être de na-

ture graisseuse. (Vov. fig. 3, pl. XVII.)

Les nerfs intra-musculaires, traités par les mêmes procédés que les racines, présentaient sur plusieurs préparations des altérations analogues à celles des racines, malheureusement les conditions de l'autopsie ne nous ont pas permis de rechercher les rameaux intra-musculaires dans tous les muscles paralysés, nous n'avons pu les examiner que dans un fragment du jambier antérieur et du triceps fémoral du côté gauche, et c'est dans ces muscles que nous avons observé quelques tubes malades.

Quant aux fibres musculaires elles-mêmes, elles ne nous ont pas paru altérées d'une façon évidente, peut-être les noyaux étaient-ils plus nom-

breux qu'à l'état normal sur quelques fibres.

Ces lésions des racines antérieures ont été observées dans toute la haumar de la moelle épinière. Les racines postérieures et les ganglions n'ont par paru altérés à l'examen microscopique.

Moelle épinière. — L'examen en a été fait après un séjour de deux mois l'acide chromique. Les coupes colorées par le procédé habituel ont été itées par l'alcool absolu, l'essence de girofle et montées dans le baume Canada.

Le carmin neutre a été le réactif colorant dont nous nous sommes servi seque uniquement, nous avons cependant essayé de le combiner avec dematoxyline, les coupes étaient traitées d'abord par cette dernière sub-ce, puis par le carmin, nous avons ainsi réussi à obtenir quelques coude moelle où les noyaux de la névroglie étaient colorés en bleu ainsi les cylindres-axes, les cellules nerveuses étant au contraire colorées en les cylindres-axes, les cellules nerveuses étant au contraire colorées en les cylindres-axes, les cellules nerveuses étant au contraire colorées en moelle, voici ce que nous avons constaté.

Bubstance grise. — En examinant les coupes de cette région à un trèsble grossissement, 40 diam., la moelle paraît saine ou tout au moins ne
tente pas de lésions grossières, évidentes; à un grossissement plus fort,
diam., on commence à se rendre un compte très-exact des altérations.
qui frappe tout d'abord, c'est le petit nombre des cellules dans chacun
groupes des cornes antérieures et la rareté des prolongement, cylinaxes et anastomotiques qui, à l'état sain, sillonnent en tous sens la subtce grise des cornes antérieures; en examinant chacun des 3 groupes
laires des cornes antérieures, on est frappé par le petit nombre de celtsaines que l'on rencontre dans chacun d'entre eux : sur certaines prétions, on trouve tout au plus dans chaque corne antérieure une quinte de cellules saines, et l'on sait qu'à l'état normal leur nombre est triple
quadruple.

Toient les vestiges des cellules atrophiées ou en voie d'atrophie : mais cellules sont cependant peu nombreuses : c'est ce que l'on constate en ployant un grossissement de 300 diam., on peut suivre sur quelques ules les différentes périodes du processus qui aboutit à leur disparation. Cellule semble disparaitre par le même mécanisme que dans les myélites

guës ou subaiguës. (Vov. fig. 3, pl. XVII.)

Du côté de la névroglie de la substance grise, les lésions ne sont pas coins évidentes, les noyaux sont plus nombreux qu'à l'état normal et même nis en groupes sur certains points, aussi les coupes de la moelle ontes une élection très-rapide pour les solutions carminées, il y a, en un

Les caractères d'une irritation de la névroglie.

Les vaisseaux de la substance grise sont dilatés, beaucoup plus apparents l'état normal, leur gaîne lymphatique présente sur certains points des de globules blancs, plus ou moins marqués; cet état congestif est trèsparent dans toute la hauteur de la moelle épinière et sur quelques points utit à la production de petites hémorrhagies interstielles. Les lésions de roglie sont non-seulement marquées dans les cornes antérieures, mais ore au niveau de la partie postérieure de ces cornes et de la substance atineuse de Rolando.

lans le reste de la moelle ces lésions se retrouvent, mais avec prédomince à la région cervicale surtout, nulle part cependant nous n'avons conce de foyers inflammatoires distincts, comme dans les myélites aiguës lensité moyenne.

Autour du canal central, dans les commissures, il y a également multi-

plication des noyaux du tissu conjonctif (myélite peri-épendymaire). Le canal central ne présente pas d'altérations, il est perméable, de volume normal et revêtu d'une couche régulière d'épithélium cylindrique.

Substance blanche. — Nulle part, dans l'étendue de la moelle, nous n'avons trouvé d'altérations appréciables de la substance blanche, pas de multiplication des noyaux, pas d'hypertrophie des cylindres-axes. Les cordons antérieurs, latéraux et postérieurs sont absolument sains.

Examen des nerfs sciatique droit et jambier antérieur gauche. — L'examen fait après durcissement dans l'acide chromique et en suivant les mêmes procédés que pour la moelle nous a montré des altérations disséminées des tubes nerveux. Dans chaque faisceau primitif, on trouvait par places des gaînes vides, fortement colorées par le carmin, au milieu d'autres tubes parfaitement normaux, il y avait en un mot un certain degré de névrite dans chacun de ces troncs nerveux, et il est plus que probable que nous eussions rencontré des lésions analogues sur d'autres troncs nerveux, s'il nous eût été possible d'examiner les nerfs des bras par exemple; cette névrite constatée dans les nerfs que nous venons d'indiquer n'était que la continuation du processus altératif qui s'était produit dans les racines antérieures.

Bulbe rachidien. — Les coupes faites à différentes hauteurs dans le bulbe ne nous ont pas présenté de lésions évidentes, nous avons pu noter en particulier l'intégrité absolue du noyau d'origine de l'hypoglosse.

Obs. II. — Paralysie diphthéritique du voile du palais et des membres supérieurs chez un enfant de 3 ans. Mort par broncho-pneumonie (résumée) (due à M. Carié).

La nommée X....., âgée de 3 ans, entre dans le service de M. le D<sup>r</sup> Bergeron le 10 avril 1876; à son entrée on constate les signes d'une angine diphthéritique, fausses membranes sur les amygdales et les piliers, engor-

gement ganglionnaire.

Le 25 avril les fausses membranes ont disparu, mais les muscles du pharynx et du voile du palais commencent à être atteints de paralysie, nasonnement, dysphagie, etc. Le même jour on note un certain degré de siblesse du côté des membres supérieurs, faiblesse qui va en augmentant de plus en plus les jours suivants, et le 22 avril, 7° jour du début des accidents paralytiques, l'enfant succomba. A l'autopsie on trouva dans les 2 poumons des noyaux de broncho-pneumonie.

L'examen des racines antérieures et postérieures a été fait seulement à la

région cervicale.

Sur chaque préparation on trouvait des tubes altérés, mais en moins grand nombre et à un degré d'altération beaucoup moins avancé que dans

le cas précédent.

Les tubes altérés présentaient les modifications suivantes. Myéline réduite en fragments, en blocs arrondis, fortement colorés par l'acide osmique, protoplasma du noyau de chaque segment inter-annulaire remplissant la gaine, noyaux tantôt uniques dans chaque segment, tantôt au nombre de deux, plus rarement de trois. Le cylindre-axe fragmenté comme la myéline était encore visible, coloré par le picro-carmin ou l'hématoxyline dans l'intérieur des blocs de myéline. Entre les blocs de myéline, sur les préparations traitées par le picro-carmin, se montre une ligne brun-jaunâtre, indice d'un commencement d'irritation formative du protoplasma du tube nerveux.

es autres tubes, et ils sont en grand nombre dans chaque préparation, t absolument normaux.

Les racines postérieures ne présentent aucune espèce d'altération.

Examen de la moelle epinière. — La même technique que dans le cas

cédent a été appliquée à l'étude de la moelle épinière.

In examinant avec attention la substance grise on retrouve les carac
s d'altération observés dans le cas précédent, mais considérablement
nués, à savoir altération des cellules et multiplication légère des noyaux
la névroglie; l'altération cellulaire consiste dans un certain degré de

béfaction du corps de la cellule, dont le noyau et le nucléole sont peu
bles et les prolongements peu apparents : c'est du moins ce que la comaison de la région cervicale avec les autres régions de la moelle nous a
mis de constater nettement; somme toute, les lésions sont minimes et
aient pu passer inaperçues à un examen superficiel, le peu de durée de
ection et le nombre assez peu considérable de tubes nerveux altérés
s les racines, dans le cas présent, nous paraissent rendre compte du peu
tensité de la lésion médullaire.

a partie supérieure de la région cervicale dans l'étendue d'un centire, présentait un peu d'épaississement de la pie-mère; cette lésion, si létait une, était ancienne, car il n'y avait aucune trace histologique de cessus irritatif à ce niveau, soit du côté des vaisseaux, soit du côté de la

roglie.

s. III. — Croup consécutif à une rougeole. Paralysie du voile du palais es membres supérieurs (résumée) (due à M. Léger).

e nommé X... (Léon), âgé de 3 ans, est entré le 20 mars 1877 dans le rice de M. le D<sup>r</sup> Cadet de Gassicourt.

iere morte tuberculeuse.

et enfant a toujours été bien portant. Il paraît n'avoir eu aucune sièvre ptive. Pas de coqueluche. Il y a 9 jours il a eu la rougeole. Depuis lors prese constamment. Diambée Impetige du quin chevelu

rasse constamment. Diarrhée. Impetigo du cuir chevelu.

1 mars. — La voix est éteinte ainsi que la toux, la respiration est facile; sous-crépitants à la base gauche en arrière. Amygdales volumineuses peu rouges sans fausses membranes, mais petite ulcération à la comme labiale droite avec fausse membrane. Engorgement ganglionnaire maxillaire peu accusé. Engorgements cervicaux

2 mars. — La voix et la toux conservent les mêmes caractères. La fausse abrane de la commissure droite a augmenté. La respiration est plus

de, un peu plus rude à gauche, mais sans râle.

8 mars. — Même état, respiration assez pure. Toux et voix éteintes.

jonctivite et kératite diphthéritiques.

• avril. — Paralysie du voile du palais qui s'étend bientôt aux membres

kieurs; cet état dure jusqu'au 11 avril, date de la mort.

che inférieur du poumon droit sont indurées dans leur partie postére, fermes sous le doigt et se déchirent sous la pression, ne crépitant, surface de coupe légèrement granuleuse. En ces endroits le tissu va and de l'eau. Caverne du lobe supérieur gauche avec tubercules.

i moelle épinière est enlevée et l'on examine les racines de la région icale comme dans les cas précédents, en suivant la même technique. s racines antérieures présentent des lésions à peu près semblables à



sortit dans le même état après un séjour d'une semaine, depuis hier qu'il a commencé à se plaindre de la gorge. Au entrée dans le service, on constate l'état suivant :

La peau est brûlante, la température rectale s'élève à 1 n'existe pas de géne respiratoire, la percussion et l'ausculta rien d'anormal dans la poitrine. La langue est blanche, le v ni vomissements, ni diarrhée. Le fond de la gorge est rouge sans présenter de tuméfaction notable, sont recouvertes d'un membraneux blanchâtre, épais, mais plus épais et plus é qu'à droite, il en est de même de l'engorgement gangtionn laire qui est plus considérable du côté gauche que du côt cellulaire périganglionnaire ne présente aucune trace d'é voix est nette, la toux légèrement catarrhale.

26 juin. — Depuis le jour de l'entrée, l'état fébrile pers ture se maintient entre 39° et 40°. L'état de la gorge est même, les fausses membranes ont à peine diminué d'éten toujours fréquente et catarrhale. L'examen des urines est trouve pour expliquer cet état fébrile persistant que le dével large ulcération eczémateuse derrière le pavillon de l'oreil

30 juin. — L'engorgement ganglionnaire au niveau de l' choire du côté gauche augmente de volume, il devient trè toucher et la peau commence à rougir sans que l'on per fluctuation bien manifeste.

1º juillet. — Les urines contiennent pour la première foit notable d'albumine, de la fluctuation s'est manifestée au nix sous-maxillaire et a nécessité l'ouverture de l'abcès. Depuis l'enfant pâlit et maigrit considérablement.

5 juillet.— L'enfant commence à nasonner, l'absorption e voque de la toux, une certaine quantité sort par les narines 7 juillet. — La paralysie du voile du palais s'accentue da

mence à se généraliser aux membres supérieurs.

rière-gorge, la déglutition ne provoque plus de quintes de toux, les liquides resortent en partie cependant par les fosses nasales.

La motilité des membres supérieurs, des muscles du tronc et de la nuque

est abolie complétement.

22 juillet. — L'état du malade s'aggrave tous les jours. L'électrisation faradique des muscles des membres supérieurs produit à peine quelques tressaillements musculaires, le même courant provoque d'énergiques contractions dans les muscles des extrémités inférieures.

25 juillet. — La respiration commence à s'embarrasser. Râles trachéaux

par intervalles. Mort, dans la journée du 26.

Autopsie 24 heures après la mort.

Les parents ayant fait opposition à la nécropsie, nous n'avons pu enlever que la moelle épinière. Les racines antérieures ont été examinées une à une dans toute l'étendue de la moelle, d'après les procédés indiqués, les racines postérieures ont été examinées dans la région cervicale seulement.

Examen des racines sait avec notre ami M. Mayor. — Dans la région cervicale et dorsale supérieure, les racines antérieures présentaient des altérations manifestes, et aussi prononcées, comme nombre de tubes malades et

comme degré d'altération, que dans l'observation I.

Transformation granuleuse de la myéline qui, rensiée en certains points, donne au tube nerveux l'apparence moniliforme, protoplasma abondant entre les granulations de myéline, multiplication des noyaux qui, sur certains points, sont disposés en séries linéaires, disparition complète du cylindre-axe (Voy. fig. 4 à 3, pl. XVII).

Ces lésions sont analogues, comme degré d'altération, aux lésions observées dans le bout phériphérique d'un nerf sectionné, du 20° au 30° jour.

Le tissu conjonctif intertubulaire contient plus de noyaux qu'à l'état normal, on y trouve en outre une grande quantité de corps granuleux.

Les vaisseaux capillaires des racines présentent un pointillé granulo-

graisseux, rendu très-net après action de l'acide osmique.

Les racines antérieures de la moitié inférieure de la région dorsale, ainsi que celles de la région lombaire, ne sont point altérées.

Les racines postérieures, examinées à la région cervicale, sont également saines.

Examen de la moelle, après durcissement. R. cervicale. — Les coupes pratiquées sur toute la hauteur de la r. cervicale nous ont montré les altérations suivantes : Substance grise. Altération des cellules nerveuses des corses antérieures, à un faible grossissement les cellules paraissent moins nombreuses, à un grossissement de 120 d. on peut apercevoir nettement qu'un certain nombre des cellules qui persistent et qui paraissent saines, sont en réalité altérées, elles ont une apparence terne, vitreuse, elles tendent à la forme globuleuse, leurs prolongements ont disparu, le noyau et le nucléole persistent, ces cellules altérées se voient au milieu d'autres cellules ayant leurs caractères normaux.

La névroglie présente des traces d'irritation, les noyaux sont plus nombreux qu'à l'état normal, et les coupes ont une avidité particulière pour le carmin; c'est au niveau du canal central que l'altération paraît le plus évidente, il y a là un degré assez avancé de myélite périépendymaire, les noyaux nombreux et serrés disposés en séries linéaires dans la commissure antérieure forment par places de petits amas de cellules rondes, véritables soyers de tissu embryonnaire, de 0<sup>m</sup>,001 à 0<sup>m</sup>,002; un de ces soyers, en particulier, situé dans la moitié droite de la commissure antérieure, avait environ 0<sup>m</sup>,005 dans le sens vertical sur 0<sup>m</sup>,001 de diamètre. Les soyers, examinés à un sort grossissement 500 d., se montraient sormés par des éléments

arrondis ou fusiformes, du volume d'un globule blanc du sang, se colorant vivement par le carmin, ces amas nucléaires se trouvaient le plus souvent autour des vaisseaux ou dans leur voisinage, et contenaient dans leur intérieur une assez grande quantité de globulo-sanguins provenant de la rupture de petits vaisseaux.

Ces lésions de la névroglie sont disséminées dans la substance grise jusques et y compris les commissures, elles sont peu apparentes dans la substance gélatineuse de Rolando, quoique sur certaines coupes on puisse nette-

ment les y constater.

Les vaisseaux sont altérés d'une façon très-nette, flexueux et dilatés dans toute la substance grise, ils présentent sur beaucoup de points des lésions très-manifestes, depuis la congestion simple avec stase jusqu'à l'hémorrhagie et la diapédésie. Vus de coupe, les uns se présentent avec leurs caractères à peu près normaux, c'est-à-dire au centre les globules rouges, devenus polyédriques sous l'influence de l'acide chromique, entourés au niveu de la tunique interne par une zone de globules blancs, mais on constate déjà une accumulation de globules blancs dans leurs gaînes lymphatiques, sur d'autres, on constate très-nettement une rupture des parois des vaisseaux avec hémorrhagie dans la gaîne, sur d'autres enfin il y a une véritable petite hémorrhagie dans le tissu nerveux, ces deux dernières variètés d'altération se rencontrent surtout au sein des petits foyers inflammatoires décrits plus haut (Voy. fig. pl. XVII).

R. dorsale. — Dans la moitié supérieure de la région dorsale et surtout au niveau de l'origine des 1<sup>re</sup> et 2<sup>r</sup> paires dorsales, les lésions sont semblables assez exactement à celles de la région cervicale, elles s'atténuent à mesure que l'on fait des coupes sur des points plus inférieurs, au niveau de la partie moyenne de la région dorsale on ne trouve plus de lésions

manifestes.

Rien à noter à la région lombaire.

Les cordons blancs sont absolument sains dans toute l'étendue de la moelle.

A l'œil nu, les méninges spinales et le tissu cellulaire péri-méningé ne présentent aucune espèce d'altération.

Au microscope, la pie-mère ne présente dans toute la hauteur de la moelle aucune lésion appréciable, elle a son épaisseur normale et ne présente aucun signe d'irritation.

Obs. V. — Mal de Pott dorsal sans troubles médullaires. Varicelle, coqueluche, angine diphthéritique, albuminurie, paralysie diphthéritique généralisée.

Le nommé M..., âgé de 2 ans ½, est entré le 15 décembre 1876 à la salle St-Augustin, service de M. Cadet de Gassicourt. (Obs. due à M. Balzer, recueillie par M. Garcia, externe du service.)

D'une bonne santé habituelle, n'a fait d'autre maladie qu'une ophthalmie purulente dont il conserve des traces sur les deux yeux (taies de la cornée).

Environ un an avant son entrée à l'hôpital, les parents remarquèrent pour la première fois une légère saillie sur la région dorsale au niveau du rachis. L'enfant marchait à l'âge de 15 mois, quoique difficilement, en se rejetant en arrière et courbant la poitrine en avant. Depuis, la marche est devenue de plus en plus difficile, en même temps la gibbosité s'est accentuée graduellement.

A son entrée, on ne constate rien de particulier aux membres inférieurs,

pas de paralysie, pas d'épilepsie spinale; les membres inférieurs sont, il est vrai, un peu faibles, mais l'enfant se tient debout, marche tout seul et ramasse un objet à terre par un mouvement caractéristique. Pas d'abcès par congestion. Bon état général. Toniques. Repos au lit.

1er février 1877. — Aucun symptôme nouveau.

11 février. — Varicelle.

28 juin. — Coqueluche, bromure de potassium,

6 juillet. — Angine diphtéritique (passage à la salle St-Joseph).

7 juillet. — Coqueluche faible (4 ou 5 quintes par jour) sans reprises. Pas de complication pulmonaire. Fausses membranes sur les deux amygdales empiétant sur le voile du palais et la luette. Engorgements ganglionnaires peu accusés sous-maxillaires. Pas de croup.

8 juillet. — Les fausses membranes diminuent. Beaucoup d'albumine

dans l'urine.

14 juillet. — Grande amélioration; les fausses membranes ont beaucoup diminué; état général satisfaisant.

16 juillet. — Nuage albuminurique.

19 juillet. — Les fausses membranes ont entièrement disparu. Hier on a remarqué qu'en buvant, quelques gouttes des liquides reviennent par le nez.

22 juillet. — L'enfant est guéri et remonte aux chroniques avec une pa-

ralysie du voile du palais.

9 août. — Depuis que l'enfant est revenu à la salle St-Augustin, la paralysie du voile du palais, qui s'était montrée le 18 juillet à un léger degré et d'une façon passagère, a reparu très-intense cette fois et accompagnée de paralysies du pharynx également très-accentuées.

Outre la paralysie du voile du palais et du pharynx, on constate une paralysie des quatre membres, cette paralysie est plus complète aux membres

inférieurs.

Les mouvements volontaires sont encore possibles, mais ils ont perdu la plus grande partie de leur énergie, l'enfant lève les bras avec peine et les laisse retomber.

Pour les membres inférieurs, la paralysie est encore plus accentuée, dans son lit l'enfant peut encore remuer ses jambes, mais la station debout est impossible.

Les phénomènes paralytiques ont été en progressant jusqu'au 16 août.

**'Ou**r de la mort.

Autopsie. — Poumons et autres viscères sains, pas de tubercules, rien du cerveau.

Rachis. — Mal de Pott de la 4º dorsale avec abcès fusant dans le médiasin postérieur.

Examen des racines et de la moelle épinière. — Les racines antérieures de le examinées une à une dans toute la hauteur de la moelle, l'examen

• été pratiqué à l'état frais.

Dans toutes les racines antérieures on constate des altérations évidentes, constate des altérations évidentes, constate des altérations évidentes, constate des autres que dans les observations I et IV.

Les tubes nerveux, examinés par le procédé habituel, sont altérés en trand nombre dans chaque préparation, l'altération qu'ils ont subie est assez avancée, la myéline est déjà réduite en gouttelettes assez fines, elle nanque par places, et sur d'autres points les granulations de myéline forment des renslements entre les granulations de myéline et remplissent la taine dans les points où la myéline est absente, le protoplasma coloré en une par le picro-carmin est très-abondant, le cylindre-axe n'est visible sur

aucun des tubes altérés, on n'en constate pas la moindre trace dans les plus

gros fragments de myéline.

Les novaux de la gaîne de Schwann sont multipliés et se trouvent sonvent réunis en séries linéaires au nombre de 2 ou 3 et même davantage. Ces lésions se retrouvent avec la même évidence sur toutes les racines autérieures, le degré d'altération et le nombre de tubes malades sont à per près les mêmes (Voy. fig. 1 à 5, pl. XVII).

Le degré d'altération présenté par les tubes nerveux est semblable à celui que l'on constate dans le bout périphérique d'un nerf sectionne du 15°

au 20° jour.

Le tissu conjonctif inter-tubulaire est le siège d'une irritation évident, les noyaux sont beaucoup plus nombreux, enfin on constate l'existence d'un grand nombre de corps granuleux. Les capillaires des racines présentent dans leurs parois un pointillé granulo-graisseux rendu très-évident par l'action de l'acide osmique.

Il est assez difficile de déterminer exactement le nombre de tubes matides, comparé au nombre des tubes sains. Dans cette observation comme dans les précédentes, on ne peut évidemment donner qu'une approximtion. Sur certaines préparations, les tubes nerveux malades étaient aux te-

bes sains comme 1 à 3, dans d'autres 1 à 7 ou 8, 1 à 5, etc.

Comme on le comprendra facilement, il n'est guère possible d'arriverà une évaluation exacte du nombre de tubes malades dans chaque racine; me peut, à cet égard, qu'arriver à un certain degré d'approximation.

Les racines postérieures ne présentent pas d'altération.

Examen de la moelle épinière après durcissement dans l'acide chronique.

— Les lésions présentées par la moelle épinière sont très-manifestes et auxi

marquées que dans l'observation I.

R. cervicale. — A la région cervicale, on constate avec un grossissement de 60°, que les cellules nerveuses sont un peu moins nombreuses, plus clair-semées qu'à l'état habituel; les prolongements, cylindre-axe et anstomotiques qui, comme on le sait, sont très-nombreux et rayonnent dans tous les sens dans les cornes antérieures d'une moelle normale, sont in moins nombreux et surtout beaucoup moins longs.

Quelques-unes des cellules altérées ont pris la forme globuleuse, leurs prolongements ont disparu, elles sont dans un état d'atrophie à différents

degrés, comme dans les observations I et III.

On peut constater, avec un grossissement de 300° que, comme dans les cas précédemment cités, le noyau et le nucléole persistent dans quelques unes des cellules altérées.

La substance grise présente aussi des altérations de la névroglie, les noyaux sont plus nombreux, principalement autour des vaisseaux, et les coupes se colorent très-vivement par le carmin, les préparations faites à l'aide de l'hématonyline montrent très-nettement la prolifération nucléaire.

Les vaisseaux sont dilatés, flexueux, leur gaine lymphatique contient un assez grand nombre de leucocytes, ils ne présentent pas de ruptures comme dans l'observation IV.

Ces lésions des cellules nerveuses et de la substance grise se retrouvent dans toute la hauteur de la moelle, principalement aux régions cervicale et lombaire.

Les cordons blancs ne présentent aucune espèce d'altération.

Nous n'avons constaté dans l'examen de la moelle aucune lésion qui put se rapporter au mal de Pott, ni foyer de myélite transverse, ni dégénération secondaire, ascendante ou descendante. L'observation, du reste, indi-

que que le petit malade n'avait jamais présenté de phénomènes paralytiques avant de contracter la diphthérie.

Dans les observations que nous venons de rapporter, l'examen microscopique nous a révélé deux sortes de lésions constantes : des lésions des racines antérieures et des lésions des nerfs intra-musculaires, et des lésions de la substance grise de la moelle épinière. Il nous reste à étudier plus en détail ces deux altérations.

L'altération des racines que, à notre connaissance du moins, nous avons été le premier à faire connaître, est très-facile à constater, si l'on a soin, toutefois, d'examiner les racines à l'état frais et après action de l'acide osmique, il est absolument nécessaire de réunir ces deux conditions. Nous n'avons pas besoin de rappeler ici combien nos connaissances relatives à l'état normal et pathologique des nerfs, ont été changées depuis l'introduction de l'acide osmique dans la technique histologique. Avec ce réactif, on peut suivre pour ainsi dire jour pour jour, et avec une précision inconnue jusqu'alors, les altérations qui se passent dans un tube nerveux lorsqu'il a été soustrait à l'influence de ses centres trophiques par la section, la compression ou toute autre cause. Ces lésions, étudiées par Waller, Schiff, Vulpian et Philippeaux, Eichorst, Ranvier et par nous ', doivent être résumées en quelques mots, car elles présentent trop de similitude avec les altérations de racines dont nous parlons, pour être passées sous silence.

On sait que lorsqu'un nerf est sectionné, son bout périphérique s'altère, tandis qu'au contraire son bout central reste sain très-longtemps, presque indéfiniment; ce n'est que très-tard qu'il présente quelques altérations, qui sont, du reste, très-différentes de celles que l'on constate dans le bout périphérique; à l'appui de cette manière de voir, nous pourrons citer les examens que nous avons faits de quatre nerfs de moignons d'amputation d'ancienne date (dans l'un il s'agissait d'une amputation datant de 45 ans), nous avons toujours constaté l'intégrité d'un bon nombre de tubes nerveux; un grand nombre, il est vrai, avaient disparu et le tissu conjonctif intertubulaire et périfasciculaire était fortement hyperplasié. Ces altérations, que nous ne citons que pour mémoire, ont été vues du reste par M. Hayem,

mais cet auteur en donne une interprétation différente.

Du côté du bout périphérique, les altérations se montrent très-rapidement, et vers le 4° et le 5° jour la myéline se fragmente, le novau de chaque segment interannulaire remplit la gaîne de Schwann, et le protoplasma du nerf commence à végéter; ces lésions de nature irritative s'accentuent davantage, et vers le 10° jour la myéline est fragmentée en blocs plus petits, plus arrondis, contenant encore dans leur intérieur des fragments de cylindre-axe; les noyaux de la gaîne commencent à se multiplier et le protoplasma est toujours plus abondant. Du 12° au 15° jour, les altérations s'accentuent davantage, et c'est à ce moment-là que disparaît le cylindre-axe, du moins dans les tubes larges qui forment, comme on le sait, la grande majorité des tubes à double contour; dans les tubes étroits il disparaît plus rapidement <sup>2</sup>. Plus tard enfin la myéline a complétement disparu, la gaîne de Schwann ne contient plus que des noyaux et du protoplasma; elle prend alors un aspect moniliforme, cet état peut persister peut-être indéfiniment : nous avons constaté ce degré ultime d'atrophie des racines antérieures dans un cas de paralysie infantile datant de 3 ans.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cossy et Dejerine, Recherches sur la dégénérescence des nerfs sectionnés, in Archiv. de phys. norm. et pathol., 1875.

<sup>2</sup> Voy. Cossy et Dejerine, loco citato.

Comme on le voit, les altérations des racines antérieures dans la paralysie diphthéritique sont absolument semblables à celles que l'on constate
dans le bout périphérique d'un nerf sectionné; elles sont du reste analogues à velles que l'on observe dans les racines, toutes les fois que les cellules de la substance grise des cornes antérieures sont altérées, que cela ai
lieu rapidement comme dans la myélite aiguë, ou lentement comme dan
l'atrophie musculaire progressive; toutefois, il n'est nullement nécessaire,
pour que cette altération se produise, que les cellules soient détruites, il
suffit pour amener ce résultat, que les communications qui existent à l'état
normal entre les racines et ces éléments soient interrompues, soit par le
fait d'une lésion intra-médullaire portant sur les faisceaux radiculaires attérieurs, soit par le fait d'une altération inflammatoire, aiguë ou chronique,

portant sur les méninges et les gaînes des racines.

Quelle est la nature du processus qui se passe dans les nerfs lorsqu'ils sont séparés de leurs centres trophiques? Est-ce une atrophie primitive du tube nerveux, lequel soustrait à l'influence de ses centres trophiques s'altère de dont les noyaux et le protoplasma se mettent à végéter, ou bien avonsnous affaire dès le début à une inflammation suivant dans sa marche la voies de la conductibilité physiologique du nerf (névrite parenchymateuse)? C'est cette dernière opinion qui nous paraît la plus probable, les lésions histologiques que l'on constate, nous paraissant offrir des caractères très-nettement inflammatoires, la multiplication des noyaux et la végétation des protoplasmas étant un des caractères fondamentaux de l'inflammation. Serlement, dans l'espèce, les phénomènes inflammatoires sont secondaire, le première phase du processus est purement passive; le tube nerveux, n'ètant plus sous l'influence de ses centres trophiques, qui seuls peuvent mintenir son intégrité anatomique et physiologique, est modifié profondément dans sa vitalité: la myéline et le cylindre-axe deviennent de véritables come étrangers, et déterminent du côté des noyaux et du protoplasma les mode fications inflammatoires décrites plus haut.

Dans le tissu conjonctif intertubulaire qui présentait des traces légères d'irritation, nous avons toujours trouvé, surtout dans les observations I, IV et V, un grand nombre de corps granuleux et une altération évidente des vaisseaux; cette altération, marquée surtout dans les vaisseaux capillaires, consistait en une infiltration granulo-graisseuse de leur protoplasma; sons l'influence de l'acide osmique, la paroi du vaisseau présentait un pointillé

noirâtre très-apparent.

Quelle que soit la nature intime du processus amenant l'altération des racines constatée dans toutes nos observations, qu'il soit inflammatoire de dégénératif, il est de toute évidence que la lésion des tubes nerveux et secondaire, et qu'il faut en chercher la cause première soit dans les méninges et les gaînes des racines, soit dans la substance grise de la moelle.

Des néo-membranes disséminées sur la surface de la moelle, coîncidant avec une périnévrite et une endonévrite des racines, comme dans le ce observé par Pierret 1, peuvent déterminer dans les tubes nerveux des altérations analogues, et se traduire cliniquement par des paralysies plus ou moins prononcées et plus ou moins généralisées, suivant l'étendue et l'intensité de l'altération méningée. Or l'examen le plus attentif ne nous a montré sur aucune de nos moelles la présence de néo-membranes. De même, nous n'avons constaté aucune des lésions de la périnévrite ni de l'endonévrite, car, comme on peut le voir d'après le résultat de nos eumens, les traces d'irritation présentées par le tissu conjonctif inter-tube-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pierret, loco citato.

tre étaient trés-minimes comparés de la literation de la Comes dont eller in etaten die restriction in the comment of the c tion le démontre suffisamment. Lan 1975 de la regione de la company de l tive à la section ou : 1 compréssion : 2, cert : compréssion des novaux du teste comme l'all : cert anuleux; le fait est en in-membre du les destrictions reloppé plus longuemen.

Si les méninges et les games des traines des traines de la company de la ses en cause. Il en est tou authorise de la carette de la comme nous l'orons la carette de la carett frations qui se son tellementation de la compaction de la ntiqués, et. d'autan dus com --- --- --- aps. présenten tre-intimatén a com --e divisées et les missientes et les estates et les la névrozle.

lentes que les reliuies de 1 su estate à Erres de la comme del la comme de la comme del la comme de la rs caracteres absolution incrnary, it is desired in the contraction of the rantage la nature de ... esteroles

Sauf dans Poliservation II of the mount of the safety of the control ient assez légeres pour passer maient pes son contra le la contra de la contra del la contra della contra del I pas mis sur le voir, or ieu dire die conservante de la conservante de elle a été examinée, es el·me et a substitut de la substitut d ment altérées, étaient joit d'atoit jeurs de la commune de l'était de le commune de l'était de la commune de l'était de la commune de l'était de la commune groupes cellulaires conferme characteristic and accompanies of a conferme con-Là l'état normal, considirent et des sobs de le le le le le page de le le mant une some de lame tres-enegant.

Certaines cellules étaient réobliéuses. Caus colo con lo no les els 😂 pour la piupari 🚅 processo santante en rich possecon que con en iris, à novaux et nume de le pais sonvent pour approprié du care de taines préparations, luis-l'observ, hon III not anaiont, olles oragen la si mbreuses qu'à l'état nome il parfois tout un aroupe cellul ave, ic coordéro-interné, par exemple, faisait absolument debait à la comonne vin de en employant un plus fort grossissement (200 d.) on apolicos ne de peruments ratatinés. Flobuleux, munis encore souvent d'un novment d'un déole, vestiges probables des cellules préexistantes en voie de di parc a. C'est dans l'observation I que ces alterations nous out pour le plu rquées, à la rézion cervicale, par exemple; sur plusieur proportion is avons compté les cellules des cornes antérieures et non comme la é à des chiffrés au-dessous de la normale, 16 à 20 cellule pour chaque ne antérieure; on sait qu'à l'état physiologique le nombre en cit pai à ment plus élevé.

In outre, ces cellules, quoique normales par leur volume on a peu pre l'étaient point par leurs autres caractères optiques, leur forme accombir peu de transparence, qui ne permettat que tre a nement d'aperce r leurs novaux, l'absence de leurs prolongement : ou l'extrême to hevete ces derniers, en un mot, les altérations citées plus bout monte dent que ravait très-probablement affaire à des cellule en voir d'alteration et ivant à l'atrophie par un mécanisme dont l'explication nou coloque at t avoner, du reste, que la technique encore à cz importate dant non posons actuellement pour la moelle épinière, et peu pragar a estatro

cette question. C'est par l'examen à l'état frais seulement que nous aurions pu peut-être suivre les phases de l'altération, mais ce mode d'examen ne nous a pas donné de résultats assez précis pour élucider ce point de la question.

En résumé, les altérations des cellules que nous avons observées dans nos différents examens, sans être très-avancées, étaient cependant reconnaissables à nos moyens actuels d'investigation, et, sans être aussi marquées que dans la myélite ordinaire, elles étaient assez nettes pour ne pas passer inaperçues à un examen attentif.

Les lésions des cellules étaient d'autant plus marquées que la paralysie avait duré plus longtemps, et nous avons presque toujours observé une relation assez constante entre l'altération cellulaire et celle des racines antérieures.

Au début de l'altération, les cellules ne nous ont pas paru augmentées de volume, et nous n'avons jamais constaté nettement l'état hypertrophique de ces éléments, observé par M. Charcot dans la myélite commune, et que cet auteur regarde comme la première période de l'inflammation de la cellule nerveuse; nous n'avons pas non plus observé l'état hypertrophique du cylindre-axe qui s'observe souvent dans les inflammations de la moelle (Frommann, Charcot, Hayem); nous faisons cependant quelques réserve sur ce point, car nos examens à l'état frais par dissociation, n'ont pas élé assez nombreux pour résoudre complétement ce point de la question; sur plusieurs préparations nous avons observé des cylindres-axes de dimensions exagérées, mais comme on le sait, sur les coupes d'une moelle durcie l'hypertrophie du cylindre-axile peut quelquefois n'être qu'apparente, et résulter d'un accident dans le mode de préparation, tel que la compression produite par le poids de la lamelle, ou être la conséquence d'un tassement par la lame du rasoir.

La transformation vacuolaire des cellules, observée par Hayem et par nous 1 dans certaines myélites, ne s'est pas rencontrée dans nos evamens.

Lésions de la névroglie. — Par la dissociation, les fibrilles de la névroglie et surtout les noyaux de cette dernière sont plus nombreux qu'à l'état normal. Sur les coupes on se rend encore bien mieux compte de l'altération. Le névroglie se colore beaucoup plus vivement qu'à l'état normal sous l'influence du carmin, les noyaux y sont nombreux, rapprochés les uns des autres, surtout au voisinage des vaisseaux. En prenant comme point de comparaison des préparations de moelle d'un enfant, dont les noyaux sont cependant nombreux, on peut se rendre compte de la différence.

L'hématoxyline rend cette altération très-évidente, et sur certains points, comme dans l'observation IV, les noyaux forment autour du canal central et dans les commissures de véritables petits foyers de myélite percipendymaire, analogues à ceux signalés par Michaud dans le tétanos; parfois les noyaux sont réunis et forment de véritables petits foyers inflammatoires microscopiques; dans l'observation IV nous en avons observé qui avaient de 0<sup>m</sup>,001 à 0<sup>m</sup>,002 d'étendue, ces petits foyers siégeaient en général dans le voisinage ou autour d'un vaisseau.

Lésions vasculaires. — Les lésions des vaisseaux, examinées surtout dans les observations I et IV, consistent dans la congestion, avec ou sans diapédèse, allant jusqu'à la production d'hémorrhagies dans le tissu nerveux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dejerine, Atrophie musculaire et paraplégie, in Arch. de phys. norm. et parable., 1876.

Sur toutes les préparations, l'état congestif des vaisseaux de la substance se est facile à constater, les vaisseaux flexueux et dilatés sont remplis de bules rouges pressés les uns contre les autres, avec de nombreux bules blancs le long de leurs parois, premier stade du processus inflamtoire amenant la diapédèse.

Dans les gaines lymphatiques, exsudation de leucocytes. Sur d'autres ints, rupture des parois vasculaires et hémorrhagie, se faisant tantôt ns la gaine lymphatique, tantôt dans le tissu nerveux de la substance

se.

Dans l'observation IV, nous avons constaté à la région cervicale plusieurs ces foyers hémorrhagiques en miniature, c'est surtout dans le voisinage s commissures que nous les avons notés, ils étaient de date très-récente, on pouvait reconnaître dans le tissu nerveux les éléments figurés du ag avec leurs caractères; ces foyers siégeaient dans des points où le tissu reux était en voie d'altération, multiplication des noyaux, de la névroe, infiltration de leucoytes; le sang épanché dans l'épaisseur de ce tissu si altéré produisait de véritables petits foyers de ramollissement inflamtoire analogues à ceux décrits par Michaud dans le tétanos traumatique ', qui comprennent probablement un certain nombre des faits désignés par kart-Clarke sous le nom de désintégration granuleuse, quoiqu'il faille re à cet égard certaines réserves sur le mode de production de ces altémons, dont un bon nombre sont produites par un durcissement inmplet.

Enfin, autour d'un certain nombre de vaisseaux, nous avons observé

xsudation d'une matière d'apparence colloïde.

Ces altérations vasculaires n'ont été constatées que dans la substance ise des cornes antérieures et des commissures, elles ont manqué dans les servations II et V.

Nous avons montré plus haut que les vaisseaux capillaires des racines térieures présentaient un certain degré d'infiltration graisseuse de leurs rois.

Dans aucun de nos examens, la substance blanche de la moelle épinière paru atteinte d'altérations manifestes.

Les zones radiculaires, antérieures et postérieures, ne nous ont pas préné de traces d'inflammation.

Les cylindres-axes nous ont paru normaux, ainsi que les vaisseaux.

En résumé, les lésions presentées par la moelle épinière dans nos obserions nous ont paru porter sur les cellules nerveuses, sur les vaisseaux sur la névroglie; ces altérations, de nature irritative, sont bornées à la stance grise, surtout à sa partie antérieure. Ce sont des lésions analoss à celles de la myélite, mais de la myélite légère, à la fois parenchymase et interstitielle, déterminant dans les racines antérieures une atrophie ammatoire (névrite parenchymateuse) des tubes nerveux correspondant cellules altérées; cette névrite se montre jusqu'à l'extrémité des nerfsanés des racines antérieures, comme nous avons pu nous en assurer sa l'observation I: ce fait, du reste, n'a rien de spécial à l'affection qui soccupe, on le retrouve dans toutes les myélites, aiguës ou chroniques, ères ou intenses, et il n'est que la conséquence forcée de la suppression la fonction trophique, qu'exercent sur les racines motrices les cellules cornes antérieures, fonction dont Waller a le premier démontré expénentalement l'existence.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michaud, Lésions de la moelle et des nerfs dans le tétanos (in Archiv. de Phys. rm. et patholog., 1771-72.

Des faits que nous venons de rapporter, nous croyons dès à présent être en droit de conclure à l'existence constante de lésions des racines antérierres dans la paralysie diphthéritique. Cependant nous croyons devoir faire à ce sujet une légère réserve. Il peut arriver, bien que jusqu'à présent cela ne se soit guère rencontré, que la mort suive très-rapidement, de quelques heures, par exemple, l'apparition de la paralysie. Évidemment, dans un cas semblable, l'examen des racines, avec les moyens dont l'histologie actuelle dispose, ne donnera que des résultats négatifs ou douteux, car la perte de l'excito-motricité des tubes nerveux aura été de trop courte durée, pour que les lésions anatomiques qui caractérisent ce phénomène lorsqu'il a un certaine durée, à savoir fragmentation de la myéline, végétation du protoplasma et multiplication des noyaux, aient, pour ainsi dire, eu le temps de se produire. Comme on le sait, on peut, par l'expérimentation, suivre jour par jour les altérations du bout périphérique d'un nerf sectionné; la physiologie démontre que dès les premières heures qui suivent la section, l'excito-motricité de ce bout phériphérique diminue, pour être absolument éteinte environ 72 heures après (Longet). Cependant ce n'est guère que dans le courant du 4° jour que les altérations des tubes nerveux sont véritablement évidentes, c'est à ce moment surtout que l'altération anatomique ne laisse aucun doute dans l'esprit de l'observateur, en montrant nettement la fragmentation de la myéline et du cylindre-axe, produisant par irritation voisine la végétation du protoplasma et, plus tard, la multiplication des novaux de chaque segment inter-annulaire; on conçoit facilement, d'après cela, comment des lésions très-légères des racines pourront échapperà l'observation, d'autant plus facilement que la loi ne permettant pas de pritiquer les autopsies avant 24 heures, la décomposition cadavérique est encore un élément d'inexactitude auquel ne sont pas soumises les recherches expérimentales.

Les mêmes réflexions peuvent s'appliquer aux lésions de la moelle; dans les circonstances supposées plus haut, la mort ayant lieu très-peu de temps après le début des accidents paralytiques, le microscope pourra ne faire reconnaître aucune espèce de lésion dans la substance grise, et cependant, il se sera déjà produit dans les éléments nerveux des modifications de nature probablement physico-chimique qui en ont altéré les propriétés, et, peutêtre, certains cas de paralysie ascendante aiguë, dans lesquels la mort alieu vers le 3° ou le 4° jour, ne sont-ils que des myélites diffuses ayant amené la mort d'une façon foudroyante, avant que les altérations des éléments nerveux soient assez avancés, pour être mises en évidence, par les moyens relativement grossiers dont nous disposons actuellement dans la technique histologique de la moelle épinière. Dans des cas semblables, l'examen à l'état frais des racines antérieures qui, à notre connaissance, n'a pas encore été pratiquée 1, éclairerait peut-être singulièrement ce point de la pathologie médullaire, de laquelle les maladies sans lésions tendent à disparaitre de jour en jour.

Bien que les altérations de la substance grise de la moelle épinière (cellules et névroglie), que nous avons observées dans nos examens, soient des

Dans un cas de paralysie ascendante aiguë, nous avons observé à la région cervicale des lésions évidentes de périnévrite et d'endonévrite d'une racine antérieure. Malheureusement, c'est après un séjour de 2 mois dans l'acide chromique que les racines ont été examinées, par conséquent dans des conditions peu favorables pour un examen très-précis, mais suffisantes cependant pour constater l'altération d'une façon très-nette. (Dejerine et Gœtz, Note sur un cas de paralysie aiguë, in Archiv. de phys. norm. et pathol. 1876.

térations légères qui, dans quelques-uns des cas, auraient pu passer inaerçues si la lésion des racines antérieures ne nous eût mis sur la voie; ien que ces lésions médullaires soient beaucoup moins marquées que dans s'inflammations communes, ordinaires, de la moelle, elles nous paraissent filsantes cependant pour déterminer dans les racines antérieures la lésion égénérative (névrite parenchymateuse) que nous y avons décrite. Nous oyons, en un mot, pouvoir conclure à l'existence dans la paralysie diphtéritique, d'une altération inflammatoire de la substance grise de la moelle pinière, altération dont il nous reste maintenant à rechercher la pathoénie.

Leyden conclut d'un cas observé par lui, à l'existence dans les nerfs qui ont à la partie malade, d'une neuritis migrans (névrite ascendante), qui, lartie de l'organe malade, remonterait jusqu'au bulbe, et déterminerait lans les centres nerveux des troubles amenant la paralysie.

L'hypothèse est ingénieuse, mais manque d'un contrôle anatomique suf-

dsant.

La névrite ascendante, admise aujourd'hui en clinique, quoique les exemes absolument démonstratifs, avec un sérieux examen microscopique à ppui, soient discutables, a été réalisée il y a déjà quelques années par la

Pathologie expérimentale.

Les expériences de Tissler, Frinberg, Klemm, Hayem, Vulpian, démonent que le traumatisme, la cautérisation des nerfs périphériques, peuvent Produire une myélite. Cette myélite se produit par une sorte de propagation In flammatoire partant du point lésé, et remontant avec le nerf jusque dans substance médullaire, où elle détermine une inflammation véritable, tanlocalisée, tantôt généralisée. Voici comment se fait l'altération : le bout \*\*\* périeur du nerf s'enslamme, la lésion remonte le long du nerf, gagne la moelle par les cornes postérieures, puis l'irritation se transmet à la sub-Stance grise et reste tantôt localisée, tantôt, et c'est ce qui a lieu le plus sou-**Vent,** se généralise. L'irritation se transmettrait, suivant M. Hayem, par le Lissu connectif des nerfs et par leurs tubes nerveux. M. Vulpian, qui a ob-Servé des faits analogues dans ses expériences, croit plutôt que l'inslamma-**Lion se propage du bout central du nerf à la moelle épinière par les tubes Perveux**, et que les altérations du tissu conjonctif des nerfs et de la moelle ne se montrent que consécutivement. M. Vulpian ajoute que l'on a observé, chez l'homme, quelques faits analogues, mais ils sont exceptionnels. On peut désigner ces faits, dit-il, sous le nom de myélites par irritation des ners périphériques.

Les faits que nous rapportons dans ce travail ne nous paraissent pas pouvoir être interprétés de cette façon. Les paralysies diphthéritiques se montrant presque toujours au moment de la convalescence, parfois plusieurs semaines après la disparition des fausses membranes, lorsque toute cause d'irritation périphérique a disparu, ne peuvent recevoir une telle interpré-

tation.

Cette origine périphérique, admise par Leyden pour la maladie qui nous occupe, est soutenue également par Fridreich pour l'atrophie musculaire progressive. Dans un long mémoire, comprenant des faits cliniques d'atrophie musculaire assez dissemblables entre eux, cet auteur cherche à établir l'origine périphérique de la maladie décrite par Aran et Duchenne;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Loco citato, p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vulpian, loco citato, p. 156.

<sup>\*</sup> Friedreich, Ueber progressive Muskelatrophie, über wahre und falsche Muskelhypertrophie, Berlin, 1874 (analysé in Revue des sciences médicales, 1873).

pour lui, cette maladie ne serait autre chose qu'une myosite chronique, amenant par propagation de l'inflammation une névrite des ners intramusculaires, et consécutivement une névrite des troncs nerveux. Quant aux lésions de la substance grise qui, pour Fridreich, seraient loin d'être constantes, elles seraient produites, lorsqu'elles existent, par la propagation de la névrite ascendante aux cellules des cornes antérieures de la moelle.

Comme on le voit, sauf pour ce qui a trait à la rapidité du processus, la théorie de Leyden et celle de Fridreich sont absolument semblables, pour eux l'affection est primitivement périphérique et ce n'est que plus tant

qu'elle remonte du côté des centres nerveux.

Ce n'est point ici le lieu de discuter une question, d'ailleurs depuis longtemps résolue pour l'école de Paris, à savoir la subordination des troubles de la motilité et de la sensibilité, comme des troubles trophiques et calorifiques à des altérations primitives de certaines parties de la moelle épinière, c'est là un point de la pathologie qui a été suffisamment élucidé par les travaux de l'École de la Salpétrière, pour nous dispenser d'entrer dans de plus longs développements à cet égard; nous nous demandons seulement, comment, avec la théorie de la névrite périphérique ascendante, on peut expliquer la marche clinique de certaines atrophies musculaires, de la paralysie infantile, par exemple.

Ce n'est pas que nous rejetions, à priori, l'existence d'atrophies musculaires liées à des névrites chroniques, et dans lesquelles la moelle épinière ne présente pas d'altérations nettement appréciables, il existe un petit nombre de ces cas, fort incomplets du reste, au point de vue de l'examen histologique, mais les conclusions qu'on en a tirées nous paraissent erronées; ces faits, lorsqu'on leur en adjoindra de semblables, mais avec un examen anatomique plus précis, ne prouveront qu'une chose, c'est qu'il existe des atrophies musculaires de cause périphérique; mais vouloir partir de ces cas pour rejeter l'origine médullaire de l'atrophie musculaire progressive, c'est

se placer en dehors de la saine interprétation des faits.

Du reste, si l'on admettait cette explication pour les paralysies diphthéritiques, il n'y aurait pas de raison pour ne pas accorder une origine périphérique à la myélite en général. Or, jusqu'ici, c'est toujours le contraire que l'on a observé, c'est-à-dire que les lésions des nerfs périphériques sont subordonnées à l'altération médullaire, l'anatomie pathologique et l'expérimentation le démontrent. Enfin, pour que cette théorie fût applicable aux cas que nous publions, il faudrait que l'on pût constater nettement une névrite ascendante, comme dans certaines des expériences citées plus haut. dans lesquelles la lésion inflammatoire gagnait la moelle épinière au niveau des cornes postérieures, par l'intermédiaire des racines postérieures, or. dans aucun de nos examens, les racines postérieures ne nous ont présenté d'altérations appréciables, nous ne pouvous donc admettre l'origine périphérique de la paralysie diphthéritique, car elle manque d'une base anaiomique sérieusement démontrée : nous croyons, jusqu'à preuve du contraire, que c'est une affection d'origine primitivement centrale, dont il nous reste maintenant à rechercher les causes.

Nous ne mentionnons que pour mémoire l'opinion de Letzerich, sur la nature des accidents paralytiques de la diphthérie. On sait que pour cet histologiste, ils ne seraient que la conséquence d'une irritation produite dans le cerveau et la moelle par la présence de mycrophytes, qu'il considére comme le véritable agent de contage de la diphthérie; comme dans aucun de nos examens, nous n'avons pu constater la moindre trace de ces organismes inférieurs, nous croyons devoir considérer au moins comme très douteuses les idées émises par cet auteur sur la genèse de cette affection.

Nous croyons avoir démontré, dans le courant de ce travail, que les paralysies qui se montrent pendant la convalescence de la diphthérie, relèvent d'une altération inflammatoire de la moelle; il nous reste maintenant à rechercher si cette lésion médullaire est spéciale à la diphthérie ou si cette affection lui imprime un cachet particulier. En d'autres termes, existe-t-il,

à proprement parler, une paralysie diphthéritique?

Trousseau, Maingault, G. Sée ont soutenu la spécificité de cette affection: pour ces auteurs, le virus diphthéritique imprime à ces paralysies des symptomes et une marche propres, qui en font une affection à part. Cette opinion a été combattue par Gubler, qui regarde la paralysie diphthéritique comme une complication de la convalescence de la diphthérie, et qui assimile ces paralysies à celles qui se voient dans la convalescence d'autres maladies aigues. Dans tous ces cas, les paralysies ne seraient que les conséquences d'un certain degré de déchéance organique, ce seraient des paralysies asthéniques.

Pour que la théorie de la spécificité fût soutenable, il faudrait que les troubles présentés par le système nerveux dans la diphthérie eussent quelque chose de spécial qui, en clinique, permissent de remonter à la cause première, à l'étiologie de la maladie. Or, en est-il ainsi? nous ne le croyons

pas.

Les phénomènes observés du côté de la motilité et de la sensibilité, les troubles observés du côté des muscles de l'œil, du côté des sphincters, du côté du cœur, peuvent se rencontrer et se rencontrent souvent dans les inflammations de la moelle, relevant d'une cause commune, le froid, par

exemple.

Dans la variole (Westphal, Vulpian), dans la sièvre typhoïde (Vulpian), on observe, soit à la période d'état, soit à la période de déclin, des troubles de la motilité et de la sensibilité parsois très-marqués, indiquant que la moelle épinière subit un commencement d'altération; le plus souvent ces altérations sont légères, et les symptômes auxquels elles donnent lieu disparaissent assez vite avec le retour à la santé, mais elles peuvent être parsois plus prononcées, persister après la guérison de la maladie, et amener à leur suite des atrophies musculaires et des troubles de la sensibilité permanents.

Dans la paralysie diphthéritique, si, lorsque la terminaison est heureuse, la guérison complète des accidents paralytiques est fréquente, il ne faut pas oublier que l'affection peut passer à l'état chronique et déterminer des atrophies musculaires quelquesois très-marquées, persistant pendant long-temps et déterminant des déformations des membres, ainsi qu'il en a été

rapporté quelques exemples 2.

Enfin, nous ne voyons pas trop comment on peut expliquer, avec la théorie de la spécificité, les cas, rares il est vrai, mais parfaitement authentiques. de paralysies plus ou moins généralisées, consécutives à une angine simple ou de nature herpétique, mais nullement diphthéritique. Si la paralysie ne dépassait pas le voile du palais et le pharynx, on pourrait l'expliquer par l'altération des muscles sous-jacents à la muqueuse enflammée, et c'est là très-probablement comment les choses se passent d'habitude, mais la généralisation de cette paralysie, qui ne diffère en rien d'une paralysie consécutive à la diphthérie, est d'une interprétation très-difficile et même impossible pour les partisans de cette théorie.

On a beau parler de diphthérie sans diphthérie, pour employer l'expres-

<sup>2</sup> Sanné, loco citato, p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Vulpian, loco citato, p. 163.

sion consacrée, de diphthérie fruste; on a beau invoquer la constitution médicale régnante, la présence d'une épidémie de diphthérie, il n'en est pas moins vrai que la caractéristique de cette maladie, c'est-à-dire la fausse membrane, fait défaut dans ces cas-là, et qu'on ne peut, en raisonnant scientifiquement, les faire rentrer dans la diphthérie, à moins de mécon-

naître les règles élémentaires de l'observation clinique.

Si les symptômes cliniques de l'affection qui nous occupe ne nous paraissent pas, à notre avis du moins, favorables à la théorie de la spécificilé, voyons si cette dernière trouve une confirmation dans l'anatomie pathologique. La réponse est facile, et nous ne nous étendrons pas davantage sur ce point de la question; les lésions que nous avons constatées dans la moelle et les racines antérieures sont celles de l'irritation simple, commune, telle qu'on l'observe dans la myélite en général, c'est une inflammation légère, du moins dans les cas que nous avons observés; cette inflammation est à la fois parenchymateuse et interstitielle, c'est-à-dire portant sur les éléments nerveux et la névroglie, n'empruntant aucun caractère particulier à la maladie à la suite de laquelle elle a pris naissance; par conséquent, nous me croyons pas que l'on soit autorisé à regarder ces altérations, survenant che un sujet atteint antérieurement de diphthérie, comme relevant de cette dernière affection, et comme constituant une maladie particulière; pour que cela fût ainsi, il faudrait qu'il y eût dans la marche clinique de l'affection et dans les lésions constatées après la mort, des particularités spéciales permettant d'en faire un groupe nosologique à part, or, c'est ce que les recherches que nous venons d'exposer sont loin de démontrer.

Les recherches exposées dans ce travail nous amènent aux conclusions suivantes :

- 1º Il existe dans les paralysies consécutives à la diphthérie une lésion des racines antérieures, cette lésion, analogue à celle que l'on observe dans le bout périphérique d'un nerf sectionné, est de nature inflammatoire (névrile parenchymateuse).
- 2º Cette lésion est constante, nous l'avons toujours rencontrée dans not examens.
- 3º L'altération des racines antérieures a toujours été, dans tous nos exmens, rigoureusement correspondante aux phénomènes paralytiques observés pendant la vie. Dans les cas où la paralysie était bornée aux membres supérieurs, l'altération des racines ne s'observait plus à partir des premières paires dorsales.
- 4º Le degré de l'altération des racines a toujours été en raison directe de la durée de la paralysie. Plus cette dernière avait duré longtemps, plus les tubes nerveux étaient altérés.
- 5° Les racines postérieures ne nous ont jamais présenté de lésions manifestes.
- 6° L'examen de la moelle épinière paraît démontrer que cette altération des racines est secondaire, et qu'elle est consécutive à une altération médullaire.
- 7° Cette altération médullaire est de nature probablement inslammatoire, elle siège dans la substance grise de la moelle épinière sans affecter la substance blanche. Cette altération est légère (du moins dans les cas que nous avons observés), elle n'a pas de localisation appréciable dans aucun des groupes cellulaires de la substance grise; elle parallétre à la fois interstitielle et parenchymateuse. On peut désigner cette altére de la substance grise parallétre à la fois interstitielle et parenchymateuse.

|   | • | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   | • |   |
| _ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |



ien ne puisse être plus clair que les apparences que l'on y voit. Le le plus intéressant qui s'y présente, c'est que, tandis que les vaisefférents à valvules sont limités entièrement à la surface supérieure oracique du muscle, les réservoirs sans valvules sont limités égaleà la surface inférieure ou abdominale. C'est là une condition qui pae retrouver dans tous les autres muscles et aussi dans d'autres tissus, ne la peau, etc. Les vaisseaux à valvules à la surface supérieure ne autres que la continuation du plexus que l'on a si souvent figuré sur idon; la disposition plexiforme y est tout aussi bien marquée que sur idon lui-même, et le plexus n'entre en aucune relation avec les vaissanguins. Les vaisseaux du plexus se résolvent enfin en plusieurs s, lesquels se continuent aux bords du diaphragme avec les lymphatiintercostaux. A différents points de la surface, ces vaisseaux efférents vules s'enfoncent et traversent la couche musculaire pour aller rere les réservoirs qui les alimentent.

-dessus des réservoirs nombreux que l'on trouve sur la face infée du muscle, les cellules du péritoine revêtent une forme beaucoup petite et plus régulière qui se rapproche de celle des épithéliums cyiques. Ludwig et Schweigger-Seidel ont déjà figuré ces cellules comme ant des bandes sur la face inférieure des tendons du diaphragme et ar supposaient une importance physiologique spéciale. Leur opinion à gard a été comhattue par M. le professeur Ranvier, qui les figure et écrit comme des plaques circulaires qu'il regarde comme les coues de ses puits lymphatiques, lesquels, du reste, nous n'avons jamais Frifier. Anatomiquement parlant ils ont tous raison, mais il s'y trouve is plus de bandes longitudinales que de plaques circulaires de Ranvier. lus, ces bandes n'ont, selon nous, aucune importance physiologique ou mique spéciale et ne représentent que des changements physiques que peut reproduire à volonté. Au moyen d'un petit mécanisme très-simnous pouvons montrer sous le microscope ces cellules séreuses chanl l'étendue de leur surface selon le degré de distension ou de contracqu'on leur fait subir. Lorsque le réservoir est rempli et dilaté par t de la lymphe qu'il contient, les cellules qui le recouvrent sont de **ème** grandeur que celles qui recouvrent les muscles voisins; mais ue le réservoir est vide il s'affaisse, et l'arc du demi-cercle formé par rtie libre de la cellule en égale le diamètre au niveau duquel il descend, r conséquent les cellules qui recouvrent le réservoir se rétrécissent et ent la forme que nous leur trouvons. Les noyaux des cellules se dest en même temps très-nettement si on les traite avec du chlorure d'or, que les noyaux des cellules voisines ne se colorent point mis au conles mêmes réactifs et pendant le même espace de temps.

r un procédé tout à fait opposé, nous avons souvent démontré la véle notre explication. Nous avons injecté avec beaucoup de force les saux sanguins du diaphragme avec de la gélatine, et nous les avons se refroidir dans cet état de distension. Il en est toujours résulté les cellules peritonéales distendues qui recouvrent les vaisseaux, se trouvées avoir trois fois autant de superficie que les cellules voisines, elles avant été enfoncées dans une espèce de gouttière, semblaient rapetissées et présentaient des noyaux très-distincts. Nous considéque cette expérience faite en renversant toutes les conditions pre-es, prouve à l'évidence que la forme des cellules n'est que le résultat compression qu'elles subissent. L'on peut voir la même chose à la ce interne du thorax par suite des contractions inégales des muscles costaux.

Quoique nous ayons étudié des milliers de préparations argentées de la membrane séreuse qui recouvre ces lymphatiques chez les mammifères, nous n'y avons jamais trouvé de stomates, et nous ne croyons point qu'ils y existent, bien que nous soyons prêts à admettre leur existence dans le

péritoine de la grenouille.

A la surface péritonéale du musculus transversalis abdominis, se trouve un plexus semblable en forme de gril, composé du même genre de lynphatiques sans valvules, et sur la surface opposée l'on voit des vaisseaux à valvules se continuant avec les lymphatiques intercostaux. Nous nous attendions à trouver la même chose se répétant dans le thorax, et nous n'étions pas médiocrement étonnés de ne trouver qu'un plexus de vaisseaux à valvules dans chaque espace intercostal, semblable à celui que l'on voit à la surface supérieure du diaphragme. Cette exception apparente nous dérostait d'abord, mais nous ne tardions pas à nous apercevoir que le plexes de vaisseaux à valvules disparaissait derrière le triangularis sterni des qu'il avait atteint son bord, quoique plus loin les réservoirs sans valvules reparassent à la surface interne du triangularis sterni, de manière à démontrer clairement que les vaisseaux à valvules se trouvaient ici d'un côté du musch, mais ayant une relation de continuité à travers le muscle avec les réservois sans valvules de la surface opposée. Nous sommes tombés, il n'y a pas longtemps, sur des préparations prouvant l'exactitude de cette manière de voir. Nous voyions les vaisseaux à valvules se continuant au bord du muscle avec les réservoirs de sa surface interne. Cette exception, qui n'en était une qu'en apparence, démontre que même dans la distribution de ces lymphtiques, il existe une homologie anatomique évidente entre le triangularis sterni et le transversalis abdominis.

Dans les muscles ronds, les vaisseaux à valvules se trouvent à la surface externe et ils envoient dans la substance du muscle des branches qui y forment le plexus caractéristique en forme de gril. A la surface antérieure de rectus abdominis nous avons trouvé un ample plexus de vaisseaux à valveles qui reçoivent des branches des muscles de chaque côté et qui ont auxides anastomoses avec les branches terminales des lymphatiques intercotaux, bien que la plus grande partie du contenu de ces vaisseaux descende vers la région pubique dans deux grands vaisseaux qui s'v trouvent l'un de chaque côté de la ligne médiane. Ce grand plexus est plus ou moins developpé chez différents animaux, mais il n'a jamais manqué chez aucul lest enfoncé dans une mince couche membraneuse et il a des relations de continuité avec les lymphatiques du tendon qui se trouve au-dessous de lui.

Le temps qu'on a bien voulu nous accorder dans la section étant nécessairement restreint et déjà presque épuisé, nous ne devons plus nous éles-

dre sur les lymphatiques des muscles striés.

Quant au muscle non strié de l'intestin que nous avons également étudió avec soin, nous y avons trouvé la même disposition, c'est-à-dire des vais-seaux à valvules à la surface péritonéale de ces couches musculeuses, tandis qu'à la surface muqueuse on voit un ample plexus de vaisseaux sans valvules. Pour rejoindre ceux-ci, les vaisseaux à valvules doivent pénétrer la couche musculeuse, comme cela se fait dans le diaphragme. Nous avois trouvé que le nombre et la grosseur de ces deux ordres de vaisseaux virient considérablement dans une même région de l'intestin. Ainsi sur les plaques de Peyer, ils sont cinq fois plus nombreux qu'ils ne le sont à un centimètre de son bord, ce qui démontre que leur nombre est déterminé par les structures glandulaires de la muqueuse et non par les muscles. Li

aussi, cependant, il nous a été impossible de retrouver une relation quelconque entre les cellules du tissu conjouctif et les lymphatiques.

Sans occuper devantage, Messieurs, votre temps précieux, nous vous mettrons sous les veux les tissus dont il s'agit, sous les microscopes qu'on a bien voulu nous fournir; ce sera le meilleur moyen de vous les faire connaître et apprécier 1.

- M. Zahn demande si on a trouvé dans la peau une communication entre les lymphatiques et les vaisseaux sanguins par des espaces capillaires très-fins (Softkanälen) ainsi qu'une communication directe avec la surface.
  - M. Hoggan répond qu'il n'en a jamais vu.
- M. Zahr demande s'il n'y a pas de prolongement des lymphatiques jusqu'à la surface.
- M. Hoggan répond que chez les animaux adultes ces prolongements sont plus bas que les couches dermiques, dans le tissu gélatineux.
  - M. Zahn partage les opinions de M. et M<sup>mo</sup> Hoggan.
- M. Beaums demande si on a trouvé les communications par des stomates ou des lacunes entre les lymphatiques du centre phrénique dans la cavité péritonéale.
- M. et M<sup>mo</sup> Hoggan répondent que dans 2000 préparations ils n'ont jamais trouvé les stomates.
- M. Frorier parle d'un travail fait à l'Université de Leipzig, où l'on a trouvé des communications entre les lymphatiques et le tissu élastique. Cela permet de se rendre compte du mouvement de la lymphe dans les vaisseaux par des phénomènes de tension de la peau.
- M. et M. Hoggan exposent que les cellules endothéliales lymphatiques sont contractiles, élastiques; elles peuvent doubler de grandeur par distension, inflammation, etc., ainsi que sous l'influence des nerfs, de la pression, etc.
- <sup>1</sup> Au Congrès de Genève, nous avons communiqué, en même temps que ces recherches sur les lymphatiques des muscles, d'autres recherches sur les lymphatiques de la peau. Depuis cette époque-là, nous avons découvert dans les préparations microscopiques qui paraissaient justifier nos conclusions et que nous avons mis sous les yeux de l'assistance un élément trompeur qui vicle nos conclusions, mais qui était jusque-là resté inaperçu par nous-mêmes et par tous les éminents observateurs auxquels nous avions à différentes reprises fait voir nos préparations. Le sujet est trop long pour que nous puissions donner ici les rectifications nécessaires. Nous avons donc préféré supprimer entièrement la partie de notre mémoire qui traite des lymphatiques de la peau, et nous prions MM. les Membres de l'Association de la considérer comme si elle n'avait point été communiquée. De notre part, nous nous promettons de rectifier notre erreur le plus tôt possible. En attendant, nous désirons en constater la cause: c'est que le nitrate d'argent fait prendre aux cavites tapissées d'endothelium, soit lymphatiques, soit vasculaires, même injectés, une teinte blanchatre sur un fond noir, de sorte que là où un vaisseau sanguin touchait à un lymphatique les deux paraissaient continus, d'où résultait une cause grave d'erreur.

M. Frorier demande encore si on a vu une relation entre les sines élastiques et les cellules endothéliales.

M. et M. Hoggan répondent qu'ils ne l'ont pas cherchée.

M. Boéchat dit qu'il a vu dans les corps parenchymateux, dans le corps thyroïde, que les cellules sont placées dos à dos, une endothéme contre une épithéliale, que les vaisseaux lymphatiques y sont accolés a capillaires sanguins, et qu'il appelle la disposition qu'il a observé sinus caverneux du corps thyroïde.

M. et M<sup>me</sup> Hoggan n'ont jamais vu de vaisseaux sanguins dans des visseaux lymphatiques. Les vaisseaux sanguins se déplient sur les vaisseaux lymphatiques et paraissent les pénétrer, mais il n'en est jamais ainsi.

M. Schiff remercie M. et M. Hoggan, et fait remarquer que la settie ne peut confirmer que ce qu'elle a vu et qu'elle n'est responsable ni por la partie historique ni pour ce qui n'a pas pu lui être démontré. Il ajoute que la contraction intérieure des cellules est analogue au phénomène tromé par Stricker en 1854. Cette contraction n'est pas la cause du mouvement è la lymphe, mais il en faut invoquer d'autres. Il rappelle aussi que Maro Rusconi a protesté le premier contre l'emploi du mercure dans ce gent de recherches et colorait non les vaisseaux, mais les tissus environnants-Marco Rusconi n'a d'ailleurs travaillé que sur des batraciens et des reptiles. Jarjavay, pour ses travaux sur le poumon, injectait seulement les vaisseaux sanguins et a obtenu aussi de magnifiques réseaux. M. Schif a répété avec succès cette méthode opératoire sur des veines de cadavres de chevaux. Il ne croit pas à la contractilité des troncs lymphatiques dans tous les cas. C'est ainsi que depuis six ans qu'il expérimente il n'a jamais trouvé trace de contractilité électrique, tandis que les contractilités mécanique et chimique existent. M. Schiff opérait sur des lymphatiques injectés par absorption de lait, graisse, etc., et dans ce cas l'irritation des nerfs n'a non plus donné aucune contraction. Maintenant il est possible qu'il y ait contraction interne, mais on ne voit en tout cas pas de changement de contour.

M. Schiff profite de cette occasion pour citer une anecdote: les lymphatiques des reptiles, dit-il, ne sont pas contractiles, mais on trouve chez ces animaux des cœurs lymphatiques antérieurs et postérieurs. Les uns disent que ces cœurs furent découverts par Jean Müller, les autres par Panizza, vers 1830. En effet Jean Müller a publié le premier la description des veines et sacs lymphatiques sans connaître les travaux de Panizza, et l'on discuta beaucoup à qui revenait la gloire de cette déconverte. Sur ces entrefaites M. Schiff a trouvé dans un livre italien, publié en Italie par un Anglais, Thompson, et traitant de l'acidité des sues après la transplantation de morceaux d'os sous l'épiderme, que c'est à

ce Thompson que revient l'honneur d'avoir découvert en 1797 les cœurs lymphatiques antérieurs et postérieurs de la grenouille.

#### M. Franck fait la communication suivante:

#### **RECHERCHES**

# SUR UN CAS D'ECTOPIE CONGÉNITALE DU CŒUR

#### ATEC ÉVENTRATION

#### Par M. le D' FRANÇOIS-FRANCK, de Paris.

Jai l'honneur de soumettre à la Section les principaux résultats d'explorations faites à Colmar, du 6 au 8 juillet, sur une femme de vingt-quatre ans, Marie Fl...., présentant une ectopie congénitale du cœur et une large éventration au niveau de l'ombilic.

Le D<sup>r</sup> Klée, de Ribeauvillé, avait examiné cette femme et constaté l'ectopie du cœur; il demanda qu'elle fût soumise à l'examen avec les appareils enregistreurs, et M. Marey me confia cette étude. Les explorations ont été faites avec le bienveillant concours du D<sup>r</sup> Klée et en présence des D<sup>r</sup> Husse et Wimpsien (de Colmar).

J'indiquerai ici avec quelques détails les résultats de l'examen pratiqué avec la vue, le toucher et l'auscultation, réservant pour une prochaine com-

munication les expériences faites avec les appareils enregistreurs.

Le cœur forme au creux épigastrique une tumeur du volume d'un œuf de dinde; la peau le recouvre et, par sa laxité, ne gêne en rien ses mouvements. On saisit à pleine main la masse ventriculaire, qui seule sait hernie, les oreillettes restant cachées par l'extrémité inférieure du sternum et le rebord des cartilages costaux. L'extrémité des doigts engagés au-dessous du cœur, en déprimant la peau, pénètre à une prosondeur de 8 centimétres et arrive sur la face inférieure du diaphragme, circonscrite en arrière par un rebord fibreux semi-annulaire à concavité antérieure, en avant par la face postérieure du sternum dont l'appendice xyphoïde fait défaut, et, sur les côtes, par les cartilages costaux soudés entre eux. C'est par cet orifice anormal que le cœur s'est partiellement engagé dans la cavité abdominale; la masse auriculaire est restée dans la cavité thoracique, de telle sorte que le cœur est à cheval, par sa face supérieure sur le rebord fibreux qui limite en arrière l'orifice anormal du diaphragme. La tumeur forme une saillie conoïde, dont le grand axe est dans le plan médian antéro-postérieur du corps; la pointe est légèrement déjetée vers la gauche; la masse ventriculaire soulève la peau à chaque systole, en même temps qu'elle présente une torsion de gauche à droite autour de son grand axe; elle se redresse alors, devient dure, globuleuse, et la pointe forme la partie culminante, le soulévement total s'opérant autour d'un axe transversal qui passerait par la base. Pendant ce mouvement de projection en avant et en haut, on note une augmentation de longueur du diamètre vertical : ce diamètre, qui est de 7 centimètres à la fin de la diastole, acquiert 8,5 au début de la systole.

En explorant avec le doigt le bord droit de la masse ventriculaire, on rencontre, à 5 centimères au-dessus du niveau de la pointe, une petite saillie alternativement molle et rigide, qui donne à l'extrémité du doigt un petit choc se confondant, au toucher, avec le début de la systole ventricu-

laire. L'examen graphique a démontré que cette saillie mobile appartient à l'oreillette, et, d'après sa position, on doit la considérer comme formés per

l'extremité inférieure de l'auricule droite.

A la base de la face antérieure de la tumeur, on trouve, vers la paris moyenne, une saillie arrondie de la grosseur du petit doigt, se détachantée la surface ventriculaire droite et remontant obliquement de droite à gache pour disparaître sous le sternum. Cette saillie fournit, à chaque systole, m frémissement très-appréciable au doigt; ce frémissement, comparable au thrill, s'accuse davantage quand on comprime légèrement; il cosse antale systole ventriculaire. En appliquant sur ce point le pavillon étroit d'untéthoscope, on entend, au début du deuxième temps, quand s'opère le nittement brusque des ventricules, un bruit de clapet de la plus grands atteté, qui correspond à l'affaissement des valvules sigmoïdes.

Ces différents indices devaient faire considérer cette saillie comme le portion initiale de l'artère pulmonaire: c'est ce qu'ont en effet dénouve les tracés obtenus en comparant les mouvements d'expansion et de raint de ce corps pulsatile aux différentes phases de la révolution cardiagne.

L'auscultation de la région de la pointe fait entendre deux bruits: hiprimier coïncide avec le durcissement systolique du cœur, consistant en u bruit bref de soupape qui se détache sur un bruit plus prolongé, et persist pendant la systole tout entière; ce dernier est vraisemblablement un bruit musculaire; le second bruit de la pointe n'est qu'une propagation du second bruit de la base, comme on peut s'en assurer en constatant son reforcement à mesure qu'on remonte avec le stéthoscope de la pointe vers h base.

Je n'ai pu déterminer un foyer d'anscultation distinct pour chaque ve-

tricule en suivant les bords droit et gauche du cœur.

En appliquant le pavillon du stéthoscope au niveau de l'articulation des derniers cartilages costaux du côté droit avec le bord correspondant de sternum, on entend un souffle anémique, doux et filé, au premier temps; au second temps, on retrouve le bruit de clapet signalé au foyer de l'artir pulmonaire. Je crois que ce point chondro-sternal, au niveau duquel de perçoit le souffle du premier temps, correspond au foyer d'auscultation autique; car le souffle se perd quand on remonte la ligne des articulations chondro-sternales droites, et se retrouve avec tous ses caractères dans le carotide droite, au niveau du bord antérieur du sterno-mastoidien.

La situation du cœur en dehors de la cavité thoracique soustratt l'argue aux influences mécaniques de la respiration : je me bornerai à signalir in ce fait qui peut avoir une certaine importance théorique, que pendent l'espiration profondo, les battements du cœur ne présentent pas le religible.

ment qui est constant dans les conditions normales.

Cette femme présente, en outre de l'ectopie congénitale de cour, no éventration de 8 centimètres de diamètre, siégeant au niveau de l'estibilie: la peau recouvre directement l'intestin; on introduit facilement le main dans la cavité abdominale et l'on peut suivre le bord antérieur de foie, comprimer l'aorte et ses branches; l'absence de paroi abdominale résistante explique sans doute pourquoi la malade est incapable de souleur meffort, et pourquoi cet effort ne s'accompagne pas des modifications cardiques et artérielles ordinaires.

Je dois insister maintenant sur le point le plus important de cet exames. l'étude à l'aide des appareils cardiographiques, en rapprochant les résultats obtenus de ceux qu'a fournis à MM. Chauveau et Marey la cardiographic sur les grands animaux. Ce cas était en effet exceptionnellement favorable pour faire cette comparaison, la portion ventriculaire du coupr faisant tott

mtière saillie à l'épigastre et permettant l'application simultanée de plu-

Leurs appareils explorateurs.

En explorant les deux pulsations des ventricules à l'aide de deux emlorateurs à tambour placés l'un à droite et en avant, l'autre à gauche et en rière de la tumeur, on obtient le double tracé de la fig. 1, qui montre à

Fig. 1.



Isations simultanées du ventricule droit (V d.) et du ventricule gauche (V. g.,)

🏚 fois le synchronisme des deux ventricules et l'impulsion plus énergique

ventricule gauche.

La petite saillie mobile que le doigt rencontre en remontant le long du bord droit du cœur, a quelques centimètres au-dessus du niveau de la pointe, et formée par l'appendice de l'oreillette droite, comme on le voit dans la 3.2: la pulsation de l'auricule (0. d.) précède immédiatement la pulsation ventriculaire (V. d.).

Fig. 2.



droit (V. d.).

Si l'on compare ce double tracé recaetili sur la malade au suivant repeilli par MM. Chauveau et Marey sur le cheval, en explorant les pressions tra-cardiagues auriculaire et ventriculaire, on peut s'assurer de leur partite identité.

Fig. 3.



Systoles de l'oreillette droite (A, ligne O) précédant le début des systoles de ventricule droit (V).

On retrouve dans le tracé de l'oreillette recueilli sur la malade les même oscillations qui s'observent sur les courbes correspondantes dans e trat obtenu sur le cheval : au moment de la systole ventriculaire, le tracé de l'oreillette présente des soulévements secondaires qui ont été attribus par MM. Chauveau et Marey aux vibrations des valvules auriculo-ventriculaires; dans notre tracé (fig. 3), ces oscillations paraissent très-atténuées, sansdually parce que nous n'avons pu explorer que l'extrémité de l'appendice de l'oreillette droite.

La disposition de la tument formée par le cœur m'a fourni l'occasion de contrôler les résultats des expériences que j'avais faites sur les changement de volume du cœur chez les animaux, expériences communiquées das le séance du 10 septembre. Il fut facile d'introduire la masse ventralaire dans la cavité d'un entonnoir dont les bords s'appliquaient exactement sur la peau : les réplétions diastoliques et les évacuations systoliques de sec-

Fig. 4.



Changements du volume du cœur (ligne V) pendant les périodes de diastoles (l) et de systole (S). — Ligne P, pulsations ventriculaires recueillies simultanement sur le malade.

cules produisant des compressions et des rappels alternatifs de l'air conu dans l'entonnoir, on pouvait inscrire à distance ces variations du vo-



angements du volume du cour (ligne V) et pulsations (ligne P) chez le chien; augmentation du volume diastolique (période D) et diminution systolique (période S).

ne du cœur; on recueillait en même temps les pulsations du ventricule it en explorant un point laissé à découvert. Cette double exploration a fourni la fig. 4.

On remarquera sur le tracé des changements de volume (ligne V, fig. 4) e la courbe s'élève encore au début de la systole ventriculaire; c'est 'alors le cœur est projeté en avant et occupe dans la cavité de l'appareil espace plus grand.

Ces résultats sont identiques à ceux qu'on obtient sur les animaux en se vant de leur péricarde comme d'un appareil à déplacement et en explont, en même temps que ces changements de volume, les puisations du nr. Le double tracé (fig. 5) obtenu sur le chien doit être rapproché du scédent obtenu sur la malade.

L'interprétation de toutes les courbes qui précèdent résulte de l'examen à tracés que le professeur Marey a bien voulu faire avec moi.

Pearce dans le cas d'ectopie congénitale qu'il a observé, n'a pas péricarde et demande qu'on veuille bien lui fournir quelques pericarde anatomiques à ce sujet.

demar cito quelques cas d'ectopie, mais dans lesquels le péricarde

M. Thance dépose sur le bureau un mémoire de M. d'Arsonval sur le sintien des températures constantes, ainsi qu'une notice du même auteur : les Appareils à température constante.

M. Serre Serrouver remet à la section deux ouvrages intitulés: 1° sysiologie générale du sommeil, Genève 1877 et 2° Le sommeil et le sysse nerveux, 1 fasc. Genève 1877, dont les conclusions suivantes déposées r le bureau sont lues par M. le grand rabbin Wertheimer.

# CONCLUSIONS PROVISOIRES SUR LA NATURE DU SOMMEIL Par M. Sorge SERGUÉTEFF.

#### A. Pour le sommeil de tous les êtres organisés.

1° L'aliment que tous les êtres organisés doivent assimiler afin de vive, se présente sous trois formes distinctes et ces trois types alimentaires sont une première forme moléculaire ou semi-liquide; une deuxième formes mistique ou gazeuse; et enfin une troisième forme impondérable, c'est-i-

dire éthérée, sthénique ou dynamique.

2º Donc, parallèlement aux œuvres nutritives et respiratoires, l'ensemble végétatif implique encore un troisième groupe fonctionnel, et ce groupe est assimilateur à l'égard d'une forme dynamique quelconque. L'organe peut différer beaucoup, l'intermittence peut varier dans une certaine mesure; mais tout être organisé doit accomplir par alternances un emprud dynamique qui est toujours la phase de veille, et un rejet dynamique qui est toujours la phase de sommeil.

#### B. Pour le sommeil des espèces supérieures.

- 1º Chez les espèces supérieures deux systèmes sont en présence, et chez ces espèces l'œuvre d'assimilation dynamique appartient au système nerveux de la vie végétative. C'est donc le système nerveux ganglionnaire qui, par alternances, emprunte ou rejette l'aliment impondérable, et ce sont ces deux alternatives ganglionnaires qui décident de la veille et du sommeil.
- 2º Le système cérébro-rachidien n'est en aucune sorte l'organe immédiat de l'assimilation dynamique, mais il est influencé par les deux changements quotidiens du système ganglionnaire, et de là résultent toutes ces modifications sanguines et nerveuses, qui constituent tantôt la veille et lantôt le sommeil de la vie animale. La périodicité de veille et de sommeil implique donc, non pas un seul mécanisme, mais deux mécanismes associés, dont l'un, ganglionnaire, est fondamental, et dont l'autre, cérébro-rachidien, n'est mis en jeu que d'une façon consécutive.

3° La teneur sanguine du cerveau n'importe pas beaucoup au point de vue du sommeil, et ce qui distingue le sommeil cérébral de la veille cérébrale, c'est seulement une autre distribution centro-périphérique du liquide

nourricier dans les hémisphères.

4° Les exercices cérébranx ne sont jamais suspendus, mais ils se poursuivent selon deux modes différents, dont l'un incombe à l'état de veille et l'autre à l'état de sommeil. La veille cérébrale fonctionne dans le mode réel, tandis que le sommeil cérébral fonctionne dans le mode hallucinatoire, et ces deux types fonctionnels sont en rapport avec les deux inversions quoti-diennes de l'équilibre sanguin.

#### C. Pour l'état de somnolence.

L'état de somnolence est constitué soit par des intermittences rapides qui peuvent se produire dans les deux systèmes nerveux, soit par une ou plusieurs veilles locales afférentes au système cérébro-rachidien, et les deux

est pas autre chose qu'un assoupissement normal, lequel vient à se maintenir et à se prolonger par le fait d'une entrave occasionnelle quel-conque.

#### D. Pour le somnambulisme.

1º Il y a somnambulisme toutes les fois qu'une certaine exagération considérable arrive à se produire dans le fait du sommeil naturel, et par suite, afin de pouvoir comprendre les divers phénomènes somnambuliques, c'est toujours le mécanisme du type normal qu'il faut préalablement exagérer.

D'une part, le somnambulisme se rattache à l'état morbide, sans témoigner lui-même d'une essence pathologique, et d'autre part, il consiste en une élimination, non-seulement végétative, mais encore exagérée. En vue de ces caractères, le phénomène somnambulique se range d'une façon très-probable dans le groupe des manifestations curatives, car sa cause doit être la maladie et son objet ne peut être que la guérison.

Vu l'heure avancée la discussion de ce travail est remise à la séance suivante.

La séance est levée.

Le secrétaire:

A.-H. WARTMANN.

# SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE

Présidence de M. Schiff.

Le procès verbal est adopté.

La discussion est ouverte sur la communication de M. Serguéyeff.

M. Sonsino prend la présidence.

- M. Schiff dit qu'il ne peut entrer dans les détails des faits rapportés par M. Serguéyeff; il n'admet qu'une sorte d'aliment impondérable qui n'a pas besoin d'un organe spécial pour être assimilé. Pourquoi donc supposer que les ganglions nerveux sont des appareils présidant à l'assimilation des aliments impondérables tels que la chaleur, etc.? Les ganglions du reste ne sont absolument pas des organes spéciaux mais de simples vassaux du système nerveux central; c'est tout ce que nous pouvons dire à leur sujet.
- M. SERGUÉVEFF répond que l'absorption de l'impondérable est une fonction des êtres organisés; nous ne connaissons aucun organe correspondant à cette fonction. Les ganglions n'ont pas de fonction connue;

pourquoi ne pourrait-on pas supposer que ce sont eux qui sont chargés de présider à l'absorption de l'impondérable. Les expériences de Clarde Bernard sur les ganglions du grand sympathique ont prouvé que ces nerfs jouent un rôle important dans la calorification.

M. Schiff pense qu'on doit laisser a l'avenir le soin d'éclairer cette question par des faits plus précis, les résultats des expériences de Cl. Bernard pouvant être expliqués par une simple action chimique, aimi que M. Schiff peut le montrer à M. Serguéyeff.

M. Prevost fait la lecture de son rapport :

# ANTAGONISME PHYSIOLOGIQUE'

Rapport de M. le D. J.-L. PREVOST, médecin en chef de l'hôpital cantent professeur de thérapeutique à l'Université de Genève.

§ 1. — Avant-propos. — Résumé de la question.

Il me serait impossible de résumer ici tous les travaux qui ont été faits, surtout depuis quelques années, sur l'antagonisme physiologique, non plus que les opinions diverses qui ont été émises sur un sujet très-vaste et très-complexe.

J'ai pensé qu'il n'était cependant pas inutile de chercher à classer d'une manière générale les données acquises et de m'efforcer d'en tirer des déductions utiles, soit à la physiologie générale, soit à la thérapeutique.

Plusieurs travaux récents et de premier mérite me facilitéront ce travail: la bibliographie étendue qu'ils renferment peut y être retrouvée et consultée, de sorte que je ne m'étendrai pas longuement sur cette partie historique.

Je ne puis cependant manquer de citer, comme servant de base à cette question, les monographies de M. Fraser 3, sur l'antagonisme entre la physostigmine et l'atropine, celles de MM. Rossbach et Fröhlich 3, 4, 5, 6, 7, dont

1 Ce mémoire a été aussi publié dans les Archives de Physlologie normale et

pathologique, p. 799. Paris, 1877.

Th.-R. Fraser, An experimental Research on the Antagonism between the actions of Physostigma and Atropia. (Transactions of the Royal Society of Edimburgh, vol. XXVI, part III for the Session 1870-1871. Voy. aussi Proceedings of the Royal Society of Edimburgh, 1868-1869, pp. 587-590. The Practitionner, for February 1870.)

J. Rossbach, Der Antagonismus in der Wirkung des Atropin und Physostigmin auf die Speichel-Secretion und die Gesetze des physiologischen Antagonismus. (Verh.

der phys. med. Ges. in Würzburg, VII, p. 20.)

Rossbach u. Fröhlich, Unters. über die physiologischen Wirkungen des Atropin und Physostigmin auf Pupille und Herz. (Verh. der phys. med. Ges. in Würfburg, V, 1874.)

<sup>5</sup> Rossbach, Exp. und kritische weitere Beiträge zur Erkentniss der Grundwir-

kung der Alkaloide. (Même publication, VI, 1874.)

<sup>6</sup> C. Fröhlich, Historische und experimentelle Beiträge zur Lehre von dem physiologischen Antagonismus in der Wirkung der Gifte. (Même publication, VI, 1874)

7 Rossbach, Weitere Unters. über die physiologischen Wirkungen der Atropia

und Physostigmin. (Pflüger's Archiv, 1875, t. X, p. 383.)

une surtout, publiée par M. Fröhlich contient une bibliographie complète

de la question de l'antagonisme.

Les travaux de la Commission anglaise résumés dans le rapport de M. Hugues Bennett'; les monographies de M. Harnack' et surtout sa publication sur la physostigmine, qui contient une très-importante bibliographie.

Les travaux de M. Heidenhain et enfin la monographie récente de

M. Husemann 4 sur l'antagonisme et l'antidotisme.

Paurai en effet, à plusieurs reprises, l'occasion de discuter les opinions

smises par ces divers auteurs dans le courant de ce mémoire.

La question de l'antagonisme n'est pas nouvelle, il est cependant bien peu de livres classiques qui lui consacrent un article, et il faut recourir aux monographies pour combler cette lacune, d'autant plus regrettable que la question de l'antagonisme physiologique forme une des bases de la toxicologie et de la thérapeutique.

Je laisserai complétement de côté dans cette étude l'antagonisme chimique, qui est basé sur la propriété qu'ont certaines substances de neutraliser l'action toxique d'une autre substance en formant avec elle un composé in-

soluble.

L'antagonisme chimique est fort précieux en toxicologie pour neutraliser l'action d'un poison qui vient d'être introduit dans l'économie, surtout quand l'introduction a été faite par voie gastrique, et que le composé insomble peut encore se produire dans l'intestin. De même si les substances contenant du tannin peuvent jouer un rôle analogue relativement aux alcaloïdes toxiques, il faut tout au moins que leur administration ait lieu peu de temps après l'ingestion du poison.

Ce sont là autant de propriétés purement chimiques qui peuvent être étudiées aussi bien et même mieux dans la cornue du chimiste que dans e laboratoire du physiologiste, qu'elles ne regardent qu'indirectement.

Mais le poison, une fois absorbé, est transporté par le sang dans les divers organes; il se met en rapport avec les éléments anatomiques qui les constituent, les modifie de diverses façons et peut entraîner des désordres

variés dans l'organisme.

L'analyse physiologique exacte de l'action dynamique des substances oxiques et médicamenteuses, telle qu'on la pratique depuis que Cl. Bernard a su créer la pharmacologie ou toxicologie physiologique, a permis
le se rendre un compte plus ou moins précis du mode d'action de chaque
noison sur les divers éléments anatomiques. Cette étude analytique des
ropriétés dynamiques des substances toxiques et médicamenteuses pernet de sortir de plus en plus des notions vagues et souvent trompeuses
ournies par le simple empirisme qui dirigeait nos devanciers.

Cette étude analytique conduit tout naturellement à celle de l'antago-

isme physiologique.

On conçoit, en effet, sans peine, que l'analyse physiologique des médica-

<sup>1</sup> J. Hughes Bennett, Report on the Antagonism of Medicines, London, 1875, et british Medical Journal.

Harnack et Witkowski, Pharmac. Unters. über das Physostigmin et Calabarin.

Archiv für exper. Pathologie, 1876, t. V, p. 401.)

\* Heidenhain, Ueber die Wirkung einiger Gifte auf die Nerven der Glandula ubmaxillaris. (Pflüger's Archiv, V, 309, 1872.)

— Einige Versuche an den Speicheldrusen; in Verbindung mit den Studirenden

1. Glaser, R. Kaiser, und A. Neisser. (Pflüger's Archiv, IX, 335, 1874.)

<sup>4</sup> Husemann, Antagonistische und antidotarische Studien. (Arch. für exp. Pahologie, 1877, t. VI, 335.)

ments, en faisant constater des effets opposés de deux substances toxiques, conduise le physiologiste à se demander si ces deux substances qui produisent des effets physiologiques opposés ne se neutralisent pas mutuellement.

Il est impossible de ne pas rapprocher d'autre part les données que nots venons d'énumérer du principe qui dirige le médecin allopathe dans l'emploi de la plupart des médicaments actifs quand il se base sur l'axiome « contraria contrariis curantur; » une fonction physiologique est pathologiquement altérée, il est tout naturel de chercher à la rétablir normale at moyen d'un médicament qui agisse physiologiquement en sens contraire, sur l'élément anatomique altéré dans ses fonctions.

C'est grâce à l'analyse physiologique que l'on a démontré que l'atropine tarit les sécrétions salivaire et sudorale, et qu'on est amené à employer avec succès ce médicament pour tempérer les sueurs des phthisiques, pour supprimer la sialorrhée. D'autre part, l'abondante diaphorèse produite par le jaborandi peut être utilisée dans le cas contraire, où l'on a à combatte

l'absence de sueur ou de salivation.

Ces exemples suffisent, sans que nous insistions davantage, pour rapprocher l'antagonisme physiologique des médicaments entre eux de l'antagonisme qu'offrent certains médicaments avec certains troubles physiologi-

ques résultant de la maladie.

On peut conclure de ce que je viens de dire, que l'antagonisme physiologique est une question capitale, non-seulement pour la physiologie générale et la toxicologie, mais encore pour la thérapeutique. L'antagonisme physiologique doit être considéré comme la base de la thérapeutique rationnelle, la base de la médication des symptômes.

#### § 2. — Antagonisme et antidotisme.

Il faudrait consacrer un volume pour analyser la bibliographie relative l'antagonisme physiologique et pour discuter sans grand avantage la valeur des expériences favorables et contraires aux propriétés antagonistes, acceptées par les uns, refusées par les autres : entre l'atropine et la morphine, la physostigmine, la muscarine, l'acide cyanhydrique; entre l'aconitine et la morphine; entre l'aconitine et la strychnine; entre la saponine et la digitaline; entre le chloral et la strychnine; entre le chloral et l'apomorphine, etc., etc. Je me contenterai d'envisager ces publications d'une manière générale; ces travaux ont été en effet analysés avec de certains détails par MM. Fraser, Fröhlich, Harnack, Husemann, Hughes Bennett et d'autres.

La plupart des auteurs qui ont étudié la question de l'antagonisme physiologique ont eu en vue l'antidotisme bien plus que l'antagonisme. Ils ont cherché sans parti pris le résultat produit par l'introduction simultanée ou consécutive dans l'organisme en expérience de deux substances réputées antagonistes. Le but de cette méthode est de connaître si la mort est empêchée ou retardée par l'introduction de la substance antagoniste, et si l'effet toxique d'une substance peut être entravé et neutralisé par l'action physicalisme.

siologique d'une autre agissant en sens contraire de la première.

C'est cette manière d'expérimenter qui a été suivie dans la plupart des travaux de M. Fraser, dans ceux de M. Bourneville , dans ceux de la Commission anglaise, dans une partie de ceux de MM. Fröhlich et Rossbach et dans bien d'autres.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bourneville, Antagonisme de la fève de Calabar et de l'atropine. (Bull. de Thérap. 1871, et Gaz. hebdom. 1872, 699.)

Cette méthode, qui paraît simple et logique au premier abord, n'est cependant pas à l'abri de la critique. Elle confond en esset l'antagonisme avec l'antidotisme. Or, il se peut sort bien que deux substances soient antagonistes à certains égards l'une de l'autre sans être pour cela des antidotes l'une de l'autre. Il se peut sort bien qu'une substance soit antidote d'une autre sabstance, c'est-à-dire qu'elle empêche la mort qui serait produite par la première, sans être pour cela un antagoniste proprement dit.

On est trop facilement porté en discutant l'antagonisme et l'antidotisme physiologiques à les comparer à l'antidotisme chimique. Si deux substances toxiques sont chimiquement antidotes l'une de l'autre, il suffira qu'elles soient en présence pour neutraliser chimiquement et mutuellement leur action en formant un composé insoluble, c'est-à-dire inerte. Quand il s'agit de l'antidotisme physiologique, au contraire, deux substances antagonistes à certains égards ne pourront être impunément introduites à doses toxiques dans l'économie. Leurs propriétés nocives pourront s'additionner pour amener la mort et leurs propriétés antidotiques passer inaperçues.

C'est là un point qui a été discuté dans le mémoire de M. Husemann, rempli de faits intéressants sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure, quoique nous ne puissions accepter toutes les conclusions de cet

auleur.

MM. Rossbach et Fröhlich ont aussi attiré l'attention sur ces distinctions. En analysant dans leur mémoire la manière dont un agent antagoniste agit pour neutraliser l'action d'un poison, ces auteurs reconnaissent quatre cas différents:

4º La neutralisation peut se faire par action chimique.

2º L'antagonisme peut être une simple illusion lorsque les symptômes principaux produits par un poison sont supprimés par un agent qui empêche la possibilité de la manifestation de ces symptômes. C'est ainsi qu'agit le curare vis-à-vis de la strychnine. Le curare en paralysant les racines motrices empêche le tétanos strychnique d'apparaître. Il n'agit que comme le ferait la section de toutes les racines motrices: ce n'est point là un cas d'antagonisme.

3º L'antagonisme peut, selon MM. Rossbach et Fröhlich, être une simple illusion quand deux poisons agissent sur deux parties dissérentes d'un organe compliqué; telle serait pour eux l'action de l'atropine et de la physostigmine sur l'œil, ces poisons modisiant pour eux deux éléments anato-

miques différents de l'œil.

4º Enfin deux poisons peuvent agir en sens contraire sur un seul et même élément anatomique, en excitant ou paralysant par exemple un élément nerveux. C'est ce cas seul qui peut conserver réellement le nom d'an-

tagonisme.

C'est pour rester dans ces limites que, dans cet article, MM. Rossbach et Fröhlich se bornent à étudier l'action de deux poisons sur un organe sans avoir égard à l'action générale du poison, ils choisissent l'atropine et la physostigmine et cherchent à analyser l'action de ces deux poisons sur le cœur et sur l'iris.

Je ne puis qu'approuver cette manière d'envisager la question et de la limiter; c'est celle que j'ai adoptée, comme je le dirai tout à l'heure. Quant aux résultats de MM. Rossbach et Fröhlich qui auraient observé que l'atropine contracte et la physostigmine dilate la pupille quand on les emploie à faible dose, je ne les discuterai pas : cette question a, on le sait, soulevé une très-vive polémique de la part de M. Harnack '.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harnack, Archiv für exp. Pathologie, IV, p. 146.

Pour ma part je crois, en me sondant sur quelques expérience MM. Fröhlich et Rossbach ne seraient pas arrivés aux mêmes conce en expérimentant sur les chats: dans toutes leurs expériences ils i lent que de la pupille du lapin; or, cet animal est l'un des plus mai pour étudier la modification de la pupille par les substances toxiq pupille est un peu impressionnable chez lui, les résultats souvent vi et presque toujours peu nets; ce qui n'est pas le cas pour le chat, ét ment savorable à l'étude des modifications de l'iris. Je le répète, je sort que MM. Rossbach et Fröhlich puissent constater chez le chat c ont décrit chez le lapin.

MM. Rossbach et Fröhlich n'admettent pas à sin de compte l'antag physiologique absolu, et réciproque, ni entre l'action de deux sub sur la fonction d'organes déterminés, ni au point de vue de la conse de la vie. Si l'action paralysante de l'une des substances est sust d'annuler l'effet de l'action excitante de l'autre, l'agent excitant ne p mais, selon eux, annuler l'action paralysante de son antagoniste.

Cette manière de voir est assez conforme à celle qui a été dep soutenue par M. Husemann. Pour lui, en effet, il n'existerait réellem d'antidotes physiologiques se neutralisant mutuellement. Étudiant l de ce fait, M. Husemann cherche à démontrer que la substance qui che l'action mortelle du poison agit généralement en modifiant un tion qui étant accessoirement atteinte est la cause de la mort. C'et que la strychnine amène la mort des mammifères par asphyxie, ré surtout des troubles de l'hématose qui accompagnent les convulsional en modérant les convulsions sera capable d'empêcher ces t de l'hématose de se produire et pourra empêcher la mort. Il pas ainsi comme antidote direct des effets excitateurs de la strychn le centre nerveux. L'effet antagoniste serait, comme on le voi rect.

J'ai déjà énoncé il y a plusieurs années, dans un article que je dans les Archives de la bibliothèque universelle de Genève, une man voir analogue quand je comparais l'action antagoniste du chloral tétanos strychnique à l'effet de la respiration artificielle et de l'apnée nisées par M. Rosenthal pour s'opposer aux accidents convulsifs du nisme:

Rapprochant nos expériences, disais-je dans ce mémoire, de ce M. Rosenthal, relativement à l'antagonisme du chloral pour la stry nous pensons que le choral agit dans ce cas probablement en s'oj à la naissance des convulsions, et si la chloralisation est entretenu longtemps, la strychnine pourra être éliminée sans que des crises e sives aient produit l'épuisement des centres nerveux et la mort l.

On sait que M. Liebreich, après avoir découvert les propriétés h ques du chloral, chercha à démontrer que cette substance est anta de la strychnine et peut empêcher la mort que produit sans l'interdu chloral la dose de strychnine administrée. M. Liebreich cherche montrer de plus, que la strychnine était aussi l'antidote du chloral vait empêcher la mort dans le cas d'administration de doses léth chloral.

Cette manière de voir trouva une contradiction dans les trava

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Anesthésiques, par le D<sup>r</sup> J.-L. Prevost (Archives de la Bibliothèt verselle, mai 1875, t. LIII, 39 et 40). Voyez aussi Bulletin de la Suisse re 1875, p. 82.

Husemann <sup>1</sup>, Arnould <sup>2</sup>, Radziejewski <sup>3</sup>, Oré <sup>4</sup>, Schroff jun. <sup>5</sup>, etc., qui admettent une propriété antagoniste du chloral pour la strychnine en niant que la strychnine soit inversement l'antidote du chloral.

premier fait, c'est-à-dire l'antagonisme du chloral pour la strychnine, qu'admis par la plupart des auteurs, ne l'est pas par tous. Ainsi ns-nous M. Vulpian le nier dans son cours de pathologie expérimenet chercher à démontrer que des chiens qui ont absorbé une dose elle de strychnine et auxquels on fait une injection intra-veineuse de al ne présentent pas d'attaques convulsives, mais ne sont pas moins s infailliblement à la mort qui est simplement retardée.

ns son travail M. Husemann analyse expérimentalement ces faits. Il re que l'injection sous-cutanée ou intestinale doit être seule employée, ction intra-veineuse du chloral pouvant troubler ses propriétés et cau-

ar elle-même des accidents mortels.

montre qu'il faut se garder de recourir à des doses élevées de chlosi l'on ne veut pas voir succomber l'animal au chloral; il faut, pour atteindre juste la dose hypnotisante et ne pas aller jusqu'au colis <sup>7</sup>.

Husemann opère sur des lapins qui offrent une susceptibilité moyenne iloral, quand on les compare aux chiens qui le tolèrent à hautes doses

x chats qui sont au contraire très-impressionnables.

Husemann ajoute à ses expériences la relation de cas nombreux pudans les journaux, dans lesquels l'administration de chloral ou de chlome (qui offre presque la même valeur que le chloral) a empêché une toxique de strychnine de causer la mort.

rès avoir démontré que la strychnine n'est pas capable d'enrayer les du chloral, M. Husemann cherche s'il est d'autres substances qui proent cet effet. Il passe en revue à cet égard : le camphre, les huiles eselles, les sels ammoniacaux, le nitrite d'amyle, et n'arrive pas à leur anaître les propriétés antagonistes que leur signalent quelques

Husemann trouve au contraire dans l'atropine un agent susceptible arer aux dangers de l'injection d'une dose trop forte de chloral. auteur estime que c'est en excitant le centre respiratoire paralysé par loral, que l'atropine peut jouer le rôle d'antidote, grâce aux propriétés antes du centre respiratoire que MM. Bezold et Blæbaum ont recon-à l'atropine. C'est là une action antagoniste qui peut se comparer à que M. Johnston a reconnue à l'atropine dans les cas d'empoisonne-t par de fortes doses d'opium, car, pour M. Husemann, l'atropine se-un antidote de l'opium, plutôt que l'opium un antidote de la beliadone, me on l'a souvent admis.

Husemann cite à ce propos un cas très-intéressant publié dans la ner Klinische Wochenschrift, relatif à un malade intoxiqué par une

Veues Jahrb. f. Pharmacie, Bd. XXXV, H. I, S. 1.

resse medic. Belge, nº 9, p. 69, 1870.

entralbl. f. d. medic. Wissensch. 17, S. 161, 1870.

L. R. LXXIV, 24-26; LXXV, 1 et 4. dedic. Jahrb. 1872, H. IV, p. 420.

70y. Vulpian, Études de pathologie expérimentale sur l'action des substances les et médicamenteuses. Leçons sur la strychnine, p. 193 (Journal de l'école decine, 1876).

l'est là probablement la cause de la différence des résultats de M. Vulpian e signalais ci-dessus. Cet auteur introduit en effet le chloral dans les veines.

dose de 20 à 24 grammes de chloral. Ce malade considéré comme victime d'un empoisonnement par l'opium fut traité, en conséquence, par une injection de  $1^{-1}/_{2}$  milligramme d'atropine et fut guéri par cette médication.

C'est aussi par une action indirecte que M. Harnack explique l'antidotisme de la physostigmine pour l'atropine, parce que la physostigmine ralentit et renforce les hattements du cœur en tempérant l'action de l'atropine du côté

de cet organe 1.

On doit reconnaître que l'antidotisme physiologique ou dynamique d'une substance pour une autre rentre très-fréquemment dans l'espèce décrite par M. Husemann. Il est incontestable que dans bien des cas une substance peut empêcher l'action nocive d'une autre en agissant indirectement sur une fonction importante, telle par exemple la respiration. On peut même se demander à certains égards avec M. Husemann si ce n'est pas toujours le cas et s'il faut accepter l'antagonisme direct et mutuel.

A côté de ces faits qui doivent être rangés dans l'antagonisme indired nous sortirons complétement du cadre des substances antagonistes, à l'exemple de Rossbach et Fröhlich, les substances qui dissimulent simplement l'action d'une autre, sans combattre par conséquent son action. Tel

par exemple le curare relativement à la strychnine.

Il suffit d'étudier l'action de ces deux poisons sur les animaux à sur froid pour se convaincre sans peine que leurs effets se manifestant sur de organes anatomiques différents peuvent se constater simultanément sur le même animal.

Cl. Bernard a cherché à démontrer que le curare par son action dinrétique peut favoriser l'élimination de la strychnine, mais ce serait là un

antagoniste encore plus indirect que le précédent.

Il n'est par conséquent pas de médecin physiologiste qui ne considère l'administration du curare dans le tétanos comme absolument irrationnelle et comme ne pouvant qu'être nuisible.

# § 3. — Antagonisme et antidotisme de l'atropine pour la muscarine.

Si l'interprétation de bien des faits au moyen d'un antagonisme indired est justifiable, faut-il, comme le pense M. Husemann, en faire une loi générale? Faut-il ne pas accepter les faits cités par MM. Arnstein et Sustchinsky. M. Fraser 3, M. Schiff 4, M. Heidenhain 5, qui ont montré que la physosigmine est capable de restituer l'excitabilité du nerf vague paralysé par l'atropine? Faut-il nier la valeur des expériences de M. Heidenhain qui, par un procédé sur lequel je reviendrai tout à l'heure, a pu voir l'excitabilité de la corde du tympan supprimée par l'atropine être restituée par la physostigmine? Faut-il considérer comme faux tous les autres faits qui paraissent favorables à l'antagonisme dynamique mutuel?

<sup>2</sup> Arnstein et Sustchinsky, Ueber die Wirkung des Calabar auf die Herz-Nerven (Unters. aus dem. physiol. Laboratorium in Würzburg, II, 81, 1869).

<sup>8</sup> Frases, loc. cit.

<sup>5</sup> Heidenhain, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harnack et Witkowski, Physostigmine und Calabarine. Arch. der exp. Pathologie, 1876, V. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schiff, Physiol. Unters. über den Antagonismus des Atropin und des Calabar (La Nazione, 1872, et Central-Blatt für die med. Wiss., 1873, p. 38).

e sont ces données contradictoires à plusieurs égards que j'ai cherché à ider par de nouvelles expériences.

ai eu surtout en vue, en limitant mes expériences à deux poisons dont tagonisme est le plus frappant et le plus incontestable (l'atropine et la carine), de chercher si en modifiant de diverses façons les expériences e pourrais arriver à quelque notion plus précise relativement à l'antagone mutuel.

ràce à l'obligeance de M. le professeur Denis Monnier, j'ai pu avoir a disposition une grande abondance de muscarine préparée par lui avec agaricus muscarius recueillis dans les environs de Genève. La muscaque m'a fournie M. le professeur Monnier n'est pas un produit aussi que celui qui a servi à MM. Schmiedeherg et Koppe 1 dans leurs expeces. L'alcaloïde décrit par M. Schmiedeberg a été analysé par son assis-M. Harnack <sup>2</sup> et a depuis lors pu être reconstitué par synthèse chimipar MM. Schmiedeberg et Harnack au moyen d'une transformation de holine ou neurine 3. Tandis qu'en effet la muscarine de M. Schmiedez tue un chat à la dose de 3 milligrammes environ, il faut dépasser géilement la dose de 2 centigrammes pour obtenir le même résultat avec iuscarine dont je dispose et que je considère approximativement comme fois plus faible que le produit de M. Schmiedeberg: c'est-à-dire que e de centigrammes au lieu de milligrammes dans mes solutions; en sant ainsi mes résultats ont été tout à fait comparables à ceux de Schmieerg.

l'autre part la muscarine de M. Monnier est un produit plus pur et plus énerne que celui qui a servi aux expériences de M. le D<sup>r</sup> Alison<sup>4</sup>, de Baccarat. es effets de la muscarine sont bien connus depuis les expériences de . Schmiedeberg et Koppe, qu'ont répétées un grand nombre d'auteurs.

es rappellerai brièvement.

n sait que les chats sont surtout sensibles à l'action de ce poison et qu'il recourir à des doses plus élevées chez le chien et le lapin pour obtenir néme résultat.

- La muscarine modifie les sécrétions d'une manière remarquable en enant une hypersécrétion des glandes salivaires, lacrymales, sudoripapancréatiques, muqueuses, biliaires. Le rein semble échapper à cette uence et offrir au contraire une diminution de sécrétion, comme je l'ai
- l'action qui modifie la sécrétion paraît s'adresser aux éléments glandues eux-mêmes, ou aux extrémités nerveuses, et être tout au moins inendante de l'action nerveuse centrale. On peut en effet obtenir l'hyperrétion salivaire chez les animaux dont on a coupé les nerfs sympathiques ympanico-linguaux même après dégénération de la corde du tympan 6.
- O. Schmiedeberg et Koppe, Das Muscarin, das giftige Alkaloïde des Fliegenes (Agaricus muscarius). Leipzig, 1869.

E. Harnack, Unters. über Fliegenpilz-Alkaloïde (Arch. für. exp. Pathologie,

5, IV, p. 168).

O. Schmiedeberg et E. Harnack, Ueber die Synthese des Muscarins und über karinartig wirkende Ammoniumbasen (Arch. für. Exp. Path., 1877, VI, 101). Dr A. Alison, de Baccarat, Contribution à l'étude physiologique de l'amanita caria ou fausse oronge, Nancy, 1877.

Note relative à l'action de l'agaricus muscarius sur les sécrétions pancréati-, biliaire, urinaire, par J.-L. Prevost, de Genève (C. R. Acad. des sciences,

wat 1874).

Dégénération de la corde du tympan.

oy. à ce sujet mon analyse du travail de MM. Schmiedeberg et Koppe, Archide physiol. normale et pathologique, septembre 1874, 719, t. I (série 2).

Les canules introduites dans les canaux de Wharton laissent échapper des tlots de salive comme avant la section nerveuse.

Ce fait semble différencier le mode d'action de la muscarine de celui de la physostigmine. On sait en effet que M. Heidenhain a cherché à démontrer que la physostigmine produit la salivation en agissant sur le centre nerveux, ce phénomène manquant après la section de la corde du tympan.

J'ai cherché dans plusieurs expériences à me rendre compte de cette diférence et je dois dire qu'après la section des nerfs la physostigmine m'a paru exagérer la sécrétion salivaire, moins il est vrai que la muscarine;

mais la sécrétion est notablement surexcitée.

Une expérience faite avec M. Vincent, interne à l'hôpital cantonal, et à laquelle assista M. le professeur Schiff, en est un exemple; en voici le résumé:

Exp. I. (Faite avec M. Vincent, interne à l'hôpital cantonal, le 13 juillet 1877.) — Physostigmine provoquant la salivation chez un chat atropinisé.

JEUNE CHAT. — Chloralisé au moyen d'une injection de chloral au  $\frac{1}{10}$  faite dans la veine crurale. Je place des canules dans les deux canaux de Wharton et pratique la section des nerfs tympanico-lingual, sympathique cer-

vical, vague, hypoglosse droits.

L'injection de 0<sup>sr</sup>,003 de physostigmine produit une très-rapide sécrétion salivaire par la canule du côté gauche; puis, une minute environ après, la droite se met à sécréter et semble le faire plus abondamment que la gauche; forte sécrétion lacrymale, mouvements vermiculaires de l'intestin. La pupille se dilate, la respiration est presque nulle. La respiration artificielle rétablit la contraction pupillaire. Violentes contractions sibrillaires des muscles.

Injection progressive de 0<sup>gr</sup>,005 de sulfate d'atropine : tous les symptomes

précédents cessent, sauf les contractions fibrillaires des muscles.

Injection de 0<sup>gr</sup>,007 de physostigmine. Les nerfs tympanico-lingual et vague restent inexcitables; pas de sécrétion. Sympathique excitable pour l'œil, mais pas pour la salivation (il l'était beaucoup au début). Pas de mouvements vermiculaires de l'intestin. Violentes contractions fibrillaires des muscles.

Injection de 0<sup>gr</sup>,008 de physostigmine, pas de changement.

Mes résultats n'ont pas été, on le voit, conformes à ceux de M. Heidenhain.

Revenons à la muscarine.

Du côté de l'iris on constate sous l'influence de la muscarine une forte contraction pupillaire, la pupille du chat existant à peine et apparaissant sous une forme linéaire très-étroite. Cette action est surtout intense quand la muscarine est portée dans le sang, quel que soit son mode d'introduction (voie directe, hypodermique). La muscarine modifie au contraire difficilement l'iris, quand elle est appliquée directement sur l'œil. C'est là un mode d'action inverse à celui de la physostigmine, qui agit mieux sur l'œil par application directe qu'indirecte.

La contraction pupillaire n'est pas due à une paralysie du sympathique

La physostigmine dont je me suis servi dans cette expérience était pure; obtenue par le procédé de M. Harnack, elle était pure de calabarine et m'avait été préparée par M. Walter, préparateur de chimie biologique à Genève.

qui reste excitable, M. Schmiedeberg la rapporte à une excitation des sibres terminales du nerf moteur oculaire commun<sup>1</sup>.

Du côté de l'intestin et de l'estomac, la muscarine produit, outre l'hypersécrétion des glandes de la muqueuse, des mouvements vermiculaires énergiques accompagnés d'abondantes évacuations alvines. Je ne connais pas de purgatif sensé agir sur les contractions intestinales qui provoque des contractions tétaniformes comparables.

Des contractions analogues ont été signalées du côté d'autres organes composés de fibres lisses (vessie), j'ai rarement pu les constater, elles sont en tous cas moins énergiques que celles de l'intestin. La contraction de l'iris

pourrait être rapportée au tétanos des sibres lisses.

Quelques auteurs pensent que les troubles de la respiration sont en partie le résultat de la contraction des vaisseaux pulmonaires: les poumons, selon Lauder Brunton, deviendraient presque exsangues sous l'influence de ce poison<sup>2</sup>.

Les muscles striés ne sont généralement pas modifiés. J'avais cru que la muscarine est sans action sur ces organes, comme je l'avais dit. Or, depuis lors, en expérimentant avec de fortes doses de muscarine, j'ai vu se produire des contractions fibrillaires des muscles analogues à celles que produit la physostigmine, mais cependant d'une intensité et d'une constance moindres.

Rappelons enfin l'arrêt du cœur par prolongation de la diastole que provoque la muscarine, surtout chez les grenouilles. Cet arrêt du cœur en diastole sans paralysie du cœur, qui se produit après la section des vagues, est attribué par M. Schmiedeberg et M. Böhm à une excitation des centres d'arrêt placés dans le cœur. Admettons cette manière de voir, si tant est qu'il y ait des centres d'arrêt dans le cœur même, ou considérons cette action comme le résultat d'une excitation des terminaisons du nerf vague dans le cœur.

Cet arrêt n'est point modifié par la section du nerf vague. C'est cette Circonstance qui a engagé MM. Schmiedeberg et Koppe à essayer si l'atropine, qui d'après les expériences de MM. de Bezold et Blœbaum 3, Bidder Et Keuchel 4, paralyse les extrémités du vague dans le cœur, agirait comme antagoniste de la muscarine.

L'expérience justifia cette prévision.

La pression artérielle se trouve diminuée par l'injection de muscarine.

La respiration, comme l'ont montré MM. Schmiedeberg et Koppe, subit sous l'influence de la muscarine une paralysie, soit par action indirecte agissant sur la circulation, soit par action directe sur le centre respiratoire.

On peut en effet, dans certains cas, sauver les animaux par la respiration artificielle.

Si la muscarine offre quelques rapports avec la physostigmine relativement à son action physiologique, elle s'en différencie cependant à certains

\* De Bezold et Blæbaum, Ueber die physiol. Wirkungen des schwefelsauren Atropin's (Unters. aus dem phys. Lab. in Würzburg I).

<sup>4</sup> Bidder u. Keuchel, Das Atropin und die Hemmungsnerven (Dorpat diss., 1868).

Analyse du travail de MM. Schmiedeberg et Koppe, Arch. de physiol., 1874. loc. cit. (note).

<sup>\*</sup> The action of the muscarin on the human body, by Sydney Ringer et E. A. Morshead (The Lancet, August. II, 1877, p. 199).

égards, quoique ces différences aient été peut-être un peu exgere on quelques auteurs. Mais nons aurions de la petne a décrire une diferent entre les effets de la muscarine et conside la palocarpine. Tout conside a dit du jaborandi s'appliquerait fort bien à la museurine, dont l'attoret au moins si analogue qu'elle pourrait être employée en thérapeutque au les cas rares où l'emploi du jaborandi peut étre indiqué !.

Les animanx soumis à une dose toxique de muscarine ne tanteaux succomber et offrent, surtout avant la mort, des troubles respiratores à

portants qui sont une des principales causes de la mort.

MM. Schmiedeberg et Koppe, après être arrivés par un rassantes. physiologique qui leur fait honneur à trouver que l'atropine fat residele cœ ur muscariné, découvrirent que tous les effets produits par la mace rine, sans exception, sont immédialement détruits quand on injerte delle tropine dans les veines on qu'on l'introduit par toute autre voie doct sang. Aucun symptome produit par la muscarine ne fait exception, is & crétions glandulaires se tarissent, le pupille se dilate ; les mouvements un miculaires de l'intestin, si énergiques tout a l'heure, sont suspenfus le même que la diarrisée qui en était la conséquence; la pression attenti s'élève, les troubles respiratoires caractérisés par une d'aspuee intense sui suspendus, et d'après les observations de M. Alison l'abassement de la trapérature cesse 1.

Il n'est pas nécessaire que la dose d'atropine soit forte pour produir de résultat, avec des doses de moins d'un milligramme on y parvient

Bien mieux, selon MM. Schmiedeherg et Koppe, et selon tous cent@ ont étudié jusqu'ici cette question, quand on a administré de l'atropie au animal, il seraft impossible de produire chez dut les phénomènes autori

donne lieu la muscarine, qui resterait sans effet.

L'antagonisme de l'atropine pour la muscarine est incontestable; suffit d'avoir fait une fois l'expérience pour en être frappé et convince Cet effet suspensif de l'atropine est si rapide chez un animal (chien chid) dont les canaux de Wharton sont munis de canules qui lanssent ecoaler at flot de salive à la suite d'une injection de muscarme dans la veine curbé qu'on ne peut mieux le comparer qu'au résultat que l'on obtiendrate fermant un robinet dont seraient munies les canules salivaires.

L'antagonisme est général, il s'adresse à toutes les parties atteintes pu

la muscarme, et détruit l'effet dynamique, de cette substance.

Cet antagonisme conduit à l'antidotisme. On pent, en administrant l'atre pine à un animal qui a reçu une dose mortelle, empêcher la most, el ranner l'annual à la santé dans un laps de temps très-court. Ce fait consue par MM. Schmiedeberg et Koppe est inconfestable et j'ai pour ma part pi soumettre des chats à une dose de muscarine plus que cinq fois mortes sans occasionner la mort, grace à l'atropine que j'injectal sous la peau. diverses périodes de l'intoxication. Les mêmes animairx succombereit quelques jours après à la suite d'une dose beaucoup plus faible de muse tine administrée seule. Les expériences suivantes en sont des exemples

\* Alison, loc. cit.

La même réflexion est faite par MM. Sydney Ringer et Morshead, loc. ct. Ainsi que par M. Vulpian, Leçons sur l'action des substances toxiques et me camentenses, faites à la Faculté de Paris, 1876.

TRP. II. (13 juin 1877.)— Salivation provoquée par la muscanire 0<sup>er</sup>,10 sur chat atropinisé (0,001). L'animal soumis quelques jours après à 0<sup>er</sup>,025 muscarine est sauvé par 1 milligramme de sulfate d'atropine. Quelques rs plus tard il est tué pur la dose de 0<sup>er</sup>,025 de muscarine.

EUNE CHAT TIGRÉ. — Éthérisé.

Introduction d'une canule dans le canal Wharton gauche. Section du panico-lingual et du vague droits. Les deux nerfs agissent bien avec une

Lation produite avec une distance des bobines n° 17.

mjection de 1 milligramme de sulfate d'atropine dans la veine crurale. L'atation des pupilles. Paralysie des nerfs tympanico-lingual, et vague droits. Ection de 0<sup>cr</sup>,05 de muscarine, dissoute dans 5 grammes d'eau, dans la L'rale ne produit rien, les nerfs sont inexcitables.

njection de 0<sup>er</sup>,05 de muscarine : salivation d'abord énergique, qui cesse ntôt. L'électrisation du tympanico-lingual la provoque faiblement, la

inde continue à sécréter.

Le vague semble inexcitable, à en juger par l'auscultation.

L'animal est recousu et se guérit.

En résumé, 10 centigrammes de muscarine ont reproduit la salivation,

spendue par 1 milligramme d'atropine.

18 juin. L'animal est guéri et bien portant : je fais une injection de 5 milrammes de muscarine sous la peau. Il ne meurt pas et offre peu de sympnes. Il est probable qu'une partie de l'injection n'a pas pénétré.

25 juin. Injection sous-cutanée de 0<sup>gr</sup>,025 (deux ½ centigr.) de muscarine is la peau du dos. Bientôt symptômes de salivation, bave visqueuse, conction de la pupille, larmoiement, vomissements, diarrhée, grande gêne la respiration. Tous ces phénomènes sont rapidement suspendus par e injection de 1 milligramme de sulfate d'atropine.

2 juillet. Même expérience d'injection sous-cutanée de 0<sup>r</sup>,025 de muscae, qui provoque comme la précédente fois des symptômes très-graves : respiration devient très-anxieuse, l'animal gémit, et meurt en moins

me heure.

Exp. III. — Effet de la muscarine à dose toxique supprimé à plusieurs rises par le sulfate d'atropine.

PETIT CHAT AGÉ DE QUELQUES MOIS.

20 juin 1877. Injection sous-cutanée de 0<sup>gr</sup>,005 de muscarine Monnier: duit des symptômes graves, mais l'animal est bien portant le lendemain. 21 juin. Injection sous-cutanée de 0<sup>gr</sup>,025 de muscarine faite à 9 heures minutes.

9 h. 45 minutes. Le chat est dans un état grave : salivation abondante, mes, diarrhée avec prolapsus du rectum, vomissements, contraction pillaire. Grande gêne respiratoire, qui provoque un tirage abdominal

iergique.

9 h. 46 minutes. L'animal est près de mourir: une injection sous-cutanée 1/2 milligramme de sulfate d'atropine (0,0003) dissoute dans 1 gramme au le rétablit complétement en deux ou trois minutes; l'animal reprend gaité, fait sa toilette, et ne paraît nullement affecté. Les pupilles sont atées.

25 juin. Injection sous-cutanée de 0,01 (un centigramme) de muscae qui provoque des accidents graves, semblables aux précédents, mais le tue pas.

2 juillet. Injection sous-cutanée de 0,02 (deux centigrammes) de muscarine provoquant des symptômes très-graves qui cessent avec une injection hypodermique de 1 milligramme de sulfate d'atropine.

13 juillet. Injection sous-cutanée de 0<sup>er</sup>, 10 de muscarine qui produit des accidents très-graves, aussi intenses et même plus que le 21 juin, et qui cessent 2 minutes après l'injection de un milligramme de sulfate d'atropine.

L'antidotisme de l'atropine pour la muscarine est un fait si incontestable qu'il ne faudrait pas hésiter à traiter l'empoisonnement par l'agaricus mucarius par l'administration d'une faible dose (1 milligramme par exemple) d'atropine.

Cette propriété antagoniste de l'atropine pour la muscarine est généralement interprétée par l'action paralysante de l'atropine sur les nerfs qu'exci-

terait la muscarine.

L'atropine, d'après les expériences de MM. Bidder et Keuchel 1, paralyse les filets terminaux de la corde du tympan dont l'excitation ne provoque plus l'excrétion salivaire. Cette action paralysante empêcherait l'action excitante de la muscarine sur les extrémités de ce nerf de se produire. Pour d'autres auteurs, ces poisons agiraient en sens inverse l'un de l'autre sur des cellules ganglionnaires contenues dans les glandes salivaires.

Une explication semblable peut être proposée relativement aux phénomenes analogues signalés sur d'autres glandes (pancréas, glandes sudoripares, foie, etc.) ou sur d'autres organes, tels que l'intestin, dont les contractions vermiculaires provoquées par la muscarine sont suspendues par l'atropion.

Cette action antagoniste de l'atropine pour la muscarine a les plus grandes analogies avec celles de l'atropine pour la physostigmine signalées par MM. Fraser, Bonnett, Bourneville, Schiff, Harnack, etc.

Cependant quelques auteurs pensent que le mode d'action de ces deuv

substances est différent.

C'est en particulier cette manière de voir que soutiennent MM. Harnack et Witkowski dans leur monographie sur la physostigmine et la calabarine. deux alcaloïdes de la fève de Calabar qu'ils ont réussi à isoler l'un de l'autre. Pour ces auteurs, la physostigmine agirait sur d'autres éléments anatomiques que la muscarine et l'atropine. Aussi, M. Harnack ne considère pas qu'il y ait antagonisme proprement dit entre l'atropine et la physostigmire. comme ce serait le cas entre l'atropine et la muscarine. « Nous ne pouvons • nous disent-ils • (p. 438), • considérer l'action de la physostigmine comme

« antagoniste de l'atropine, car nous réservons cette dénomination aux substances qui agissent en sens opposé sur un même élément anatomique

« (comme par exemple la muscarine et l'atropine). »

Tandis que l'atropine agit en paralysant les nerfs, la muscarine les excite; aussi, quand cet appareil nerveux a été paralysé par l'atropine, la muscarine ne peut plus l'exciter tant qu'il reste encore de l'atropine dans les tissus (p. 445). Quant à la physostigmine, son action peut encore se manifester sur les divers organes, car elle ne s'adresserait plus comme la muscarine aux organes nerveux paralysés par l'atropine, mais à d'autres éléments anatomiques qui peuvent encore être mis en action et excités. La physostigmine pour M. Harnack agirait directement sur la sibre musculaire cardiaque, sur les muscles sphincter de l'iris, sur la fibre musculaire de l'intestin, sur le parenchyme des glandes salivaires, et non, comme la muscarine, sur les nerfs qui se rendent à ces parties, nerfs que paralyse l'atropine.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keuchel, Das Atropin und die Hemmungs-Nerven (Dorpat Diss, 1868).

Nous verrons plus loin que ces déductions, faites un peu théoriquement trop à priori par M. Harnack, ne s'appliquent réellement pas à la mus-ine.

MM. Martin-Damourette et Pelvet dans leur étude sur la fève de Calaadmettent aussi comme M. Harnack une action sur les éléments péribriques (muscles), jointe à une action centrale; il est probable que les
sts variables que ces auteurs signalent, à la suite de l'administration de
stes et de faibles doses, proviennent de l'action différente de la physosmine et de la calabarine, que M. Harnack a en soin de séparer l'une de
stre dans ses expériences.

# 4. — Exposé des faits prouvant l'antagonisme mutuel de la muscarine et de l'atropine 2.

ropine et la muscarine, et de rechercher si les essets de la muscarine ne avaient jamais être signalés sur des animaux atropinisés, comme on le généralement, et comme M. Harnack le soutient en se fondant sur ce pour dissérencier l'action de la physostigmine de celle de la muscarine<sup>3</sup>. In sait que M. Heidenhain, pour repondre aux objections de MM. Fröhtet Rossbach qui nient l'antagonisme réel de la physostigmine et de ropine, a cherché à restituer l'excitabilité de la corde du tympan, paraée par l'atropine en injectant directement la physostigmine dans une des ndes sous-maxillaires.

M. Heidenhain comprend entre deux ligatures l'artère carotide en amont en aval de l'origine de l'artériole qui se rend à l'artère de la glande sous-xillaire, il introduit du côté du cœur une canule dans l'artère sous-men-3, lie les deux artères sous-clavières pour diminuer la circulation collatée, puis il injecte dans l'artère sous-mentale une dose concentrée de ysostigmine qui pénètre dans la glande sous-maxillaire correspondante satteindre l'autre glande. Cette injection faite, les ligatures d'attente cées sur les carotides sont enlevées.

Dr, en faisant cette expérience chez des animaux dont le nerf tympanicogual a été paralysé par l'atropine, M. Heidenhain a vu réapparaître l'exibilité de ce nerf du côté opéré, tandis que cette action ne se montrait du côté opposé. Cet auteur a prouvé ainsi l'antagonisme mutuel de la rsostigmine pour l'atropine.

l'ai fait l'expérience de M. Heidenhain un grand nombre fois sur des its chloralisés, en employant la muscarine au lieu de physostigmine, et is faire la ligature des artères sous-clavières, aussi n'ai-je pas évité la rulation collatérale et le poison a généralement pénétré dans les deux ndes sous-maxillaires, par voie collatérale.

Le résultat de l'expérience faite avec la muscarine n'a pas été le même celui obtenu par M. Heidenhain avec la physostigmine. Les nerfs tym-

Martin-Damourette et Pelvet (Journal de thérapeutique, 1874).

J'ai résumé ces faits dans une note présentée à l'Académie des sciences le octobre 1877.

J'ai été secondé dans ces expériences par l'obligeant concours de MM. Vintet Ravenel, internes à l'hôpital cantonal, et de M. Saloz, assistant de clinique dicale.

J'ai pu m'assurer de la pénétration dans la glande du côté opposé, en poussant z des animaux morts une injection coagulable et colorée dans la canule fixée 18 l'artère sous-mentale.

panico-linguaux paralysés par l'atropine sont souvent restés inexclable à l'électricité, mais la salivation spontanée a réapparu aussitôt que j'ai déput la dose de 15 à 20 centigrammes de muscarine Monnier, chez des animes qui avaient reçu 1, 2, 3 milligrammes de sulfate d'atropine dans une rein.

Voici ces expériences:

Exp. IV. (Faite avec M. Vincent, interne de l'hôpital cantonal.) — Saition produite par la muscarine, injectée directement dans les vaissesus de glande sous-maxillaire, chez un chat atropinisé.

Chat adulte de grande taille. — Le 8 juin 1877, le chat étant chan lisé, des canules sont placées dans les deux canaux de Wharton, les deux ners linguaux découverts et sectionnés au-dessus de l'émergence des rameaux de la glande sous-maxillaire, les deux muscles digastriques coupt à leur insertion vertébrale de manière à dénuder les deux carotides a niveau du point d'émergence des artères glandulaires.

Une canule munie d'un robinet est fixée dans une branche artériele la carotide droite, qui se rend dans la région hyoïdienne, de façon à pour pousser une injection dans le tronc de la carotide, qui est comprimient en amont et en aval de l'émergence de la branche de la glande sous-maillaire, au moyen d'un fil passé à ce niveau. L'injection pénètre ainsi dans la laire, au moyen d'un fil passé à ce niveau. L'injection pénètre ainsi dans la laire.

glande sous-maxillaire.

On constate que les deux nerfs tympanico-linguaux sont excitables la grand appareil Du Bois-Raymond, à la distance de 0-,15 avec une politique Grenet, produit une forte excrétion de salive d'un côté comme d'autre.

Injection de 0,001 (1 milligr.) de sulfate d'atropine, dissous dans d'eau, dans une des veines crurales. Très-vite, le cœur s'accélère et le pupilles se dilatent énergiquement, de contractées qu'elles étaient par l'enforal.

Les nerfs tympanico-linguaux excités ne produisent pas trace d'excrétion

salivaire, même avec un courant légèrement plus fort.

I gramme d'eau. Pas de sécrétion, les deux cordes sont inexcitables.

Nouvelle injection de 0<sup>sr</sup>,005 de muscarine dans un gramme d'eau. Les

deux canules salivaires ne coulent pas, mais les deux tympanico-linguat semblent redevenir légèrement excitables; ce phénomène est très-passager.

On fait des injections successives allant jusqu'à 0<sup>57</sup>,03 de muscarine: chaque injection il se fait alors un écoulement par les deux canules salivaires, écoulement plus énergique du côté droit (côté opéré) que du côté getche. La canule gauche est d'ailleurs de plus petit calibre, ce qui dissimule prédominance d'écoulement du côté droit.

Cet écoulement de plusieurs gouttes de salive provoqué par chaque injection de muscarine ne dure qu'environ une demi-minute et cesse. On per alors le provoquer par l'excitation des nerfs tympanico-linguaux redevents

excitables, mais moins qu'à l'état normal.

Pendant ce temps, les yeux, surtout le droit, ont un peu larmoyé, les pupilles restent contractées. Rien du côté de l'intestin, pas de borborygues ni de mouvements vermiculaires.

Le professeur Zahn étant entré dans le laboratoire, je lui montre l'exence (qui était ma première ainsi conduite). Nous constatons une excitité légère des cordes du tympan.

ous injectons 4 grammes d'eau pure dans la même artère, il ne se

luit rien.

- ne nouvelle solution forte de muscarine, non dosée, mais que j'évalue à 10 centigrammes, dissoute dans 3 grammes d'eau est injectée. Elle roque inmédiatement l'écoulement de flots de salive par les deux ux de Wharton. Les pupilles restent contractées, les intestins immos. L'hypersécrétion diminue et cesse; on peut la provoquer dans les c glandes par l'excitation des nerfs tympanico-linguaux, redevenus excies.
- B. L'animal est recousu et conservé. Le lendemain il était malade, s n'est mort que deux jours après, les plaies étaient suppurées et infec-La septicémie a dû être la cause de la mort. La haute dose de plus lo grammes de muscarine ne l'a pas tué, grâce à la présence de opine; et malgré l'atropine, les phénomènes de la muscarine ont pu constatés sur les glandes sous-maxillaires à la suite d'une injection le de cette substance.
- xp. V. (Faite avec M. Vincent interne à l'hôpital cantonal, le 25 juin 7.) Salivation produite par la muscarine, injectée directement dans les seaux des glandes sous-maxillaires, chez un chat atropinisé.

HATTE DE TAILLE MOYENNE.— L'animal chloralisé, les canaux de Wharton munis de canules. les deux nerfs tympanico-linguaux sectionnés : les is sont excitables, mais le nerf gauche est lésé en coupant le digastrique, on excitation ne produit plus la salivation.

a préparation de la carotide et de ses branches est faite comme dans

périence I.

jection de 0<sup>gr</sup>,01 de muscarine dans la veine crurale, salivation intense

itres symptômes habituels de la muscarine.

jection dans la veine crurale de 0,001 (1 milligr.) de sulfate d'atro-: arrêt immédiat de la salivation et des autres symptômes dus à la carine; les pupilles sont largement dilatées.

jection dans l'artère glandulaire (par le même procédé que exp. I) de (20 centigr.) de muscarine, dissoute dans 2 grammes d'eau. La le de la glande gauche commence à couler, puis celle de la droite, salivation persiste longtemps.

s pupilles restent dilatées, les yeux paraissent plus larmoyants qu'avant

injection de muscarine.

abdomen ouvert, après une injection nouvelle de chloral dans la veine,

onstate que les intestins ne se contractent pas.

jection de (0,003) 5 milligr. de muscarine, dissoute dans 1 gramme 1, dans une branche de la mésentérique; elle ne produit rien.

ip. VI. (Faite avec M. Vincent.) — Salivation et excitabilité du nerf anico-lingual, restituées dans une des glandes sous-maxillaires, par une tion de muscarine et de calabarine faites chez un chat atropinisé.

utte pleine. — L'expérience est préparée comme les précédentes, la le étant chloralisée par une injection dans la veine crurale d'une solude chloral au ½ (c'est une proportion que j'ai toujours employée).

Les deux nerfs tympanico-linguaux sont excitables.

Injection de 0,0015 (1 ½ milligr.) de sulfate d'atropine dans la vene crurale : les pupilles se dilatent, les nerfs tympanico-linguaux ne sont plus excitables par un courant qui fait contracter les muscles (Distance 16, — grand appareil Du Bois-Raymond).

Injection par le même procédé que dans les expériences précédents à 3 à 4 milligrammes de muscarine dans les vaisseaux de la glande su maxillaire droite : il sort plusieurs gouttes de salive par sa canule; l'ait tation du nerf tympanico-lingual droit ne produit pas de sécrétion.

Un moment après, la sécrétion ne se faisant plus, j'injecte dans le man

vaisseau 2 à 3 grammes d'eau qui ne produit rien.

Nouvelle injection de muscarine qui produit de nouveau l'écoulement de quelques gouttes de salive qui s'arrête bientôt.

Le nerf tympanico-lingual droit semble légèrement excitable.

Injection dans le même vaisseau d'une quantité non dosée d'extrait attention de forme de Calaban dispasse dans l'agre l'agre de la Calaban dispasse dans l'agre l'a

lique de fève de Calabar dissous dans l'eau.

Dès lors la glande droite sécrète goutte à goutte jusqu'à la fin de l'expérience, l'excitation du nerf tympanico-lingual semble exagérer con sécrétion.

De l'autre côté (côté gauche) la canule reste sèche, la glande ne séche, ni spontanément, ni sous l'influence de l'excitation du tympanico-lingual

L'animal est sacrifié.

En résumé la muscarine et surtout la calabarine ont restitué en pri à la glande sous-maxillaire droite (côté de l'injection) sa propriété se toire; le nerf tympanico-lingual était coupé, il a repris légèrement excitabilité.

Je remarquerai en outre que la dose de muscarine n'a pas été sufferience pour contre-balancer la puissance de l'atropine; cette expérience était l'en de mes premières. En poussant les doses de muscarine, j'aurais pu, à n'en pas douter, obtenir un résultat plus brillant, comme dans d'autres expériences.

Exp. VII. (Faite avec M. Vincent, le 26 mai 1877.) — Légère salication, provoquée par une injection d'une faible dose de muscarine dans l'arient d'une des glandes sous-maxillaires, chez un chat atropinisé.

Chat de taille moyenne. — L'animal chloralisé est préparé comme dus

les expériences précédentes.

Injection de 2 milligrammes de sulfate d'atropine dans la veine cruzie: les pupilles se dilatent, le pouls s'accélère, les nerfs tympanico-linguais sont inexcitables.

L'injection de 0,002 (2 milligr.) de muscarine dans l'artère glandulire gauche provoque l'écoulement de quelques gouttes de salive, le tymponico-lingual reste inexcitable.

Injection de 0,002 (2 milligr.) de muscarine. Même phénomène.

Injection de 2 grammes d'eau ne produit rien.

Injection dans la même artère de 0<sup>gr</sup>,10 d'extrait de fève de Calabar dissous et filtré, ne produit rien; les pupilles restent dilatées, la corde du tympan inexcitable, mouvements fibrillaires de tous les muscles (action de la fève de Calabar).

L'expérience est suspendue.

Les doses de muscarine étaient trop faibles pour produire un résultable bien net, mais ce poison a cependant provoqué l'excrétion de quelques gouttes de salive, ce que n'ont fait ni l'eau ni la fève de Calabar.

Fr. VIII. (Faite avec M. Vincent, le 17 juillet 1877.) — Salivation et Fraction de l'intestin, produites à deux reprises par l'injection locale de Fraction chez un chat atropinisé, dont la première restitution des fonctions La muscarine fut suspendue une seconde fois par l'atropine et rendue de Frau par la muscarine.

MATTE ADULTE qui est chloralisée. — Les canaux de Wharton sont munis anules, le nerf lingual droit coupé au-dessus de l'émergence des filets adulaires : il est bien excitable; l'autre carotide droite préparée comme s les précédentes expériences (procédé Heidenhain).

Djection de 0<sup>gr</sup>,005 de muscarine dans la veine crurale, salivation abon-

Le, mouvements vermiculaires énergiques de l'intestin.

njection de 0,002 (2 milligr.) de sulfate d'atropine. Il reste un peu de vation.

njection de 0,001 (1 milligr.) de sulfate d'atropine. Toute trace de salion cesse. Le nerf tympanico-lingual droit n'est plus excitable.

njection dans les vaisseaux de la glande sous-maxillaire droite (même cédé que dans les autres expériences) de 0,20 (20 centigr.) de musca-

**⇒ dissoute dans 2** grammes d'eau.

Puand on a injecté la moitié de cette dose, la glande droite (côté opéré) mence à sécréter seule, l'autre glande ne donne rien. Au bout d'un ment cette glande droite ne sécrète plus, l'excitation du nerf tympanicogual ne provoque pas la sécrétion. L'injection entière de 0<sup>5</sup>,20 faite, les ex glandes sécrètent énergiquement.

Ly a de fortes contractions sibrillaires des muscles, qui ne durent que Le Le Le la secrétion salivaire. Le

1 tympanico-lingual reste inexcitable.

L'abdomen est ouvert et une branche de la mésentérique supérieure nie d'une canule, reçoit 05,20 de muscarine. L'anse intestinale qui y respond se contracte. Avant cette injection l'anse était flasque, mais caniquement excitable.

L'anse en question continue pendant quelques minutes à se contracter; ntôt les autres, surtout les voisines, se contractent légèrement; il y a

contractions fibrillaires des muscles.

es deux canules salivaires laissent écouler de la salive.

njection de 2 milligrammes (0,002 milligr.) de sulfate d'atropine dans la ne crurale. Les phènomènes cessent, la salivation et les contractions illaires des muscles sont suspendues.

de l'eau; l'anse dans la branche artérielle qui s'y rend, reçoit d'abord de l'eau; l'anse

ient blanche, mais ne se contracte pas.

njection de 0,20 (20 centigr.) de muscarine dans la branche de l'artère stinale; elle provoque dans l'anse correspondante quelques contractions. njection de 0,20 (20 centigr.) de muscarine, qui provoque des mounents péristaltiques énergiques, limités à l'anse en question.

A première anse qui a été injectée (au début de l'expérience) reste un

i plus dure que les autres.

souveaux mouvements sibrillaires des muscles, et nouvel écoulement

vaire, peu énergique.

dernière anse intestinale, dont l'artère a reçu en deux fois 0,40 centigr.) de muscarine, continue à offrir de beaux mouvements vermiaires.

Cela constaté pendant plusieurs minutes, l'animal est sacrisié.

Ainsi donc chez un animal (chat) dont les ners tympanico-linguate les sympathiques ont été coupés ou non, dont la sécrétion salivaire, charvée au moyen de tubes placés dans les canaux de Wharton, a été d'ainténergiquement provoquée par l'injection d'une saible dose (quelques mingram.) de muscasine dans une veine, puis supprimée par une dose d'aintene de 1 à 5 milligrammes, j'ai pu voir réapparaître l'excrétion aboute de salive, à la suite de l'injection d'une sorte dose de muscarine dans glande sous-maxillaire.

Cette hypersécrétion dure généralement peu de temps, probablement cause de la présence de l'atropine contenue dans le sang qui reput bientôt sa puissance; mais on voit réapparaître cette sécrétion à la suit d'une nouvelle injection de muscarine dans la glande et l'expérience put être répétée plusieurs fois; souvent alors, après plusieurs injections, j'ain l'hypersécrétion se prolonger un temps plus long et durer plusieurs mintes. Notons que l'injection d'eau ne produit pas le même résultat, et qu'il

ne s'agit pas d'un phénomène de pression artérielle.

Les autres symptômes produits par la muscarine n'apparaissent géale

lement pas, les pupilles restant dilatées et les intestins immobiles.

Pensant qu'il s'agit d'une action locale qui provient de la dose, relative ment considérable, de muscarine introduite dans la glande salivaire, il cherché à reproduire le même phénomène sur d'autres organes. Mes réné tats ont été moins constants que pour les glandes salivaires, mais cepende dans plusieurs expériences ils ont été très-nets.

J'ai introduit une canule dans une des branches de l'artère mésentérique chez des animaux (chats, coqs, pigeons, lapins) chloralisés et atropinité et j'ai pu, par l'injection de muscarine dans l'artère, voir réapparaître de contractions, quelquefois un vrai tétanos de l'anse intestinale sur laquel j'opérais et que je faisais souvent comprimer des deux côtés pour empérate

le poison de se répandre dans les autres anses.

Le résultat est moins net et moins probant, ai-je dit; il faut en est avoir grand soin de ne pas irriter mécaniquement l'intestin en faisant l'injection, car les mouvements vermiculaires de l'intestin sont diminués probatropine, mais la fibre musculaire reste excitable et semble même plus excitable qu'à l'état normal. En prenant cependant les précautions voulnes, j'ai pu observer le phénomène dans plusieurs expériences. Voici ces expériences. (Voyez aussi ci-dessus, expérience VII.)

Exp. IX. (Faite avec M. Vincent, le 29 juin 1877.) — Contractions let les de l'intestin produites par l'injection de fortes doses de muscarine des l'artère se rendant à l'anse intestinale, observée chez un chat alropinisé.

Chatte de taille moyenne chloralisée au moyen d'un gramme environt de chloral (solution au  $^1/_{10}$ ) introduit dans la veine crurale en plusieur temps. La cavité abdominale est ouverte.

Injection de 1 centigramme (0,01) de muscarine (la solution employe

est : eau, 2 grammes muscarine 0,20) dans la veine crurale.

Les intestins se contractent énergiquement, une diarrhée intense se produit avec de nombreux borborygnes. Salivation et larmoiement.

Injection dans la même veine crurale de 0,001 (1 milligramme) de su-

fate d'atropine.

Les symptômes cessent. Il n'y a plus de mouvements vermiculaires de l'intestin, qui reste flasque et mou.

Une branche de l'artère mésentérique supérieure est munie d'une canule à robinet.

M. Vincent isole l'anse intestinale à laquelle se rend la branche de l'artère mésentérique dans laquelle est fixée la canule, en la comprimant aux deux extrémités entre les doigts; injection de plusieurs grammes d'eau qui produit de la pâleur de l'anse intestinale et une contraction légère qui ne dure pas un quart de minute, probablement sous l'influence du froid et de l'anémie locale.

Injection dans cette branche de la mésentérique de 0<sup>5</sup>,75 de la solution, c'est-à-dire de 0<sup>5</sup>,075 de muscarine. Immédiatement l'anse en question se contracte énergiquement, se réduit à un fort petit diamètre et devient pâle à la suite de cette énergique contraction tétaniforme.

Injection dans l'artère de l'anse observée de 0<sup>s</sup>,001 de sulfate d'atropine qui diminue la contraction tétaniforme sans l'abolir. Les autres anses res-

ent molles et non contractées.

M. Vincent ayant cessé la contraction des deux bouts de l'anse, nous

voyons cette contraction se propager sur les anses voisines.

La même expérience est répétée avec le même résultat sur une branche le l'artère mésentérique inférieure; la partie du gros intestin qui y correspond (colon descendant) se contracte si énergiquement que les parois de l'intestin se touchent et que l'intestin est réduit à ce niveau au calibre d'à peine le petit doigt.

Les compressions des extrémités étant suspendues, on voit la contraction se propager du côté du rectum et persister pendant plusieurs minutes.

quoique moins énergique qu'au début de l'expérience.

Nous cherchons à injecter de la muscarine dans l'artère hépatique, après avoir placé une canule dans le canal cholédoque; mais le résultat n'a pas été net, et l'excrétion de la bile n'a pas paru être modifiée.

Exp. X. (Faite avec M. Saloz, assistant de clinique médicale, le 6 juillet 1877.) — Contractions de l'intestin produites par injection locale de musca-rine, chez un coq atropinisé.

GROS COQ ADULTE. — L'abdomen et la partie antérieure du thorax sont ouverts.

Installation de 0,001 (1 milligramme) de sulfate d'atropine dans le péritoine. Le cœur s'accélère, les intestins restent mécaniquement excitables, mais sont immobiles quand on ne les touche pas.

Une canule munie d'un robinet est fixée dans une des branches de l'artère mésentérique. On y pousse une injection d'au moins 0,01 (1 centigr.) de muscarine. L'intestin correspondant se contracte énergiquement, forte diarrhée.

La respiration devient difficile, l'animal se cyanose, les battements du ceur continuent à être rapides.

Injection d'au moins 0,002 (2 milligrammes) de sulfate d'atropine dans l'artère intestinale, les symptômes cessent, la cyanose cesse, la respiration redevient normale, plus de diarrhée, plus de contractions de l'intestin.

Injection de 0,15 (15 centigrammes) de muscarine dans la même artère. Des contractions de l'intestin, moins énergiques que les précédentes, apparaissent. Nouvelles évacuations diarrhéiques.

L'anse qui a reçu l'atropine se contracte moins que les autres, les contractions sont surtout énergiques dans la terminaison de l'intestin au-dessus du cloaque. La respiration est génée, mais le cœur continue à battre.

L'expérience est suspendue.

Exp. XI. (Faite avec M. Vincent, le 30 juin 1877.) — Contractions per énergiques de l'intestin produites par une injection locale de muscarine chez un chat atropinisé.

Chat adulte. — Chloralisé par 0<sup>5</sup>,75 de chloral (solution <sup>1</sup>/<sub>10</sub>).

L'abdomen ouvert. Injection de 0,02 (deux centigrammes) de muscrize dans la veine crurale : produit des mouvements vermiculaires peu éncriques, peu de salivation, une contraction de la pupille, un peu de larmonment 1.

Injection de 0,005 (5 milligrammes) de sulfate d'atropine dans la veix crurale. Les phénomènes précédents disparaissent, les pupilles sont forte-

ment dilatées, le cœur rapide.

Nous cherchons, sans y réussir, à introduire une canule dans les braches de la mésentérique, qui sont peu volumineuses. Nous fixons alors la canule dans l'aorte inférieure, que nous lions au-dessus de la mésentérique inférieure. Une injection de muscarine de plusieurs centigrammes (la dost n'a pas été notée) est poussée dans la canule et pénètre dans la mésentérique inférieure. Le gros intestin se contracte et bientôt après les contractions se propagent à l'intestin grêle.

Injection de 0<sup>gr</sup>,002 d'atropine dans la même canule. Les intestins \*

ramollissent, mais restent cependant légèrement contractés.

Exp. XII. (Faite avec MM. Saloz et Ravenel, le 15 juillet 1877.) — Contractions de l'intestin provoquées par une injection locale de muscarin sur un chat atropinisé. (Expérience un peu douteuse.)

JEUNE CHAT chloroformé et chloralisé légèrement.

Une canule est fixée dans une branche de la mésentérique supérieure.

L'injection de 0,01 (4 centigramme) de muscarine dans ce vaisseau provoque une contraction tétanique très-énergique de la partie de l'intestin qui répond à cette branche artérielle. L'intestin se tord sur lui-même et s'invagine.

Peu après, salivation, larmoiement, quelques contractions dans les autres

parties de l'intestin, diarrhée. La vessie reste remplie.

Injection dans la veine crurale de 0,002 (2 milligrammes) de sulfate d'atropine. L'anse en question devient moins dure, mais reste plus contractée et plus pâle que les autres, qui sont molles, mais très-excitables par action mécanique directe (pincement). Les autres symptômes produits par la moscarine cessent, les pupilles se dilatent.

Injection dans la branche mésentérique de 0,002 (deux milligramms)

de sulfate d'atropine. L'anse se ramollit et se vascularise.

Injection dans la même artère de 0,20 (20 centigrammes), au moins, de muscarine. Il se produit une contraction, mais peu intense, quand on la

compare à la précédente.

La canule est placée dans la mésentérique inférieure et reçoit une injection de 0,20 (20 centigrammes) de muscarine, qui excite quelques contractions dans le gros intestin; ces contractions sont peu énergiques.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est possible que dans cette expérience une faible dose d'atropine ait été introduite accidentellement par des instruments mal lavés, car les symptômes de la muscarine ont été peu énergiques au début de l'expérience.

ait la même expérience sur une branche artérielle qui se distribue voisinage du pylore; elle provoque quelques contractions peu énerà ce niveau.

ractions sibrillaires des muscles, analogues mais moins énergiques.

les que provoque la physostigmine.

njecte deux fois de suite 0,15 (15 centigrammes) de muscarine dans tide, du côté du cœur (le thorax ayant été ouvert et la respiration elle entretenue): le cœur ne semble pas modifié.

erf vague, paralysé par l'atropine, reste inexcitable.

spiration artificielle est suspendue, le cœur bat encore pendant plus ninute.

III. (Faite avec MM. Saloz et Ravenel le 4 juillet 1877.) — Contracde l'intestin provoquées par une injection locale de muscarine, chez hat fortement atropinisé (Expérience un peu douteuse).

E CHAT anesthésié par le chloroforme et le chloral combinés. Ouverl'abdomen. L'animal est en digestion.

tion de 0,01 (1 centigramme) de muscarine dans la veine crurale. on, contraction de la pupille. Contractions énergiques de l'intestin et omac, diarrhée.

tion dans la même veine de 0,005 (5 milligrammes) de sulfate d'a-, qui fait cesser les symptômes précédents; les pupilles se dilatent. tion dans une branche de la mésentérique supérieure de fortes doses carine (plusieurs fois 0,20). Contractions peu énergiques, et surtout rables de l'intestin correspondant.

ême expérience faite sur le gros intestin et sur l'estomac, au moyen ions poussées dans l'une de leurs branches artérielles, provoque

s contractions peu énergiques et peu durables.

omac cependant offre des contractions vermiculaires qui ne s'étaient duites à la suite d'une injection d'eau poussée dans l'artère coro-omachique avant l'injection de muscarine.

ection de 0,005 à 0,006 de sulfate d'atropine dans cette artère coroomachique fait cesser ces mouvements vermiculaires; l'estomac reet reste mou. Une nouvelle injection de 0,20 de muscarine le laisse

— Il est probable que les résultats ont été peu brillants à cause de dose d'atropine employée.

expériences d'injection locale de muscarine que j'ai faites pour ese faire contracter la pupille dilatée chez des animaux atropinisés ne las réussi.

ussi cherché à rétablir une plus grande énergie de la sécrétion biobservée au moyen d'une canule introduite dans le canal cholédois le résultat a été moins concluant, car l'atropine n'a jamais tari açon assez notable la sécrétion biliaire pour rendre l'expérience

ni pas fait d'expériences sur le pancréas (car je n'avais pas de chiens sposition, et l'établissement d'une fistule pancréatique est difficile chat).

ésultats que je viens de décrire m'ont prouvé qu'en faisant chez des c atropinisés des injections locales de fortes doses de muscarine, on produire localement les symptômes que produit la muscarine et cela malgré la présence de l'atropine. C'est une preuve que l'antagonisme mutuel de ces deux poisons peut apparaître quand on prend de certaines précautions opératoires qui permettent de faire agir sur un organe de trèfortes doses de muscarine, pour contre-balancer l'action toujours plus énergique et prédominante de l'atropine. Ce sont des faits contraires aux opinions soutenues par M. Harnack, que nous avons analysées plus haut.

Pour compléter ces données, j'ai cherché à obtenir ce même résultat a introduisant dans la circulation veineuse générale une très-forte dose de muscarine chez un animal atropinisé. L'expérience a été couronnée de succès et je l'ai répétée chez plusieurs animaux. J'ai pu même, chez un animal voir réapparaître plusieurs fois les phénomènes produits par la muscarine supprimés plusieurs fois par l'atropine. Il a fallu, pour contre-balancer l'été d'une dose de 2 milligrammes d'atropine, et chez un autre, une dose de 5 milligrammes, arriver à la dose d'un gramme et même davantage de muscarine. Tous les symptômes se sont montrés. Une énergique contration de la pupille, une sécrétion abondante de salive, de larmes, et plusieur fois des mouvements vermiculaires de l'intestin, mais qui sont restés torjours un symptôme moins net que les autres dans ces expériences. Voici ces expériences. (Voyez aussi expérience II.)

Exp. XIV. (Faite avec MM. Vincent et Ravenel, 24 juillet 1877.) – Contractions de l'intestin produites par la muscarine chez un lapin derpinisé.

LAPIN ADULTE. Légèrement chloralisé.

Le vague droit est sectionné, l'abdomen ouvert.

Injection de 0,005 (cinq milligrammes) de muscarine dans la veine cru-rale.

Mouvements vermiculaires énergiques de l'intestin, contraction pupilaire.

Injection de 0,0015 de sulfate d'atropine. Les mouvements vermiculaires cessent, les pupilles se dilatent.

L'injection de 0,50 de muscarine dans la crurale provoque des mouvements vermiculaires de l'intestin, mais la pupille reste dilatée et la salivation ni le larmoiement n'apparaissent intenses

L'injection de sulfate d'atropine jusqu'à 0,005 (cinq milligrammes) n'a pas fait cesser les mouvements vermiculaires de l'intestin, qui ont subsité jusqu'à la fin de l'expérience.

Le vague est resté paralysé depuis la première injection d'atropine.

Exp. XV. (Faite avec M. Ravenel, interne à l'hôpital cantonal, le 31 juille 1877.) — Antagonisme mutuel de l'atropine et de la muscarine constit deux fois de suite dans la même expérience, par injection des poisons deux la circulation générale. Doses très-élevées de muscarine, 1 gramme la première fois, puis 3 grammes la seconde.

Jeune chat chloralisé. Une canule est fixée dans le canal de Wharton droit. Le tympanico-lingual droit est sectionné de même que le sympathique droit, le vague droit. Une canule est fixée dans la trachée.

L'excitation du nerf tympanico-lingual droit provoque l'excrétion sali-

vaire et la rougeur de la langue.

L'excitation du bout céphalique du nerf grand sympathique produit la dilatation pupillaire de l'excrétion salivaire à droite.

cercitation du vague produit l'arrêt presque complet du cœur, il reste statements.

Les epreuves sont faites avec distance 20 du grand appareil Du Bois-

rmond, courant qui fait faiblement contracter les muscles.

Djection dans la veine crurale de deux milligrammes (0,002) de sulfate tropine. La sécrétion salivaire n'est plus provoquée par l'électrisation du Tympanico-lingual. Le nerf vague n'est plus excitable, les battements cœur sont très-rapides. Rien de changé dans le domaine du sympathip, qui excite la sécrétion salivaire et augmente la dilatation de l'iris. Les pilles sont fortement dilatées.

njection de 1 à 2 centigrammes de muscarine : ne produit rien ; le sym-

hique est bien excitable.

L'abdomen est ouvert, les intestins n'offrent pas de mouvement péristal-

res, mais sont mécaniquement excitables.

njection de 0,37 (trente-sept centigrammes) de muscarine dans la veine rale. La sécrétion salivaire commence de nouveau, de même que les mes, mais n'est pas très-abondante, la respiration est gênée; on fait la piration artificielle, les pupilles deviennent plus étroites; rien du côté de itestin.

injection de 0,37 (trente-sept centigrammes) de muscarine dans la même ne. La respiration est arrêtée, on l'entretient artificiellement, l'excrétion larmes est abondante; les pupilles, énergiquement contractées, n'appasent que comme une ligne filiforme. Le sympathique est excitable et les ate.

La salive coule à flots. Les mouvements de l'intestin ne sont pas apparents. njection de 0,005 (cinq milligrammes) de sulfate d'atropine dissous dans ramme d'eau. Les symptômes produits par la muscarine disparaissent, pupilles se dilatent; les sécrétions supprimées, la respiration revient, pique faible : on peut se passer de respiration artificielle.

l'injecte successivement dans la veine les doses suivantes de muscarine :

|                     | muscarine | dans        | 2 grammes    | d'eau. |   | rien. |
|---------------------|-----------|-------------|--------------|--------|---|-------|
| 0 <b>⁵</b> r,55     |           | _           | <del></del>  |        |   |       |
| 0 <sup>8</sup> r,50 |           | <del></del> | of Talescone |        | • | _     |

es sont notablement plus étroites que tout à l'heure. La respiration s'aret l'on doit l'entretenir artificiellement. L'intestin reste toujours sans itraction.

injection de 0,60 de muscarine.

Dès lors la sécrétion salivaire redevient abondante, et la canule coule indamment; elle ne paraît pas modifiée par l'excitation du nerf tympa-o-lingual.

Les larmes coulent de nouveau; les pupilles sont étroites mais n'ont cele dant pas acquis le degré de contraction qu'elles avaient avant l'injection 5 milligrammes d'atropine.

e nerf vague est toujours resté inexcitable.

En résumé: Deux fois l'effet de la muscarine s'est montré malgré l'intion préalable de sulfate d'atropine poussée la seconde fois à la dose de nilligrammes; il a fallu recourir à des doses énormes de muscarine pour lenir ce résultat.

),002 (deux milligrammes) de sulfate d'atropine ont été contre-balancés 0.76 (soixante-seize centigrammes) de muscarine.

Pour 0,005 (cinq milligrammes) nouveaux de sulfate d'atropine, il a fallu, 20 de muscarine.

Ce chat dans cette expérience a reçu en tout 0,007 (sept milligrammes) de sulfate d'atropine et 2,96 de muscarine.

Exp. XVI. (Faite avec M. Vincent le 21 juillet 1877.) — Injection d'une haute dose de muscarine (un gramme) dans le système veineux faite des un animal atropinisé (par 0,0015) et produisant les symptômes de la mucarine malgré l'atropine.

Jeune Chat Blanc, chloralisé.

Une canule est placée dans le canal de Wharton gauche. Le nerf vague droit et le sympathique droit sont coupés, une canule fixée dans la trachée, une canule placée dans le canal cholédoque après ouverture de l'abdonce, les nerfs linguaux sont laissés intacts.

Injection dans la veine crurale de 0,005 (cinq milligrammes) de muscrine, salivation abondante, mouvements vermiculaires de l'intestin, larmoie-

ment, pupilles très-contractées; écoulement biliaire peu intense.

Injection de 0,0015 (1 milligramme 1/2) de sulfate d'atropine dans la veine. Les symptômes cessent, les pupilles se dilatent, les intestins n'offrent plus de mouvements vermiculaires, mais restent excitables mécaniquement.

Injection de 0,24 (vingt-quatre centigrammes) de muscarine dissoute

dans 2 grammes d'eau : pas de salive, la bile coule un peu.

Injection de 0,30 (trente centigrammes) de muscarine dans 1<sup>sr</sup>,50 d'eau. Les pupilles sont notablement plus contractées, la bile coule un peu, que

ques contractions fibrillaires des muscles. Pas de salivation.

Injection de 0,25 (vingt-cinq centigrammes) de muscarine, salivation très-intense pendant quelques minutes, les pupilles se rétrécissent, les intestins se contractent un peu, mais peu énergiquement. La sécrétion biliaire n'augmente pas.

Injection de 0,20 (vingt centigrammes) de muscarine. Immédiatementles pupilles se contractent énergiquement, les larmes et la salive coulent avec abondance. La respiration est faible, très-génée, on entretient depuis quelque temps la respiration artificielle.

Section du sympathique gauche: ne modifie pas la salivation; l'excitation

de ce nerf ne produit rien sur la pupille.

L'intestin offre très-peu, si ce n'est pas, de contractions; le nerf vague reste inexcitable; le cœur, qui avait été très-accéléré par l'atropine, est actuellement assez lent.

Injection de 5 milligrammes, puis de 2 milligrammes de physostigmine: n'a pas rendu le nerf vague ni le sympathique excitables.

L'expérience est suspendue.

En résumé 1 gramme de muscarine introduit dans la veine crurale dans l'espace d'une demi-heure a produit une salivation abondante, un larmoiement et une énergique contraction pupillaire, chez un chat qui avait reçu 0,0015 (1 milligramme ½ d'atropine).

Je puis donc, en présence de ces expériences, admettre un antagonisme mutuel entre l'atropine et la muscarine, si toutefois on recourt à des doses suffisantes de muscarine, c'est-à-dire à des doses très-fortes vis-à-vis de faibles doses d'atropine, dont l'action reste toujours prédominante.

Mais si l'antagonisme mutuel existe entre la muscarine et l'atropine, faut-il admettre l'antidotisme mutuel? c'est ce que je n'ose affirmer, quoique

ce soit probable.

L'est là un point toujours obscur; car mille causes font varier les résultants dans ce genre d'expériences. Nous avons déjà insisté plus haut sur le de netteté des résultats obtenus par les auteurs qui ont eu en vue l'antière coult dans lours expériences.

**Designe seul, dans leurs expériences.** 

In des principales difficultés est inhérente au peu de toxicité de l'atropour les animaux quand on les compare à l'homme; comme l'a fort
n fait observer M. Fraser, il faut recourir à des doses énormes d'atropour tuer le chat, le chien, le lapin, et l'on n'est pas même sûr du rétat mortel, l'idiosyncrasie jouant un certain rôle. Les expériences de
Rossbach ont montré que souvent des chiens, des chats, des lapins résisant à des doses d'atropine considérées comme toxiques. Le vague où
a reste sur la dose mortelle de l'atropine chez les animaux, le prix élevé
Tatropine sont autant de causes qui arrêtent souvent l'expérimentateur
enravent la netteté des résultats.

Mais l'homme est bien plus sensible à l'atropine, qui peut être mortelle ze lui à une dose de moins d'un centigramme. Il est peu de médecins qui ient assisté à des accidents graves provoqués par l'injection hypodermible de quelques milligrammes d'atropine. Ne pourrait-on pas, dans ce cas, ajurer les symptômes toxiques par l'injection hypodermique de muscae, de physostigmine ou de pilocapine à dose moyenne? c'est là une estion que je pose sans la résoudre; elle mérite ce me semble d'être

aminée.

Les accidents d'excitation causés par l'atropine, le délire, les hallucinans ont paru être tempérés dans certains cas par la morphine. Mais les périences physiologiques tendraient à démontrer que le résultat serait ex certain en se servant de physostigmine, de muscarine ou de pilocarme, qu'en employant la morphine. Les expériences physiologiques n'ont nais en effet prouvé d'une façon catégorique les propriétés antagonistes la morphine et de l'atropine.

De cette discussion je déduis les conclusions suivantes :

#### Conclusions.

l. L'antagonisme physiologique ou dynamique des substances toxiques médicamenteuses, malgré les nombreux travaux auxquels il a donné lieu is ces dernières années, est un point de la physiologie sur lequel les aurs ne sont pas d'accord, et qui demande de nouvelles recherches.

2. L'antagonisme physiologique ou dynamique des substances toxiques médicamenteuses entre elles doit être rapproché de l'antagonisme que taines substances médicamenteuses présentent avec les troubles fonc-

anels dus à l'altération morbide des organes.

Lettequestion est, par conséquent, une base très-importante pour la thé-

entique rationnelle et pour la toxicologie.

3. L'antagonisme physiologique ou dynamique n'offre que des analogies et nune similitude avec l'antagonisme chimique. Deux substances toxiques i possèdent des actions antagonistes ne peuvent pas être impunément induites à dose quelconque dans l'économie et neutraliser à coup sûr leur ion, comme le feraient deux substances chimiquement antagonistes l'une l'autre.

Les causes de l'antagonisme dans ces deux cas sont très-différentes; les cédés d'observation et les déductions qu'on en peut tirer ne sont pas ntiques.

4. Doit-on considérer comme antagonistes certaines substances qui, agissant sur des éléments anatomiques différents (strychnine et curare par exemple), dissimulent simplement leur action sans la combattre? Nous ne le croyons pas. L'analyse physiologique faite sur les batraciens permet, en effet, d'observer simultanément l'action des deux poisons. C'est là un fous antagonisme.

5. Certaines substances semblent jouir de propriétés antagonistes récles en agissant en sens contraire (propriétés paralysantes et excitantes per exemple) sur un même organe ou sur un même élément anatomique et neutralisent ainsi leur action. Mais les substances qui offrent des propriétés paralysantes prédominent généralement celles qui possèdent des propriétés

excitantes.

6. L'antagonisme physiologique peut conduire à l'antidotisme physiologique, c'est-à-dire que certaines substances, grâce à leur action physiologique, sont capables d'empêcher la mort d'être produite par l'administration d'une autre substance toxique donnée à dose mortelle.

Mais l'antidotisme physiologique est très-souvent, si ce n'est toujours, in-

direct.

La substance antagoniste agit souvent en s'adressant à un organe impor-

tant secondairement atteint et empêche ainsi les chances de mort.

C'est ainsi que semblent agir le chloral et les anesthésiques relativement à la strychnine; ces agents, empêchant les convulsions de se produire, permettent aux fonctions respiratoires de s'exécuter et s'opposent ainsi à l'emphyxie, cause principale de la mort des animaux à sang chaud dans l'empoisonnement par la strychnine.

L'antagonisme ou l'antidotisme indirect groupe un grand nombre de saits

d'antagonisme.

7. Pour beaucoup d'auteurs il est douteux que l'antagonisme, soit direct, soit indirect, soit jamais mutuel. Certaines précautions expérimentales semblent cependant prouver dans certains cas l'antagonisme mutuel, qui paraissait douteux au premier abord.

C'est ainsi que les expériences que j'ai présentées à la sin de ce mémoire prouvent l'antagonisme mutuel entre la muscarine et l'atropine, tandis que jusqu'alors l'antagonisme de l'atropine pour la muscarine était seul admis.

8. La fixation stricte des doses a une grande importance dans l'étude de

l'antagonisme et de l'antidotisme physiologiques.

C'est très-probablement cette circonstance qui a été la cause des divergences d'opinions sur cette question.

- M. Valentin a pu confirmer l'antagonisme physiologique dont parle M. Prevost, entre la muscarine et l'atropine. Mais dans ses études endiométriques sur la respiration des grenouilles, M. Valentin a trouvé que la muscarine et l'atropine diminuent toutes deux l'absorption de l'oxygène; contrairement au curare qui à faible dose augmente l'absorption de l'oxygène, change la couleur du sang et donne aux muscles une teinte rougeâtre.
- M. Schiff se range à l'avis de M. Prevost quant à l'existence de l'antagonisme physiologique. La physostigmine et l'atropine agissent sur les centres; car la section de l'oculo-moteur suspend leur effet, et ce n'est qu'avec des doses considérables d'atropine ou de physostigmine qu'on

avoir un faible effet sur la pupille. On peut dire ici qu'il y a antame sur le même organe et non pas un faux antagonisme comme qui existe entre le curare et la strychnine. Mise sur l'œil la phymine empêche la dilatation atropinique de la pupille pendant deux me trois jours; mais la dilatation peut apparaître après ce temps, que l'atropine reste plus longtemps dans le corps.

propos du mouvement intestinal, M. Schiff partage l'opinion de revost. Il a observé le bruit que produisait une certaine quantité de s pois introduits dans l'intestin; après une injection de muscarine uit devenait beaucoup plus intense et cessait bientôt après l'injecd'atropine.

n point de vue de l'antidotisme, M. Schiff émet quelques doutes sur militude complète entre l'empoisonnement par la muscarine et celui é par les champignons, car, selon lui, les animaux intoxiqués par la carine trouvent un antidote dans l'atropine, tandis qu'après intoxin par les champignons on voit plutôt les phénomènes cérébraux avés par l'atropine.

. Long fait la communication suivante :

### CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES

## JONS CORTICALES DES HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX

ir M. le D' LONG, médecin-adjoint de l'hôpital cantonal de Genève.

pllissement inflammatoire des trois premières circonvolutions frontales uches, de la frontale et de la pariétale ascendante et du lobule du pli rginal à droite. Aphasie, paralysie de l'æsophage. Spasmes convulsifs muscles fléchisseurs des membres supérieur et inférieur gauches.

ns ces dernières années, grâce aux travaux de MM. Broca, Charcot, lings Jackson et d'autres savants cliniciens, la connaissance des localiss cérébrales a fait de grands progrès. C'est surtout dans l'étude des ons des diverses parties du cerveau, que l'observation clinique a rendu ands services et a résolu des problèmes qui n'auraient pu l'être par la expérimentation physiologique. C'est elle qui a déterminé chez me le siège de la faculté du langage articulé, et a permis au médecin trouve en présence d'un aphasique, de pouvoir désigner quelle est conscription de l'enveloppe corticale du cerveau dont la lésion a proce trouble fonctionnel.

s expériences de MM. Hitzig et Fritsche, Ferrier, etc., ont démontré hez les animaux supérieurs il est certaines circonvolutions cérébrales l'excitation provoque des mouvements dans certains groupes de must dont l'ablation entraîne la paralysie. Dès que ces expériences ont été mées, il fallait rechercher, si chez l'homme les altérations patholo gi ques des circonvolutions correspondantes de la zone corticale, dite motrice, déterminaient les mêmes symptômes. Pour arriver à ce but, il a falla apporter une grande précision dans l'étude du siège des lésions cérébrales, et dans leur délimitation. Dans un travail publié cette année dans la Revue mensuelle de médecine et de chirurgie, MM. Charcot et Pitres ont réuni à peu près toutes les observations connues des lésions de la zone dite motrice des circonvolutions cérébrales. La lecture de ces articles nous montre que ce sujet est encore à l'étude, et que de nouvelles observations ne sont pas inutiles.

C'est pourquoi, comme l'attention des membres du Congrès a été appelés sur ce sujet par la savante lecture de M. Broadbent qui a traité le sujet des localisations cérébrales dans toute son étendue, j'ai pensé que l'observation suivante ne manquait pas d'intérêt, parce qu'elle présente une corrèlation bien marquée entre la série des phénomènes morbides observés pendant la vie, et les lésions cérébrales qui leur ont donné naissance, et qui

ont pu être étudiées à l'autopsie.

## Observation rédigée d'après les notes de M. Vincent, interne du service.

Femme X, âgée de 56 ans, entrée le 16 août 1877 à l'hôpital. Elle a toujours joui d'une bonne santé, jusqu'au commencement de cette année.

Dans le courant de cette année, elle a eu à plusieurs reprises des attaques apoplectiformes, avec perte de connaissance et chute. La première laissa à sa suite une hémiplégie droite, qui disparut au bout de quelque semaines, et un peu d'embarras de la parole. Les deux suivantes (mai et juin) furent moins violentes, et n'entraînèrent qu'une hémiplégie passagère. La quatrième attaque a eu lieu, il y a quelques jours. La femme est tombée tout d'un coup, a perdu connaissance. Lorsqu'elle revint à elle, on constata de la déviation de la face et une perte absolue de la parole. De puis ce moment, elle ne peut plus prendre de nourriture. Elle régurgite les aliments solides et liquides.

État actuel. Cette femme ne répond que par des sons inarticulés et des signes de tête aux interrogations. Elle comprend les questions qui lui sont adressées et fait des signes affirmatifs quand on lui demande si elle veut manger. La face est légèrement déviée à gauche; les pupilles sont normales. La langue sort de la bouche et est dirigée de droite à gauche. Elle est maintenne dans cette position par deux dents incisives qui sont implantées sur sa face inférieure. L'extraction de ces dents étant pratiquée, la position de la langue redevient normale. La salive s'écoule de la bouche, la lèvre inférieure est pendante et quand on donne à boire du liquide, il est régurgité.

La motilité ne paraît pas modifiée dans les membres. Elle serre la main qu'on lui présente aussi fortement à droite qu'à gauche. La station debout

et la marche sont possibles.

La sensibilité ne peut être appréciée avec rigueur vu l'état de la malade qui ne peut rendre compte de ses sensations. Cependant elle paraît consternée. Les mouvements résexes ne sont pas exagérés.

La respiration est normale; il n'y a aucune lésion cardiaque ou vascu-

laire. Pas d'albumine dans les urines. Température 37°,5.

On nourrit la malade au moyen de la sonde œsophagienne, qu'on introduit deux fois par jour.

30 août. Les facultés intellectuelles paraissent plus affaiblies que lors de son entrée. Il y a des accès de méchanceté, elle sort de son lit la nuit et ne peut le retrouver. Elle prononce de temps en temps un mot ou deux, ce qu'elle ne faisait pas à son entrée.

- 4 septembre. La démence allant en augmentant, il faut isoler cette malade qui trouble le repos de ses voisines.
  - 6 septembre. La malade a vomi, elle a un peu de sièvre, 38°,4.

7 septembre. La malade est dans la résolution, sans connaissance, la tête et les yeux sont déviés à gauche. Le côté gauche est affecté de mouvements convulsifs et de contracture. Au membre supérieur gauche l'avant-bras est fléchi sur le bras et la main sur l'avant-bras. Contractions à intervalles égaux, 3 à 4 secondes environ, des muscles fléchisseurs du bras et de l'avant-bras. Il y a en même temps de la contracture. On ne peut pas étendre complétement l'avant-bras sur le bras. A droite il y a aussi un peu de contracture, mais sans mouvements convulsifs. Au membre inférieur gauche la jambe est fléchie sur la cuisse et la cuisse sur le bassin. Il y a des secousses continuelles des muscles de la région postérieure de la cuisse. Température rectale 38°,8.

Cet état s'est prolongé jusqu'au soir du 9 septembre, le coma a toujours été en augmentant et la malade est morte le 9 au soir.

### Autopsie pratiquée par M. le professeur Zahn.

Rien de particulier dans les organes, sauf un léger point pneumonique à droite.

Forte injection des méninges des deux côtés. Épanchement de liquide louche, fibrineux dans les ventricules.

Lésions cérébrales. A gauche, la pie-mère est adhérente à la substance corticale dans les trois circonvolutions frontales et dans la partie antérieure du lobule temporal. Les circonvolutions décortiquées sont ratatinées; leur épaisseur normale est diminuée, il y a sclérose. La sclérose est plus avancée à mesure qu'on va d'avant en arrière; et c'est à la troisième circonvolution frontale que le ramollissement est le plus récent, ce qui explique l'aphasie ne survenant qu'à la dernière attaque. Tout le reste de l'hémisphère cérébral est sain, ainsi que les corps striés et la couche optique.

A droite. L'hémisphère droit pris dans son ensemble est plus volumineux que le gauche. La circonvolution frontale ascendante est élargie et àplatie dans sa moitié inférieure. La circonvolution pariétale ascendante est amincie dans sa partie supérieure et élargie dans sa partie inférieure. Le lobule du pli marginal est augmenté de volume. Ce lobule a 17 millimètres de largeur, tandis qu'à gauche il n'en a que 13. La frontale ascendante droite a 15 millimètres de largeur à sa base, et à gauche 10 millimètres. La pariétale ascendante droite a 13 millimètres de largeur à sa base, la gauche 9 millimètres.

En tous ces points la pie-mère est adhérente à la substance cérébrale, qui est ramollie et hyperhémiée. Des coupes pratiquées dans l'hémisphère droit montrent l'intégrité de tout le reste de sa substance et des ganglions cérébraux.

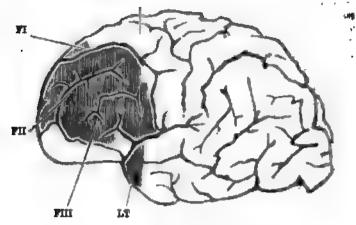

Hémisphère gauche.

- F. I. Première circonvolution frontale. F. II. Deuxième circonvolution frontale. F. III. Troisième circonvolution frontale.
- L. T. Lobe temporal.

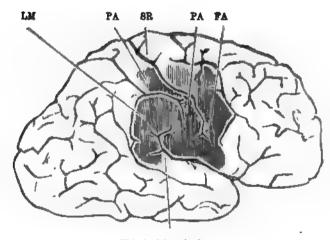

Hémisphère droit.

- L. M. Lobule du pli courbe ou lobule marginal.
  P. A. Pariétale ascendante.
  S. R. Sillon de Rolando.

- F. A. Frontale ascendante.

Chez cette malade, il y a en une série d'attaques apoplectiques se m festant par une hémiplégie droite passagère et des phénomènes con sifs, dus au ramollissement des premières circonvolutions frontales. L

The le ramollissement a atteint la troisième circonvolution frontale, il y a eu phasie. En même temps est apparu un symptôme qui n'est pas fréquent, est la régurgitation des aliments, due à la paralysie du pharynx et de l'esophage. A quelle lésion des centres encéphaliques faut-il attribuer la cause de ce phénomène? C'est ce qu'il n'est pas aisé d'établir. A l'examen du cerveau nous avons constaté à gauche un ramollissement s'étendant à la partie antérieure du lobule temporal. Est-ce à cette lésion qu'il faut rattacher le trouble de la déglutition. Sans pouvoir l'affirmer, nous sommes tentes de le croire. Cette question n'est pas encore élucidée et la région de la surface corticale des hémisphères cérébraux qui est en rapport avec l'acte de la déglutition n'est pas encore connue.

Les accidents ultérieurs qui ont entraîné la mort de la malade ont été épanchement ventriculaire et la méningo-encéphalite de l'hémisphère

droit.

L'irritation inflammatoire des circonvolutions qui entourent le sillon de Rolando, c'est-à-dire des circonvolutions frontale et pariétale ascendante et du lobule du pli marginal ont été la cause de mouvements convulsifs des membres du côté opposé. Ces mouvements consistaient en contractions des muscles fléchisseurs de ces membres, qui se succédaient à intervalles égaux.

Les observations anatomo-pathologiques chez l'homme, les expériences **Physiologiques** chez les animaux, concordent pour démontrer que la zone **mot**rice corticale des hémisphères cérébraux comprend les circonvolutions **qui** entourent le sillon de Rolando, et probablement les portions de l'écorce

Qui se trouvent en contact immédiatement avec elles.

Nous n'avons pas à intervenir dans le débat pendant actuellement relatif l'interprétation des phénomènes de relation de la région corticale motrice avec les mouvements du côté opposé, à savoir si ces circonvolutions cérébrales sont de véritables centres moteurs par eux-mêmes, ou bien si elles ne sont que des conducteurs intermédiaires dont la lésion produit par l'interruption dans la transmission des sensations, une perturbation des mouvements. Nous nous bornons à ajouter cette observation à celles qui ont fait connaître la corrélation entre certains désordres de la motilité et la lésion d'une région déterminée de l'enveloppe corticale des hémisphères cérèbraux, et nous établissons les conclusions suivantes :

1º Le ramollissement inflammatoire des trois premières circonvolutions frontales gauches et de la partie antérieure du lobule temporal a produit

l'aphasie et la paralysie pharyngée et œsophagienne.

2º La même lésion des circonvolutions pariétale et frontale ascendante et du lobule marginal à droite, a causé des secousses convulsives limitées aux muscles fléchisseurs des membres supérieur et inférieur du côté opposé.

- M. Sonsmo fait part d'une nouvelle méthode pour examiner la circulation dans la paupière par une modification ingénieuse du microscope. Cette découverte a été faite par M. W. Basler (Ueber eine neue Methode der mikroskopischen Untersuchung des Säugethier-Kreisslaufs.
- M. Schiff. La vapeur qui se dégage et ternit les verres est un trèsgrand inconvénient; il faudrait se servir d'un peu de glycérine.
  - M. Franck expose de nouveaux et fort ingénieux instruments de ma-

nométrie: diverses canules pour la respiration artificielle, et pour l'malyse de l'air inspiré et de l'air expiré, que l'on sépare au moyen d'un soupape très-sensible.

L'ordre du jour de la section étant épuisé", la mance est levée.

Le Secrétaire.

A. DARING.

<sup>&#</sup>x27;Le rapport de M. Prayer sur la Couse du sommeil, dont les conclusion on données au programme, p. xxxvv, n'a pu être lu, l'auteur ayant été empéché d'unister au Congrès. Celui de M. For., annoncé au programme, p. xxxvv, a fait l'obje d'une séance extraordinaire.

# SIXIÈME SECTION

## OPHTHALMOLOGIE, OTOLOGIE

# SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE

Présidence de M. WARLOMONT.

A l'ouverture de la séance, sur le désir de M. Burckhardt-Merian, les plogistes se retirent pour se constituer en sous-section.

Sur la proposition de M. Landolt le bureau provisoire est prié de conuer ses fonctions, et sur celle du président, MM. CRITCHETT et MEYER it nommés présidents honoraires.

Le président lit une dépêche de M. Holmgren, d'Upsal, qui s'excuse ne pouvoir assister au Congrès et qui a envoyé un certain nombre exemplaires d'un mémoire imprimé soit en suédois soit en français, itulé: De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de et la marine, sujet qui devait faire l'objet de sa communication. Vu l'absence de l'auteur, ce mémoire n'est pas discuté.

M. Haltenhoff donne lecture de son rapport :

# ÉTIOLOGIE ET PROPHYLAXIE DE LA MYOPIE

Rapport de M. le Dr G. HALTENHOFF, de Genève.

Depuis l'apparition du traité classique de Donders sur les anomalies de réfraction et de l'accommodation de l'œil, treize ans d'expérience clinique, mant la main aux recherches exactes des laboratoires, ont démontré orieusement la solidité de l'édifice élevé par le physiologiste d'Utrecht. s si aucun choc sérieux n'est venu ébranler les bases de cette doctrine, matériaux nouveaux y ont été apportés et ont sensiblement modifié pect de certaines parties.

lier, l'objet de travaux considérables, au premier rang desquels se platles belles recherches statistiques de Hermann Cohn et de ses imitateurs. statistiques tendent à établir une augmentation constante du nombre

des myopes et des degrés de la myopie pendant la deuxième enfance, l'adolescence et la jeunesse. En même temps, l'usage toujours plus général de l'ophthalmoscope pour le diagnostic des états de réfraction de l'œil a éclairé d'un jour nouveau les rapports de la réfraction statique et de la réfraction dynamique. Mentionnons d'autre part les études cliniques sur la myopie progressive dans ses rapports avec l'asthénopie musculaire et sur son traitement par la ténotomie, un des derniers travaux d'Albert de Gräle, puis l'emploi systématique de l'atropine dans la myopie progressive, enfin les discussions mémorables sur les vices de réfraction au point de vue de service militaire qui ont eu lieu au Congrès médical de Bruxelles et à l'Académie de médecine. Après tous ces travaux, qui ont fait faire de grands pas à la doctrine des anomalies de réfraction, la question de l'étiologie et de la prophylaxie de la myopie paraît suffisamment mûre pour être soumise avec fruit aux délibérations d'une réunion internationale de médecins. Mais le choix de ce sujet a été dicté, moins par le désir d'élucider des points théoriques encore obscurs, qu'en vue de l'utilité que cette discussion doit avoir, en attirant l'attention sur la gravité d'un mal qui nous menace et en démontrant l'urgence des mesures propres à en restreindre l'extension croissante. La voix autorisée des représentants de la science ophthalmologique ne peut manquer d'être écoutée, quand il s'agit d'un attribut si précieux de l'organisation humaine.

Si l'on parcourt les nombreux travaux publiés depuis une dizaine d'années sur la myopie, deux faits généraux paraissent se dégager de la masse des matériaux de détail. Le premier, c'est le peu de stabilité de l'état de réfraction de l'œil, ou plutôt de la position du centre rétinien par rapport au foyer postérieur du système; c'est la fréquence incontestable des modifications de la réfraction individuelle. Le second fait, c'est que l'état de réfraction seul considéré jusqu'ici comme l'état normal, paraît, en définitive, bien moins fréquent qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Quand on exclut l'influence do muscle ciliaire, soit par les mydriatiques, soit par l'examen ophthalmoscopique dans une chambre noire, qui n'offre à l'attention du sujet aucun point de fixation, on reconnaît, dans bien des cas. un état de réfraction notablement inférieur à celui qu'accusent les épreuves optométriques. Ces cas sont même si fréquents dans la clinique, que l'on se demande si réellement l'emmétropie est la règle. Les recherches statistiques sur des yeux sains d'adultes sont encore trop insuffisantes et par leur nombre et par leur méthode pour justifier un doute si hardi. Mais chez les enfants et les jeunes gens dont les yeux ont fait l'objet de recherches bien plus complètes, l'emmétropie semble réellement plus rare que l'amétropie. Sur 240 petits villageois atropinisés, Cohn a relevé 88 % d'hypermétropes. Sans atropine. Érismann à St-Pétersbourg en trouva jusqu'à 78 % dans les classes inférieures des colléges. Conrad, à Königsberg, en déterminant la réfraction à l'ophthalmoscope, chez plus de 1500 lycéens, arrive à un total de 47.5 % d'hypermétropes malgré les chiffres énormes (jusqu'à 51,7 %) de myopes existant dans les classes supérieures. L'hypermétropie et la myopie réunies comprenaient le 0,7 des élèves. Permettez-moi de rappeler deux autres exemples tirés de notre pays : sur plus de 2,000 enfants et jeunes gens de la Suisse occidentale, le D' Emmert a trouvé par les seuls procédés optométriques, une proportion si grande d'hypermétropes qu'il considère l'hypermétropie comme l'état normal de l'enfance jusqu'à cinq ans. Elle prédomine encore pendant l'adolescence malgré les influences pernicieuses de la vie scolaire, et ne cècle que peu à peu le pas à l'emmétropie et surtoul à la myopie. A Lucerne, le D'Pflüger a trouvé, chez plus de 1,600 élèves des écoles primaires, un nombre à peu près égal d'emmétropes et d'hypermétropes. La balance eût penché sans doute en faveur de l'hypermétropie, si ces yeux avaient tous passé à l'examen ophthalmoscopique. Je citerai encore, si l'on n'objecte pas la différence de races, les 456 écoliers nègres examinés par le D<sup>r</sup> Callan, qui s'atropinisa lui-même pendant ses recherches pour exclure des erreurs provenant de son accommodation. En faisant lire à 30 pieds les tables de Snellen, il trouva 67 % d'hypermétropie facultative, puis à l'ophthalmoscope 90 % d'hypermétropie réelle. On peut rapprocher de ces faits les observations faites sur des yeux atteints de paralysie de l'accommodation de causes diverses, où l'hypermétropie a été notée plus fréquemment que tous les autres états de réfraction (Laqueur, 27 cas 15 hypermétropes. Scheby-Buch, 38 cas, réfraction toujours diminuée).

Pour éclaircir la question de la réfraction dominante des yeux adultes, il faut de nouvelles recherches faites avec des méthodes semblables. Toutefois il paraît probable qu'un grand nombre de prétendus emmétropes ne le
sont qu'en apparence, et que le muscle ciliaire se trouve chez eux dans un
état de tension habituelle propre à masquer un déficit de réfraction statique.

En tous cas le nombre considérable d'hypermétropes pendant les vingt premières années de la vie est un point désormais acquis. Or les statistiques nous montrent que de l'enfance à la jeunesse, le nombre de ces hypermétropes diminue progressivement et qu'en même temps celui des myopes, très-faible dans les classes d'âge inférieures, suit une courbe ascendante rapide et assez régulière. Le nombre des emmétropes ne reste pas non plus constant; ses variations, à la fois moins marquées et moins régulières, aboutissent en général à une diminution notable des yeux emmétropes dans les classes supérieures des écoles.

De toutes ces recherches, il ressort avec évidence, que l'état de réfraction dans la première moitié de la vie est sujet à des transformations aussi fréquentes que considérables, et que le plus souvent ces transformations s'accusent dans le sens de l'augmentation de réfraction, c'est-à-dire du développement de la myopie.

La clinique nous enseigne que dans l'âge adulte et même la vieillesse la progression de la réfraction est encore assez fréquente. Donders lui-même a établi un groupe de myopies constamment progressives sans limite d'âge. Mais ces transformations ne concernent en général que des yeux déjà myopes.

L'augmentation de la réfraction dans la période de croissance serait-elle donc une règle de notre développement normal dans certaines conditions de naissance et de milieu? Nous ne le croyons pas. Tout porte à admettre au contraire que la myopie est un produit artificiel dans la vie des nations. Rappelons la rareté de la myopie dans les campagnes, le chiffre insignifiant de myopes trouvés dans les écoles de village, la préférence de ce vice de réfraction pour les classes aisées et instruites de la population urbaine et, parmi la classe ouvrière, sa fréquence relative dans certaines professions et sa rareté dans toutes les autres. Les recherches statistiques nous donnent la clef de ces divergences. Plus les yeux sont appliqués d'une façon permanente à la vision de petits objets rapprochés, plus la réfraction tend à augmenter. Plus les circonstances dans lesquelles s'exerce ce travail oculaire sont défectueuses, plus cette progression de réfraction gagne en extension et en intensité. Non-seulement des yeux emmétropes, mais aussi des hypermétropes deviennent alors myopes en peu d'années. C'est ce qu'ont démontré directement les examens optométriques et ophthalmoscopiques répétés dans les mêmes écoles et sur les mêmes élèves après quelques années d'intervalle. Pour ne citer qu'un observateur, mais des plus corrects, M. de Reuss à Vienne a trouvé, après trois ans, la réfraction augmentée chez

plus de la moitié des lycéens examinés la première fois. Après deux aux, après un an méme, la progression se remarquait, mais toujours en raison directe du temps écoulé. 37,5 % seulement des yeux réexaminés avaient la même réfraction après trois ans. C'étaient surtout des yeux emmétropes. La progression était à peu près aussi fréquente chez les hypermétropes que chez les myopes, dont le vice de réfraction tendait toujours à augmenter. Après trois ans, 12 % seulement des myopies n'avaient pas progressé. De près la loi de décroissement continu de la latitude d'accommodation, on s'a tendrait à ce que ces chiffres désastreux fussent compensés par un grad nombre d'hypermétropies devenues manifestes. Mais M. de Reuss n'a troité de régression de la réfraction que chez 16 % à peine de ses hypernétropes tandis que chez 72 % elle avait progressé. Les degrés de la progresion étaient le plus souvent de  $\frac{1}{60}$  à  $\frac{1}{30}$ , mais atteignirent parfois  $\frac{1}{10}$  et même 1/10 en trois ans. Un certain nombre d'élèves hypermétropes au premier examen furent alors trouvés positivement atteints de myopie réelle. On comprend que huit à dix ans de cette progression, ne fût-ce qu'à raison de 1/60 ou 1/40 par an, puissent amener les proportions inquiétantes de myopie constatées dans les classes supérieures des écoles en Allemagne, en Suisse, en France et en Russie et qui atteignent souvent de 50 à 70 % et au delà.

Le développement de la myopie dans des yeux auparavant emmétropes ou même hypermétropes peut-il avoir lieu actuellement par les seuls effets des travaux d'application oculaire et sans l'intervention d'un principe héréditaire?

Je dis actuellement, parce qu'il n'est guère admissible que les ancêtres de tous les myopes actuels aient été myopes de toute antiquité, ou aient porté en eux dès l'origine les germes d'une maladie de réfraction latente destinée à n'apparaître qu'après bien des générations. Le peu que nous savons de la réfraction chez les différentes races humaines nous porte à croire que la myopie est encore inconnue chez les peuplades sauvages ou très-peu civilisées. L'absence de myopes chez les Kabyles, chez les Sonthals du Bengale, tribus de race caucasienne comme nous, est affirmée par des auteurs dignes de foi. Chez les jeunes nègres du D' Callan, il n'y avait que 2,6 % de myopes, bien que ces élèves des écoles de couleur descendent de nègres importés en Amérique depuis plusieurs générations, et soumis par conséquent à des conditions d'existence, de travail, de culture intellectuelle bien différentes de celles de leurs pays d'origine. Plusieurs aussi, bien que Callau n'en parle pas, devaient avoir plus ou moins de sang européen dans les veines. Malheureusement les matériaux relatifs à l'influence des races sur l'état de réfraction et en particulier sur la prédisposition à la myopie sont encore si rares, que cette question ne peut être discutée. Il s'y rattache des problèmes intéressants, par exemple la corrélation entre la structure des yeux et les formes crâniennes, corrélation qui existe certainement dans certaines familles et chez certains individus de notre race et qui a été signalée pour l'hypermétropie, pour la myopie et même pour l'astigmatisme.

Nos confrères établis dans les pays lointains où vivent, dans un état de civilisation primitive, des populations de races pures, rendraient de vrais

services à la science en portant leur attention de ce côté.

Parmi les divers rameaux civilisés de la race indo-européenne, la disposition à la myopie ne paraît pas offrir de notables dissérences. Partout on l'a trouvée plus fréquente dans les villes que chez les campagnards, partout elle affectionne les classes instruites ou certaines professions manuelles à l'exclusion des autres. Les nations latines ne paraissent même pas jouir d'un privilège marqué à cet égard. Si elles comptent peut-être aujourd'hui

un nombre de myopes moindres que l'Allemagne par exemple, qui sait combien de générations il faudra, l'instruction obligatoire aidant, pour effacer cette différence? S'il est vrai que des variations individuelles même pelites peuvent devenir héréditaires, il est probable que l'hérédité sera appelée à jouer un rôle toujours plus grand dans la genèse de la myopie chez nos descendants. On ignore si nos ancêtres de l'âge de la pierre et des palaffites, qui vivaient de chasse, de pêche et d'agriculture, connaissaient la myopie. On serait plutôt tenté d'admettre que ce vice de réfraction n'a apparu avec une zertaine fréquence qu'à une époque de civilisation plus avancée et surtout lans les agglomérations populeuses, centres d'industrie et d'instruction. « Le principe héréditaire, dit M. Donders, à propos de la transmission de la myopie lans les familles, accumule dans la postérité l'effet des causes qui ont agi sur **haque génération.** Nous ne saurions mieux résumer notre pensée sur la possibilité du transformisme en matière de réfraction oculaire. Actuellement mcore, beaucoup de myopies se développent, comme variations individuelles, jous l'influence des seules causes pathogéniques et sans hérédité. M. le prolesseur Horner, qui s'appuie sur une vaste expérience, propose de diviser les cas de myopie en quatre groupes :

- 1º la myopie congénitale héréditaire;
- 2º la myopie congénitale non héréditaire;
- 3º la myopie acquise avec disposition héréditaire;
- 4º la myopie acquise sans disposition héréditaire.

Or la myopie congénitale, si elle existe, doit être très-rare. M. Donders luiméme, grand partisan de l'hérédité, n'ose se prononcer sur l'existence congénitale de la myopie même dans des cas évidemment héréditaires. Il incline à penser qu'elle ne se développe que plusieurs années après la naissance. M. de Arlt, qui se cite lui-même comme exemple de myopie acquise sans autune disposition de famille, ne croit pas à la myopie congénitale et n'admet comme héréditaire qu'une disposition anatomique au développement de la myopie; cette disposition consisterait dans un manque de cohésion et de résistance de la sclérotique, comparable à l'état de la cornée dans le kératocone. Mais cette disposition, suivant lui, peut rester à jamais latente, si les yeux sont soustraits dès l'enfance aux causes déterminantes et efficientes de a myopie. Ces causes, inhérentes aux excès de travail oculaire de près, paraissent donc dominer, dans l'étiologie de la myopie, le principe si puissant le l'hérédité.

Il n'entre pas dans le cadre de ce rapport de discuter les diverses théories par lesquelles on a cherché à expliquer les effets du travail oculaire assidu par la progression de la réfraction. Le rôle principal est attribué aux efforts prolongés de l'accommodation. Mais est-ce qu'en tiraillant la choroïde à chaquane de ses contractions, le muscle ciliaire produit la congestion et le ranollissement de la partie postérieure du globe? Est-ce qu'en augmentant a tension intra-oculaire l'accommodation produit une distension graduelle les membranes? Ces deux causes s'associent-elles peut-être? On n'est pas lixé à cet égard.

Dans la majorité des cas de myopie progressive, la réfraction est notablement diminuée par l'atropinisation, parce qu'il existe un spasme de l'accommodation ou plutôt une tension exagérée du muscle ciliaire au moment de toute fixation. Cette tension produit une myopie apparente par exagération de courbure du cristallin, et marque le plus souvent le passage à la myopie réelle, à la myopie axile progressive. Il se rencontre dans tous les états de réfraction, s'accompagne souvent d'une congestion rétino-papillaire et d'autres phénomènes inflammatoires du globe, des paupières, parfois

aussi d'états névralgiques et asthénopiques; presque toujours l'acuité vi-

suelle est sensiblement abaissée.

Aux effets de l'accommodation forcée vient s'ajouter une autre cause nuisible, la convergence forcée. Les muscles droits internes ne suffisant plus à leur tache, on voit apparaître la lutte, si bien décrite par de Græfe, entre la divergence dynamique et le besoin de vision simple binoculaire. Souvent alors l'on peut arrêter la progression de la myopie en rétablissant l'équilibre des forces musculaires. La prédominance relative des droits externes est parfois congénitale et constitue alors une des formes de la prédisposition héréditaire à la myopie.

Les efforts de la convergence agissent-ils en élevant directement la pression intra-oculaire? Ou sont-ils simplement une cause d'afflux sanguin exagéré qui amène à son tour une élévation de pression? M. de Arlt pense qu'une partie des veines émissaires de la choroïde peuvent être comprimées par les droits externes et les obliques inférieurs pendant la convergence

forcée.

Quel que soit le mécanisme par lequel l'accommodation et la convergence peuvent amener la progression de la réfraction, leurs effets sont habituelle ment aidés par tout ce qui produit une congestion habituelle oculocéphalique. Le mauvais éclairage, la mauvaise tenue du tronc et la position penchée de la tête pendant le travail oculaire, la petitesse et le manque de netteté des objets fixés (par exemple des caractères d'imprimerie), un air sec et surchauffé, le rayonnement calorique des flammes éclairantes et des appareils de chauffage, la longue durée du travail et le manque de récréations suffisantes, divers troubles enfin de la circulation générale ou locale, sont autant de causes adjuvantes de la progression myopique, parce que ce sont des causes d'hypérémie pour la tête et les organes visuels.

Après avoir énuméré les causes de la myopie nous pouvons être bref sur la prophylaxie. Elle comprend toutes les mesures propres à attenuer ou à

neutraliser les effets des causes déterminantes.

La période de la vie la plus importante à cet égard est celle consacrée à l'instruction scolaire et académique ainsi qu'aux apprentissages. Aussi est-du devoir des chefs d'industrie, des directeurs d'écoles, de la famille, de la société, de chercher à réaliser les meilleures conditions possibles pour l'exercice du travail visuel pendant l'enfance et la jeunesse. Il règne heureusement un accord parfait entre les exigences de l'hygiène générale et celles de l'hygiène oculaire. A l'école, comme à la maison et à l'atelier, les mêmes circonstances qui font éclore les altérations de la vision et déterminent le développement de la myopie progressive, amènent aussi les déformations de la colonne vertébrale, le gonssement de la thyroïde, les congestions céphaliques, l'épistaxis, l'anémie, le lymphatisme.

La santé des enfants consiés aux établissements d'instruction publique et privée ne doit-elle pas être l'objet d'une sollicitude d'autant plus grande, que les lois en ont rendu obligatoire la fréquentation pendant une série d'années? Dans la construction et l'aménagement des écoles, les considérations pédagogiques et celles de l'architecte devront céder le pas aux besoins

impérieux de l'hygiène.

L'institution de médecins inspecteurs des écoles pourra rendre des services importants. Une attention spéciale est due à la quantité et au mode d'éclairage, pour lequel des règles précises ont été établies, et à la construction des bancs et pupitres d'école, question si bien étudiée récemment qu'elle peut être considérée comme résolue. Il est temps de quitter partoul les vieux errements sanctionnés par la routine. Il faut que les saines notions de l'hygiène oculaire pénètrent de plus en plus dans la population.

Avant tout, elles doivent trouver place dans l'enseignement hygiénique onné à la jeunesse des deux sexes et surtout aux futurs instituteurs et initutrices. Les médecins aussi auront une mission à remplir en surveillant éducation physique dans les familles, en prodiguant leurs conseils et leurs estructions sur le mode d'éclairage, le choix des matériaux d'études, la osition des enfants pendant le travail, l'alternance salutaire entre la vision e près et celle de loin, enfin le choix des professions.

Plus il est vrai que la myopie consirmée est un mal incurable, trop souvent aractérisé par une progression fatale, plus il importe d'user de tous les toyens en notre pouvoir pour en prévenir le développement, en enrayer propagation. Il est permis d'espérer que lorsque les prescriptions de l'hyiène oculaire seront généralement connues et observées, les générations tures n'offriront pas le navrant spectacle d'un abaissement progressif de

i portée et de l'acuité de la vision.

- M. Galezowski parle des difficultés de diagnostic de certaines formes empopies à distance ou myopies faibles, surtout chez les enfants chez esquels l'ophthalmoscope donne des résultats erronés: on voit l'image troite aussi clairement que chez les hypermétropes, tandis que l'examen à distance avec des verres concaves permet de diagnostiquer sans aucun toute une myopie. Il est donc probable que beaucoup d'enfants qu'on roit hypermétropes sont myopes. M. Galezowski admet la myopie hérétitaire; il repousse l'opinion trop absolue que les peuples cultivés sont plus myopes que les autres et cite à l'appui de cette manière de voir ceraines contrées de l'Italie et de la France où, parmi la population peu astruite, la myopie est fréquente. Il y aurait ainsi une influence de ace. Enfin M. Galezowski croit que le développement de la myopie peut tre atténué par l'emploi de verres concaves.
- M. Landolt pense que du moment que l'image droite est perçue netement par un œil emmétrope, il ne peut y avoir de myopie et que 'ophthalmoscope est le moyen le plus sûr de diagnostiquer la myopie.
- M. Galezowski répond qu'en effet les faibles degrés de myopie n'alint pas au delà de deux dioptries ne peuvent être sûrement déterinés.
- M. Landolt n'a pas voulu parler du degré de la myopie, mais simlement de sa présence.
- M. Fieuzal croit qu'un emmétrope peut surmonter un verre concave distance, ce ne serait donc pas une preuve de myopie.
  - M. Haltenhoff fait remarquer qu'il n'a pas nié l'hérédité.
- M. MEYER, à propos de la première conclusion provisoire, aimerait le l'hérédité avant le travail oculaire; il s'appuie sur ce fait que ertains ouvriers horlogers, joailliers, etc., ne sont pas plus souvent tteints que d'autres de myopie, malgré la finesse de leur travail.

- M. Haltenhoff recherche toujours la prédisposition héréditaire chez les myopes, souvent sans la trouver. Il faudrait, pour la prouver, tenir des tableaux de réfraction dans les familles pendant plusieurs générations.
- M. Dor appuie l'observation de M. Meyer. Il a fait dans sa clientèle particulière du 1<sup>er</sup> octobre 1876 à aujourd'hui un relevé de la myopie héréditaire. Sur 119 malades il y en avait 68 chez lesquels l'hérédité fut constatée, tandis que chez 51 elle ne put l'être.
- « Il résulte de ce tableau dont les chiffres sont trop peu importants pour en tirer des conclusions définitives, mais qui donne pourtant des indications intéressantes :
- « 1° Que le nombre des cas dans lesquels on peut noter l'hérédité est « au moins de 57 %; en effet on peut évidemment admettre que plus
- « d'un myope classé dans la catégorie des myopes non héréditaires ignore
- « la nature de la vue de plusieurs de ses parents.
  - « 2° Que l'influence de la mère (22 fois) et de la grand'mère mater-
- nelle (11 fois) est plus grande que celle du père (17 fois) et des grands
  parents paternels (5 fois).
- « 3° Que par contre, le nombre des fils atteints (24) dépasse sensible
  « ment celui des filles (14).
- « Je ne mets pas en doute l'existence de la myopie acquise et en par-
- « lant de la myopie héréditaire je n'entends que l'hérédité à une prédis-
- position à la myopie. >
- M. Warlomont dit que les statistiques sont trop peu étendues pour qu'on en puisse tirer des conclusions définitives et propose de supprimer cette phrase : « la première de ces causes est prédominante. »
- M. Haltenhoff ne croit pas que la parenté entre deux myopes prouve que l'hérédité soit en jeu.

La rédaction suivante de l'article 1er est adoptée :

- « Les causes ordinaires de la myopie sont l'hérédité et le travail oculaire, dont l'action peut être isolée ou combinée. »
- M. MEYER propose avec le consentement de M. Haltenhoff de modifier la seconde conclusion comme suit :
- « L'hypermétropie peut se transformer en myopie axile sous l'influence du travail oculaire, en passant par l'emmétropie et la myopie de courbure. »

Les autres conclusions sont adoptées.

M. Don à propos de la 4<sup>me</sup> conclusion donne communication de ses recherches faites au lycée de Lyon. Sur 1016 élèves de 7 à 21 ans, il a constaté que:

173 soit 17 % avaient une myopie égale des deux yeux

42 > 4,13 % > différente des 2 yeux

24 > 2,36 % > d'un seul œil

9 > 0,89 % avaient une myopie égale des deux yeux

combinée avec astigmatisme

14 > 1,30 % avaient une myopie différente des deux yeux

combinée avec astigmatisme

2.27 %

Ce qui donne en tout 25.78 % de myopes. L'hérédité fut constatée dans le 31.8 % des cas.

Il y aurait donc d'après ce tableau moins de myopes en France que dans certains autres pays.

M. LANDOLT lit la communication suivante :

### DES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE

## L'ACUITÉ VISUELLE ET LA PERCEPTION DES COULEURS

AU CENTRE ET AUX PARTIES EXCENTRIQUES DE LA RÉTINE

# Par M. le D. LANDOLT, directeur-adjoint au laboratoire d'ophthalmologie à la Sorbonne.

Messieurs,

Nous savons bien qu'il existe une différence très-notable entre la vision directe et la vision indirecte, c'est-à-dire entre les fonctions de la fosse centrale et le reste de la rétine.

Ainsi mes expériences ont prouvé que pour mon œil droit l'acuité visuelle d'une partie de la rétine, située à 10° en dedans de la fosse centrale, n'est que ½, de celle de la macula même; qu'à 13° elle n'est plus que ½, à 20° ½, et à 25°, ce qui n'est pas encore loin du centre, seulement ½. Au delà de 25°, l'acuité visuelle est si faible qu'on peut à peine la déterminer.

De même la perception des couleurs est beaucoup moins vive aux parties excentriques qu'au centre de la rétine, si bien que si l'on éloigne, dans les conditions ordinaires, des couleurs de plus en plus du centre, elles disparaissent l'une après l'autre, le vert d'abord, puis le rouge, le jaune et enfin le bleu.

Plusieurs observateurs qui ont constaté avec moi cette différence d'étendue du champ visuel pour différences couleurs, entre autres Woinow, n'ont pas hésité à contester toute perception de couleur aux parties voisines de la périphérie de la rétine, et les ont déclarées daltoniennes ou achromatopes.

On a même voulu mettre en rapport cet axiome avec la structure de la rétine, en attribuant la perception des couleurs aux cônes si richement représentés au centre de la rétine, tandis qu'on admettait que les bâtonnets ne transmettaient que des différences de clarté, puisqu'on les trouve seuls aux parties périphériques de la rétine qu'on supposait achromatopes.

Ce raisonnement tomba de lui-même devant les résultats que j'avais obtenus à l'aide de couleurs excessivement vives et contrastant fortement avec leur fond. En effet, j'ai pu constater que toutes les couleurs sont per-

çues jusqu'aux dernières limites du champ visuel, pourvu qu'elles soient assez intenses.

Il ne reste donc rien de l'achromatopsie de la périphérie rétinienne pas plus que du prétendu privilège qu'auraient les cônes à percevoir les conleurs.

Mais ma découverte prétait tout naturellement à un autre raisonnement, c'est que les parties excentriques de la rétine se comportaient comme k

ferait le centre à l'éclairage diminué?

En effet, à la nuit tombante la netteté de la vision diminue de même que la vivacité des couleurs, peu à peu celles-ci disparaissent complétement, les objets deviennent indistincts et nous ne distinguons plus que du clair et de l'obscur, sans forme, sans couleur.

Serait-ce la même raison, une insuffisance relative de l'éclairage, qui produirait l'imperfection des fonctions des parties excentriques de la ré-

tine?

C'est cette question que je me suis posée depuis longtemps et dont je me

permets aujourd'hui de vous donner la solution.

Si les fonctions des parties excentriques de la rétine se comportent et effet comme le centre à l'éclairage diminué, alors l'acuité visuelle et la perception des couleurs doivent évidemment diminuer en proportions égles, soit que nous diminuions l'éclairage dans la vision directe, soit que nous portions nos objets témoins du centre vers la périphérie du champ visuel.

Nous avons examiné d'abord l'acuité visuelle et la perception des conleurs du centre de la rétine (vision directe), à l'éclairage d'une journée claire et nous les avons pris comme termes de comparaison dans les expé-

riences suivantes.

Puis nous déterminames l'acuité visuelle et la perception des couleurs d'une partie excentrique de la rétine, et enfin dans une troisième série d'expériences, nous diminuames l'éclairage jusqu'à ce que l'acuité visuelle centrale devint égale à celle de la partie excentrique et nous comparames alors la perception des couleurs du centre à cet éclairage diminué avec celle de la partie excentrique.

L'acuité visuelle a été déterminée à l'aide des lettres et figures connues de Snellen. Pour la perception des couleurs nous nous sommes servis des papiers vivement colorés mats, qui servent à ces sortes d'expériences, en augmentant progressivement leur surface sur fond noir, et nous avons pris comme expression de la perception des couleurs le côté du plus petit carré

qui était encore distingué dans sa couleur.

Pour diminuer l'éclairage nous avons utilisé un appareil dont Aubert s'est servi pour mesurer l'absorption lumineuse de verres fumés et qu'il a

appelé épiscotister, obscurcisseur:

Une machine rotative met en mouvement, avec 70 rotations par seconde, deux disques noirs, appliqués l'un sur l'autre. Dans chacun sont découpés un certain nombre de secteurs. Suivant que ces secteurs sont plus ou moins complétement superposés, on obtient, pour l'œil qui regarde à travers, un obscurcissement plus ou moins complet et facilement mesurable.

Voici maintenant les résultats de nos expériences :

# I. Vision directe, éclairage normal.

A. Quant à l'acuité visuelle centrale, je distingue, par une journée claire, le n° 10 de Snellen, à une distance de 15'.

B. Pour ce qui est de la perception des couleurs, voici squelle étendue

Loit avoir un carré coloré pour que je reconnaisse sa couleur à une distance le 360 cm. par une journée claire :

| I | Couleur.         |   |   |         |
|---|------------------|---|---|---------|
|   | Rouge            | • | • | 2 mm.   |
|   | Orangé           | • | • | 1,2     |
|   | Jaune            |   |   | 1,5 »   |
|   | Vert (clair).    | • | • | 1,5     |
|   | Bleu             |   |   | 4,65    |
|   | <b>47'</b> 1 - 4 | • | • | 5,5     |
|   | Moyenne.         | • | • | 2,7 mm. |

### II. Vision indirecte (2°23') éclairage normal.

A. L'acuité visuelle d'une partie, située à 2°23' en dehors du centre de la rétine est pour moi seulement 1/8 de l'acuité visuelle normale.

B. Le tableau suivant indique pour chaque couleur le côté du carré le plus petit qui puisse être distingué; comparé avec celui de la perception les couleurs au centre, il donne le rapport entre la perception des couleurs u centre et à la partie excentrique de la rétine:

| 11 | I Couleur     |   | C | entre | Excentr. | Rapport. |
|----|---------------|---|---|-------|----------|----------|
|    | Rouge         | • | • | 2 mm. | 6        | 1:3      |
|    | Orangé        | • | • | 1,2   | 3,2      | 1:2,66   |
|    | Jaune         | • | • | 1,5   | 5,5      | 4:3,66   |
|    | Vert (clair). | • | • | 1,5   | 6        | 1:4      |
|    | Bleu          | • | • | 4,65  | 5,7      | 1:1,2    |
|    | Violet        | • | • | 5,5   | 7,3      | 1: 1,3   |
|    | Moyenne.      | • | • | 2,7   | 5,6      | 1:2,0    |

Nous pouvons donc dire, en général, que l'acuité visuelle d'une partie ituée à 2°23' du centre est  $= \frac{1}{3}$ , la perception des couleurs environ  $\frac{1}{3}$  le la centrale.

# III. Vision directe, éclairage diminué jusqu'à $\frac{1}{180}$ (V = $\frac{1}{8}$ ).

- A. Pour rendre l'acuité visuelle centrale égale à celle de cette partie xcentrique, il fallait diminuer l'éclairage de pas moins que de 179/180, c'est-dire que l'épiscotister ne laissait libre qu'un secteur de 20, les 358 autres tant fermés par le carton noir.
- B. Voici maintenant l'étendue qu'ont dû avoir les carrés colorés pour tre distingués à ce faible éclairage par la fosse centrale, et le rapport ntre la perception des couleurs centrales à l'éclairage normal, et celle à 'éclairage diminué à '/180'.

| m | Couleur       |   | Centre | Centre | Rapport |        |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|--------|
|   | Rouge         | • | •      | 2 mm.  | 34      | 1:17   |
|   | Orangé        | • | •      | 1.2    | 20      | 1:16,6 |
|   | Jaune         |   | •      | 1,5    | 16      | 1:10,6 |
|   | Vert (clair). | • | •      | 1,5    | 25      | 1:16,6 |
|   | Bleu          | • | •      | 4,65   | 100     | 1:21,5 |
|   | Violet        | • | •      | 5,5    | 300     | 1:54,5 |
|   | Moyenne       | • |        | 2,7    | 82,5    | 1:30   |

L'obscurcissement qui diminue l'acuité visuelle centrale à 1/2, fait desc tomber la perception des couleurs jusqu'à 1/20 de la normale, tandis que cette dernière diminue seulement de la moitié quand on porte l'objet de 2.23' en dedans du point de fixation.

En effet, la perception des couleurs au centre à l'éclairage diminué et loin d'être la même que celle de la partie excentrique qui présente la même

acuité visuelle :

|    | V = 1/2       |   |   |                   |             |          |  |  |  |
|----|---------------|---|---|-------------------|-------------|----------|--|--|--|
| IV | Couleur       |   |   | on indir.<br>2°23 | Vision dir. | Rapport. |  |  |  |
|    | Rouge         | • | • | 6 mm.             | 34          | 1:5,6    |  |  |  |
|    | Orangé        |   |   | 3,2               | 20          | 1:6,2    |  |  |  |
|    | Jaune         |   | • | 5,5               | 16          | 1:2,9    |  |  |  |
|    | Vert (clair). |   |   | 6                 | <b>25</b>   | 1:4.1    |  |  |  |
|    | Bleu          | • |   | 5,7               | 100         | 1: 17,5  |  |  |  |
|    | Violet        | • | • | 7,3               | 300         | 1::41    |  |  |  |
|    | Moyenne       | • | • | 5,6               | 82,5        | 1:44,7   |  |  |  |

L'acuité visuelle étant d'ailleurs égale, la perception des couleurs est donc 14 fois plus forte dans la partie excentrique de la rétine, qu'au centre.

Dans une seconde série d'expériences j'ai essayé de comparer avec le centre une partie plus périphérique de la rétine, située à 11°12 en dehors de la fosse centrale.

L'acuité visuelle de cette partie est 1/14 de celle du centre. Il a été difficile de diminuer l'éclairage suffisamment pour obtenir la même acuité visuelle au centre et une fente de l'épiscotister, de 30' était encore trop large.

Le tableau suivant, qui donne encore l'étendue des couleurs pour la partie excentrique et pour le centre à l'éclairage diminué, permet de comparer la perception des couleurs dans ces deux cas.

|   | $V = \frac{1}{14}.$            |  |                          |                                                   |                             |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| V | Couleur                        |  | 11°12′ du<br>centre      | Centre                                            | Rapport                     |  |  |  |  |  |  |
|   | Rouge<br>Orangé<br>Jaune       |  | 17 mm.<br>17 •<br>18,7 • | pas distingué<br>55 mm.<br>65 •                   | 1 : ∞<br>1 : 3,2<br>1 : 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|   | Vert (clair)<br>Bleu<br>Violet |  | 12' ,                    | 100 environ<br>à peine disting.<br>plus distingué | 1:3,7<br>1:∞<br>1:∞         |  |  |  |  |  |  |

Il faut en moyenne 17,5 mm. de côté pour qu'un carré coloré soit distingué à 11°12' du centre. La partie excentrique, qui n'a que 1/14 de l'acuité visuelle normale, a donc conservé 1/6 de perception des couleurs. Tandis que l'obscurcissement qui diminue l'acuité visuelle centrale jusqu'à 1/14 porte la perception des couleurs à 1/24 pour certaines couleurs et l'éteint complétement pour d'autres.

Mon chef de clinique, M. A. Charpentier, a répété ces expériences après

moi et est arrivé aux mêmes résultats généraux.

Il résulte de nos expériences avec une grande évidence que les fonctions d'une partie excentrique de la rétine ne sont pas égales à celles du centre à l'éclairage diminué, mais qu'au centre la perception des formes (acuité

vinelle) l'emporte, tandis que sur le reste de la rétine c'est la perception

des couleurs qui est relativement beaucoup plus développée.

Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je n'ai pas choisi, comme point de repère, une partie de la rétine plus éloignée du centre que de 11°12′ seulement. En effet l'acuité visuelle des parties situées au delà de 15° est si table que l'obscurcissement nécessaire pour diminuer l'acuité visuelle centrale au même degré y aurait effacé toutes les perceptions des couleurs; et inversément : en prenant comme base un obscurcissement qui aurait moins entravé la perception des couleurs au centre, il aurait fallu, pour trouver une partie excentrique à perception des couleurs égale, recourir jusqu'à un point dont l'acuité visuelle aurait été nulle.

Appelons V° l'acuité visuelle, V° l'acuité visuelle périphérique ou indirecte, C° la perception des couleurs au centre, C° la perception des couleurs d'une partie excentrique de la rétine, et nous pouvons exprimer nos

résultats de la façon suivante:

Centre.

Éclairage normal.

$$V^c = 1$$

$$C_c = 1$$

Centre. Éclairage diminué.

$$V^c = \frac{1}{3}$$

$$C^c = \frac{1}{20}$$

A 2°23' de la fosse centrale

Eclairage normal.

$$V^p = \frac{1}{2}$$

$$C^p = \frac{1}{2}$$

Rapport en're les fonctions du centre à éclairage diminué à celles d'une partie éloignée de 2°23' du centre.

 $V_p : V_c = 1 : 1$ 

 $C^p: C^c = 1:15$ 

M. Dor fait la communication suivante :

### DE LA CATARACTE

CHEZ LES DIATHÉSIQUES ET EN PARTICULIER DANS LA PHOSPHATURIE Par M. le D. H. DOR, à Lyon, professeur honoraire de la Faculté de Berne.

L'action des diverses diathèses sur les résultats des opérations préoccupe à juste titre les chirurgiens. Tout dernièrement, Verneuil publiait une note sur ce sujet, dans le numéro d'avril de la Revue mensuelle de médecine et de chirurgie, fondée par MM. Charcot, Chauveau, Ollier, etc. Il cite deux observations de Cornillon et trois empruntées à la thèse de M. Teissier fils (de Diabète phosphatique. Paris, 1876) et arrive à la conclusion suivante : La conduite à tenir dans ces cas difficiles est toute tracée : ne point trop espèrer et ne pas trop craindre; dire nettement la vérité et avouer franchement les revers, mais chercher sans cesse à améliorer les procédés opératoires d'une part et les états constitutionnels de l'autre . (Loc. cit., p. 205.)

Ayant depuis plusieurs années voué une attention spéciale à cette question, je voudrais contribuer à élucider le chapitre trop peu étudié jusqu'ici de la cataracte diathésique. Plusieurs des faits que j'aurai à citer sont emprantés à un travail entrepris par un de mes anciens internes, M. le D' Fuglistaller, que je remercie ici d'avoir mis à ma disposition les matériaux

d'un mémoire que des circonstances de famille l'ont empêché de publier. Toutes les données que je serai appelé à fournir sont empruntées soit à la clinique ophthalmologique de l'université de Berne, soit à ma clientèle particulière.

Existence de la cataracte diathésique. — L'existence d'une cataracte disbétique, que Vallier en 1853 considérait comme « une simple coıncidence, » n'est plus mise en doute depuis les travaux de Lecorche, de Græfe et tant d'autres dont nous aurons à nous occuper. La cataracte a également été observée dans la leucémie et, comme nous le démontrerons plus has, dans la phosphaturie. Voilà les seules formes de cataractes que nous puissions aujourd'hui désigner sûrement comme cataractes diathésiques 1. On pent cependant considérer comme telles les cataractes par ergotisme signalés par Ign. Meyr dans les Wiener Wochenbl. 1857. Ign. Meyr décrit une épidémie de 283 cas d'ergotisme avant donné 98 morts. Après cette épidémie, il observa 23 cas de cataracte chez des jeunes gens (numéros du 15 mars et du 8 février); il ajoute que le pronostic de l'opération est bon. Toutesois il est très-probable que les cataractes molles, non congénitales, qui se développent chez des personnes jeunes encore, sont dues à une diathèse, non encore déterminée. Nous ne regardons naturellement pas comme catsractes diathésiques les cataractes inflammatoires, traumatiques ou celles qui compliquent les décollements rétiniens. Dans tous les cas pareils que j'eus l'occasion d'examiner depuis la publication du premier mémoire du D' Teissier fils, sur la phosphaturie (Lyon médical, 27 juin 1875), je fis faire l'analyse des urines, et je pus constater que la cataracte phosphaturique doit positivement prendre rang au nombre des cataractes diathésiques à côté de la cataracte diabétique.

Mais, à côté de ces quatre espèces de cataractes molles, il en reste un certain nombre dont il nous est impossible d'indiquer la cause. Les analyses des urines ont dans tous ces cas été faites complètes, portant sur le sucre, l'albumine, les phosphates, l'acide sulfurique, le chlorure de sodium, l'urée et l'acide urique. A part les cas que nous citerons plus bas, où la phosphaturie est évidente, nos résultats ont été négatifs. — Nous avons plusieurs sois aussi transféré nos malades dans la division de la clinique médicale, sans que l'examen le plus attentif permit de poser le diagnostic d'une diathèse quelconque. Enfin nous avons dans plusieurs cas examiné le sang d'après la méthode Malassez. Nous citerons plus loin les cas examinés de cette façon. Il en résulte que chez nos malades le nombre des globules rouges est en somme moins considérable que dans les observations françaises; le nom-

bre des globules blancs est au contraire augmenté.

Les autres diathèses, goutte chronique, lithiase biliaire (Cornillon), n'occasionnent pas par elles-mêmes les cataractes et ne sont que des complications.

Nature de la cataracte diathésique. — Malgré les expériences de Kunde et Richardson, malgré l'observation attentive des cas cliniques toujours plus nombreux, nous devons nous rallier à l'opinion de Lecorché, qui dit dans son dernier ouvrage (Traité du diabète, 1877, p. 351): « Tout porte à croire que cette cataracte n'est que l'expression d'une détérioration générale de l'individu, d'une nutrition insuffisante, dont les effets sont surtout appréciables dans les tissus d'une vitalité inférieure. » La présence du sucre

¹ A proprement parler, le diabète et la phosphaturie ne sont pas des diathères. Si toutefois nous proposons le nom de cataracte diathésique, c'est en l'absence d'une expression plus exacte désignant une altération du cristallin dépendant d'un état pathologique affectant l'ensemble de l'organisme.

ins le cristallin, démontrée dans 2 ou 3 cas, niée dans d'autres, ne paraît is avoir une importance bien grande. Il paraît toutefois résulter des expénices de Kunde, Kühnhorn, Mitschell et Richardson qu'il s'agit d'une ustraction d'eau; mais cette hypothèse, probable pour les cataractes proites artificiellement, est loin d'être démontrée pour les cas observés chez omme.

Fréquence de la cataracte diathésiqué. — Nos connaissances sur la fréence relative de la cataracte diathésique, sauf toutefois pour la cataracte ibétique, ne reposent jusqu'ici sur aucune donnée statistique. Græfe estitit que la cataracte se rencontre 1 fois sur 4 cas de diabète, mais Lecoré considérait avec raison ce chiffre comme trop élevé. Becker (Græfe u. misch, V, 1, 272) dit : « La proportion est faible 4,28 %, tandis que les niciens, par exemple Oppolzer, comptent 2 cas sur 24, soit 9,5 %. Il est ident que cela tient au fait que les cliniciens n'admettent dans leurs seræs que les cas graves. » Seegen, appelé par sa position de médecin aux ax de Carlsbad à voir un grand nombre de diabétiques, n'a vu la catate que 6 fois sur 140 individus. Tous devinrent aveugles ou mourunt.

Si nous nous en tenons aux seules maladies des yeux, nous pouvons uver quelques informations dans diverses statistiques; toutefois, comme cataracte diathésique n'est pas une entité bien définie, il est impossible donner encore des chiffres complets.

Voici le résultat de la clinique de Berne de 1867-1876 :

|                    |                 |        |       |            |      |      | Clinique                                | Policlinique  |
|--------------------|-----------------|--------|-------|------------|------|------|-----------------------------------------|---------------|
| Cataracte          | pyramidale      |        | •     | •          | •    | •    | 5                                       | ) 5           |
|                    | polaire         | • •    | •     | •          | •    | •    | 6                                       | \ <b>3</b>    |
|                    | zonulaire .     | • •    | •     | •          |      | •    | 8                                       | <b>9</b>      |
|                    | congénitale     |        | •     | •          | •    | •    | 8                                       | •             |
|                    | traumatique     |        | •     |            | •    | •    | <b>50</b>                               | <b>38</b>     |
|                    | molle           |        | •     | •          | •    |      | 25 = 7.22 %                             | . 10          |
|                    | diabétique      |        | •     | •          | •    | •    | 14 = 4.04                               | 1             |
|                    | leucémique      |        | •     | •          | •    | •    | 2 = 0.58                                | •             |
|                    | inflammatoire   |        | •     | •          | •    | •    | 6                                       | •             |
|                    | crétacée .      |        | •     | •          | •    | •    | 4                                       | •             |
|                    | sénile non mú   | ire    | •     | •          | •    | •    | <b>76</b>                               | 176           |
| _                  | sénile mûre     |        | •     |            | •    | •    | <b>125</b>                              | 49            |
| _                  | pigmentaire .   |        | •     | •          | •    | •    | 2                                       | •             |
|                    | secondaire      |        | •     | •          | •    | •    | 48                                      | <b>5</b>      |
|                    |                 |        |       |            |      | _    | 346                                     | 293           |
| Si nons aior       | utons à ces chi | ffres  | 346   | R e        | 1 20 |      |                                         | 200           |
| in the description |                 |        | 0     |            |      |      | Clinique.                               | Policlinique. |
| Luxation           | n ou ectopie du | ı cris | talli | in         |      | •    | 13                                      | 14            |
| Aphakie            | -               | •      | •     | •          | •    | •    | 3                                       | 7             |
| is obtenon         |                 |        | -     |            |      |      | · ·                                     | •             |
| Maladies           | du cristallin . |        | •     |            |      |      | <b>362</b>                              | 314           |
| soit:              |                 |        |       |            | •    | •    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |
|                    | sur 3.488 mal   | ades   | . 37  | <b>2</b> 1 | nal. | . di | u cristallin. =                         | 10.37 %       |
| Policlini          | que 4,520       |        | 34    |            |      |      |                                         | 6,95          |
|                    | 8,008           |        | 67    |            | •    |      |                                         |               |
|                    |                 | tae    |       |            | n o  | VO   |                                         | 8,44          |
| DiahAti            | de 639 catarac  | , ico, | uvu   | 3 C        | il d | 1 K  |                                         |               |
| υιαυσιι<br>Ι αυσάν | yuos<br>nianoe  | • •    | •     | •          | •    | 70   | - 2,00 / <sub>0</sub>                   | Q # % 0/      |
| Malles             | midnes          | • •    | •     | •          | •    | 2 K  | = 2.35 %  = 0.31 %  = 5.48 %            | 0,14 /0       |
| MUIIES             | • • • •         | • •    | •     | •          | •    | JÜ   | $= 0,40 /_0$                            |               |

Si donc, comme nous le croyons, toutes les cataractes molles non inflammatoires ou traumatiques et qui ne sont pas congénitales doivent être rangées dans la catégorie des cataractes diathésiques, celles-ci formeraient le

8,14 % de toutes les cataractes.

Les indications que nous avons pu trouver dans la bibliographie ne portent que sur la cataracte diabétique. Arlt, Becker, Schiess, Steffan, Hirschberg, Knapp, Mooren, Pagenstecher, Horner ne la mentionnent pas dans leurs statistiques; par contre, nous trouvons quelques données soit sur la cataracte molle, soit sur la cataracte des jeunes gens, que nous résumons dans le tableau suivant:

| ·                    | Nombre<br>des<br>malades. | Maladies<br>du<br>cristallin.    | Cataractes.         | C. diabé-<br>tiques<br>ou molles. | C. des<br>jeunes<br>gens. |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Donders et Snellen . | 18,240                    | $\frac{1,714}{9,4^{\circ}/_{0}}$ | $\frac{4,431}{7,8}$ | <del>12</del><br><del>0,9</del>   | •                         |
| Becker '             | 13,290                    | •                                | <b>2,309 16,5</b>   | $\frac{16}{0,60}$                 | <del>36</del><br>1,9      |
| Zehender *           | •                         | •                                | 126                 | 2,38                              | )                         |
| Just <sup>2</sup>    | •                         | •                                | 46                  | 4,34                              | 3                         |
| Dor                  | 8,808                     | 676                              | 639                 | 45                                | 35_                       |
| DUI                  | 0,000                     | 8,44                             | 7,98                | 2,35                              | 5,48                      |

Soit un total de 4,577 cataractes, dont 48 diabétiques = 1.05 %.

Diagnostic. — Chez les jeunes sujets, la cataracte diabétique se présente toujours sous la forme d'une cataracte corticale molle. Chez les malades plus âgés, le ramollissement de la couche corticale est encore prédominant; mais il est, comme dans les cataractes séniles ordinaires, accompagné de sclérose du nucléus. Cette description empruntée à la première notice de Græfe (Archiv., IV, 2, 230) publiée en 1868, est confirmée par toutes les observations subséquentes. Je ne puis pas me ranger à l'opinion de Becker. qui dit que chez les individus âgés on ne peut pas décider s'il s'agit d'une cataracte sénile ou d'une cataracte diabétique (Græfe u. Sämisch, V, 1, 272). car, dans deux cas que j'ai observés et opérés chez des malades agés de 50 ans, l'aspect seul des masses corticales, beaucoup plus ramollies qu'elles ne le sont ordinairement à cet âge, m'engagea à analyser les urines et fil découvrir le diabète; dans un cas non diagnostiqué auparavant, il y avail dans l'urine 8 % de sucre. Les oculistes sont, par contre, loin d'être d'accord sur la marche de la cataracte diabétique. Lecorché dit qu'elle est parfaitement caractérisée par les signes tirés de son étiologie, de sa marche et de la rapidité de son développement. Pour Stellwag, la cataracte diabétique ne présente aucune particularité anatomique. C'est ordinairement une cataracte molle, qui se développe rapidement, parce que le diabète affecte surtout des individus jeunes ou robustes. Lorsqu'il se déclare à un age avancé, la cataracte qui en dépend est mixte, avec un gros noyau sclérosé (Lehrbuch, 1867, p. 622). Mackenzie (trad. Warlomont et Testelin : Suppl., t. III) dit « que la marche est tantôt lente, tantôt rapide »; puis, à la même page, il ajoute, ce qui cadre difficilement avec la phrase précédente : « Une des

<sup>2</sup> Zehender, Handbuch.

<sup>&#</sup>x27; Becker, Græfe u. Sämisch, p. 305 et 306, et Jaarljiksch Verslag.

Just, Bericht üb. die Augenheilanstalt z. Zittau, 1876.

articularités qui distingue le plus la cataracte diabétique est sans contredit on mode rapide de développement. Galezowsky, qui sur 31 glycosuriques n a observé 22 avec des troubles visuels, dit : « Ces cataractes marchent rdinairement avec une grande lenteur » (Traité, etc., p. 410). Arlt de même écrit une marche lente, « pendant plusieurs mois. » Schweigger se raproche beaucoup plus de la vérité quand il dit : « Lorsqu'il s'agit d'indivius avancés en âge, je n'ai pas confirmé la donnée généralement admise du ipide développement de la cataracte diabétique » (Handb., p. 345). En fet, l'age joue le plus grand rôle au point de vue de la marche de la cataicte qui est très-rapide chez de jeunes sujets et devient de plus en plus nte à mesure que le malade est plus âgé. J'ai pu constater ce fait dans outes mes observations personnelles. Depuis les cataractes développées en uinze jours (Græfe, obs. citée, Archiv., IV, 2) jusqu'à des cataractes preant deux ans et plus pour arriver à maturité, j'ai pu, selon les âges, obserer tous les intermédiaires. Mais l'âge est bien plus important encore au vint de vue du pronostic du diabète lui-même. Presque toujours mortel nez les enfants, chez lesquels il est en outre une affection très-rare, le diaète perd de sa gravité à mesure que l'individu est plus âgé, et il arrive un ze, depuis 45 et 50 ans, où c'est à peine si la glycosurie est une affection rave.

Pronostic. — Les idées les plus diverses ont cours au sujet du danger our le diabétique du développement de la cataracte. « Manifestation ltime, dit Oppolzer, du diabète grave, elle sert à reconnaître un diabète ger d'un diabète confirmé. Étrangère au diabète léger, elle permet au tédecin de pronostiquer une mort à peu près certaine. » Trois des malades e Lecorché ont succombé, l'un trois mois, l'autre quatre, un troisième eux ans et demi après l'apparition de la cataracte; un quatrième, chez leuel la cataracte n'existait que depuis trois mois, présentait un affaiblissement qu'on pouvait craindre une mort prochaine. Wecker constate que « le éveloppement de la cataracte chez les diabétiques ne se fait que dans un tat avancé de la maladie... De plus, ces cataractes peuvent être envisagées mme un symptôme qui dans bien des cas précède la mort de peu de lois » (Wecker, II, 133, 1 dedition). Je ne partage pas du tout ces opions pessimistes. Deux de mes malades se portent très-bien, et l'un a été péré le 14 mai 1872, l'autre le 23 octobre 1874.

Quant au pronostic de l'opération elle-même, les opinions sont égale.

ient très-divergentes.

Tandis que France (Med. Times and Gazette, 26 nov. 1859) insiste sur observation souvent répétée que l'extraction de la cataracte présente chez s diabétiques un très-bon pronostic, l'inflammation n'étant pas à craindre, ackensie dit au contraire : L'extraction à lambeau est presque toujours ans ces circonstances suivie d'une inflammation destructive de l'œil.... ussi y a-t-on généralement préféré l'extraction linéaire avec ou sans iri-ectomie (l. c., p. 442). Becker, de son côté, a vu opérer ou opéré lui-eme un assez grand nombre de cataractes diabétiques tant par l'extraction lambeau que par l'extraction sclérale. Il n'a pas vu une seule fois la suppution du lambeau (l. c., page 273). Quant à moi j'ai opéré treize cataractes iabétiques :

| 8 = 61,54 % avec vision d'au moins 1/                   | /10 .  | •  | resultat | I  |
|---------------------------------------------------------|--------|----|----------|----|
| 2 = 45,38  avec  1/50                                   | • •    | •  |          | 11 |
| $1 = 7.70^{\circ}/_{\circ}$ avec vision améliorable par | une op | é- |          |    |
| ration secondaire                                       | _      |    |          | Ш  |
| 2 = 15,38 % avec perte de l'œil                         |        | •  | -        | 17 |

Les résultats correspondants sont, à la clinique de Berne, pour 184 cauractes non diabétiques :

La perte de l'œil se chiffre donc, d'après nos propres résultats, dans les cataractes ordinaires par 7,61 %, dans les cataractes diabétiques par 15,38 %. On voit qu'il y a loin de ces chiffres aux appréciations pessimistes de quelques auteurs. Nous croyons donc les chances de succès un permoins grandes chez les diabétiques que chez les individus sains; mais jamais nous ne pourrions, comme Chassaignac (Lecorché, obs. 3), refuser d'opérer une cataracte par le seul fait qu'il s'agit d'une cataracte diabétique.

Traitement. — L'opération de la cataracte diabétique ne diffère en rien de celle de la cataracte ordinaire. Chez les jeunes sujets, on pourra avoir recours à la discision, et ce mode opératoire pourra, en raison de la consistance molle de la cataracte, être appliqué à un âge relativement plus avancé, soit jusqu'à 15 à 16 ans; chez les sujets plus âgés, l'opérateur s'en tiendra à sa méthode habituelle. Nous avons toujours opéré par un procédé d'extraction sclérale à très-petit lambeau avec iridectomie se rapprochant autant que possible de l'extraction linéaire de Græfe, sans toutefois conserver une incision aussi droite.

Il peut être utile, mais il n'est pas nécessaire de faire l'iridectomie préalable.

Nous ferons suivre quelques courtes indications sur deux de nos observations qui prouvent que la présence d'une cataracte diabétique n'est pas

un signe d'une mort certaine et prochaine.

Obs. I. — C. C., agée de 60 ans environ, femme de charge dans une vaste maison où il y avait beaucoup d'ouvrage, a vu sa vision baisser depuis quelques années. En 1869, nous constatons sur les deux veux des synéchies postérieures et une cataracte commençante. Iridectomie sur les deux yeux, mais en haut, pour servir plus tard de passage à la cataracte.— 14 mai 1872, cataracte arrivée à maturité, les couches corticales sont un peu tuméfiées, d'un blanc nacré et avec des stries larges, ne correspondant pas à l'âge de la malade, 63 ans. En conséquence, j'examine les urines où je constate la présence du sucre, dont je fais déterminer la quantité : 8 %. Je crois devoir faire toutes mes réserves, au sujet du pronostic; toutelois les suites d'une opération normale furent aussi simples que possible, malgré la double complication du diabète et des synéchies postérieures. La vue excellente pendant deux ans, a toutefois baissé peu à peu après ce laps de temps, par suite d'une occlusion partielle de la pupille par des membranes sibrineuses, provenant non d'une cataracte secondaire, mais d'une iritis chronique. Une iridectomie, à laquelle la malade s'est refusée jusqu'ici, sous prétexte qu'elle voyait suffisamment pour ses occupations, rendrait la vision très-bonne.

Obs. II. — M. H..., âgé aujourd'hui de 59 ans et demi, s'est aperçu, en 1867, des premiers symptômes du diabète. Vers la fin de 1871, on constata l'existence d'une cataracte à l'œil gauche. Je vis le malade la première sois, en juin 1873. Cataracte presque complète à gauche, à droite, V = 20/C. Emmétropie.

Juin 1874, o. g. cataracte presque opérable, o. d, V. doigts à 4' sans also-

pine, à 6' après.

Opération le 20 octobre 1874, œil gauche. Opération normale; 12 nov. avec + 1/3 V. 20/LXX avec + 1/2 Sn. 1 1/2 de près; vision bonne pendant tout l'hiver.

Mai 1875, la vision baisse un peu = 20/CC et de près n° 3 Sn. difficilement avec verres correcteurs. La pupille est noire, il n'y a pas de cataracte secondaire; mais, à l'ophthalmoscope, je constate un fait que j'avais déjà observé deux fois, je veux parler d'un plissement de la capsule, qui fait apparaître le fond de l'œil comme au travers d'une vitre en verre transparent. mais ondulé. Je n'ai jamais observé de fait pareil à la suite de l'ancienne opération à lambeau, et il faut, je crois, l'attribuer à la cicatrice trop périphérique de l'extraction de Græfe, qui occasionne une rétraction cicatricielle dans le voisinage du ligament suspenseur; je propose une discision, que le malade refuse jusqu'en mars 1876; la vision était alors 8/CC. Le 11 mars, 4 jours après l'opération, elle était 20/XXX, et s'est maintenue depuis; le malade, actuellement à Villars-sur-Ollon, m'écrit le 28 août dernier : « Mon œil droit (non opéré) est presque complétement éteint, mais celui que vous m'avez rendu fonctionne admirablement, et je vois, pour ainsi dire, jusque dans leurs moindres détails les superbes glaciers que nous avons devant nous, à 10 et 20 kilomètres de distance, en ligne droite.

Voici donc, en opposition aux nombreux cas connus de marche rapide chez des enfants ou des jeunes gens, 2 cas développés en 3 ans chez des malades plus âgés, et je puis ajouter que les 2 malades se portent encore bien, le 1° 5 ans, le 2° 2 ans 1/2 après l'opération. Il n'est donc pas juste de considérer la cataracte diabétique comme une manifestation ultime présa-

geant une mort prochaine.

Lecorché écrivait en 1871 (l. c.). Le plus souvent, ne voulant pas courir les chances d'une opération, dont le succès est très-problématique, on abandonne à son malheureux sort un malade voué probablement à une mort certaine. • Il ajoute : • Je ne saurais partager cette manière de faire, et je pense que l'on ne doit pas s'endormir dans une telle quiétude. En rendant la vue à ces infortunés dont l'existence est encore tolérable et qui peuvent même s'illusionner sur leur position, on adoucit les derniers moments d'une existence précaire, qu'on prolonge parfois utilement en diminuant cette mélancolie profonde qui n'est certainement pas indifférente aux progrès du diabète. • Aujourd'hui, cette appréciation de Lecorché ne nous paraît vraie que pour les malades très-jeunes ou n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans. Nous savons en effet que chez eux le diabète est toujours très-grave, surtout lorsqu'il est compliqué de cataracte. Redon ' sur 31 cas au-dessous de 17 ans, compte 22 morts. Le pronostic quoad vitam est donc très-mauvais, mais il est bon quant au résultat de l'opération. J'ai opéré des 2 yeux une jeune fille diabétique de 14 ans; l'extraction sclérale réussit parfaitement sans aucune complication; la jeune malade mourut 9 mois après, mais elle put du moins jouir de sa vue jusqu'à sa fin.

Cataracte phosphaturique. — Nous comprenons sous cette dénomination une cataracte dont tous les caractères extérieurs rappellent la cataracte diabétique, sauf que la marche en est plus lente et le développement moins égal sur les deux yeux, et qui a été signalée pour la première fois par le Dr Teissier fils, de Lyon. Sur 20 malades atteints de diabète phosphatique, 3 ont offert la cataracte aux deux yeux (voir, pour les détails, l. c. p. 101). Trois de ces cataractes, opérées par le Dr Gayet, ont donné 2 fontes purulentes quasi foudroyantes et 1 cas de perte de la vue sans destruction de la cornée après des phénomènes inflammatoires graves. Ces 3 cas, les seuls

/

<sup>1</sup> Du diabète sucré chez l'enfant. Thèse. Paris, 1877.

insuccès sur toutes les cataractes opérées pendant 6 mois, mis en regard de l'habileté reconnue du D<sup>r</sup> Gayet, permettent au D<sup>r</sup> Teissier de formuler un pronostic très-défavorable pour le résultat de l'opération des cataractes phosphaturiques. Il propose même de recourir à l'opération par abaissement.

Depuis 2 ans, j'ai eu l'occasion d'examiner 7 cas de cataractes à forme diathésique chez les individus dont l'urine ne renfermait pas de sucre. Dans 6 cas, j'ai pu constater un excès d'acide phosphorique ou de phosphorique la finité de l'acide phosphorique éliminée en vingt-quatre heures est de 2-3 gr. la moyenne étant 2,50.

Le chiffre normal des phosphates est environ 2 gr. 50 par litre, soit, a admettant 1 litre 1/2 d'urine comme maximum normal en 24 heures 3 gr. 76; toutesois nous admettons jusqu'à 6 gr. comme variation physiologique passagère. La phosphaturie n'étant qu'une aggravation d'un état physiologique représentant des variations sréquentes alternant quelquesois même avec le diabète sucré ou insipide, il sera parsois difficile de décider où se trouve la limite entre l'état normal et pathologique; le chiffre de 6 gr. que nous admettons ne peut donc rien avoir d'absolu. Pour un examen exact, il faut donc calculer la quantité d'urine émise en 24 heures et doser l'acide phosphorique, dosage plus facile que celui des phosphates. On obtient ces derniers, assez exactement en multipliant le chiffre de PO<sup>5</sup> par 2,18 Pour un examen superficiel, il sussit de déterminer PO<sup>5</sup>, qui pour un litre est à 1,15, correspondant à 2,50 de phosphates.

Voici en quelques mots les observations de ces 7 malades :

Obs. III. — M. J..., 35 ans, se présente à la clinique, avec une cataracte demi-molle des deux yeux.

L'analyse des urines, faite douze fois, a donné les résultats suivants :

Poids du corps, 63,2 kilos.

Quantité totale de l'urine en 24 heures 1190-2960 c. c.

Poids sp., 1015-1027.

PO<sup>5</sup>. 2,09-3,11, en 24 heures. SO<sup>5</sup>. 2.26.

L'extraction réussit normalement; toutefois, il y eut après une légère iritis, et ce n'est qu'après une iridectomie, et plus tard encore une iridotomie, que le malade en vint à lire un caractère moyen. Il s'agit donc ici d'une polyurie avec légère augmentation des phosphates, augmentation qui ne se trouve pas dans toutes les analyses. Résultat de l'opération satisfaisant malgré l'iritis consécutive.

OBS. IV. — M. J. B. 21 ans. 6 analyses.

Cataracte demi-molle des deux yeux.

Poids du corps, 59,2 kilos.

Quantité de l'urine, 810-2222. Mais le malade assure avoir émis apparavant des quantités d'urine beaucoup plus considérables. Poids sp., 1015-1023. PO<sup>5</sup>. 1.79 — 4.11 CINa. 14.796. SO<sup>3</sup>. 2.718. Urée 30,44.

Résultat de l'extraction excellent sur les deux yeux.

En résumé: polyurie passagère avec augmentation également passagère, mais assez considérable des phosphates.

Obs. V. — Enf. H..., jeune fille de 12 ans. Cataracte demi-molle des deux

yeux. Poids du corps, 27,2. Quantité de l'urine? PO<sup>5</sup>. 1.198. Urée 26,18. Acide urique 0.03.

CINa., 10, 176; ni sucre ni albumine.

L'extraction réussit parfaitement sur les deux yeux. Aucune augmentation des phosphates. Les analyses de ces trois malades ont été faites par le docteur Füglistaller, au laboratoire du prof. Nencki, à Berne.

Obs. VI. — Mad. R..., 56 ans, se présente la première fois, le 28 juin

16, avec une cataracte corticale avancée à droite, commençante à gauche.

noyau présente également une opacité diffuse. O. d., doigts à 6" o. g.

L. 12 octobre, o. g. doigts 8'; 24 nov. 5'.

17 mai 1877, doigts 4' o. g. o. d. à 2'. Bonne projection. Polyurie

bre et variable. Poids sp. 1012.

hosphates 3 gr. par litre. = Tendance à la phosphaturie. Cette malade à opérée cet automne (analyse de M. Ferrand, à Lyon) 1.

**bs.** VII. — Mme V..., 42 ans.

**htaracte corticale commençante** des deux yeux. V. 16/cc. Urines p. sp. **9, acidés, légèrement** bilieuses, avec dépôt muco-uraté, sans sucre ni **amine, assez riches** en phosphates terreux (5 gr. par litre) (analyse Peier).

lette malade ne sera probablement opérable que dans un an.

**Das.** VIII. — Mile P...., 21 ans.

lataracte corticale commençant depuis deux ans. V. 1/L o. d. 1/XII o. g. C après l'atropine.

Jrines acides. Poids sp. 1041.

 $^{1}$ O<sup>5</sup> 4,85 par litre = 10,56 phosphates, soit 15 gr. 28 par jour.

Jrée 25,14 p. litre. Sucre non dosable par liqueur titrée, traces très-senes au bismuth.

Albumine, traces non dosables par pesée. Phosphaturie très-prononcée alvse M. Cotton).

l'après la marche antérieure de la maladie, il n'est pas probable que la lade soit opérable avant deux ans.

**)BS. IX.** — Mlle B..., 23 ans.

Lataracte corticale commençante des deux yeux. V. 20/L.

Jrine. Poids sp. 1028; — 50 gr. d'extrait sec et brut par litre; acides, s sucre ni albumine. Urée 20,2 gr. et phosphates terreux 5, 6 par litre. résumé, augmentation notable des phosphates, mais on ne peut pas en clure à une phosphaturie, car la quantité des urines ne dépassait pas orairement 1 litre (analyse de M. Ferrand).

bs. X. — Mme Fr..., 40 ans.

lataracte demi-molle presque mûre à gauche, commençante V. 6/cc, à ite. — Mère atteinte de cataracte à 40 ans.

Jrines très-acides. Poids sp. 1004.

 $0^{\circ}$ . 4,54 = 9,68 phosphates. Urée 11,90.

in somme sur ces 8 cas, obs. 3 à 10, 7 présentent une augmentation nole des phosphates, excessivement considérable dans l'observation 8; dans servation 5 il ne peut pas être question de phosphaturie. On en jugera sux par le tableau suivant:

| •    |              |                | PO5                | <b>Phosphates</b>  |
|------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|
|      |              |                | p <b>a</b> r jour. | p <b>a</b> r jour. |
| Obs. | 3. M. J.     | <b>35</b> ans. | 2 gr. à 3,11       | 4,36 à 6,77        |
|      | 4. M. B.     | 21 •           | 1,79 4,11          | 3,90 8,97          |
|      | 5. Enf. H.   | 12 .           | 1,95               | 4,25               |
|      | 6. Mme R.    | 56 •           | 2,15               | 6,00               |
|      | 7. Mme V.    | 42 •           | 3,44               | 7,56               |
|      | 8. Mlle P.   | 21 .           | 4,85 7,27          | 10,56 15,78        |
|      | 9. Mlle B.   | <b>23</b> •    | 2,57               | 5,60               |
|      | 10. Mlle Fr. | 40 •           | 4,44               | 9,68               |

ionclusion. — L'observation de nos 8 malades démontre d'une manière

Mars 1878: l'opération faite au mois de novembre a parfaitement réussi.

très-positive la corrélation indiquée par le D' Teissier entre la phosphaturie et la cataracte. Sept cas observés en 2 ans, sur un total d'environ 2000 malades, nous prouvent que la cataracte phosphaturique est relativement fréquente. Le résultat des opérations sur les malades 3, 4 et 6 nous permet de poser un pronostic plus favorable que celui du D' Gayet; mais nous nous garderons d'être trop affirmatif, vu le nombre minime de nos observations. Il en résulte toutefois que la cataracte phosphaturique doit dès à présent presdre place dans le cadre nosologique des cataractes, comme cataracte disthésique au même titre que la cataracte diabétique. Toutefois l'observation 5 nous montre qu'il reste quelques cas de cataracte diathésique dont la nature n'est point encore fixée. Dans quelle direction doivent porter nos investigations? Je ne saurais encore le dire. J'ai plusieurs fois examiné le sang avec. l'appareil Malassez; le nombre des globules rouges était moindre, celui des blancs plus considérable que dans les indications de Malassez; mais il serait prématuré d'en tirer des conclusions; je me contenterai de donner les chiffres tirés d'une quinzaine de mensurations pour chacune des observations 3, 4 et 5:

Obs. 3. Globules rouges, 3,781,600 à 5,150,800. 22,820 (après le repas). 9.788 blancs, rouges, 3,357,800 Obs. 4. 4,694,400. blancs, 52,160 (après le repas). 10,000 rouges, 3,944,600 4,140,200. Obs. 5. 13,040 blancs. **22,820**.

### **BIBLIOGRAPHIE**

1836. Unger. — Oper. einer Cataract bei gleichzeitig bestehender Harr. ruhr. (Z f. d. O... V., p. 356.)

1852. Oppolzer. — Cataract als Complic. des Diab. mellitus. (Helle's

Journal, no. 11 et 12.)

1854. His.— Virch. Archiv., VI, 561. Micr. Unters. einer weichen Liner substanz bei Diabetes.

1857. Kunde. — Ueber Künstl. Cataract. (Z. f. w. Zool., VIII, 466.)

1858. Græfe. — Ueber die mit Diab. mellitus vorkommenden Seksterurgen. (A. f. O., IV, 2, p. 230.)

1858. Kühnhorn. — De cataracta aquæ inopia effecta.

1859. France. — The cataract in association with diabetes. (Oph. Hop. Rep., 2° p., I, 272.)

1859. Dechambre. — De la Cataracte diabétique. (Gaz. hebd., nº 51.)

1859. Græfe. — Ueber Sehstörung bei Diabetese. (Deutsche Klinik, 1869, p. 104.)

1860. Viol. — Zuckergehalt des grauen Staares bei diabetes. (Med. cent.

**Zeit.**, nº 51.)

1860. Mitchell. — Cataractbild. d. Inject. v. Zuckerlös. ins subculant Zellgewebe. (OEest. Zeitsch. f. p. Heilk., n° 39, et Annales d'oc., XLV, p. 79.) 1860. Richardson. — Synthésis de la cataracte. (Journ. de physiol., oct., p. 645.)

1861. Swain. — Case of cataract and diab. (Oph. Hosp. Rep., III, p. 331.) 1861. Lecorché. — De la cataracte diabétique. (Arch. gén., XLVIII, p. 106

et suiv.)

1861. France. — Obs. de cat. diab. (Med. T. Gaz., 9 mars.)

1862. Ign. Meyr. — Die Kriebel Krankheit als Ursache der Staarbildung. N. Wochenschrift. (1861, nº 47, et A. f. O... VIII, 2, p. 120.)

1862. Steeber. — Cat. diab. Extr. lin. (Gaz. Strasb., 5 et 6.)

1863. Bouisson. — D'un cas particulier de diabète avec cataracte double. **Montpellier** médical, janv.)

1863. Knapp. — Beiderseitige linear Ext. eines diab. Staares. (Kl. M.

i 468.)

1864. Melchior. — Sur le développement de la cataracte dans le diabète. Ann. d'oc., LI, 262.)

' 1864. Bader. — Two cases of diab. cat. (Oph. Rep., IV, 288.)

1870. Perrin. — Cas de cataractes chez des diabétiques. (Gaz. des hop., 3 et 70.)

Et tous les Traites d'ophth., surtout Wecker, Mackenzie, III, et Græfe u. Kimisch. (Becker, 1875, p. 270, 384.)

1876. J. Teissier. — Du diabète phosphatique. (Paris, 1876.)

1877. J. Redon. — Du diabète sucré chez l'enfant.

1877. Lecorché. — Traité du diabète.

1877. Verneuil. — J. de méd. et de chir., avril 1877.

- M. Martin, de Cognac, cite 3 cas de cataractes diabétiques qui furent pérées avec succès. Un des malades avait 60 % de sucre dans l'urine vant l'opération, le lendemain il n'y en avait plus trace; mais le ucre réapparut peu à peu, de sorte que le cinquième jour il y en avait utant qu'auparavant.
- M. Galezowski a obtenu dans sa pratique hospitalière des résultats iférieurs à ceux de sa clientèle; il en trouve la cause dans les mauvaises onditions hygiéniques et surtout dans le fait que l'alcoolisme se renontre fréquemment dans la classe ouvrière.
- M. MEYER pose un mauvais pronostic pour la cataracte diathésique, m développement étant trop rapide. Il croit que les mauvais résultats roviennent aussi en partie du fait qu'on était dans l'ignorance de la iathèse phosphatique et qu'on ne la traitait pas.
- M. Dor fait suivre à ses malades un traitement général dont ils se couvent bien. Seuls les deux premiers furent opérés avant le traitement.

### La séance est levée.

Dans l'après-midi M. Landolt fait la démonstration de l'ophthalmolètre et de l'œil artificiel, dont il est l'inventeur, et remet les notes nivantes:

## L'OPHTHALMOMÈTRE

Du D' LANDOLT, Directeur-adjoint du laboratoire d'ophthalmelegie à la Sorbenne.

Notre ophthalmomètre est destiné, comme celui de Helmholtz, à messer la dimension de certaines parties de l'œil, et à déterminer la grandeur images de réflexion que fournissent les surfaces réfringentes, pour en deduire leur rayon de courbure.

La partie essentielle de mon appareil est formée par le diplomètre que j'ai présenté à l'Académie des sciences le 7 février 1876. Celui-ci consite en deux prismes qui sont dirigés en sens inverse et adaptés l'un à l'autre per un plan de section perpendiculaire au sommet et à la base des prismes.

En regardant à travers la ligne de contact des deux prismes on voit double, parce que les prismes font dévier en sens opposé les rayons vens

de l'objet.

Cette diplopie augmente et diminue proportionnellement à la distance

qui existe entre les prismes et l'objet.

Lorsque les deux images se touchent par leurs bords opposés, le dédetblement produit par les prismes est égal au diamètre de l'objet, puisque, pour occuper cette position, l'une des images a dû être déplacée de sa moitié dans une direction, l'autre dans la direction opposée.

La combinaison des prismes est contenue dans une petite lunette qui est mobile sur une tige graduée. La graduation de la tige, dont le point zéro se trouve au niveau de ces deux tiges de mire immobiles, indique, pour chaque distance des prismes, le dédoublement qu'ils produisent. La gradution a été faite empiriquement, à l'aide d'une règle divisée en millimètres que j'ai placée au plan zéro.

Pour ce modèle de l'ophthalmomètre, un millimètre de diamètre de l'objet correspond à une excursion des prismes de 80 mm. Il est donc facile de mesurer avec une exactitude d'un vingtième de mm. qui correspond à 4 mm. d'excursion de la lunette. Il est évident que les mouvements de l'objet n'ont pas d'influence sur l'exactitude de la mesure, parce que les deux

images suivent ces mouvements.

Après ce qui précède l'application du diplomètre à l'ophthalmométrie est facile à concevoir. Il s'agit seulement de placer au point zéro, c'est-à-dire au niveau des tiges de mire, l'objet à mesurer. Ainsi, veut-on connaître un diamètre de la cornée ou de la pupille, on fera asseoir le patient en face de l'observateur et on l'engagera à appuyer son front contre un appui qu'en peut mouvoir à droite et à gauche jusqu'à ce que l'œil à observer se trouve dans l'axe de la lunette et qu'on avance ou recule jusqu'à ce que le bord cornéen (qui correspond à peu près aussi au plan pupillaire) se trouve au niveau de la tige de mire. L'observateur se place alors en face de l'observé et en faisant tourner l'oculaire de la lunette autour de son ave, il donne aux prismes une inclinaison parallèle au diamètre qu'il désire mesurer.

Ensuite il fait avancer la lunette jusqu'à ce que les deux images de la cornée ou de la pupille se touchent par leurs bords opposés et il lira le diamètre directement sur la division.

Lorsqu'il s'agit de déterminer le rayon de courbure de la cornée on prend comme objet les flammes des deux lampes suspendues aux extrémités

C'une barre et qui produisent leurs images de réflexion sur la cornée phervée.

On donnera d'abord à l'axe qui supporte les deux lampes la direction du méridien dont on désire connaître la courbure, ce qui est facile, attendu que l'axe se tourne autour de son centre sur un cercle gradué. Les flammes conservent toujours leur distance réciproque. — On place dans la même direction les prismes, et on observe les reslets sur la cornée.

Lorsqu'à l'aide du déplacement de la lunette, on a obtenu le contact des joux reflets opposés, la grandeur de l'image est indiquée sur la graduation

**de la façon la plus simple.** 

En esset, j'ai choisi égales la distance qui sépare les deux slammes et la sistance du point zéro, c'est-à-dire de la surface résiéchissante à l'objet fédecune est = 1 m.). Dans ce cas la grandeur de l'image résiéchie est juste moitié du rayon de courbure. Trouvons-nous, par exemple, pour l'image mm., le rayon de courbure sera = 8 mm., trouvons-nous 2,5 mm., il mera = 5 mm.

Ceci résulte de la formule qui sert à calculer le rayon de courbure d'une surface sphérique :

$$r = \frac{2 d \cdot \beta}{b}$$

ed r = rayon de courbure, d = distance de l'objet à la surface, b = objet; image de réflexion.

Lorsque, comme dans notre cas, la distance est égale à l'objet (d = b)

h formule devient simplement :

$$r=2 \beta$$
.

On voit par cela que notre ophthalmomètre rend excessivement simple la détermination du rayon de courbure de n'importe quel méridien de la sornée. Avec quelques petites modifications il se prêtera également à la détermination plus compliquée de la courbure du cristallin.

Mous espérons que l'introduction en pratique d'un procédé d'ophthalmométrie si simple ouvrira un nouvel horizon à nos vues cliniques sur la réfracion de l'œil. Je ne mentionnerai que les questions du siége de l'astigmatisme
et des causes de l'amétropie. J'ai déjà souvent eu l'occasion de mettre en
svidence l'importance qu'il y a, à tous les points de vue, à connaître la
muse qui produit l'amétropie. Mais si nous ne possédons pas de moyens
pratiques pour mesurer soit la longueur de l'œil, soit pour déterminer son
mystème réfringent, nous n'arriverons jamais à une solution de ce problème.

L'eve cet appareil tout praticien détermine en un clin d'œil la courbure de
m cornée qui, de toutes les surfaces dioptriques, a la plus grande influence
mr la force réfringente de l'œil.

Inutile d'ajouter que nous n'avons pas la prétention de mettre notre instrument sur le même rang que l'appareil classique de notre maître Heimholtz. L'exactitude de l'ophthalmomètre de Helmholtz ne sera probablement jamais égalée. Notre but était de rendre accessible au clinicien la partie la plus essentielle de l'ophthalmométrie, et pour cela il fallait un instrument

simple, facile à manier, et d'un prix abordable.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons, depuis, adopté le système des trois lampes de Helmholtz.

### L'ŒIL ARTIFICIEL

### Du D. E. LANDOLT, directeur-adjoint au laboratoire d'ophthalmologie à la Sorbonne.

On sait qu'en 1851 M. Listing a substitué, pour des considérations d'optique physiologique, à son œil schématique un œil réduit. L'œil réduit de Listing a la même longueur que l'œil réel, mais le système dioptrique, si compliqué de ce dernier, y est remplacé par une seule surface sphérique qui sépare l'air de l'intérieur de l'œil, supposé rempli d'un liquide, dont l'indice de réfraction est égal à celui de l'humeur aqueuse, ou du corps vitré. De cette façon, les calculs d'optique physiologique se trouvent considérablement simplifiés.

M. Donders simplifia encore davantage les calculs en arrondissant les chiffres de l'œil réduit de Listing, en substituant notamment au rayon de courbure de 5,1248 mm. un rayon de 5 mm., et à l'indice de réfraction de

 $^{103}/_{77}$  celui de  $^{4}/_{2}$ .

Nous nous sommes basé dans la construction de notre œil artificiel sur l'œil réduit de Donders. Notre œil artificiel se compose essentiellement d'une cornée sphérique, excessivement mince, à surfaces parallèles, et ayant 5 millimètres de rayon de courbure. Il est rempli d'eau, dont l'indice de réfraction est = ½.

La rétine est représentée par un verre dépoli, sur lequel les images rétiniennes viennent se peindre avec des dimensions presque identiques à cel-

les qu'elles ont sur la rétine de l'œil vivant 1.

La grandeur des images peut être directement appréciée à l'aide d'un petit disque de verre sur lequel sont gravées des lignes parallèles distantes d'un demi-millimètre. Ce verre gradué vient s'appliquer directement contre la face dépolie de la rétine artificielle. Il est enchâssé dans un tube cylindrique, armé d'une loupe qu'on éloigne ou qu'on rapproche à volonté de

la plaque graduée.

A l'état d'emmétropie l'œil a une longueur de 20 millimètres, du sommet de la cornée jusqu'à la rétine. Dans ce cas, la surface externe de la rétine correspond au point 0 d'une petite règle horizontale, fixée derrière l'œl. En serrant la vis, on raccourcit l'œil et on lui imprime ainsi une hypermetropie axile d'un degré d'autant plus élevé, que la rétine se trouve plus rapprochée de la cornée. Au contraire, en imprimant à la vis un mouvement en sens opposé, et en amenant la rétine au delà du point 0, on produit une myopie axile.

Notre œil artificiel peut, à l'aide de ce mécanisme, être allongé on raccourci de 3 millimètres, ce qui donne une hypermétropie et une myopie de

10 dioptries 2 (environ 1/4 ancien).

Suivant les dernières recherches de M. Hirschberg, il faut multiplier seulement par 1,1 la grandeur des images rétiniennes de l'œil réduit pour obtenir exactement la grandeur des images rétiniennes de l'œil réel.

Les expériences faites avec notre œil artificiel confirment en effet la loi de Donders sur l'influence exercée par l'allongement ou le raccourcissement de l'axe d'un œil sur son état de réfraction. Nous avons modifié la formule de Donders pour l'adapter au système des dioptries et elle devient alors:

$$n = \frac{3}{10} \text{ ou d} = \frac{10}{3}$$

degrés d'amétropie compris entre l'emmétropie et une hyperu une myopie de 10 dioptries, peuvent donc être produits, et la lique chaque fois la différence de longueur qui existe entre l'œil

; et l'œil amétrope du degré donné.

horizontale, qu'on adapte en avant de l'œil, est divisée en milliartir du point nodal de l'œil. Le point nodal coïncide, pour l'œil c le centre de courbure de la cornée, qui est situé à 5 millimètres surface antérieure de cette dernière. La tige porte deux cadres stinés à recevoir des verres correcteurs, des objets types, des plis, ou des diaphragmes à ouvertures sténopéiques, etc.

e que dans l'œil réel, l'accommodation se produit dans notre œil r une augmentation de courbure de la surface réfringente. A cet plique sur la cornée un ménisque, dont la surface antérieure a rayon de courbure et qui, en remplaçant la surface de 5 millipte l'œil emmétrope à une distance de 120 millimètres en avant

at nodal.

dessin qu'on applique sur la rétine, ou le V gravé dans la divid de l'œil, servent d'objet dans l'examen ophtalmoscopique.

l artificiel permet donc de contrôler l'insluence des différences r de l'œil sur son état de réfraction; sur la netteté et la grandeur rétiniennes d'objets éloignés ou rapprochés, pour lesquels l'œil dapté, soit par son état de réfraction, soit par l'accommodation, s verres correcteurs, placés à différentes distances, soit par d'aunents d'optique, voire même par un trou sténopéique. Il sert l'influence de ces différents moyens d'adaptation, notamment erres de lunettes, sur l'acuité visuelle.

ervir également bien à l'ophthalmoscopie, à la détermination oba réfraction, à l'étude des images ophthalmoscopiques, à la megrandeur de l'image ophthalmoscopique renversée, et à la déter-

u grossissement de l'image droite.

ela, l'œil artificiel se prête encore à un nombre illimité d'expétamment au contrôle des différents optomètres et des méthodes ues, etc.

r le fonctionnement de notre œil artificiel, faisons avec lui queliences :

présent article, pour éviter un trop grand développement, nous s l'exposé des expériences multiples que nous avons faites devant es du Congrès: nous nous contentons de donner les résultats qu'elles nous ont permis d'établir et qui en découlent de la façon ple et la plus évidente.

ons établi par nos expériences plusieurs faits importants :

ge rétinienne que reçoit l'œil à l'aide de son accommodation, est us petite que celle qu'il reçoit sans accommodation, à l'aide d'un exe, à moins que le verre convexe ne se trouve réuni avec l'œil

le verre convexe est éloigné de l'œil, plus l'image rétinienne est

e n == la différence de longueur entre l'œil emmétrope et l'œil améle nombre de dioptries du verre correcteur de l'œil amétrope axile, n en avant de sa cornée, distance habituelle des verres des lunettes. ette formule, pour un allongement ou un raccourcissement de 0,03 mm, augmente de une dioptrie.

3º Un œil myope axile, qui regarde des objets placés à la distance de son punctum remotum, reçoit de ces objets des images rétiniennes plus grandes que n'en reçoit l'œil emmétrope à l'aide de son accommodation. En effet, ces images rétiniennes ont la même grandeur que celles perçus par l'emmétrope qui regarde à travers un verre convexe, placé dans sen

foyer antérieur.

Donc, un emmétrope qui veut se rendre compte de la vision d'un myope axyle de 6 D, par exemple, n'a qu'à placer des objets types à 18 centimètres en avant de sa cornée (distance du punctum remotum de ce myope) et les regarder à travers le verre convexe 6, placé à 43 millimètres en avant de sa cornée. Il verra beaucoup plus grand que sans le secours du verre convexe. Ce fait nous explique pourquoi un myope, qui, à une grande distance n'a qu'une acuité visuelle au-dessous de la normale, malgré le secours de verre correcteur, arrive souvent à distinguer de près des détails qu'un emmétrope, doué d'une acuité visuelle normale ou plus que normale, ne satrait percevoir.

4° Le myope axile se trouve dans des conditions plus savorables que le myope de courbure, attendu qu'il reçoit des images rétiniennes plus grandes que le premier. En esset, un œil emmétrope accommodé peut être considéré comme un œil myope par excès de courbure d'une de ses surfaces résringentes, puisqu'il est adapté pour une courte distance sans changement

aucun dans la longueur de son axe.

5° La même myopie peut être corrigée par différents verres concaves, mais ces verres doivent être d'autant plus forts, qu'ils sont plus éloignés de l'œil.

6° Les images rétiniennes sont d'autant plus petites (par conséquent l'acuité visuelle d'autant plus faible), que le verre correcteur est plus éloigné

de l'œil, ou, ce qui revient au même, qu'il est plus fort.

7° Aussi longtemps que le verre correcteur se trouve entre la cornée et le foyer antérieur de l'œil, les images rétiniennes de l'œil myope axile sont plus grandes que celles de l'œil emmétrope. Lorsque la lentille correctrice se trouve dans le foyer antérieur, à 13 mm. en avant de la cornée, là où l'on place généralement les verres de lunettes, les images rétiniennes du myope axile sont exactement égales à celles de l'emmétrope. Dans ces conditions l'acuité visuelle du myope, quel que soit le verre correcteur dont il ait besoin, est donc directement comparable à celle de l'emmétrope; parce que l'effet rapetissant du verre concave se trouve compensé par l'effet grossissant de l'allongement de l'œil myope.

8º Mais si le myope se sert d'un verre concave plus fort, placé au dels du foyer antérieur, les images rétiniennes deviennent plus petites que celles

de l'emmétrope.

9° L'œil hypermétrope peut être corrigé à l'aide de différents vertes correcteurs, mais ces verres doivent être d'autant plus saibles qu'ils sont plus éloignés de l'œil.

10° Les verres correcteurs convexes grossissent les images rétiniennes d'autant plus qu'ils sont éloignés de l'œil hypermétrope, c'est-à-dire d'autant

plus qu'ils sont plus faibles.

11º Les images rétiniennes d'un œil hypermétrope axile sont plus petites que celles de l'œil emmétrope, aussi longtemps que l'hypermétrope se corrige à l'aide de son accommodation, ou que le verre correcteur se trouve placé entre la cornée et le fover antérieur de l'œil.

12º Lorsque le verre correcteur se trouve dans le foyer antérieur même, là où l'on place habituellement les verres de lunettes, les images rétiniennes de l'hypermétrope axile corrigé sont de la même grandeur que celles de

manétrope ou que celles du myope axile, corrigé dans les mêmes condi-

Plus le verre correcteur se trouve porté au delà du foyer antérieur, les images rétiniennes de l'hypermétrope dépassent en grandeur celles mmétrope.

Toutes choses égales d'ailleurs, les images rétiniennes de l'œil hyperpe de courbure sont toujours plus grandes que celles de l'œil hyperpe axile, et même plus grandes que celles de l'œil emmétrope, à

que le verre correcteur ne se trouve réuni à la cornée.

mous munissons l'un des cadres mobiles d'un diaphragme à ouverture péique, que nous rapprocherons aussi près que possible de la cornée, voyons que l'œil peut recevoir, d'objets éloignés et rapprochés, des rétiniennes, d'une certaine netteté sans être autrement corrigé. Mais mages seront toujours très-peu éclairées.

adaptant à la cornée de l'œil artificiel un verre cylindrique, on prol'astigmatisme et on peut étudier les irrégularités des images rétinien-

qui résultent de cette anomalie de la réfraction.

Instruments à l'endroit où se trouve l'œil artificiel derrière l'oculaire de instruments à l'endroit où se trouve l'œil réel. En donnant à l'œil divers de réfraction et en adaptant l'optomètre à chacun d'eux, on peut me-facilement la grandeur des images rétiniennes que l'optomètre fournit es yeux de réfraction différente. Il va sans dire que lorsque ces images de grandeur différente, l'optomètre n'est point apte à la détermination l'acuité visuelle.

En appliquant notre œil artificiel à des expériences d'ophthalmoscopie,

ous constatons que :

L'image renversée se produit toujours dans le foyer de la lentille conexe, comme celle-ci adapte l'œil à un objet situé dans son foyer.

16º Pour la même lentille, l'image renversée est toujours de grandeur gale, quelle que soit la distance qui sépare la lentille de l'œil emmétrope.

47º L'image renversée est d'autant plus grande que la lentille est plus sible; et inversement, que les images rétiniennes, produites par une loupe

Taible, sont plus petites que celles produites par une loupe forte.

En adaptant à l'œil le ménisque, l'image renversée se produit, sans l'intervention d'une lentille, à 12 centimètres du point nodal; de même en rendant l'œil myope de 10 D. C'est l'image renversée que nous obtenons, en éclairant simplement, à l'aide d'un miroir ophthalmoscopique, un œil emmétrope accommodé, ou un œil myope Nous constatons par la même occasion que l'image renversée de l'œil emmétrope accommodé, ou de l'œil myope de courbure est plus grande que celle de l'œil myope axile.

18º L'image droite est de grandeur égale pour le myope, pour l'hypermétrope et pour l'emmétrope, lorsqu'on place le verre correcteur axile dans le fover antérieur, à 15 millimètres de la cornée, ou lorsqu'on l'appli-

quera sur la cornée du myope ou de l'hypermétrope de courbure.

49° L'image ophthalmoscopique droite de l'amétrope est plus grande que celle de l'emmétrope, quand on place la lentille correctrice au delà du foyer antérieur du myope axile, ou au delà de la cornée du myope de courbure. Elle sera plus petite, quand on placera le verre correcteur au delà du foyer antérieur de l'hypermétrope axile, ou au delà de la cornée de l'hypermétrope de courbure.

20º Il est à peine nécessaire de dire un mot de l'image renversée qu'on produit à l'aide de lentilles convexes dans l'amétropie. Il est évident que cette image doit être toujours plus rapprochée de l'œil, et plus petite pour le myope que l'image renversée qui se produit sans intervention de verre

778

convexe; comme inversement, le myope voit de plus près et plus gradi

travers une loupe qu'à l'œil nu.

Notre œil artificiel sert d'ailleurs à vérifier cette simple formule que un avons donnée d'autre part ', pour calculer rapidement la grandeur se l'image renversée :

 $x=\frac{\Phi}{\sigma}$ 

où  $\Phi$  = longueur focale de la lentille convexe qui produit l'image remesée, et dont le foyer doit coïncider avec le point nodal de l'œil; f h to tance du point nodal à la rétine. Cette distance, de 45 millimètres pur l'œil emmétrope, est, dans l'hypermétropie axile, plus petite du nombre millimètres (n) dont nous avons raccourci l'œil; au contraire, dans la me pie axile, elle est d'autant plus grande que nous l'aurons plus allongée.

Ainsi, prenons une hypermétropie obtenue par le raccourcissement de

l'œil de 3 millimètres. g'' sera = 15 - 3 = 12 millimètres.

Produisons l'image renversée à l'aide d'une lentille convexe de 17 D (2) millimètres de distance focale;  $\Phi$  est donc = 59). Plaçons la lentille au pois 59 de la division. Puisque cette dernière part du point nodal, on aura, pur ces expériences, à placer la lentille toujours au numéro de la division, qui correspond au nombre de millimètres de la distance focale. L'image reversée x sera dans notre exemple =  $\frac{59}{12}$  = 5, c'est-à-dire cinq fois pur grande que l'objet rétinien, auquel elle correspond.

Le Secrétaire:

A. KOHLER.

# SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE

Présidence de M. WARLOMONT.

Le procès-verbal est lu et adopté.

- M. Warlomont exprime le vœu que Vienne soit choisi pour la prochaine session du Congrès d'ophthalmologie en 1880. M. Meyer appuie cette proposition à laquelle se joint toute la section.
  - M. HALTENHOFF fait la communication suivante :

NOTE SUR UN

## CAS D'APHAKIE ET ANIRIDIE TRAUMATIQUES

PERMETTANT

L'OBSERVATION DU FOND DE L'ŒIL SANS OPHTHALMOSCOPE

Par M. le D' HALTENHOFF, de Genève.

Ce cas, dont la littérature ne fournit pas d'exemple jusqu'ici, n'est par moins intéressant à cause de sa rareté qu'au point de vue de la théorie de

<sup>1</sup> Le grossissement des images ophthalmoscopiques, p. 56, 59, 65, Paris, 1874.

a lueur oculaire, qui fut pour Helmholtz le point de départ de la dé-

couverte de l'ophthalmoscopie.

Il s'agit d'un menuisier de la Haute-Savoie, âgé de 45 ans, qui, après avoir perdu presque entièrement l'usage de l'œil gauche, il y a douze ans, à la suite d'un coup violent sur cet œil, s'est présenté en avril 1875 au D' Haltenhoff, pour faire remédier, si possible, aux conséquences d'une contusion analogue subie par l'œil droit, sept mois auparavant.

L'œil gauche distinguait les doigts à 4 pieds, et offrait à côté d'une caaracte partielle rayonnée, un staphylôme traumatique de la région ciliaire supérieure contenant une grande partie de l'iris; des groupes de taches cornéennes, arrondies et diaphanes; une iridodialyse presque complète, avec adhérence des restes de l'iris à la cristalloïde. Pas d'amélioration vi-

uelle par verres concaves ou convexes.

Avec l'œil droit, le malade, en clignant fortement, compte les doigts à  $\frac{1}{2}$  pieds. Les verres convexes forts améliorent beaucoup la vision. Avec  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  à l'aide d'un trou sténopéique de 4 milli-

mètres. Avec + 2 3/4 et le trou sténopéique, le malade, à son grand étonnement, lit couramment le nº II de Snellen à 6 pouces. La cornée, tout à fait limpide, présente à son pourtour supérieur une cicatrice linéaire en demi-cercle, rappelant exactement la cicatrice d'une section à lambeau très-régulière. La pupille, d'un noir parfait, a toute l'étendue de la cornée ; l'iris fait entièrement défaut ; il a été arraché de son insertion sans y laisser le moindre lambeau. Le cristallin et sa capsule manquent aussi tout à fait. L'éclairage latéral n'en fait reconnaître aucune trace. En revanche, lorsqu'on éclaire par la lumière concentrée de la lampe les parties profondes du globe on voit apparaître non-seulement le reflet rouge du fond de l'œil, mais aussi, en se mettant dans une position et un état d'accommodation convenables, tous les détails du fond de l'ail, aussi nettement qu'à l'examen ophthalmoscopique. La papille et les vaisseaux rétiniens paraissent à peu près sous le même grossissement que dans l'image renversée d'un fond d'œil emmétrope observé avec la lentille + 2. L'examen ophthalmoscopique confirme l'état normal des parties profondes, l'absence totale de l'iris et des procès ciliaires, ainsi que du système cristallinien. La tension de l'œil est normale.

Les conditions essentielles de la vision nette du fond de l'œil sans ophthalmoscope étaient dans ce cas :

1º Que l'observateur plaçat son œil dans le cône des rayons divergents

provenant d'un point éclairé de la rétine;

2º Qu'il soit accommodé pour le punctum remotum négatif de l'œil observé, centre virtuel du faisceau de rayons divergents qui en émergent.

Or, l'hypermétropie de cet œil étant corrigée par la lentille sphérique + 3 ½ placée à environ ½ pouce du point nodal, le punctum remotum devait être situé à 3 pouces en arrière de ce point. Si donc l'observateur plaçait son œil à environ 5 pouces en avant de l'œil observé, le fonds de ce dernier devait lui apparaître nettement pour une accommodation de ½.

Comme conditions auxiliaires favorables à la production du phénomène,

il faut noter :

1º La surface considérable de la pupille pathologique limitée par l'anneau sclérocornéen;

2º La conservation parfaite de la transparence des milieux.

Toutes les fois que cet heureux ensemble de circonstances se trouvera réuni dans un cas d'aphakie et d'aniridie totales, on devra pouvoir jouir du spectacle des détails du fond de l'œil sans l'aide d'aucun instrument.

#### EXPLICATION DE LA FIGURE

A. Œil observé (aphakie, aniridie)

B. Œil de l'observateur, accommodé pour F'.

R. Point éclaire de la rétine de l'œil A. R' Son image dans la rétine de l'œil B.

F'. Foyer virtuel du faisceau de rayons émanant de R.

DIY. Section de ce faiscean.

#### Calcul du grossissement.

Soit le diamètre moyen de la papille optique p = 1.56 (d'après Wessa Comchons P, diamètre apparent de la papille de l'oil A observée par l'oil B Comaxe optique de l'oil emmétrope prive de cristallin et corrigé par la lentille +3 in nous admettrons avec Donders 23,9 et comma rayon de courbure de la conserla distance K R du point nodal à la retine sera 16,2. Le punctum remotion fest à 3 pouces = 79 millimètres en arrière du point nodal K. La formule la presissement

P: p = K F': K R deviendra P: 1,56 = 79: 16,2, d'où P = 
$$\frac{1,56 \times 79}{16,2}$$
 = 7 eq.

Le grossissement  $\frac{P}{p}$  sera donc  $\frac{7,60}{1,56} = 4,87$  fois.



#### M. GALEZOWSKI fait la communication suivante :

#### ÉTUDE SUR LA MIGRAINE DE L'ŒIL Par M. 10 D: SALEZOWSKI, de Paris.

Messieurs.

Parmi les affections oculaires qui s'offrent journellement à notre observation, il en existe un certien nombre, dont la symptomatologie n'est pue encore luen établie. A cette dermère catégorie appartient une classe de terroses oculaires que nous désignerons sous le nom de migraine de l'ail ou hémiopie periodique.

Tous les auteurs qui se sont occupés jusqu'à présent de la migraine et général, ont signalé l'existence de quelques phénomènes nerveux ayant leur siège dans le globe oculaire. Les faits observés par Piorry, Bois-de-Rasmond, et tant d'autres, en sont la preuve incontestable. Mais dans ces observations it n'y a rien qui puisse nous guider par rapport au diagnostic de ces sortes de troubles.

La difficulté devient encore beaucoup plus grande lorsqu'on a affaire à de véritables amblyopies périodiques, qui ne sont, en réalité, que des migraines irrégulières sous une autre forme.

Analyser les symptômes qui caractérisent ces amblyopies, leur donner une forme précise, tel est le but que nous nous proposons d'atteindre dans ce travail.

La migraine de l'œil n'est pas une affection aussi care qu'on puisse le croire. Pour notre part nous avons réuni 24 observations de ce genre depuis que notre attention s'est portée sur ce sujet, c'est-à-dire dépuis juin 1875. C'est dans cette même catégorie qu'il faut classer les faits que M. Dia-

poux a rapportés dans sa thèse sur le scotôme scintillant.

Le symptôme dominant dans la migraine oculaire est le trouble visuel. qui se présente tantôt sous forme d'hémiopie périodique (et c'est là le cas le plus fréquent), tantôt sous forme de scotome central. Il est accompagné d'un scintillement en forme d'éclairs en zigzag qui apparaissent habituel-lement dans la moitié externe du champ visuel. Ces phénomènes durent de 20 à 30 minutes et même au delà, et ils sont suivis d'une faiblesse de la vue qui persiste pendant tout le reste de la journée.

Ce sont ces phénomènes visuels qui effravent le plus le malade et qui mettent souvent le médecin dans un très-grand embarras, surtout s'ils se

renouvellent trop fréquemment.

Permettez-nous, à ce sujet. Messieurs, de vous lire quelques fragments d'une lettre qui nous a été envoyée en juin dernier, par un de nos confrères distingués de province, le docteur Roché (de Toucy), ancien interne des

hôpitaux de Paris.

Je vous adresse un jeune homme de ma clientèle, M. M...., élève de Pécole normale primaire de l'Yonne. Ces années dernières je lui avais clonné plusieurs fois des soins pour des indispositions, qui étaient toujours les mêmes; elles consistaient en maux de tête violents, siègeant dans la région frontale. Il avait des épistaxis et était forcé d'interrompre son travail. Depuis trois mois environ, il n'avait plus ni maux de tête, ni épistaxis, mais il éprouvait du côté des yeux les phénomènes suivants : sa vue se troublait tout d'un coup, tantôt d'un œil, tantôt de l'autre, quelquefois des deux simultanément ; pendant un temps variant de 20 minutes une demi-heure, il cessait de voir; toutefois ces phénomènes étaient - plus accentués à gauche qu'à droite. Ils se reproduisaient plus ou moins · souvent, de deux à six fois la semaine, rarement plusieurs fois dans la même journée. A l'examen ophthalmoscopique j'ai cru constater une aug-mentation de volume des veines de la papille, surtout à gauche.

 Le traitement antiphlogistique dérivatif que je lui ai prescrit, sembla d'abord lui amener un soulagement, puis les crises revinrent quoique un peu plus rares. En face d'accidents oculaires aussi tennces il reste à établir un diagnostic précis, et à décider si ce jeune homme pourra con-

tinuer ses études.

L'histoire de ce malade est intéressante à plusieurs points de vue ; d'abord, elle démontre que les troubles visuels peuvent remplacer la migraine et l'épistaxis habituelles; ensuite, que ces troubles peuvent accuser une forme d'amblyopie périodique tellement persistante, que l'on en vient à se demander si cette affection ne nécessite pas une suspension complète de tout travail, et s'il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une affection grave quelconque du nerf optique ou de la choroïde.

Il peut, en effet, arriver que les mêmes troubles nerveux périodiques dus à la migraine, peuvent surgir chez une personne, dont un œil a été détruit complétement par un accident traumatique on par toute autre affection grave intra-oculaire, et on sera alors très-embarrassé de savoir si ces accidents ne doivent pas être rapportés à la névrose sympathique si bien décrite par M. Donders et si, dans ce cas , l'énucléation ne serait pas indiquée. Un fait de ce genre s'est, en effet, présenté à notre observation, et nous croyon utile, Messieurs, de vous en donner une courte analyse.

#### Observation.

1

Monsieur M..., âgé de 40 ans, vint nous consulter le 20 août 1875, per des troubles visuels qui lui survenaient dans l'œil gauche. L'œil droit ent perdu depuis une dizaine d'années, par suite d'un glaucome absolume cataracte; il est dur, mais n'est pas sensible au toucher, et ne présente pa d'altération dans la cornée ni dans la sclérotique. L'œil gauche, qui mit toujours été bon, est emmétrope, et le malade y éprouve, depuis quelque mois, des troubles périodiques qui l'inquiètent beaucoup, car ils devienne de plus en plus fréquents. Au début, ces phénomènes apparaissent à de rats intervalles; mais, depuis un mois, ils reviennent deux fois par semaine, et durent une demi-heure, en laissant une faiblesse de la vue pour le reste de la journée. Ces troubles sont caractérisés par les symptômes suivants : k malade est pris subitement d'une hémiopie externe; il ne voit les objets que par moitié; en même temps, il voit des zigzags lumineux dans tout k champ visuel externe, qui dansent constamment, jusqu'à ce qu'ils se perdent entièrement à l'extrême gauche. Ce trouble visuel dure de 25 à 30 m nutes, quelquefois un peu plus longtemps, puis se dissipe et la vue reinvient normale; mais elle reste faible, et le malade conserve un mai de te pendant 5 à 6 heures.

Incontestablement, on aurait pu songer à l'existence des symptômes sympathiques, si on n'avait pas là des phénomènes très-nets de la migraine de l'œil, que nous avons observés chez d'autres malades. L'énucléation de l'œil

glaucomateux, n'était par conséquent pas indiquée.

### Symptomatologie.

1º Les cas de migraine de l'æil ne sont pas fréquents, et nous n'avons pujusqu'à présent, en constater que 21, dont 14 chez des femmes, et 7 chez des hommes. L'âge ne paraît pas avoir d'influence marquée sur l'évolution de la maladie; cependant elle apparaît ordinairement, entre 30 et 40 ans, et nous ne l'avons observée que deux foischez des individus de 13 et 14 ans, et nor fois chez une femme de 80 ans.

2º La migraine de l'œil se produit le plus souvent chez les personnes qui ont été sujettes, pendant quelques années, à la migraine ordinaire, qui disparaît pour être remplacée par des troubles visuels de même nature. Cependant ces troubles peuvent survenir sans avoir été précédés d'aucus

autre phénomène nerveux.

3º La maladie ne débute pas toujours de la même façon : tantôt elle est précédée d'un mal de tête, tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, elle éclair subitement et est caractérisée soit par l'hémiopie, soit par un scotome central. Le mal de tête vient après la crise.

4º L'hémiopie est monoculaire ou binoculaire. L'hémiopie monoculaire est quelquefois latérale, mais parfois aussi elle occupe la moitié supérieure

du champ visuel.

Dans la forme binoculaire, le champ visuel est perdu latéralement, soit dans la moitié droite, soit dans la moitié gauche des deux yeux. Quoique la vue soit complétement abolie dans la moitié du champ visuel. l'acuité visuelle se conserve presque normale.

Cette hémiopie n'est que passagère; elle ne dure que 20, 30 ou 50 minutes, et se dissipe ensuite complétement. Nous l'avons vue quelquefois se transformer en une cécité complète de courte durée et, dans d'autres cas-

elle est suivie d'une faiblesse de la vue qui se prolonge pendant plusieurs heures.

5° Le scotome central est plus rarement le symptôme dominant de la maladie, et il dure jusqu'à la dissipation complète de la migraine oculaire.

Nous l'avons vu se transformer trois sois seulement en hémiopie.

6º Des irisations et des phénomènes scintillants, lumineux en zigzags, accompagnent habituellement la migraine oculaire. Les phénomènes se produisent dans la partie obscure du champ visuel, et ils s'éloignent peu à peu pour se dissiper enfin tout à fait. Trois de nos malades apercevaient des milliers de mouches lumineuses et des paillettes argentées, sillonnant le champ visuel obscur.

7° Des vomissements plus ou moins violents accompagnent on précèdent quelquefois la migraine de l'œil, mais ils peuvent manquer dans certaines

crises chez le même individu.

8º Après la disparition de tous les symptômes oculaires, on voit survenir des vertiges plus ou moins intenses, qui durent des heures et même des journées entières.

9º Presque toujours l'hémiopie scintillante est suivie d'un mal de tête qui se prolonge pendant le reste de la journée et qui occupe tantôt une

moitié de la tête, tantôt la tête tout entière.

10° Le globe de l'œil est souvent seul endolori, il est sensible au toucher, et le malade éprouve une douleur sourde et tenace dans le fond de

l'orbite. Par moments, l'œil est rouge et larmoyant.

11° L'hémiopie périodique survient à de longs intervalles, une ou deux fois par an, habituellement. Cependant chez quelques individus elle est beaucoup plus fréquente, et se présente tous les mois, toutes les semaines, et parfois même deux ou trois fois par semaine. Dans ce dernier cas, il s'ensuit un trouble de la vue et une asthénopie presque permanente, qui rendent tout travail impossible.

12º La migraine de l'œil s'observe souvent chez les individus atteints de dyspepsie, mais ce dernier symptôme n'est point fréquent, et il indique chez le malade une disposition arthritique. En effet, Trousseau et Charcot

ont démontré que la goutte prédispose en général à la migraine.

13º L'hémiopie périodique s'observe chez les femmes enceintes, mais elle n'est accompagnée ni de scintillements, ni de maux de tête. Ces malades éprouvent en même temps des troubles cérébraux intellectuels, et une sorte d'aphasie partielle, qui se prolongent pendant une demi-heure et au delà.

14º Des troubles cérébraux analogues peuvent s'observer dans la migraine de l'œil, mais ils sont relativement plus rares et plus courts que les

précédents.

- 45° La migraine oculaire ne présente aucune gravité; elle disparaît toute seule sous l'influence d'un régime tonique, fortifiant. Le sulfate et le bromhydrate de quinine, nous ont paru amener rapidement un amendement notable dans l'évolution des symptòmes. L'usage des préparations ferrugineuses, des douches froides, et l'abstention de tous les aliments excitants tels que café, liqueurs, vin blanc et les épices de toute sorte, peuvent aussi agir efficacement pour accélérer la guérison de la migraine de l'œil, surtout chez les dyspeptiques.
- M. Warlomont, atteint lui-même de ce symptôme depuis 17 ans, le voit survenir de loin en loin, sans cause précise. Tout à coup il cesse de voir, au milieu d'une lecture ou en pleine promenade, toute la moitié

gauche des mots d'un livre ou d'une enseigne. Cet état dure de quelques minutes à plusieurs heures et s'améliore en général assez rapidement par le décubitus très-bas, les yeux fermés. Il a remarqué que l'action d'une lumière vive, portant surtout sur l'œil gauche, contribue à provoquer les accès, que semble favoriser aussi l'état suburral de l'estomac. Il n'a d'ailleurs jamais eu la migraine, et n'a jamais considéré cet état autrement que comme un de ces mille symptômes cérébraux auxquels l'humanité est exposée, il ne saurait y voir une névrose spéciale.

M. Dufour a observé cette maladie chez un malade où elle se présentait de la même manière que l'a décrite M. Galezowski. Cette hémiopie est accompagnée d'éclairs partant du centre; pendant l'accès l'ophthalmoscope ne fit découvrir aucun trouble de la circulation de l'œil; le malade qui, auparavant, n'avait jamais de vertiges, en a perpétuellement depuis deux ans. M. Dufour a remarqué que tous ceux qui souffrent de cette maladie se livraient à des travaux intellectuels. Chez un enfant de 10 ans cette maladie apparut brusquement comme début d'une fièvre typhoïde.

M. MEYER dit que l'affection décrite par M. Galezowski et qui d'ailleurs est assez fréquente sans les conditions indiquées par notre confrère a été décrite anciennement sous le nom de « visus dimidiatus. » Ce symptôme se distingue souvent de l'hémiopie proprement dite, car dans certains cas le « visus dimidiatus » n'existe que dans un seul œil.

Le trouble visuel accompagnant pendant quelque temps des scotomes scintillants dépend surtout d'un affaiblissement subit peu durable de l'accommodation.

- M. Galezowski est convaincu que dans beaucoup de cas il s'agit d'une vraie hémiopie, le champ visuel était aboli à moitié chez deux malades pendant l'accès.
- M. DUFOUR dit que son malade évite le mal de tête par l'application de compresses froides au front et à la région mastordienne. L'emploi de la teinture de coca semble éloigner les crises.
- M. MEYER a vu un professeur de Paris guéri de cette affection par de fortes doses de bromure de potassium.
- M. Warlomont passe la présidence à M. Meyer sur le refus de M. Critchett et fait la lecture de son rapport :

# DE L'ÉNUCLÉATION DU GLOBE DE L'ŒIL

#### COMME MOYEN PRÉVENTIF

## DE L'OPHTHALMIE SYMPATHIQUE

#### Rapport de M. le D' WARLOMONT, de Bruxelles.

1. L'énucléation du globe de l'œil est une opération toute moderne. Elle remplacé, dans la chirurgie oculaire, l'extirpation classique, qui se pratiquait comme suit : • Le chirurgien fixe le globe avec les doigts ou avec les pinces de Museux, qu'il donne à tenir à un aide. Il prolonge, d'un coup de bistouri, l'angle palpébral externe d'environ un pouce vers la tempe; dissèque ensuite chaque paupière par sa face interne et les renverse en lehors; plonge alors son bistouri comme une plume à écrire vers la commissure interne des paupières; pénètre, en rasant l'ethmoïde, jusqu'aux environs du trou optique, et rase de dedans en dehors la demi-circonférence inférieure de l'orbite, en prenant soin de diviser l'attache du muscle petit oblique. Arrivé près de l'angle externe, il reporte son histouri à l'angle interne, et rase la demi-circonférence orbitaire supérieure, comprenant dans les parties enlevées la glande lacrymale. L'œil ne tient plus alors que par un pédicule formé des quatre muscles droits et du nerf optique. On les excise, soit avec le bistouri, soit avec des ciseaux courbes sur le plat. Dupuytren commençait par détacher l'œil de la paroi supérieure de l'orbite, coupait son pédicule, renversait alors la tumeur sur la joue et achevait de la disséquer inférieurement et de dedans en dehors : (Malgaigne, Manuel de méd. opér., 4° édition, 1841).

Bonnet (de Lyon) a substitué à cette manœuvre primitive et brutale la méthode dite d'énucléation. Le malade étant couché et anesthésié, on saisit un pli de la conjonctive près de la cornée, au-dessus de l'insertion du muscle droit interne, on l'incise avec des ciseaux courbes, et, en glissant la pointe des ciseaux sous la conjonctive, on débride largement le tissu cellulaire sous-jacent. Puis on introduit un crochet à strabisme sous l'insertion musculaire, et l'on coupe le tendon à une petite distance de la sclérotique; cela lait, on continue la section de la conjonctive, toujours près de la cornée, iusqu'au plus prochain muscle droit, qu'on détache également de la sclérotique, et ainsi de suite jusqu'à ce que les quatre muscles droits soient coupes. On saisit alors le globe oculaire à l'aide de pinces assez fortes, que l'on applique à la sclérotique, près de l'extrémité tendineuse du muscle droit externe, ménagée dans ce but, et, tout en tirant autant que possible l'œil en dedans et en avant, on glisse les ciseaux fermés le long du globe oculaire, jusqu'au nerf optique qu'on sectionne d'un coup; celui-ci coupé, on luxe le globe de l'œil en dedans et on le détache complétement des muscles obliques. — On peut encore, suivant M. le docteur Tillaux, sectionner d'abord le droit externe, puis, exerçant sur l'œil une forte traction en dedans, pénétrer immédiatement, avec les ciseaux, en arrière du globe oculaire et sectionner le nerf optique. On saisit alors le segment postérieur du globe avec la pince, on l'attire en dehors, d'arrière en avant, en le faisant basculer à travers la plaie conjonctivale, de façon à rendre ce segment antérieur. Les muscles droits et obliques et la capsule se trouvent ainsi tendus sur la sclérotique et se coupent avec la plus grande facilité au ras de leur insertion. — On peut enfin faire d'emblée la section de la conjonctive et de

la capsule tout au pourtour de la cornée (circoncision de la cornée, péritomie), puis terminer l'opération par la section successive de tous les mus-

cles, sur le crochet à strabisme, et celle du nerf optique.

Quel que soit celui de ces procédés auquel on donne la préférence, l'hémorrhagie est insignifiante et s'arrête au moyen de l'introduction d'un morceau de glace ou d'un jet d'eau froide; cela fait, il n'y a plus qu'à mettre un bandeau compressif, et la cicatrisation est généralement terminée au bont

de quelques jours.

L'ablation de l'œil ainsi effectuée est la plus inoffensive des opérations, et la plupart des chirurgiens l'ayant pratiquée un grand nombre de fois en sont encore à attendre les accidents dont on pourrait la croire passible. Grace à l'anesthésie, elle laisse l'opéré indemne de toute douleur, pendant et après elle, et le met dans des conditions excellentes, grâce au moignon qui persiste, pour porter une coque artificielle suffisamment mobile et applicable après quelques semaines.

2. Toute affection chronique d'un œil, qu'elle soit due au traumatisme ou à une autre cause quelconque, du moment où elle s'accompagne d'une sensibilité persistante, spontanée ou provoquée, et quelle qu'en soit la partie atteinte, peut donner lieu, par sympathie, à des manifestations fort diverse sur son congénère, manifestations auxquelles on a donné le nom • d'opi-

thalmie sympathique. »

Quand c'est la région ciliaire qui est le siège spécial de la sensibilité ou de la douleur, c'est à la cyclite ou à l'irido-cyclite que l'autre organe est le plus particulièrement exposé. Dans les cas où la sympathie s'exprime à la suite de blessures ou de l'inflammation traumatique d'autres parties de l'œi, à la suite de l'atrophie lente d'un globe réduit progressivement aux plus petites dimensions, et renfermant un cristallin crétacé qui y fait office de corps étranger, soit qu'il y détermine des douleurs vives, soit qu'il le laisse parfaitement indolent, c'est d'autres désordres que le congénère est menace, et ces désordres peuvent occuper de tout autres parties que la région ciliaire ou uvéale.

La dénomination d' « ophthalmie sympathique » doit donc être réformée, et remplacée par les mots : « cyclite, irido-cyclite, irido-choroïdite, rétinite, kératite, conjonctivite, etc., par sympathie, » façon claire de localiser utilement les manifestations dues aux réactions dont il s'agit.

3. Il est généralement admis aujourd'hui que les nerfs ciliaires sont le principal, sinon l'unique facteur de la propagation, par sympathie, des affections qui se transmettent d'un œil à l'autre. Ces nerfs sont de deux ordres il y a les nerfs ciliaires longs et les nerfs ciliaires courts: les premiers, au nombre de deux, proviennent de la branche naso-ciliaire (rameau nasal du nerf ophthalmique de Willis, branche du trijumeau), et leur origine indique qu'ils sont principalement des agents de la sensibilité. Les seconds proviennent du ganglion ophthalmique ou ciliaire, et participent de son innervation. Ils émergent de la partie antérieure de ce ganglion, au nombre de dis à seize rameaux. Les uns et les autres traversent la sclérotique, pour pénétrer dans l'œil, près de l'entrée du nerf optique, de telle façon que, lorsqu'on sectionne ce dernier d'un coup de ciseaux, il est difficile que l'un de ces nerfs eux-mêmes échappe à la section.

L'intervention du nerf optique comme agent de la transmission par sympathie est très-contestée. Certains auteurs affirment cependant avoir vu des accidents de cette espèce survenir à la suite de lésions du nerf optique, et

disparaître après la section de ce tronc nerveux.

4. Il résulte de ces données, si elles sont exactes, que la section des ners iliaires, — et subsidiairement celle du nerf optique, — doit empécher la ropagation, par sympathie, des maladies d'un œil à l'autre. L'expérience a onfirmé cette prévision.

Cette même section de quelle façon qu'elle soit faite, est-elle également n bon moven de faire cesser les désordres déterminés par l'influence symathique? Il faut distinguer : s'il ne s'agit que d'affections fonctionnelles, elles que l'asthénopie, l'amblyopie, la photophobie, la névralgie sympahiques, par exemple, il est permis d'en attendre les meilleurs résultats. Autre hose est si les altérations produites sont déjà représentées, anatomiquenent, par des masses exsudatives plus ou moins abondantes, interposées ntre l'iris et le cristallin, des opacités du corps vitré, les productions mordides de la névrite, de la choroïdite ou de la rétinite, etc. Dans tous ces cas, e coup de fouet, primitivement donné, a été suivi du développement d'une ffection avant désormais son existence propre, et qu'il ne sera pas touours possible d'arrêter par l'élimination de sa cause. Dans ces conditions, es conséquences de l'interruption de la liaison inter-oculaire sont loin l'être assurées, subordonnées qu'elles sont au degré de développement de a maladie qu'il s'agit d'enrayer.

Cette interruption constitue donc un moyen plutôt prophylactique que curatif.

5. Trois moyens ont été proposés pour remplir cette indication : a) la section des nerfs ciliaires dans l'intérieur de l'œil; b) la section du nerf ptique et des nerfs ciliaires à leur entrée dans le globe oculaire; c) l'énu-léation du globe.

a. Section des nerfs ciliaires à l'intérieur de l'œil. — M. Ed. Meyer propose, après l'avoir pratiquée avec succès, l'opération suivante : étant doniée la partie de la région ciliaire douloureuse au toucher, c'est là que la ection doit être faite; on soulève un pli de la conjonctive, près de la coriée, exactement comme dans l'opération du strabisme, et on l'incise; puis, énétrant, avec la pointe de ciseaux mousses, entre la conjonctive et la scléotique, on débride, dans la direction et dans l'étendue exigées par l'opéraion, le tissu cellulaire qui unit les deux membranes; un crochet à strabisme st alors introduit sous celui des muscles droits qui est le plus rapproché le l'incision et sert ainsi à fixer l'œil; enfin un névrotome, légèrement conave, sectionne, par ponction et contre-ponction la sclérotique, derrière la égion ciliaire, obliquement à sa surface et de manière à éviter le cristallin, lans une étendue proportionnée à celle de la région douloureuse. La ection comprend, naturellement, avec la sclérotique, les nerfs ciliaires qui r sont accolés. — Cette opération a des indications restreintes et n'est pas encore entrée régulièrement dans la pratique.

b. Section du nerf optique et des nerfs ciliaires à leur entrée dans le globe reulaire. — M. de Wecker avait déjà démontré la possibilité d'arriver au nerf optique, sans causer de délabrements appréciables, en pénétrant, entre le globe de l'œil et la capsule de Tenon, après avoir coupé le tissu conjonctival et sous-conjonctival, dans une incision pratiquée entre les muscles droit externe et droit inférieur, à la distance d'un centimètre du bord de la cornée (Note sur l'incision du nerf optique dans certains cas de névro-rétinite. Compte rendu du Congrès ophthalmologique de Londres, 1872, p. 11).

M. Boucheron a utilisé ces données pour sectionner les nerfs ciliaires et le nerf optique en arrière de l'œil. • Entre le muscle droit supérieur et le droit externe, à 1 centimètre de la cornée, on coupe la conjonctive et la capsule de Tenon; on pénètre ensuite avec des ciseaux courbes entre la

capsule et l'œil. Attirant alors en avant le globe oculaire saisi près de la cornée par de fortes pinces à griffes, on tend le nerf optique, que les ciseaux coupent, avec les nerfs ciliaires qui l'escortent. Si l'on craint que quelque nerf ciliaire ait échappé à la section, on agrandit l'ouverture de la capsule, et, à l'aide d'une seconde pince à griffe, on va saisir la sclérotique dans l'hémisphère postérieur de l'œil, qu'on fait ainsi tourner en avant de façon à mettre sous les yeux le tronc sectionné du nerf optique; on peut alors couper à son aise les nerfs ciliaires qui lui font une sorte de couronne. Comme on n'a coupé aucun muscle droit, l'œil conserve sa position et ses mouvements normaux • (Gaz. méd. de Paris, 1876, n° 37). D'après l'auteur, l'œil remis en place, après toutes ces secousses, se conserve intact.

Si l'on considère que l'opération a été commandée, dans la plupart des cas, par des altérations graves des tissus de l'œil — il y a à excepter ceus de névrose sympathique, — qu'on a du attirer en avant le globe oculaire, saisi près de la cornée par de fortes pinces à griffes, etc., etc., il est permis de se demander si le globe ainsi conservé, — il est bien entendu qu'il n'y est plus question de faculté visuelle, — peut lutter avantageusement, tant au point de vue plastique qu'à tous les autres, avec le port d'une coque ar-

tificielle.

C'est cette opération que M. Moncheron a proposée pour être substituée, dans tous les cas, à l'énucléation, en vue de la guérison, mais surtout de la prévention de l'ophthalmie sympathique. — « Nous espérons, dit l'auteur, que cette opération si simple, si inoffensive, si conservatrice, pourra, dans maintes circonstances, rendre aux malades d'importants services. » L'avenir en décidera.

c. Énucléation du globe oculaire. Cette opération est la seule qui soit véritablement radicale. Elle fait disparaître entièrement l'organe d'où peuvent

partir les irradiations sympathiques.

L'énucléation, dans ses rapports avec l'ophthalmie sympathique, peut être

curative ou préventive.

1° Énucléation curative. — Nous avons dit plus haut ce qu'on est en droit d'en attendre. Chaque cas doit être examiné sous son aspect particulier, et il appartient à la sagacité du chirurgien de décider, soit de l'opportunité de son application, soit du moment où il peut être utile de la faire. Certains auteurs lui préfèrent l'ablation partielle ou la fonte du globe par une suppuration provoquée. Ces procédés ont contre eux cette circonstance qu'ils laissent subsister, dans leur intégrité actuelle, les cordons conducteurs de l'influence morbide.

Il est permis d'affirmer qu'aucune des formes de l'ophthalmie sympathique ne peut être l'objet d'une guérison radicale et définitive, tant qu'en persiste la cause, à savoir le moignon délictueux. L'énucléation finit donc toujours par s'imposer tôt ou tard. Cette nécessité, presque inéluctable, doit rendre le chirurgien plus résolu dans ses déterminations immèdiates, que ne semblent, parfois, le commander les circonstances du moment.

2º Énucléation préventive. Il n'est pas de question plus grave, plus digne de fixer l'attention du médecin, que celle de la conduite à tenir dans les cas où, un œil étant détruit, par traumatisme ou par une autre cause, son congénère se trouve sous la perpétuelle menace, tacite ou déjà exprimée, de l'ophthalmie sympathique. De la détermination qui sera prise dépendra, la plupart du temps, soit la sécurité absolue du patient, soit une existence tout entière traversée par des accès douloureux, des suspensions des études ou du travail, des perplexités résultant de la crainte, trop légitime, d'accidents consécutifs, dont la cécité est le dénouement possible. L'irrésolution du mêde-

FIEUZAL. — INDICATIONS DE L'ÉNUCLÉATION DU GLOBE DE L'ŒIL. 789 cin, les répugnances instinctives, mais non justifiées, du patient, peuvent avoir ici les plus tristes conséquences.

### Conclusions provisoires.

I.

Les accidents sympathiques, suite de traumatisme de l'œil, sont primitifs ou secondaires. Les premiers se présentent peu de jours après l'accident; les autres un temps plus ou moins long, — des mois ou des années, — après que le blessé a doublé le cap des premiers accidents résultant de l'action traumatique.

II.

Quand un œil vient d'être détruit par une cause traumatique et que tout espoir d'y voir subsister ou revenir un degré de vision utile est perdu, c'est rendre un immense service au blessé que de l'en débarrasser séance tenante par l'énucléation avec anesthésie. On lui épargne ainsi les suites immédiates du traumatisme, ophthalmites, etc., on le rend pour ainsi dire du jour au lendemain à ses travaux, dans d'excellentes conditions à recevoir bientôt une coque artificielle, dont le port sera inoffensif, et on le préserve à coup sûr des accidents consécutifs. Quand il y a des raisons de croire que le globe blessé recèle quelque corps étranger, l'indication de l'énucléation est plus impérieuse encore.

III.

Quand un œil perdu par une cause quelconque, traumatique ou autre, ou le moignon qui le représente, est le siège d'une sensibilité continue ou intermittente, ou d'un état inflammatoire aigu ou chronique, ou l'asile d'un corps étranger ou d'un cristallin crétacé en faisant office, l'énucléation en est indiquée comme moyen préventif, même en l'absence de toute manifestation sympathique.

IV.

L'énucléation d'un œil perdu, fût-il complétement indolore, est encore indiquée si, — ce qui est possible même dans ces conditions, — le second œil devient le siège de symptômes attribuables à la sympathie.

A propos du rapport de M. Warlomont, MM. Fieuzal et Coppez font les communications suivantes :

#### CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES

# INDICATIONS DE L'ÉNUCLÉATION DU GLOBE DE L'ŒIL

DANS SES RAPPORTS AVEC L'OPHTHALMIE SYMPATHIQUE

Par M. le D' FIEUZAL, médecin en chef des Quinze-Vingts, à Paris.

La lecture des conclusions provisoires que le savant secrétaire général du Congrès de Bruxelles, aujourd'hui notre président, soumet à l'approbation de la section d'ophthalmogie, nous a inspiré l'idée de recueillir parmi

les faits de notre pratique, ceux qui ont trait à la question. Ils sont tous de nature à appuyer ces conclusions, et si par aventure celles-ci ne devaient pas être définitives, nous aurions contribué de la sorte à justifier l'entier

acquiescement que nous ne croyons pas devoir leur refuser.

Nous avons à dessein laissé de côté les cas qui ont entraîné l'énucléation pour des causes diverses, pour ne prendre que ceux dans lesquels l'énucléation a été pratiquée pour mettre fin à des troubles sympathiques qui, pour la plupart, se sont révélés sous forme d'iridochoroïdites, d'hyalitis, de douleurs ciliaires (cyclite), ou seulement de troubles de l'accommodation avec fatigue et myodésopsie.

Nous ajouterons un cas dans lequel une ophthalmie sympathique se déclarant sous forme de névrite optique à la suite d'une cataracte traumatique a cédé à l'extraction du cristallin cataracté et adhérent à l'iris enclavé lui-

même dans la cicatrice cornéenne.

Obs. I. — Mme Garnier, glaucome absolu o. d. avec ectasies équatoriales multiples, tension d'une bille de marbre, douleurs très-violentes et déjà anciennes, retentissant sur l'o. g. qui devient lui-même douloureux, en même temps la vision s'obscurcit, le corps vitré se trouble légèrement; l'énucléation pratiquée en avril 1875, fait cesser complétement les douleurs, et la vision se rétablit sans autre intervention.

Obs. II. — M. Grignon atteint de cataracte traumatique par instrument piquant; irido-choroïdite consécutive; décollement des membranes. Les douleurs surviennent une année après l'accident; les phénomènes glaucomateux se développent et ne tardent pas à menacer l'œil sain qui devient le siège de douleurs ciliaires et d'hyalitis. L'énucléation proposée dès k début est acceptée, et pratiquée en décembre 1875; elle arrête la marche de l'ophthalmie sympathique. Combien n'eût-il pas été préférable de se résoudre à cette excision dès le début des premières douleurs! quatre jours de séjour à la clinique lui eussent largement suffi, il n'aurait pas perdu un temps qu'il eût pu consacrer au travail, et il eût à coup sûr évité les douleurs. Il y a des sacrifices nécessaires qu'il faut savoir faire, le mieux est de les consentir en temps utile.

Obs. III. — M. Bezard, 26 ans. Irido-choroïde o. g. Cet œil est perdu depuis plus de quinze ans; jamais il n'a donné lieu à aucune douleur et c'est pour l'œil droit que cet homme vient à la consultation, car depuis quelque temps il éprouve des troubles de l'accommodation, sans que l'état de la réfraction soit en cause; son œil se fatigue, il voit des mouches volantes; l'exemen opthalmoscopique ne décèle pas de troubles circulatoires apparents, ni de troubles des milieux et cependant le malade voit un nuage devant les objets; l'œil gauche n'accuse qu'une faible douleur à la pression. L'énucléation est proposée et acceptée le 16 mars 1877, elle met fin à ces troubles fonctionnels assez mal caractérisés mais qu'à notre sens il eût été fort

imprudent de laisser se développer.

Obs. IV. — M. Blanc, 75 ans, glaucome absolu o. d., douleurs très-violentes à la région susorbitaire droite, a refusé l'énucléation jusqu'à ce qu'il a vu ce qui lui avait été annoncé, à savoir que le seul œil qui lui restait se prendrait à son tour et qu'alors l'énucléation serait peut-être insuffisante; voyant sa vue s'obscurcir et des douleurs se montrer sur l'o. g., il a demandé lui-même l'énucléation qui a été faite le 9 avril 1877 et depuis il n'y a plus eu aucun trouble fonctionnel.

Obs. V. — Mme Reusselot, 32 ans. Irido-choroïdite o. g. avec cataracte régressive. Le cristallin se trouve luxé en haut par suite de la pression intra-oculaire; de nombreuses ectasies témoignent de la violence de la tension intra-oculaire, cependant elle conserve cet œil qui la fait souffrir

ellement et ce n'est que lorsque des phénomènes glaucomateux se mastent sur l'œil droit par des douleurs ciliaires, de la rougeur périkérati-, l'obscurcissement et la fatigue de la vision que cette femme consent à ir l'énucléation; celle-ci est pratiquée le 16 mai et tous les phénomènes

disparu depuis.

BS. VI. — M. Gutton, 35 ans, iridochoroïdite glaucomateuse o. g., suite raumatisme remontant à l'enfance et ayant aboli la vision depuis ce nent. Cet œil n'a jamais été douloureux depuis l'accident jusque il y a x mois où, sans cause apparente, des crises très-aiguës se sont produites tension très-considérable du globe; les douleurs disparaissent dès que ension baisse, l'œil droit lui-même devient très-sensible à la lumière; la tophobie, le larmoiement, la douleur à la pression nous font proposer ucléation qui, pratiquée en décembre 1875, met fin à tous ces troubles

pathiques et en même temps aux douleurs.

BS. VII. — M. Mothiron, 50 ans; phthsie de l'o. d. survenue petit à petit ans cause depuis trois ans. Le malade ne s'est pas fait soigner par un liste; son œil, sans avoir éprouvé jamais de traumatisme, a vu peu à peu ision diminuer et s'abolir à la suite de douleurs intra-oculaires et susitaires qui n'ont jamais été violentes; aujourd'hui, en touchant ce moin injecté et réduit à la moitié environ du volume normal, on sent un ps dur et très-résistant qui devient facilement douloureux; l'œil gauche sède une acuité normale, mais il se fatigue facilement depuis quelque ps; on lui prescrit des lunettes et nous lui donnons le conseil de se faire ever le moignon.

l'œil est aplati comme un œil de dinde et rensié vers les pôles, la secen est faite immédiatement et on constate à la place du corps vitre tumeur noire consistante, qui sera examinée ultérieurement. Le nerf

ique est visiblement hypérémié.

Depuis l'opération le malade se trouve très-bien.

bs. VIII. — M. Berthé, 35 ans, irido-choroïdite o. g. consécutive à une ration de cataracte par incision cornéenne sans iridectomie, ophthalmie ipathique éclatant sur l'o. d. quelques jours après, sous forme d'iridoroïdite exsudative; l'énucléation n'est pas acceptée parce que le malade pose qu'il pourra revoir de son œil opéré de cataracte et qu'au surplus y a pas de douleurs partant de l'œil gauche; l'œil droit seul est douloux. Pour tous ces motifs, une large iridectomie est pratiquée en haut, le mai sur l'o. d.; malgré les synéchies postérieures complètes qui exisnt, l'opération put être faite très-régulièrement et jamais on ne put souter plus heau trou de serrure ainsi qu'il arrive du reste lorsque des échies fixent le sphincter irien à la capsule. Malgré cette opération régue, la pupille alla en se retrécissant de jour en jour et toujours en gardant orme; le trou de serrure devint tout à fait réduit et le résultat optique t à peu près nul; quant aux douleurs, elles furent d'abord enlevées, is reparurent, quoique fort atténuées, après une quinzaine de jours. Ce lade n'avait toujours pas de douleurs dans l'o. g. qui cependant était , présentait une occlusion pupillaire complète et un commencement de hisie. Le besoin de changer de clinique puisqu'il en coûtait si peu, le duisit dans un des nombreux dispensaires de la ville, où je ne sais trop s quelle intention, on lui passa à travers les membranes de l'œil gauche anse de catgut. Il faut croire que le besoin d'expérimenter exerce sur tains esprits un bien grand empire, car en dehors du désir de se faire la in, je mets au défi celui qui lira mon observation d'approuver cette rvention aussi injustifiable que malavisée.

Qu'arriva-t-il après que ce séton eût été passé dans un œil qui déjà était en voie de s'atrophier et qui ne présentait qu'une tension moyenne et une absence complète de douleurs? Vous le devinez sans peine, le catgutgonsa, suppura et détermina des douleurs auprès desquelles celles de l'œil droit n'étaient rien. C'est dans ces circonstances que faisant son mea culpa et nous contant son affaire, il nous supplia de faire ce que nous avions proposé dès le début, à savoir l'énucléation.

L'énucléation faite, non sans quelque incident dramatique, car le chloroforme amena une mort apparente par asphyxie noire, nous eumes la bonne fortune de rappeter la vie dans ce corps absolument inanimé pendant plus de cinq mortelles minutes, et nous eumes à combattre une hémorragie secondaire qui força d'enlever le pansement une demi-heure après l'opération et qui s'arrêta du reste par les moyens ordinaires; c'est là une suite, je ne dis pas une complication, excessivement rare après l'énu-

cléation.

Ce malade, qu'il eût été fort intéressant de suivre, ne s'est pas, malgré les recommandations qui lui étaient faites, représenté assez souvent depuis l'opération pour qu'on puisse donner le résultat définitif de l'énucléation sur l'arrêt de l'iridochoroïdite sympathique que l'iridectomie n'avait nullement enrayée; il allait très-bien de son œil droit et voyait assez pour re-

prendre son travail quinze jours après l'extirpation.

Obs. IX. — M. Laporte, 31 ans, cataracte traumatique o. d.; ophthalmie sympathique par propagation au nerf optique, l'accident (pénétration d'une pointe d'acier dans l'o. d.) remonte au 12 juin dernier; très-peu de jours après, douleurs très-violentes o. d., poussée glaucomateuse et phénomène d'ophthalmie sympathique sur l'o. g. qui devient douloureux, tarmoyant; la vision se trouble, photophobie très-intense, du reste l'examen fait le 13 juillet permet d'y constater l'existence d'une névrite optique et d'un léger trouble des milieux, les objets sont encore très-voilés et le malade éprouve la plus grande peine à se conduire. Il n'y a pas de traces d'iritis à gauche et la tension est normale; à droite, cataracte adhérente; le cristallin fait hernie dans la chambre antérieure et on constate une section très-nette de la cornée avec adhérence de l'iris et de la capsule à la cicatrice cornéenne qui occupe le tiers supérieur de la cornée et est située obliquement dans une étendue de 5 millimètres. La rougeur périkératique est intense, la tension extrême et l'occlusion pupillaire complète : la perception lumineuse est pourtant conservée, et après avoir chloroformé le malade. l'iris est détaché de son adhérence à la cornée et un lambeau en est excisé, après quoi le cristallin est évacué.

La capsule est restée fixée par son adhérence à l'iris; pas d'issue de corps vitré, pansement ouaté, ésérine, pas de réaction inflammatoire; dès

le 16 le malade aperçoit la main sans pouvoir compter les doigts.

Le 30 juillet je fais une section de la capsule par plusieurs coups donnés avec les pinces-ciseaux-bistouri que j'ai fait construire chez Mathieu, pour pouvoir pénétrer dans la chambre antérieure en un seul temps, de façon à éviter l'évacuation de l'humeur aqueuse. Les adhérences multiples sont divisées et le pansement ouaté avec instillation d'atropine pour faciliter la résorption des masses corticales est suivi d'un excellent résultat.

Le 7 août l'opéré compie les doigts à cinq pieds, l'œil est redevenu blanc et nous paraît être à l'abri de nouvelle poussée glaucomateuse; quant à l'œil gauche, il est redevenu tout à fait normal et le malade peut repartir

le 8 août, relativement en bon état.

# A PROPOS DE L'ÉNUCLÉATION DU GLOBE DE L'ŒIL DANS L'OPHTHALMIE SYMPATHIQUE

Par M. le Dr COPPEZ, de Bruxelles.

Messieurs,

Bien que je sois convaincu de l'incontestable utilité de l'énucléation d'un œil perdu comme moyen préventif de l'ophthalmie sympathique dans la grande majorité des cas, je dois déclarer qu'il y a des circonstances importantes à connaître, où il faut savoir temporiser, modérer le zèle qui souvent tend à nous entraîner, rechercher d'autres moyens thérapeutiques et où l'énucléation d'un œil perdu depuis longtemps, peut être suivie à bref délai d'accidents redoutables pour l'autre œil. Après l'énucléation ces accidents que personne n'avait prévus, puisqu'il n'en existait aucune trace au moment de l'opération, ces accidents, dis-je, ne se sont jamais montrés, à ma souvenance du moins, quand l'œil primitivement frappé avait été détruit par un traumatisme ou une maladie locale résultant d'un courant ou d'un refroidissement ou de toute autre cause banale. Dans les cas de ce genre, si l'œil perdu par traumatisme ou par cause locale est douloureux, spontanément ou à la pression, s'il empêche le patient de vaquer à ses occupations, l'énucléation est notre règle de conduite, et nous n'avons jamais eu qu'à nous louer jusqu'à ce jour de cette manière de faire. Mais il s'agit d'un œil perdu à la suite d'une inflammation dont la cause réelle doit être recherchée dans un vice constitutionnel, et ces cas ne sont que trop fréquents, si cet œil mort à la lumière depuis longtemps est devenu un locus minoris resistentiæ dans lequel se font de temps en temps des poussées inflammatoires peut-être à l'avantage d'un autre organe, peut-être même de l'autre œil, puisque c'est l'état général qui est ici en jeu et que c'est lui qui domine la situation; je dis qu'il faut réfléchir sérieusement avant d'extraire un pareil œil, car on n'aura par cette opération que déplacé le siège des manifestations du vice constitutionnel, et malheur au patient si c'est son bon œil qui en devient désormais le siège. C'est pour moi un grave reproche à faire aux médecins qui se sont occupés de l'ophthalmie sympathique, que d'avoir négligé ce grand côté de la question, et quelques exemples rapportés plus loin en montreront mieux l'importance.

Dans ces six dernières années j'ai pratiqué 107 énucléations: de ce nombre 64 yeux avaient été atteints de processus spontanés divers de causes locales ou générales, kératite, iridochoroïdite, glaucome, hémorrhagie intra-oculaire, décollement de la rétine, sarcome, gliome, glio-sarcome, etc. 43 avaient été détruits par une cause traumatique, plusieurs de ces derniers renfermaient encore le corps étranger auteur du désastre. En réponse à ceux qui regardent l'énucléation comme une opération des plus dangereuses, j'avoue franchement que je n'ai eu aucun cas de mort à déplorer et que je n'ai vu survenir après elle aucune inflammation grave ni dans l'orbite ni dans aucune partie du corps. Cette opération me laisse beaucoup plus tranquille qu'une extraction de cataracte et aussi rassuré sur ses suites que la plus vulgaire iridectomie. J'ai cependant opéré de très-jeunes enfants de six mois, un an, et jusqu'à des vieillards de quatre-vingts ans. Je n'ai pas reculé devant trois cas de panophthalmite dont deux étaient consécutives à un traumatisme chez un enfant et chez deux adultes, dans ces trois

cas regardés depuis de Græfe comme étant les plus dangereux pour l'énucléation, je n'ai pas vu survenir le plus petit accident. Contrairement à l'opinion de beaucoup de médecins que l'age ou l'inexpérience rend pusillanimes, nous pouvons dire avec conviction que l'énucléation de l'œil est une opération de peu de gravité, qui comporte beaucoup moins d'accidents que bien d'autres opérations en apparence bien moins dangereuses et qui sont du domaine de ce qu'on appelle la petite chirurgie. Ce nombre considérable d'énucléations prouve que je suis loin d'être un adversaire de l'opération. Cependant, dans ces derniers temps, il m'est venu certains doutes à ce propos, et je me suis demandé s'il ne fallait pas respecter certains yeux perdus comme on respecte parfois une fistule à l'anus chez un tuberculeux, un ulcère chronique de la jambe chez un vieillard emphysémateux, une plaie à cautère chez un asthmatique, chez un herpétique, un testicule en suppuration chez un scrofuleux ou un tuberculeux, une amygdale ulcérée chez un arthritique, un scrofuleux ou un syphilitique. Ces considérations vous paraîtront peut-être bizarres à première vue et beaucoup d'entre vous vont sans doute se récrier. Quelle analogie prétendez-vous établir, me dira-t-on, entre ces maladies dont vous parlez, où l'action réflexe ne joue qu'un rôle très-éloigné et très-secondaire, et l'ophthalmie sympathique dans laquelle c'est l'ensemble des actions réflexes d'un œil sur son congénère qui fait tout le danger. C'est justement sur ce point que je veux insister, et j'arrive à mieux préciser, en disant qu'aussi longtemps qu'un œil qui a été perdu par une cause locale traumatique ou spontanée sans que l'état constitutionnel du sujet dans cette dernière hypothèse puisse être le moins du monde mis en cause; l'énucléation doit être la règle si l'œil ainsi perdu devient nuisible au fonctionnement de l'autre œil. Mais je fais mes réserves, et clans certains cas je suis d'un avis différent, quand une maladie constitutionnelle ou diathèse quelconque a été la cause réelle de la perte de l'œil qu'il est question d'extraire. Voici du reste des exemples qui feront mieux comprendre ma pensée: Une demoiselle de 42 ans, scrofuleuse, d'une mauvaise santé, d'un tempérament nerveux très-prononcé, a eu dans son enfance plusieurs poussées inflammatoires du côté des cornées, kératite superficielle pustuleuse et vasculaire; vers l'âge de 15 ans un des yeux, le droit, fut définitivement guéri et il ne conserva qu'une taie diffuse qui permettait à la patiente de lire son journal; l'œil gauche ne cessant de s'enflammer plusieurs fois par an, la cornée finit par se perforer, peu à peu la vision s'éteignit complétement dans cet œil. Cet organe a conservé sa forme, la cornée est entièrement opaque, adhérente en un point à l'iris; de temps à autre il est pris d'une inslammation qui dure 15 jours, un mois parfois, puis tout rentre dans l'ordre. Depuis plus de 25 ans l'œil droit n'a plus été malade.

Devant cet ensemble de symptômes inflammatoires se renouvelant à des intervalles très-rapprochés dans l'œil perdu, et voulant mettre fin aux souffrances de cette personne, et par la crainte qu'une ophthalmie sympathique n'éclatât dans le second, je conseillai vivement l'énucléation de l'œil gauche: Voilà si longtemps, me répondit la patiente, que mon œil s'enflamme plusieurs fois par an, mais au bout de quelques jours, parfois de quelques semaines, la guérison arrive et mon autre œil n'a pas changé depuis 25 ans. J'insistai avec tant d'opiniâtreté que je finis, il y a près de deux ans, à la décider à l'opération. Deux mois après l'énucléation l'œil droit intact depuis des années était pris coup sur coup de kératites successives identiques à celles qui éclataient antérieurement dans l'autre œil, enfin, après plusieurs attaques qui avaient déjà considérablement affaibli la vue, une nouvelle plus forte que les autres survint il y a deux mois, et elle aboutit à la perforation presque centrale de la cornée et ainsi qu'à la formation d'un leucome

partiel adhérent.

Aujourd'hui cette personne voit à peine pour se conduire. Ce qui est également triste pour elle, c'est que malgré la régularité de l'opération, il s'est produit une atrophie de la conjonctive, du tissu cellulaire des paupières et de l'orbite qui empêche le port d'un œil artificiel.

Mademoiselle R. est donc aujourd'hui doublement malheureuse; elle ne voit presque plus et elle est défigurée, deux résultats qu'elle impute à l'é-

nucléation.

A l'autopsie l'œil extrait renfermait une coque osseuse sur laquelle s'appliquaient la couronne ciliaire et la choroïde. L'indication de l'énucléation était donc bien formelle. J'ai par devers moi deux autres cas analogues à ce dernier que je ne rapporterai pas, parce que la cause occasionnelle, la marche, le résultat après l'énucléation, tout en un mot s'est passé comme

dans le cas de Mlle R..., sauf que la cornée ne s'est pas perforée.

Je veux citer encore à la hâte le fait suivant : Une jeune fille de 22 ans, scrosuleuse au plus haut point, d'un teint cachectique, avait perdu dans son ensance l'œil gauche à la suite d'attaques de kératites répétées, l'œil droit avait été également atteint, et, grâce à une pupille artificielle pratiquée plusieurs années avant l'époque où nous vîmes cette jeune fille pour la première sois, cet œil lui servait à se conduire, il n'était plus le siège ni de rougeur ni de douleur depuis l'opération. Il n'en était pas de même de l'autre perdu par ulcération de la cornée, il présentait un vaste leucome adhérent; de ce côté, les douleurs revenaient périodiquement parsois trèsvives et toujours elle accusait une grande gêne dans cet œil. Je proposai l'énucléation, elle su acceptée il y a 6 mois; un mois après l'opération qui avait été régulière, l'œil droit devint douloureux et depuis lors il n'a plus cessé de l'être; quant à la vision elle est tout à fait anéantie, il n'existe plus

de perception quantitative.

Il y a une forme particulière d'iridochoroïdite que l'on n'observe que chez les gens à constitution très-affaiblie, entachés de syphilis, de scrofulose, de tuberculose, de rhumatisme noueux, ou affaiblis par un mauvais régime, par des excès de tout genre et parfois aussi par une cause inconnue. Cette forme d'iridochoroïdite est presque toujours rebelle à l'iridectomie et j'ai rencontré un assez grand nombre de cas où cette opération a été meurtrière en ce sens qu'elle n'a fait que précipiter la marche de la maladie vers une issue funeste. Certains auteurs ajoutent que dans ces cas malheureux, il s'est développé une cyclite; ils croient avoir dit le dernier mot, mais la raison de cette cyclite est en dehors du traumatisme opératoire, elle résulte de l'état constitutionnel du sujet; l'iridectomie est donc contreindiquée parce qu'elle fait perdre le plus souvent au malade le peu de vue qui lui restait. On ne peut mieux comparer cette forme d'iridochoroïdite qu'à l'ophthalmie sympathique; la pupille artificielle dans l'un et l'autre cas, quand on a pu en faire une, se referme avec la même rapidité et il y a un redoublement des phénomènes inflammatoires. C'est au traitement général qu'il faut d'abord s'adresser, et celui-ci, disons-le, sera le plus souvent impuissant. Bien loin d'accepter l'opinion des auteurs qui admettent qu'un de ces yeux ainsi frappé devient une cause d'ophthalmie sympathique pour son congénère, et d'admettre avec eux qu'il importe d'énucléer cet œil perdu ; je crois au contraire qu'il faut s'abstenir d'opérer dans ce cas. Voici un fait qui prouvera mieux que toutes les théories combien nous devons tenir compte de l'état général du sujet, état général cause première de la maladie du premier œil, et combien il faut de prudence avant de se prononcer sur la valeur de l'énucléation dans des cas de ce genre.

Une dame de cinquante-trois ans, d'une constitution délabrée par plusieurs attaques de rhumatisme articulaire, très-lymphatique, d'un appétit très-ca-

pricieux, d'un mauvais caractère, toujours de mauvaise humeur, avait et à l'âge de 40 ans des attaques d'iritis sub-aiguë, tantôt à l'œil droit, tantôt à l'œil gauche. Les deux yeux n'étaient jamais pris simultanément; il s'était formé des synéchies postérieures qui avaient nécessité en 1870 une iridectomie de chaque côté qui avait bien réussi; l'arrêt des poussées inslammatoires remontait dejà à 5 ou 6 ans. Après l'opération, cette dame lisait son journal sans effort avec le verre convexe nº 36. La vision était égale dans les deux yeux. Quelques mois après l'opération une iridochoroïdite se déclan à l'œil gauche, l'état général de Madaine X. devenait de jour en jour plus mauvais; après un traitement de six semaines, l'inflammation se calma, mais un exsudat s'était produit dans la nouvelle pupille et la vision de cet œil était réduite à la notion qualitative. A la fin de 1871 je sis une iridectomie et bien que le processus inflammatoire parut éteint depuis plusieurs mois, l'opération qui s'effectua sans aucun incident à signaler, fut suivie bientôt d'une iridocylite aiguë qui dura un mois, puis reprit de nouveau avec fureur pour se calmer et recommencer d'une façon toujours plus accentuée. L'autre œil, pendant ces attaques renouvelées, restait intact; pendant les moments d'accalmie, elle pouvait lire son journal avec cet œil.

Au commencement de 1875, Mme X. qui, depuis plusieurs années, n'avait plus goûté quinze jours de repos consécutif, sentit ses douleurs augmenter encore et nous demanda de la débarrasser d'un œil dont elle ne voyait plus et qui était pour elle un perpétuel sujet de souffrances atroces. Je ne demandais pas mieux que de faire l'énucléation d'un pareil œil, mais je

n'étais pas fàché que la demande vint de la malade.

L'énucléation fut normale; à l'autopsie de l'œil enlevé nous trouvames une cyclite hyperplastique avec foyer hémorrhagique des plus caractéristiques. Pendant six semaines Mme X. sembla renaître à la vie; elle ne souffrait plus, mangeait mieux, dormait très-bien et reprenait des forces, quand au mois de mars, l'autre œil calme depuis des années, commença à rougir, la vision devint un peu plus trouble par période et un matin du mois d'avril une attaque épouvantable d'iridochoroïdite frappa cet œil et en abolit pour jamais la vision. Un de mes confrères m'a raconté un fait analogue, et en ce moment je suis l'observation d'une jeune fille à laquelle j'ai enlevé un œil atteint de cyclite et qui va perdre son se-

cond œil de la même manière que Mme X.

Voilà, Messieurs, des faits qui parlent déjà assez haut et je ne doute pas que plusieurs d'entre vous, en cherchant bien dans leur mémoire, ne se rappelleront des faits analogues. Je voudrais en terminant attirer l'attention sur ce point à savoir : de même que dans certains états constitutionnels nous voyons la suppression d'un exutoire devenu en quelque sorte une fonction physiologique par sa longue durée, occasionner des accidents dans des régions plus importantes; de même qu'après l'amputation d'un membre atteint de tumeur blanche, nous voyons une autre articulation s'entreprendre, de même que nous voyons après l'ablation d'une amygdale, d'un testicule scrofuleux ou tuberculeux, l'autre amygdale, l'autre testicule, être envahis à leur tour sinon toujours, du moins assez fréquemment, puisque l'état général cause première du mal, domine la situation et la dirige; de même après la perte de certains yeux occasionnée par une cause générale, syphilis, scrofulose, rhumatisme noueux ou un autre état cachectique, l'énucléation d'un de ces yeux centre des poussées inflammatoires. locus minoris resistentiæ où l'état général semblait vouloir se localiser dans ses manifestions, l'énucléation d'un pareil œil, dis-je, peut, dans certaines circonstances que le praticien devra s'appliquer à rechercher, être suivie d'accidents

productrice du mal existe toujours au sein de l'organisme, et que, par l'énucléation nous n'avons fait que déplacer le siège de ses manifestations. Comme on le voit dans noure spécialité, comme dans toutes les autres de l'art de guérir, par une chaîne que nous ne pouvons briser sans péril nous sommes rivés aux grandes lois générales de la pathologie, et l'étude de ses dernières dans la question qui nous occupe, pourra mieux nous faire saisir encore les indications et les contre-indications de l'énucléation préventive de l'ophthalmie sympathique.

- M. CRITCHETT dit que, quand la blessure d'un œil n'en compromet pas complétement la vision, on peut hésiter à l'énucléer. Il a vu un œil être détruit secondairement par sympathie, et le premier recouvrer la vision.
- M. Galezowski estime que dans les accidents de chasse il faut retarder autant que possible l'énucléation.

La section passe à la discussion des conclusions provisoires du rapport de M. Warlomont :

Elle retranche de l'art. 2 cette phrase : « dans d'excellentes conditions à recevoir bientôt une coque artificielle dont le port sera inoffensif » et adopte les autres conclusions.

M. JACQUEMET fait une communication sur la « perception d'une fumée intra-oculaire par des sujets atteints de certaines maladies. »

Il s'agit de deux syphilitiques et d'un albuminurique qui au réveil, pendant près d'un mois, accusaient l'existence d'une fumée intraoculaire. L'ophthalmoscope ne faisait reconnaître qu'un peu de pâleur des vaisseaux rétiniens le matin, tandis que le soir ils étaient normaux.

#### M. Martin fait la communication suivante :

### SUR LES CAUSES ORDINAIRES D'INSUCCÉS

DASS

## L'EXTRACTION DE LA CATARACTE DE MORGAGNI

CATARACTE A SOTAL PLOTTAST,

#### ET SUR LES MOYENS D'EX TRIOMPHER

#### Par M. le D' GEORGES MARTIN, de Cognac.

Le sort des opérés, porteurs de cataracte de Morgagni et traités par les méthodes ordinaires d'extraction, est, selon les cas, bien différent. Chez les uns, dans une proportion que je ne saurais déterminer, la sortie du cristallin est facile (quelquelois si facile qu'il se précipite au bina la moindre pression exercée sur le globe de l'œil), la guérison rapide, l'acuité excellente

et durable. Chez les autres, au contraire, et sans qu'on puisse le prévoir à l'avance, l'extraction est impossible; le noyau reste dans l'œil, agit à la manière d'un corps étranger et provoque une violente inslammation condnisant à la perte de l'organe.

Pourquoi donc les divers moyens opératoires employés pour les cataractes séniles ordinaires sont-ils, dans certaines circonstances, incapables d'ameter au dehors cette lentille qui, vu ses petites dimensions, devrait sortir par à

moindre des ouvertures cornéennes?

C'est qu'elle reste emprisonnée, malgré la cystotomie, dans l'intérieur de

la cristalloïde et cela pour deux motifs.

Cet enchatonnement est, ou le fait d'une ouverture insuffisante du sac capsulaire, ou la conséquence de manœuvres expulsives peu en rapport avec la disposition anatomique des lèvres de la plaie cristalloïdienne. Ces deux causes d'insuccès, l'une révélée par les faits, l'autre suggérée par le raisonnement, méritent un examen séparé.

Le cristallin ne sort pas de la cristalloïde parce que l'ouverture de cette

membrane est insuffisante.

La première fois que j'ai constaté le fait, c'est à la suite d'une extraction à lambeau de Daviel sur l'œil cataracté d'un vieillard mort. L'incision de la cornée faite, la cristalloïde ouverte, un liquide laiteux envahit en abondance la chambre antérieure. Quelques pressions sur la partie inférieure de b cornée avec une curette, dans le but d'amener le cristallin au dehors, me font sortir que du liquide. Néanmoins, la pupille est noire. Tout d'abord, je pense être en présence d'une cataracte entièrement liquide, développée dans le jeune âge. Immédiatement, je procède à une dissection minutieus pour rechercher si l'état des autres parties de l'œil peut montrer la nature et la cause de cette cataracte. Je remarque bientôt, après avoir enlevé la cornée et l'iris, un petit noyau logé dans le voisinage de l'incision de la cornée. Ce corps est enveloppé d'une poche dans l'intérieur de laquelle on le déplace, mais d'où on ne peut le faire sortir. A son centre, la poche présente une petite ouverture d'environ 0<sup>m</sup>,002 de diamètre. Ces recherches faites, je conclus avoir opéré une cataracte de Morgagni dont le petit novau n'a pas pu traverser l'ouverture trop étroite de la cristalloïde.

A la suite de cet exercice opératoire, il ne me survint à l'esprit aucune déduction pratique. J'avais bien remarqué la petitesse de la section de la capsule, mais je n'accusais que moi de la brièveté de cette incision. Sans nul doute, ces notes seraient restées oubliées dans mes cartons, si deux ans après, en opérant un malade atteint d'une cataracte liquide à noyau, je me m'étais pas trouvé de nouveau dans l'impossibilité de faire sortir la partie solide du cristallin. Cet insuccès me remit en mémoire le fait de l'amphithéâtre et l'ouverture insuffisante de la cristalloïde. Je me demandai alors si ce n'était pas à une cause semblable que tenait l'emprisonnement de la lentille. Sur le moment, par suite de l'irruption du corps vitré, je ne pus examiner ce qui était arrivé; mais, une fois la plaie cornéenne cicatrisée. je vis, au moyen de l'éclairage latéral, le cristallin occupant la partie supérieure de la pupille artificielle et enveloppé de la cristalloïde qui ne présentait à son centre qu'une petite fente inférieure au diamètre du novau. Des lors, ce qui dans le principe m'avait apparu comme un fait isolé, sous la dépendance d'une maladresse opératoire, se présenta à mon esprit comme étant propre à cette variété de cataracte. Depuis, plusieurs faits sont venus

confirmer cette idée.

En résléchissant, on comprend que dans toutes les cataractes liquides l'ouverture de la cristalloïde est loin de pouvoir être opérée de la même manière que dans les cataractes dures. Dans ces dernières, on entame la

capsule aussi largement qu'on le désire et l'on peut l'inciser successivement dans plusieurs directions. Pendant ces manœuvres, le cito de l'adage ancien n'est pas obligatoire. Chaque incision peut être exécutée avec lenteur et toute interruption, entre chacun des temps de la discision, ne saurait devenir un obstacle à l'exécution de ce qui reste à faire. En outre, pendant toute la durée de la cystotomie, l'instrument ne saurait intéresser l'hyaloïde. — Tout cela est possible parce que les couches corticales ont conservé leur consistance, et qu'elles demeurent en très-grande partie dans l'intérieur de la capsule tant qu'on n'exerce pas de pression sur l'œil. Dans ces conditions, en effet, la cristalloïde ne peut devenir flasque et ne se laisse nullement déprimer par l'aiguille qui, dès lors, trouvant de la résistance, fonctionne selon le désir de l'opérateur. Enfin, toute l'épaisseur du cristallin séparant l'hyaloïde de la lame du cystitome, le corps vitré ne court aucun danger.

Mais dans les cataractes liquides chez lesquelles le contenu du sac sort après la moindre ouverture et où la cristalloïde ne présentant aucune élasticité perd sa forme convexe et s'affaisse, ce temps opératoire présente des particularités tout autres:  $\alpha$ ) La discision est loin d'être exécutable dans son entier; souvent l'incision de la capsule est incomplète et quelquefois même limitée à un trou d'épingle;  $\beta$  S'il est difficile de faire une première ouverture en forme de fente, a fortiori des incisions supplémentaires sontelles impraticables;  $\gamma$  Veut-on effectuer une large section à la capsule et en même temps s'assurer contre la blessure du corps vitré, il faut agir avec célérité, afin que la discision soit faite avant la sortie de la majeure partie

du liquide intra-capsulaire.

Une circonstance malheureuse vient encore aggraver la situation du cristallin abandonné dans le sac par sa partie liquide. L'ouverture cristalloïdienne qui, ainsi que nous venons de le montrer, se trouve, dans la majorité des cas, primitivement trop étroite, n'est plus susceptible dans la suite de subir d'agrandissement, comme cela a lieu pour les cataractes séniles ordinaires. Dans ces cataractes, en effet, le temps de la discision est non-seulement exécutable dans son entier, mais, vient-il à être incomplétement accompli, l'incision première ne tarde pas à devenir le point de départ de plusieurs fissures. Dans les cataractes de Morgagni le sort d'une incision est forcément tout autre : les masses corticales liquéfiées sortent par le pertuis sans exercer de pression dilatatrice sur ses bords.

Le cristallin reste dans le sac capsulaire, les manœuvres expulsives étant

peu propres à l'en faire sortir.

Si, dans la très-grande majorité des cas, la cause principale de l'enchatonnement réside dans la petitesse de l'ouverture capsulaire, dans certains faits cette complication a pour origine le mode d'expulsion employé. Une opération dans laquelle le cristallin extrêmement petit est resté dans l'œil, quoique la section de la cristalloïde fut assez grande, m'a forcé à admettre que le mode d'évacuation indiqué par de Græfe pour les cataractes séniles (pression avec le dos de la curette sur le bord inférieur de la cornée), était une manœuvre qui ne convenait nullement à la cataracte liquide à novau. Que peuvent produire ces pressions? Un déplacement intra-capsulaire de bas en haut de cristallin. Pour que ce dernier, au lieu d'aller se loger dans le cul-de-sac supérieur, se présentat dans la plaie cristalloïdienne, il faudrait qu'il fût arrêté dans sa marche ascensionnelle au niveau de la lèvre supérieure de l'ouverture. Mais là, il n'existe aucune saillie s'avançant dans l'intérieur du sac. Si la cataracte, au lieu d'être entièrement liquide, présentait quelques masses corticales solides adhérentes à la lèvre supérieure, celles-ci formeraient un relief intérieur qui contrarierait la montée du petit corps, et lui ferait éprouver un mouvement de bascule qui aurait pour effet de l'engager dans la porte de sortie. Ce mode d'expulsion pourrait encore amener l'accouchement de la lentille si le segment de la cristalloïde, situé au-dessus de l'incision faite par le cystitome, était porté sur un plan supérieur à celui occupé par la portion de cette membrane sous-jacente à l'incision, en d'autres termes, si la lèvre supérieure de la plaie capsulaire, écartée de l'autre lèvre, était portée en arrière. Dans ces conditions, le prisonnier, soulevé par la curette, trouverait pour s'évaderume ouverture béante. Mais il est facile de se rendre compte que les deux lèvres de la plaie occupent après la cystotomie un seul et même plan.

### Moyens à employer pour triompher des difficultés capsulaires.

Pour arriver à une discision suffisante de la cristalloïde, tous les cystitomes à double fonction comportent une manœuvre trop lente pour pouvoir être utilisés. Même, on doit mettre de côté le cystitome-curette de Desmarres, bien qu'il ait été inventé pour les cataractes liquides à noyau. Cet instrument se compose, comme on le sait, d'une curette munie à sa surface convexe d'une petite érigne se cachant à volonté. Desmarres, voyant dans l'issue prématurée de la partie liquide de la lentille le motif le plus puissant des revers, voulsit saisir le novau aussitôt l'ouverture du sac, avant que les masses corticles liquides n'aient eu le temps de sortir. « Si l'on v parvient, disait-il, la quetion est résolue. » A mon avis, il n'en est rien. Avec cet instrument, on n'est jamais sûr de faire une ouverture assez grande; et, en outre, on procède à l'introduction de la curette dans l'intérieur du sac sans savoir si l'incision est suffisante pour lui livrer passage. Si la plaie est trop étroite, l'instrument est impuissant et dangereux, car il refoule alors en masse tout le système cristallinien (capsule et lentille) vers le corps vitré qui ne tarde pas à se précipiter à l'extérieur. Le cystitome de de Græfe est le seul instrument capable d'une action rapide, d'une dilacération suffisante de la cristalloïde avant la sortie totale du liquide intra-capsulaire. Comme, dans ces cas les incisions multiples sont souvent impossibles, il conviendra de commencer par la plaie la plus importante, par celle dont la situation permettra au novau l'engagement le plus facile. A cet effet, la direction berizontale, au niveau du plus grand diamètre de la capsule, me paraît être la meilleure. C'est cette section que réclame le mode d'expulsion que je vais conseiller. On pourrait penser pratiquer une large plaie verticale qui, et détruisant le cul-de-sac supérieur, assurerait la réussite. En agissant ainsi, on imiterait ce qu'on fait involontairement dans les cas d'extractions faciles d'un novau morgagnien. Car, quelles peuvent être les circonstances opératoires autres, qu'on pourrait invoquer pour expliquer ces sorties si aisées du cristallin? Néanmoins, je ne saurais conseiller cette pratique; je la considère comme infidèle dans ses résultats, et, pour ma part, je lui dois un insuccès. Pour qu'une plaie verticale assure la sortie du cristallin, il faut qu'elle intéresse largement la cristalloïde et que le cul-de-sac soit détruit. A-t-elle des dimensions moindres, quoique supérieures au diamètre du novau, elle ne pourra pas lui livrer passage, aucune manœuvre rationnelle n'étant à la disposition du chirurgien, pour forcer la pénétration de la lentille dans une plaie capsulaire verticale.

La cystotomie, au contraire, est-elle horizontale, on a dans la manœuvre expulsive de Weber un moyen sûr de forcer l'engagement du cristallin. La pression, exercée sur la lèvre supérieure de la plaie cornéenne avec la curette de ce chirurgien, amène le refoulement de la lèvre supérieure de la plaie cristalloïdienne; on établit ainsi une barrière qui empêche au noyau de gagner la région dans laquelle il a une tendance si naturelle à pénétrer.

es pressions consécutives de la curette se propageant à tous les milieux l'œil, tendront à faire remonter le cristallin vers la plaie béante capsulaire t de là vers l'ouverture cornéenne.

On doit maintenant se demander: quelle est la section du globe oculaire ent il faut faire choix? Cette section devra répondre aux désiderata suiants: Permettre au besoin l'iridectomie (dans les cas où l'ouverture puillaire viendrait à se contracter après la sortie de l'humeur aqueuse et à ener par conséquent les manœuvres du cystitome); — Possibilité d'appliuer la manœuvre de Weber; — Enfin s'opposer, autant que faire se peut, ux sorties du corps vitré. La première condition écarte les incisions dites entrales; la dernière nous éloigne des sections périphériques; l'expulsion vec la manœuvre de Weber, rend impossible les incisions médianes infèieures. De toute nécessité, ce mode d'expulsion exige que la lèvre interne a bord supérieur de la plaie cornéenne, soit au moins tangentielle au bord apérieur du noyau morgagnien. Le choix se trouve donc limité aux inciions médianes supérieures. Or, parmi ces dernières, c'est celle de Maurice 'errin qui, par le fait de son emplacement, permet une cystotomie selon s préceptes indiqués, et au besoin l'iridectomie. Mais, comme par sa forme, ette section prédispose aux procidences de l'iris, tout en se servant de emplacement choisi par Perrin, on taillera le lambeau suivant les conseils e Lebrun, pour avoir des surfaces biseautées, celles qui empêchent le plus **brement** cet accident.

L'opération, telle que je viens de la décrire et à laquelle je suis redevale d'un succès des plus heureux, est susceptible de modifications. Ainsi, au eu de chercher à ouvrir le sac en promenant la lame du cystitome sur sa onvexité, on peut agir par transfixion et faire à la capsule, avec le couteau mi a servi à l'ouverture de la cornée, un lambeau qui serait en petit ce me celui de la cornée est en grand. On n'a pas ici la crainte de la luxation u cristallin qui a été un des motifs mis en avant (et avec raison) pour exlure cette méthode lorsqu'il s'agit de cataractes dures. Cette transfixion de i cristalloïde se ferait après l'ouverture de la cornée, si l'on n'avait pas la rainte d'être gêné par la contraction du sphincter iridien. Vouloir réunir 1 cystotomie à la kératotomie aurait le grave inconvénient de rendre diffiile, sinon impraticable, par le fait de l'irruption du liquide laiteux intracapulaire, le moment de la contre-ponction cristalloïdienne et cornéenne. Néannoins, par l'emploi d'un instrument spécial, je pense pouvoir lutter contre envahissement prématuré du liquide laiteux. Dans ce but, j'ai fait fabriquer ar M. Luër de Paris, un instrument qui n'est autre qu'un couteau de de Græfe rminé par une pointe courbe d'une longueur de 13 millimètres. La courure appartient à un cercle de 11 millim. de rayon; elle a été calculée de nanière que, — la ponction et la contre-ponction étant faites au niveau de union de la cornée à la sclérotique, sur une ligne horizontale voisine du rand diamètre de la cornée, — le sac capsulaire soit traversé en deux oints opposés, près des limites d'une pupille, amenée par l'atropine, à sa lus grande dilatation. L'instrument allant toujours en augmentant de voame, agira à la manière du couteau de Beer : L'humeur aqueuse ne pourra ortir que tardivement. Retenue dans la chambre antérieure, elle aura leux effets: maintenir la mydriase; empêcher la sortie du liquide intracapsulaire. Le sac, ainsi embroché, ne peut manquer d'être ouvert et cela lans une étendue calculée à l'avance. Quel sera le sort de ce couteau? Remplira-t-il le but proposé? Je ne puis rien dire à ce sujet, ne l'ayant pas ≥ncore employé sur le vivant.

Au lieu de s'efforcer à lutter contre les difficultés cristalloïdienn Dourrait-on pas les éviter, en utilisant le procédé d'extraction de la avec sa capsule? Si cette opération a été abandonnée pour le traitement des cataractes séniles, c'est qu'elle faisait courir à l'organe de graves dangers, ayant pour cause première une résistance trop grande de la part de la zonule qui nécessitait pour être ouverte l'intervention d'une force énergique amenant le plus souvent la sortie du corps vitré. Or, comme dans la cataracte de Morgagni, il existe une disposition anatomo-pathologique tout autre de la cristalloïde et des liens d'union du système cristallinien avec les parties environnantes, il est permis de penser que ces dangers me sauraient exister, du moins au même degré. En effet, d'une part, le se capsulaire a plus de résistance. Circonstance heureuse! Il sera moins suit à se rompre, lors des mouvements de traction; accident, qui est arrivé à de Wecker 15 fois sur 66 cas. D'autre part, la zonule a une faible résistance, la cristalloïde adhère faiblement à l'hyaloïde. Dans quelques faits, cette connexion est tellement relâchée que la pression, exercée sur l'œil, provoque la sortie de la lentille et de la cristalloïde intacte. De Wenzel fils, dans son traité de la cataracte, après avoir insisté sur ce curieux état d'abandon de cristallin par ses liens naturels, cite deux faits suivis de guérison, dans les quels, après l'incision de la cornée par kératotomie supérieure, le cristalia sortit lentement et au gré de l'opérateur, sans qu'il fut nécessaire d'inciser la capsule, et sans qu'on ait eu à noter l'issue du corps vitré. Guidé par ces données, j'ai appliqué ce procédé à un cas de cataracte liquide. Le résultat fat aussi heureux que possible. J'avais opéré sans écarteur et sans anesthésie, par kératotomie supérieure avec iridectomie et au moyen d'une carette introduite en arrière de la cristalloïde postérieure. Bien que dans ce cas, jo n'aie eu qu'à me louer de la manœuvre de traction employée, désormais je préférerai imiter la pratique de Richter, de Christiaen et de Sperino, qui font venir la lentille au dehors, en exerçant sur l'œil de douces pressions. Les deux faits de de Wenzel témoignent déjà de la valeur de ce procédé appliqué aux cataractes de Morgagni.

Tels sont les moyens rationnels qui me semblent devoir être essayés, et sur la valeur réciproque desquels l'avenir décidera. L'expérience clinique est seule capable de nous révéler quelle sera, parmi ces diverses manières de faire, celle qui constituera un jour le procédé d'extraction spécial aux

cataractes à noyau flottant.

M. Dor répond à M. G. Martin que dans les cas pareils il a recous au procédé suivant dont il a été satisfait :

Il essaye de dégager le cristallin avec sa capsule, si cela ne réusit pas facilement, il y renonce et a recours au procédé qui suit : Incision cornéenne ordinaire; iridectomie, puis, en appuyant avec la curette su la partie inférieure de la cornée, il fait légèrement avancer le bord supérieur du cristallin et l'ouvre par transfixion au moyen du couteau de Graefe.

Ce procédé a aussi été appliqué par M. le professeur Gayet.

La séance est levée.

| T   |               |   |
|-----|---------------|---|
| I.O | secrétaire    | • |
|     | occi ( tuti t | • |

RAVENEL.

# SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE

Présidence de M. WARLOMONT.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. FIEUZAL fait la communication suivante :

## E L'IRIDECTOMIE PRÉVENTIVE DANS LE GLAUCOME

Par M. le Dr FIEUZAL, médecin en chef des Quinze-Vingts, à Paris.

L'observation attentive que nous avons pu faire, tant à notre clinique hthalmologique que dans le personnel d'aveugles qui compose l'hospice s Quinze-Vingts, de la fréquence du glaucome sur les deux yeux, nous conduit invinciblement à rattacher la cause de cette terrible affection à e influence générale dyscrasique ou diathésique. Celle-ci se localise dans membranes oculaires, des que certaines conditions indispensables s'y puvent réunies et le processus morbide qui doit entraîner fatalement et r poussées successives, tantôt horriblement douloureuses, tantôt, au conire, absolument indolentes, la perte de la fonction visuelle, se fixe sur un 1 pour ne se montrer sur l'autre qu'à des intervalles variables depuis elques mois jusqu'à un nombre d'années plus ou moins considérable. L'hospice des Quinze-Vingts renferme, ainsi qu'il résulte de notre relevé itistique publié en 1876 1, 15 % d'aveugles atteints de glaucome régulier rvenu sans traumatisme et par le fait seul d'une disposition dyscrasique nérale qui le plus souvent peut être rangée sous le chef de diathèse arritique et d'une manière plus générale encore on peut dire que le glaume affectant d'abord un œil pour se porter plus tard sur l'autre s'observe r des personnes à maladies sous-diaphragmatiques, ce que les anciens aient parfaitement noté et ce que Beer a lui-même si exactement décrit. Les affections glaucomateuses consécutives à des irido-choroïdites sont présentées sur les aveugles de l'hospice par un chiffre plus élevé, 30 %. Mais nous voulons porter seulement notre attention sur le glaucome ronique ou aigu, simple ou ophthalmique, dont nous avons pu suivre les lases d'évolution soit lorsqu'il se développait pour ainsi dire sous nos yeux, it lorsque nous n'avons eu que le résultat de cette évolution, c'est-à-diré glaucome absolu et que nous avons dû recueillir les renseignements des ersonnes atteintes de cette terrible affection. Eh bien! il résulte pour nous une manière évidente de cette dernière enquête faite sur le personnel des reugles des Quinze-Vingts et aussi de l'observation attentive de notre praque, que le glaucome qui s'observe d'une manière générale un peu après période movenne de la vie, vers la cinquantaine, est souvent héréditaire, resque toujours lié à un état dyscrasique du sang et qu'il frappe les deux eux.

Il arrive souvent que le premier œil se perd sans que le malade s'en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clinique opthalmologique de l'hospice des Quinze-Vingts, par le D<sup>r</sup> Fieuzal. Paris, 1876.

doute, et sans que son attention ait été le moins du monde sollicitée pa des douleurs ou des troubles visuels d'aucune sorte; c'est lorsque la mén affection insidieuse porte sur l'œil resté sain, que le malade demande de soins qui trop souvent, hélas! lui sont donnés d'une manière intempestive de telle sorte qu'après avoir erré de clinique en clinique, le second œil fai par se perdre comme le premier; celui-ci, du moins s'était perdu tout su tandis que le second est arrivé au même résultat après que le malade, avant épuisé la série de médicaments altérants, fondants, révulsifs et dérivatifs, vu sa santé fortement ébranlée par cette médication à outrance. Fort her reusement pour les malades, on est arrivé aujourd'hui à des idées par saines, et si on ne guérit pas tous les glaucomes, du moins on peut, da la plupart des cas, en enrayer la marche et souvent même l'arrêter d'un manière définitive par l'établissement d'une pupille artificielle.

Les diverses théories émises pour expliquer la formation du glaucome des divers troubles trophiques qui l'accompagnent, bien présentées dans thèse inaugurale par notre chef de clinique 1, quelqu'incomplètes et insul santes qu'elles soient, nous paraissent cependant de nature à éclairer d'i nouveau jour, non-seulement la pathogénie, mais encore la thérapeutique

qu'on peut opposer à la marche de cette terrible affection.

C'est à l'illustre de Græse que revient l'insigne honneur d'avoir, por ainsi dire, rationalisé l'emploi de l'iridectomie comme méthode curative de glaucome, et nous avons pleinement adopté les vues de cet hommes génie qui, sur tant de points divers a révolutionné la science ophthalmol

gique.

Pour nous, sans adopter la théorie névropathique plutôt que la théor sclérale, et prenant dans chacune d'elles ce qui nous paraît bon à reten nous pensons que c'est dans le rapport qui existe entre le cercle ciliai d'une part et d'autre part la capsule fibreuse qui renferme les membran vasculaires que l'on doit rechercher les conditions de production du gla come; toutes les formes reconnues de glaucome aussi bien que les process glaucomateux secondaires, sont en définitive le résultat du défaut d'équilib entre la pression intra-oculaire et la résistance que la sclérotique oppose cette dernière.

Nous ne concevons pas le glaucome chronique ou aigu, simple ou opthalmique sans l'intervention d'une augmentation de la tension intra-oclaire, c'est-à-dire sans la rupture de l'équilibre entre les deux forces qui, assurant dans la coque oculaire une distribution égale et régulière du sat et de la lymphe établissent si on peut ainsi dire une véritable balance ent les liquides d'entrée et de sortie.

Que d'une part cet équilibre soit rompu à la suite d'une irritation direction du réflexe du trijumeau, dont la conséquence immédiate sera une hype sécrétion, et que d'autre part la sclérotique résiste à la transsudation, le conditions de production du glaucome se trouveront réalisées et l'a aura :

- 1º Un glaucome chronique simple si la transsudation restant inférieure l'hypersécrétion, donne naissance à une pression intra-oculaire lente et co tinue;
- 2º Un glaucome inslammatoire ou aigu, si la transsudation ne correspon nullement à l'hypersécrétion par le fait de la rigidité de la sclérotique; cet rigidité doit même arriver fatalement si l'irritation sécrétoire est rapid car alors la tension amène une imperméabilité insurmontable à la suite d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Du glaucome, sa nature, son traitement, par le Dr Reeb. Thèse de Paris 1876.

quelle les désordres nutritifs ne peuvent manquer de se produire et de ire leur évolution.

Si l'hypersécrétion après avoir été lente et avoir été compensée en partie r la faible résistance de la sclérotique devient tout à coup rapide, le glaume qui avait été simple jusque-là avec des allures si peu inquiétantes qu'il lait y porter son attention pour en découvrir l'existence, le glaucome desent tout à coup aigu, foudroyant même. En un mot, nous pensons ainsi e M. le D<sup>r</sup> Reeb nous le fait dire dans sa thèse ci-dessus citée, que réduit à s conditions indispensables, le processus glaucomateux tout entier peut e renfermé dans l'augmentation de la tension intra-oculaire; de là déule tout naturellement la déduction pratique déjà indiquée, et ainsi se puve justifiée l'intervention chirurgicale qui seule jusqu'ici entre des mains biles, la pratiquant d'une certaine façon, a réussi à arrêter la marche du lucome.

L'iridectomie en effet, quand elle est faite largement et après une incin scléro-cornéenne très-lente et très-périphérique, arrête dans le plus and nombre des cas la marche envahissante de l'affection glaucomanse; les observations 4 et 5, 6, 7 et 11 de notre compte rendu statistique fournissent une preuve éclatante; aussi ne nous paraît-il pas utile d'inter, la question étant jugée dans ce sens par l'immense majorité des ocutes.

Mais si l'iridectomie telle que nous venons de la décrire sommairement qu'on pourrait appeler curative est une opération passée dans les habides les plus courantes, il s'en faut qu'il en soit ainsi de l'iridectomie préntive, c'est-à-dire de l'iridectomie double dont nous sommes arrivé par tude des faits à adopter l'emploi dans les cas si nombreux où l'établisseent d'une pupille artificielle est jugé nécessaire pour combattre l'évolune du glaucome sur l'œil qui en est déjà le siège, tandis que l'autre œil est encore nullement atteint.

Faut-il donc conclure de là que nous soyons partisan de l'iridectomie à strance? Évidemment non, car nous savons à merveille que l'iridectomie I toujours une opération difficile, délicate, je dirais volontiers à surprise ns bon nombre de cas, et qu'il faut par conséquent se garder de faire à ut propos ou hors de propos, c'est-à-dire sans qu'elle soit nécessitée par s circonstances; mais d'autre part nous savons également qu'une iridecmie bien faite ne présente le plus souvent que des inconvénients pour asi dire cosmétiques, lorsque les membranes oculaires se trouvent entre es dans un rapport qui assure l'équilibre entre les parties sécrétantes et membranes qui assurent la filtration. Si ces dernières conditions exisnt, la cicatrice scléro-cornéenne fera à peine une saillie visible, et cepennt le tissu qui unit les lèvres de la plaie sera par sa laxité relative une rantie pour l'avenir; mais pour peu que les conditions d'équilibre soient mpues au profit de la sécrétion, c'est-à-dire qu'il y ait déjà une tension table dans les deux yeux, alors la cicatrice scléro-cornéenne ne se coapte us aussi bien, le tissu interposé ne forme plus qu'un réseau de mailles reivement peu serrées et une filtration visible à l'œil nu s'opère à travers n épaisseur.

Quand donc, après avoir fait une iridectomie double pour un glaucome geant sur un œil, on voit sur l'œil sain la cicatrice se soulever, on peut re assuré d'avoir rendu au malade qui s'est décidé à la subir un signalé rvice; car selon toute apparence il était en imminence de glaucome, et eil, jusque-là sain, se serait pris probablement à l'occasion de l'opération atiquée sur l'œil atteint de glaucome confirmé.

L'étude attentive de cas analogues, la quasi certitude de voir les deux

yeux se prendre de la même façon à des intervalles plus ou moins éloigné quelque précaution du reste dont on puisse s'entourer, d'autre part l'utili incontestable de l'iridectomie ou tout au moins son innocuité, nous et conduit à proposer dans tous les cas de glaucome, quelle que soit du rest la forme qu'il affecte, une double iridectomie c'est-à-dire une iridectomie curative et une iridectomie préventive. Nous ajoutons que les malades quont accédé à notre désir n'ont pas eu à le regretter ainsi qu'on en pour juger par la relation des observations qui les concernent; au surplus cent proposition nous semble plus empreinte de logique que de témérité, et non serions heureux de la voir adopter; nous avons lieu d'être surpris qu'el n'ait pas été plus sérieusement discutée lorsque notre chef de clinique s'appuyant sur des observations consciencieusement recueillies, l'a soumise la Faculté de Paris et qu'il a rencontré de la part d'un des examinateur plutôt des railleries que des arguments.

Il ne suffit pas en effet de se retrancher derrière les avantages que per vent donner une grande pratique et des connaissances approfondies, tout les fois qu'un observateur appuie sa conviction sur des faits honnêteme

recueillis, c'est lui faire injure de ne pas les discuter.

#### Observations.

Nous ne ferons que mentionner ici l'observation publiée dans not compte rendu et qui démontre combien nous étions bien inspiré en prop sant de faire le même jour une double iridectomie pour un glaucome chr nique inslammatoire de l'œil gauche, l'œil droit étant parfaitement sain

ne manisestant même pas une tension exagérée des milieux.

L'iridectomie double n'ayant pas été acceptée par la malade, l'œil gaud fut opéré seul le 5 décembre 1873; l'opération fut très-régulière et les sultats en ont été jusqu'ici très-favorables; mais l'œil droit qui n'avait pas de pre byopie prématurée, enfin rien qui pût faire éprouver quelques craintes, spris dès le lendemain d'une violente iridochoroïdite avec exsudats caps laires, et perte complète de la vision avec des douleurs intolérables. Celle ci nécessitèrent une iridectomie qui ne fut pratiquée que le 12 décembre de sorte que les exsudats ont eu toutes les peines du monde à se résorbe les suites ont été néanmoins très-heureuses; il y a plus de trois ans et de que l'opération a été pratiquée et la malade a repris son travail depuis plus de deux ans et n'a plus jamais souffert de son œil gauche ni de son droit.

La possibilité de voir une irido-choroïdite éclater sur l'œil sain par let de l'opération pratiquée sur l'œil malade nous a depuis mis en garde nous considérons comme de notre devoir de proposer dans ces cas partic liers une iridectomie préventive sur l'œil sain en même temps que l'iride tomie curative sur l'œil attaqué.

Avant de rapporter les observations des malades qui ont consenti à sub les deux opérations, nous désirons en faire connaître une qui a déjà été publiée dans le travail de notre chef de clinique; elle est pleine d'intérêt ce sens qu'elle montre la supériorité d'une large iridectomie faite à trave une incision sclérale de 9 à 10 millimètres, sur celle qui est partiquée à limite sclérocornéenne et à plus forte raison sur celle qui est purement cornéenne, et, pour ce cas particulier, nous conservons la conviction que les deux yeux avaient été opérés de la façon que nous indiquons, les chose se fussent passées tout autrement.

Observation 1. — Glaucome chronique à l'œil droit, opéré en 1871, perte totale de la vision. Glaucome chronique à l'œil gauche, survenant quatre ans après; large iridectomie, conservation de la vision, cicatrice cystoïde; poussée glaucomateuse revenant régulièrement et se traduisant par des douleurs atroces sur l'œil droit, tandis que l'œil gauche reste mou, n'est pas douloureux, et présente une filtration du liquide intra-oculaire qu'on évacue par des ponctions; finalement énucléation de l'œil droit.

M. Mancel, 53 ans, se présente à la consultation de l'hospice des Quinze-Vingts en mai 1874; il est atteint de glaucome chronique simple avec poussée inflammatoire à l'œil droit; il a été opéré dans une clinique de la ville en 1871; depuis l'opération il n'a rien gagné comme vision; celle-ci est abolie complétement; l'œil est dur, la chambre antérieure est effacée; la pupille artificielle pratiquée en haut est intra-cornéenne ou tout au plus à

la limite de la cornée et de la sciérotique.

L'œil gauche est sujet à des douleurs qui reviennent par crises et la lumière lui paraît irisée, la tension intra-oculaire est considérable, le champ visuel est restreint en dedans, il y a imminence de glaucome aigu gressé sur un glaucome chronique. La papille est sensiblement excavée.

L'iridectomie est pratiquée le jour même en haut et par une incision périphérique et oblique. La chambre antérieure était complétement effacée;

cependant un large lambeau d'iris fut excisé.

Les douleurs cessèrent le jour même; les suites furent des plus simples, et le malade après avoir quitté la clinique en très-bon état, constata que sa vision se rétablissait en même temps qu'on pouvait noter une diminution très-considérable de la tension intra-oculaire; l'excavation glaucomateuse se comblait elle-même d'une manière appréciable. Notre opéré put reprendre son travail, et quatre semaines après son opération, il revenait, se plaignant d'une sensation de boule au-dessous de la paupière qui génait les mouvements du globe sans que sa vision parût en souffrir.

L'acuité et le champ visuel s'étaient sensiblement améliorés; mais en regardant l'œil, on voyait la conjonctive soulevée par un chémosis séreux considérable, occupant toute la moitié externe du globe et se continuant visiblement avec une saillie vésiculeuse, qu'au niveau de la plaie sclérale boursoussait la muqueuse, nous avions affaire à une cicatrice cystoïde type, et il nous était impossible de ne pas rapporter à cette même cicatrice le chémosis conjonctival résultant d'une véritable siltration qui servait pour ainsi dire de soupape de sûreté à l'hypersécrétion, dont les milieux étaient

devenus le siège.

Du reste l'opéré n'accusait aucune douleur et ne venait que pour se plaindre de la gêne que lui occasionnait le soulèvement de la conjonctive; quelques ponctions pratiquées dans le chémosis suffirent pour en amener l'affaissement. Il faut noter que l'œil gauche avait une tension normale, tandis que l'autre avait au contraire une tension très-considérable.

Quelques semaines après, le même phénomène se reproduisit exactement de la même manière, et il fallut cette fois donner quelques coups de ciseaux dans la conjonctive, après quoi le malade retourna à son travail; il fallut renouveler cette petite opération cinq fois dans le courant de 1874 et

1875.

Nous n'avions pas revu notre opéré depuis longtemps, lorsque le 19 octobre 1876 M. Moncel est revenu à la clinique non pas pour son œil gauche qui va très-bien, mais pour son œil droit qui est atteint d'une récidive de glaucome aigu avec le cortége habituel de cette terrible affection. Le globe est dur comme du marbre, les milieux sont troubles, impénétrables; la cornée louche est insensible et présente à son centre une ulcération; la cham-

bre antérieure est effacée et la cicatrice de l'opération pratiquée il y a cinq ans par un de nos confréres ne se laisse nullement forcer par une tension intra-oculaire, cependant extrême. Pendant ce temps l'œil gauche conserve, grâce à sa filtration, une tension normale qui contraste d'une manière frappante avec la dureté pierreuse de l'œil droit. Une paracentèse fait cesser les douleurs, et bientôt la chambre antérieure se reforme et l'examen ophthalmoscopique permet de revoir le fond de l'œil et de constater l'excavation profonde de la papille atrophiée.

Une nouvelle attaque de glaucome aigu éclate sur l'œil droit et une nouvelle paracentèse fait encore cesser le processus glaucomateux, mais il revient des douleurs ciliaires et sus-orbitaires, et la crainte de voir ces douleurs retentir sur l'œil gauche nous fait proposer l'énucléation qui est acceptée aussitôt. Le 20 août dernier après avoir chloroformé le malade nous faisons cette opération et nous constatons une friabilité extrême de la con-

jonctive qui était toute dégénérée à partir de la cornée.

L'œil enlevé a été aussitôt plongé dans le liquide de Muller pour être

l'objet d'un examen histologique ultérieur.

Observation II. — Glaucome absolu à l'œil droit, rien à gauche; double iridectomie.

Madame Chistel, 48 ans, arthritique, se présente à la consultation pour des douleurs persistantes de l'œil droit; une double iridectomie est praliquée le 3 mars 1876. Rien de particulier; sort de la clinique le 12. Cicatrice cystoïde sur l'œil droit avec formation d'un chémosis qu'il faut ponctionner le 30 mars une première fois, et une seconde le 21 avril. Depuis ce moment, rien à noter; plus de douleurs; l'œil a une consistance normale.

L'œil gauche qui avait une  $S = \frac{20}{20}$  avant l'opération, guérit en quel-

ques jours de son iridectomie, et présente une cicatrice lâche.

L'acuité prise le 20 avril 1877 est <sup>20</sup>/<sub>20</sub>, et le champ visuel est intact. La tension est normale des deux côtés et la malade nous remercie de l'avoir opérée des deux côtés.

Observation III. — Glaucome absolu à l'œil droit, rien à gauche; double iridectomie; bon résultat.

Madame Bernard, 60 ans, se présente pour des douleurs intra-oculaires: la vision s'est abolie petit à petit et sans qu'elle y fasse attention; mais les attaques ont été très-violentes et très-répétées dans ces derniers temps; le champ visuel est réduit à un point. C'est à grand'peine qu'elle distingue la croix du périmètre. La tension est au-dessus de la normale; l'œil gauche n'a rien.

Double iridectomie le même jour, 23 février 1876; suites des plus simples; il n'y a même pas eu de rougeur perikératique après l'opération de l'œil gauche et presque pas sur l'œil droit. Plus de douleurs; quitte la clinique le 1<sup>er</sup> mars.

Observation IV. — Glaucome absolu à l'œil gauche; œil droit sain; double iridectomie; bon résultat.

Madame Demares, 49 ans, œil gauche, dilatation maxima de la pupille, pas de chambre antérieure, tension extrême, douleur ciliaire très-forte s'irradiant vers l'œil droit qui ne présente cependant rien à noter; sa tension est normale, le champ visuel intact, l'acuité normale; les milieux ne dénotent aucun trouble de la circulation.

Après avoir chloroformé la malade, une double iridectomie très-périphérique est pratiquée le 14 juin, d'abord sur l'œil droit; beaucoup de sang s'écoule par l'incision et se répand même dans la chambre antérieure, où il

reste jusqu'au 19; la chambre se réforme le 21 seulement, mais il n'y a pas eu de douleur, et l'œil droit est en parfait état à sa sortie de la clinique le 28 juin.

L'œil gauche est opéré aussitôt après le droit, et la suite ne présente rien de particulier en dehors de la lenteur de la formation de la chambre anté-

rieure. Plus de douleur.

Observation V. — Glaucome chronique simple à l'œil gauche; l'œil droit

est sain, sauf un peu de tension exagérée des deux côtés.

Madame Chaignon, 47 ans. Réduction considérable du champ visuel interne pour l'œil gauche; papille excavée et en partie atrophiée; la perte de la vision est survenue sans que la malade s'en doute. Refuse l'opération sur l'œil sain.

Le 5 janvier 1877, après avoir chloroformé la malade, iridectomie trèspériphérique à gauche, excision d'un grand lambeau d'iris avec la pince à

griffes; très-bon résultat, pas la moindre douleur.

Le 12 janvier elle demande elle-même que l'œil droit soit opéré. Incision très-périphérique et excision d'un large lambeau d'iris; suites très-simples; la malade sort le 22 janvier avec des pupilles très-régulières et revient le 19 février en très-bon état; la cicatrice est lâche et la tension des deux yeux est normale.

Observation VI. — Glaucome chronique simple à l'œil droit; œil gauche

sain; double iridectomie.

Madame Chevillon, 69 ans, arthritique; glaucome chronique simple à l'œil droit. S = zéro; excavation avec atrophie de la papille; esfacement complet de la chambre antérieure, bien que la tension soit normale; iridectomie sur l'œil droit le 23 mai; le couteau de Græse avait beaucoup de peine à manœuvrer entre la cornée et l'iris; cependant une incision périphérique put être pratiquée, et un large lambeau d'iris enlevé très-régulièrement. Aussitôt après la même opération sut saite sur l'œil gauche, dont la tension était normale et le champ visuel intact mais atteint de presbyopie 1/8 avec S = 2/2.

Les suites ont été des plus simples et la malade a quitté la clinique en

très-bon état le 28 mai.

Observation VII. — Glaucome chronique simple absolu à l'œil gauche;

et à l'œil droit, tension exagérée, double iridectomie.

Madame Brun, 56 ans, a perdu son œil gauche sans douleur, et ce n'est que depuis qu'il est perdu qu'il est survenu des douleurs très-violentes par crises. Effacement complet de la chambre antérieure, dilatation de la pupille, tension considérable; l'œil droit n'éprouve aucun symptôme alarmant, mais en raison de l'effacement complet de la chambre et de la tension considérable qu'il présente, une double iridectomie est pratiquée le 15 juin. Tout va bien jusqu'au 19, où des douleurs commencent à reparaître audessus de l'œil gauche. Il n'y a cependant pas trace d'enclavement de l'iris dans la plaie ni à droite ni à gauche; mais la chambre antérieure est trèslente à se reformer. Pour l'œil droit elle ne commence que le 27 et pour l'œil gauche elle ne se reforme pas du tout. La malade quitte la clinique le 4 juillet; son œil droit est en très-bon état, mais elle revient pour l'œil gauche dont les douleurs persistent si bien, que l'énucléation est proposée et pratiquée le 22 août. L'œil n'a pas encore été examiné, mais les douleurs sont entièrement disparues et il est possible que l'iridectomie sur l'œil droit eut pu être évité, si l'énucléation de l'œil gauche avait été prévue et pratiquée au début.

Observation VIII. — Glaucome absolu à l'œil gauche; l'œil droit est sain, mais il présente un essacement complet de la chambre antérieure; double iridectomie.

Madame Nazon, 51 ans, a perdu la vue de l'œil gauche sans douleurs; l'œil droit ne présente qu'un essacement de la chambre antérieure; nous pratiquons néanmoins une double iridectomie le 29 juin, à la suite de laquelle l'opérée a éprouvé une photophobie extrême; l'ésérine a été employée pendant deux jours, après quoi l'on a mis des compresses de décoction de pavot, la chambre antérieure se reformait seulement le 7 juillet, et elle a quitté la clinique le 9 en assez bon état.

Observation IX. — Glaucome chronique simple à l'œil gauche; l'œil droit est sain; double iridectomie; très-bon résultat.

Madame Lecoupry, 68 ans, arthritique; sa sœur aînée a été soignée par un de nos confrères pour un glaucome. Celui-ci a fait une première opération sur l'œil primitivement pris, et beaucoup plus tard une seconde sur le second œil pris de la même façon. Nous avons examiné cette malade; elle est atteinte de glaucome absolu, c'est-à-dire frappée de cécité irrémédiable.

Notre malade se présente à la consultation le 12 juillet, pour des douleurs survenues dans son œil gauche qui, dit-elle, n'a jamais été malade, et le médecin qui lui donne des soins et qui nous l'adresse, lui a instillé queques gouttes de collyre d'atropine et on constate quelques rares dépôts d'uvée sur la capsule; les milieux sont troubles, la cornée un peu louche. On aperçoit quelques stries radiées dans le cristallin à sa périphérie; la douleur revient par crises, il n'y a pas d'irisation des flammes, le champ visuel est à peu près conservé sauf, une restriction en dedans. Nous proposons une iridectomie qui n'est pas acceptée à cause même de l'insuccès qui avait suivi l'opération pratiquée il y a quelques mois sur sa sœur; on se borne à des applications calmantes, à l'usage de dérivatifs intestinaux et à l'emploi d'injections de morphine.

Trois jours après, le 15 juillet, on nous fait appeler et nous trouvons la malade en proie à des douleurs violentes siégeant au-dessus de l'orbite et à des vomissements avec sièvre; la tension de l'œil gauche est extrême; la cornée tout à fait trouble et la rougeur périkératique caractéristique; la

malade est en pleine attaque de glaucome aigu.

L'œil droit qui n'a jamais rien eu, présente une tension sensiblement accrue, avec projection de l'iris contre la cornée; c'est plus qu'il n'en faut pour nous déterminer à proposer une opération sur chacun des yeux.

Après bien des tergiversations la double iridectomie est acceptée et pratiquée après chloroformisation, malgré la période aigue d'évolution du glau-

come sur l'œil gauche.

L'iridectomie est pratiquée très-lentement d'abord, sur l'œil gauche en haut et très périphérique; excision d'un large lambeau d'iris devenu déjà très-friable; et ensuite sur l'œil droit avec les mêmes précautions; le couteau avait beaucoup de peine à cheminer dans l'œil droit entre l'iris et la cornée. L'opération fut néanmoins pratiquée sans aucune complication et les suites en furent des plus simples.

L'œil droit n'éprouva aucune douleur, et n'eut pas même de rougeur périkératique appréciable; sur l'œil gauche qui présentait déjà des synéchies, une cicatrice légèrement cystoïde succèda à l'opération; dès le 16, l'aspect louche de la cornée commençait à disparaître, la tension intra-oculaire a sensiblement diminué; les sphincters iriens sont bien en place, l'opérée se lève dès le 17 et se trouve on ne peut mieux.

Il y a plus de deux ans qu'elle est opérée, et depuis, elle n'a éprouvé aucune douleur de son œil gauche qui a récupéré une acuité et un champ visuel normaux, et quant à son œil droit elle n'en a jamais souffert, et la pupille artificielle, cachée en grande partie par la paupière supérieure, ne la gêne en aucune façon.

Elle nous a conduit elle-même sa malheureuse sœur, sur laquelle nous avons pu constater l'insuccès de tentatives différemment conçues par l'estimable et distingué confrère de Paris, qui lui donnait ses soins pour une ma-

ladie de tous points identique à la sienne.

Les observations que nous avons l'honneur de soumettre à l'attention de nos collègues et que nous prenons telles qu'elles sont enregistrées sur nos cahiers d'opérations avec la plus entière bonne foi, nous paraissent de nature à plaider chaleureusement en faveur de la thèse que nous avons adoptée. Du reste nous sommes prêts à l'abandonner, si on peut élever contre elle des arguments de nature à diminuer l'importance que nous croyons devoir leur attribuer, notre principe étant de tenir compte dans une large mesure des opinions de ceux dont nous sommes les premiers à reconnaître la compétence.

- M. MEYER croit que s'il avait un glaucome dans les conditions spéciales indiquées par M. Fieuzal, il se ferait opérer les deux yeux.
- M. Dor est du même avis; mais il ne faudrait pas oublier la possibilité d'un accident, même dans une iridectomie bien exécutée. Aussi se demande-t-il si on a le droit d'exposer par une opération l'intégrité d'un organe encore sain dans le but d'en prévenir la maladie.

Il ne croit pas qu'on puisse le poser en règle, d'autant plus qu'on peut encore opérer une fois qu'il y a des symptômes de glaucome avec de bonnes chances de succès.

- M. Martin pose le fait que l'iridectomie dans le glaucome agit par filtration; mais agit-elle de même lorsqu'il n'y a pas encore de tension intra-oculaire exagérée?
- M. Fieuzal répond qu'il a toujours vu, dans les cas qu'il a opérés, une cicatrice lâche permettant la filtration.
- M. CRITCHETT est du même avis que ses confrères; mais on doit avertir le malade avant l'opération que probablement il ne verra plus si bien qu'auparavant.

Il a observé depuis des années plusieurs cas où le glaucome n'a pas attaqué l'autre œil. Il opérerait dès que le second œil présenterait le moindre symptôme. Il n'opérerait préventivement que dans le cas où ce serait un malade trop éloigné d'un oculiste pour être examiné de suite.

Quand M. Critchett a affaire à un glaucome bien déterminé, l'œil étant perdu, il fait ou l'énucléation ou l'iridectomie.

M. Fieuzal est heureux de voir que, d'après ses honorables confrères, son opinion d'opérer préventivement se justifie dans certaines circonstances.

M. MEYER ajoute que c'est certainement un des cas où le malade a voix au chapitre.

#### M. Coppez fait la communication suivante :

#### DES RELATIONS EXISTANT ENTRE

#### CERTAINES AFFECTIONS DE L'OREILLE ET DE L'ŒIL

#### Par M. le Dr COPPEZ, de Bruxelles.

Il est réellement étonnant que la littérature médicale soit aussi pauvre en faits du genre de ceux que je vais rapporter, quand nous voyons tous les jours le public, à la vérité très-ignorant, établir une connexion des plus étroites entre les maladies tant de l'oreille interne que de l'oreille externe et les affections oculaires les plus diverses. Combien de mères de famille ne regardent-elles pas comme une dérivation salutaire pour la santé de leur enfant, une otorrhée, un impétigo, un eczéma, un exanthème cutané quelconque, se produisant à l'intérieur du conduit auditif, au pavillon de l'oreille ou à l'apophyse mastoïde! Combien de maux d'yeux ne sont-ils pas dus, toujours d'après les mêmes gens, à la disparition brusque, spontanée ou artificielle de l'une ou l'autre de ces manifestations. Aussi dans le public on a soin de les respecter, de les entretenir parfois et de les rappeler au besoin quand ces manifestations tendent à disparaître ou à guérir trop vite de crainte que l'œil ne s'entreprenne par contre-coup; et on ne manquera jamais dans certain groupe de gens, de taxer d'imprudent et de téméraire, d'ignorant même, le médecin qui voudrait guérir ces affections de l'oreille et de son pourtour en quelque sorte providentielles,

Ces opinions, ces préjugés, si l'on veut, ont de profondes racines dans le commun des mortels, et l'usage si répandu chez les hommes du peuple de porter des boucles d'oreille comme moyen révulsif, n'a d'autre origine que cette croyance populaire qui voit entre les maladies de l'oreille et celles de l'œil la plus étroite relation. Tout le monde a connaissance de ces faits et il faut bien que le public ait vu un certain lien entre l'organe de la vision et celui de l'audition, pour qu'il s'acharne ainsi dans son opinion. Nous autres médecins nous imitons bien souvent le public. Nous le confirmons même dans sa conviction quand dans une ophthalmie nous avons recours soit aux sangsues appliquées à l'apophyse mastoïde, soit aux vésicatoires, aux révalsifs de tout genre, pour amener un amendement dans la maladie. Bien souvent nous avons vu qu'un exanthème du pavillon de l'oreille ou un eczéma siègeant dans la rainure située entre le pavillon et l'apophyse mastoïde, amenait par sa disparition l'invasion d'une kératite superficielle, qui cédait à son tour très-rapidement quand à l'aide de révulsifs on rappelait l'éruption dis-

parue.

Ce que nous disons pour les éruptions du pavillon de l'oreille et de son pourtour, nous pouvons l'appliquer également à l'otorrhée. Bien des mères nous ont avoué qu'après la suppression brusque, spontanée ou artificielle d'un écoulement purulent de l'oreille existant depuis un certain temps chez leur enfant, celui-ci était devenu plus inquiet, plus agité, moins bien portant. Nous connaissons deux exemples où la suppression brusque artificielle d'une otorrhée amena une méningite mortelle. Nous rapportons plus loin deux observations qui doivent donner matière à réflexion aux médecins qui s'occupent spécialement des maladies de l'oreille. Je crois que nous autres

spécialistes nous nous limitons trop souvent à l'organe qui fait l'objet spécial de nos études, nous oublions que cet organe est étroitement relié à d'autres, soit par le système nerveux, soit par la circulation, soit par d'autres moyens encore que nous ignorons, et que nous devons rechercher pour ne pas nous épuiser en stériles efforts à trouver dans l'œil même la raison des troubles visuels ou autres qu'il faut chercher ailleurs.

Je rapporte avec quelques détails l'histoire de deux jeunes malades chez lesquels la guérison, ou si l'on veut la suppression d'un écoulement purulent de l'oreille existant chez l'un depuis trois ans environ, chez l'autre depuis sa naissance, occasionna chez le premier un phlegmon dissus-gangréneux des paupières et du tissu cellulaire de l'orbite et la mort; chez le second une panophthalmite aiguë avec perte complète de l'œil. Sans doute l'interprétation de ces faits peut se faire disseremment; mais entre l'arrêt de la sécrétion purulente de l'oreille et l'apparition des accidents si graves du côté de l'œil, il ne s'est écoulé que quelques jours et la connexion entre ces deux ordres de phénomènes a paru si évidente que les deux familles

d'abord et les médecins ensuite n'ont pas hésité à la reconnaître.

Loin de moi la pensée de prétendre qu'il ne faudra plus essayer d'enrayer les otorrhées, qu'il faudra les abandonner aux soins de la bonne nature; ce n'est pas là ma pensée, mais je dis que dans certains cas, et c'est là en quoi consiste l'art du médecin vraiment digne de ce nom, il faut savoir temporiser, s'abstenir au besoin ou recourir à des moyens purement hygiéniques. Je suis convaincu qu'en m'entendant, des confrères plus expérimentés se rappelleront de cas analogues; peut-être leur ont-ils donné une autre interprétation ou n'ont-ils vu en ces diverses manifestations qu'une simple coïncidence, ou bien une modalité différente d'un état général seul responsable des désordres locaux. Ajoutons en passant que les praticiens songent bien rarement à examiner l'oreille quand on les consulte pour une affection oculaire, et que les médecins auristes à leur tour s'inquiètent fort peu de l'influence que le traitement d'une maladie d'oreille pourra exercer sur l'œil; mais je ne doute pas qu'une fois prévenus, les praticiens ayant l'œil ouvert sur ce point ne découvrent bientôt que le public a souvent raison dans son opinion touchant la relation entre l'oreille et l'œil.

Un ordre d'altérations oculaires bien plus intéressantes, dépendant d'une lésion de l'oreille à propos desquelles la littérature médicale (celle que j'ai consultée du moins) est entièrement muette, a trait à un genre nouveau d'ophthalmie réflexe irido-choroïdite, iritis, déterminée dans un œil par la présence d'un corps étranger ayant blessé profondément les parois du conduit auditif externe et la membrane du tympan dans l'oreille du même

olé.

Depuis l'année 1873, époque à laquelle j'ai recueilli l'observation de la petite D., où j'avais cru voir un lien étroit entre l'arrêt de l'otorrhée et le phlegmon de l'orbite, je n'avais pas manqué d'apporter une plus grande attention dans l'examen, superficiel il est vrai, des oreilles de mes malades se plaignant de maux d'yeux; il est plus que probable que si je n'avais été prévenu ou mis en garde, les deux faits qui font le sujet des deux dernières observations eussent passé inaperçus, je les aurais décrits comme des cas l'irido-choroïdite, d'iritis simple ordinaire, dues au froid ou à toute autre ause banale, tandis que ces maladies étaient d'origine réflexe et que j'avais affaire à une des maladies les plus redoutables qui puissent frapper l'organe risuel, j'ai nommé l'ophthalmie sympathique. Le hasard m'a du reste adnirablement servi, comme je le rappelle en tête de la 4º observation as exceptionnels sont rarement isolés; quand on en rencontre un un second ne tarde pas à se présenter. En effet, pendant la mé

pendant le même mois, et simultanément j'ai eu à donner mes soins à trois personnes atteintes toutes les trois d'une irido-choroïdite réflexe, reconnaissant pour causes efficientes trois ordres d'altérations occupant des sièges différents. Dans la première observation un homme de 35 ans, bien constitué souffrant beaucoup de la première dent molaire supérieure gauche se l'était fait extraire; pendant cette opération la dent se brisa au niveau de l'alvéole; une périostite alvéolaire se déclara et huit jours plus tard l'œil gauche de cet homme qui n'avait jamais présenté aucune altération, même pendant les paroxysmes de sa névralgie dentaire, fut envahi par une iridochoroïdite maligne qui en quinze jours avait abouti à la destruction de cet œil. L'extraction de la racine et un traitement antiphlogistique et mercuriel des plus énergiques, n'avaient pu enrayer le processus; six mois après l'œil n'était plus douloureux mais il était à moitié atrophié.

Le 2° cas est celui d'un homme qui, ayant reçu une blessure à la région scléro-cornéenne de l'œil gauche et ayant conservé assez de vision dans cet œil pour se conduire, fut pris dans la nuit même qui suivit une iridectomie tentée dans cet œil, d'une irido-choroïdite sympathique à droite qui abolit définitivement en très-peu de jours la vision de cet œil et du premier

œil atteint par sympathie probablement.

Le 3° cas est plus intéressant encore; il est rapporté en entier dans l'observation 3. C'est celui d'un jeune garçon qui après l'introduction forcée d'une pierre dans l'oreille gauche, contracta quelques jours après une iridochoroïdite réflexe du même côté qui entraîna la perte définitive de l'œil. J'ai pu quelque temps après rencontrer encore un cas du même genre où une iritis aiguë déterminée par la présence d'un corps étranger de l'oreille, céda à l'extraction du corps étranger et à un traitement antiphlogistique énergique.

Tels sont les faits: que l'ophthalmie réslexe provienne du traumatisme de l'œil congénère ou du traumatisme d'autres organes animés par le nest trijumeau, dents, oreilles, etc., les lésions anatomiques peuvent être identiques et le résultat pour l'œil atteint par action réslexe aussi désastreux

dans l'un et l'autre cas.

#### 1re observation.

Le 13 novembre 1873, j'étais mandé chez la petite D., àgée de 8 ans, demeurant à Bruxelles, atteinte d'une affection oculaire.

Voici les renseignements qui me furent fournis par un de mes confrères spécialiste habile en otologie qui avait antérieurement donné ses soins à cette enfant.

La petite D. a eu il y a trois ans une scarlatine à la suite de laquelle survinrent de vives douleurs dans le côté droit de la tête et un écoulement jame fétide de l'oreille du même côté. L'enfant paraissait jouir alors d'une assez bonne santé, mais son appétit était capricieux et elle était sujette aux coryzas et aux maux de gorge. Quand notre confrère l'examina pour la première fois, le 6 septembre 1873, le diagnostic porté fut: otite moyenne purulente, consécutive à l'angine scarlatineuse. Le traitement consista en injections astringentes à l'extrait de saturne et en insufflations de poudre d'alun. Au bout d'un mois de ce traitement, l'otorrhée diminua pen à pen et vers la fin d'octobre il n'existait plus aucune trace de sécrétion purulente. A partir de ce moment, me dirent les parents, la petite fille parut moins bien portante: souvent elle se plaignait de maux de tête; parfois dans la journée on remarquait que le côté droit de la face devenait rouge pendant que l'autre restait pâte; de temps en temps quelques petits boutons à som-

met blanchâtre, renfermant du pus apparaissaient de ce côté, surtout au voisinage de l'œil pendant que l'intérieur de la houche toujours du même côté était envahi par une quantité d'aphtes qui ne dépassaient jamais la ligne médiane. Ces différents symptômes étaient accompagnés d'un état général

' qui ne laissait pas que d'inquiéter beaucoup les parents.

Les premiers jours de novembre quelques petits orgeolets se montrèrent à la paupière inférieure droite; ils guérirent, sans suppuration bien manifeste. D'autres survinrent ensuite, plus volumineux avec un gonflement assez considérable des paupières; enfin le 13 novembre, quand je sus appelé, c'était pour en ouvrir un qui paraissait plus mûr et beaucoup plus saillant à l'angle interne de la paupière inférieure. L'enfant était couchée en proie à une vive agitation et à une fièvre intense; tout le côté droit de la face est injecté, tuméfié, les paupières sont d'un rouge bleuâtre, tendues, et recouvrant complétement l'œil. Je ne pus les écarter qu'avec effort tellement leur empâtement était considérable. — La résistance qu'elles m'offrent est plus grande que dans l'ophthalmie dyphtéritique; l'enfant pousse des cris dès qu'on y touche. Çà et là le long du bord de la paupière insérieure on aperçoit la pointe blanchâtre de quelques petits abcès de minime importance qui jouent un rôle bien secondaire dans la redoutable affection que nous avons sous les yeux.

Traitement: cataplasmes chauds de farine de lin, purgatif au calomel, 2 sangsues derrière l'oreille droite. Le soir, aggravation de tous les symptômes, peau chaude, brûlante, pouls à 140, grande agitation, délire par moments. La tension des paupières est encore augmentée, le globe oculaire est enchassé dans un bourrelet bleuâtre, faisant hernie entre les paupières. Le globe est immobile, projeté en avant; pas d'injection péri kératique. La pupille est dilatée, paresseuse. A l'ophthalmoscope, hyperhémie papillaire et

dilatation des veines rétiniennes.

Le 14: nuit très-mauvaise, révasserie, délire; deux selles liquides involontaires, le visage est pâle, défait. Le pouls plus fréquent et la peau plus brûlante encore que la veille. L'exophthalmie a augmenté. Les paupières toujours plus dures, plus empâtées. J'ouvre un des abcès de la paupière, très-peu de pus s'en écoule; j'incise également le bourrelet faisant hernie entre les paupières, un mélange de sang noirâtre de sérosité et de débris de tissu cellulaire gangrené fait irruption à travers la plaie; les paupières scarifiées à leur tour nous montrent, à n'en plus douter, que nous avons affaire à un phlegmon diffus gangréneux des paupières et du tissu cellulaire de l'orbite. Le soir l'enfant avait perdu connaissance, la situation était très-grave; plusieurs médecins sont appelés en consultation, entre autres M. Warlomont. Nous craignons des accidents cérébraux, car l'orbite est envahie plus profondément que le matin, ce que l'on reconnaît à l'exophthalmie plus forte et à la résistance que l'on rencontre en comprimant l'œil. C'est vraiment chose étrange que de voir le globe oculaire rester intact au milieu du désastre qui règne autour de lui. Après mûre délibération, nous nous décidons à faire un débridement très-large, bien que nous soyons à peu près convaincus que le cas est désespéré et la mort imminente. J'enfonce un bistouri à l'angle interne entre les parois osseuses de l'orbite et le globe oculaire et je fais le tour de l'œil en incisant jusqu'au fond tout ce que je rencontre. Une quantité assez considérable de sang noir, mélé à quelques globules de pus et à des parcelles de tissu cellulaire sphacelé s'écoule au dehors. J'incise également les paupières dont tout le tissu cellulaire est mortifié.

Pansement à l'hyposulfite de soude et à l'acide phénique, 2 grammes de

chloral, bouillon.

Le 15: le matin un œdème est survenu sur le dos du nez et s'est étendu

à la paupière supérieure de l'autre œil. Nuit très-mauvaise. Aggravation de tous les phénomènes déjà décrits, l'enfant ne répond plus aux questions qu'on lui pose, pousse des cris plaintifs, refuse toute nourriture. Trismos

des machoires, lavement au sulfate de quinine.

Le 16, une amélioration trompeuse s'est produite le matin; l'enfant reprit connaissance pendant quelques instants et bientôt elle tomba dans un comprofond. La respiration s'embarrassa, le pouls devint très-petit, excessivement fréquent; plusieurs menaces d'asphyxie eurent lieu, les lèvres et la langue étaient recouvertes de fuliginosités. Le soir à 7 heures l'enfant expira. L'autopsie n'a pu être faite.

#### 2º observation.

Vleminckx, âgé de 8 mois, nous est apporté par sa mère le 23 mars 1875. Cet enfant, au dire de la mère, avait depuis les premiers jours de son existence un écoulement abondant et fétide de l'oreille gauche, ce qui ne l'empéchait pas cependant de se bien porter, d'être gros et gras et très-gai. Jusque dans les premiers jours du mois de mars, cette femme s'était contentée de tenir l'oreille de son enfant aussi propre que possible à l'aide de lavages à l'eau tiède. Un médecin, consulté alors, conseilla des injections astringentes à l'eau de Goulard. L'effet du remède fut si prompt qu'au bout de huit jours l'otorrhée avait complétement cessé. Les parents et le médecin se félicitaient du résultat obtenu, à l'exception cependant de la mère de l'enfant qui observant mieux ce dernier, avait remarqué qu'il était moins gai, moins remuant que d'habitude, qu'il prenait le sein avec beaucoup moins d'avidité et vomissait assez souvent. C'est vers le 16 mars, qu'un matin on s'aperçut que l'œil gauche était fermé; les paupières étaient rouges, tumésiées, l'enfant était très-agité, pleurant à chaque instant et refusant toute nourriture.

Depuis ce jour jusqu'au 23 mars, époque où nous vimes le petit malade pour la première fois, les symptômes généraux et locaux n'avaient fait que s'accroître. Les paupières étaient gonflées, très-rouges comme dans l'ophthalmie purulente. Il y avait de l'exophthalmie, un chémosis charnu entourait la cornée et cette membrane avait perdu sa transparence. Fièvre assez forte, l'enfant pousse des cris chaque fois qu'on lui touche l'œil. L'oreille gauche examinée, ne présente plus la moindre trace d'écoulement.

Traitement : Vésicatoire derrière l'oreille gauche. Frictions mercuriobelladonnées péri-orbitaires, cataplasmes chauds, un grain de calomel

comme purgatif.

Les jours suivants l'agitation de l'enfant devint encore plus vive. La chambre antérieure se remplit de pus, l'exophthalmie s'accentue encore davantage. L'œil était complétement immobile, tant l'étranglement était intense.

4 avril: L'enfant que nous n'avons pas vu depuis quelques jours reparaît aujourd'hui. Amélioration considérable dans les phénomènes locaux et généraux. Les paupières sont plus souples, moins rouges; l'exophthalmie moindre, le chémosis a disparu en partie. Le globe reste toujours injecté, d'un rouge veineux; la cornée s'éclaircit, on revoit l'iris; l'œil a recouvré un peu de sa mobilité, l'enfant a repris le sein et joue de nouveau. — Huit jours plus tard le globe commença à s'atrophier, l'iris et la cornée s'accolèrent l'un à l'autre et à la fin de mai l'œil était réduit à un petit moignon. Aucune ponction n'avait été faite, aucune ouverture spontanée ne s'était produite permettant le libre écoulement du pus. — Il y avait donc eu résorption sur place de ce dernier.

#### 3º observation.

Le 13 février 1875, on m'amène un petit garçon de sept ans, bien conitué, n'offrant aucune trace d'un vice constitutionnel quelconque, et doué une intelligence assez développée pour son âge. Un de ses parents qui occompagnait nous raconta que depuis trois jours l'enfant ne jouait plus, e mangeait presque plus et ne faisait que se plaindre de son œil gauche, prout la nuit. Le petit malade portait la main gauche au-devant de l'œil, tête haissée, les paupières spasmodiquement fermées, laissant s'écouler tand elles s'entr'ouvraient des flots de larmes.

Dans l'impossibilité où nous étions d'examiner l'œil, et croyant à l'exisnce d'un corps étranger dans la cornée ou à une blessure du globe ocnire, j'anesthésiai l'enfant; et je découvris qu'il était atteint d'une n'its panchymateuse des plus aignés avec exsudat blanchâtre dans le champ pullaire; malgré l'examen le plus minutieux, je n'aperçus aucune trace de essure ni à l'extérieur des paupières, qui étaient tuméfiées, ni sur le globe à se montrait déjà un chémosis séreux assez développé.

Traitement : sulfate neutre d'atropine en colivre, frictions mercurio-beldonées péri-orbitaires, calomel à l'intérieur à doses fractionnées avec oudre de Dower.

Le lendemain, aggravation des phénomènes; l'enfant crie toute la nuit; sux sangsues à la tempe, des compresses chaudes trempées dans une décetion de têtes de pavot sont appliquées jour et nuit sur l'œil malade.

Le 22 février je considère l'œil comme à peu près perdu. La pupille était olitérée, le collyre à l'atropine n'avait produit aucun effet, la douleur s'éit accrue et l'enfant nous disait qu'il souffrait autant de l'oreille gauche ie de l'œil. Croyant à une irradiation de la névralgie oculaire à l'oreille a même côté, je n'y fis guère attention; mais le lendemain l'enfant in'ama qu'un de ses petits camarades lui avait introduit (quelques jours avant ie son œil ne devint malade, une petite pierre dans l'oreille gauche qu'il rait enfoncée à l'aide d'un crayon. La crainte d'être grondé ou battu l'ait détourné de l'aveu qu'il aurait bien voulu nous faire le premier jour ; ais n'en pouvant plus de douleur il s'était décidé à tout avouer. J'entrouris donc le conduit auditif externe, et à l'aide d'un stylet il me-fut permis reconnaître immédiatement l'existence d'un corps dur, résistant, d'une norité presque métallique. l'eus recours aux injections tièdes répétées, ais en vain; j'employar une petite curette, avec laquelle je parvins à dé-cher le corps du délit et je l'extravai, non sans peine, avec une pince; était une pierre bleue, à angles aigus, de la grosseur d'un haricot. Après extraction il s'écoula du sang et un liquide huileux, qui me firent supposer te le tympan avait été perforé. L'enfant n'entendait presque plus de tte oreille. Vingt-quatre heures après, la deuleur avait considérablement minué, l'enfant avait pu dormir. Huit jours plus tard le gonflement des apières, le chémosis, la rougeur du globe avaient disparu peu à peu, il existait plus qu'un peu de photophobie.

Le 25 mars l'œil restait ouvert au grand jour; la pupille était restée atraée, l'iris bosselé était refoulé contre la cornée; une adhérence circuire existait donc. L'enfant distinguait la lumière d'une forte lampe à un ed de distance. La tension oculaire qui avait diminué les premiers jours ait redevenue à peu près normale. Au mois de mai l'œil était toujours une le même état; je tentai alors une iridectomie, mais je ne pus parvenir saisir l'iris que par légères bribes. La pupille se referma bientôt. Je revis mant il y a deux mois. La perception quantitative n'existe plus, l'œil est ou, en voie de s'atrophier. L'enfant est resté sourd du côté gauche; il



Interrogé sur la cause occasionnelle de son mal, il nou auparavant en jetant des pierres avec une fronde contre espèce, armés du même instrument, il avait été blessé pierre, et que depuis il souffrait beaucoup de tout le côte

et n'entendait plus de cette oreille.

Instruit par le cas précèdent, que nous tenions enconous examinames l'oreille et nous découvrimes qu'un sonnant sous le stylet, obstruait le conduit auditif ex nage de la membrane du tympan. Les injections que no réussirent pas mieux que dans l'observation précèdente, courir à la curette et à la pince qui nous avaient déjà ques tentatives très-douloureuses, nous vimes sortir de l plus volumineuse encore que la première, à arêtes aiguës provoqué la déchurure du conduit auditif externe et d tympan.

Comme le sujet était robuste, je fis appliquer six san mastoide. Je donnai le calomel à doses fractionnées, l'atr au bout de quinze jours, cette iritis réflexe était arrêtée « pupille d'abord très-irrégulière se dilata entièrement du vation mercurielle se produisit. Au commencement d'était complète. L'ouïe persista mais demeura très-dure.

M. Pamard craint qu'on ne s'appuie sur les conclusi pour s'abstenir de traiter des otorrhées repoussantes pour l'intégrité de l'oute. Il ne répugne pas à admettr sion d'un semblable écoulement peut retentir défavoral mais c'est à la façon de la suppression d'autres émonct pas moins guérir les otorrhées, sauf à prévenir les co bles de cette suppression par l'établissement d'exutoir

MM. CRITCHETT et MEYER déclarent n'avoir jamai

- M. Jacquemen descinque des cue que des deux attractume una madqua: dantes ou bien dependent à une même distibles.
- M. Librareur peuse que l'occerbre peut comotière et commune trequent ment avec des maladies de l'eff cher des ensants servicient, comme ma nifestation d'un état général très-souvent complique d'occema treal, the cet eczéma se guérit en general facilement et rapidement par des applications locales, auxquelles le mal resiste rarement plus de neuf à diviours. L'otorrhée guérit de même et il n'y a aucune excuse à la laisser se perpétuer : les exutoires sont là des vesicatoires derrière les oreilles par exemple. pour empêcher les effets possibles sur l'evil d'une sup pression trop rapide de l'écoulement. Quant au spasme oculaire et à la photophobie, les praticiens possèdent des moyens nombreux de s'en rendre mattres.
- M. Critchett fait toujours aspirer du chloroforme quand il a à examiner les yeux d'enfants crispés par la photophobie spastique. Il a aussi remarqué que la cessation brusque d'une otorrhée aggrave l'état de l'œil, et croit urgent de la remplacer par un dérivatif cutane. Il donne pour cela la préférence à de petits sétons composés d'un double cordonnet de soie qu'il passe sous un pont de peau d'un à deux centimètres, soit à la tempe, soit à la région mastordienne; les bouts du cordonnet sont liés entre eux d'une façon très-lâche et le séton se trouve ainsi forme d'un anneau qu'on peut faire tourner dans la plaie sans jamais l'en retirer. Cette ansé est maintenue en place pendant plusieurs semaines. Elle gêne peu les malades qui la dissimulent facilement dans les cheveux et est d'une grande efficacité.
- M. Warlomont appelle à cette occasion l'attention de la section sur une des causes qui, chez les jeunes sujets surtout, est susceptible de créer ou au moins de perpétuer le spasme palpébral; cette cause c'est l'existence aux angles externes d'une petite crevasse cachée profondément dans les plis radiés de la commissure et que souvent l'on n'aperçoit qu'en les écartant avec soin. Il appelle cette crevasse fissure pulptibrale et lui attribue la persistance du spasme à la façon dont la fissure anale fait contracter le sphincter.

Il faut toujours, dit-il, aller à la recherche de cette firmure, afin dy appliquer la pointe d'un crayon de nitrate d'argent dont l'action est un-médiate; l'eschare produite protège le fond de l'ulcere et le met, a l'instant, à l'abri de l'irritation déterminée par les lurmes,

- M. Don arrive au même resultat en employant un onguent quelconque uniquement pour empécher le contact des larmes, Quand la fixence est plus grave, il incise.
- M. Merer présere la cantérization, pares que l'excluse qui a'essent protége mieux qu'un ouquest de ce contact,

- M. Barde emploie, comme M. Critchett, le chloroforme, et souvent il n'a pas même besoin de cautériser.
- M. Pamard guérit la contraction par l'application périorbitaire de teinture d'iode morphinée.
- M. Libbrecht présente un modèle de ciseaux à écrasement pour l'indectomic, dans les cas d'iritis ou d'irido-choroidite afin d'éviter l'hémorrhagie qui dans ces conditions suit presque toujours la rentrée, dans la chambre antérieure, des lèvres de la plaie de la membrane irienne, rendue plus vasculaire par le travail phlegmasique. Le mécanisme qu'il propose à cet effet consiste en deux pièces mousses adossées aux lames des ciseaux et disposées de façon à écraser l'iris, au lieu de son excision, avant que le tranchant des lames, qui agit immédiatement après et du même coup, ne vienne couper la partie écrasée. Les lèvres de la plaie qui en résulte n'appartiennent donc plus à cette partie meurtrie, puisqu'elle a été enlevée, mais les vaisseaux qui en dépendent et qui ont subi à distance l'effet de l'écrasement, en sont devenus imperméables et partant impropres à fournir du sang.

#### M. de Wyss fait la communication suivante :

#### **UEBER**

# DAS VERHÆLTNISS DER MYCOSE DER HORNHAUT ZUR ENTZUENDUNG DERSELBEN

par M. le Dr Hans v. WYSS, von Zürich.

Es ist allgemein bekannt, dass es eine Anzahl von sehr acut verlaufenden eitrigen Entzündungen der Hornhaut gibt, bei denen schon nach 12 bis 24 Stunden die ganze Membran abstirbt, und die aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer Infection irgend welcher Art von Aussen beruhen.

Ferner haben die schönen Untersuchungen, namentlich von Eberth, Frisch u. A. dargethan, dass es möglich ist, auf die Cornea niedere Organismen, die Bacterien, zu impfen; sei es, dass man die Cornea oberflächlich verwundet und bacterienhaltiges Material in den Conjunctivalsack bringt: sei es, dass man Fäden in bacterienhaltige, faulige Flüssigkeiten taucht und durch die Cornea durchzieht. In beiden Fällen entwickeln sich dann gewöhnlich nach kurzer Zeit die bekannten typischen, sternförmigen Figuren der Bacterienmassen über die Hornhaut, und diese Ausbreitung ist von mehr oder weniger heftigen Entzündungserscheinungen begleitet.

Ja, es hat Eberth sogar nach dem Durchziehen blosser, anscheinend reiner Fäden die gleichen Pilzentwickelungen beobachtet, wo offenbar doch in den Fäden Keime versteckt waren.

Damit schien die Erklärung der so acut verlaufenden eitrigen Hornhautentzündungen als mycotische Erkrankungen scheinbar einfach zu sein.

Bei Gelegenheit von verschiedenen Versuchen über die Entzündung der Hornhaut bin ich zu etwas abweichenden Resultaten gelangt. Wenn ich Fäden von verschiedener Dicke, sei es von Seide oder aus anderem Material, durch die Hornhaut zog, habe ich oft verschiedene Grade der Entzündung nach dieser kleinen Operation beobachtet, — bald schon nach 12 Stunden totale, dichte Trübung des Gewebes, mit nachfolgender Eiterung und Necrose der Membran; bald nur schwache circumscripte Eiterung um die Stichstellen, bald eine noch unbedeutendere Reaction. Tränkte ich die Fäden mit pilzhaltigem Material, so erhielt ich öfter negative Resultate, d. h. es trat eine mehr oder weniger ausgesprochene Entzündung ein, aber es fanden keine Pilzvegetationen statt.

Untersuchte ich die nach kurzer Zeit total getrübten und stark entzündeten Hornhäute nach dem Durchzug der Fäden, so vermisste ich stets die

Wucherungen der Bacterien.

Um so überraschter war ich nun, als ich an mehreren Augen nach einfacher Einführung eines Lanzenmessers in die Hornhaut, nach welchem Eingriff keine Treibung entstanden war, nach einigen Tagen Anhäufungen von Bacterien, sowohl an der hintern Wundöffnung als in dem Gewebe selbst vorfand.

Aus diesen, wenn auch vielleicht noch in zu geringer Zahl und etwas flüchtig angestellten Beobachtungen, erlaube ich mir die trotzdem, wie mir scheint, sichern Schlüsse zu ziehen:

- a) Es entwickeln sich Bacterien, nach Einführung von Aussen in die Hornhaut, in typischer Weise weiter, und diese Membran bietet ein ausgezeichnetes Object für das Studium der Weiterentwickelung von Bacterien innerhalb lebender Gewebe.
- b) Die Entzündungen der Hornhaut stehen in keinem directen Zusammenhang mit der Bacterienverbreitung in derselben, d. h. es gibt acute eitrige Entzündungen dieser Membran wo die Bacterien ganz fehlen, und umgekehrt können sich Bacterien in der Hornhaut verbreiten, ohne dass ein nennenswerther Grad von Entzündung eintritt.
- M. Warlomont pense qu'un fil qu'on croit propre peut contenir des bactéries.
  - M. de Wyss est du même avis.
  - M. Warlomont fait une communication sur le rouge de la rétinc.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Warlomont propose de revenir sur quelques points de la discussion de la veille sur les indications de l'énucléation du globe de l'œil dans les ophthalmies sympathiques.

M. CRITCHETT, à propos des accidents de chasse dont avait parlé M. Galezowski, dit que: Quand on croit que le grain de grenaille est resté dans l'œil, il faut procéder à l'énucléation. Mais si le grain n'a fait que traverser l'œil dans des parties peu importantes, c'est-à-dire derrière le corps ciliaire, il faut s'en abstenir. Quant à la question d'une coque artificielle, elle est très-compliquée, car souvent ces yeux artificiels, sont mal supportés.

Quand une opération de cataracte amène une inflammation sympathique de l'autre œil, il ne faut pas désespérer d'avoir une vision suffisante de l'œil opéré.

M. Critchett dit que si lui-même recevait un coup de couteau qui atteindrait l'œil près du corps ciliaire et amènerait à sa suite une cataracte traumatique, il se ferait enlever cet œil, quoiqu'on puisse acquérir de nouveau une vision satisfaisante par résorption de la cataracte.

M. Don hésite aussi quelquesois. Il cite trois cas:

Le premier est celui d'un forgeron qui, depuis 15 ans, a au centre du corps vitré un petit morceau d'acier sans en souffrir.

Le second est celui d'un jeune homme qui avait un œil phthisique, gardant encore la perception de la lumière, mais légèrement douloureux. L'autre œil était encore bon, quoiqu'avec des synéchies antérieures. M. Dor proposa l'énucléation qui fut refusée; il proposa alors l'iridectomie du meilleur œil pour en prévenir l'inflammation, elle fut aussi refusée. Quelque temps après cet œil se fondit et il l'énucléa. L'iridectomie fut alors faite sur le premier œil et on obtint une vision suffisante pour lire de très-près le N° 30 de Snellen.

Le troisième cas est celui d'un accident de chasse. Le plomb avait traversé l'œil et était logé dans la paroi osseuse supérieure de l'orbite. Malgré l'absence du corps étranger et une blessure relativement légère, les premiers symptômes de l'ophthalmie sympathique du bon œil nécessitèrent l'énucléation.

M. CRITCHETT répond à une question de M. Dor, que quand il a échoué dans une opération de cataracte sur un œil, il a pour principe d'opérer le second œil par une autre méthode que la première fois. En effet, il ne lui est jamais arrivé de perdre les deux yeux, l'un par suppuration, l'autre par iritis. Il ne craint pas les dangers de l'inflammation sympathique sur le second œil. On peut l'opérer sans énucléer le premier.

M. MEYER rapporte un cas où on voyait chez un enfant, un grain de plomb logé au fond de l'œil. La vision de cet œil n'était pas perdue. Il demande à M. Critchett s'il fallait opérer.

M. CRITCHETT répond que c'est difficile à dire, mais que comme dans ce cas on est sous la menace perpétuelle de l'inflammation, il serait préférable d'opérer.

M. Don croit que quand il n'y a pas de brides cicatricielles ni de traces d'inflammation, ce qui était le cas chez le forgeron dont il nous a rapporté l'histoire, il est permis de ne pas énucléer.

La séance est levée.

| Le | Sccrétaire, |         |
|----|-------------|---------|
|    | A.          | Kohler. |

## SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE

Présidence de M. WARLOMONT.

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Javal fait la démonstration de son optomètre et en fait ressortir diverses modifications.

#### M. Magnan fait la communication suivante :

## SCLÉROSE DU NERF OPTIQUE

ET

DES NERFS MOTEURS DE L'ŒIL DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE

Par M. le D' MAGNAN, médecin de l'asile Sainte-Anne, à Paris.

La sclérose isolée de l'un des nerfs crâniens n'est pas rare dans la paralysie générale, toutefois la lésion atteint parfois des groupes nerveux affectés à une même fonction, et les frappe soit simultanément, soit successivement sans marche régulière. Mais les paralysies partielles dans l'encéphalite interstitielle diffuse ne dépendent pas toujours de la même cause. La paralysie générale, en effet, en dehors de l'affaissement général et progressif de la motilité et de la sensibilité, peut présenter, à des périodes irrégulières, des paralysies partielles, tantôt brusquement développées, mais dans ce cas passagères et consécutives le plus souvent à une attaque épileptiforme ou aploplectiforme, d'autres fois lentes mais permanentes et sous la dépendance immédiate d'une sclérose des cordons nerveux. Cette lésion peut occuper les nerfs du mouvement et du sentiment aussi bien que ceux de la sensibilité spéciale. Parmi ces derniers, le nerf optique est le plus fréquemment atteint : la vision diminue peu à peu, le champ visuel se rétrécit, et sauf des cas exceptionnels dans lesquels l'œil devient le siège de sensations lumineuses, d'éclairs, d'étincelles, de mouches volantes, la faiblesse progressive de la vue aboutit à l'amaurose. A l'ophthalmoscope, on voit au début une paleur de la papille, une netteté plus grande de son contour, puis le disque se rétrécit légèrement, prend une teinte blanc nacré ou bleuâtre ; le calibre les vaisseaux diminue et l'atrophie de la papille devient complète. Quelquefois l'amaurose s'accompagne de strabisme ou bien de paralysie de la Saupière, d'autres fois, et ces cas sont plus rares, c'est la chute de la paupière, le strabisme externe avec dilatation de la pupille, ou le strabisme nterne, ou bien encore la diplopie qui précèdent l'amblyopie et l'amauose. A côté de la solidarité fonctionnelle qui existe entre les nerfs moeurs de l'œil et le nerf de sensibilité spéciale, on observe donc une sorte le solidarité pathologique, si bien que la sclérose spontanée de l'un de ces nerfs fait craindre le développement de la même altération sur les autres. On ne peut pas, sans doute, entre ce groupe de nerfs destiné à l'appareil de la vision et les paires rachidiennes, établir une analogie parfaite, puisque, d'une part, nous avons un nerf de sensibilité générale et qu'il s'agit ici d'un nerf de sensibilité spéciale, mais on ne peut s'empêcher de reconnaître et de noter cette tendance parfois si marquée à un même mode d'altération. D'ailleurs, dans la paralysie générale, on le sait des relations étroites existent entre les lésions nerveuses, médullaires et cérébrales, et ce qui domine dans cette maladie c'est la disposition générale de tout le système nerveux à un mode particulier d'irritation présidant au déterminations locales multiples qui se produisent.

La névrite interstitielle peut se montrer soit avant soit au moment même de l'apparition des symptômes de la paralysie générale, soit dans le cours de l'affection. Chez deux malades atteints de paralysie générale, la sclérose des nerfs optiques et des moteurs oculaires communs avait précédéles premiers symptômes de la maladie; mais tandis que sur l'un la sclérose trèsaccusée dans le nerf optique, était à peine marquée dans l'oculo-moteur, chez l'autre, au contraire, la sclérose très-accusée dans le moteur oculaire

commun, commençait à peine dans le nerf optique.

Le premier sujet était un homme de 37 ans, dont la vue s'était progressivement affaiblie jusqu'à la cécité complète survenue deux ans avant le début de la paralysie générale. Celle-ci était caractérisée par de l'affaiblissement des facultés, du délire ambitieux très-étendu et incohérent, de l'hésitation de la parole et de l'inégalité pupillaire; elle suivit une marche asser rapide et la terminaison fatale survint au bout de deux ans, à la suite d'une cystite purulente et d'hémorrhagies intestinales. A l'autopsie, les nerfs optiques grisâtres ont à peine le tiers de leur volume ordinaire; le chiasmales bandelettes, d'un gris gélatineux sont atrophiés; les corps genouillés semblent normaux; les tubercules quadrijumeanx paraissent petits, mais me présentent pas de changement de coloration. Les nerfs moteurs oculaires communs offrent une légère teinte grisâtre sans changement notable de volume.

Les coupes du nerf optique durci par l'acide chromique, colorées par le carmin, permettent de se faire une idée de la forme du nerf devenu oblaire, de la distribution et de l'étendue de la lésion. On voit à un grossissement de 60 diamètres, une sclérose annulaire qui, par sa couche profonde donne naissance à de nombreuses cloisons. Celles-ci pénètrent dans l'épaisseur du nerf, s'unissent à de gros îlots du tissu conjonctif qui forment comme des foyers de renforcement. De ces foyers s'irradient dans toutes les directions des travées plus ou moins volumineuses, limitant des espace très-irréguliers où se trouvent pressés les uns contre les autres de rare tubes nerveux et des cylindres d'axe dépouillés de leur gaîne de myéline. De nombreux vaisseaux de petit calibre à parois très-épaisses, se voient dans toute la préparation et témoignent de la vascularisation exagérée du nerf.

Examinées à un grossissement de 260 diamètres, les cloisons se montrent composées d'un tissu conjonctif, ondulé par places, offrant de nombreux corps fusiformes; en quelques endroits, mais surtout à la périphère du nerf, on voit, au milieu des fibres conjonctives, une multiplication énorme de petites cellules, éléments embryonnaires qui forment en certains points un véritable semis. Dans les espaces que les cloisons tendent à réduire de plus en plus par leurs nombreuses irradiations, se montrent coupés perpendiculairement des cylindres d'axe de volume très-variable et que que tubes nerveux avec le cylindre d'axe et la gaîne de myéline.

Les vaisseaux très-nombreux sont remarquables par l'épaisseur de leurs

parois qui ont doublé et même triplé de volume.

Le deuxième malade, âgé de 42 ans, avait éprouvé de l'amblyopie quatre avant le début de la paralysie générale, et un an après l'apparition des produisit une chute de la paupière supérieure auche; les jambes, en outre, s'affaiblissent notablement. La mort survint des hout de trois ans et l'autopsie montra une diminution légère du volume des nerfs optiques et une atrophie considérable des oculo-moteurs remarquables aussi par leur teinte gris-perle. La moelle offrait également, à la coupe, des striations grisatres rayonnées, mais plus accusées de chaque côté du sillon postérieur.

La coupe du nerf optique durci par l'acide chromique est légèrement ovalaire à cause du retrait de la partie sclérosée. On aperçoit, en effet, à un faible grossissement, un épaississement notable des cloisons interstitielles au pourtour des vaisseaux centraux, mais plus particulièrement du côté où se montre aussi un commencement de sclérose corticale; là, les espaces qui limitent les faisceaux nerveux se sont rétrécis et les tubes se trouvent pres-

sés, tassés en quelque sorte les uns contre les autres.

Examinées à un grossissement de 260 diamètres, les cloisons épaissies, finement striées, pourvues de noyaux, se dessinent de la manière la plus nette; on voit, dans l'épaisseur de ces cloisons, des vaisseaux à parois épaisses coupés perpendiculairement. La plupart des tubes paraissent sains, mais toutefois on remarque des cylindres d'axe tuméfiés dont quelques-uns sont dépourvus de gaîne de myéline.

Les coupes des nerfs moteurs communs n'offrent que d'épaisses cloisons de tissu conjonctif interceptant des espaces très-limités dans lesquels on ne trouve plus de tubes nerveux, mais simplement des cylindres d'axe de vo-

lume et de forme variables.

Chez ces deux paralytiques, la lésion s'est montrée tour à tour plus accusée sur le nerf optique et sur le moteur oculaire commun, mais ordinairement c'est le nerf optique qui est le premier et le plus fréquemment atteint. La névrite interstitielle diffuse a d'abord envahi les parties les plus riches en tissu conjonctif et en vaisseaux, c'est-à-dire la périphérie des nerfs et le voisinage des gros vaisseaux; là, comme dans la moelle, dans le cerveau, elle occupe d'abord les régions où prédominent les éléments qui favorisent l'inflammation.

L'état de l'orifice pupillaire n'est point le même chez tous les paralytiques affectés d'atrophie papillaire. L'un de nos paralytiques, en effet, offrait une dilatation des pupilles en rapport avec l'amaurose, le second présentait une pupille dilatée et l'autre resserrée malgré le même degré d'atrophie papillaire des deux côtés. Il en est de même, on le sait, dans l'ataxie locomotrice. Dans ces cas, plusieurs causes interviennent, et l'on doit tenir compte non-seulement des phénomènes réflexes, mais encore de l'influence du sympathique, souvent malade lui-même, aussi bien que du moteur oculaire commun.

La séance est levée.

Le Secrétaire.

A. KOBLER.

#### SOUS-SECTION D'OTOLOGIE

## SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE

Présidence de M. Voltolini.

Au début des séances de la section d'ophthalmologie et d'otologie. d'accord avec le président de cette section, les otologues se séparent pour constituer une sous-section d'otologie qui se réunit dans un amphithéâtre spécial.

Sur la proposition de M. Burkhardt-Merian, de Bâle, M. le professeur Voltolini, de Breslau, est nommé président de la sous-section d'otologie.

M. Colladon fait la lecture de son rapport :

## TÉNOTOMIE DU MUSCLE TENSEUR DU TYMPAN

Rapport de M. le Dr COLLADON, de Genève.

Il y a 25 ans environ que Hyrtl mentionna le premier, dans son anatomie topographique, la section du tensor tympani comme moyen curatif de la dysécie accompagnée de tension exagérée de la membrane du tympan. Plus tard Politzer démontra qu'une tension excessive de cette membrane pouvait déterminer secondairement des troubles labyrinthiques, et de Tröltsch mit en avant la section du muscle comme pouvant obvier à ces désordres fonctionnels.

Après de nombreuses expériences sur le cadavre, Weber-Liel sit en 1867 l'opération sur plusieurs personnes atteintes de surdité complète (ces premières observations ont été publiées en 1868 dans le Monatschrift für Ohrenheilkunde). Depuis lors la question a été débattue mainte et mainte fois et les spécialistes se sont partagés en deux camps : les uns admettant l'esticacité de la ténotomie dans certaines formes de surdité, les autres, les plus nombreux, lui refusant toute valeur thérapeutique ou ne lui accordant qu'une importance très-relative. Nous discuterons plus loin les témoignages qui ont été apportés en faveur de ces deux opinions contradictoires. Mais nous pouvons dire dés à présent que cette méthode opératoire, tout d'abord portée aux nues, est loin d'avoir donné les résultats brillants qu'elle semblait promettre. Les expériences répétées d'observateurs consciencieux l'ont discréditée au point de la faire abandonner de beaucoup; n'en est-il pas ainsi, dans le domaine des sciences médicales, d'une foule de remèdes et

de procédés opératoires qui, vantés outre mesure au début, laissent à peine dans le passé une trace de leur passage et semblables à ces brillants météores qui, après nous avoir un instant éblouis de leurs feux, disparaissent à jamais dans la nuit! Ce résultat négatif ne doit pas nous décourager; le progrès n'est qu'au prix de recherches incessantes, et déjà des expériences nouvelles semblent devoir nous ouvrir un nouveau chemin.

Le procédé opératoire, sans être difficile, demande de la dextérité. L'instrument, pour atteindre sûrement le tendon, doit présenter une courbure en forme de sabre; la pointe en est légèrement arrondie; il faut un ténotome

différent pour chacune des deux oreilles.

On peut se passer du chloroforme et il n'est pas absolument nécessaire de maintenir la tête du malade dans une position fixe. L'incision se pratique avec l'aiguille à paracentèse derrière l'extrémité supérieure du manche du marteau, derrière sa petite apophyse. Le ténotome à pointe arrondie est ensuite introduit dans la caisse dans la direction du tegmen tympani; puis il est tourné à angle droit de manière à ce que le fil en vienne à reposer sur le tendon. En faisant agir le ténotome comme une scie, à petits coups, sans cependant exercer une trop forte pression, on parvient sans peine à opérer la section du tendon; quand la membrane du tympan n'est pas trop épaissie ou trop opaque, on aperçoit ordinairement, par transparence, l'hémorrhagie qui s'est produite dans la caisse, et qui d'habitude se résorbe au bout de quelques semaines.

Afin de ne pas léser le manche du marteau ou l'articulation du marteau avec l'enclume, il est prudent de ne pas faire l'incision dans son voisinage immédiat: le promontoire doit aussi être ménagé, et, pour cela, lorsque le ténotome a été introduit à la profondeur d'environ trois millimètres, on en rapproche le manche de la paroi postérieure du conduit auditif. La corde du tympan est quelquefois atteinte, comme l'attestent plusieurs cas de téno-

tomie pratiquée sur le cadavre.

• Jamais, dans un seul des cas opérés par moi, je n'ai obtenu un succès durable quelconque. • Tel est le jugement peu encourageant porté sur la ténotomie par Schwartze, et, malheureusement pour la science, cet arrêt a été confirmé de tous les côtés par des praticiens apportant à l'appui de leur dire les preuves de leur expérience. Il est même arrivé que l'opération, quoique exécutée selon les règles, a été suivie d'une très-violente inflammation de l'oreille moyenne, qui de là s'est étendue au labyrinthe, amenant avec elle une aggravation notable de la surdité et des bourdonnements. On trouvera d'ailleurs dans l'Archiv für Ohrenheilkunde (tome X, page 268) un résumé de la discussion qui, au Congrès des médecins-auristes à Gratz en 1875, s'est élevée entre les partisans et les adversaires de la ténotomie; parmi ces derniers, MM. Kessel et Magnus ont clairement démontré les causes qui en rendent les résultats précaires, illusoires ou même absolument nuls.

Quelles sont ces causes? pourquoi la ténotomie, même exécutée dans la perfection, est-elle impnissante à remédier d'une manière durable à certains troubles fonctionnels dont on la croyait appelée à devenir le correctif? J'indique dans mes conclusions qu'elle a été employée principalement dans les cas de catarrhe chronique de la caisse, avec surdité progressive, désordres labyrinthiques, vertiges, bourdonnements d'oreille, tous accidents dépendant, en partie du moins, d'un raccourcissement, d'une rétraction secondaire du muscle tenseur du tympan. En bien! la raison principale de l'insuccès ou du succès purement passager de la ténotomie est qu'avec le raccourcissement du tendon il existe presque toujours dans l'oreille moyenne des altérations pathologiques sur lesquelles la section n'a aucune prise.

Parmi ces lésions citons l'épaississement de la muqueuse tympanique, chi de la membrane de la fenêtre ronde, la synostose de l'étrier avec la fenêtre ovale; mais le plus souvent elles dépendent d'un travail adhésif morbiés consistent en synéchies funiculaires et membraneuses; ces synéchies, meseulement immobilisent le tendon en l'attachant au tegmen tympani, mis en même temps elles intéressent presque toujours les osselets et les autre parois de la caisse du tympan.

Une autre cause d'insuccès est qu'après la section le tendon se régime et naturellement se raccourcit encore; il peut même en résulter une agravation de la situation; ici, comme pour la paracentèse simple, il n'est pu facile d'empêcher ou même de retarder sensiblement la cicatrisation de tissus incisés; de là le caractère précaire des résultats obtenus. On a limproposé la douche d'air, le cathétérisme de la trompe comme un moun propre à empêcher la reproduction du tendon et à conserver l'élasticité de la membrane du tympan, mais cette conception théorique n'a pas, que je sache, justifié dans la pratique la confiance qu'elle avait pu inspirer.

Sans contester les résultats favorables obtenus par MM. Weber-Liel, Gruber, etc., on peut se demander si les manœuvres qui, dans la ténotomit, intéressent plus spécialement la membrane du tympan, n'ont pas la plus grande part au succès : je veux parler de la paracentèse de la membrace et de l'incision de sa poche postérieure, deux procédés opératoires de » ture à diminuer l'intensité des symptômes morbides. Dans l'opinion de Hartmann, il serait sage d'éviter le piège de l'illusion en ajournant la ténetomie au moment où l'influence de la paracentese ou de l'incision postérieure sur les désordres fonctionnels pourrait être parfaitement appréciée; la section du tendon ne serait pratiquée qu'une fois ce point acquis, 🗪 mieux encore, qu'après la guérison de l'incision. De cette manière il serait possible d'établir surement la part de succès qui revient à la ténotomie et celle qui, plus particulièrement, est du domaine de la paracentèse ou de l'incision de la poche postérieure. L'auteur cité a opéré une malade atteinte de surdité à un degré très-considérable et de bourdonnements intenses, chez laquelle le tympan présentait une dépression assez marquée; l'incision de la poche postérieure a sensiblement apaisé les bourdonnements, tandis que la ténotomie pratiquée dans la suite n'a rien ajouté à l'amélioration obtenue.

Si l'ensemble des observations recueillies jusqu'à ce jour ne permet pas de prédire un avenir bien brillant à la ténotomie du tensor tympani en tant que section complète du tendon, un succès plus réel est peut-être réservé à une idée de von Tröltsch, qui récemment a proposé la séparation partielle du tendon d'avec son insertion au manche du marteau, insertion qui dans certains cas pathologiques descend très-bas sur l'osselet. Cette séparation partielle devrait naturellement être pratiquée de manière à ce que le fil du ténotome opérât de bas en haut, et dans ce but l'introduction de l'instrument au-devant du manche du marteau mériterait la préférence (Schwartze).

Évidemment la ténotomie du tenseur du tympan n'a pas dit son dernier mot : sans doute elle ne doit être tentée que quand les modes ordinaires de traitement sont restés sans effet, sans doute elle n'est vraiment utile, son efficacité n'est vraiment permanente que dans un nombre de cas restreint; mais n'est-ce pas déjà beaucoup que de pouvoir soulager pour un temps les malheureux que torturent des bourdonnements incessants? et, d'un autre côté, n'est-on pas en droit d'espérer que ce premier pas sera suivi d'autres et que, l'élan une fois donné, de nouveaux travaux, de nouvelles expériences viendront agrandir le champ de la conquête? A ce

WEBER-LIEL. — SUR LA TÉNOTOMIE DU MUSCLE TENSOR TYMPANI. 829

double point de vue, nous sommes tenus d'être reconnaissants envers ceux dui ont expérimenté et généralisé la méthode nouvelle dont je viens de vous entretenir.

Sur la demande de MM. Voltolini et Weber-Liel, M. Burkhardt-Meziran traduit en allemand le résumé du mémoire du rapporteur.

M. Weber-Liel, de Berlin, donne lecture en français de la protestation suivante contre les conclusions du rapporteur, et présente différentes brochures qui n'ont pas été citées par ce dernier.

## SUR LA TÉNOTOMIE DU MUSCLE TENSOR TYMPANI

Par M. le Docteur WEBER-LIEL, de l'Université de Berlin.

Messieurs,

Je dois protester avec force, non-seulement contre le rapport lui-même, mais contre sa tendance et son but.

Comme auteur de l'opération en question, dépréciée ici au point où on m'aurait pu le croire, je me trouve dans une position assez difficile.

Ne parlant pas assez bien le français et ne pouvant pas comprendre tout ce qu'on vient de dire, il m'est impossible de défendre mon ouvrage.

Sans doute cela n'est pas nécessaire.

La vérité trouve d'elle-même toujours son chemin, mais dans le cas présent, elle n'y parviendra que lentement et à travers de grandes difficultés,
car la ténotomie du muscle tensor tympani est une opération extrêmement difficile, et ceux qui n'y réussissent pas en négligeant certaines exigeances, se sentent plus disposés à attribuer la cause de leur insuccès à
l'opération qu'à eux-mêmes, soit que les cas n'aient pas été bien choisis
par eux, soit qu'ils n'aient pu couper le tendon.

Messieurs, je ne me hasarderais pas à prendre la parole devant vous, s'il ne s'agissait pas de la plus importante de toutes les opérations otologiques, C'est pourquoi je parle; mais il suffit de caractériser et de restreindre les

conclusions provisoires de M. le rapporteur.

Ħ

1º Je dois constater que les conclusions provisoires ne sont qu'une simple reproduction, une copie presque verbale d'un petit écrit de mon ancien adversaire, de M. le docteur Schwartze, sur la ténotomie. Dans son journal l'Archiv für Ohrenheilkunde, vous n'y trouvez jamais mon nom, jamais un rapport sur aucun de mes nombreux travaux otologiques. Et ce

journal a été l'inspirateur des opinions de M. le rapporteur.

Il faut constater que dans le susdit journal et dans le susdit petit mémoire vous ne trouverez aucun fait clinique, aucun diagnostic, aucune description d'un cas, dans lequel l'opération ait été expérimentée, aucun résumé critique sur les expériences des autres auteurs, rien du tout. Sans avoir fait usage de mes instruments, de ma méthode d'opérer, l'auteur du journal, dont M. le rapporteur a adopté les opinions, s'est construit d'autres instruments, une autre méthode, j'ignore s'il s'est dispensé aussi d'un diagnostic et voilà pourquoi je ne suis pas surpris qu'il dise: « Jamais je n'ai vu un bon effet après l'opération, mes amis non plus, excepté dans un cas. »

Et ces négations à fond perdu, M. le rapporteur ne les copie pas sentement, non, il les aggrave : Car, si M. Schwartze se contente de dire que lui-même et quelques-uns de ses amis anonymes n'ont jamais vu de bos résultats avec sa méthode différente d'opérer, M. le rapporteur se contautorisé à généraliser la condamnation en disant : il est maintenant asset généralement admis qu'aucun succès durable ne peut être attendu de b ténotomie.

Qu'est-ce que tout cela?

J'ai le droit de demander à quel titre M. le rapporteur, ici, au Congrès international, peut publiquement prononcer des opinions privées, des réflexions théoriques sur une chose, qui seulement peut être critiquée en se basant non-seulement sur quelques cas pas encore publiés, mais sur beaucoup d'expériences de tous les différents auteurs et exclusivement des auteurs qui ont donné des descriptions complètes de la maladie, de leur diagnostic et de leurs indications pour l'opération.

M. le rapporteur s'est contenté seulement de se servir de publications tout à fait insuffisantes, de quelques résultats négatifs de peu d'auteurs.

Je crois qu'il était de son devoir de nous faire connaître tous les traités concernant le thème.

Il ne l'a pas fait.

Les auteurs qui ont publié des cas opérés par la ténotomie ne sont pas nombreux.

Les voici:

M. le professeur Gruber: N'a-t-il pas fait connaître des cas couronnés de succès? N'a-t-il pas affirmé lors du Congrès de médecins à Breslau, qu'il avait vu souvent des résultats brillants?

M. le docteur Frank n'a-t-il pas publié des cas, dont le résultat, disait-il. avait été éclatant?

MM. les docteurs Turnbull, Bertholet et Pommeroy, dans les *Transactions* of the American otological society n'ont-ils pas publié différents cas, où b ténotomie était du meilleur effet?

Et mes élèves, messieurs les docteurs Withe dans le *Baltimore médical* journal et professeur Calhoun dans la *Deutsche Klinic* n'ont-ils pas fait connaître des cas, observés dans ma clinique, du plus beau succès?

Et aussi les cas recueillis dernièrement dans ma clinique par le docteur Samaran pour sa dissertation ne sont-ils pas aussi, aux yeux de M. le rap-

porteur, dignes d'une analyse?

Moi-même qui ai créé l'opération, moi-même qui l'ai exécutée dans plus de quatre cent vingt cas, j'ai écrit douze publications sur le thème, je sus le seul qui ai publié des cas détaillés démontrant que les effets de la ténotomie sont durables. Car l'étude d'observations s'étendait sur une période de plusieurs années chez différents des cas opérés et publiés.

Comment M. le rapporteur pousse-t-il l'audace jusqu'à refuser ces fais cliniques, favorables à l'opération, qui sont approuvés par le contrôle de

plusieurs observateurs?

2º Il y a un autre point dans le rapport contre lequel il faut que je proteste.

On dit : la raison pour laquelle la ténotomie ne pouvait être d'aucun effet, était qu'avec le raccourcissement du tendon existent toujours, dans l'oreille moyenne, des altérations pathologiques, sur lesquelles la section n'a aucune prise.

Qu'est ce que c'est que cela? Je ne comprends pas la logique de M. le

rapporteur?

Messieurs les médecins oculistes admettront-ils que par exemple l'opé-

ration de l'iridectomie, l'opération de la cataracte ne pourrait être de bon effet, parce qu'à côté de l'affection principale coexistent d'autres altérations, par exemple un leucome de la cornée, une synéchie de l'iris avec la cornée?

De même, si dans l'oreille moyenne existent des adhésions, de l'épaississement de la membrane muqueuse, pourquoi ne serait-il pas possible ou vraisemblable que par la ténotomie du muscle tensor tympani soit éliminée la cause principale du procès progressif, c'est-à-dire la pression augmentée, toujours active sur le labyrinthe par le stapes?

Et qui se risquerait à affirmer qu'il existe toujours des altérations medio-

auriculaires, quand la ténotomie se trouve indiquée?

Ai-je jamais dit qu'après la ténotomie les autres altérations anatomiques

disparaîtraient aussi?

Oui, si elles existent, elles restent, mais diminuées parce que le facteur principal de la pression intralabyrinthaire et de l'hypertension des osselets est écartée avec la coupe du tendon.

Et n'ai-je pas toujours répété, que par la division du tendon dans un grand nombre des cas on n'a fait que le premier pas pour un traitement

fructueux.

Je l'ai toujours répété, par la seule coupe du tendon on est sonvent loin du but proposé, le traitement subséquent, surtout avec mes cathéters du tympan, est indispensable; sans cet arrière-traitement, les résultats disparaissaient souvent parce que les bouts du tendon divisé se rejoindront d'abord.

Lequel de tous les autres chirurgiens se contentera de couper le tendon d'Achille ou un des autres flexeurs, sans faire suivre l'opération d'un

traitement soi-disant orthopédique?

n en est de même avec la ténotomie du tensor tympani.

Quel est celui de mes adversaires parmi ceux dont Monsieur le rapporteur se fait l'organe, qui a donné des preuves qu'il a suivi mes prescrip-

tions de l'arrière-traitement, dites indispensables?

En outre, que démontre donc ce dire des autres altérations pathologiques dans la caisse du tympan; si M. le rapporteur a sûrement, comme les autres otologistes, assez d'expérience pour savoir que souvent il existe des anomalies les plus saisissantes sans empêcher pour cela que le malade entende assez bien. C'est principalement parce que les troubles intra-labyrinthiques s'affaiblissent, et non les anomalies intra-tympanales, que, selon moi, les conséquences heureuses se produisent.

3º Dans les conclusions provisoires il est dit, que si jamais un effet favorable a été observé, c'était parce qu'il a paru tenir à la paracentèse de la

membrane du tympan.

M. le rapporteur n'a pas analysé assez soigneusement tous les cas publiés. Car il pouvait y trouver que la paracentèse de la membrane, exécutée auparavant était de nul effet, justement là où la ténotomie faite après, prouvait un résultat brillant. Et qui voudrait dire que la paracentèse pourrait exercer un effet durable sur le vertige? Tandis que c'est un des plus remarquables, des plus constants résultats de la ténotomie!

4º Dans les conclusions provisoires M. le rapporteur dit que la ténoto-

mie pourrait avoir des suites fâcheuses.

Mais n'est-il pas reconnu que, le simple cathétérisme de la trompe d'Eustache, la douche nasale, que la paracentèse elle-même, étaient souvent suivis des inflammations les plus dangereuses? Si les adversaires de la ténotomie se trouvent obligés de recourir à de pareils moyens pour discréditer l'opération, c'en est assez.

Oui, seulement dans les mains les plus exercées, les plus soigneuses, l'opération est sans danger. Et je peux vous donner ma parole d'honneur que moi-même, parmi des centaines de cas, je n'ai jamais observé une seule suite fatale.

5° M. le rapporteur dit que le procédé opératoire était assez simple. Oui, je crois que messieurs les adversaires de la nouvelle opération l'ont considérée comme trop simple, trop facile. Voilà, l'expérience le confirme, que toutes les nouvelles méthodes sont devenues aussi inutiles qu'elles sont dites être faciles!

L'instrument le plus insuffisant est celui de M. le docteur Schwartze, et je suis convaincu qu'à l'aide de cet instrument aucun de mes collègues ne serait en état de couper le tendon sur le cadavre dans les mêmes condi-

tions que chez le malade.

Mais je dois vous répéter que j'ai exécuté maintenant l'opération dans plus de quatre cent vingt cas d'après différentes méthodes, et je vous assure qu'il n'existe nulle opération ni otologique, ni oculistique aussi difticile et délicate. L'expérience l'a démontré, que la ténotomie, exécutée en avant du manche du marteau offre plus de sûreté qu'aucune autre méthode et que la sûreté dépend de la fixation de la tête du malade, déterminée par un appareil. Les rares adversaires de l'opération ont tâché de couper le tendon par la méthode qui se présente comme la plus facile, c'està-dire par derrière le marteau, sans fixer la tête du malade par un appareil : ils ont tenté une opération tout à fait différente de la mienne, et, y c'chouant, ils condamnent la mienne, la plus difficile. Est-il permis de juger de la valeur d'une opération d'après l'insuffisance d'une autre?

6º Les conclusions provisoires disent que, sinon la coupe entière du tendon du muscle, probablement une section partielle du tendon à son insertion au marteau, pourrait être, dans certains cas, d'un favorable succès.

Cette conclusion est absolument inintelligible. Que veulent dire ces expres-

sions : • probablement, » • certains cas, » • favorable succès ? •

Pourquoi une section partielle aurait-elle un meilleur effet qu'une division entière? Comme seule conclusion il résulte qu'après la cicatrisation, il y aurait une plus grande tension, une plus grande pression intralabyrinthaire qu'auparavant. Probablement monsieur l'ingénieux inventeur de cette idée s'imagine-t-il que cette insertion profonde du tendon au manche du marteau se fait en conséquence d'un procès pathologique progressif?

7º Pour terminer, il faut remarquer une dernière donnée des conclusions

provisoires.

Il est dit dans la traduction allemande des conclusions que la ténotomie du muscle tensor tympani a été inventée théoriquement par M. le professeur Hyrtl trente ans auparavant.

C'est le bouquet des affirmations audacieuses des conclusions provi-

soures !

M. le docteur Hyrtl qu'a-t-il dit?

a) Il existe une sorte de dureté de l'ouïe dans laquelle les malades n'entendent que les sons hauts et doux.

b) Je présume que cette affection est dépendante d'un spasme du tendon du muscle.

c) Je présume que la division du tendon y pourrait aider.

Pas un mot de plus, pas un mot sur le vertige, les bourdonnements, etc., pas une idée de l'opération même.

Et moi, vingt-cinq ans après, qu'ai-je fait?

J'ai créé l'opération par des expériences les plus fatiguantes.

J'ai démontré que l'idée de M. Hyrtl n'a aucune base, mais j'ai donné des

idées nouvelles pour l'opération en démontrant qu'elle pourrait être d'un effet :

a) Contre les symptômes de la pression intralabyrinthaire.

b) J'ai trouvé qu'à l'aide de l'opération on pourrait, dans beaucoup de cas,

arrêter un procès progressif.

c) Qu'avec l'opération on pourrait en beaucoup de cas diminuer ou écarter les bourdonnements et le vertige et que la surdité diminuerait souvent ensuite peu à peu.

En présence de ces faits il est clair qu'on cherche aussi bien à escamoter mon nom comme créateur de l'opération qu'à la condamner comme une

opération dangereuse et tout à fait inutile.

Après tout cela je vous propose d'autres conclusions relativement à la ténotomie du tensor tympani. Les voici :

1° L'opération de la ténotomie créée par M. le docteur Weber-Liel, de Berlin, est dite par l'auteur être capable :

a) D'écarter entièrement le vertige dans quatre-vingt-dix cas sur cent.

b) De diminuer ou écarter presque entièrement les bourdonnements dans des cas où tout autre remède était impuissant.

c) De diminuer la surdité, et surtout que l'autre oreille qui a été la moins

affectée profitait le mieux de l'opération dans pas peu de cas.

d) Qu'à l'aide de la ténotomie on serait capable d'arrêter souvent le

procès progressif de la surdité.

- 2º L'auteur de l'opération assure, d'après une expérience de quatre cent vingt cas, que l'opération n'atteint les résultats susdits qu'en se conformant à de certaines règles, si l'opération est exécutée dans certains stades de la maladie et surtout en la faisant suivre d'un certain traitement local surtout avec le cathéter du tympan.
- 3º Jusqu'à maintenant les publications des autres auteurs, ni ceux qui sont d'accord avec l'auteur de l'opération sur leur heureux résultat, ni ceux qui y contredisent ne s'appuient ni les uns ni les autres sur des faits assez nombreux ni assez exacts dans les renseignements absolument nécessaires pour en pouvoir former une critique, une analyse comparative.

4º L'opération est créée par M. Weber-Liel et ses idées sur son efficacité sont absolument différentes des présomptions données une trentaine d'an-

nées auparavant par M. le docteur Hyrtl.

- M. Colladon. Il y aurait plusieurs réponses à faire au discours de M. Weber-Liel, j'observerai seulement que je n'ai pas dit que l'opération été proposée par M. Hyrtl, mais seulement « entrevue théoriquement » par lui.
- M. Weber-Liel. Le sens de la phrase allemande n'est pas le même; l'après elle on peut penser que c'est Hyrtl qui a proposé l'opération; le rapporteur est responsable de la traduction.
- M. Voltolini. J'ai souvent fait l'opération; M. Colladon nous dit ne l'avoir faite qu'une fois; on ne peut juger d'une opération sur un seul fait. Pour ce qui tient au procédé opératoire, je l'ai faite d'abord avec mon bistouri (bistouri Voltolini) ainsi que je l'ai publié dans le Vierteliahrschrift; mais j'ai reconnu depuis que le bistouri de Weber est meilleur, l'opération en est rendue plus simple, on peut la faire devant la

fenêtre, le malade étant debout. Dans un cas j'ai pu me persuaderque le tendon du muscle avait été fort bien coupé; c'est un cas dans inqui les bruits subjectifs étaient très-forts; l'autopsie du malade, qui se qui cida peu après l'opération, démontra le résultat de l'opération.—M. M. tolini juge donc que le bistouri de Weber est le meilleur; mais quantin résultat de l'opération, au point de vue clinique, il n'ose se prosesse, n'ayant pas fait assez d'opérations, mais il faut croire aux résultat de Weber.

- M. Colladon. Il faut ouvrir la discussion sur nos conclusions.
- M. Weber-Liel. L'art. 3 des conclusions de M. Colladon « il est aux généralement admis, etc., » est l'énoncé d'un fait, fait erronée qui nique d'induire en erreur beaucoup de médecins.
- M. Burkhardt-Merian fait observer que dans les réunions de Grate et de Breslau, la majorité s'est élevée contre l'opération.
- M. Voltolimi juge que l'on ne peut voter sur les conclusions de importeur; il propose que les deux discours soient imprimés dans le propis-verbal.

Cette proposition est adoptée.

En l'absence de MM. Bonnafont et Giampietro, dont les neue suit portés à l'ordre du jour de la séance de ce jour, M. Volleur développe en allemand le procédé qu'il emploie pour maintenir béautes les ouvertures pratiquées artificiellement dans la membrane du tympan.

Le rapporteur a proposé il y a quatre ans un procédé dans ce but. Jusqu'ici l'on a introduit de petites canules dans différentes régions de la membrane du tympan; mais elles n'ont pu tenir étant exposées à des oscillations continuelles. D'autre part la plaie guérit bien, mais chaque refroidissement vient se porter sur ce locus minoris resistentiæ. J'ai employé le procédé de l'anneau introduit au niveau du manche du marteau, l'opération parut très-favorable; dans un cas un anneau tint toute une année, mais six mois plus tard, l'anneau s'était abaissé; néanmoins un an et demi est un bon résultat, et il y aurait eu lieu de renouveler ce procédé d'opération, de même qu'on répète maintes fois d'autres opérations, telles que celles des polypes du nez, etc. Mais l'opération avait d'autres inconvénients; elle est difficile à exécuter, aussi ne peut-elle se vulgariser dans la pratique; d'autre part, la canule circulaire se bouche facilement, et ne peut guère être nettoyée; avec un crin c'est presque impossible. Le rapporteur s'est donc décidé à abandonner cette opération, et à la remplacer par une nouvelle; mais il est obligé de faire quelque réserve; il n'a encore que onze mois d'expérience de cette opération. L'opération repose sur les conditions anatomiques suivantes : La paroi inférieure du

c'est le « sinus meatus auditorii externi, » c'est là qu'il faut placer la canule pour qu'elle ne puisse s'abaisser par son propre poids; elle repose ainsi sur la paroi inférieure du conduit auditif; elle ne peut ni tomber en dedans, reposant contre le plancher de la caisse, ni en dehors reposant contre le sinus indiqué. Chez un malade opéré il y a onze mois, on peut faire des injections énergiques dans l'oreille sans que la canule se déplace.

Pour éviter que la canule ne se bouche, M. Voltolini y a introduit de petites ouvertures latérales au nombre de deux ou trois; d'autre part l'extrémité interne est munie d'un petit rebord pour éviter que dans certains cas la canule ne puisse tomber en dehors. L'opération se fait avec un bistouri coudé, l'incision est cruciale; en opérant avec le bistouri, l'hémorrhagie est souvent assez abondante pour allonger l'opération; avec le galvano-cautère il n'y a pas d'hémorrhagie. Le rapporteur emploie l'or, l'argent ou l'aluminium; on sait 'que le poids spécifique 'de ces métaux est 19,5 pour le premier, 11,5 pour le second et 2,5 pour le troisième de ces corps; le plus léger serait le plus avantageux, mais avec le temps l'aluminium devient cassant.

- M. Sapolini demande: 1° S'il n'y aura pas facilement une inflammation du tympan, qu'on sait être très-inflammable? 2° Si le tube ne peut tomber en dedans?
- M. Voltolini répond que le tube est trop grand pour tomber en dedans; du reste il faut opérer très-exactement, et mesurer d'abord avec soin au moyen de la sonde boutonnée, divisée millimétriquement, la distance de la courbure du sinus à l'intérieur de la caisse, et faire ensuite la petite canule.

La suppuration, d'autre part, n'a pas d'importance; souvent l'on a des suppurations du promontoire qui durent fort longtemps sans aucun inconvénient.

- M. Sapolini objecte que si le tube ne peut tomber dans la caisse, du moins appuie-t-il contre la partie déclive du promontoire, près de la fenêtre ronde, membrane très-délicate; il demande si cette membrane n'en est pas lésée?
- M. Voltolini répond que les rapports anatomiques sont différents, la fenêtre ronde est dans une niche de côté et en arrière, et ne peut être lésée; la perforation du tympan est sans importance; comme le cristallin de l'œil il faut l'enlever quand il fonctionne mal.
- M. Sapolini pense que la canule pourra pourtant propager l'inflammation jusqu'à la région de la fenêtre ronde, il pense d'autre part qu'on ne peut pas assimiler l'importance du cristallin à celle du tympan.

M. Voltolini annonce qu'il donnera une description plus détaillée de son opération dans la Monatschrift für Ohrenheilkunde.

La séance est levée.

M. Weber-Liel, fait après la séance, à l'école de médecine, la démonstration de ses instruments pour la ténotomie du tendon du tensor tympani.

Le Secrétaire,

FERRIÈRE.

## SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE'

- M. Weber-Liel fait une communication sur la cavité du labyrinthe et ses relations extra-labyrinthiques.
- M. Weber-Liel a trouvé par une nouvelle méthode d'expérimentation, méthode d'aspiration, que d'une part les cavités périlymphatiques du labyrinthe sont en connexion très-intime avec la cavité sous-arachnol-dienne par l'intermédiaire de l'aquæductus cochleæ, et que d'autre part les cavités endolymphatiques sont de même en relation intime avec un cul-de-sac membraneux qui se trouve dans le tissu même de la dure-mère. Il y a déjà cent ans que Cotugno a découvert qu'il existe une communication entre l'intérieur du labyrinthe et les cavités extra-labyrinthaires par l'aqueduc sus-indiqué, mais ses données sur les issues endolymphatiques et périlymphatiques étaient erronées et sa méthode d'invesgation était sujette à critique; ces communications sont possibles, mais elles sont produites artificiellement par les injections de mercure, par la force même de ces injections qui font entrer du mercure dans des canaux si étroits; sur le vivant cela ne peut se passer ainsi.

On sait que les anatomistes les plus distingués ont attribué à l'aqueduc du limaçon la fonction de donner passage à de petites veines. De nos jours, MM. Böttcher et Hasse par des travaux d'embryologie et d'anatomie comparée, ainsi MM. Key, Retzius et Zuckerkaudl par des injections, ont rendu vraisemblable qu'il existe aussi chez l'homme adulte une communication réelle du saccus ovalis avec le cul-de-sac découvert par Cotugno qui est situé dans le tissu de la dure-mère. Mais il n'était pas encore démontré que cette communication fût une communication facile existant bien réellement entre toutes les cavités endolymphatiques. Or, si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il n'y a pas eu de présidence, M. Voltotini étant appelé à présenter un mémoire dans la section de chirurgie.

l'on ouvre le canal semi-circulaire supérieur et que l'on y fixe un petit manomètre chargé d'un liquide coloré, l'on peut voir qu'une pression légère exercée sur le cul-de-sac de la dure-mère produit un effet sur le contenu du petit tube du manomètre, le liquide monte dans ce tube.

Ouvre-t-on d'autre part le cul-de-sac de la dure-mère, si l'on y dépose quelques gouttes d'une solution de bleu de Prusse et que l'on mette le tube manométrique en rapport avec un tube en caoutchouc et une petite seringue aspirante (dans le genre de la pompe stomachale), que l'on produise une suite d'aspirations avec la seringue, l'on remarque que le liquide déposé dans le cul-de-sac de la dure-mère disparatt. Ouvre-t-on ensuite le labyrinthe et fait-on l'examen microscopique, l'on trouve que toutes les cavités endolymphatiques (les canaux semi-circulaires membraneux, les sacs du vestibule, le ductus cochlearis, et même le dessous de la membrana tectoria) exclusivement sont remplies du liquide bleu aspiré.

Si, dans d'autres préparations, l'on chasse la solution bleue par le tube manométrique dans le canal semi-circulaire supérieur que l'on a ouvert auparavant, l'on voit se remplir de la solution le cul-de-sac situé dans la dure-mère, et l'on remarque en outre qu'il existe encore des communications indirectes entre le sinus sigmoideus et le cul-de-sac et ses vais-seaux.

Quant à l'aqueduc du limaçon, M. Weber-Liel a démontré, il y a neuf ans, par des injections dans la cavité subarachnoidienne, la communication entre cette cavité et l'intérieur du limaçon. Des expériences répétées lui ont prouvé qu'il existe une communication réelle avec les cavités périlymphatiques du labyrinthe. En effet, si l'on met quelques gouttes de la solution bleue dans l'orifice externe en entonnoir de l'aqueduc du limaçon, et que l'on pratique des aspirations à travers le tube manométrique fixé dans le canal semi-circulaire supérieur, l'on remarquera dans beaucoup de préparations (pas dans toutes), que la plus légère aspiration suffit pour faire disparaître le liquide dans l'intérieur de l'aqueduc du limaçon. Si l'on pratique des aspirations plus fortes, et qu'ensuite on ouvre les canaux et le labyrinthe, l'examen macroscopique aussi bien que l'examen microscopique démontre que les cavités périlymphatiques sont seules remplies de la solution bleue, laquelle entoure donc les organes endolymphatiques.

Une expérience démontre très-clairement la communication facile qui existe entre la cavité subarachnoïdienne et le labyrinthe, et l'influence évidente de chaque variation de pression dans l'oreille externe et moyenne sur le labyrinthe: met-on quelques gouttes de la solution bleue dans l'ouverture extérieure de l'aqueduc du limaçon et produit-on une diminution de pression d'air énergique dans le conduit auditif externe ou dans l'oreille moyenne, dans nombre de cas l'en trouve les cavités périlymphatiques du labyrinthe, ou tout au moins du limaçon, remplies de la solution colorée. — L'importance de ces observations au point de vue physiologique et pathologique est évidente. L'on comprend aussi pourquoi le début de mainte anomalie cérébrale se traduit d'abord et uniquement par des bourdonnements d'oreilles. Les altérations de circulation, de nutrition, de pression intra-cranienne qui n'ont pas encore produit de troubles fonctionnels du cerveau, sont ainsi déjà signalées par les organes délicats qui remplissent les cavités du labyrinthe.

- M. Weber montre quelques préparations microscopiques relatives au sujet qu'il vient de traiter.
- M. Burkhardt-Merian, présente une preparation d'un tympan, dont la lame cutanée (extérieure) est exfoliée de sorte qu'on retrouve plusieurs centaines de couches cutanées superposées les unes aux autres et présentant chacune l'empreinte du manche du marteau. M. Burkhardt a enlevé cette tumeur du tympan chez une jeune fille de 13 ans; depuis l'opération, l'exfoliation a récidivé et il y aura sans doute lieu de faire une nouvelle opération dans un ou deux ans.
- M. Gampietro lit les conclusions de son mémoire sur la surdi-mutité. Ce travail sera lu demain en séance supplémentaire.
- M. Burkhardt-Merian approuve les conclusions du rapporteur, une impulsion dans le sens de ces conclusions serait sans doute très-bien reçue. Il y a près de Bâle, à Riehen, une école célèbre de sourds-muets. Le système allemand y a été adopté, l'on n'y reçoit que les enfants qui sont bien développés intellectuellement. il est à regretter qu'il n'y ait pas de médecin dans la direction de cet établissement. M. Burkhardt pense qu'il serait désirable que le gouvernement s'en occupât, ne fût-ce que pour exiger que l'enfant soit envoyé d'abord chez un médecin pour recevoir de lui un certificat sur son état; Il est heureux que l'Italie ait donné l'exemple sur ce point. Chez nous il y aurait une difficulté dans l'intervention de l'État, la plupart des établissements de sourds-muets étant privés, le gouvernement ne pourrait faire pression, mais la pression morale serait sans doute facile à exercer dans ce sens.

La séance est levée.

Le Secrétaire:

FERRIÈRE.

## SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE DU 15 SEPTEMBRE

La séance est ouverte à 2 heures après midi.

M. Gampietro fait la communication suivante :

### TRAITEMENT DES SOURDS-MUETS

Par M. le Dr GIAMPIETRO, de Naples.

Messieurs,

Parmi les questions importantes soumises à cette docte assemblée, il en est une, qui, selon moi, a une importance considérable, c'est celle du sordomutisme, question qui se relie non-seulement à d'autres questions scientifiques et humanitaires, mais encore à celle de notre dignité professionnelle; car, si d'un côté il est évident que pour des causes diverses, trop connues pour qu'il me soit necessaire de les relater ici, le problème de la guérison du sordo-mutisme est résolu dans la science, ainsi que le prouvent les faits mémorables survenus en Italie, en Allemagne, en France et enfin partout où s'est maintenu puissant le sentiment de la science et de l'humanité dans sa lutte contre les préjugés religieux qui imprègnent l'esprit des masses, d'un autre côté ce problème n'est pas résolu dans la conscience du monde civilisé.

Oui, Messieurs, je sens aujourd'hui le besoin de vous demander un verdict solennel sur la grande question du sordo-mutisme, asin que l'on sache bien dans l'univers entier, si au milieu du progrès prodigieux accompli de nos jours par la médecine, on doit considérer cette insirmité comme étrangère à son domaine et concourir avec le criterium religieux à la perpétuer dans l'humanité.

Aujourd'hui les temps sont heureusement changés et les sophismes des philosophes, les dogmes des sectes religieuses ont fait place à la loi irrévocable de la science expérimentale, qui fait des miracles sans prétendre s'élever au-dessus de la nature, mais au contraire en lui demandant son concours, et les répète au bénéfice de l'humanité, aux applaudissements des fidèles et même malgré les infidèles.

Je diviserai en deux parties bien distinctes l'importante question qui nous

occupe.

1º Appréciation de la valeur que peuvent avoir les systèmes pédagogi-

ques pour l'éducation des sourds-muets;

2º Imputabilité pénale des sourds-muets. Curabilité des sourds-muets et influence de la médecine sur leur éducation. Enfin système employé par moi dans le traitement des sourds-muets.

I.

Voici devant nous un être qui par sa conformation extérieure semble mériter parfaitement le nom d'homme; mais quel abîme immense le sépare de ce roi de la terre! Il possède tous les caractères physiques qui sont l'a-

panage de l'espèce humaine, mais hélas, il est privé de ce noble attribut qui

le distingue (des animaux), il est privé de la parole.

Son visage est avili, et dans ses traits on voit gravée l'indifférence supide et souvent même le soupçon. Son œil qui brille d'un éclat incertain s'agite dans son orbite d'une manière étrange, sans jamais s'arrêter; il voit, c'est vrai, mais il semble qu'il ne distingue pas. Sa bouche s'ouvre quequefois pour laisser passer des sons entrecoupés et rauques qui inspirent la pitié et font frissonner celui qui les entend; cette bouche est muette pour les paroles. Les accords mélodieux de la musique ne peuvent loi donner aucun plaisir, et son visage reste stupidement impassible devant les foudres de la terre et du ciel; il a des oreilles et il n'entend point.

Quel est donc cet être placé au milieu des deux classes les plus extrêmes du règne animal, héritier de toutes les misères humaines et privé de toutes

les nobles aspirations qui charment la vie?

Il ignore qui il est, d'où il vient, où il va. Pauvre sourd-muet! C'est un paria qui végète, repoussé à la fois par la famille et par la société, car son langage est un mystère indéchiffrable pour tous ceux qui ne sont pas de son espèce; et si la barbarie l'a condamné à périr comme un monstre, la civili-

sation a su le dresser comme un automate, à son profit.

Et en vérité il me semble que le sourd-muet passe presque comme une brute au milieu de la famille humaine, quand bien même les soins bienfaisants d'un instituteur moral l'ont arraché de ce barbare isolement auquel le condamnait son infirmité. Jusqu'à un certain point l'éducation pourra développer dans l'esprit de certains sourds-muets doués d'une intelligence privilégiée, l'idée du juste et de l'honnête, mais elle ne leur donnera jamais l'exercice parfait des facultés de l'âme, ni l'entier déployement des manifestations de la vie. Il est vrai, que si l'on s'en rapporte aux attestations de leurs maîtres, il semblerait possible par des moyens artificiels tels que les signes ou la mécanique de la parole, tout en mettant à contribution les quatre sens de la vue, de l'odorat, du toucher et du goût, il semblerait possible, disons-nous, de les mettre à même d'affirmer leur développement moral et intellectuel aussi parfaitement que leurs semblables doués de l'ouïe et de la parole; cependant nous ne croyons pas tomber dans l'erreur, en affirmant que l'éducation et l'instruction du sourd-muet sont deux choses absolument impossibles sans l'aide de l'ouïe et de la parole, car on ne peut admettre comme un progrès réel cet état de connaissances et de relations hybrides et limitées, qui révèlent la misère et l'isolement forcé de ce malheureux, dont le cerveau est fermé aux vibrations d'un rayon sonore, et dans l'intelligence duquel la divine harmonie de la parole humaine n'a jamais fait naître les images coordonnées de la pensée, allant de l'élément sensible à l'ordre idéal, de la créature à Dieu!

Et en effet, dit Tommasi, « les forces de l'intelligence se développent et « se perfectionnent sous la puissance des mêmes lois qui régissent les forces » physiques. Ce dynamisme spirituel pénétrant profondément dans l'acti- « vité synergique des organes cérébraux, doit se développer sous deux con- « ditions nécessaires et absolues qui sont : 1° le monde extérieur qui en- « gendre l'élément stimulant et fait naître l'action ; 2° l'harmonie des diffé- « rentes parties du système nerveux. Alors, comme la force est en raison « directe de la résistance, l'intelligence de même se perfectionne en vertu « de l'excitation produite dans ses facultés par les objets extérieurs et re- « présentés par la parole. De semblables faits permettent d'expérimenter « dans l'ordre des idées, les différences de jugement, qui varie dans chaque « individu de la même famille, tant est diverse la forme et la substance qui « le produit ; telle est la source de la multiplicité et de la perfectibilité de la « science humaine. »

Dès lors il nous semble que dans le sourd-muet il doit se produire forcément un manque d'équilibre dans les facultés de l'esprit, puisque chez lui, le défaut de fonction des nerfs acoustiques, et de ceux qui président à la parole et la coordonnent, doit engourdir et rendre difficiles les mouvements fonctionnels dépendant de cette partie du cerveau où ces nerfs en question viennent pénétrer. Et l'atrophie, qui en résulte nécessairement, est un fait très-remarquable qui mérite d'attirer l'examen sérieux surtout de ceux qui s'efforcent de faire croire que l'instruction intellectuelle peut donner au sourd-muet tout ce qu'elle donne à celui qui n'est pas affligé d'une telle infirmité. Car la difformité congéniale de l'oreille, destinée par la nature à communiquer dans l'homme le développement de la vie intellectuelle, doit apporter également une modification défavorable dans la masse cérébrale, qui s'affirme substantiellement dans la formation des idées. Et ces idées sont encore plus désordonnées et imparfaites lorsqu'elles sont privées de cette force dynamique qui leur est communiquée par l'exercice de la parole servant à les manifester. Et la preuve que cet exercice est non-seulement trèsutile mais encore très-nécessaire, nous la trouvons dans la société humaine où les individus qui la composent sont d'autant plus estimables qu'ils se sont plus livrés à la culture des sciences. Et par quel autre moyen arriverions-nous à en enseigner les doctrines, à en inspirer les conceptions, si ce n'est par la parole qui revêt les images de ce qui est en nous aussi bien que du monde extérieur, d'une forme unique constante et universelle? Et en vérité, nos pensées sont incarnées tellement dans la parole, que celle-ci en est en quelque façon le symbole intérieur; ce qui revient à dire, que l'esprit, dans l'exercice de ses facultés, a besoin des sens, comme d'un instrument qui lui serve à recomposer, en lui-même, ou plutôt à copier intellectuellement le modèle idéal. En résumé, la parole est incarnée dans l'idée, elle la particularise, la circonscrit, et grâce à elle l'esprit peut la penser de nouveau et l'associer à une autre; et c'est pour cela que le pouvoir sublime de la parole implique intrinséquement le développement de l'intelligence. Lorsque l'on examine les muscles qui concourent à la formation du son et de la parole, on comprend que le nerf destiné à un semblable mécanisme est l'hypoglosse et en très-petite partie la portion dure de la septième paire pour le mouvement des muscles de la face et des lèvres.

Il est vrai, néanmoins, que personne n'est muet naturellement lorsque les conditions anatomico-physiologiques du larynx sont dans un état normal. Alors, dans ce cas, le larynx traversé par une colonne d'air venant des poumons peut, en se contractant et en se dilatant, par le moyen des muscles,

produire des sons primitifs entièrement indépendants de l'ouïe.

De là vient aussi qu'il nous est possible d'obtenir des sourds-muets doués d'une certaine intelligence l'émission de la parole. Il est impossible également de nier l'utilité que recueillent les sourds-muets du système allemand, fondé comme on le sait sur l'usage exclusif de la parole lue en quelque façon sur les lèvres. Mais nous nous écarterions grandement de la vérité, si nous pensions que grâce à ce moyen les sourds-muets seraient susceptibles d'une instruction aussi complète et aussi parfaite que celle qu'on pourrait donner à celui qui entend, et que le défaut de l'ouïe ne soit pas un obstacle grave et insurmontable au développement harmonique de leurs facultés intellectuelles. Car la parole exprime deux ordres d'idées parfaitement distinctes, soit qu'elles se rapportent à des choses sensibles et matérielles, soit à des éléments moraux et échappant aux sens. De façon que l'instruction des sourds-muets peut s'étendre d'autant plus que s'élargit la sphère des objets qui tombent sous les quatre sens, la vue, l'odorat, le toucher et le goût; mais elle reste absolument étrangère à cet ordre psychique

qui préside aux idées morales, aux idées sublimes qui naissent en dehors des sens pour ainsi dire et enfin au vrai absolu. Il ne faut pas confondre la mécanique de la parole avec sa valeur psychique. La première est possible chez tous les individus, même chez les sourds-muets qui se trouvent dans les conditions organiques favorables, l'autre est le produit de la faculté de recevoir que possède notre cerveau, ainsi que de notre activité intellectuelle. Un sourd-muet qui aura appris de son maître la définition du désir, de l'espérance, du temps, de l'âme, de Dieu, et qui interrogé sur ces différents sujet, écrira ou prononcera une réponse catégorique, ne différera en rien de cet ordre d'idées abstraites répétées par un perroquet auquel on aura appris

à parler.

Dans le sourd-muet ces paroles ne sont autre chose que l'effet d'un simple mécanisme produit par les yeux et par la bouche; dans le perroquet elles sont produites par la langue et l'ouïe; mais chez tous les deux l'esprit reste passif et inerte. Je me souviens d'un jeune sourd-muet qui, sorti de l'école de Naples après avoir terminé ses études, fut un jour interrogé pour savoir ce que représentait le Christ crucifié; il écrivit sa réponse sur l'ardoise : le crucifix représente Dieu, mort sur la croix en expiation de nos péchés. J'entrepris le traitement de ce jeune homme et je le guéris. — Cinq ans après, pendant lesquels il recut une instruction communiquée par la parole vivante parfaitement perçue par l'ouïe, en défendant toute espèce d'enseignement religieux, je lui sis la même question posée cinq années auparavant, sur la signification du Christ mis en croix; alors après avoir réfléchi quelque temps, il répondit que le crucifix représentait un homme auquel on avait insligé le martyre. Donc chez le même individu, cinq ans avant et sur le même sujet la bouche prononçait mécaniquement une réponse conforme à la croyance chrétienne, et cinq ans après, son âme vierge ne voyait dans l'homme crucisté que l'expiation d'une peine; ce qui me mène naturellement à conclure que les idées ne sont pas des êtres par elles-mêmes, mais les différences d'être subjectives d'un individu, déterminées par le contact subit de tel ou tel objet du monde extérieur.

Les idées sont engendrées par la parole; sans la parole point d'idées, c'est-à-dire que pour former la pensée il est absolument nécessaire de créer d'abord la parole. Euler affirme que sans la parole il nous est impossible de

penser.

Chez les sourds-muets, s'il est possible d'obtenir la prononciation de la parole, d'un autre côté le sens relatif dans l'ordre moral et essentiellement spirituel reste tout à fait incompréhensible à l'esprit. Car chez les sourds-muets la démence partielle ou générale est un symptôme de la maladie constante occasionnée par la perte de l'ouïe et de la parole.

La preuve de l'existence réelle d'une semblable corrélation entre les sens et les facultés de l'ame, m'a été donnée par l'observation que j'ai faite que la surdité produit une perturbation constante dans la mémoire, et que quelquefois les lésions de l'oreille interne produisent la folie partielle ou la dé-

mence.

Ceux qui ne voient rien au delà des faits qu'ils observent, peuvent avoir des opinions tout à fait contraires. Mais celui qui ne se renfermera pas dans la simple observation de la manifestation extrinsèque de ces faits et qui osera pénétrer dans l'essence intime de la nature, comprendra parfaitement que toutes les connaissances qui nous viennent des sens, doivent nous manque, à proportion du défaut de ces derniers, de façon que la perte d'un de ces sens entraîne forcément la mutilation d'une faculté relative, et empêche la synergie des actes de l'esprit.

Que deviennent les sourds-muets une fois sortis de l'école après 8 ou 9

années d'instruction? — Conservant les mêmes imperfections organiques originaires, ils retournent chez eux, où ils trouvent leurs parents très-souvent complétement illettrés, et avec lesquels ils ne peuvent communiquer que par l'artifice des signes, si toutefois ils ont été élevés avec le système de l'abbé de l'Épée, ou même par le système allemand, car les règles qui leur ont appris à lire la parole sur les lèvres sont bien différentes de celles employées par les personnes parlant naturellement. Ces dernières dans leurs discours prêtent une bien plus grande attention à l'ouïe, d'où il suit que la prononciation n'est pas d'ordinaire claire et nette, ni lente, mais rapide. Souvent dans l'élocution usuelle et vulgaire on élide les dernières syllabes et assez fréquemment des phrases entières. Ce qui est loin d'enlever la précision et la clarté à la pensée, tant est prompte et instantanée la

corrélation des idées qui se communique de vive voix. En outre est-il possible de nier la valeur réelle que les inflexions de la voix donnent à la parole, de manière à en changer complétement le sens et lui donner la forme interrogative et d'autres fois la forme affirmative ? Ainsi modifiant l'inflexion de ma voix dans cette phrase : tu as froid, je puis exprimer l'affirmation de la sensation du froid chez la personne avec laquelle je m'entretiens, ou en prenant une autre inflexion changer ma proposition en phrase interrogative: tu as froid? Outre la parole l'homme peut révéler son esprit au moven de la voix, et cette dernière qui chez les animaux et chez l'homme à l'état de nature est la messagère des passions et des effets qui émeuvent et agitent tous les êtres animés, constitue de plus un attribut qui indique souvent le sexe ou les individualités des organisations privilégiées; de même aussi dans les artifices de notre parole, la voix en forme la force, elle la revêt des vives couleurs de la vie, elle lui imprime une forme toute spéciale, la forme même de notre organisation, elle revèle notre âme. La voix humaine, n'est-ce pas là un profond mystère! Aussi le célèbre Aquinat affirme dans son livre de l'Orateur: nihil est autem tam cognatum mentibus nostris, quam numeri atque voces; quibus et excitamur et incendimur et lenimur et languiscimur, et ad hilaritatem et ad tristitiam sæpe deducimur..... Observons d'ailleurs la parole prononcée par un sourd-muet, même un des plus instruits; cette parole sort de ses lèvres lentement prononcée par une voix sourde, gutturale, dissonante et incapable d'une modification quelconque, parce qu'elle n'est pas réglée et dirigée par l'ouïe.

Avec le même degré, le même diapason de voix, il exprime ses sensations les plus diverses, et il ne pourra jamais, en suivant de l'œil sur notre bouche le mécanisme de la parole, en interpréter le sens véritable: « Logos est scintilla ad commovendum cor nostrum. qua extincta cinis eris » (Liber

sapientiæ).

Je ne puis pas nier, cependant, que parmi la classe si nombreuse des sourds-muets il ne soit possible de rencontrer des individus qui dans l'exercice de leurs facultés intellectuelles, laissent peu à désirer. Mais c'est précisément parce qu'ils représentent l'exception dans l'imperfection intellectuelle qui dérive de l'imperfection matérielle de nos sens, que l'on ne peut

les invoquer à l'appui des prétentions illimitées de leurs maîtres.

En Belgique, en France, en Allemagne, en Italie on peut compter les rares sourds-muets qui sont devenus des littérateurs distingués, des écrivains corrects et des mathématiciens capables. Et en vérité ces exemples heureux, dont les maîtres se servent comme d'un argument irrésistible pour prouver que grâce à leurs systèmes ils sont parvenus à combler l'abîme qui se trouve entre le sourd-muet et l'homme doué de l'ouïe, ces exemples, dis-je, perdent considérablement de leur importance, lorsqu'on se donne la peine de considérer attentivement les conditions matérielles qui

les ont produits. Une sérieuse attention ferait en effet découvrir que la surdité n'est pas héréditaire ni congéniale et que le manque de l'ouie n'est pas complet; qu'au contraire certaines ondes sonores ont pu se frayer un passage jusqu'au siège de l'ouie (jusqu'au sensorium) et entraîner avec elles de nouvelles formes d'idées qui ont pu engendrer des jugements plus sains et plus exacts. C'est ce qui prouve et atteste d'une façon solennelle la place que la nature a destinée à l'ouie dans la hiérarchie des facultés de l'esprit et qui la fait nommer à juste titre la porte de l'intelligence, titre qu'elle justifie complétement.

Donc, s'il est impossible d'accorder aux systèmes pédagogiques employés jusqu'à nous pour l'éducation des sourds-muets la valeur que l'on veut leur donner, il est nécessaire de rechercher surtout dans la méthode allemande, les moyens propres à tirer les sourds-muets de l'état d'abrutissement dans lequel ils se trouvent et les mettre à même de communiquer plus facilement

avec le reste des hommes.

II.

Les causes ci-dessus indiquées, ouvrent un champ vaste et fertile à d'importantes questions, qui peuvent servir de guide aux personnes appelées à

pourvoir avec ordre au traitement juridique des sourds-muets.

Si un sourd-muet a fait preuve de discernement dans un délit commis par lui, devra-t-il pour cela se voir soumis à la même imputabilité criminelle qu'un homme jouissant du sens de l'ouïe et de la parole? L'ancienne législation résout cette question d'une manière bien différente de l'opinion adoptée de nos jours. Ulpien dit : « uti prodigo et adolescenti ita surdo et muto curatorem dari solere, » et il ajoute ailleurs : « mente captis et surdis et mutis, et qui perpetuo morbo laborant curatores dandi sunt. »

Les interprètes du droit romain ne voulaient pas admettre que l'on fit une application égale de la pénalité aux sourds-muets et à l'homme doné de la parole, mais bien qu'on limitât l'imputabilité des premiers dans les actions mauvaises en soi, ils voulaient de plus que ces actions fussent certifiées par des témoins, car on devait accorder peu de foi à la déposition d'un sourd-muet parce qu'ils craignaient les erreurs que les juges pouvaient commettre, par suite du moyen employé par les sourds-muets mêmes pour communiquer leurs pensées.

Nos modernes législateurs n'admettent la culpabilité qu'autant qu'il y a liberté d'action, et de là la distinction qu'ils établissent entre le cas où le sourd-muet a agi avec discernement et celui où ce discernement n'est pas

prouvé.

Il est évident que dans ce second cas, le sourd-muet n'encourt aucune sorte d'imputabilité criminelle, et que l'on peut tout au plus lui faire l'application de ces lois de discipline correctionnelles applicables également aux enfants. Mais, même dans le premier cas, plusieurs législateurs ne crurent pas devoir appliquer au sourd-muet les mêmes peines qu'à l'homme doué de la parole. Ils prirent en considération le développement beaucoup plus lent des facultés intellectuelles des sourds-muets, lenteur produite par l'isolement dans lequel ils vivent, et qui est admis par tout le monde, puis la difficulté que ces déshérités de la nature éprouvent à peser promptement les conséquences d'une action, et les législateurs en déduirent naturellement l'opportunité, par rapport aux mineurs de leur faire l'application d'une pénalité applicable à un individu doué de la parole d'un âge inférieur à celui du sourd-muet inculpé, et par rapport aux majeurs de fles traiter comme des

mineurs voisins de leur majorité. — Nous devons conclure de là que l'ancienne législation a établi ainsi que la moderne que le sourd-muet ne peut dans aucun cas se trouver dans les conditions nécessaires pour pouvoir connaître la portée de ses actions et apprécier l'esprit de la loi.

Une telle disposition peut donner lieu à deux critiques parfaitement opposées, l'une en regardant cette disposition comme trop douce et de plus

comme dégradante pour le sourd-muet, l'autre comme trop sévère.

On peut certainement blâmer cette disposition au point de vue de sa trop grande douceur, parce que du moment que l'on vient à déclarer que le sourd-muet a parfaitement conscience de son crime, nous ne pouvons nous expliquer pourquoi on croit devoir lui faire l'application d'une peine inférieure à celle que l'on appliquerait à l'homme doué de la parole. La nature n'a-t-elle pas gravé dans le cœur de l'homme en caractères indélébiles et éternels les saintes affections paternelles et filiales pour que leur violation soit un crime assez monstrueux pour se trouver en dehors des limites de la présomption humaine, et être même complétement inconnu chez certaines races d'animaux?

Le sourd-muet, l'homme à l'état sauvage ont-ils donc besoin d'apprendre dans le code ou d'un pédagogue que c'est un crime d'attenter à la vie de son semblable? et qu'il n'est aucune peine qui puisse égaler le crime que l'on commet en offensant la personne du père, de la mère, du frère?... Ce sang qui court d'une manière uniforme dans les veines de chaque membre de la même famille, ne fait-il pas vibrer à chacune de ses pulsations dans leur cœur la voix solennelle de la nature qui les appelle parties différentes d'un seul corps, et les réunit dans une loi unique, loi d'amour immuable, imprescriptible, éternelle?

Le sourd-muet qu'il soit ou non instruit a parfaitement conscience de ses actes lorsqu'il offense la personne de son père, de son frère, de son fils; et par conséquent il est passible de la même peine que celle applicable à l'homme doué de la parole, parce que l'infraction aux lois de la nature est punie par la nature elle-même. — Son code a lui, est écrit dans notre

cœur!

Sous ce rapport il n'y a donc aucune différence entre la condition du sourd-muet et celle de l'homme doué de l'ouïe et de la parole; et tous

deux doivent recevoir l'application uniforme de la même peine.

Nous ne pouvons pas non plus admettre l'importance que l'on met, avant l'application de la peine, à graduer en quelque façon l'imputabilité par rapport au degré plus ou moins grand d'éducation du sourd-muet, parce que c'est là commettre des excès également répréhensibles et contraires, tant en établissant que les sourds-muets ne sont soumis à aucune imputabilité lorsqu'ils n'ont pas reçu une instruction méthodique, qu'en déclarant qu'ils encourent cette imputabilité parce qu'ils ont reçu de l'instruction, sans savoir quel profit ils peuvent en avoir tiré, et quels sont les moyens de communication qu'ils ont en leur possession.

Aussi nous ne pouvons nous empêcher de trouver excessivement bénigne la disposition adoptée par les législateurs, par laquelle ils établissent pour le sourd-muet une progression de peines moins sévères que pour l'homme doué de la parole et cela par des actes criminels que leur malignité intrin-

sèque fait réprouver par la nature elle-même.

D'un autre côté on ne peut que blamer l'excessive rigueur que les législateurs anciens et modernes ont déployée en établissant dans les autres catégories de coupables, une gradation de peines entièrement différente pour les sourds-muets instruits ou non, parce qu'il est impossible d'évaluer d'une manière stable et précise leur capacité individuelle dans l'appréciation, selon les lois, d'une action qu'ils auront commise. La loi humaine en établissant la culpabilité dans l'application des penses est contrainte de se baser principalement sur les faits et sur les apparents extérieures. Dans ces conditions spéciales pour les sourds-muets, je pense qu'il est préférable d'apporter envers ceux qui se trouvent dans une condition exceptionnelle, d'apporter, disons-nous, un adoucissement un peines ordinaires, plutôt que d'insister pour placer tous les individus sous le même niveau, individus dont il n'est pas toujours possible d'établir excetement l'imputabilité; d'autant plus, que dans la pratique, les juges et le jurés s'empressent de se dérober à cette parification, et cela par des déterminations souvent arbitraires, parce qu'il leur est assez difficile d'évaluer exactement l'effet que peuvent avoir produit sur l'esprit du sourd-muet les circonstances qui l'ont entraîné à commettre le crime.

Ceux qui, dans la procédure pénale et civile, et relativement aux délis admettent chez le sourd-muet instruit la même capacité intellectuelle et la même responsabilité morale que chez l'homme avant tous ses sens, rendent des jugements entièrement en opposition avec leurs opinions et leur manière de voir, lorsqu'ils veulent maintenir pour le premier la mitigation de la même peine applicable à l'action criminelle identique commise par le

dernier.

Et alors, puisqu'ils croient que par le moyen des systèmes pédagogique appliqués à l'instruction des sourds-muets, on peut arriver à donner à leur intelligence un degré de culture suffisant pour scinder les idées partielles, isoler une circonstance de l'autre, séparer le sujet de l'attribut, concevoir les idées de temps, d'immortalité, d'âme, de Dieu, opérations qui sont toutes du domaine de la raison, alors, pourquoi exiger de l'équité du législateur une atténuation spéciale dans l'application de la peine? La sanction accordée à cette mitigation de peines pour les sourds-muets infirme la grande valeur présumée aux systèmes pédagogiques appliqués à l'éduction de ces infortunés, et également atteste combien est grande l'infériorité de leur condition par rapport à celle des autres hommes doués de la parole et de l'ouïe.

#### III.

A l'aide des lois physiologiques qui règlent l'exercice des forces de l'âme, nous avons examiné jusqu'à quel point il est donné à la pédagogie d'appliquer avec fruit ses systèmes et sa méthode à l'instruction des sourds-muets. Mais est-il bien vrai qu'en dehors du domaine de la pédagogie il ne reste aucune espérance de pouvoir améliorer le sort de ces infortunés? Les ailes de notre science salutaire ne seraient-elles pas assez larges pour couvrir de leur ombre tutélaire et bienfaisante ces déshérités de la nature, et en soustraire au moins une partie à la destinée cruelle qui les avilit et les déshonore? Medicum sum; nihil a me medicinæ alienum puto, répétons-nous avec l'école de Salerne.

Et certes, il ne semblera pas étrange que dans une question en rapport à la dualité humaine, nous revendiquions au profit de l'organisme, la

fonction qui lui appartient.

Les expériences d'Itard ont démontré la possibilité de replacer dans des conditions normales les fonctions de l'oreille altérée pendant la vie intrautérine ou après la naissance. Les moyens d'otoscopie très-imparfaits encore à son époque expliquent d'eux-mêmes les effets presqu'insignifiants qu'il a obtenus dans sa clinique sur les sourds-muets. Les premières tentatives qu'il fit, sans règle sûre et positive, marchant presque en aveugle et à tâtons furent cependant réglées par un empirisme sage et éclairé, et une conscience profondément inspirée par une grande idée humanitaire. La tolérance dont il usa envers les obstacles gigantesques qui se dressaient devant lui a chaque pas, la constance vraiment apostolique avec laquelle il supporta les sarcasmes dont le public l'abreuvait à chaque insuccès, la foi inébranlable avec laquelle, après un échec, il invoquait de nouveau l'aide et les suffrages de la science, tout cela prouve que la cause qu'Itard défen-

dait avec tant de valeur, était appelée à triompher.

Et pourquoi un exemple aussi glorieux n'a-t-il pas eu d'imitateurs? Estce par ignorance, ou par indolence? Si je devrais rechercher en moi
même l'explication du long oubli où dort la cause des sourds-muets, je
la trouverais dans la lutte constante que j'ai soutenue pendant près de
trois lustres contre les mesquins intérêts de castes, contre l'ignorance,
contre les préjugés séculiers et religieux, contre la défiance et l'apathie si fortes en Italie contre toute œuvre nouvelle dont l'étranger ou le
gouvernement n'ont pas été les promoteurs. Et je la trouverais surtout
dans la prépondérance que la question politique eut dans l'esprit du gouvernement sur l'autre question scientifique et humanitaire jusqu'à ce que
le grave dilemme d'Hamlet (to be or not to be), être ou ne pas être, s'imposât comme le premier et le plus grand problème à résoudre dans la renaissance de notre vie nationale.

Mais la vérité nel suo fatale andare a renversé enfin les derniers obstacles opposés au cours du système médical dans le camp désolé des sourdsmuets, et c'est pour moi une grande joie de vous annoncer, Messieurs, que la réforme invoquée dans l'institution des sourds-muets est désormais un fait accompli en Italie.

Elle sera inaugurée dans le mois de novembre prochain à l'Institut Royal des sourds-muets de Naples, qui sera placé sous la direction d'un médecin auriste et divisé en deux sections qui comprendront, l'une les sourds-muets

guérissables, et l'autre les sourds-muets incurables.

Je crois en ce moment pouvoir interpréter votre pensée, Messieurs, en envoyant de cette libre et glorieuse terre helvétique un salut de reconnaissance au ministère actuel italien et aux honorables directeurs de l'Albergo dei Poveri de Naples, qui renferme l'Institut des sourds-muets, pour la sympathie avec laquelle ils ont accueilli les vœux formulés dans le Congrès médical de Turin et pour la sollicitude qu'ils ont mise à les accomplir.

La surdi-mutité est toujours le résultat d'une imperfection physique localisée dans le cerveau ou dans l'oreille, soit pendant la vie intra-utérine, soit après la naissance. Toutes les maladies de l'oreille qui troublent ou détruisent l'ouïe, lorsqu'elles se manifestent dans cette première période de la vie où notre âme encore vierge s'ouvre aux premières images des idées et s'initie à la science difficile de la parole, toutes ces maladies, disons-nous, déterminent le mutisme.

Cette forme spéciale de mutisme qui est exclusivement occasionnée par des lésions cérébrales ou par des vices congénitaux du cerveau et que l'on nomme Aphasie amnestique, mérite un examen tout particulier. Heureusement c'est une variété excessivement rare parmi les formes pathologiques si diverses de la surdi-mutité de nature symptomatique, et aussi n'en parlerons-nous pas ici.

Le résultat des autopsies exécutées par Morgagni, Fabrizio, Itard, Cock, Rosental, Valsalva, Reimarus, Meigthon, Mundini, Meckel, Mun, Arneman, Thurman, Hossman, Duverney, Toynbee et par moi, prouve que l'appareil nerveux est souvent affecté dans les surdités occasionnées par l'éclampsie,

l'hydrocéphale et les sièvres infectiuses.

L'ankylose de la chaîne, les adhérences du tympan externe, l'atrésie des

trompes, l'imperforation des cellules mastoïdes et d'autres lésions das la caisse, ont été remarquées dans les cas de surdi-mutité acquise par suite de causes traumatiques ou rhumatismales. Enfin les recherches nécroscopiques ont révélé que dans la surdi-mutité héréditaire et dans celle congénité, i y a certainement un vice de déformation dans une partie importante de l'appareil acoustique. Souvent on remarque l'absence de la chaîne ou de la membrane externe du tympan, ou d'un des canaux semi-circulaires, ou de la coclée, ou bien encore on trouve les canaux semi-circulaires obstrués par l'otoconie, ou les nerfs acoustiques ramollis comme du mucus.

Mais toutes ces lésions pathologiques et d'autres encore que l'anatomie nous a révélées sont-elles appréciables chez l'être vivant ? Pas toutes cer-

tainement.

Avant de procéder à l'examen otoscopique d'un sourd-muet, il faut le soumettre à une expérimentation fonctionnelle auditive. Et cela demande un grand soin et une grande sagacité, afin d'éviter de tomber dans l'erreur.

Chez le sourd-muet le sens le plus puissant, celui qui se substitue à l'oue dans la vie de relation, est la vue. Il faut cependant appeler toute l'attention du patient sur sa propre oreille, et c'est d'autant plus indispensable lorsqu'on sait que si l'attention exerce une grande influence sur l'ouïe des gens parfaitement sains, comment n'en aurait-elle pas sur cette perceptibilité acoustique à l'état rudimentaire, si faible chez les sourds-muets à cause du manque d'exercice? Cela posé, on produira derrière le patient un bruit très-for, mais qui pourtant ne fasse pas osciller le sol, et l'on procédera à l'expérmentation de la voix sans s'écarter de la règle de prudence que j'ai ci-dessus indiquée, et d'une voix forte et claire on émettra des sons d'un ton aigu d'abord et graves en terminant. Si le sourd-muet soumis à cette expérience vient à donner des signes certains de perception, en tournant rapidement la tête à chaque vibration sonore produite pour lui et s'il n'y a aucua doute sur la participation de la sensibilité tactile périphérique à cet acte de perception accompli immédiatement après la production du son, alors il faut soumettre le patient à un examen objectif pour faire le diagnostic de la maladie qui affecte l'appareil acoustique.

Parmi les moyens objectifs otoscopiques on doit mentionner celui employé récemment par le docteur Toynbee, moyen qui permet de diagnostiquer la lésion des organes de transmission acoustique et celles de l'appareil nerveux du labyrinthe. Ce moyen est fondé sur ce fait, notoirement connu, à savoir qu'un son transmis par le crâne au sensorium, est perçu plus distinctement par l'oreille dont on a bouché exactement le mest externe. Ainsi, si l'on applique le diapason sur le front ou sur le vertex, tout en bouchant un des méats de l'oreille (le droit par exemple) le son sera perçu plus fortement dans cette partie. Il semble que ce phénomène est produit par cette circonstance que les ondes sonores trouvant un obstacle à leur sortie du méat auriculaire, se réfléchissent avec une plus grande intensité au sensorium commun, par le moyen de l'appareil acoustique. Il est évident alors, que l'observateur appliquant dans sa propre oreille une des extrémités du tube otoscopique, tandis qu'il aura introduit l'autre extrémité dans l'oreille du patient, aura une preuve certaine de tout ce qui se passe dans l'oreille de ce dernier, à chaque vibration du diapason.

Ce moyen otoscopique à sans aucun doute, une valeur positive, appliqué au sourd-muet pour constater chez lui l'existence de l'ouïe et pour distinguer clairement si l'ouïe est limitée à une seule oreille ou fonctionne dans les deux à la fois. En outre, grâce à l'application des autres moyens otoscopiques on peut constater l'état de la membrane tympanique et en distinguer les vibrations avec le speculum de Siègle; on peut de plus connaître

l'état de la cavité tympanique de la chaîne et de toutes les régions de l'o-

reille moyenne et de l'oreille externe.

Il est clair cependant que le diagnostic de la surdité de naissance ou acquise peut s'établir chez les sourds-muets avec les moyens identiques employés pour les malades qui parlent, et cela sans exception. On ne rencontre pas non plus de difficulté dans la thérapeutique pour chaque cas spécial de maladie.

Kramer, en effet, bien qu'il déclare l'inefficacité de son système pour le traitement des sourds-muets, ajoute à la page 462 de son ouvrage : « le ré-

« sultat négatif que nous avons obtenu jusqu'à nous dans le traitement cu-

• ratif de la surdi-mutité, ne doit pas nous empêcher d'admettre théorique-

« ment la possibilité de la guérison de cette infirmité. »

Triquet, Rau, assirment la possibilité de guérir la surdi-mutité. Et Tröltsch insistant précisément sur la nécessité de la cure médicale spéciale des sourds-muets, dit dans son ouvrage : « Il va de soi, qu'outre l'instruction systèma-

• tique, on doit promptement recourir à des moyens thérapeutiques, et je

· pourrais citer plusieurs cas où il m'a été donné de prévenir la surdi-mu-

« tité ou de la détruire à peine déclarée. »

Tous les auteurs du reste s'accordent à ranger les sourds-muets dans trois classes distinctes. Dans la première on doit mettre ceux chez qui est le manque absolu de l'ouïe; dans la seconde ceux qui entendent à moitié; et la troisième comprend ceux qui perçoivent jusqu'à la voix humaine. Ces mêmes auteurs déclarent que les sourds-muets appartenant aux deux dernières classes sont susceptibles de guérison.

La cure de chaque maladie qui détermine la surdi-mutité est réglée en maxime par les mêmes règles établies dans la clinique otologique pour les

malades doués de la parole.

Quant à nous, nous ne pensons pas qu'il faille employer généralement pour le traitement des sourds-muets la douche d'air, l'éther sulfurique ou l'électricité. Rien n'est plus contraire à nos convictions que la prétendue efficacité des spécifiques en médecine. Et nous pouvons encore moins les admettre dans la thérapeutique d'une maladie qui se montre si différente, soit par sa nature, soit par le caractère, soit par le siège qu'il occupe, soit par les phénomènes qu'elle produit dans les différents sujets, et qui n'est autre chose que la manifestation symptomatique de diverses maladies. Ceux qui prétendirent retrouver constamment dans l'oreille la cause de la surdimutité, firent une œuvre vaine. Les malheureux résultats de leurs expériences, constituèrent la condamnation la plus solennelle de leurs erreurs. Parce que s'ils avaient pu parvenir à guérir la lésion auditive, ils n'auraient fait qu'éloigner à peine une seule des causes pathogénétiques qui se développent dans l'oreille, dans le cerveau, dans le larynx, dans le sang, produisent comme dernier résultat la perte de l'ouïe et de la parole.

Dans la surdi-mutité, il ne s'agit pas, ainsi que l'espérait un illustre instituteur, M. Valade-Gabel, de renforcer ou d'amoindrir la colonne d'air sonore sur le tympan, ce qui conduirait à considérer sous deux formes uniques, les caractères morbides de la surdi-mutité. — Si cette simple hypothèse était admissible, le problème si difficile de la guérison des sourdsmuets serait bien vite résolu en faisant fabriquer des cornets acoustiques de deux formes différentes, l'un pour obtenir la convergence, l'autre la divergence des ondes sonores. Nous devons considérer dans la maladie soumise à l'analyse une expression symptomatologique de lésions diverses, et par conséquent il serait absurde de vouloir appliquer à tous les cas un unique

système curatif.

Ce n'est pas dans le choix d'un agent thérapeutique que consiste la spé-

cialité d'un système médical; mais elle consiste dans l'emploi judicieux de cet agent en contact des tissus altérés et dans l'évaluation exacte des moyens dans lesquels il doit agir. Cet emploi judicieux dont nous parlons devant se fonder sur la connaissance exacte du mal doit nécessairement varier selon la diversité des observateurs, l'inclination naturelle de leur esprit et sa cul-

ture spéciale.

Aussi, bien que nous n'ayons pas pu faire le miracle de créer de nouveaux agents thérapeutiques, parce que nous croyons que l'oreille, le cerveau et le larynx du sourd-muet doivent sentir comme les autres organs les effets des agents modificateurs externes que la science possède abondamment, sauf les égards tout spéciaux que l'on doit avoir pour des organisations plus parfaites, nous avons cru devoir établir avec des règles sûres et stables le diagnostic des maladies observables chez les sourds-muets, et c'est là précisément ce qui constitue la spécialité de notre système.

Un des principaux avantages que le sourd-muet recueille dans le développement de l'ouïe est celui de se mettre à même de pouvoir entendre et moduler sa propre voix, parce que, ainsi que je viens de le faire observer, l'impossibilité où il se trouve de pouvoir régler sa propre voix est causée en grande partie par la surdité. N'ayant pour guide que son ouïe, sans aucune espèce de règle et sous l'impulsion de son esprit, il arrive à remplacer peu à peu les sons rauques, monotones et étouffés par une certaine aptitude à les émettre avec une plus grande clarté et une certaine inflexion.

Le nouveau sens qu'acquiert le sourd-muet lui ouvre une existence plus régulière pour progresser dans la parole et dans l'intelligence, et lui crée une source plus riche d'idées entièrement neuves et une vie nouvelle. Il faut chez quelques-uns appliquer certaines règles spéciales, pour les déshabituer de s'exprimer par signes mimiques et les forcer à se confier plutôt à leur ouïe propre qu'à la vue et à comprendre les paroles en les entendant et non pas en les lisant sur les lèvres. Quand, enfin, ils se trouvent dans la pleine possession de l'ouïe et aidés par une bonne intelligence, alors on les élève et on les instruit d'après les règles des programmes suivis dans les écoles des élèves doués de l'ouïe et de fla parole.

On m'objectera : mais puisque la surdi-mutité est guérissable, pourquoi les cures en sont-elles si rares? Et pourquoi les sourds-muets continuentils à s'instruire généralement dans les écoles communes fondées sur le sys-

tème pédagogique?

Si nous ne nous trompons, il y a deux causes qui ont empêché la médecine de venir en aide aux sourds-muets : 1º l'opposition poussée à outrance par les instituteurs qui sont généralement préposés à la direction des Instituts privés ou officiels des sourds et muets; 2º le défaut d'un institut clini-

que pour ces infortunés.

Il est vrai que la pédagogie a offert aux sourds-muets le premier anneau de reconjonction avec la société civile à une époque où l'otoïatrie n'était pas encore née; mais on ne peut nier que la domination qu'elle veut evercer aujourd'hui sur le sort de ces malheureux, et les efforts énergiques qu'elle fait pour les soustraire à l'influence bienfaisante de la médecine dénotent bien l'incompatibilité de son office à l'égard de la manière de gouverner ces déshérités de la nature. C'est une grande anomalie de voir trancher une question médicale par des littérateurs. Mais ne serait-ce pas la première contradiction qui règle les destinées humaines.

L'autre raison réside dans le peu de progrès des études otoïatriques, tandis que toutes les autres branches de notre science florissaient richement. Ils sont très-peu nombreux ceux qui se livrent à cette étude spéciale, opposés par l'envie ou par l'apathie; de là les magnifiques résultats obtenus en clinique, contestés par la calomnie, tournés en ridicule et sitôt oubliés. Et souvent, ces résultats, soit par faiblesse, soit par ignorance n'ont pas été conduits à un degré suffisant pour prouver l'excellence du nouveau système.

D'habitude on considère comme suffisant au développement du langage du sourd-muet, de l'avoir remis en possession de l'ouïe; aussi on n'a pas plus tôt obtenu la guérison de la surdité, qu'on éloigne celui qui n'est plus que muet des soins de son médecin et l'on attend tout tranquillement et de bonne foi que la loi impérieuse du besoin fasse éclore en lui la parole. De façon qu'on demande au médecin l'exercice d'une vertu surnaturelle, ce qui ne peut se réaliser, et l'on voit ainsi devenir stériles les superbes résultats cliniques, et la conscience populaire en revient à l'ancien préjugé sur l'incurabilité de la surdi-mutité.

Nous ne connaissons que trop la difficulté d'apprendre une langue étrangère en nous aidant de la théorie et de la pratique, et rarement nous arrivons à nous emparer de l'accent national pur. L'homme né sain et complet doit d'abord écouter sans pouvoir parler, puis commence à balbutier pour arriver à prononcer jusqu'à deux ans quelques paroles, et l'on ne veut pas accorder au sourd-muet après une cure heureuse qui lui a rendu l'ouïe, le temps nécessaire pour faire l'éducation de la langue et instruire son oreille et son esprit à comprendre la mélodie de notre parole. Chez lui le besoin de la parole ne se fait pas sentir parce qu'il en ignore le ressort, le mécanisme et l'usage. Comme il possède un moyen plus simple et plus expéditif de manifester ses propres sentiments, c'est-à-dire la mimique, il dédaigne de faire plier sa propre intelligence à un nouvel ordre d'idées qui se déroule dans le mécanisme merveilleux de la parole. Il est évident que les mêmes règles que la mère prévoyante emploie pour instruire ses petits enfants sont applicables à l'homme qui entend et qui est muet; mais il n'en est pas moins vrai que dans ce dernier l'étude et le travail offrent plus de difficultés, car la langue ne peut pas acquérir cette docilité et cette flexibilité que l'enfant s'exerce à acquérir dès sa naissance. Ceux qui soutiennent sans raison, qu'il suffit de rendre l'ouïe au sourd-muet pour qu'il apprenne à parler, oublient que, sans l'instruction méthodique qui leur a été donnée par leurs parents, ils seraient restés muets bien qu'entendant, ou auraient commencé à parler très-tard. L'ouïe et la parole ne sont pas un fait simple, mais bien le résultat complexe de la sensibilité acoustique et de l'activité mentale.

L'inobservance de telles règles qui sont autant de lois du progrès des idées humaines, fut une des causes qui rendirent si rarement parfaite la guérison des sourds-muets.

### Messieurs,

Je m'estimerais bien heureux si les idées que j'ai eu l'honneur de vous communiquer faisaient jaillir d'une façon claire et évidente ma conviction profonde sur la curabilité des sourds-muets et sur la nécessité de réformer leur institution sur les bases de la médecine!

En vérité, c'est au médecin qu'appartient le droit d'examiner attentivement les conditions physico-morales des sourds-muets asin de décider s'ils sont curables ou non, et si on doit les consier aux soins et aux expédients de la pédagogie, et quels sont ceux qui doivent prositer des ressources puissantes que possède la médecine. Car cette dernière, sans être sorcée de faire des miracles, peut certainement opérer une sorte de rédemption, en rendant à la société, avec la pleine possession de leurs sens et avec la conscience de leurs droits et de leurs devoirs, ces infortunés qui autrefois privés de l'ouïe et de la parole traînaient une vie déshéritée de toute noble

aspiration de l'avenir.

Certes, nous ne prétendons pas proscrire l'œuvre bienfaisante des Cardano, des Pierre de Castro et des de l'Épée. — Nous bénissons leur génie et faisons des vœux pour qu'ils aient des imitateurs fidèles et sincères; mais nous désirons ardemment que l'on ne donne à leur institution que la place qu'elle mérite, que l'application de leur méthode soit limitée, comme elle doit l'être, aux sourds-muets que la médecine aura déclarés incurables, et qu'on laisse à la science le plein exercice de son droit afin d'accomplir la mission qu'elle a de donner et d'apporter la santé et la civilisation dans le monde, en mettant en usage tous les moyens créés par le génie et approuvés par l'humanité.

J'ai confiance, Messieurs, dans l'avenir de la vérité, et je suis certain que vous consentirez à approuver les vœux formés ci-dessus et à hâter par votre verdict sans appel le jour où ces vœux doivent se réaliser, en obtenant pour l'otologie et l'institution des sourds-muets la place que la civilisation

actuelle réclame impérieusement.

Pourtant permettez-moi d'appeler votre attention sur les conclusions suivantes :

### Conclusions.

Considérant que les sourds-muets qui dans l'Italie seule montent au nombre de 30,000, suivant la statistique du P. Pendola, ont été jusqu'à ce jour soustraits à l'action de la science médicale et confiés sans distinction aux soins de la pédagogie;

Considérant que la médecine ne peut voir dans la surdi-mutité autre chose qu'une maladie causée par des altérations anatomico-pathologiques congénitales ou acquises et produites dans l'appareil acoustique ou dans le

cerveau;

Considérant que chez le plus grand nombre de sourds-muets les lésions organiques se développent dans la première période de la vie extra-utérine, en me rappelant qu'un catharre aigu formé dans la caisse tympanique suffit pour affaiblir et souvent pour détruire entièrement dans cette région la faculté de recueillir les sons, ce qui amène le destruction des moyens nécessaires pour l'éducation et le développement normal de la parole;

Considérant que sur ce nombre assez étendu de sourds-muets, et même encore sur d'autres qui par l'effet de légères causes hétérotypiques, comme par exemple le cas où le tympan se trouve double, ou bien encore le cas de l'imperfection du méat auditif externe et de celui oto-guttural, considérant que la science et la pratique ont prouvé par de mémorables exemples qu'elles peuvent triompher de la maladie;

Considérant que le problème de la curabilité de la surdi-mutité a été résolu par les progrès de l'otologie, qui possède des moyens pour explorer les conditions anatomico-physiologiques de l'appareil acoustique et des moyens d'en guérir les altérations pathologiques, comme l'ont prouvé les guéri-

sons réalisées en Italie et à l'étranger.

Considérant qu'en France, Itard, Ménière, Bonnafont, Miot et d'autres illustres auristes, en Angleterre Toynbee et Hinton, en Allemagne Tröltsch et Politzer, en Italie Giampietro, ont constamment cherché par leurs écrits et leurs actes à assurer à la malheureuse classe des sourds-muets les secours de la médecine active et opérative, comme à la science médicale le libre exercice de son noble ministère sur tous les êtres souffrants; et qui

donc est plus souffrant que le sourd-muet accablé par la maladie de l'âme

et du corps tout à la fois?

Considérant que c'est une œuvre digne de ce Congrès médical que de chercher à résoudre cette importante question humanitaire, et mettre fin aux prétentions exagérées de la pédagogie à l'égard des sourds-muets, en commençant à exercer sur eux sa bienfaisante et salutaire influence, comme elle l'a déjà entendu faire pour cette triste et désolante infirmité qui s'appelle le rachitisme:

La section d'otologie du cinquième Congrès médico-international, approuvant la communication du Docteur Giampietro, de Naples, sur le traitement de la surdi-mutité et sur la réforme à apporter aux instituts des sourds-muets, émet le vœu que les instituts de sourds-muets soient confiés à la direction exclusive de médecins et de préférence à des médecins auristes.

Le Congrès propose en outre l'adoption des règles suivantes :

1° Tous les sourds-muets destinés à l'éducation doivent être soumis à l'inspection médicale qui devra prendre sur eux les notes ainsi qu'il suit :

a) age, constitution physique, maladies souffertes;

b) maladies héréditaires dans la famille;

c) rapports de consanguinité entre père et mère, leur âge;

- d) degré de l'ouïe par rapport aux sons et à la voix humaine;
- e) conditions anatomico-pathologiques de l'appareil acoustico-vocal.
- 2º On placera dans la catégorie des incurables et l'on soumettra à l'instruction pédagogique, basée sur le système allemand, les sourdsmuets:
  - a) qui sont fils de pères et de mères consanguins;
- b) qui ont eu ou ont encore d'autres membres de leur famille atteints de cette infirmité:
- c) qui ont souffert pour des faits congénitaux ou acquis des lésions organiques profondes et irréparables dans l'appareil acoustique ou dans le cerveau;

d) qui ne sont pas idiots ou semi-idiots.

3º On classera dans la catégorie des curables les sourds-muets qui présentent une conformation régulière, anatomiquement parlant, de l'appareil acoustique, et qui donnent de certains indices de la perception des sons, outre la sensation opérée sur la sensibilité tactile commune à tous les êtres mêmes entièrement privés de l'organe acoustique.

Le traitement de chaque maladie qui détermine la surdi-mutité est réglé en maxime d'après les mêmes dispositions établies par la clinique et en conséquence la guérison de la surdité est le résultat naturel des résolutions des

affections morbides qui l'ont déterminée;

4º L'éducation et l'instruction des sourds-muets curables est établie sur des règles spéciales basées sur la méthode maternelle pour l'instruction de la parole;

5º Dans les Instituts les directeurs spéciaux sanitaires feront chaque année un cours de clinique otologique, et cela afin de continuer l'œuvre de

l'Ecole médicale.

M. Colladon remercie M. Giampietro de son travail intéressant; il serait utile que les médecins otologues intervinssent davantage dans les écoles de sourds-muets, plusieurs cas pourraient sans doute être traités avantageusement. M. Colladon fait observer que beaucoup de cas de surdi-mutité proviennent d'une surdité congénitale d'origine syphilitique.

Dans beaucoup de cas, comme l'a fait observer M. Giampietro, le const de Toynbee rend de grands services en facilitant l'accommodation des sons articulés.

M. Giampietro répond que les sourds-muets de l'Institut royal de Naples sont soumis pendant trois mois au moins à l'examen et au traitement médical. Il a eu pendant cinq ans un établissement privé, le gouvernement a enfin accepté ses propositions. Il y a longtemps qu'il a pris à cœur la cause des sourds-muets. Beaucoup d'autopsies lui ont prouve que la plupart des cas de surdité proviennent d'affections de l'oreille moyenne qui peuvent être traitées avantageusement. M. Giampietro pense qu'il y a 30 à 40 % de sourds-muets curables.

La séance est levée à 3 1/2 heures.

Le Secrétaire:

FERRIÈRE.

# SEPTIÈME SECTION

## **EXPOSITION D'INSTRUMENTS**

Le Comité d'organisation, suivant l'exemple donné à Bruxelles pour la première fois, avait décidé qu'une exposition des instruments nouveaux employés dans les différentes branches de l'art de guérir aurait lieu pendant le Congrès. Une sous-commission composée de MM. les docteurs G. Julliard et J.-L. Reverdin et de M. F. Demaurex, fabricant d'instruments de chirurgie, fut nommée pour l'organiser. Nous devons à M. Demaurex nos remerciements pour l'obligeance qu'il a mise à se charger de la partie matérielle de l'installation et de la surveillance de l'exposition, tâche plus compliquée qu'on ne se le figure.

Notre exposition a-t-elle réussi? Y a-t-il eu un réel progrès sur la précédente? Nous l'espérons sans oser l'affirmer. Malheureusement un nombre assez restreint de confrères a répondu à notre appel; d'autre part, pour conserver à notre exposition son caractère purement scientifique, nous avons décidé que nous n'admettrions que les instruments et appareils nouveaux; obligés de définir ce mot, nous avons été d'accord pour entendre, arbitrairement il est vrai, par instruments nouveaux tous ceux qui n'étaient pas dans le commerce depuis plus de trois ans; un bon nombre de fabricants se sont trouvés par ce fait trop limités dans leur choix et ont préféré renoncer à prendre part à l'exposition; d'autres ont eu le bon esprit de comprendre notre but et nous ont envoyé des spécimens nouveaux et intéressants à divers titres.

L'exposition, qui devait être installée à côté de l'Université, a dû, au dernier moment, s'organiser dans des locaux mis à notre disposition à l'École de médecine; malheureusement la distance qui sépare l'École de l'Université a contribué à diminuer notablement le nombre des visiteurs.

Nous ne pouvons ni ne devons, dans ce court rapport, nous ériger en jury distribuant les éloges ou les critiques, et appréciant la valeur des différents objets exposés, nous nous bornerons à une énumération sommaire et forcément fort incomplète des principaux d'entre eux.

Commençons notre revue par les objets exposés par nos confrères;

rappelons que plusieurs de ces instruments ont été présentés par leurs auteurs dans les sections, ou bien ont servi à des démonstrations pratiques faites à l'École de Médecine; plusieurs aussi sont figurés dans le corps de ce volume.

Médecine. La section de médecine a été peu prodigue pour notre exposition. Cependant M. Schntzler, de Vienne (voyez page 194) a envoyé son appareil pneumatique, utilisé dans le traitement des maladies des poumons et du cœur, permettant de faire inspirer et expirer le malade dans l'air comprimé ou raréfié.— M. Roussel, de Genève a exposé son transfuseur; cet appareil entièrement construit en caoutchour parfaitement pur, permet d'opérer la transfusion directement de bras à bras, sans défibrination préalable, de sang vivant et complet; la ponction de la veine se fait au moyen d'une lancette jouant dans une cloche de caoutchour durci faisant office de ventouse; d'après l'auteur, la formation de caillots n'est pas à craindre avec cet appareil (voyez p. 400).

Chirurgie. Les appareils et instruments appartenant à la chirurgie courante se trouvaient représentés par un appareil destiné au redressement des coxalgiques et permettant la marche; cet appareil, dû à M. Théophile Anger, de Paris, est figuré et décrit dans les comptes rendus de la section de chirurgie (voyez p. 327). On y trouvera également la description d'un appareil à plaques métalliques servant à maintenir réduites les fractures de la mâchoire inférieure, envoyé par M. Bessière, d'Egreville (voyez p. 356).

M. Fulté (Norwège) exposait un trocart hermétique pour l'évacuation des collections liquides et gazeuses de la plèvre et combiné de façon à empêcher l'introduction de l'air dans le foyer.

M. Lantier, de Paris, nous a adressé une photographie représentant un appareil pneumatique destiné au pansement des plaies et en particulier des plaies par armes à feu.

M. Roussel, de Genève, exposait, outre son transfuseur et le tracteur que nous indiquerons plus loin, un instrument désigné sous le nom de doigt artificiel pour la réduction des hernies étranglées; > cet instrument introduit redressé dans le rectum va à la recherche de l'anse herniée à travers l'ampoule refoulée; son extrémité peut alors se fléchir sur le manche comme une phalange au moyen d'une vis d'appel et a pour but d'accrocher l'anse étranglée et de la dégager (voyez p. 389).

La chirurgie des voies urinaires a fourni à nos vitrines le cystocautère de M. Th. Anger; l'appareil se compose de deux instruments: l'un est un écarteur à trois branches, l'autre une espèce de lithotome dont la

lame est remplacée par un couteau creux en platine qui se chauffe au moyen du thermocautère (voyez p. 322 et 323).

La sonde de M. Julliard, de Genève, est une sonde métallique courbe, dont l'extrémité terminale peut s'enlever une fois l'instrument arrivé dans la vessie; la sonde se trouve ainsi ouverte par son extrémité et on peut y introduire un long stylet qui servira de conducteur pour substituer à la sonde métallique une sonde molle.

M. Minière, de Paris, nous avait remis un ingénieux appareil, le Réveil électro-médical, destiné aux malheureux affectés de pertes séminales: un anneau brisé en bois est fixé autour de la verge; à la moindre érection les deux moitiés de l'anneau se trouvent écartées et par un mécanisme simple et ingénieux s'établit un courant mettant en jeu une sonnerie électrique qui réveille le malade à temps; M. Minière nous a envoyé deux observations relatives à l'emploi de cet instrument que nous publions à la suite de ce rapport (p. 861).

Nous avions encore différents instruments de M. Antonio Romero Linares, de Madrid: uréthrotomes, lithotomes, serre-nœuds, accompagnés d'un manuscrit explicatif; un lithoclaste pour la lithoclastie prostatique de M. Ruzzini, de Dolo.

La gynécologie, une des branches de l'art de guérir dans laquelle l'instrumentation joue un rôle important, se trouvait représentée par les instruments de M. Courty, de Montpellier, pinces diverses, cautère spécial se chauffant avec une lampe à chalumeau de petit modèle, etc.

Le speculum de M. Devrient, de Genève, est basé sur les mêmes principes que celui de Sims, mais avec adjonction de branches dilatatrices, ce qui permet de se passer d'aides pour l'écartement des parois latérales du vagin (voyez p. 518).

M. Galli, de Lucques, avait apporté les instruments qu'il a imaginé pour opérer certaines fistules vésico-vaginales : un speculum univalve spécial, une pince ectopevésicale, un porte-aiguille à repoussoir, etc. (voyez page 392).

M. Roussel, de Genève, présentait un tracteur pour forceps, et M. Vuller, de Genève, un pessaire pour les cas de prolapsus utérin (voyez p. 521). Cet instrument se compose d'un anneau et d'un appendice qui se loge en avant du col et soutient le cul-de-sac antérieur.

Les ophthalmologistes présents au Congrès avaient un grand nombre de leurs inventions exposées par leurs fabricants; signalons l'œil artificiel (voyez p. 774) de M. Landolt et son ophthalmomètre (voyez p. 772), instrument destiné à mesurer la courbure de la cornée; l'optomètre perfectionné de M. Javal, etc.

M. GIAMPIETRO, de Naples, et M. Weber-Liel, de Berlin, représen-

taient l'otologie; le premier avec son tympan artificiel le second avec me collection d'instruments spéciaux.

Nous ne terminerons pas ce qui se rapporte à la chirurgie sans pair des sondes et bougies œsophagiennes de M. Verneull exposées pre M. Collin; l'appareil se compose d'un conducteur analogue à celui pe Maisonneuve a fait adopter pour l'introduction des sondes à bout cont dans la vessie, c'est-à-dire composée d'une extrémité flexible terminat une tige rigide; de sondes ouvertes au bout que l'on fait glisser sur le conducteur; d'autre part, de boules en forme d'olives allongées et perforées de façon à pouvoir être glissées de même sur le conducteur; l'au comprend l'importance de cette innovation pour éviter les fausses routs œsophagiennes.

Enfin M. Paquelin, de Paris, dont l'instrument bien connu se trouvit également dans la vitrine de M. Collin, en a fait la démonstration pratique dans une séance extraordinaire (voyez page 870).

M. Monnier, professeur à Genève, que nous pouvons bien adjoindre à cette liste, avait fait exposer un ingénieux appareil construit sous sa direction par M. Cogit, et destiné à transporter automatiquement sur les préparations microscopiques en cellules la lamelle de verre mince qui doit les recouvrir.

Nous ne pouvons donner ici la liste complète des nombreux objets exposés par Messieurs les fabricants qui ont répondu à notre appel; nous nous bornons à signaler ce qui nous a paru le plus intéressant dans chacune de leurs vitrines.

M. Bœschlin, de Schaffhouse, exhibait un matériel de pansements des plus variés; on y trouvait en particulier tout ce qui est nécessaire dans le pansement de Lister, ses nombreuses modifications et ses dérivés: protective, gaze de coton hydroscopique, phéniquée, salycilée, boratée, à l'acide benzoïque, au thymol, etc.; makintosch, catgut, etc.; un grand nombre d'autres produits du même genre; quelques appareils, parmi lesquels l'appareil à fractures du docteur Schnyder; la table d'opération portative employée dans les ambulances fédérales suisses, etc.

M. Barberis Agostino, de Turin, avait un instrument nommé l'hystérotrachélotome destiné à faciliter l'amputation du col utérin, en en rendant la fixation plus commode et la section plus nette.

M. Bénas, de Paris, avait envoyé un assortiment de ses bougies uréthrales à crin de Florence (intestin de vers à soie); un certain nombre d'échantillons étaient disposés de façon à en faire comprendre la fabrication; des bougies conductrices pour l'uréthrotomie renforcées près de l'armature au moyen d'une baleine intérieure de façon à éviter leur brisure à ce niveau. Dans la vitrine de M. Collin, de Paris, les visiteurs ont dû remarquer et thermocautère de Paquelin, avec une grande variété de foyers de différentes formes et de différents volumes, appropriés aux buts variés que remplit l'instrument; le nouveau forceps de Tarnier, les sondes et olives resophagiennes s'introduisant sur conducteur de Verneuil et dont nous avons parlé plus haut, le davier de Farabeuf, la lampe médicale de Collin, son transfuseur, sa pompe stomachale en caoutchouc durci, tous instruments intéressants et nouveaux répondant à notre programme.

- M. Demaurex, de Genève, présentait un lit mécanique pour les accouchements, les examens et les opérations gynécologiques; ce lit est combiné de façon à permettre à l'opérateur de se rapprocher de la région à examiner sans déplacer la malade; ses extrémités peuvent se relever en dossier d'un côté; s'abaisser de l'autre de façon à mettre les parties génitales à portée de la main, soit pour le toucher, soit pour différentes opérations; il peut être abaissé ou relevé en masse, sans secousses, etc.
- M. Demaurex exposait encore un lit mécanique pour blessés, un brancard gouttière; un nouveau modèle d'appareil à suspension pour fractures et irrigations continues, facile à placer sur le premier lit venu; un moulin à rouler les bandes sèches, ou à les imprégner de silicate, de gypse; ces deux derniers appareils nous ont souvent rendu des services et nous en avons éprouvé l'utilité; etc.
- M. Favre, de Paris, exposait l'appareil à injections histologiques du D' Latteux; des microtomes à réservoir de liquide, des tranchoirs, un forceps; un aspirateur de Potain modifié, dans lequel l'aspiration et l'injection se pratiquent avec la même pompe; une scie à résection de Favre; un appareil destiné à faire fonctionner ensemble plusieurs pulvérisateurs et qui sera apprécié des nombreux adeptes du pansement de Lister; enfin un havresac sanitaire, modèle adopté par la Société de la Croix-Rouge de Paris, etc.
- M. Lura, de Paris, s'était fait remarquer, comme de juste, par un grand nombre d'instruments tranchants, et par des collections nombreuses, élégantes et soignées d'instruments d'amputations, de résections, d'ophthalmologie, etc.

La vitrine de M. Mariaud, de Paris, contenait de nombreux modèles de pinces hémostatiques, instruments nouveaux et à l'ordre du jour, parmi lesquelles celles qui servent à circonscrire les tumeurs érectiles, celles de la langue, etc., et à éviter les hémorrhagies pendant leur ablation; un baillon ouvre-bouche avec abaisse-langue modèle Mariaud; le propulseur chasse-épingle à stylet mobile de Cintrat, différents appareils pour les sourds-muets, pour l'ophthalmologie, etc.

Nous avons remarqué dans l'exposition de M. MATTHIEU, de Paris, un

très-beau mannequin pour accouchements avec paroi abdominale en caoutchouc et dans lequel on peut, grâce à la mobilité des vertèbres, simuler les rétrécissements du bassin; un serre-nœud monumental, plus étonnant peut-être par ses dimensions que pratique, et destiné aux mputations; des forceps de différents modèles, des spéculum variés, le transfuseur de Matthieu, etc.

MM. VERGNE et Chose, de Paris, exposaient une collection de bougies et sondes blondes et noires, pour l'urèthre, l'œsophage, de formes viées, à olives, à béquille, évacuatrices, à double courant; de Guyon-de Mercier, de Philippe, de Reliquet; des speculums en verre trempé, etc.

M. Walter-Biondetti, de Bâle, présentait, outre un grand nombre d'instruments de chirurgie générale, une fort intéressante collection gynécologique dans laquelle nous remarquons une trousse gynécologique qui renferme sous un petit volume un grand nombre de bistouris, de piaces, de ciseaux, d'écarteurs, de cuillers tranchantes, etc; chacun de ces instruments peut se monter sur un même manche terminé par une petite sphère; les lames peuvent prendre et garder sur cette sphère toutes les positions possibles; des ciseaux montés sur un long manche tubulaire et qui peuvent s'ouvrir et se fermer par un mouvement imprimé à l'extrémité opposée du manche; le couteau-trousse d'Esmarch, etc.

Des instruments d'optique nous sont venus de MM. Cretes, Nacher et Roulot, de Paris.

Signalons dans la vitrine de M. Cretès l'œil artificiel de Landolt, son périmètre et celui de Nicati, différents diplomètres, ophthalmoscopes, ophthalmomètres, pupillomètres; dans celle de M. Nachet des microscopes, chambres claires, hématimètres, oculaires quadrillés pour l'hématimétrie, etc.; dans celle de M. Roulot, l'optomètre de Javal, ceux de Perrin, de Badel, le phocomètre de Badal, et une collection de verres d'essais au système métrique, etc.

A côté de ces instruments et appareils médicaux et chirurgicaux proprement dits, nous avons encore à mentionner les meubles pour malades de M. Rossier-Darier, de Genève, fauteuils mécaniques, chaises lorgues, tables-lits, etc.; les différents modèles de bières métalliques ou non, pour les transports de cadavres, de M. Mallet, de Genève, le modèle de nécropole de M. Schæck-Jaquet, de Genève; l'appareil à fabriquer les cachets médicamenteux, de M. Limousin, de Paris, et son appareil à oxygène; des produits pharmaceutiques envoyés par MM. Conti, de Castrocaro, Kurner, Lœbel, de Carlsbad, Rohn, de Genève, Sinond, de Lyon, Schmidt, de Genève.

Enfin M. Penfold exposait une collection d'instruments en verre.

#### **OBSERVATIONS RELATIVES**

# A L'EMPLOI DU RÉVEIL ÉLECTRO-MÉDICAL

Communiquées par M. MINIÈRE.

### OBSERVATION I.

Pollutions nocturnes avec érection. — Début à 19 ans. — Durée de 14 ans. — Pollutions nombreuses. — Mauvais état général. — Accidents nerveux. — Traitements divers et inefficaces. — Application du Réveil électro-médical. — Suppression complète des pollutions. — Guérison.

M. X..., qui fait l'objet de cette observation, est âgé de 33 ans, sans procesion. Originaire des Antilles, où il a contracté des sièvres intermittentes plusieurs reprises, il a quitté ce pays à 13 ans. Venu en France à cet âge, le été successivement atteint de la sièvre typhoïde, de la rougeole et de plusieurs bronchites, qui n'ont pas laissé de traces; ses sorces physiques Pétaient développées à un haut degré par les exercices corporels.

Les fonctions génitales, qui se réveillent vers 15 ans, amènent des pollutons nocturnes variant de 1 à 2 par quinzaine; mais ce n'est que vers 19 ans que celles-ci se multiplient, s'accompagnant de troubles nerveux inenses. Ces pertes séminales se répètent alors presque chaque nuit et sou-

rent 2, 3 et même 4 fois dans la même nuit.

Elles déterminent des sueurs froides, des pleurs sans raison, une angoisse x une inquiétude indéfinissables, une fatigue extrême après le moindre efort, une sensation de brûlure très-vive au périnée après l'éjaculation et un

i**puisem**ent général.

Notre malade est traité par la cautérisation au nitrate d'argent de la mupeuse prostatique et par le cathétérisme, sans bénéfice appréciable. Il
staie le bromure de potassium et l'abandonne bientôt, son estomac ne pouant le tolérer à cette époque. L'hydrothérapie, également entreprise, ne
lonne que peu de résultats. Malgré tout, une alimentation substantielle, du
epos, des rapports sexuels modérés amènent à la longue de l'amélioration.
es troubles nerveux s'amendent, mais les pollutions persistent toujours, à

es intervalles assez éloignés.

Une dizaine d'années se passent ainsi : M. X... a 31 ans. A ce moment, influence d'un hiver rigoureux, des études musicales trop assidues, la cestion presque complète des rapports sexuels, provoquent une recrudescence resque subite des troubles nerveux. Il survient du fourmillement au pied auche, des tremblements dans tout le corps, une impressionnabilité excester; la lecture même est devenue impossible; la prostration est absolue, ien que l'appétit soit conservé; le sommeil est à chaque instant interrompu ar des érections violentes, au nombre de 20, 25 et 30 par nuit qui se pronisent pour peu que le malade s'assoupisse, le jour comme la nuit et quel ue soit le décubitus. En même temps il y a de la polyurie, des accès de saliation précédés de la sensation de la boule hystérique.

Ainsi éprouvé, M. X... ne veut plus sortir, même accompagné; il redoute ar-dessus tout la solitude, dans l'appréhension d'un danger inconnu dont se croit sans cesse menacé; la conversation lui devient insupportable; il

ésespère de son sort et craint de perdre la raison.

Cet ensemble de troubles durait depuis le mois de février 1875.

On pouvait observer que l'état du malade avait, pour ainsi dire, une relation intime avec les pollutions, c'est-à-dire que tous les phénomènes, que nous venons d'énumèrer, s'exaspéraient à la suite de ces pollutions et sentialent au contraire s'atténuer dans leurs intervalles et nous avions constaté que ces pollutions étaient toujours accompagnées d'érection.

Tous les movens usités pour combattre ces érections ayant été vainement mis en usage, il était permis de se demander s'il n'y avait pas là une lacune dans le traitement de cette affection et s'il n'y aurait pas utilité à employer un agent mécanique qui pût avertir le malade, en le reveillant, du moment où l'érection pourrait amener la pollution. Un réveil électrique, mis en action par la turgescence même de la verge, nous parut devoir atteindre œ but. Son application à notre malade fut couronné d'un plein succès et les pertes séminales furent absolument arrêtées dès ce jour : juin 1875.

M. X... qui, jusque-là, redoutait le sommeil et ne s'y abandonnait qu'avec terreur, s'y laissa dès lors aller avec une entière confiance, certain que surveillé d'une manière si efficace, le mal ne le surprendrait plus. Le sommeil, devenu réparateur, et un traitement hydrothérapique bien entendu, amènent un soulagement notable. L'application du réveil est continuée régulièrement pendant deux ans. Pendant ce temps M. X... se soumet de nouveau au bromure de potassium et au cathétérisme qui assurent la guérison qui est aujourd'hui un fait accompli.

### OBSERVATION II.

Pollutions nocturnes avec érection. — Début à 14 ans. — Durée de 11 ans. — Traitements divers et inefficaces. — Application du Réveil électro-médical. — Suppression des pollutions.

M. D. B... étudiant en médecine, âgé de 25 ans, et originaire de l'Amérique du Sud, est venu en France à 7 ans. Peu après son arrivée, il a eu la variole et une pneumonie qui n'ont point laissé de traces.

A 14 ans, la croissance a pris une marche très-rapide et c'est à cette époque qu'il faut faire remonter l'apparition des pollutions nocturnes qui ont considérablement affaibli notre malade et qui font l'objet de cette observation.

M. D. B... ne saurait indiquer la fréquence de ces pollutions depuis le moment de leur apparition, jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais, à cette époque, les études médicales qu'il entreprend, attirent naturellement son attention du côté de ces pertes séminales qui se reproduisent presque chaque nuit, et quelquesois même 2 et 3 fois dans la même nuit.

Conseillé par ses professeurs, M. D. B... suit divers traitements indiqués dans cette affection. C'est ainsi que successivement il essaie, sans succès, le quinquina, le fer, l'hydrothérapie, les voyages, les stations thermales, les bromures, les bains de mer, etc. Les moyens calmants et antispasmodiques échouent contre l'éréthisme. Les rapports sexuels ou leur abstention n'amènent aucun amendement.

Le malade, pâle et amaigri, a perdu ses forces; il accuse de la perte de la mémoire; sa tête est lourde et fatiguée; il est incapable d'entreprendre quoi que ce soit qui réclame un peu d'énergie. Le sommeil, traversé de cauchemars et de rêves érotiques, n'est nullement réparateur. Mais au milieu de tous ces symptômes, M. D. B... conserve son appétit qui parfois même est exagéré.

Enfin, profondément découragé, il y a trois mois environ, M. D. B... va demander à M. Tillaux de lui faire la cautérisation de la muqueuse prosta-

tique par le porte-caustique de Lallemand.

M. Tillaux constate les ravages produits par cette longue et rebelle maladie; mais, avant d'en venir à une opération aussi douloureuse, dont le succès est incertain, il conseille au malade l'essai de notre réveil, dont la présentation à la Société de chirurgie venait d'être faite par M. le professeur Verneuil.

C'est donc sur l'indication de M. Tillaux que M. D. B... vient nous trouver. Nous constatons chez lui les symptômes énumérés plus haut. L'analyse des urines, l'examen du sang au microscope et au colorimètre, ne révèlent rien

d'anormal. Le poids du corps est de 114 livres.

Le 4 mai 1877, M. D. B... commence l'application de notre appareil. Il est dans le principe réveillé de 8 à 10 fois par nuit, et souvent il lui est difficile de se rendormir; de sorte que, pendant le premier mois, il n'applique le réveil que d'une manière irrégulière, parfois pendant une partie de la nuit; d'autres fois, il s'en passe complétement. Cependant les pollutions, du 4 mai au 4 juin, ne se reproduisent que 10 fois.

En même temps que ce moyen mécanique est suivi, M. Grancher fait prendre à notre malade, avant chaque repas, une cuillerée à soupe de la

formule suivante:

Peu à peu les érections deviennent moins fréquentes; le malade supporte mieux l'appareil, et du 4 juin au 4 juillet il n'y a que 4 pollutions. Depuis

le 4 juillet, M. D. B... n'est réveillé que 2 ou 3 fois au plus par nuit.

Du 4 juillet au 24 du même mois, jour où nous arrêtons cette observation, M. D. B... n'a pas eu de perte séminale. Aussi le courage lui est-il revenu, sa mémoire semble déjà meilleure, le travail lui est plus facile; son sommeil, quoique pris en plus petite quantité, est plus réparateur. La peau est plus colorée, les yeux moins cernés et le poids du corps est de 149 livres.

Le malade va voir M. Taillaux et M. Grancher, qui tous deux sont frappés

du mieux opéré en si peu de temps.

Malgré tout, l'emploi du réveil est continué afin d'assurer la guérison.

## APPENDICE I

# SÉANCES EXTRAORDINAIRES

Quelques membres du Congrès ayant désiré faire leur communication sous forme de conférence avec démonstrations nécessitant des appareis spéciaux, le comité du Congrès a mis chaque jour, de 2 à 3 heures, l'amphithéâtre de physique de l'Université et celui des sciences naturelles à leur disposition.

Ces conférences ont été les suivantes :

Mardi 11 septembre. 1° Conférence de M. le D' BOUCHUT, de Paris, sur le Diagnostic des méningites par l'ophthalmoscope, avec démonstrations optiques.

2° Conférence de M. le D' PAQUELIN, de Paris, sur le Mode d'emploi du cautère Paquelin, avec démonstration de l'instrument.

Mercredi 12 septembre. Conférence de M. le D' HAYEM, de Paris, sur ses Procédés d'examen du sang avec démonstrations pratiques, complétant la communication qu'il a faite à la section de médecine (voir p. 211).

Vendredi 14 septembre. Conférence de M. le D' Fol, de Genève, sur le Rôle du zoosperme dans la fécondation, avec démonstrations microscopiques.

Samedi 15 septembre. Conférence de M. le D' Zawerthal, de Rome, sur quelques Essais cliniques de chirurgie laryngoscopique.

MM. Bouchut, Paquelin et Fol ont remis les notes suivantes sur leurs conférences.

# DU DIAGNOSTIC DES MÉNINGITES

### PAR L'OPHTHALMOSCOPE

Par M. le D' BOUCHUT, médecin de l'Hôpital des Enfants malades à Paris, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Il y a quinze ans, en 1862, que j'ai publié mes premières observations sur le diagnostic de la méningite par l'ophthalmoscope <sup>1</sup>. Depuis lors, j'ai recueilli un très-grand nombre de faits semblables qui m'ont permis d'établir les lois générales de la coincidence des lésions du fond de l'œil avec les maladies aiguës cérébro-spinales. J'ai ainsi rassemblé quatre cent soixante-douze cas de méningite, qui pour la plupart ont été soignés dans mon service à l'hôpital des Enfants malades, et qui m'ont donné l'occasion de faire

un grand nombre d'autopsies suivies de l'étude histologique.

Cette masse imposante de faits, si intéressants lorsqu'on se place au point de vue des résultats que donne l'examen ophthalmoscopique, m'a permis d'étudier dans tous leurs détails le développement et la marche des lésions du nerf optique, de la rétine et de la choroïde dans les maladies aiguës des méninges. Il m'a paru qu'un résumé de ces recherches, poursuivies pendant une très-longue période de temps pourrait intéresser ce Congrès et j'ai sollicité l'honneur de lui faire cette communication. Si l'importance que peut avoir l'ophthalmoscopie médicale pour aider au diagnostic des maladies cérébro-spinales est appréciée comme il convient de la part d'un grand nombre de médecins, elle n'est pas encore généralement bien comprise, et je serai heureux par ce nouvel effort de contribuer à la faire comprendre.

Il est à peine nécessaire de montrer par quels liens anatomiques, le nerf optique, la rétine, la choroïde, les artères et les veines rétiniennes se rattachent au cerveau. Ce sont des faits qui ne sont plus à démontrer et qui permettent de comprendre comment les maladies aiguës et chroniques de l'encéphale et du rachis peuvent avoir un retentissement plus ou moins marqué

sur la structure du fond de l'œil.

Tous les troubles de la circulation et de la nutrition cérébrales se restêtent plus ou moins promptement, avec plus ou moins d'intensité, au fond du globe oculaire. C'est le résultat de l'obstruction des sinus de la dure-mère et des veines méningées, et, maintenant, que Schwalbe a fait connaître la communication du liquide des espaces sous-arachnoïdiens avec celui de la gaîne du nerf optique, ces phénomènes semblent encore plus naturels. On pense que l'hydropisie de la gaîne peut aussi comprimer le nerf dans l'anneau sciérotical.

En partant de ces principes anatomiques, le médecin encore peu habitué aux études ophthalmoscopiques, comprendra aisément, pourquoi la méningite aiguë simple, tuberculeuse, typhoïde ou rhumatismale peut modifier la circulation du fond de l'œil et y produire des troubles vasculaires et nutritifs plus ou moins caractérisés, selon la nature et l'intensité de la phlegmasie des méninges. De là à l'utilisation de ces phénomènes pour le diagnostic de la maladie il n'y a qu'un pas à faire, et ces phénomènes peuvent devenir des signes pour le médecin qui sait se servir de l'ophthalmoscope. On peut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Bouchut, Du diagnostic de la méningite par l'ophthalmoscope. — Gazette des hôpitaux de Paris, 16 mars 1862.

ainsi voir dans l'œil ce qui se passe dans le crâne, et par le secours de sa vue le médecin peut explorer certaines lésions du cerveau comme par le

sens de l'ouïe il analyse les lésions du cœur et des poumons.

Cela ne veut pas dire que sans tenir compte des autres symptômes de la maladie, il suffise d'examiner le fond de l'œil pour faire le diagnostic d'une méningite. Une pareille prétention serait inacceptable. Cela veut dire setlement qu'il y a dans le fond de l'œil des lésions visibles à l'ophthalmecope, que le médecin peut utiliser pour faire un diagnostic exact et précis. Cela veut dire qu'il y a là des signes à rechercher pour les ajouter aux autres phénomènes de la maladie, et comme l'on n'en sait jamais trop, la science ne peut que profiter de cette acquisition nouvelle qui complète la symptomatologie d'un mal souvent difficile à connaître. Qu'il me soit permis, en raison de ces recherches multipliées de dire que les signes dont je parle ont une importance si considérable, que souvent ils peuvent suffre pour lever toutes les incertitudes qui environnent le diagnostic. Ainsi, j'ai vu beaucoup de cas de granulie, c'est-à-dire de tuberculose générale miliaire débutant par des symptômes semblables à ceux de la sièvre typhoïde, et dans lesquels l'ophthalmoscope révélant une névro-rétinite ou une cheroïdite tuberculeuse m'a permis de reconnaître une méningite encore douteuse. Dans ces cas, sans l'usage du miroir oculaire, le diagnostic restait en suspens et ne pouvait qu'être ajourné.

Sur les 472 cas de méningite tuberculeuse que j'ai observés depuis quinze ans, j'ai constaté avant et pendant la maladie 463 fois la lésion du nerf optique, de la rétine ou de la choroïde. La même proportion relative s'observe dans les méningites typhoïdes graves et dans les méningites rhumatismales.

C'est un fait dont je reparlerai plus loin.

Pour le moment il ne sera question que de la méningite tuberculeuse. Dans cette forme de méningite, les lésions intra-oculaires existent donc dans la presque totalité des cas. On les observe souvent dès le début, à la première période du mal, mais plus ordinairement dans la seconde et c'est surtout au moment du coma et des convulsions qu'elles sont le plus caractérisées. Dans les heures qui précèdent la mort, elles commencent à pâlir et à s'effacer de façon que l'on peut quelquesois reconnaître dans l'œil qu'un enfant doit mourir dans la journée. Cinq minutes après la mort, elles out presque disparu et le fond de l'œil a la couleur grisatre plombée que j'ai fait connaître 1. Au début de la méningite, ces lésions s'observent quelque fois lorsqu'il n'y a encore chez le malade que de la tristesse, des malaises, de la céphalalgie et un peu de sièvre. Je n'en citerai qu'un exemple remarquable. Chez un enfant pris depuis trois jours, je fus appelé parce que son médecin soupconnait une méningite. Cet enfant était debout dans sa chambre, habillé depuis le matin, et marchait tristement au milieu de ses joujoux et de ses images. Il avait vomi, et restait triste, irritable, sans appétit, avec un peu de constipation et de sièvre. Sans doute, de pareils symptômes peuvent faire craindre le développement d'une méningite, mais sont-ils suffisants pour permettre d'en affirmer l'existence? Je n'hésite pas à dire que non, et à cet égard j'en appelle à ceux qui exercent la médecine depuis longtemps. Dans ce cas, encore incertain, sur cet enfant qui était debout et qui marchait, l'ophthalmoscope révéla immédiatement l'imminence du danger en permettant de voir une névro-choroïdite tuberculeuse. Toute incertitude cessa aussitôt, et la mort qui survint au bout de quinze jours vérilia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Bouchut, Diagnostic des maladies du système nerveux par l'ophthalmoscope. Paris 1865, et Atlas d'ophthalmoscopie médicale, fig. III: Sur les caractères ophthalmoscopiques de la mort. Paris, 1876, un grand volume in-4°.

l'exactitude du pronostic tiré de l'examen ophthalmoscopique. Je pourrais citer bien d'autres faits analogues, mais celui-là peut suffire.

Dans la seconde et dans la troisième période de la méningite, alors que le mal reste presque stationnaire révélé par les cris, les soupirs, la coloration rouge intermittente du visage, l'assoupissement et enfin par les convulsions ou les paralysies partielles, on voit les lésions du fond de l'œil s'accroître et se modifier de jour en jour. Elles suivent l'aggravation du mat et montent avec lui. Pour les étudier, il convient de les examiner tous les matins, comme on recherche l'intensité des autres symptômes de la maladie. Ces lésions sont souvent semblables dans les deux yeux, mais parfois elles sont plus considérables dans un œil que dans l'autre ce qui dénote une lésion plus grande de l'hémisphère cérébral correspondant. Elles se montrent quelquefois d'abord sur le côté externe de la papille d'où elles se généralisent rapidement, mais, dans la plupart des cas, elles occupent la papille tout entière.

Dans la méningite tuberculeuse ordinaire, ces lésions ont des caractères particuliers qui ne se retrouvent pas dans les encéphalites partielles et dans les tumeurs de l'encéphale accompagnées de paralysie de la sixième paire. Ici l'exsudation de la névro-rétinite est plus épaisse, blanchâtre, opaque et gêne la circulation de manière à cacher les vaisseaux et à produire de nombreuses petites hémorrhagies, tandis que dans la méningite, l'exsudation papillaire, plus faible, opaline seulement, s'accompagne de gonflement variqueux des veines provoquant moins les hémorrhagies.

Au moment où se forme la névro-rétinite aiguë des méningites, on constate d'abord le gonslement du nerf optique, qui devient rouge et qui conserve encore ses limites assez distinctes. Puis, le gonslement augmente et le nerf se voile d'une teinte grisâtre claire, demi-transparente qui déborde sur son contour et le cache légèrement. Un peu plus tard tout le nerf est voilé et la teinte grisâtre qui rend la papille dissus s'étend sur la rétine voisine. Le nerf optique se cache de plus en plus, devient parsois invisible sous le voile rosé-grisâtre qui le couvre et il ne se devine plus que par le point central d'émergence et d'irradiation des artères et des veines.

Telle est dans sa forme la plus habituelle la névro-rétinite aiguë de la méningite qu'on retrouve sans doute dans plusieurs états pathologiques, mais en rapprochant sa production des autres symptômes offerts par la maladie de l'enfant, sa signification acquiert une grande importance, et le diagnostic en tire des garanties de certitude absolue. En même temps que se développe cette névro-rétinite, il se produit des altérations plus on moins considérables des artères et des veines du fond de l'æil. Les artères comprimées dans leur trajet par le gonssement du ners optique deviennent de moins en moins apparentes, quelquefois même invisibles. Les veines au contraire se remplissent et parfois se déchirent en faisant extravaser le sang sous leur tunique externe. Il se forme là de véritables anévrysmes saux primitifs des veines. De temps à autre, la choroïdite tuberculeure aigue n'ajoute à la névro-rétinite, mais dans une proportion qui n'est pas aussi considérable qu'on pourrait bien le croire. Aussi, sur 472 cas de méningite tuberculeuse, je ne l'ai rencontrée que trente-neuf fois, c'est-à-dire dans le douzième des cas environ.

Cette choroïdite aiguë est très-intéressante à étudier jour par jour a cause de ses changements et du grossissement des granulations miliaires. Elle est caractérisée par le développement de granulations blanchâtres, aussi fines qu'un grain de poussière et pouvant acquérir le volume d'une lentille ordinaire. Ces granulations sont plus ou moins brillantes au centre, nettes ou diffuses à la circonférence, possédant parfois un relief assez pro-

noncé, n'ont pas de vaisseaux apparents, mais sont souvent placées derrière un vaisseau rétinien. On les voit grossir en quelques jours et parfois doubler de volume. Si la maladie se prolonge on en voit même paraître de nouvelles qui n'avaient pas été visibles à son début. Dans un cas j'ai vu audevant d'une de ces granulations recouverte par un vaisseau se faire une petite hémorragie miliaire qui resta trois jours sans augmentation et qui se résorba sans laisser de traces. Ainsi : gonflement et rougeur de la papille; infiltrations séreuses péripapillaire; thrombose des veines rétiniennes; varices et hémorragie de la rétine; tubercules de la choroïde. Telles sont les lésions du fond de l'œil qui s'observent dans la méningite tuberculeuse; mais ces lésions, sauf les granulations choroïdiennes, sont aussi celles de la méningite typhoïde et de la méningite rhumatismale. Les autres symptomes seuls, permettent d'établir la différence.

Il reste maintenant à démontrer que les observations cliniques dont je viens de rendre compte sont bien exactes. Les autopsies par l'examen ana-

tomique et histologique se chargent de la démonstration.

J'ai fait 296 autopsies dans le but de vérisser sur le cadavre l'exactitude de mes observations cliniques. Les premières ont été aussi complètes que possible et accompagnées d'une étude histologique du nerf optique de la rétine et de la choroïde. Aujourd'hui je ne prends pas la peine de faire cet examen dont les résultats me sont connus d'avance, et qui n'ont plus rien d'intéressant pour moi.

Voici le résultat de mes recherches : si l'on examine le nerf optique préalablement durci, on voit par des coupes trausversales et longitudinales que les éléments nerveux sont souvent atrophiés, parfois variqueux; les tubes sont infiltrés de granulations ou de gouttelettes graisseuses et dans l'intervalle des fibres il s'est formé des fibrilles du tissu conjonctif avec ou sans novaux, et parfois mélées à des fibres élastiques. Cette altération est plus ou moins évidente chez les différents malades, et elle s'étend plus ou moins loin, parfois même jusqu'au chiasma et aux tubercules quadri-jumeaux.

Dans la rétine dont l'analyse est difficile à faire et qui exige une habitude particulière d'examen, on trouve dans la couche des myélocythes les éléments grossis et hypertrophiés, les tubes nerveux déformés, variqueux, des hémorragies miliaires dans la tunique celluleuse des veines et parfois des granulations blanchâtres graisseuses semblables à des granulations tuberculeuses fines devenues caséeuses. Je n'ai rencontré ces tubercules de la ré-

tine que trois fois.

Dans la choroïde, on retrouve enfin les granulations tuberculeuses constatées pendant la vie avec l'ophthalmoscope et qui sont très-visibles lorsqu'on a eu soin d'enlever la rétine avec précaution. Elles occupent le segment postérieur de l'œil. Si on les examine au microscope, on voit qu'elles sont composées d'éléments conjonctifs embryonnaires en voie de dégénérescence graisseuse au centre. Tout autour de la granulation, on peut constater l'atrophie et la dégénérescence des cellules pigmentaires de la choroïde.

Ce n'est là qu'un résumé bien court peut-être pour une découverte aussi importante, mais le temps qui m'est accordé ne me permet pas d'entrer dans plus de détails. D'ailleurs, ce que je viens de dire est suffisant pour établir que les résultats fournis par l'ophthalmoscope au diagnostic des différentes espèces de méningite concordent parfaitement avec ceux de l'examen anatomique.

Maintenant, comment faut-il expliquer l'apparition de ces lésions et par quel mécanisme se forment-elles?

A l'occasion de quelques cas de tumeur cérébrale, accompagnés de névro-

rétinite chronique, de Græse a pensé que la réplétion et la stase du sinus caverneux génant la circulation de l'œil pouvait amener le gonflement de l'œdème de la papille, l'engorgement des veines rétiniennes et leur rupture. Je crois qu'il a eu raison, et j'ajouterai à cette obstruction du sinus caverneux, non-seulement celle de tous autres sinus de la dure-mère et des veines méningées, mais encore tous les épanchements intra-crâniens ventriculaires ou autres qui peuvent se rencontrer, et pour expliquer la névrorétinite aiguë de la méningite, on se trouve en présence d'une cause mécanique bien réelle qui a pour objet d'empêcher la rentrée complète du sang veineux de l'œil dans le crane et de produire les lésions circulatoires et nutritives du fond de l'œil que je viens de décrire.

A cette cause mécanique on a voulu en substituer une autre. M. le D<sup>r</sup> Schwalbé, en découvrant le fait de la communication des espaces sousarachnoïdiens, avec la gaîne du nerf optique, a pensé que l'infiltration séreuse de cette gaîne pourrait produire l'étranglement de la papille du nerf optique dans l'anneau sclérotical et par suite le gonssement du nerf et l'hypérémie des veines. Cette cause a-t-elle autant d'importance que l'autre? Je n'ose le croire. Voici pourquoi : Bien que dans la méningite on rencontre cette infiltration séreuse de la gaîne du nerf optique, le même fait existe dans un grand nombre de maladies non cérébrales. Je l'ai recherché et trouvé, au même degré que dans la méningite sur une série de trente enfants morts de pneumonie, d'angine couenneuse, de croup, de phthisie pulmonaire et, n'ayant pas offert d'accidents cérébraux. Or, si cette infiltration séreuse de la gaine du nerf optique existe ailleurs que dans la méningite, sans déterminer l'étranglement de la papille, il est peu probable que ce soit elle qui produise les lésions méningitiques du fond de l'œil. En tout cas, son influence ne doit pas être substituée à celle qui résulte de la thrombose des sinus de la dure mère et des veines méningées ou de la compression intra-cranienne produite par l'hydrocéphalie aiguë. Les deux causes concourent peut-être au même résultat, mais la dernière ne doit pas être substituée à l'autre

En résumé : dans la méningite tuberculeuse, typhoïde et rhumatismale il se produit presque constamment dans le fond de l'œil des lésions du nerf optique, de la rétine, de la choroïde et des vaisseaux rétiniens, qui sont en rapport immédiat avec la maladie des centres nerveux et qui indiquent son développement. Ces signes sont : le gonflement et l'œdème de la papille et de la rétine avoisinante; la stase et les thromboses des veines rétiniennes; parfois les hémorrhagies de la rétine; souvent ensin les tubercules de la choroïde.

En permettant de découvrir ces lésions pour les rapprocher des autres symptômes de la méningite, l'usage de l'ophtalmoscope rend plus sûr et plus précis le diagnostic de cette maladie, et permet de voir dans l'œil les signes de ce qui se passe dans le cerveau.

Si l'on ajoute à ce premier résultat ceux que j'ai fait connaître pour l'hémorrhagie cérébrale et le ramollissement, pour les tumeurs d'acerveau, les paralysies de la 3<sup>m</sup> et de la 6<sup>m</sup> paire, les maladies de la moelle épinière, on verra de quelle importance est l'emploi de l'ophthalmoscope pour le diagnostic médical.

# SUR LE MODE D'EMPLOI DU CAUTÈRE PAQUELIN

### RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

### De M. le D' PAQUELIN, de Paris.

Messieurs,

M. le professeur Verneuil me disait il y a quelques mois : nous faisons la pathologie de votre cautère, nous en cherchons les côtés défectueux.

L'épreuve pathologique minutieuse à laquelle a été soumis cet instrument n'a révélé qu'un fait, c'est que, quand l'instrument fait défaut au chirurgien, celui-ci ne doit accuser que le peu d'habitude qu'il a de s'en servir, de le manier.

Un oubli, de fausses manœuvres peuvent compromettre le bon fonctionnement de l'appareil qui n'en peut mais; en un mot, pour obtenir un fonctionnement régulier et constant, un bon service de ce cautère, il y a certaines règles à suivre. Ces règles feront l'objet de ma conférence; les voici :

Manière de se servir du cautère. — L'essence minérale n'occupant au plus que le tiers de la capacité du réservoir, cette essence pesant au minimum 700, au maximum 720, le bouchon en caoutchouc étant solidement fixé dans le col du flacon, chausser l'extrémité de platine du cautère dans la slamme de la lampe à alcool (d'une hougie ou d'un bec de gaz) sans faire jouer la sousserie, jusqu'à ce que cette extrémité devienne légèrement rose, ce qui a lieu en une minute à peine. Alors sousser doucement jusqu'à ce que le cautère atteigne le rouge vis; cette température atteinte, retirer le cautère de la slamme, il est amorcé et l'on pourra désormais, à volonté, suivant la vitesse et l'ampleur du mouvement imprimé à l'insussation, soit l'entretenir à un degré de chaleur constant, soit en élever ou en abaisser la température; en un mot, accommoder instantanément la chaleur du cautère aux exigences de l'opération.

Les cautères à petits foyers (cautères en forme de pointe ou de petit couteau) présentent ceci de particulier, qu'il faut pour les chauffer y projeter le mélange gazeux sous certaine pression, tandis qu'une pression relativement faible suffit pour chauffer les cautères à foyer de grandeur ordinaire, à moins qu'on ne veuille les porter à une très-haute température.

Instructions complémentaires très-importantes concernant le bon entretien de l'appareil et les moyens de le réparer en cas de dérangement ou d'accident. — Ces instructions ont trait :

- 1º Au fover de combustion:
- 2º Au réservoir à combustible;
- 3° A l'essence minérale;
- 4º A la souffierie;
- 5º Au chauffage médiat du platine avec la flamme de la lampe à espritde-vin;
  - 6° A l'ensemble de l'appareil;
- 7° Au chalumeau de la lampe. I. — Du foyer de combustion. — 1° Le chirurgien doit allumer luimême son cautère ou ne confier ce soin qu'à un aide exercé (Verneuil).
  - 2º Après chaque opération, nettoyer le cautère intus et extra.

(Nettoyage interne). L'opération terminée, avant de laisser éteindre le cautère, le porter au rouge vif, au moyen de quelques insufflations rapides;

puis, pendant qu'il est en pleine incandescence, séparer brusquement le manche de l'instrument du tube en caoutchouc qui le relie au réservoir à combustible, en un mot, suivant l'expression de M. Dolbeau, sécher le cautère.

(Nettoyage externe). Le cautère refroidi, en frotter l'extrémité avec un

linge légèrement mouillé.

3° Pour éteindre le cautère, ne jamais le plonger dans l'eau froide, le lais-

ser se refroidir à l'air libre.

4º Éviter de chauffer le cautère jusqu'au blanc lumineux. — Cette haute température, si elle était maintenue pendant quelque temps, pourrait fondre le tube intérieur du foyer de combustion.

5° Le chirurgien, pour ne pas demeurer en échec en cas d'accident im-

prévu, doit avoir dans sa trousse deux couteaux-cautères (Verneuil).

- 6° Si, au cours d'une opération, l'incandescence du cautère devenait défectueuse, activer pendant cinq à six secondes la combustion au moyen de quelques insuffations rapides, comme il convient de le faire à la suite d'une opération, pour nettoyer la face interne du foyer de combustion; au besoin, chauffer le cautère pendant quelques secondes sur la flamme de la lampe à alcool.
- II. Du réservoir a combustible. 1° Le flacon à essence doit êtré fixé par l'opérateur ou par l'aide de telle sorte qu'il ne puisse jamais se renverser au cours d'une opération;

2º Si, l'appareil étant monté et le cautère étant froid, cet accident venait à se produire, il faudrait, avant de se servir de l'instrument, sécher avec grand

soin le cautère dans toute son étendue.

A cet effet, insuffler de l'air avec la poire, simultanément dans le manche et le foyer de combustion, et avec la bouche dans le tube en caoutchouc.

3° Eviter le contact du bouchon en caoutchouc avec l'essence.

4° Le flacon réservoir, dans le cas où il viendrait à se briser, ne doit être remplacé que par un flacon présentant à peu près les mêmes dimensions, c'est-à-dire à peu près lu même hauteur et la même étendue, dans sa surface de section.

L'étendue de la surface de section du flacon de rechange peut différer en moins, mais non en plus, de celle du flacon de l'appareil.

III. DE L'ESSENCE MINÉRALE. — 1° L'essence combustible ne doit occuper au

plus que le tiers du réservoir.

2 La température de l'essence doit être pendant toute la durée de l'opéra-

tion au minimum de 15 à 20 degrés centigrades.

On donnera à l'essence une température convenable, ou on l'y maintiendra, en appliquant la main autour du flacon, ou en mettant celui-ci dans la poche d'un vétement en contact direct avec le corps, et cela suivant la température du milieu ambiant, du commencement à la sin de l'opération ou par intervalles seulement.

3º Eviter toutefois d'exposer ce liquide aux rayons du soleil.

4° A chaque opération, renouveler la provision du réservoir ou tout au moins la renouveler souvent.

Cette donnée, que 30 grammes d'essence peuvent alimenter le cautère pendant une bonne heure, servira à calculer approximativement cette provision.

5° Acheler l'essence minérale par litre, et en vérifier le titre chez le marchand.

A la température de 15 degrés centigrades l'essence minérale marque au densimètre à pétrole de 700 à 720, c'est-à-dire pèse par litre de 700 à 720 grammes.

IV. De la soufflerie. — La soufflerie est l'organe régulateur du cau-

tère. Bien manier la soufflerie, c'est bien manier l'instrument.

1º Pour allumer le cautère, pour le rallumer, pour obtenir de basses températures (cautères à petits foyers exceptés), agir TRES-DOUGEMENT sur la souffierie; en général, il ne faut pas, terme d'atelier, que la souffierie peine.

2° Pour les hautes températures, éciter, en imprimant à la soufferie des mouvements trop rapides et trop étendus, d'en distendre outre mesure la boule souffante; en arrêter le jeu au moment où cette boule remplit complétement le

filet de soie qui l'enveloppe, ne pas aller au delà.

3° La soufflerie doit être confiée, autant que possible, à un aide exercé.

4° La poire de Richardson peut, au besoin, être remplacée par un souflet de cheminée terminé par une poche de caoutchouc.

V. Du CHAUFFAGE MÉDIAT DU PLATINE AVEC LA FLAMME DE LA LAMPE A ESPRIT-DE-VIN. — 1° Engager l'extrémité du platine dans les parties latérales de la flamme au niveau du milieu de cette flamme.

C'est là qu'est le maximum de chaleur.

2º L'alcool de la lampe ne doit pas être souillé de matières salines.

Un alcool contenant des matières salines pourrait, en brûlant au contact du platine, former à la surface de ce métal un composé platinique qui s'opposerait à l'incandescence du cautère. C'est ce qui arrive avec l'alcool de certains services hospitaliers qui contient du sel marin, substance que l'on y fait dissoudre dans le but d'empêcher les infirmiers de détourner ce liquide de l'usage auquel le destinent les règlements administratifs.

VI. DE L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL. — La veille ou le matin d'une opéra-

tion le chirurgien doit essayer son instrument (Verneuil).

VII. Du chalumeau de la lampe a esprit-de-vin. — 1° S'il arrivait que, tout en ayant suivi exactement les instructions précédentes, on ne pût faire rougir le cautère, on le mettrait en état de bien fonctionner, à moins toute-fois que le tube central du foyer ne soit fondu, en le chauffant fortement au rouge vif à l'aide du chalumeau annexé à la tige de la lampe. A cet effet, séparer le cautère du tube en caoutchouc qui le relie au récipient, adapter ce tube au teton du chalumeau et, au moyen de la soufflerie, darder sur le cautère la flamme de la lampe à l'alcool dont on aura eu soin d'aplatir la mêche en forme d'étoile, de manière à donner plus de surface à la flamme. La flamme, surchauffée par le mélange gazeux qui vient du récipient, acquiert une chaleur des plus intenses, la chaleur d'un feu de forge, et porte très-rapidement le cautère à une très-haute température.

2º Chauffer de temps en temps le cautère au chalumeau de la lampe, sur-

tout si l'on se sert rarement de l'instrument.

Le feu augmente le pouvoir condensant du platine; mais quand on cesse de chauffer ce métal pendant quelque temps, cette propriété perd ce que la chaleur lui a fait gagner.

# RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES CAUSES QUI PEUVENT S'OPPOSER AU FONCTIONNEMENT DU CAUTÈRE.

### Plusieurs cas sont à considérer :

I. Le cautère ne rougit pas. — Causes (celles probables sont en italique): le platine n'a pas été suffisamment chauffé sur la lampe à alcool; le melange gazeux arrive au foyer sous trop forte pression; l'alcool de la lampe contient des matières salines; le cautère n'a pas été nettoyé; le tube central du foyer est fondu; le tube central du manche est obstrué; le tube en caout-

chouc est coudé ou obstrué; l'essence contient du caoutchouc en solution; l'essence est trop froide; l'essence est trop pauvre, faute d'avoir été renouvelée à temps; l'essence a été exposée à l'action directe des rayons solaires.

II. LE CAUTÈRE NE ROUGIT QUE SOUS FORTE PRESSION AVEC GONFLEMENT MAXIMUM DE LA BOULE SOUFFLANTE. — Causes: ce fait, qui est la règle pour les cautères à petit foyer (cautères en forme de pointe ou de petit couteau), signifie, quand il s'agit de cautères à foyer de grandeur ordinaire, que l'essence est trop froide, ou que l'essence est trop pauvre.

III. LE CAUTÈRE S'ÉTEINT APRÈS AVOIR ROUGI PLUS OU MOINS LONGTEMPS.

— Causes: l'essence est trop froide; l'essence est trop pauvre.

IV. Quand on amorce le cautère, le mélange gazeux, au lieu de chauffer le platine, brule sous forme de flamme aux évents du foyer. — Causes: le platine n'a pas été suffisamment chauffé sur la lampe à alcool; les mouvements de la soufflerie sont trop vites; l'essence a été exposée à l'action directe des rayons solaires.

Permettez-moi maintenant, Messieurs, de vous signaler les avantages de ce cautère :

La chaleur de cet instrument est permanente.

L'opérateur peut le chauffer en quelques secondes à tel degré de chaleur qu'il désire, à son gré en élever ou en abaisser instantanément la température ou le maintenir à un degré de chaleur constant.

Il traverse sans s'éteindre les liquides et les tissus organiques.

Il rayonne très-peu (on peut avec cet instrument se brûler les poils du dos de la main en en sentant à peine la chaleur).

Il peut, par la variété de ses formes, servir à tous les besoins de la chirurgie ignée.

Il fonctionne très-régulièrement.

Il est d'un maniement facile (en moins d'un quart d'heure on peut en connaître à fond le maniement).

Il est, ses accessoires compris, d'un petit volume. Le combustible qui l'alimente se trouve partout.

Il ne dépense qu'un centime par heure.

Je termine par deux mots de chirurgie.

I. — Pour éviter les hémorragies :

1° Opérer au rouge sombre, c'est là le degré de chaleur hémostatique par excellence;

2º Quand on opère sur une région très-vasculaire ou sillonnée par de gros vaisseaux, éviter les tractions, comprimer et sectionner lentement;

3º Dans certains cas, avec l'action du feu combiner les effets de la constriction (ficelle, fil de fer, bande élastique) ou de l'écrasement.

II, — Pour éviter les pertes sensibles de substance :

1º Agir avec le rouge sombre et laisser le moins longtemps possible l'instrument en contact avec les tissus, c'est-à-dire opérer à main levée, à petits coups, par saccades, en hachant;

2º Distendre, de chaque côté de la ligne de section, la peau de la région

sur laquelle on opère;

3º Ne sectionner avec le feu que les parties molles;

4º Opère-t-on dans une cavité (cavité orbitaire, vagin), irriguer de temps en temps les tissus avec de l'eau froide (Gosselin).

On a longuement discuté à la Société de chirurgie sur les avantages eth désavantages de l'application de mon cautère à la trachéotomie.

Adhuc sub judice lis est. L'accord se fera certainement sur cette question du jour où le chiru

gien se conformera aux instructions que je viens de formuler.

En procédant comme je l'indique il y a non-seulement hémostase par faite, mais les eschares sont très-minimes, quelquefois nulles, à tel pon que dans ses vivisections faites au Collège de France, dans le taboratoire de M. Claude Bernard, M. d'Arsonval, opérant sur des lapins, obtient des cia trisations par première intention.



#### VARIÉTÉS LES PLUS USUELLES DU CAUTÈRE PAQUELIN





# ROLE DU ZOOSPERME DANS LA FÉCONDATION

### Par M. le D' H. POL, prefesseur à l'Université de Genève.

Une série de recherches faites à Messine au printemps des années 1876 et 1877 m'ont appris que, chez les animaux inférieurs qui ont servi à mes expériences, la fécondation de l'œuf est opérée par l'introduction d'un zoosperme et d'un seul zoosperme dans chaque vitellus. Chez les Etoiles de mer et les Oursins qui ont fait presque exclusivement les frais de ces recherches, le vitellus n'est entouré avant la fécondation d'aucune membrane, d'aucune enveloppe imperméable. L'ovule n'est parfaitement mûr que lorsque sa vésicule germinative a été en majeure partie expulsée du sein du vitellus par un procédé analogue à celui qui préside à la division des cellules. J'ai donné en 1873 la première description exacte de ces processus de division cellulaire. Après cette expulsion, le dernier reste de la substance de la vésicule germinative qui se trouve encore dans le vitellus se ramasse pour constituer un novau que je nomme le pronucléus femelle (pronucléus central de v. Beneden). Tel est l'ovule mûr.

Les zoospermes approchant de cet œuf voient leur entrée dans le vitellus facilitée par un prolongement conique que ce dernier envoie à la rencontre de l'élément mâle le plus voisin. Dès que la réunion de cet élément avec le vitellus est opérée, ce dernier s'entoure avec une promptitude étonnante d'une membrane imperméable qui résulte d'un durcissement de sa surface. Le zoosperme qui a pénétré s'allie à une certaine quantité de protoplasme vitellin, pour constituer un noyau mâle, déjà vu par Bütschli et par O. Herwig. Ces deux noyaux, ou plutôt ces deux pronucléus, marchent à la rencontre l'un de l'autre et se soudent au centre de l'œuf pour constituer le noyau de l'œuf fécondé. Ce dernier fait a déjà été reconnu par Warneck,

puis par Bütschli, O. Hertwig et E. v. Beneden.

Un intérêt théorique considérable s'attache à la question de savoir si la fécondation est toujours le résultat de l'union d'un seul élément mâle à chaque élément femelle. Mes études m'ont appris que, chez les Etoiles de mer et les Oursins, l'entrée de plusieurs zoospermes par œuf est possible, mais qu'elle n'a lieu que lorsque les œufs sont altérés, soit par un trop long séjour dans l'eau de mer, soit par un état maladif général de la mère, ou bien encore lorsque les œufs sont mai mûrs au moment de l'imprégnation. Par leur origine, ces cas de fécondation multiple sont donc anormaux; ils le sont aussi par les phénomènes qui se succèdent après l'imprégnation. Ces œufs-là donnent naissance à des cas tératologiques dont le type général est celui des monstres par multiplicité. Les zoospermes surnuméraires deviennent autant de centres de développement qui tendent chacun à donner naissance à un embryon entier, aux dépens d'un substratum unique. De là résultent des êtres incomplétement formés et réunis entre eux.

Si ces résultats pouvaient s'appliquer dans tous leurs détails au développement des animaux supérieurs, ils nous donneraient une explication bien simple de l'origine des monstres doubles et des jumeaux de même sexe à enveloppes embryonnaires communes. Malheureusement les données recueillies jusqu'à présent sur les vertébrés et surtout sur les mammifères sont trop peu nombreuses pour nous permettre de formuler un jugement. Deux pronucléus seulement ont été observés dans les œufs du Cobaye et de la Chauve-souris; ce cas semble donc conforme à celui de l'Etoile de mer. Mais d'autre part, l'introduction de plusieurs zoospermes dans un vitellus a été décrite ou plutôt devinée en ce qui concerne le Lapin et les Amphibiens. Dans ce dernier cas, le développement des œufs observés eût-il été normal ou monstrueux? Nul ne peut le dire et en attendant des résultats plus précis, il sera bon de s'en tenir aux observations plus complètes que nous possédons maintenant sur des animaux inférieurs, sans vouloir prématurément étendre ces faits à tout le règne animal.

## APPENDICE II

# FÉTES ET RÉCEPTIONS

A côté des séances générales et des séances de sections, réunions exclusivement scientifiques, les membres du Congrès ont eu pendant leur séjour à Genève l'occasion de se rencontrer tous les jours dans des réunions d'un caractère plus familier, où beaucoup de vieux amis se sont retrouvés et où de nouvelles relations ont pu se nouer. Nous voulons parlier des fêtes organisées par les soins du Comité et des réceptions particulières offertes par quelques médecins genevois, ainsi que par M. Gustave Revilliod et par le Comité de l'établissement hydrothérapique de Champel-sur-Arve. Les autorités du canton et de la ville de Genève ont assisté à la plupart de ces réunions. Les dames appartenant aux familles des membres du Congrès ont été invitées partout, sauf au banquet d'adieu, et ont contribué au charme de ces fêtes dont nous espérons que chacun aura gardé un agréable souvenir.

Le soir du jour de l'ouverture du Congrès, le dimanche 9 septembre, une réunion nombreuse, organisée par les soins du Comité, avait lieu au Bâtiment électoral; outre les membres du Congrès, tous les professeurs de l'Université de Genève y avaient été invités ainsi que les membres du Haut Conseil fédéral qui y étaient représentés par M. le conseiller fédéral Numa Droz, venu pour l'inauguration du Congrès.

Le 11 septembre, entre les séances du matin et celle de relevée, M. Gus-TAVE REVILLIOD ouvrait aux membres du Congrès son remarquable musée artistique dont il faisait lui-même les honneurs et offrait une collation à ses nombreux invités.

Le soir, le même public se retrouvait sur la terrasse de M. le D'V. GAUTIER, où il était accueilli de la façon la plus aimable.

Le 11 septembre c'était M. le D' Alfred Binet qui offrait un brillant

nouper dans sa belle habitation du quai des Pâquis en face du les et du Alpes qui furent splendides au coucher du soleil.

Le 12, les membres du Gongrès treuvaire à la sortie de la séance générale de nombreux équipages qui les conduisirent dans la belle campage de M. Du Pan à Morillon; M. le D' Énouare Martin avait organisé là « une réception digne des précédentes. Il serait difficile de peindre la « splendeur de la vaste pelouse ombragée d'antiques marronniers qui do « minent le lac, en face des montagnes légèrement voilées par un reste de « brume d'orage, la grâce et la cordialité de l'accueil fait aux membres « du Congrès par l'amphitryon et son aimable entourage. De vastes tables « abondamment servies réunissent bientôt la nombreuse société, et la « soirée se passa comme un rêve 1. » Un excellent erchestre ajoutait escore au charme de la fête qui se termina par un concert dans l'erangerie.

Le 13 septembre, le Congrès ne tint pas de séances; la journée entière fut consacrée à une excursion sur le lac de Genève; le bateau le Mont-Blanc, orné de drapeaux et portant à son bord l'excellent corps de la musique d'élite recevait vers 9 heures les membres du Congrès et leur familles. On côtoya bientôt la côte savoisienne du lac, en passant devant Évian et Meillerie; un déjeuner fut servi sur le pont et dans les salons du bateau, et des toasts pleins de cordialité furent échangés entre les autorités genevoises et leurs hôtes étrangers. A midi et demi on débarquait l'Territet sur la côte vaudoise et le Congrès se rendit à pied au château de Chillon que le Conseil d'État du canton de Vaud avait fait ouvrir pour la circonstance. On se dispersa dans les vieux souterrains chantés par Byron, puis tout le monde se réunit dans la salle des Chevaliers où le vin d'honneur était offert par quelques habitants de Montreux.

M. le D' Dupont, président de la Société vaudoise de médecine, accueilit le Congrès par quelques paroles de bienvenue; les professeurs Verneuil et Trélat du haut de la table transformée en tribune remercièrent par quelques paroles chaleureuses la Suisse de son hospitalité, M. Chauvet, conseiller d'État de Genève, le principal organisateur de la fête, leur répondit; puis M. le D' Seguin, délégué de l'association médicale américaine, porta le toast suivant : « A Mathias Mayor, au nom des 25,000 « médecins qui pratiquent jour et nuit dans les vastes territoires de notre « république. Ce toast est adressé à celui qui fut et restera le type da « médecin de campagne, bon, ingénieux, original jusqu'au génie. » Ce toast fut, comme les précédents, couvert d'applaudissements.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. de la Soc. méd. de la Suisse Romande, 1877, p. 267.

Le retour se fit le long de la côte septentrionale du lac; le Mont-lanc passa devant Vevey et fit une courte halte à Lausanne. Le temps ait superbe, l'entrain était extrême et bientôt, sous l'impulsion donnée ar la musique d'élite, un bal s'improvisa sur le pont du bateau, et c'est a dansant que le Congrès arrivait à Genève où il était accueilli par illumination des tours de St-Pierre.

Le 14 au soir, une réception brillante avait lieu à Champel-sur-Arve; se membres du Congrès visitaient l'établissement hydrothérapique, digé par M. le D<sup>r</sup> Glatz, et la soirée se terminait sur la terrasse de l'hôtel, luminée d'innombrables lanternes vénitiennes.

### NOTE ADDITIONNELLE

Nous recevons au dernier moment, en date du 9 juillet 1878, la note suivante de M. Warlomont relative à l'optomètre de M. Javal (v. p. 823):

L'optomètre destiné à la détermination de l'astigmatisme, présenté par M. Javal et construit par M. Roulot, rend cette détermination facile: Au lieu d'associer un stéréoscope à l'instrument, M. Javal trace les rayons en rouge sur fond blanc et place un verre rouge devant l'œl qui n'est pas en observation. Cet artifice permet, plus facilement encore que le stéreoscope, de faire une détermination monoculaire en laissant les deux yeux ouverts. >

## INDEX ALPHABÉTIQUE

## DES AUTEURS QUI ONT FAIT DES COMMUNICATIONS AU CONGRÈS

nger, Th. — 1º Présentation de nouveaux instruments pour faire la taille avec le thermo-cautère, 321. — 2º Appareil pour la coxalgie, 325.

"Arsonval. — Maintien des températures constantes, 713.

accelli. - De novo quorumdam aorticorum anenrysmatum curatione, 149.

essières. — Appareil pour maintenir la réduction de la fracture du maxillaire inférieur, 356.

lache. — Pesée des nouveau-nés, 468.

loéchat. — Anomalie symétrique héréditaire des deux mains, 691.

louchard. - Etiologie de la fièvre typhoïde, 61.

louchut. -- Diagnostic des méningites par l'ophthalmoscope, 865.

roadbent. — Localisations cérébrales, 29.

Furckhardt-Merian. — Présentation d'une tumeur du tympan, 838.

'an Cappelle. - Note relative à l'influence de l'alcoolisme sur les maladies mentales, 571.

iampbell. — Conclusions particulières de quelques considérations sur l'anesthésie obstétricale, 456.

De Cérenville. — Complications nerveuses de la fièvre typhoïde dans leurs rapports spécialement avec l'emploi de l'acide salicylique, 228.

iolladon. - Ténotomie du muscle tenseur du tympan, 826.

ioppez. — 1º A propos de l'énucléation du globe de l'œil dans l'ophthalmie sympathique, 793. — 2º Des relations entre certaines affections de l'œil et de l'oreille, 812.

**laremberg.** — Comparaison des climats d'hiver sur les côtes africaine et française de la Méditerranée, 606.

**Jebout d'Estrées.** — Note sur la gravelle pileuse, 244.

**)éclat.** – Des fièvres intermittentes, 223.

**)éjerine**. — Recherches sur les lésions du système nerveux dans la paralysie diphthérique, 664.

Devrient. — Modification au speculum Sims, 517.

)or. — 1° Relevé statistique sur 119 cas de myopie héréditaire, 756. — 2° De la cataracte chez les diathésiques et particulièrement dans la phosphaturie, 761.

**Dunant.** — Influence de l'immigration de la population des campagnes dans les villes, 530.

Juplay. — De la périostite externe et des abcès sus-périostiques, 305.

Duval. — Note sur les cas de croup soignés à la maison des enfants malades à Genève, 184.

**2hrmann.** — Résultats des opérations qu'il a pratiquées dans le cas de division palatine, 378.

Esmarch. — Rapport sur l'ischémie artificielle, 308.

Fieuzal. — 1º Contribution à l'étude des indications de l'énucléation du globe de l'œil dans ses rapports avec l'ophthalmie sympathique, 789. — 2º De l'iridectomie préventive dans le glaucome, 803.

Fol. — Rôle du zoosperme dans la fécondation, 877.

Franck. — 1° Changements de volume et débits du cœur, 638. — 2° Recherches sur un cas d'ectopie congénitale du cœur avec éventration, 709. — 3° Présentation d'instruments de physiologie, 747.

Gabrielli. – Substitution du sulfate de zinc au mercure dans le traitement de la syphilis, 560.

Galezowski. — Étude sur la migraine de l'œil, 780.

Galli. — 1º Apppareil pour l'opération de la fistule vésico-vaginale, 392. — 2º Instrument pour extraire les épingles à cheveux de la vessie des femmes, 394.

Garnier. — 1° Nouvelle méthode thérapeutique de l'acné, 250. — 2° Création et utilité des instituts galactopédiques, 559.

Gautier. - Pathogénie de la dysménorrhée membraneuse, 460.

Giampietro. — Traitement des sourds-muets, 839.

Gille. — 1° Conclusions de la section de médecine publique sur la question de l'uniformité dans les moyens d'observation en médecine et sur la création d'une pharmacopée universelle (avec M. Seguin), 102. — 2° Rapport sur la pharmacopée universelle, 553.

Gimbert. — Exposé des résultats obtenus dans le traitement de la phthisie pulmonaire par la créosote vraie, 205.

Glatz. — L'hydrothérapie tonique et révulsive, 524.

Grancher. – De l'unité de la phthisie, 169.

Gritti. — 1° Sur un nouveau cathéther cannelé et une nouvelle méthode pour la taille périnéale, 320 et 431. — 2° Amputation du fémur au-dessus des condyles avec lambeau rotulien, 431.

Guiraud. — Note sur le climat de Menton, 590.

Haltenhoff. — 1º Étiologie et prophylaxie de la myopie, 749. — 2º Note sur un cas d'aphakie et d'aniridie traumatiques permettant l'observation du fond de l'œil sus ophthalmoscope, 778.

Hardy. — Quelques considérations sur l'étiologie, la nature et le traitement des maladies contagieuses du système pileux, 49.

Hayem. — 1º Des altérations anatomiques du sang dans l'anémie, 211. — 2º Procédés d'examen du sang, 864.

Hoggan, Georges et Élisabeth. — Lymphatiques des muscles striés, 704.

Holmgren. – De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la marine, 749.

Jacquemet. — Perception d'une fumée intra-oculaire chez certains malades, 797.

Javal. — Démonstration de son optomètre, 823 et 882.

Joffroy. — Contribution à l'étude de la myélite aiguë (avec M. Proust), 157.

Julliard. — 1º Fracture du petit trochanter, 380. — 2º Guérison d'un ulcère tuberculeux de la langue, 380. — 3º Rapport sur la galvanocaustique, 380.

Kæberlé. - De l'hémostase définitive par compression excessive, 414.

Landolt. — 1º Rapport entre l'acuité visuelle et la perception des couleurs au centre et aux parties excentriques de la rétine, 757. — 2º Démonstration de son ophthalmomètre, 772. — 3º Démonstration de son œil artificiel, 774.

## INDEX ALPHABÉTIQUE.

Laskowski. — Procédé de conservation des cadavres et des préparations anatomiques, 697.

Lebert. — Sur l'ulcère chronique simple de l'estomac, 75.

Le Blond. — 1° Amputation du col de l'utérus, 494, — 2° Présentation du speculum de Bouveret, 514.

Le Dentu. — De la suture des tendons. 329.

Letiévant. — 1° Note sur la névrotomie, 298. — 2° Modification au procédé de résection du maxillaire supérieur, 302.

Libbrecht. — Présentation de ciseaux à écrasement pour l'iridectomie, 820.

Lombard. - Géographie médicale de la malaria, 40.

Long. — Contribution à l'étude des lésions corticales des hémisphères cérébraux, 743.

Madsen. - Note sur la pharmacopée universelle, 558.

Magnan. — 1º Influence de l'alcoolisme sur les maladies mentales, 560. — 2º Sclérose du nerf optique et des nerfs moteurs de l'œil dans la paralysie générale, 823.

Mallez. — Altérations de forme et de capacité de la vessie, 354.

Manouvriez. — Anémie des mineurs dite d'Anzin, 525.

Marey. — La décharge électrique de la torpille comparée à la contraction musculaire, 92.

G. Martin. - Sur les causes d'insuccès dans l'extraction de la cataracte de Morgagni, 797.

Merzejewski. — Considérations anatomiques sur les cerveaux d'idiots, 642.

Milliot — Electro-aimant pour l'extraction des projectiles et corps étrangers en fonte, 390.

Minière. — Observations relatives à l'emploi de son Réveil électro-médical, 861.

Mollière. — De la hernie de la ligne demi-circulaire, 369.

Niepce. — Du climat de Nice, 598.

Ollier. — Des résultats définitifs des résections articulaires, 294.

Paquelin. — 1º Note sur l'action du fer, 217. — 2' Sur l'emploi du cautère Paquelin, 431 et 870.

Piachaud. — Emploi des anesthésiques pendant l'accouchement naturel, 434.

Piccinini. — De la symphyséotomie sous-cutanée, 511.

Portefaix. — Présentation d'un thermo-pulvérisateur, 227.

**Prevost.** — Antagonisme physiologique, 717.

**Preyer.** — De la cause du sommeil (Cette communication annoncée au programme n'a pas été faite; voir les *Conclusions provisoires*, p. xxxiv).

Proust. — Contribution à l'étude de la myélite aigüe (avec M. Joffroy). 157.

O. Rapin. — Du bruit de souffle utérin, 469.

Reverdin. — Des fistules péniennes cicatricielles et de leur traitement, 403.

Revilliod. — 1º Diphthérie, croup, trachéotomie, 172. — 2º Présentation de fausses membranes, 250.

Rottenstein. — Note pour servir à l'histoire de l'anesthésie chirurgicale, 401.

De Roubaix. — Note sur quelques perfectionnements à certaines sutures, spécialement à la suture vésico-vaginale, et sur une nouvelle suture à points ou fil d'attente, occlusion vaginale pariétale, 358.

Rouge. — Traitement de l'ozène, 337.

Roussel. — 1º Réduction de la hernie étranglée par le taxis rectal avec un doigt artificiel, 387. — 2º La transfusion du sang, 395.

Sangalli. — Perforation de l'intestin grêle intact par des ascarides sur le vivant, 247. Schiff. — Fonctions de la rate, 47.

Schnitzler. - La pneumothérapie dans les maladies des poumons et du cœur, 192.

**Seguin.** — 1° Conclusions de la Section de médecine publique sur la question de l'uniformité dans les moyens d'observation en médecine et la création d'une pharmacopée universelle (avec M. Gille), 102. — Rapport sur l'uniformité internationale en médecine, 549.

Serguéyeff. - Conclusious provisoires sur la nature du sommeil, 714.

**Sonsino.** — 1º Nouvelles recherches sur les hématozoaires de l'homme en Egypte, 651. — 2º Méthode de Basler pour examiner la circulation dans la paupière, 747.

Texier. - Note sur le climat d'Alger, 637.

Thaon. — La phthisie pulmonaire traitée sur la plage méditerranéenne et sur les montagnes, 573.

**Trélat.** — Comparaison de la prothèse et de l'opération plastique dans les divisions du palais, 374.

Tripier. — Phénomènes observés chez le chien après l'ablation d'une portion du gyras sigmoïde, 654.

De Valcourt. — Asphyxie par une compression due aux ganglions bronchiques, 21. Valenzuela. — L'hydrophobie au point de vue du traitement, 246.

Verneuil. — De l'influence réciproque de la grossesse et du traumatisme, 251.

Vidal. — Inoculabilité de quelques affections cutanées, 236.

Vogt. — La provenance des entozoaires de l'homme, 105.

Voltolini. — 1º Ueber eine neue, einfache Methode der Operation von Kehlkopf-Polypen, 385. — 2º Eine galvanokaustische Zange, 386. — 3º Procédé pour maintenir béantes les ouvertures pratiquées artificiellement dans la membrane du tympan, 834.

**Vulliet.** — Contention et traitement du prolapsus utérin, 520.

Warlomont. — 1º De l'énucléation du globe de l'œil comme moyen préventif de l'ophthalmie sympathique, 785. — 2º Sur le rouge de la rétine, 821.

Weber-Liel. — 1º Sur la ténotomie du muscle tensor tympani, 829. — 2º Démonstration des instruments qu'il emploie pour cette opération, 836. — 3º Sur la cavité du labyrinthe et ses relations extra-labyrinthiques, 836.

De Wyss. — Ueber das Verhältniss der Mycose der Hornhaut zur Entzündung derselben, 820.

Zahn. — 1º Présentation de pièces anatomiques (Perforation du péricarde et perforation des bronches par des ganglions lymphatiques), 223. — 2º Sur le sort des tissus implantés dans l'organisme, 658.

Zawerthal. — 1º Deux observations d'anévrysme de l'aorte traité par la méthode de M. Baccelli, 152. — 2º Quelques essais cliniques de chirurgie laryngoscopique, 864.

Zulinski. — Proposition relative à l'enseignement de l'hygiène, 74.

Zweifel. — Sur l'alimentation artificielle des enfants du premier àge (Cette communication annoncée au programme n'a pas été faite; voir les Conclusions provisoires, p. xxII).

## TABLE

|                                                                                  | Pages. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Comité d'organisation                                                            | 7      |
| Règlement, Statuten                                                              | VI.    |
| Programme                                                                        | X      |
| Liste générale des membres du Congrès                                            | XLII   |
| Liste des ouvrages reçus par le Congrès                                          | XLVII  |
|                                                                                  |        |
| I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES                                                          |        |
| Séance d'ouverture, 9 septembre                                                  | 1      |
| Discours d'ouverture du président du Comité d'organisation                       | 1      |
| Discours de M. Numa Droz, Conseiller fédéral                                     | 5      |
| Discours de M. Carteret, Conseiller d'Etat de Genève                             | 9      |
| Discours de M. Rivoire, président du Conseil administratif de la ville de Genève | 11     |
| Discours du président du Comité d'organisation                                   | 13     |
| Rapport du secrétaire général du Comité provisoire sur l'organisation du         |        |
| Congrès                                                                          | 21     |
| Liste des délégués                                                               | 25     |
| Nomination du Comité définitif et des Présidents d'honneur                       | 27     |
| Séance du 10 septembre                                                           | 28     |
| Communications diverses                                                          | 28     |
| Localisations cérébrales, par M. Broadbent                                       | 29     |
| Discussion MM. Schiff. Broadbent                                                 | 37     |
| Géographie médicale de la Malaria, par M. HCl. Lombard                           | 40     |
| Discussion MM. B. Carsten, de Valcourt, Lombard, Déclat, Bergman,                |        |
| Kosciakiewickz, Carville, Seguin                                                 | 45     |
| Séance du 11 septembre                                                           | 47     |
| Fonctions de la rate, par M. Schiff                                              | 47     |
| Considérations sur l'étiologie, la nature et le traitement des maladies con-     |        |
| tagieuses du système pileux, par M. Hardy                                        | 49     |
| Discussion. — MM. Fieuzal, Carville                                              | 60     |
| Séance du 12 septembre                                                           | 60     |
| Communications diverses                                                          | 60     |
| Étiologie de la sièvre typhoïde, par M. Bouchard                                 | 61     |
| Discussion. — MM. Lebert, Bouvier, Mouat, Déclat, HCl. Lombard, Colucci          |        |
| Pacha, Bouchard                                                                  | 72     |

|   | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Séance du 14 septe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mbre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Proposition de M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zulinski, sur l'enseignement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bservations et travaux sur l'u-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rique de la torpille comparée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n des conclusions de la Sectic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iformité des moyens d'observ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uverselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Séance du 15 sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                | embre (matin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Commission chargée de rap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uverselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es entozoaires de l'homme, ps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er l'Exposition d'instruments,<br>ilance de l'armée suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | embre (relevée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | siège du sixième congrès. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ombard, Sapolini, Verneuil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Discours de clôtur                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e du Président                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. SÉANCES DES SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | section de méde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Séance du 10 sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                | embre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Nomination du bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | reau et des présidents d'hon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | De nova quorumd                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | am aorticorum aneurysmat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | De nova quorumd                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | am aorticorum aneurysmat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | De nova quorumd celli Discussion. — Mb                                                                                                                                                                                                                                                                           | am aorticorum ancurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | De nova quorumd celli Discussion. — Mb Deux observation                                                                                                                                                                                                                                                          | am aorticorum aneurysmat<br>1. Dujardin-Beaumetz, Baccel<br>8 d'anévrysme de l'aorte t                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | De nova quorumd celli Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, psi                                                                                                                                                                                                                                         | am aorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel 28 d'anévrysme de l'aorte t M. Tawerthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | De nova quorumd celli Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, pai Discussion. — M                                                                                                                                                                                                                         | am aorticorum aneurysmat<br>1. Dujardin-Beaumetz, Baccel<br>8 d'anévrysme de l'aorte t                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, pai Discussion. — M Contribution à l'é                                                                                                                                                                                                     | am aorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel 28 d'anécrysme de l'aorte t M. Tawerthal  Déclat                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, pai Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M)                                                                                                                                                                                    | am aorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel  2 d'anérrysme de l'aorte t  M. Tawerthal  Déclat  tude de la myélite aigué, par                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, pai Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust  De l'unité de la p                                                                                                                                                          | am dorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel  2. d'anécrysme de l'aorte t  3. M. Tawerthal  4. Déclat  4. Lude de la myélite aigué, par  4. Bouchard, Hardy, Bouchut.  Athisie, par M. Grancher                                                                                                                                                                                         |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust De l'unité de la p.  Séance du 11 sep                                                                                                                                        | am aorticorum aneurysmat  I. Dujardin-Beaumetz, Baccel  s d'anévrysme de l'aorte t  M. Tawerthal  Déclat  Lude de la myélite aigué, par  d. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher  tembre                                                                                                                                                                                           |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M) Proust De l'unité de la p Béance du 11 sep Diphthérie, croup                                                                                                                       | am aorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel  2. d'anévrysme de l'aorte t  3. M. Tawerthal  4. Déclat  4. Lude de la myèlite aiguë, par  4. Bouchard, Hardy, Bouchut,  4. Athisie, par M. Grancher  5. trachéotomie, par M. Revill                                                                                                                                                      |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, pai Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust De l'unité de la p Béance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas                                                                                                       | am aorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel 2 d'anécrysme de l'aorte t M. Tawerthal Déclat  tude de la myèlite aiguë, par  1. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher  tembre  1. trachéotomie, par M. Revill de croup traités à la mais                                                                                                                                   |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust De l'unité de la p Béance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas Genève, par M.                                                                                        | am aorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel  2. d'anévrysme de l'aorte t  3. M. Tawerthal  4. Déclat  4. Lude de la myèlite aiguë, par  4. Bouchard, Hardy, Bouchut,  4. Athisie, par M. Grancher  5. trachéotomie, par M. Revill                                                                                                                                                      |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust De l'unité de la p Séance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas Genève, par M. Discussion du mé                                                                       | am aorticorum aneurysmat  I. Dujardin-Beaumetz, Baccel s d'anécrysme de l'aorte t M. Tawerthal Déclat  tude de la myélite aigué, par I. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher  tembre trachéotomie, par M. Revill de croup traités à la mais Duval.  moire de M. Revilliod sur la c                                                                                                 |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust De l'unité de la p Biance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas Genève, par M. Discussion du mé D'Espine, Revill                                                      | am aorticorum aneurysmat  1. Dujardin-Beaumetz, Baccel 2 d'anécrysme de l'aorte t M. Tawerthal Déclat  tude de la myélite aigué, par d. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher  tembre trachéotomie, par M. Revill de croup traités à la mais Duval                                                                                                                                  |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust De l'unité de la p Biance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas Genève, par M. Discussion du mé D'Espine, Revill Millard. Lahilloi                                    | am aorticorum aneurysmat  I. Dujardin-Beaumetz, Baccel s d'anévrysme de l'aorte t M. Tawerthal Déclat  Lude de la myélite aigué, par I. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher  Lembre  Litrachéotomie, par M. Revill de croup traités à la mais Duval  moire de M. Revilliod sur la c liod, Schnitzler, Hayem, Halla,                                                               |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust  De l'unité de la p Séance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas Genève, par M. Discussion du mé D'Espine, Revill Millard. Lahilloi Séance du 12 sept La Pneumothèrg. | am aorticorum aneurysmat  I. Dujardin-Beaumetz, Baccel s d'anérrysme de l'aorte t M. Tawerthal Déclat  Lude de la myélite aiguë, par I. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher  tembre  Linchéotomie, par M. Revill de croup traités à la mais Duval  moire de M. Revilliod sur la c liod, Schnitzler, Hayem, Halla, ne (voir suite de la discussic  embre  pie dans les maladies du |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust  De l'unité de la p Séance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas Genève, par M. Discussion du mé D'Espine, Revill Millard. Lahilloi Séance du 12 sept La Pneumothèrg. | am aorticorum aneurysmat  I. Dujardin-Beaumetz, Baccel a d'anérrysme de l'aorte t M. Tawerthal Déclat  Lude de la myélite aiguë, par I. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher.  Lembre  Lembre  Linchéotomie, par M. Revill de croup traités à la mais Duval  moire de M. Revilliod sur la c liod, Schnitzler, Hayem, Halla, ne (voir suite de la discussic  embre                  |
|   | De nova quorumd celli  Discussion. — Mb Deux observation M. Baccelli, par Discussion. — M Contribution à l'é Discussion. — M Proust  De l'unité de la p Séance du 11 sep Diphthérie, croup Note sur les cas Genève, par M. Discussion du mé D'Espine, Revill Millard. Lahilloi Séance du 12 sept La Pneumothèrg. | am aorticorum aneurysmat  I. Dujardin-Beaumetz, Baccel s d'anérrysme de l'aorte t M. Tawerthal Déclat  Lude de la myélite aiguë, par I. Bouchard, Hardy, Bouchut,  hthisie, par M. Grancher  tembre  Linchéotomie, par M. Revill de croup traités à la mais Duval  moire de M. Revilliod sur la c liod, Schnitzler, Hayem, Halla, ne (voir suite de la discussic  embre  pie dans les maladies du |

| TABLE. | 889 |
|--------|-----|
| TABLE. | 889 |

|                                                                                                            | Pages.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Discussion MM. Carville, Schnitzler, Lahillone, Hardy, Niepce                                              | 204          |
| Traitement de la phthisie par la créosote vraie, par M. Gimbert                                            | 205          |
| Discussion. — MM. Carville, Déclat, Schnitzler, Gimbert                                                    | 210          |
| Des altérations anatomiques du sang dans l'anémie, par M. Hayem (voir                                      |              |
| Discussion, p. 219)                                                                                        | 211          |
| Séance du 14 septembre                                                                                     | 217          |
| Note sur l'action du fer, par M. Paquelin                                                                  | 217          |
| Discussion du mémoire de M. Hayem sur l'anémie MM. Hayem, Revilliod,                                       |              |
| Dujardin-Beaumetz, D'Espine, Hardy, Zehnder, Lebert                                                        | 219          |
| Asphyxie par compression due aux ganglinos bronchiques, par M. de                                          |              |
| Valcourt                                                                                                   | 221          |
| Présentation de pièces anatomiques (Perforation du péricarde et des bron-                                  |              |
| ches par des ganglions dégénérés), par M. Zahn                                                             | 223          |
| Des fièvres intermittentes, par M. Déclat                                                                  | 223          |
| Discussion. — MM. Fedeli, Déclat, Cordès                                                                   | 227          |
| Présentation d'un thermopulvérisateur, par M. Portefaix                                                    | 227          |
| Note sur certaines complications nerveuses de la sièvre typhoïde dans leurs                                |              |
| rapports avec la médication antipyrétique et spécialement avec l'emploi                                    |              |
| de l'acide salicylique et de son sel de soude, par M. de Cérenville                                        | 228          |
| Discussion. — MM. Déclat, de Cérenville, Revilliod                                                         | 236          |
| Séance supplémentaire du 15 septembre                                                                      | 236          |
| Inoculabilité de quelques affections cutanées, par M. Vidal                                                | 236          |
| Note sur la gravelle pileuse, par M. Debout-d'Estrées                                                      | 244          |
| L'hydrophobie au point de son traitement, par M. Valenzuela                                                | 246          |
| Perforation de l'intestin grêle intact par des ascarides durant la vie du                                  |              |
| malade, par M. Sangalli                                                                                    | 247          |
| Nouvelle thérapeutique de l'acné, par M. Garnier (mémoire déposé)                                          | 250          |
| Suite de la discussion sur la diphthérie. — MM. Revilliod, Valenzuela,                                     |              |
| Paquelin, Morax                                                                                            | 250          |
| SECTION DE CHIRURGIE                                                                                       |              |
| Séance du 10 septembre                                                                                     | 251          |
| Nomination du bureau et des présidents d'honneur                                                           | 251          |
| De l'influence réciproque de la grossesse et du traumatisme, par M. Verneuil                               | 251          |
| Discussion. — MM. Pamard, Ollier, de Valcourt, Dupont, Piachaud, Paque-                                    | ,            |
| lin, Gallard, Verneuil                                                                                     |              |
| Des résultats définitifs des résections articulaires. Conclusions, par M. Ollier (voir Discussion, p. 336) |              |
|                                                                                                            |              |
| Note sur la névrotomie, par M. Letiévant                                                                   | <b>298</b>   |
| tiévant par m. Le-                                                                                         |              |
| Séance du 11 septembre                                                                                     |              |
| De la périostite externe et des abcès sus-périostiques, par M. Duplay                                      |              |
| Discussion. — M. Ollier                                                                                    |              |
| De l'ieclémie artificielle per M. Femerch                                                                  | . 300<br>300 |

|                                                                                | 0        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Discussion. — M. Mazzoni                                                       | 321      |
| Présentation de nouveaux instruments pour la taille avec le thermo-cau         | •        |
| tère, par M. Th. Auger                                                         | . 331    |
| DISCUSSION. — MM. Bruch, Anger, Verneuil, Mallez                               | . 324    |
| Appareil destiné à redresser les membres déviés par la coxalgie, tout es       | 1        |
| permettant aux malades de marcher, par M. Th. Anger                            | . 325    |
| De la suture des tendons au point de vue de la médecine opératoire, pa         | r        |
| M. Le Dentu                                                                    | . 339    |
| Étude sur un nouveau cathéter cannelé et une nouvelle méthode pour l           | <b>a</b> |
| taille périnéale, par M. Gritti                                                | . 330    |
| Discussion. — M. Sapolini                                                      |          |
| Discussion du mémoire de M. Ollier sur les résultats des résections            |          |
| MM. Mazzoni, Ollier                                                            |          |
| Séance du 12 septembre                                                         |          |
| Traitement de l'ozène, par M. Rouge                                            |          |
| Discussion. — MM. Verneuil, Ollier, Rouge, Rottenstein                         |          |
| Altérations de forme et de capacité de la vessie. Résumé et conclusions        |          |
| par M. Mallez                                                                  |          |
| Appareil pour maintenir la réduction de la fracture du maxillaire infé         |          |
| rieur, par M. Bessières                                                        |          |
| Discussion. — M. Rouge                                                         |          |
| Note sur quelques perfectionnements apportés à certaines sutures, spécia       | _        |
| lement à la suture vésico-vaginale. Description d'une nouvelle suture          |          |
| <u> </u>                                                                       |          |
| points ou fils d'attente, occlusion vaginale pariétale, par M. Deroubaix       |          |
| De la hernie de la ligne demi-circulaire, par M. Mollière                      | -        |
| Séance du 14 septembre                                                         |          |
| Comparaison de la prothèse et de l'opération plastique dans les division.      |          |
| congéniales de la voûte et du voile du palais, par M. Trélat                   |          |
| Discussion. — MM. Ehrmann, Trélat, Rottenstein                                 |          |
| Observation de fracture du petit trochanter, par M. Julliard                   |          |
| Observation d'ulcère tuberculeux de la langue guéri par M. Julliard            |          |
| La galvanocaustique, par M. Julliard                                           |          |
| Discussion. — MM. Mazzoni, Verneuil, Trélat, Paquelin, Galli                   |          |
| Ueber eine neue Methode der Operation von Kehlkopf-Polypen, par M. Vol         |          |
| tolini                                                                         |          |
| Eine galvanokaustische Zange an welcher beide Branchen, jede für sich          | •        |
| glüht, par M. Voltolini                                                        |          |
| Réduction de la hernie étranglée, taxis par le rectum, au moyen d'un           |          |
| doigt artificiel, par M. Roussel                                               | . 387    |
| Électro-aimant pour l'extraction des projectiles et des corps étrangers er     | Ł        |
| fonte de fer, par M. Milliot                                                   | 390      |
| Appareil pour l'opération de la fistule vésico-vaginale, par M. Galli          | 399      |
| Instrument pour l'extraction des épingles à cheveux de la vessie des           | ;        |
| femmes, par M. Galli                                                           | 394      |
| Séance supplémentaire du 15 septembre                                          | 395      |
| La transsusion du sang, par M. Roussel                                         | 395      |
| Note pour servir à l'histoire de l'anesthésie chirurgicale, par M. Rottenstein | 401      |

| 891 |
|-----|
|     |

|                                                                             | Pages.           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Des fistules péniennes cicatricielles et de leur traitement, par M. JL. Re- |                  |
| verdin De l'hémostase définitive par compression excessive, par M. Kæberlé  | 403<br>414       |
| émonstrations à l'École de Médecine (15 septembre)                          | 431              |
| Emploi de son thermocautère, par M. Paquelin                                |                  |
| Taille avec son cathèter, par M. Gritti                                     | 431              |
| Amputation du fémur au-dessus des condyles avec lambeau rotulien, par       |                  |
| M. Gritti                                                                   | 431              |
| SECTION D'OBSTÉTRIQUE ET CYNÉCOLOGIE                                        |                  |
| éance du 11 septembre                                                       | 434              |
| Nomination du bureau et des présidents d'honneur                            | 434              |
| Emploi des anesthésiques pendant l'accouchement naturel, par M. Piachaud    | 434              |
| Quelques considérations sur l'anesthésie obstétricale. Conclusions particu- |                  |
| lières, par M. Campbell                                                     | 456              |
| DISCUSSION SUR L'ANESTHÉSIE OBSTÉTRICALE MM. Piachaud, Courty, Le           |                  |
| Blond, Forget                                                               | 457              |
| De la Pathogénie de la dysménorrhée membraneuse, par M. Gautier             | 460              |
| Discussion. — Mme Hogan, MM. Gautier, Courty                                | 467              |
| éance du 12 septembre                                                       | 468              |
| Pesée des nouveau-nés, par M. Blache                                        | 468              |
| Discussion. — MM. Gautier, Blache                                           | 469              |
| Du bruit de souffle utérin, par M. O. Rapin                                 | 469              |
| Amputation du col de l'utérus, par M. Le Blond                              | 494              |
| Discussion. — MM. Kæberlé, Pagenkopf, Piachaud, Le Blond, Vulliet           | 513              |
| De la symphyséotomie par la méthode sous-cutanée, par M. Piccinini          | 514              |
| Discussion. — MM. Gautier, Piccinini                                        | 517              |
| Sur une modification au spéculum Sims, par M. Devrient                      | 517              |
| Discussion. — MM. Le Blond, Devrient, Gautier                               | <b>520</b>       |
| D'un moyen de contention et de traitement du prolapsus utérin, par          |                  |
| M. Vulliet                                                                  | <b>520</b>       |
| Discussion. — MM. Cordès, Vulliet, Le Blond, Piachaud, Gautier              | <b>523</b>       |
| SECTION DE MÉDECINE PUBLIQUE                                                |                  |
| éance du 10 septembre                                                       | 524              |
| Nomination du bureau et des présidents d'honneur                            | <b>524</b>       |
| L'hydrothérapie tonique et révulsive, par M. Glatz                          | <b>524</b>       |
| Discussion M. Baumgartner                                                   | 525              |
| De l'anémie des mineurs dite d'Anzin, par M. Manouvriez                     | <b>525</b>       |
| DISCUSSION MM. HCl. Lombard, van Cappelle, B. Carsten, Bouchet,             |                  |
| Baumgartner, Perrin                                                         | 5 <del>3</del> 9 |
| sance du 11 septembre                                                       | <b>530</b>       |
| Influence de l'immigration de la population des campagnes dans les villes,  |                  |
| par M. Dunant                                                               | <b>530</b>       |
| Discussion. — MM. Castiglioni, Pacchiotti, Colucci-Pacha, Zehnder, Mouat,   |                  |
| Seguin                                                                      | 548              |

| _                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Séance du 12 septembre                                                       | 54)          |
| Uniformité internationale en médecine, par M. Seguin                         | 580          |
| Pharmacopés universelle, par M. Gille                                        | 553          |
| Sur la pharmacopée universelle, par M. Medsen                                | 533          |
| Discussion et résolutions sur les questions de l'uniformité en médeche       |              |
| ET DE LA PHARMACOPÉE UNIVERSELLE. — MM. Pacchiotti, Dunant, Seguin,          |              |
| HCl. Lombard                                                                 | 530          |
| Sur la création et l'utilité des instituts galactopédiques, par M. Garnier   | 550          |
| Communications diverses                                                      | 586          |
| Séance du 13 septembre                                                       | 580          |
| Influence de l'alcoolisme sur les maladies mentales, par M. Magnan           | 560          |
| •                                                                            |              |
| Discussion. — MM. Perrin, Fetscherin, van Cappelle, Mouat, Magnan            | 570          |
| La phthisie pulmonaire traitée sur la plage méditerranéenne et sur les       |              |
| montagnes, par M. Thaon                                                      | 573          |
| Notes statistiques et cliniques sur l'action thérapeutique du climat de Men- |              |
| ton, par M. Guiraud                                                          | 500          |
| Du climat de Nice, composition de l'air atmosphérique à Nice, par M. Niepce  | 500          |
| Séance supplémentaire du 14 septembre                                        | 686          |
| Comparaison des climats d'hiver sur les côtes africaine et française de la   |              |
| Méditerranée, par M. Daremberg                                               | 686          |
| Sur le climat d'Alger, par M. Texier                                         | 637          |
| DISCUSSION SUR LES CLIMATS MM. Daremberg, Texier, Carville                   | 637          |
| Discussion but her chirals held. Dai chirocog, 101101, Cultivities.          | •••          |
| section de biologie                                                          |              |
| Séance du 10 septembre                                                       | 638          |
| Nomination des bureaux et des présidents d'honneur                           | 638          |
| Changements de volume et débits du cœur, par M. Franck                       | 638          |
| Discussion. — MM. Carville, Franck, Schiff                                   | 640          |
| Considérations anatomiques sur les cerveaux d'idiots, par M. Mierzejewski    | 642          |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |              |
| Discussion. — MM. Beaunis, Mierzejewski, Carville, Broadbent, Seguin         | 651          |
| Nouvelles recherches sur les hématozoaires de l'homme en Égypte, par         | 221          |
| M. Sonsino                                                                   | 651          |
| Séance du 11 septembre                                                       | 654          |
| Phénomènes observés chez le chien après l'ablation d'une portion du gyrus    |              |
| sigmoïde, par M. Tripier                                                     | 654          |
| Sur le sort des tissus implantés dans l'organisme, par M. Zahn               | 658          |
| Discussion. — MM. Fol, Zahn, Schiff                                          | 664          |
| Recherches sur les lésions du système nerveux dans la paralysie diphthéri-   |              |
| tique, par M. Dejerine                                                       | 664          |
| DISCUSSION. — MM. Prevost, Dejerine, Schiff                                  | 689          |
| Discussion du mémoire de M. Tripier. — MM. Beaunis, Tripier, Schiff,         | J- <b>J-</b> |
| Broadbent                                                                    | 690          |
|                                                                              | 69           |
| Séance du 12 septembre                                                       |              |
| Anomalie symétrique héréditaire des deux mains, par M. Boéchat               | 69           |
| Discussion. — MM. Vogt, Schiff                                               | 697          |
| Procédé de conservation des cadavres et des préparations anatomiques,        |              |
| par M. Laskowski                                                             | 697          |

| TABLE. | 893 |
|--------|-----|
|        |     |

•

|                                                                                                   | Pages.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lymphatiques des muscles stries, par M. et Mme Hoggan                                             | 704         |
| Discussion. — Mme Hoggan, MM. Zahn, Hoggan, Beaunis, Froriep, Boéchat,                            |             |
| Schiff                                                                                            | 707         |
| Recherches sur un cas d'ectopie congénitale du cœur avec éventration, par                         |             |
| M. Franck                                                                                         | 709         |
| Discussion MM. Franck, Schiff                                                                     | 713         |
| Maintien des températures constantes, par M. d'Arsonval (mémoire déposé)                          | 713         |
| Conclusions provisoires sur la nature du sommeil, par M. Serguéyeff                               | 714         |
| sance du 14 septembre                                                                             | 715         |
| Discussion du travail de M. Serguéyeff. — MM. Schiff, Serguéyeff                                  | 715         |
| Antagonisme physiologique, par M. Prevost                                                         | 716         |
| Discussion. — MM. Valentin, Schiff                                                                | 742         |
| Contribution à l'étude des lésions corticales des hémisphères cérébraux,                          | .42         |
| par M. Long                                                                                       | 743         |
| Méthode de Basler pour examiner la circulation dans la paupière, par                              |             |
| M. Sonsino                                                                                        | 747         |
| Présentation d'instruments par M. Franck                                                          | 747         |
| SECTION D'OPHTHALMOLOGIE                                                                          |             |
| éance du 10 septembre                                                                             | 749         |
| Élection du bureau et des présidents d'honneur                                                    | 748         |
| De la vécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la                         |             |
| marine, par M. Holmgren (mémoire déposé)                                                          | 748         |
| Étiologie et prophylaxie de la myopie, par M. Haltenhoff                                          | 748         |
| Discussion. — MM. Galezowski, Landolt, Fieuzal, Meyer, Dor, Warlomont,                            | • •         |
| Haltenhoff                                                                                        | 756         |
| Des rapports qui existent entre l'acuité visuelle et la perception des couleurs                   | 700         |
| au centre et aux parties excentriques de la rétine, par M. Landolt                                | 757         |
| •                                                                                                 | 101         |
| De la cataracte chez les diathésiques et en particulier dans la phosphatu-                        | 704         |
| rie, par M. Dor                                                                                   | 761         |
| Discussion. — MM. Martin, Galezowski, Meyer, Dor                                                  | 771         |
| L'ophthalmomètre du D' Landolt                                                                    | 779         |
| L'wil artificiel du Dr Landolt                                                                    | 774         |
| sance du 11 septembre                                                                             | 778         |
| Proposition de M. Warlomont demandant Vienne comme siège du Congrès                               |             |
| d'ophthalmologie en 1880                                                                          | 778         |
| Note sur un cas d'aphakie et d'anaridie traumatique permettant l'observa-                         |             |
| tion du fond l'œil sans ophthalmoscope, par M. Haltenhoff                                         | 778         |
| Étude sur la migraine de l'œil, par M. Galezowski                                                 | 780         |
| Discussion. — MM. Warlomont, Dufour, Meyer, Galezowski                                            | 783         |
| Énucléation du globe de l'ail comme moyen préventif de l'ophthalmie sympathique, par M. Warlomont | <b>78</b> 5 |
| • • •                                                                                             | 100         |
| Contribution à l'étude des indications de l'énucléation du globe de l'œil,                        | 700         |
| par M. Fieuzal                                                                                    | 789         |
| A propos de l'énucléation du globe de l'œil, par M. Coppez                                        | 793         |
| Discussion sur l'énucléation. — MM. Critchett, Galezowski                                         | 797         |

|                                                                                  | Pages    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Perception d'une fumée intra-oculaire, par M. Jacquemet                          | 79       |
| Sur les causes ordinaires d'insuccès dans l'extraction de la cataracte de        | !        |
| Morgani et sur les moyens d'en triompher, par M. Martin                          | 79       |
| Discussion. — M. Dor                                                             | 80       |
| Séance du 12 septembre                                                           | 80       |
| De l'iridectomie préventive dans le glaucome, par M. Fieuzal                     | 80       |
| Discussion. — MM. Meyer, Dor, Martin, Critchett, Fieuzal                         | 81       |
| Des relations entre certaines affections de l'oreille et de l'œil, par M. Coppez | . 81     |
| Discussion MM. Pamard, Critchett, Meyer, Warlomont, Barde, Jacque-               | ,        |
| met, Libbrecht, Warlomont, Dor                                                   | 81       |
| Présentation de ciseaux à écrasement pour l'iridectomie, par M. Libbrecht        | 82       |
| Ueber das Verhæltniss der Mycose der Hornhaut zur Entzuendung dersel-            |          |
| ben, par M. de Wyss                                                              | 82       |
| Discussion. MM. Warlomont, de Wyss                                               | 82       |
| Sur le rouge de la rétine, par M. Warlomont                                      | 82       |
| SUITE DE LA DISCUSSION SUR L'ÉNUCLÉATION MM. Critchett, Dor, Meyer               | 83       |
| Séance du 14 septembre                                                           | 82       |
| Démonstration de son optomètre, par M. Javal                                     | 82       |
| Sclérose du nerf optique et des nerfs moteurs de l'œil dans la paralysie         | <u>}</u> |
| générale, par M. Magnan                                                          | _        |
|                                                                                  |          |
| SOUS-SECTION D'OTOLOGIE                                                          |          |
| Séance du 12 septembre                                                           | 85       |
| Formation de la section, élection du président                                   |          |
| Ténotomie du muscle tenseur du tympan, par M. Colladon                           | 82       |
| Sur la ténotomie du muscle tensor tympani, par M. Weber-Liel                     |          |
| Discussion sur la ténotomie du muscle tensor tympani. — MM. Colla-               |          |
| don, Weber-Liel, Voltolini, Burkhardt-Merian                                     |          |
| Procede pour maintenir béantes les ouvertures artificielles du tympan, par       |          |
| M. Voltolini                                                                     |          |
| Discussion. — MM. Sapolini, Voltolini                                            |          |
| Démonstration d'instruments pour la ténotomie du tensor tympani, par             |          |
| M. Weber-Liel                                                                    |          |
| Séance du 14 septembre                                                           |          |
| Sur la cavité du labyrinthe et ses relations extra-labyrinthiques, par           |          |
| M. Weber-Liel                                                                    |          |
| Présentation d'une tumeur du tympan, par M. Burkhardt-Merian                     |          |
| Discussion des conclusions de M. Giampietro sur le traitement des                |          |
| SOURDS-MUETS. — M. Burkhardt-Merian                                              |          |
| Séance supplémentaire du 15 septembre                                            |          |
| Traitement des sourds-muets, par M. Giampietro                                   |          |
| Discussion. — MM. Colladon, Giampietro                                           |          |
| Discussion. — M.M. Conadon, Giampietro                                           | 0,       |
| EXPOSITION D'INSTRUMENTS                                                         |          |
| Rapport sur l'Exposition                                                         | . 8      |
| Observations relatives à l'emploi du réveil électro-médical, par M. Minière      |          |

Pages. **APPENDICES** I. SÉANCES EXTRAORDINAIRES..... 864 Diagnostic des méningites pour l'ophthalmoscope, par M. Bouchut..... 865 Sur le mode d'emploi du Cautère Paquelin, par M. Paquelin...... 870 Rôle du zoosperme dans la fécondation, par M. Fol..... 877 H. FÊTES ET RÉCEPTIONS..... 879 Note additionnelle relative à l'optomètre de M. Javal ...... 882 INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS QUI ONT FAIT DES COMMUNICATIONS AU Congrès.... 883

TABLE.

895

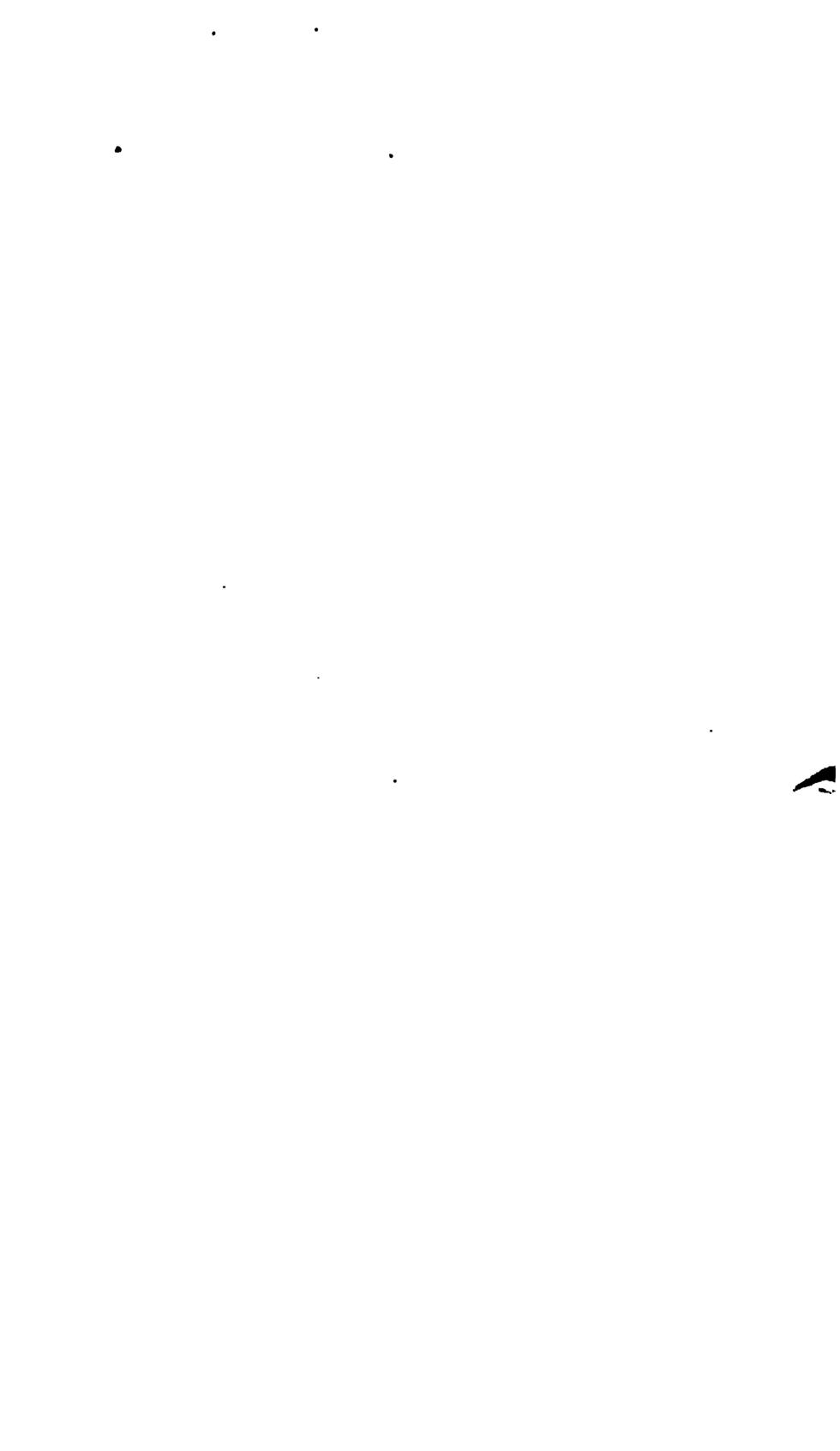





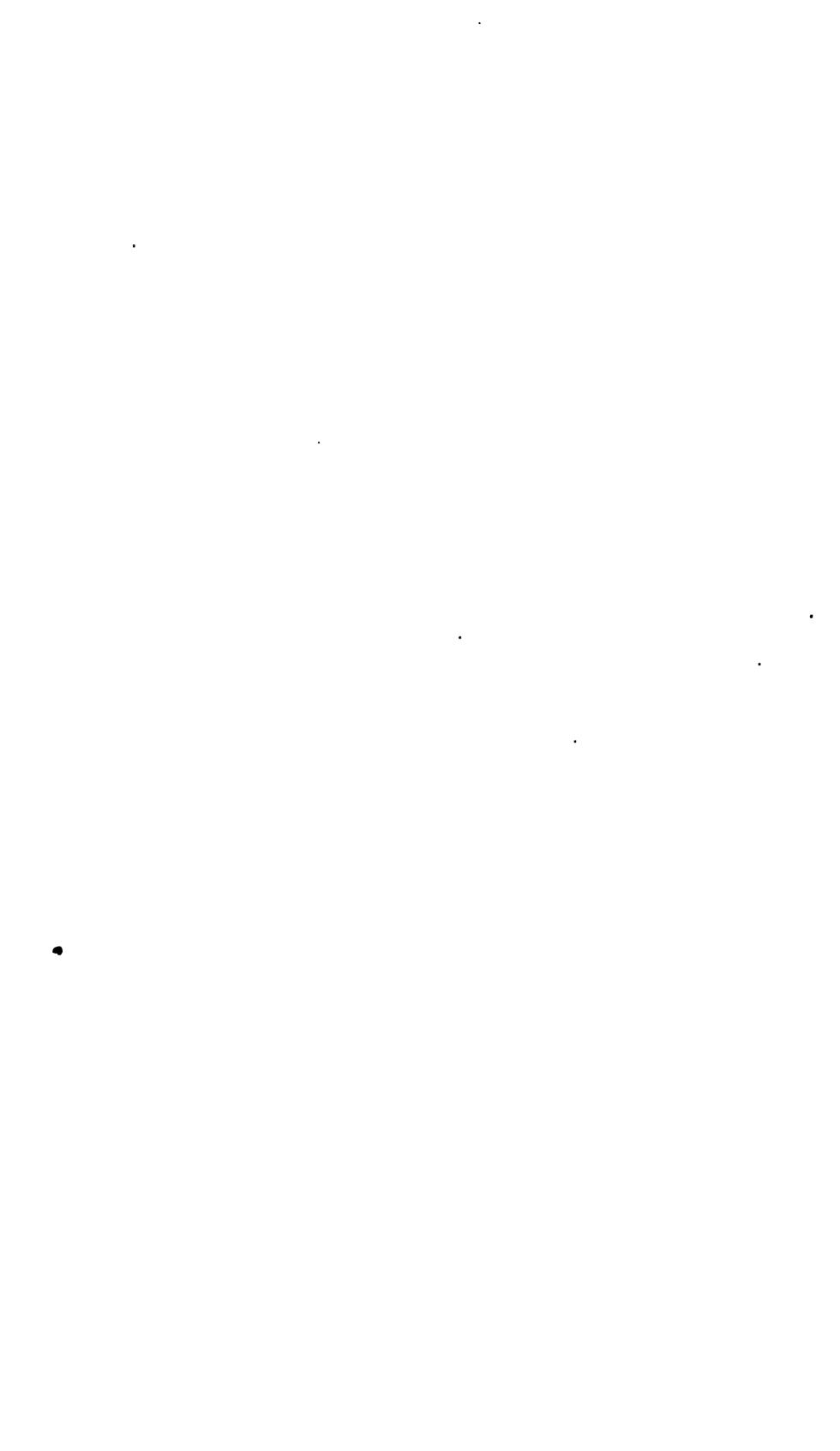

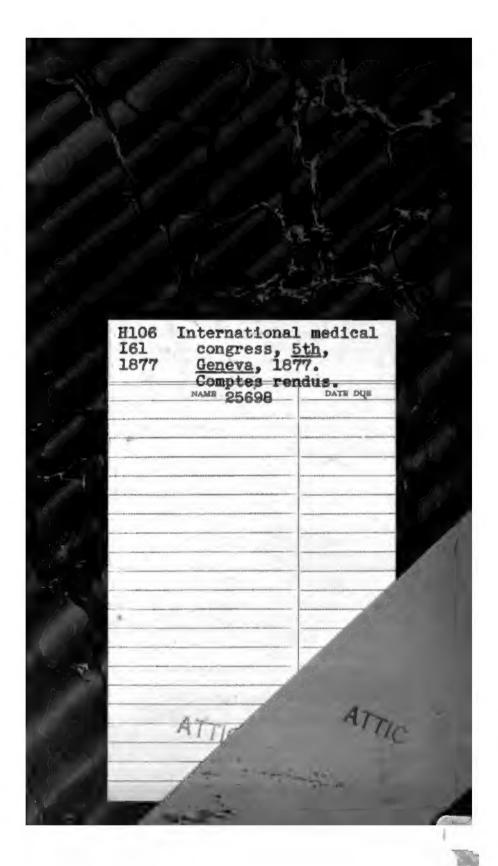

